





. .

## CODE DE L'HUMANITÉ,

o u

LA LÉGISLATION UNIVERSELLE, NATURELLE, CIVILE ET POLITIQUE.

FRA — INEP.



# C O D E DE L'HUMANITÉ,

0 0

#### LA LÉGISLATION UNIVERSELLE,

NATURELLE, CIVILE ET POLITIQUE,

AVEC

L'HISTOIRE LITTÉRAIRE DES PLUS GRANDS HOMMES QUI ONT CONTRIBUÉ A LA PERFECTION DE CE CODE.

COMPOSÉ PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES; INDIQUÉS À LA PAGE SUIVANTE.

Le tout revu & mis en ordre alphabétique par M. De Felice.

Quid deceat, quid non: Quò virtus, quò ferat error. HORAT.

TOME VII.





Y V E R D O N,
DANS L'IMPRIMERIE DE M. DE FELICE

M. DCC. LXXVIII.

Les auteurs de ce CODE sont les suivans, rangés selon l'ordre alphabétique de leurs marques.

- (B.) M. BOUCHAUD, de l'Académie des Inscriptions & Belles-lettres de Paris, Professeur royal en droit, &c.
- (B. C.) M. BERTRAND, ci-devant Passeur de l'Eglise françoise à Berne, membre des principales Académies de l'Europe, conseiller privé de Sa Majesté le roi de Pologne, &c. &c.
- (D'A.) M. TSCHARNER, ancien Seigneur Baillif & Aubonne.
- (D. F.) M. DE FÉLICE.
- (D. G.) M. ANDRIÉ, Baron DE GORGIER.
- (D. J.) M. le Chevalier DE JAUCOURT.
- (D. L.) M. DE LA LANDE, de l'Académie des sciences de Paris, Professeur royal d'astronomie, Avocat au Parlement, &c.
  - (D. M.) M. DURAND DE MAILLANE, auteur du grand Dictionnaire de droit canon, Avocat au Parlement d'Aix, &c.
  - (G. M.) M. MINGARD DE BEAU-LIEU.
- (M.) M. MACLAINE, Pafteur de l'Eglife Vallone à la Haye.
- (M. L.) M. Mole, Avocat au Parlement de Paris.
- (F.)
  (H. M.)
  (ALD.B.)

  Les articles qui finiffent par ces cinq marques appartiement à des co-laborateurs qui n'ont pas trouvé à-propos d'être commes.

  Plusieurs de ce Code sont sans marques; ils appartiement ce-
- (P.O.) pendant à l'un ou à l'autre de ces auteurs qui ont en des raisons (R.) pour ne pas les signer.



### CODE DE L'HUMANITÉ,

0 11

## LA LÉGISEATION UNIVERSELLE, NATURELLE, CIVILE ET POLITIOUE.



FRA

FRA

RACHETTA, Jerome, Hift. Litt., né à Rovigo, capitale du Polésin, & mort à Naples, fleurissoit sur la fin du feizieme & dans le commencement du dix - septieme siecle. Il s'étoit fait connoitre à Rome au duc de Seffa, qui y étoit ambassadeur d'Espagne, & qui l'employa dans pluficurs affaires d'Etat & de guerre pour cette couronne. Il a fait en langue italienne quatre ouvrages de politique. 1°. Le plus confidérable de tous est celui qui a pour titre : Il seminario de governi di stato 🕃 di guerra. L'autcur publia d'abord une idée générale de cet ouvrage en 1592, & fit ensuite imprimer l'ouvrage même deux fois pendant sa vie. Il l'a été encore depuis sa mort à Venise en 1647, & a Genes en 1649, in-4°. Il contient en 90 chapitres, environ 8000 maximes d'Etat & de guerres, tirées, dit-on, des meilleurs auteurs; & chaque chapitre renferme un discours qui lui sert de commentaire. 2°. Il principe nel quale si Tome VII.

considera il principe & quanto al governo 🕃 quanto al maneggio della guerra, imprimé en 1597, à Rome; en 1599, in-8°. à Venife; & enfin en 1648 avec l'autre ouvrage dont on vient de parler. Une épitre dédicatoire qui est à la tete de ce livre. & qui elt datée de Rome du 7 de Novembre 1597, nous apprend qu'il fut compose sur ce que le duc de Selfa, son Mécene, avoit dit, dans une conversation avec l'auteur, qu'il n'étoit pas moins important que difficile de faire favoir aux princes la vérité de ce qui se passe dans leurs Etats. 3°. Discorso della ragione di stato. 4°. Discorso della ragione di guerra. Tous ces ouvrages ont quelque forte de mérite.

FRACHLITE, f. f., Morale, c'eft une dipodition à céder aux penchans de la nature, malgré les lumieres de la raison. Il y a si loin de ce que nous naissons, à ce que nous voulons devenir; l'homme et qu'il est, et si différent de l'homme qu'on veut saite; la raison universelle & l'intérêt de l'espece gênent si fort les penchans des individus; les lumieres recues contrarient fi fouvent l'instinct : il est si rare qu'on se rappelle toujours à propos ces devoirs qu'on respecteroit; il est si rare qu'on se rappelle à propos ce plan de conduite dont on va s'écarter, cette fuite de la vie qu'on va démentir; le prix de la fagesse que montre la réflexion est vu de si loin; le prix de l'égarement que peint le sentiment est vu de si près; il est si facile d'oublier pour le plaisir. & les devoirs & la raifon, & le bonheur même, que la fragilité est du plus au moins le caractere de tous les hommes.

On appelle fragiles, les malheureux entraînés plus fréquemment que les autres, au delà de leurs principes par leur tempérament & par leurs goûts.

Une des caufes de la fragilité parmi les hommes, est l'opofiction de l'état qu'ils ont dans la focicié do ils vivent avec leur caracter. Le hafard & les convenances de fortune les deflinent à une place, s'à na turre leur en marquoit une autre. Ajoutez à cette caufe de la fragilité les vicilituales et l'age, de la faute des pations, de l'humeur, auxquelles la raifon ne fe prête peut-être pas jours affez; on ell foumis à certaiss loix qui nous convenoient dans un tems, & me font que nous désfépéret dans un autre.

Quoique nous nous connoissons une fectree disposition à nous dérober fréquemment à toute espece de joug ; quoi-que tres-lurs que le regret de nous ètre écartés de ce que nous appellons nos devirs, nous poursitivar long-tems s nous nous laissons furcharger de lois inutiles, qu'on a joueu aux lois redessires à la société; nous nous forgeans des hans qu'il est prégu'impossible de porter. On seme parmi nous les occasions des petites fautes & de les grands presides fautes & de se grands remords.

L'homme fragile differe de l'homme foible, en ce que le premier cede à son cœur, à ses penchans; & l'homme foible à des impulsions étrangeres. La fragilité suppose des passions vives, & la foiblesse suppose l'inaction & le vuide de l'ame. L'homme fragile péche contre ses principes, & l'homme foible les abandonnes il n'a que des opinions. L'homme fragile est incertain de ce qu'il fera ; & l'homme foible de ce qu'il veut. Il n'y a ricn à dire à la foiblesse; on ne la change pas, mais la philosophie n'abandonne pas l'homme fragile; elle lui prépare des fecours, & lui ménage l'indulgence des autres; elle l'éclaire, elle le conduit, elle le foutient, elle lui pardonne, v. FOIBLESSE.

FRAIS, f. m., Jurispr., font les dépenses que quelqu'un est obligé de faire pour parvenir à quelque chose. Il y en a de plusieurs sortes.

Prais de benifice d'inventaire, font tous ceux qu'un héritier bénéficiaire eft obligé de laire pour la confervation des biens de la fucceffion, & pour défendre aux actions intentées contre lui en ladite qualité; son ne met dans cette claffe que ceux qu'il lui eft permis d'employer dans fon compte de bénéfice d'inventaire.

Frais bien & légitimément faits, font tous les frais des procès qui étoient nécelfaires. Ces frais font les feuls qui entrent en taxe.

Frais de continnace, sont ceux qu'une partie ell obligée de faire contre l'autre partie qui elt défaillante, pour l'obliger de défendre à la demande. Le défaillant elt reçu oppofant aux jugemens obtenus contre lui par défaut en refondant, c'està-dire, remboursant les frais de contunace. v. CONTUMACE.

Frais de crites, font ceux qui se sont pour parvenir à une adjudication par décret, soit volontaire ou sorcée. On en distingue de deux sortes ; savoir les frais ordinaires , & les frais ex-

traordinaires.

Les premiers font ceux des procédures nécessaires pour parvenir à un decret fans aucun incident.

Les fruis extraordinaires font tous eeux qui se font pour lever les obsta-cles & incidens formés par la partie fai-fie, ou les oppositions des créanciers, foit à fin de charge de distraire ou de conserver, & aussi ceux qui sont faits pour parvenir à faire l'ordre.

Frais de direction, font ceux que les directeurs des créanciers unis font pour l'intérêt commun. v. DIRECTEURS & DIRECTION.

Frais extraordinaires de criées , voyez ci-devant frais de criées.

Faux-frais, font certaines dépenfes qu'une partie est obligée de faire, mais qui n'entrent pas en taxe, comme les ports de lettres, les coûts des actes qu'il faut lever, les gratifications que l'on donne aux commis de gresse, &c.

Frais funéraires, font ceux qui fe font pour l'inhumation d'un défunt; ce qui comprend chez les catholiques les billets d'invitation, la tenture, la cire, l'ouverture de la terre, l'honoraire des prêtres, & autres frais néceflaires & usités, felon la qualité des perfonnes.

L'annuel ne fait pas partie des frais finiéraires.

Mais le deuil de la veuve & des domestiques qui font à son service, sont compris dans ces frais.

Ils ne se prennent point sur la masse de la communauté, mais seulement sur la part du défunt & sur ses autres biens personnels.

Ils ne sont point à la charge du légataire universel seul, mais il y contribue avec les héritiers chacun à proportion de l'émolument. Ils font privilégiés fur les meubles à tous autres créanciers, même au propriétaire de la maison que le défunt habitoit. L. 45. ff. de reliq. Es simpte, suuer. Ils ne passent néanmoins qu'apres les frais de justice.

Leur privilege ne s'étend qu'à ce qui est nécessaire pour l'inhumation, selon la qualité de la personne, & non à des supersuités. L 37. ff. de rel. & sumpt. simer.

Frait dejufites: on comprend fous co nom non-feulement tous les frait des procès civils & criminels, mais auffi tous les frait dus à des officiers dejufice, tels que les frait de fiellé, inventaire, tutele, curatelle, ceux de vente, d'ordre, de licitation, &c. Les frait de jujite font privilègies & paffent avant tons autres frait, même avant les frait funéraires.

Frais de licitation, font ceux qui fe font pour parvenir à l'adjudication par licitation d'un immeuble indivis entre plusieurs co-propriétaires. v. LICITA-TION.

Frair & mifre d'exécution, font ceux qu'un créancier ell obligé de faire pour mettre fon titre à exécution contre le débiteur. On comprend fous le terme de frait & mijr. les frais des commandements & fairles faites fair le débiteur, à autres frait femblables | ses fait & mir. fair font une fuite des dépents, c'elt pourquoi on les comprend dans la tace; lis, ont aufil les mêmes privileges & hipotheques que les dépents.

Frais d'ordre, font ceux que le pourfuivant est obligé de faire pour parvenir à faire régler entre les créanciers oppofans l'ordre & distribution du prix d'un immeuble vendu en justice.

Frais de partage, font ceux que l'un des co-propriétaires fait pour parvenir au partage des héritages communs. v. PARTAGE.

Frais de poursuite, font ceux que l'on fait à la pourfuite de quelque chofe, tels que ceux du poursuivant, la faisse réelle ou ceux qui se font à la poursuite de la distribution d'un mobilier, d'une con-

tribution . d'une licitation . &c. Frais préjudiciaux, font ceux qui font faits fur des préparatoires & incidens

que l'on est obligé de juger avant d'en venir à la question principale, comme lorique quelqu'un est assigné en qualité d'héritier pour payer une dette du défunt. & qu'il v a d'abord contellation fur la qualité d'héritier; les dépens faits fur cet objet sont des frais préjudiciaux.

Frais & falaires, font les vacations & débourlés dus aux procureurs, notaires, huitliers, & fergens qui ont travaillé pour une partie. Ces fortes de frais different des dépens en ce que ceux-ci ne comprennent que les frais qui entrent en taxe; au lieu que les frais & falaires comprennent tous les frais dus aux officiers de justice par la partie pour laquelle ils ont travaille, même des vacations & autres frais qui n'entrent point en taxe contre la partie adverse.

FRANC, adj. m., Jurispr. Ce terme a dans cette matiere plusieurs significations différentes, & s'applique à différens objets.

Franc, fignifie quelquefois une perfonne libre , c'elt-à-dire , qui n'est point dans l'esclavage.

Franc est auti quelquefois opposé à ferf; car quoiqu'en Europe il n'y ait point d'esclaves proprement dits, il y a des ferfs de main-morte qui ne jouissent pas d'une entiere liberté. Ceux qui sont exempts de cette espece de servitude, font appellés francs, ou personnes de condition franche. v. MAIN - MORTE & SERFS.

Franc fignific encore libre & exempt de quelque charge; par exemple, un

R A noble est par sa qualité franc & exempt de taille. Il y a des lieux qui font francs , e'est-à-dire, exempts de tailles & de certaines autres impositions.

Le franc-aleu naturel, est celui qui a licu en vertu de la loi, coutume ou ufage du pays, où tous les héritages font de droit réputés tenus en franc-aleu, s'il n'appert du contraire, fans que les possesseurs des héritages soient tenus de justifier le droit de franc-aleu. C'est au feigneur qui prétend quelque devoir fur les héritages, à l'établir.

Le franc-aleu noble, est celui qui a une justice ou un fief, ou une censive mouvante de lui.

Le franc-alen par privilege, est oppofé au franc-aleu naturel; c'est celui qui est fondé en concession & titre particulier.

Le franc-aleu roturier, est celui qui n'a ni justice, ni fief, ni censive qui en dépende,

Le franc-aleu par titre. Voyez ci-devant franc-aleu par privilege.

Le franc - devoir , est une redevance annuelle en laquelle le feigneur a converti l'hommage qui lui étoit du pour le fief mouvant de lui. Ces fortes de conversions d'hommage en franc-devoir, qu'on appelle aufi abonnement ou abregement de fief, furent principalement introduites lorfque les roturiers, ou ceux qui ne faifoient pas profeifion des armes, commencerent à posseder des fiefs; ce qui arriva, dit-on, dans le tems des croifades. Le devoir annuel que le feigneur impofa fur le fief fut appellé franc, comme représentant l'hommage auquel il étoit subrogé; il étoit comme l'hommage même, la marque de la nobletse & de la franchise de l'héritage, lequel se parrageoit toujours noblement, même entre roturiers, quand il étoit une fois échu en tierce - main.

Franc-fief. C'est dans la fignification propre du mot un fief tenu franchement & noblement, c'est-à-dire, sans aucune charge de devoir ou prestation annuelle.

On entend plus communément par terme de franc-fief ou droit de franc-fief la taxe que les roturiers possédant quelque siet, aparen au souverain pour la permission de garder leurs siets. Ce droit, qui est royal & domanial, est venu de ce qu'anciemment les nobles écioent les siens auxquels on concédoit les fiels. Il éroit désendu aux roturiers d'en acquérir. Par la suite les nobles ne fe trouvant pas toujours en état d'achetre les fiest qui écioent à vendre, le souverain permit aux roturiers de polfèder ces siets moyenmant sinance.

Franc & quitte, ell une clause qui signise que les biens dont il 3 eigit, ne sont grevés d'aucunes hypotheques ni autres charges. On peut faire la déclaration de franc & quitte, par rapport à un héritage que l'on vend o ordinairement on le déclare franc & quitte des arrérages, de cens, & autres charges réelles du passe, passe que l'on vende que passe peut par passe passe que l'autre passe présides du passe, l'autres charges réelles du passe, passe que la vente.

On peut aussi déclarer l'héritage que l'on vend franc & quitte de toutes char-

ges & hypotheques.

Quelquefois un homme qui s'oblige déclare tous ses biens francs & quittes, c'est à-dire, qu'il ne doit rien; ou bien; il les déclare francs & quittes à l'exception d'une certaine somme qu'il spécific.

Lorsque la déclaration de franc & quitte se trouve fausse, il faut distinguer si c'est par erreur qu'elle a été faite, ou

si c'est de mauvaise foi.

L'erreur peut arriver lorsque celui qui a fait la déclaration de franc & quitte, ignoroit les hypotheques qui avoient été constituées sur les biens par ses auteurs, & en ce cas il est feulement tenu civilement de faire décharger les biens des hypotheques, ou de souffrir la résiliation du contrat avec dommages & intérèts.

Mais fi la déclaration de franc 8º quitte a été faite de mauvaife foi, c'elt un ftellionat: & celui qui a fait cette déclaration est tenu de fouffiri la réfolution du contrat avec dommages & intérèts ; & l'on peut le faire condamner par corps, quand même il auroit des biens fuffians pour répondre de se engagemens. v. STELLIONAT.

Le franc-bonnue, étoit tout homme noble ou roturier, qui étant propriétaire d'un fief, demeuroit au dedans de ce fief; car auciennement les fiefs communiquoient leur noblesse aux roturiers

tant qu'ils y demeuroient.

FRANCS-MAÇONS, f.m., Droit pol. La fociété ou l'ordre des firmes-marous ett la réunion des perfonnes choifies qui fe lient entr'eux par une obligation de s'ainner tous comme freres, de s'aidet dans le befoin & de garder un filence inviolable fur tout ce qui caractérifa leur ordre.

La maniere dont des france-maçous se reconnoillent, de quesque pays qu'ils soient, en quesque lieu de la terre qu'ils se rencontrent, fait une partie du secret; c'est un moyen de se rallier, même au milieu de ceux qui leur sont étrangers,

& qu'ils appellent prophaues.

Il y avoit chez les Grees des ufiges femblables : les initiés aux mylteres de Cérès & de la bonne déeffe, avoient des paroles & des fignes pour le reconnoitre, comme on le voit dans Arnobe & dans Clément d'Alexandrie. On appelloit fymbole ou collation ces paroles fiacrées & effentielles pour la reconnoil. fance des initiés, & c'ett de la qu'et venu le nom de fymbole qu'on donne à la profeffion de foi qui caractérife les chrétiens.

Tout ce qui tend à unir les hommes par desliens plus forts, est utile à l'humanité: fous ce point de vue, la maconnerie est respectable, le secret qu'on v observe est un moyen de plus pour cimenter l'union intime des francs-macous; plus nous fommes ifolés & separes du grand nombre, plus nous tenons à ce qui nous environne. L'union des membres d'un royaume, d'une même province, d'une même ville, d'une même famille, augmente par gradation; auffi l'union maconique a-t-elle été plus d'une fois utile à ceux qui l'ont invoquée, plutieurs francs-macons lui durent & la fortune & la vie.

Les obligations que l'on contrade parmi les maçons on pour objet la vertu, la patrie & l'ordre maçonique. Les informations que l'on prend au fujet de celui qui se présente pour être reçu macun, assurent constantement la bonté du choix ; les épreuves qui précédent la réception, servent à constante la fermete & le courage qui sont nécessires pour garder un secret, comme pour patiquer efficacement la vertu; d'où résulte netessairement que su sont de la vertu plus réspectable qu'elle est chossie, préparée & cimentée avec foin.

Nos lecteurs penfent bien qu'une inftitution fondée fur le fecret le plus profond, ne peut être développée dans cet ouvrage; mais nous pouvons en dire afflez pour raffuer un moins ceux qui n'auroient point été initiés à ces myfteres, & pour intéreffer nième encore la curiofité des francs meçous,

On a imprimé divers ouvrages au fujet de la maçonnerie; il y eu a même où l'on annouce formellement l'explication des fecrets; mais ces livres font défavoués par tous les freres à qui il est défendu de rien écrire fur la maçonnezie; & quand même ils contiendroient quelque chofe de leurs myfleres, ils ne opourtoient fervir à des profanes y la maniere de fe faire reconnoitre eff accompagné de circunditances qu'on ne faurois apprendre dans un livre; celui qui noi n'auroit pas été reçu dans une loge, e ignorezoit la principale partie des peatiques de la maconnerie, il feroi bientot reconnu & chaffe, au lieu d'être traité en frere.

L'origine de la maçonnerie se perd, comme tant d'autres, dans l'obscurité des tems. Le caractere de cette inlittution étant d'ailleurs un fecret inviolable, il n'est pas étonnant qu'on ignore son origine plus que eelle de tout autre établistement. On la fait communément remonter aux croifades, ainfi que l'ordre de S. Jean de Jérufalem ou de Malthe, & d'autres ordres qui ne fubfiftent plus. On croit que les chrétiens disperses parmi les infideles & obligés d'avoir des moyens de ralliement, convinrent entr'eux de fignes & de paroles que l'on communiquoit aux chevaliers chrétiens fous le sceau du sceret, & qui se perpétuerent entr'eux à leur retour en Europe; la religion étoit le principal motif de ce mystere.

La rédification des temples détruits par les infideles, pouvoit ètre auffi un des objets de la réunion de nos pieux chevaliers, & c'eff peut-être de-la que vient la dénomination de mayons; & peut-être que les symboles d'architecture dout on fe fert encore parmi les frants-magous, d'ûrent leur origine à cet objet d'affociation.

Il paroit que les François ou les Francs, plus ardens que toutes les autres nations pour la conquête de la Terre fainte, entrerent auffi plus particulierement daus l'union maçonique; ce qui a pu donner lieu à l'épithete des francs macons.

Dans un ouvrage anglois, imprimé

en 1767, par ordre de la grande loge d'Angleterre, & qui a pour titre, the Conditutions of the antient and honourable fraternity of free and accepted Mafour, on fait remonter bien plus haut le roman de la maconnerie; mais écartons tout ce qui a l'air fabuleux. Il est parlé d'un établissement plus ancien que les croifades, fait fous Athelftan, petit-fils d'Alfred, vers l'an 924. Ce prince fit venir des maçons de France & d'ailleurs; il mit son frere Edwin à leur tête; il leur accorda des franchifes, une jurisdiction & le droit d'avoir des affemblées générales. Le prince Edwin raffembla les francs & véritables maçons à Yorek, où se forma la grande loge, l'an 926. On rédigea des conftitutions & des loix pour les faire observer. Depuis ce tems-là on cite plufigurs évêques ou lords comme grandsmaitres des maçons; mais on peut douter que cette société de macons eût du rapport avec l'objet dont il s'agit ici.

Édouard III. qui parvint au trône en 1327, donna aux conflitutions des macons une meilleure forme : un ancien minoire porte que les loges étant deveminoire porte que les loges étant devement des lords du royaume, qui étoient alors prefque tous france. maçous, firent divers articles de reglemens.

Mais le fait le plus authentique & le plus ancien qu'on puiffi cite dans l'hifplus ancien qu'on puiffi cite dans l'hiftoire de la maçonnerie, eft de l'année 1425. Le roi d'Angleterre, Henri VI. étoit mineur; un parlement ignorant entreprit de déruire les loges, & défendit aux maçons, lous peine d'amenpitres ou congrégations, comme on le voit dans le Recuel de Alba de Parlement d'Angleterre, fous la troitieme année du reque d'Henri VI. Cho J. toù je Pai vérifé. Cependant est ach de parlement fut Inn excession i jl protet même que ce prince fut admis dans la futire parmi les macons d'apres un cramen par demandes & par reponlles, publié & commenté par M. Locke; & qu'on a jugé avoir été écrit de la propre main d'Henri VI. Judy exbét inflitutes, par, 3, fol. 19. L'auteur prétend à cette ocación, que les macons n'out point du tout de focret, ou que leurs récrets font test qu'ils fer randroient ridicules en les publiant : c'elt ainfi qu'on sime à fe venger de ce qu'on ignore.

La reine Elisbeth ayant ou'i dire que tes maçons avoient certains fecrets qu'ils ne pouvoient pas lui confier, & qu'elle ne pouvoient pas lui confier, & qu'elle ne pouvoient pas lui confier, & qu'elle de de deji contr'eux, elle envoya des troupes pour rompre l'elfemblée annuelle de lag rande loge qu'i fe tenoir à Yorek le jour de S. Jean, 27 Décembre 1561. Cependant fur le rapport qui lni en fut fait par des perfonnes de confiance, elle laidà les maçons tranquilles.

La maconnerie fleurifloit aussi dans le royaume d'Ecosse, long-tems avant sa réunion à la couronne d'Angleterre, qui fut faite en 1604. Les macons d'Ecoffe regardent comme une tradition certaine que Jacques I. couronné en 1424, fut le protecteur & le grand-maître des loges, & qu'il établit une jurisdiction en leur faveur; le grand-maître qu'il députoit pour tenir sa place étoit choisi par la grande loge & recevoit quatre livres de chaque maître-maçon. Davy Lindfay étoit grand-maître en 1542. Il y a encore à Killwinning, à Sterling, à Aberdeen, des loges anciennes où l'on conferve de vieilles traditions à ce sujet.

On affure dans l'ouvrage anglois que nous avons eité, & dont nous faisons l'extrait, qu'Inigo Iones, célebre architecte Anglois, disciple de Palladio, & que les Anglois regardent comme leur Vitruve, fut député grand-maitre de l'ordre des francs-maçons, & l'on y donne l'hiftoire de tous les grands édifices qu'il fit construire. On trouve après lui Christophe Wren, fous le titre de grand furveillant; ce fut lui qui fit rétablir presque toutes les églises de Londres après le terrible incendie de 1666, & spécialement la fameuse église de S. Paul, qui après celle de S. Pierre du Vatican, est regardée comme la plus belle églife du monde. Il tint une loge générale, le 27 Décembre 1663, comme on le voit dans une copie des anciennes constitutions, & l'on y fit un nouveau reglement pour l'administration des francs - maçons: il fut grandmaitre en 1685.

En 1717, il fut décidé que les maitres & les furveillans des differentes loges, s'allembleroient tous les trois mois en communication s'eft es qu'on appelle quaterly communication, & à Paris, all'unité de quoritiers ji orique le grandmaitre est préfent, c'est une loge in ampie, form, il non elle est feudement indate form, mais elle a toujours la nième autorité.

En 1718, Georges Payne, grand-mattre, voulut qu'on apportà à la grande loge les anciens mémoirer concernant les maçons & la maçonnerie, pour faire connoitre fes anciens ufages, « de rapprocher des inflitutions primitives; on produifit alors plufieurs vieilles copies de conflitutions gothiques.

En 1719, le grand-maitre Jean Théophile Defiguliers fit revivre l'ancienne régularité des tanft ou fantés que l'on porte dans les banquets ou loges de table à l'honneur du roi, des maçons, &c. mais on brûla beaucou q'anciens papiers concernant la maçonnerie & fes reglemens fecrets, fur-tout un qui avoié été fait par Nicolas Stone, furveillant fous Inigo Jones, & qu'on a beaucoup regretté; mais on vouloit prévenir tout ce qui pouvoit donner aux ufiges de la maçonnerie une publicité qui est contre l'esprit de Pordre.

Le nombre des loges étant fort augmenté à Londres, en 1721, & l'affemblée générale exigeant beaucoup de place, on la tint dans une falle publique. appellée flationers-ball. Les furveillans ou grands-gardes, furent chargés de se procurer quelques flewards, intendans ou freres, qui eussent de l'intelligence pour les affaires de détail . & d'avoir autsi des freres servans, pour qu'il n'entrat jamais des profanes dans les loges. Le duc de Montaigu fut élu grand-maitre & installé; ou nomma des commisfaires pour examiner un manu scrit d'Anderson, sur les constitutions de l'ordre, & l'on en ordonna l'impression, le 17 Janvier 1723; la seconde édition est de 1767.

Ce fut alors que la réputation de la maçonnerie se répandit de tous côtés : des perlonnes du premier rang desirerent d'etre initiées, & le grand-maître fut obligé de constituer de nouvelles loges qu'il visitoit chaque semaine avec fon député & fes furveillans; il y eut 400 maçons à la fête du 24 Juin 1713. on avoit alors pour député grand-maître le fameux chevalier Martin Folkes. qui a été si long-tems président de l'académie ou de la fociété royale de Londres, & pour grand furveillant John Senex, mathématicien, connu par de beaux planispheres célestes, dont les aftronomes fe fervent encore tous les

Jours.

Il étoit difficile que ce nouvel empreffement des Anglois pour la maçonnerie
ne s'étendit pas jusqu'à nous. Vers l'en-

nće

mée 1725, mylord Dervent-Waters, le chevalier Maskelyne, M. d'Heguerty & quelques autres Anglois, établirent une loge à Paris, rue des Boucheries, chez Hure, traiteur Anglois; en moins de dix ans, la réputation de cette loge attira cing ou fix cents freres dans la maconnerie, & fit établir d'autres loges : d'abord celle de Goustaud, lapidaire Auglois; ensuite celle de le Breton, connue fous le nom de loge du Louis d'Argent, parce qu'elle se tenoit dans une auberge de ce nom ; enfin la loge dite de Buffy, parce qu'elle se tenoit chez Landelle, traiteur, rue de Butty; elle s'appella enfuite loge d'Aumont, lorfque M. le duc d'Aumont y ayant été reçu, y fut choifi pour maître; on regardoit alors comme grand-maître des macons. mylord Dervent-Waters, qui dans la fuite paffa en Angleterre, où il a été décapité. Mylord d'Harnouester fut choisi en 1736 par quatre loges qui fubfiftoient alors à Paris, & est le premier grandmaître qui ait été régulierement élu.

En 1738, on élut M. le duc d'Antin pour grand-maître général & perpétuel des maçons dans le royaume de France; mais les maîtres de loges changeoient encore tous les trois mois. Il y avoit vingt-deux loges à Paris en 1742.

Le 11 Décembre 1743, M. le comte de Clermont, prince du fang, fut élu grand-maître perpétuel dans une affemblée de feize maîtres, à la place de M. le duc d'Antin qui venoit de mourir; l'acte fut revetu de la signature de tous les maitres & des furveillans de toutes les loges régulieres de Paris , & accepté par les loges de provinces. M. le prince de Conti & M. le maréchal de Saxe eurent plusieurs voix dans cette élection ; mais M. le comte de Clermont eut la pluralité & il a rempli cette place jusqu'a sa mort. On créa pour Paris seu-

Tonse VIL

lement des maitres de loges perpétuels & inamovibles, de peur que l'adminiltration générale de l'ordre, confiée à la grande loge de Paris, en changeant trop fouvent de mains, ne devint trop incertaine & trop chancelante. Les maitres de loges dans les provinces font choisis tous les ans.

La maconnerie qui avoit été plufieurs fois perfécutée en Angleterre, le fut aufli en France: vers 1738, une loge, qui s'affembloit chez Chapelot, du côté de la Rapée, ayant excité l'attention des magistrats, M. Héraut, lieutenant de police, qui n'avoit pas une juste idée des macons, s'y transporta; il fut mal recu par M. le duc d'Antin, cela lui donna de l'animolité; enfin il parvint à faire fermer la loge, murer la porte & à défendre les affemblées : la perfécution dura plufieurs années, & l'on alla jufqu'à emprisonner des francs-macons, que l'on trouva affemblés dans la rue des deux écus au préjudice des défenses.

Cela n'empêcha pas les gens les plus distingués de la cour & de la ville. de s'aggreger à la maconnerie, & l'on voyoit encore, en 1760, à la nouvelle France. au nord de Paris, une loge célebre, tenue d'une maniere brillante & fréquentée par des personnes du premier rang : elle avoit été fondée par le comte de Benouville. La grande loge étoit fur-tout composée de personnes de distinction, mais la fécheresse des détails & des affaires qu'on y traitoit pour l'administration de l'ordre, les écarterent peu-à-peu; les maîtres de loges qui prirent leur place, n'étant pas aussi respectés, le travail de la grande loge fut interrompu à différentes fois jusqu'en 1762: il y eut alors une réunion folemnelle; l'on dressa des reglemens pour toutes les loges de France, on délivra des constitutions pour la régularité & l'union des travaux maçoniques, & l'on perfectionna le reglement de la maçonnerie en France, sous l'autorité de la grande loge.

En 1767, il y eut e moore une interruption par ordre du minifere, dans les travaux de la grande loge; mais elle les a repris en 1771, fous la procección d'un prince qui a fuccédé à M. le comte de Clermont dans la dignité de grand-maitre, & qui s'intéreffe véritablement à la majonnerie. Des maitres de loges auffia zelés que lettrés, fe font trouvés à la tête de l'adminifration, on frait pour toutes les loges régulieres de France de nouveaux reglemens, & la majonnerie a repris dans le royaume une nouvelle confifance.

Si cette affociation a été fuípecte en France, feulement parce qu'elle n'étoit pas comme, il n'elt pas furprenant qu'el- lea tié té perfecuté en Italie: il y a deux bulles de la cour de Rome contre l'ordre des frances-magons; anis comme elles écoient fulminées fur des caracters qui n'étoient point ceux des véritables frances-magons; ils n'ont point vouls y seconomières, et la fe régarde de conférence malgré les bulles; la putent de leur monale & la régulatric de leur conduite, doit en effet les raffurer totalement.

L'Allemagne & la Suede ont faifi avec cel els avantages de la maçonnerie; le roi de Praifle, après y avoir été aggrégé, s'en est déclaré le protecteur dans fes Etars, anifi qu'il Pett des feinnes & de toutes les inhitutions utiles. In combre des frant-rangans s'étoit trop multialé, pour qu'il ne s'y établit pas des dittinctions de grades, lis font même en très-grand nombre. & ils mettent entre les différens ordres des maçons des différens ortes-marquées rélativement au rang & aux lumiteres, de même que par rapport aux objets dons on s'occupe dans chaque loge. La maconnerie a continué de s'étendre aufil en Angleterre: on y a frappé une médaille en 1766, avec cette exergue: immortalitati ordinis.

D'un autre côté, les profanes se sons égayés aux dépens de la maconnerie : on a gravé une immenfe caricature qui représente une procession burlesque & ridicule des francs-maçons; mais ceux-ci ont fait peu d'attention aux fottifes d'une populace ignorante. Cependant l'ordre s'est soutenn & s'est accru en Angleterre an point, qu'en 1771, les francsmaçons out cru pouvoir paroitre au grand jour; ils ont représenté au parlement de la nation qu'ils avoient de quoi bâtir une loge qui contribueroit à l'embellissement de la capitale, & même de quoi faire une fondation pour l'utilité publique; ils out demandé en confequence d'être reconnus & autorifés, comme tous les autres corps de l'E. tat; il paroît que la demande eût été acceptée, si les francs-maçons de la chambre-haute ne s'y étoient opposés; ils ont pense qu'une institution qui est toute mysterieuse & secrete ne devoit rien. avoir d'aussi public, & que cette oftentation pourroit porter atteinte au but de la maconnerie. (D. L.)

FRANC-TENANT, Droit feod., c'est celui qui possede noblement & librement.

Frauc-tenement, est un héritage posfédé noblement & librement, fans aucune charge roturiere.

FRANCE, Droit public, royaume contidérable de l'Europe, dont Paris est la capitale.

De tous les royaumes qui fubfiftent, la France est un des plus anciens & un de ceux qui se sont soutenus avec le plus de gloire. Ses habitans portoient autrefois le nom de Celtes, auquel succèda celui de Gaulois que les Romains leur donnerent. Jules-Céfar, environ 40 ans avant la naissance de Jesus-Christ, conquit toutes les Gaules , & les réduisit en provinces romaines. Au commencement du Ve fiecle les Bourguignons, les Viligoths & les Bretons y firent une irruption & envahirent plusieurs contrées où ils s'établirent. Les Francs, après eux, quitterent les terres qu'ils possédoient en Allemagne, & vinrent fous Pharamond, Clodion, Merouée, & Childéric leurs chefs, s'emparer des provinces gauloifes que la décadence de l'empire laissoit au premier occupant. Clovis le Grand ou Louis, fils & fuccesseur de Childéric, étendit sa domination fur tout le Rhin, depuis fon embouchure jusques bien au-dessus de Strasbourg, & fur tous les pays entre cette riviere, la Seine, la Loire & la Garonne. La religion chrétienne, que ce prince embraffa en 496, ne contribua pas peu à fes succès. Elle servit à lui attacher de plus en plus & fes nouveaux fujets qui la professoient presque tous, & ceux que l'idolatrie ou le schisme détachoit des Bourguignons, des Visigoths & des Bretons, qu'il réduisit en partie fous sa domination. Alors les Gaules prirent le nom de France ou d'Empire françois, qui fut divisé en deux parties principales, favoir l'Auftrafie ou la France orientale, & la Neuftrie ou la France occidentale avec les deux Aquitaines, & la Novempopulanie, &c.

Après la mort de Clovis, artivée au mois de Novembre 511, cet empire fut divisé entre fes quatre fils Thierry, Clodomir, Childéric & Clotaire. Les deux derniers y ajouterent le royaume deBourgogne qu'ils conquirent en 534. & la plus grande partie des posissions des Visigoths. En 558 Clotaire rénatit

de nouveau fous fon pouvoir toute la monarchie françoife; mais elle fut encore démembrée après fa mort: funefte maxime qui fe pratiqua même fous la feconderace, & qui futa fource fatale des troubles & des divisions qui la désolerent.

Au milieu du VIIe siecle le pouvoir des maires du palais fut porté à un point excessif, & devint bientôt absolu. Après la mort de Dagobert II. Pepin d'Heriftal fe fit déclarer duc d'Australie ; & pendant fon gouvernement, il s'empara tellement de l'autorité , qu'il étoit en effet souverain du pays, quoiqu'il ne parût gouverner que sous les ordres de Thierry III. roi de Bourgogne & de Neustrie. Après son décès, arrivé en 714, Charles Martel, fon fils naturel. lui succéda, & devint plus puissant encore, en réunissant en sa personne les mairies de Neustrie & d'Austrasie. Après la mort du roi Thierry IV. il gouverna tout le royaume, avec la qualité de duc des François, fans se mettre en peine de remplir au moins d'une ombre de roi le trône vacant. Les services signalés qu'il rendit à l'Etat, firent agréer aux feigneurs du royaume le partage qu'il fit en 741 de la monarchie entre ses deux fils Carloman & Pepin. Le premier devint maître de l'Austrasie, de la France germanique, & de toutes les nations qui en dépendoient; l'autre eut la Neustrie. la Bourgogne & la Provence. Ces princes conférerent bien par politique, la couronne à Childéric III. mais Carloman ayant embraffé la vie monaftique en 746, Pepin, depuis surnommé le Bref, fut si bien se concilier l'amour du peuple, & le respect des grands, qu'il fut lolemnellement proclamé roi à Soiffons en 752 . & Childéric , prince fo:ble & recornu incapable de régner, fut rale & jette dans un couvent , avec fon

FRA fous fon regne d'etre allemande.

fils Thierry, dernier prince de fa race. On vit alors pour la premiere fois la couronne pailer dans une maifon étrangere , & la famille des Merovingiens faire place à celle des Carlovingiens. Pepin réunit la Septimanie à la couronne. & enleva l'exarchat de Ravenne à A: stolphe, roi des Lombards, & le céda au faint siege à titre de donation, que Charlemagne confirma, dit-on, enfuitc, en y ajoutant de nouvelles terres. Ce même Charlemagne, guerrier infatigable & digne successeur de son pere, subjugua le royaume des Lombards, foumit les Saxons, étendit sa puissance presque par toute l'Europe, & rétablit l'empire d'occident, dont il fut proclamé & facré chef. le jour de Noel de l'année 800. Mais à fa mort la nation perdit beaucoup de son lustre, & sa gloire s'affoupit pour long-tems. Louis le Débounaire, fon fils, fuccéda bien à toute sa puissance; mais la foiblesse, les ferupules la condescendance outrée pour les prêtres, & le trop de bonté qu'il apporta fur le trône, lui firent commettre des fautes qui, jointes à l'ingratitude de ses enfans rebelles, armerent bientôt fcs fujcts les uns contre les autres. & donnerent lieu aux provinces éloignées de fecouer le joug, & aux Barbares de faire des incursions dans ses valtes Etats. Ses fucceilleurs plus foibles encore, non feulement ne réfilterent pas à leurs ennemis; mais leur laifferent envahir les plus belles parties de lcurs domaines; fonffrirent que les particuliers se rendissent indépendans dans lears gouvernemens . & laisferent empieter fur les droits de la couronne, au point qu'à la fin tout le royaume étoit tenn felon les loix des fiefs, & que toute l'autorité étoit presque anéantic. Louis V. fut le dernier roi de cette race, & la cour de France cessa

Charles son oncle, duc de la basse-Lorraine devoit légitimement lui fuccéder . & il fit tous les efforts pour cela; mais l'aversion qu'il avoit inspirée aux François, fit qu'ils lui préfererent Hugues Capet, l'un des plus puissans seigueurs du royaume. Il fut facré à Rheims le 30 Juillet 987; & c'est le chef de la troisieme race des rois de France.

Lui & ses successeurs animés d'un même esprit, & par une suite de prudence dont ils ne s'écartoient jamais relativement à cet objet, regagnerent petit à petit tout ce qui avoit été usurpé par les feigneurs, & recouvrerent enfin les plus précieux droits de leur couronne. Mais la furcur des croifades qui commença à se répandre sous Philippe I, affoiblit

beaucoup l'Etat.

Philippe IV. furnommé le Bel, funprima l'ordre des templiers ; événement monstrueux, dit M. lc président Hénault, foit que les crimes dont ou les chargeoit fuscut avérés , soit que l'avarice les eut inventés. Charles IV. le dernier de les fils , étant mort fans enfans males, Philippe VI. dit de Valois, chef de la seconde branche des Capetiens, monta fur le trône en 1328. Edouard III. roi d'Angleterre, prétendoit à cette fucceifion, par fa mere Ifabelle, fille de Philippe-le-Bel; ce qui donna lieu aux guerres longues & fruineufes, que ces deux princes & leurs fuccesseurs se Erent mutuellement,

En 1361 , Icau le Bon hérita du duché de Bourgogne, par la mort de Philippe de Rouvre, dernier duc de la premiere maifon de Bourgogne, & lc donna enfuite à Philippe le Hardi, fon fils cadet. Charles VII. que la fameufe Jeanue d'Arco, dite la Pucelle d'Orléans, aida si efficacement à reconquerir son royaume fur les Anglois, leur enleva la Nor-

mandie & la Guyenne qu'il réunit à la couronne. Louis XI. gouverna en defpote, prit possession de la Bourgogne après la mort de Charles le Téméraire, & augmenta fon domaine de la Provence, du comté de Touloufe & de la Champagne. Charles VIII. fon fils, dernier male de la premiere branche des Valois, mourut en 1498, & laida la couronne à Louis XII. duc d'Orléans, premier prince du fang & son beau-frere. Celuici unit Claude sa fille, issue de son mariage avec Anne de Bretagne, veuve de fon prédéceffeur , à François I. fuccettivement comte d'Angouleme & de Valois . & qui lui fuccéda. L'amour que ce nouveau roi montra pour les sciences, & la protection qu'il leur accorda, lui mériterent le titre de pere des lettres. Il conclud en 1515 avec le pape Léon X. le fameux concordat, publić & reçu en France l'année suivante; & ce sut sous son regne que la réformation prit racine dans le royaume. Henri II. son fils & fuccetfeur, chaffa entierement les Anglois de France, en leur enlevant Boulogne & Calais, les feules places qui leur restoient, l'une en 1547 & l'autre en 1558. Il s'empara également de Metz, Toul & Verdun en 1552, dans la guerre qu'il eut à foutenir contre Charles V.

Trois de fes fla régnerent fucceflivement après lut. François II. J'anié d'entr'eux, n'occupa le trône que dix-fept mois; mais fon regne, quelque court qu'il fut, donna nailfance aux troubles affeux & aux guerres civiles qui défolerent la monarchie pendant près de foixante & dix ans, fans isterruption. Sous Charles IX. la France armée contre fon propre fein, vit les finglantes journées de Dreux, de Jarnac & de Montcontour ; les fieges de Bourges, de Rouen, d'Orléans & de Chartres; ceux de la Rochelle & de Sancere: mons-

mens affreux du jeu des passions déguifées fous le nom -de la religion qu'elles insultotent même en prenant sa déser se. Ce regne enfin fut signalé par les horreurs à jamais détellables du maifacre du 24 Août 1572, connu fous le nom de la S. Barthelemi, où le fanatifine versa le fang le plus pur de l'Etat, où la nature effrayée vit le fils se baigner dans le fang de son pere, le pere dans celui de fon fils, où les noms de femmes & d'époux méorifés, les droits les plus facrés violés, présenterent mille & mille spectacles, dont le feul fouvenir fait encore trembler, non-seulement les François, mais les étrangers; mais tout homme qui les envifage. C'est une tache ineffacable dans l'histoire du christianisme. Le désordre & le bouleversement ne firent qu'augmenter fous Henri III, par la fameufe ligue que les catholiques formerent en 1576 & qu'ils décorerent du nomspécieux de sainte - union. Les fruits qu'elle produisit furent entr'autres la bataille de Coutras , la journée des Barricades, & l'adaffinat commis en 1589. par le dominicain Jacques Clément, en la personne du roi, en qui finit la race des Valois.

Henri IV. de la maifon de Bourbon: & alors roi de Navarre, fut reconnu par la plus grande partie des feigneurs préfents à la mort de Henri III. comme fonlégitime successeur. Le fauatisme l'obligea néanmoins à conquerir fon royanme pieil-à-pied, & ce ne fut qu'après avoir embraffe la religion catholique. que la ligue se diffipa, & lui ouvrit les portes de Paris. Malgré fa renonciation au protestantifine, il n'en protégea pas moins ceux qui le professoient. Des 1598, il publia le célebre édit de Nantes qui affura la liberté de leur culte. Mais ce grand roi, l'un des meilleurs: qu'ait jamais eu la France, subit le fort

de son prédécesseur, & fut affassiné par François Ravaillac en 1610.

Sous Louis XIII. fon fils, les guerres de religion recommencerent avec fureur, & se succéderent presque sans intervalle. Ce prince réunit en 1620, le royaume de Navarre à celui de France; & le cardinal de Richelieu, fondateur de l'académic des sciences, & son premier ministre, affoiblit les huguenots, & porta de grands coups à l'autorité des Etats. La minorité de Louis XIV, fut agi-

tée par la fronde, ou la guerre civile occasionnée par les ennemis du cardinal Mazarin. Mais ce prince une fois parvenu à la régence, porta la puissance & la gloire à son comble. Il augmenta son domaine de l'Alface, du Rouffillon, d'une partie considérable des Pays-Bas, de la Franche - Conté ou Comté de Bourgogne, de la principauté d'Orange, & de plusieurs possessions tant en Alie qu'en Amérique. Il plaça son petitfils Philippe, duc d'Anjou, fur le trone d'Espagne ; fit fleurir les arts & les seiences; & procura, par le choix d'un ministre tel que le grand Colbert, la perfection du commerce, des manufactures & de la navigation. Au reste la révocation de l'édit de Nantes, publiée en 1685, & la perfécution des huguenots qui en fut la fuite, firent un tort irréparable à l'Etat, par les émigrations qu'elles occasionnerent. La trop célebre bulle unigenitus eut aussi des suites trèsfuneltes, & Louis XIV. ne finit point fa carriere fans avoir éprouvé plusieurs fois que les plus grands succès ne mettent pas à l'abri des chagrins & des re-

Louis XV, a réuni à sa couronne les duchés de Lorraine & de Bar & la principauté de Dombes. Il a d'ailleurs signalé fon regne par fon alliance avec la mai-

fon d'Autriche, dont la Prance étoit ennemie depuis plusieurs siecles.

Le titre du roi de France est : Par la grace de Dieu roi de France Es de Navarre. Celui de Sire, qui veut dire mattre, feigneur, lui est donné par ses fujets comme une marque de fa fouveraineté & de sa puissance. Les étrangers le nomment le roi très-chrétien, ou fa majesté très-chrétienne, épithéte dont la nation ne fe fert point, & qui, fuivant l'opinion commune n'est reçue que depuis 1469, que le pape Paul II. la donna au roi Louis XI. Les auteurs François prétendent néanmoins qu'elle est propre à leur monarque depuis Childebert; mais qu'elle ne fut presque point en usage sous la premiere race. Les papes donnent de plus au roi de France, le titre de fils ainé de l'église, primogenitus ecclesia filim, depuis le bapteme de Clovis, qui, lorfqu'il le recut, étoit le feul prince orthodoxe qu'il y eut dans l'empire tant d'orient que d'occident.

Depuis que Humbert II. dauphin du Viennois, disposa de ses Etats en faveur de la maison de France, en 1349, le file aîné du roi, ou l'héritier présomptif de la couronne porte le titre de dauphin. On le nommoit d'abord dauphin de Viennois: mais c'est aujourd'hui dauphin de France; qualité qui fut donnée pour la premiere fois au fils de Louis le Grand, mort en 1711. Si le dauphin meurt avant le roi, fon fils, s'il en laiffe un, fuccéde à fon titre, ou celui que le degré de parenté approche le plus du trône. Louis XIV. a vù même fon arriere-petit-fils, Louis XV., revêtu de cette dignité.

Le fils ainé du dauphin est appellé duc de Bourgogne; mais ce titre ne fe remplace pas. Le frere aîné de Louis XVI. aujourd'hui régnant, petit-fils de Louis XV. est qualifié de comte de Prevente, & son frere cadet comte d'Artoit. Les autres enfans, fils ou filles du roi, ont le furnom de France, avec cette diftinction que les fils ont encore des titres particuliers, comme ceux de ducs d'Orléans, d'Anjou, de Berry, d'Aquitaine, &c. & que les princesses sont appellées simplement médamet de France.

Les armes du roi sont deux écus accolés : le premier d'azur à trois fleursde-lys d'or, qui est de France; le second de gueules, aux chaines d'or, passées en croix, en fautoir, & en double orle, renfermant une émeraude en cœur, qui est de Navarre. Ces deux écus sont timbrés d'un casque royal d'or, c'est-à-dire taré de front & tout-à-fait ouvert, afforti de ses lambrequins d'or, d'azur & de gueules, qui font les couleurs du rei. Surmonté d'une couronne formée de huit demi - cercles & d'autant de fleurs-de-lys d'or, qui est le cimier de France. Les deux écus entourés de deux colliers des ordres du S. Efprit & de S. Michel. Portant deux anges revetus de dalmatiques, l'une de France & l'autre de Navarre, tenant chacun une banniere, l'une de France & l'autre de Navarre: le tout fous un pavillon femé de France, doublé d'hermines, frangé & houpé d'or, le comble rayonné d'or; fommé d'une couronne royale françoise, avec l'oriflamme ondovante, femée de France au bout d'une pique ferrée d'une double fleur-de-lys d'or. Pour devise: Lilia neque laborant neque nent ; pour cri de guerre Montiove Saint-Denvi.

On diftingue quatre degrés de noblesse en France. Le premier comprend les princes du sang, qui sont la mation d'Orléans, & les deux branches de Bourbon - Condé & de Bourbon - Conti: & les princes légitimés de France, qui les suivent immédiatement, & on trang avant tous les grands du royaume. Le

fecond renferme la haute noblesse. Ceux qui y tiennent le premier rang font les ducs - pairs & les comtes - pairs, dont les principales fonctions & prérogatives font, d'affifter le roi à fon facre, de l'accompagner lorsqu'il va tenir son lit de justice . & d'avoir séance au parlement de Paris, qui pour cette raison est appellé la cour des pairs. Il n'y en avoit autrefois que fix eccléfiaftiques & fix féculiers ou laïques; mais aujourd'hui on en compte jusqu'à cinquantecinq, y compris les princes du fang qui sont pairs-nés; & le roi en crée autant qu'il le juge à propos. L'érection d'un dictrict en duché - pairie fe fait par lettres - patentes, & non pas par brevet, comme bien des gens le pensent. Après les pairs viennent les autres ducs & comtes, les marquis & les barons; enfuite les premiers gentils - hommes de la chambre du roi, les capitaines aux gardes, & les autres officiers diftingués de la cour; les chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit, & tous ceux qui commandent la nobleffe, comme les maréchaux de France, les gouverneurs des provinces, les lieutenants généraux, les baillifs & fénéchaux d'épée, &c. Il y a austi certaines familles illustres qui par leur naissance, & sans posseder de grandes charges, ont rang parmi la haute nobleffe.

Le troisseme degré s'écend sur l'ancienne noblesse ordinaire, que l'on divise en noblesse de ne noblesse de naissace : la première comprend ceux dont les ancètres ont toujours paus pour bolles, & dont on ne peut découvrir l'origine; ou ceux qui ont au moins une possibilité ou cour su de noblesse reconnue. La seconde renserme ceux dont les ancètres ont éc annoblis, & dont les lettres sont preuve de leur origine rotujiere, Ceux qui sons de l'ordre de la noblesse ordinaire en général, sont qualifiés d'écuyers, dans la plus grande partie du royaume, & de nobles, dans certaines provinces, comme en Normandie, &c.

On range au quatrieme degré tous eeux que le roi a nouvellement annobits, loit en leur accordant des lettres de nobleffe, foit en leur conférant les provisions d'une charge qui annobit; tels font les grades militaires, les charges de la couronne, celles de s'écréaires du roi, des confeillers au parlement de Paris & autres cours s'upérieures de la mème ville, &c. Les rois on aufil acmème ville, &c. Les rois on aufil acficurs villes, & on l'appelle la nobléfé de la chôte, parce que les affemblées, où senommoient les échevins, étoien convouées au s'on de la cloche.

Les nobles en France ont des périogatives & des privileges que les roturiers n'ont pas : ils font exemts des tailles perfonnelles, pouvré qu'ils ne fisfent valoir par leurs mains qu'une de leurs métaities : ils font déchargés du logement des gens de guerre, & des droits des francs-fiels : le concordat leur a abrégé le tems détudes pour devenir gradués nommés; & la plûpart des coutumes donnent à la nobleile des avantages qu'elles refuifent à la roture. Celt ce qui engage tant de bourgeois à afpirer à la nobleile, au grand détriment de l'Étar.

Le royaume a fes loix fondamentales, les unes, comme la loi fidigue, qui exclud les femmes de la fucecifion; a celles de l'indificiabilité de l'indivifibilité de la monarchie, &c. auxquelles il et impoffible de déroger fains le confentement unanime de tous les ordres de l'État: les autres, comme l'ordonnance de Charles V. donnée en 1374 fur la majorité de l'héritier de la

couronne, celle de Charles VI. datée de 1404 fur le couronnement, &c. ne font telles qu'autant que le roi, dont l'autorité ne connoît presque plus de limites, le trouve à propos. La couronne est héréditaire; de-là, la maxime que le roi ne meurt point; parce que le même moment qui fernie les yeux de l'un, met son successeur sur le trône: le mort faisit le vif dans cette fuccession, difent les publicistes, & ni le consentement des sujets, ni le sacre, ni le couronnement n'y fout nécessaires. Cependant ces dernieres cérémonies se sont pratiquées de tems immémorial, & elles se célebrent encore régulierement dans la cathédrale de Rheims, par l'archevêque de cette ville, ou à son défaut, par l'évêque de Soissons son suffragant. On se sert à cette occasion du flaccon fabuleux connû fous le nom de fainte Ampoule, qu'un ange, dit-on, apporta du ciel pour le baptême de Clovis. Les ornemens qu'on y employe. font, entr'autres, le manteau roval, la couronne, le sceptre, & la main de justice que le roi tient de la main gauche.

L'ordonnance duroi en date du mois de Juillet 1717, déclarel les princes légitumés inhabiles à la fuccession, & confirme aux Etats la liberté de se choir un maitre à leur gré, après l'entiere extinction de la race mâle des Bourbons.

En cas de minorité, il ya un régent, nommé par le roi défunt, è a fon défaut par le parlement, pour prendre foin du gouvernement au nom du pupille, judqu'à ce qu'il ait atteint l'àge de 13 ans êun jourt, terme fuér par les loix pour la majorité. Louis XIV. laiflà à fà mort, un réglement fur la forme d'adminitration qu'il vouloit qu'on fisitit pendant la minorité de fon arriere-

petit-fils & successeur; mais il ne fut point fuivi; parce qu'il dérogeoit aux droits du premier prince du lang Philippe duc d'Orléans, qui s'empara de la régence, après, toutefois, que le parlement eut prononcé que sa démarche étoit conforme aux loix du royaume.

Les Etats-généraux du royaume, compofés des députés des trois ordres, le clergé, la noblesse, & le peuple, avoient part ci-devant aux délibérations de l'Etat, & ils ont tenu leurs afsemblées jusqu'en 1614. Mais dès lors on a ceffé de les convoquer, & les rois se sont affranchis des entraves qu'ils mettoient à leur puissance. Il n'y a plus que de certains cas, où leur autorité est reconnue. Il v a, au reste, quelques provinces dans le royaume, comme la Bretague, la Bourgogne, la Provence, les Pays-Bas françois, &c. qui ont encore confervé le privilege d'affembler leurs Etats pour délibérer fur les prétentions du roi, fur - tout lors qu'elles ont pour objet de nouveaux impôts; & pour faire la répartition & la perception des fommes accordées. On les appelle pour cela Pays d'Etats.

Les tribunaux & cours fouveraines . où font traitées les grandes affaires du royaume tant intérieures qu'étrangeres, font :

Le confeil d'Etat du roi, composé du roi, de M. le Dauphin, quand il elt en age d'y affilter, de fix ministres & fécrétaires d'Etat, & du contrôleur général des finances. Ses féances fe tiennent le dimanche & le mercredi, & l'on y traite des alliances avec les puiffances étrangeres, de la paix, de la guerre, & autres matieres femblables.

Le conseil des dépèches, composé du roi , du dauphin , du chancelier , du garde des sceaux, des ministres & sécrétaires d'Etat, du contrôleur géné-Tome VII.

ral des finances, & de deux conseillers d'Etat ordinaires & au confeil des dénêches. Il s'affemble le famedi, & l'on y traite des affaires des provinces, des placets, des lettres & brévets pour les gouverneurs . commandans & autres officiers des provinces & des places; les fécrétaires d'Etat, entre qui toutes les affaires, les provinces, & les généralités font distribuées, y rapportent, & font faire, chacun dans fon département, les expéditions des réfolutions qui y ont été prises.

Le conseil royal des finances, compofé du roi, du dauphin, du chancelier, du garde des sceaux de France, de deux confeillers d'Etat ordinaires & au confeil royal, & intendans des finances, & du contrôleur général. Il fe tient tous les famedis, & l'on y connoit généralement de tout ce qui a rapport aux revenus & aux dépenses du roi.

Le conseil royal de commerce, compofé du roi, du dauphin, du chancelier, du garde des sceaux, du contrôleur général, des fécrétaires d'Etat, & de deux ou trois conseillers d'Etat ordinaires & au confeil royal, & au confeil royal de commerce, & intendans des finances. Il s'affemble tous les quinze jours.

Le conseil d'Etat privé ou des parties, qui se tient dans la falle du confeil, par le chancelier, les jours qu'il lui plait. Quoique le roi n'y affilte prefque jamais, le fauteuil de fa majefté y elt toujours, & il est dit dans les arrèts, le roi en fon confeil, & lorfqu'il y affifte on ajouts, fa majesté y étant. Ce tribunal est composé du chancelier ; du garde des fceaux; des fécrétaires d'Etat; d'environ vingt conscillers d'Etat ordinaires, qui jouissent chacun de 5500 livres d'appointemens; du consrôleur général, des intendans des finances, tous ordinaires; & de douze confeillers d'Etat qui servent par semesare, & dont les appointemens montent à 3300 livres. Il y a encore vingt - deux maîtres des requêtes, cenfes du corps du parlement, qui entrent par quartier dans ce conseil, où ils rapportent les affaires dont ils font chargés, & fignent les minutes des arrêts rendus à leur rapport. Leur nombre monte au-

jourd'hui à 88. Le grand conseil, réduit en forme de cour suprême ordinaire par Charles VIII. en 1492, & auquel Louis XV. a donné une nouvelle forme. Cette sompagnie souveraine, unique dans la monarchie, & qui exerce sa jurisdiction dans toute l'étendue de la domination du roi, ne s'occupoit au commencement que d'affaires de finances & de guerre. François I. lui adjugea en 1517. la décision de tous les procès rélatifs aux archevechés, évechés & abbayes: & il connoit aujourd'hui, 1º. des procès intentés à cause du titre des évechés & autres bénéfices qui font à la nomination du roi , exceptés ceux qui sont conférés en régale, dont la connoissance appartient à la grand chambre du parlement, privativement à tous autres juges ; 2º. de l'indult des cardinaux & de celui du parlement de Paris. dans lequel font compris le chancelier, le garde des fceaux & les maîtres des requètes ; 3°. de toutes les causes de l'ordre de Cluny, des bénéfices en dépendans, & des contestations de plusieurs autres ordres qui, par lettres d'attribution, ont leurs caufes commifes au grand confeil; 4°. du retrait des biens d'église aliénés pour cause de subvention; 5°. des procès évoqués du parlement de Paris & des autres parlemens, lesquels sont renvoyes au grand confeil; 6°. des entreprises faites fur la jurifdiction des préfidiaux & prévôts des maréchaux; 7°. des conflits d'entre les parlemens & les présidiaux dans le mème reffort, pour raison des cas portés par l'édit des présidiaux ; 8º. des réglemens des juges entre les lieutenanscriminels & les prévôts des maréchaux; & entre les officiers & juges ordinaires qui ressortissent en cour souveraine; comme, par exemple entre les juges royaux ordinaires qui reffortissent au parlement, & les élus, qui reffortiffent à la cour des aides ; 9°. des affaires civiles & criminelles qui y font renvoyées par arrêt du confeil privé du roi; 10°. des procès criminels incidens aux affaires qui v font pendantes : 110. des appellations des jugemens rendus par le grand prévôt de l'hôtel; & 12°. des contrariétés d'arrêt rendus dans les cours fouveraines. Le chancelier de France en est le seul chef, & premier président né, mais il n'y va que rarement; & cela est cause qu'il y a un autre premier préfident commis par lettres patentes de S. M. Les autres membres de cette compagnie sont quatre présidens fervans par quartier; vingt-deux à vingt-trois confeillers par semestre; un procureur général, deux avocats généraux, un greffier en chef, & grand nombre d'autres officiers.

La grande chambre de France, voyez CHANCELLIER DE FRANCE, compofée du grand-garde des feeaux, qui fouvent est le grand-chancelier lui-même ; de quatre grands-audiences, qui servent par quartier, & dont la principale fonction est de voir & examiner les lettres qui leur font portées par les fécrétaires du roi, pour en faire rapport au charcelier, & les taxer au contrôle; de quatre contrôleurs généraux de l'audience, qui mettent devant le chauffe-

eire les lettres qui font en état d'être fcellées, & qu'ils reçoivent ensuite de fa main, pour les mettre au coffre, après les avoir paraphées conféquemment à la taxo du grand audiencier ; de quatre gardes des rôles des offices de France, ainsi nommés par ce qu'ils ont les régistres de tous les offices de France qui font scellés. C'est en leurs mains que se font les appositions aux sceaux & aux expéditions d'offices, foit pour hypothèque, soit au titre. La fonction des fécrétaires du roi est d'affister au sceau. & de signer les lettres qui font présentées pour être scellées. Il y a outre cela plusieurs autres officiers qui sont à la nomination du chancelier, & dont les charges font de ses parties casuelles.

La justice pour les affaires ordinaires, est administrée en France par des tribunaux inférieurs mitoyens & fupérieurs. Les premiers sont les châtellenies, prévôtés, vigueries, & autres jurifdictions royales & seigneuriales, qui resfortifient par appel aux bailliages ou fenéchaussées, & de-là aux présidiaux qui forment les justices moyennes ou intermédiaires. Ces présidiaux peuvent juger définitivement & fans appel certaines causes mineures tant civiles que criminelles, jusqu'à la concurrence de 250 livres pour une fois payées, & de 10 livres de rentes en revenu annuel. Les affaires importantes & les causes majeures font portées aux parlemens. ou conseils souverains & autres tribunaux supérieurs établis pour les juger en dernier reffort, & prononcer fur les appellations des sentences rendues par les juges inférieurs.

Sous les rois de la premiere & de la feconde race, le nom de parlement signisioit une assemblée générale des prélats, dues, comtes, & autres grands du royaume: c'étoit une espece de

diete qui régloit tout ce qui regardoit effentiellement l'Etat , & que le roi convoquoit tantôt dans une ville & tantôt dans unc autre. Les affaires de moindre importance, qui n'exigeoient pas la présence de tout set illustre corps. étoient jugées par quelques seigneurs. & d'autres personnes de capacité choifies partic roi, & qui fuivoient par tout sa personne. Mais comme il étoit autant dispendieux qu'incommode aux fujets de venir du fonds de toutes les provinces du royaume à la cour pour la décision de leurs procès; Philippe le Bel, vers l'an 1302 rendit le parlement fédentaire à Paris, & créa en plusieurs endroits d'autres tribunaux fuprêmes . dont ses successeurs augmentoient le nombre, & qui tous formés à l'instar de celui de la capitale, eurent auffi le nom de parlemens. On en compte aujourd'hui treize dans le royaume, favoir à Paris, Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Dijon, Rouen, Aix, Rennes, Pau, Metz, Douay, Befançon & Donibes. Il y a en outre le conscil souverain d'Alface, siégeant à Colmar, celui de Rouffillon, fixé à Perpignan, & la cour fouveraine de Lorraine, féante à Naucy, qui jouissent de la même autorité & des mêmes honneurs que les parlemens. Ces seize cours souveraines n'ont plus aujourd'hui des auciens privileges, dont elles jouissoient pour la plupart, que celui d'enrégiftrer les ordonnances du roi, pour leur donner force de loi, v. PARLEMENT.

Le parlement de Paris, dont la puiffance avoit augmenté fous les fucceffeurs de Philippe IV. au point de mettre fouvent des bornes à celle des rois, a été peu -à peu réduit en cour de juftice ordinaire, & foumis à l'autorité royale. Une des prééminences qu'il a confarvées, c'est d'être la cour des princes du faug, dues, comtes & pairs de France, archevèque de Paris, & abbés de Cluny & de St. Denys, qui y ont voix & france, & dont toutes les conteflations & proces, de même que ceux des maréchaux de France & des grands officiers de la couronne y font commis privativement à toute autre ju-

rifdiction du royaume.

Il est aujourd'hui composé de sept chambres, favoir la grand chambre, trais chambres des enquêtes, deux chambres des requêtes du palais. & la chambre criminelle des tournelles. Il a le droit d'enrégistrer tous les arrets rentiers émanés du confeil, & autres édits, ordonnances & déclarations du roi , quel qu'en puisse être l'objet ; les mariages, les traités de paix, &c. les lettres - parentes fervantes à l'érection de certains districts en pairies, duchés, marquifats, comtés, &c, & de faire des remontrances fur tous ces objets, ce qui lui procure encore beaucoup de considération. Le roi nomme le premier président de la grand - chambre, & les procureurs - généraux ; mais les autres charges des sept chambres sont ordinairement financés.

Les membres de ce parlement, pour s'être arribut trop d'autorité dans les différends de la cour avec les évêques, & avoir refulé d'enrégifter les édits du roi, ont été relégués deux fois à Pontié pendante courant de ce fiele, favoir en 1720, & en 1773, Durant leur denire exil le roi avoit établi au couvent des Augultius de Paris, unc chambe de sur caitons compofée de huit maitres des requêtes aidés de vingt jurificonflutes, & revêue du même pouvoir que le parlement, en matieres civiles & criminelles.

On ne peut pas douter que la conduite du parlement n'ait eu pour but la défante & le foutien des libertés de l'églife gallicane; il est mème à présumer qu'elle étoit nécessaire pour prévenir la nouvelle & dangereuse diminution qui les menaçoir, « à peut-être leur abolition totale. Mais, comme le D. Baumguren l'observe avec autant de pénétration que de justesse la leur n'avois pas moins de raisons cité; la cour n'avois pas moins de raisons d'empécher que le parlement réablit en entire ces mèmes libertés, quoique cela ne parité servir qu'a augmenter la puissance temporelle, qu'elle en avoit à réprimer les entrepriles des évéeux.

Pour ce qui regarde les loix selon lesquelles la justice se rend dans les tribunaux, la France se divise en pays de droit-écrit, où l'on fuit les loix romaines, & en pays coutumiers, où l'on fuit la coutume. La Guvenne, le Languedoc, la Provence, le Dauphiné, le Lyonnois, le Forest, le Beaujolois, une partic de l'Auvergne, &c. composent les pays de dioit écrit; les autres ont leurs coutumes. Il n'est presque point de provinces qui n'ait la sienne particuliere. & il en clt même qui en ont plusieurs. Ces coutumes en y comprenant les locales font au nombre de 2851 mais il n'y en a guere qu'environ 60 de principales. Outre cela il y a les ordonnances, édits & déclarations du roi, qui font d'une obligation universelle des qu'ils font enregiftrés dans les cours fupérieures du royaume : & Louis XIV. fit perfectionner en 1666 & mettre fur un pied uniforme les procédures civiles & criminelles.

On fait une distinction tout - à - sait particuliere & précise en Fonne entre le droit canonique, & le droit panal. On n'y reconnoit pour loix eccléssastiques & obligatoires, que les canons de la première autiquité chrétienne, & des conciles généraux, confirmés; ratifée & folemnellement acceptés, de l'autorité du roi, par le clergé de Prance. Les fauffes décretales & autres codes de cette nature en fione exclus & rejettés. Les ordonnances que les rois ont faites pour conferver & maintenir les libertés de Péglife gallicame font une des plus confidérables parties du droit eccléfiattique du royaume.

Les revenus du roi font partie ordinaires, partie extraordinaires. On comptc parmi les ordinaires; 1º. les domaines de la couronne, ou les biens fonds, terres & forets donnés par les François à leurs rois pour leur entretien, & pour fatisfaire aux charges de l'Etat; 2º. les aides, qui confiftent dans les deniers que le roi leve fur les marchandifes qui se vendent & se transportent tant au dedans qu'au dehors de fon royaume, & particulierement fur le vin que vendent les particuliers foit en gros ou en détail; comme le gros, le vingtieme, le huitieme & quatrieme, le jaugeage & courtage, l'annuel, les anciens & nouveaux cinq fols, les entrées & forties des villes; l'impôt fur le cidre, fur la bierre, & fur les autres boissons, l'impôt fur le pied fourché, &c. ; 3°. les gabelles , ou l'impôt fur le sel qui se débite, & pour lequel on diftingue trois fortes de pays dans le royaume; favoir les pays des grandes gabelles, où le fel fe vend au plus haut prix, & qui font les départemens d'Amiens, Aloncon, Angers, Bourges, Caen, Chalons, Dijon, Troyes, Laval, Mans, Moulins, Orleans, Paris, Rouen, S. Quentin , Soiffons & Tours. Les pays des petites gabelles, où le prix du sel est beaucoup plus bas, & qui font les diftricts d'une partie de l'Auvergne, du Rouergue, de Grenoble, Valence, Lyon, Provence, Montpellier, Narbonne, Touloufe & Rouffillon. Les pays exempts de gabelles, qui font le Poitou, le Limolin, la Guyenne, la Gascogne, la Bretagne, l'autre partie de l'Auvergne, le Boulonnois, la ville de Calais & tout le pays reconquis. Dans les trois évèches de Metz, de Toul, & de Verdun, ainsi que dans la Fronche-Comté & en Alface, le prix du fel est encore différent de celui qui est établi dans les autres provinces ; 4º. la taille , qui se paye dans les généralités de Montauban, de Grenoble & dans les élections de Lanes, Agen & Condom dépendantes de la généralité de Bordeaux, fans égard à la qualité des possesseurs; mais dont les gentils-hommes, les eccléssaftiques, & certains officiers font exempts dans le reste du royaume; 5°. la capitation, les droits de péage, papier timbré, &c.; 6°. le tribut ou don gratuit du clergé.

Quant aux revenus extraordinaires, ils provieunent d'impolitions de différentes especes, qui varient suivant les besoins de l'Etat. Elles sont annoncées & spécifiées dans les édits que le roi adreffe aux parlemens pour les enregiftrer & pour en ordonner l'exécution, chacun dans fon reffort. Les principales de ces impolitions font, par exemple, l'augmentation de la taille ou le taillon prélevé pour l'entretien des foldats : le dixieme ou le vinstieme denier de tous les revenus des biens - fonds, maifons, charges, &c. des fuiets; ha finance des nouveaux emplois que le roi crée . &c. Pour les anciennes charges, comme leur vénalité a pris naissance fous le regne de Louis XII. elles fout, pour la plûpart, un bien héréditaire dont les familles qui les possedent. peuvent disposer moyennant une certaine redevance par an, qui ne fait pas un grand objet.

Les revenus annuels de Louis XII.

ne montoient qu'à 13 millions 439 mil-194 livres, encore M. de Sully ne fait-il mention que de 7 millions 65 mille; ce qui fait préfumer que toutes les contributions des sujets n'entroient pas dans les coffres du roi. Sons François I. les revenus de la couronne furent portés à 15 millions 730 mille livres. Sous Henri II. à 18 millions. Sous Henri III. à 31 millions 654 mille 400 livres. Ils baifferent fous Henri IV. qui ne jouit que de 30 millions; mais sous Louis XIII. ils s'accrurent infou'a co millions, & fous Louis XIV. Colbert eut l'art d'ouvrir des sources si abondantes qu'en 1685 deux années après fa mort, ils montoient à 140 millious, & en 1715 à 160. Sous le roi Louis XV. ils se sont montés ordinairement à 230 millions, & dans quelques années ils ont été pouffés jusqu'à la concurrence de 200 millions.

Il ne paroît au reste nulle part, que les impolitions extraordinaires aient été portées plus haut dans le royaume que pendant la guerre de 1755 à 1762.

Pour faciliter la perception des impôts, on a divifé le royaume en certains districts ou jurisdictions qu'on appelle généralités & intendances. On en compte 33, dont la plûpart font en pays d'élections, & les autres en pays d'Etats ou provinces qui, comme nous l'avons dit, ont confervé la polleilion d'ordonner elles-mêmes des contributions qu'elles doivent faire pour foutenir les charges de l'Etat. Ces districts font : les généralités de Paris, d'Amiens, de Soiffons, d'Orléans, de Bourges, de Lyon, de la Rochelle, de Moulins, de Riom ou d'Auvergue, de Poitiers, de Limoges, de Bordeaux, de Tours, d'Aufeh, de Montauban, de Champagne ou Chalons, de Rouen, de Caen, d'Alencon, de Bretagne ou de Renues.

d'Aix, de Toulouse, de Montpellier. de Bourgogne ou Dijon, de Franche-Comté ou Besauçon, de Dauphiné on Grenoble; & les intendances de Perpignan ou Rouffillon, dc Metz & du pays Meifin , d'Alface ou Strasbourg , de Dombes ou Trevoux, de Flandres ou Lille, de Hainault & Maubeuge, & enfin de Lorraine & Barrois.

Les dix-neuf premieres généralités font fouldivifées en élections; les autres, comme celles de Bretagne, de Toulouse, de Montpellier, &c. le sont en diocefes & recettes; celles d'Aix & de Perpignan en vigueries, celles de Bourgogne, Franche-Comté, Alface, pays Meilin, Lorraine, Barrois & Pays-Bas, en baillages, subdélégations, gouvernemens, &c. Et tous ces petits districts font à leur tour partagés en paroiffes ou communautés dont chacune a un certain nombre de feux.

Il y a dans chaque généralité un intendant ou commissaire départi, envoyé par le roi pour prendre connoisfance des affaires de justice, de police & finances qui concernent l'intérêt du roi & celui du public; un trésorier de France avec un bureau. & deux receveurs généraux des finances, qui font alternativement le fervice d'une année. Nous ne parlons point des officiers fubalternes qui font en très-grand nom-

Les droits & revenus du domaine forain, aides & gabelles, papier timbré, tabac, marque des fers, &c. font amodiés à une société de fermiers généraux, qui ont leurs fous-fermiers & receveurs dispersés dans les provinces du royaume, & qui depuis 1755, en payent au roi 110 millions de livres par an. A la tête des financiers est le contróleur-général, qui a foin de tenir un contre-régistre ou contrôle de toutes les quittances concernant les revenus soyaux.

Il y a deux especes de cours souveraines à qui sont confiés la direction générale des revenus du roi, & le droit de connoître en dernier ressort de tout

se qui les concerne.

1°. Les chambres des comptes sont pour les receveurs non affermés principalement. C'est où se rendent les comptes des deniers du roi, où l'on enregistre, & où l'on garde ce qui coneerne son domaine, le compte du trésor royal, ceux des parties casuelles, coux des recettes générales, &c. Il y a 11 de ces chambres dans le royaume; l'une à Paris, & les autres à Blois, Montpellier, Grenoble, Dijon, Rouen, Aix, Nantes, Pau, Dole & Metr. Celle de Lille n'a point été rétablie par le roi après la conquête des Pays-Bas, & les endroits qui y reffortiffent, font aujourd'hui du ressort de la chambre des comptes de Paris, qui tient le premier rang, & qui entr'autres prérogatives, recoit la foi & hommage que rendent les vassaux des principautés, duchéspairies, marquilats, comtés, vicomtés, baronies, & autres fiefs qui relevent immédiatement du roi.

2º. Les cours des aides font pour les aides, tilles, goblels, & autres droits de fubfides qui fe levent par autorité du coi. Elles connoilénte généralement de tous les différends qui naisfent relativement à ces objet, ausfil-bien que de tous les contracts faits entre trainns, fermiers, muntionnaires, pour raison de leurs traités, fermiers, four-frience & munitions, de leurs traisports & affordites, compres de commis, &c. Il n'y a dans le royaume que cinq de ces tribunaux diffincts, favoir Paris, Montaplan, A Rouen, Air & Doie

les cours des aides font unies aux chambres des comptes; & ailleurs aux cours de parlement.

Les cours des aides ont pour juges inférieurs les sieges des élections, des greniers à sel & des bureaux des traites, qui y ressortissent tous par appel, (D.G.)

FRANCFORT fur le Mein, Dr. publ. Francfort , proprement Frankenfort , Francofurtum, Francofordia, ville impériale, ancienne, grande, riche, forte & très - marchande, & située dans une contrée très-agréable, fertile & trèsfaine; ce qui y attire beaucoup d'étrangers. C'est l'une des quatre villes de l'empire, où se déposent les deniers de la contribution, connue sous le nom de mois romains, & le lieu actuel d'affemblée des Etats du haut - & du bas-Rhin. Elle a de tout tems été célebre, tant pour avoir été la résidence des princes Francs, dès même avant la naissance de Jefus-Christ, que par les conciles, dietes & autres assemblées fans nombre, qui s'y font tenues, & les féjours fréquens que les empereurs d'Allemagne y ont faits depuis Charlemagne. C'elt l'endroit où ces princes ont prefque toujours été élus, & celui où , en vertu de la bulle d'or , ils font encore élus & couronnés aujourd'hui. Son enceinte est d'environ un mille de tour : elle se divise en quatorze quartiers, où l'on compte environ 4000 maifons tant grandes que petites . & 65 à 70000 habitans. Ses fortifications consistent en une courtine flanquée de tours, un double fossé plein d'eau, un rempart muni de bastions, parapets, chemins couverts, &c. & un glacis, le long duquel regne une allée plantée de charmille , entreméléé de différentes especes d'arbres, qui en font une agréable promenade. Elle entretient en tout tems dix compagnies de foldats, dont fept pour fon contingent à l'Empire, & trois pour fa garnifon, auxquelles il faut ajoûter une compagnie de canoniers. Le Mein, fur lequel elle eft bâtie, la divise en deux parties; Francsort, proprement dit, à droite, & Saxenhausen à gauche.

C'est dans la premiere de ces parties, beaucoup plus considérable que la feconde, puisqu'elle renferme douze des quatorze quartiers qui constituent la ville entiere, que sont fixés le sénat, les négocians & tout le beau monde. On y voit des hôtels de plusieurs comtes, princes & électeurs, tels que cehui de Mayence, ceux appellés Compoftel & Frobuhof , ceux de Treves , de Heffe-Darmftadt, de Solms, de Schauenbonrg, de Schoenborn, &c. le palais du prince de la Tour & Taxis, qui l'emporte fur tout le reste par son architecture & ses ameublemens; le Saalhof ou palais Salique, ainsi nommé parce qu'il fervoit de demeure aux rois Saliques , descendans de Charlemagne. Il doit son origine à Louis le Débonnaire, qui se trouvant trop à l'étroit dans la maison, que les princes Francs, ses prédécesseurs, occupoient à l'endroit ou est à présent l'église de S. Léonard, le fonda en 822 fur le bord du Mein. Il paffa dans la fuite à la famille noble de Knoblauch. dont les héritiers éleverent la belle façade qui donne sur la riviere, & le posséderent jusqu'en 1697. Il fut vendu alors aux freres Bernus, marchands, dont les parens l'ont encore aujourd'hui; la maison de Limbourg, celle de Frauenstein, ci-devant de Braunfels, tituée sur le mont Notre-Dame, ( Liebfr, uberg ), & qui jadis servoit auffi de logement aux empereurs ; d'où toutes les maisons qui s'étendent de - la jufqu'au Roemerberg, font appellées quartier de l'empereur.

On conferve dans les archives du Remer la bulle d'or de Charles IV. qui fert de loi fondamentale à la confitution germanique. C'elt un vol, in-4'. de 43 feuillets en parchemin, écrie en latin, vieux caradères, à auquel pend un cachet dans une capfule d'or, attachée à un cordon de foie jaune & noire; le tout renfermé dans une boete quarrée d'écaille, doublée de velours jaune & incruîfée de noir, les armes de la ville au milieu.

La ville a toujours été immédiatement soumise à l'empereur & à l'empire. Elle tient à la diete le fixieme rang parmi les Etats du Rhin, & a voix & léance aux assemblées particulieres du cercle où elle est placée. Selon sa taxe d'immatriculation, elle paye annuellement 500 florins, outre 676 écus 26} kr. pour l'entretien de la chambre impériale; impôt confidérable que lui a occasionné la célébrité de ses foires. II s'y en tient deux chaque année, l'une au printems, Pautre en automne, & elles durent chacune trois femaines. C'est à la derniere que se renouvelle chaque fois la cérémonie du pfeiffergericht. Il consiste dans les députations, que les villes de Nuremberg, de Worms & de Bamberg font à celle de Francfort pour la confirmation de l'exemption de péage & d'impôt dont elles jouissent. Le maire & le banc des échevins fiégeant alors en habits de cérémonie dans la grande falle du Rœmer, font publier les sentences des procès récemment terminés. Dans l'intervalle arrivent successivement les députés de chacune des villes susmentionnées, en manteaux rouges, accompagnés d'un trompette, de deux especes de flutes (pfeiffer), qui jouent julqu'au milieu de la falle. L'un des députés

adreile

adreffe un difcours au maire, en lui préfentant une coupe de bois, remplie de grains de poivre, une paire de gands antiques, une petite aune de bois, une piece de vieille monnoie, &c. en reconnoissance du privilege que le maire let remouvelle au nom de la ville. Il clt àremarquer que la musique, les préfens, les difcours, &c. font les mêmes qui furent employés lors de l'établissement de cette cérémoirs.

Il y a à Francfort deux corps ou fociétés confidérables; celle de Limbourg & celle de Frauenstein. Les membres de la premiere font proprement ce qu'on nomme patriciens dans les autres grandes villes impériales, & descendent tous d'anciennes familles nobles, dont plufieurs membres ont été faits chanoines & chevaliers des ordres teutoniques & de Malthe. Ils ont quatorze places à remplir au fenat. Leurs regiltres portent, qu'ils ne doivent se meler d'aucune elpece de négoce, mais vivre de leurs rentes & de leurs biens, & ne s'allier qu'à des maisons nobles. Ils ont d'ailleurs entr'eux certaine police particuliere, rédigée partie en 1585, partie en 1636. Ils élisent chaque année un chef, & leur lieu d'affemblée est la maison de Limbourg, dont les armes font les mêmes que celles des comtes de Limbourg, excepté que celles-ci portent quelques pierres de moins dans l'écu. L'ancien corps de Frauenstein ou Braunfels est composé de nobles & de gradués, qui tiennent leurs affemblées dans la maifon de ce nom. Il y a d'ailleurs à Francfort d'autres familles, qui descendent d'une très-ancienne nobleffe de Brabant.

Le magistrat de cette ville, à la tête duquel est un maire, se divise en trois bancs: le premier, composé de quatorze chess ou échevins; le second

Tome VII.

d'autant de conseillers, & le troisieme d'un pareil nombre d'artifans & autres. qui concourent avec les précédens au maintien des intérêts communs de la ville & à celui de la police; mais toutes les affaires importantes font du reffort exclusif des deux premiers bancs, des membres desquels seulement sont tirés chaque année les deux bourguemaîtres; & ce font les échevins avec les fyndics qui décident les procès. Le confistoire, qui connoît de toutes les affaires eccléfiaftiques, est formé de deux échevins, du doven ou fénior du ministere, de deux anciens ministres & de deux jurisconsultes. (D.G.)

FRANCHE-COMTE, ou COMTE
DE BOUR CG GON E, Droit publ.,
province confidérable de France, bornée au uord, par la Lorraine; au fud,
par la Breffe, le Val-Romey & le pays
de Gex; à l'ett, par la Suifié da principaute de Neuthatei; à l'oueft, par
la Bourgegne; au nord-et, par le Suifié
à un nord-eugh par la Champagne &
gan un de le Barois. Elle a trente-neuf tieues de
longueur & vingt-fix de largeur. Befançon en eft la capitale.

Elle a été nommée contté de Bourgogne, pour la diffinguer du duché de ce nom, l'un & l'autre ayant été gouvernés ci-devant par les mêmes maltres; & Franche-Comté à caufe des franchifes dont elle jouisfoit.

Du tems de Jules-Céfar, la Franche-Courté étoit habitée par les Helvetii, qui bientot après furent appelles Sequani; & Rous Junoires elle étoit comptife dans la Maxima Sequamorum. Vers Tan 408, les Bourguignons syant paffé le Rhin, s'en emparcent, & elle dameura unie au royaume qu'ils formerent bientôt des autres terres qu'ils utils formeperent dans la Casale, juïqu'au temp des enfans de Clovis qui la réunirent à l'empire François, dont elle fit partie jusqu'au déclin de la race de Charlemagne. Elle entroit dans la fomme des pays que Louis le Débonnaire donna à Lothaire I, son fils ainé, auquel fuccéda Charles le Chauve; & c'est vers ce tems qu'elle fut appellée haute-Bourgogne, ou la principauté d'outre Saone. Queloue tems après la mort de ce dernter prince, elle fut foumife au nouveau royaume que Raoul ou Rodolphe I. furnommé d'Estralinghen, d'un château d'Alface où il avoit pris naiffance, & gouverneur de la Transiurane, trouva à propos de se former, fondé fur une adoption de l'empereur Charles le Gros. Mais dès l'année 1002, elle eut des comtes particuliers, dont le premier fut Othe ou Othon-Guillaume, dit l'étranger, fils d'Albert II. roi d'Italie, & de Gerberge, comtesse de Macon. Renaud III. l'un de ses fuccesseurs, refusa de rendre hommage à l'empcreur Lothaire II. parce qu'il n'étoit pas du fang des rois de Bourgogne; & l'on prétend que c'est de ce refus d'hommage que la province commença de prendre la dénomination de Franche-Conté. Othon I. le neuvieme de ccs comtes, prit le titre de comte-palatin, & après sa mort, elle passa par le mariage de Béatrix sa fille dans la famille des ducs de Meranie, où elle resta jusqu'à ce que Philippe le Hardi, dernier duc de Bourgogne de la premiere race, la réunit au duché de ce nom, auquel elle demeura constamment attachée jusqu'à la mort de Charles le Téméraire, tué devant Nancy en 1477, & en qui s'éteienit la seconde race de ces ducs. Marie son héritiere & sa fille porta ce comté en mariage à Maximilien, archiduc d'Autriche, dont le petit-fils, CharlesQuint l'unit, avec le duché de Bourgogne, aux Pay-Bas; & de lort cile ît partic du cercle de Bourgogne, dépendant de l'empire Romain, & aupartint à la monarchie d'Efogne. Louis XIV. S'en rendit maitre en 1668, averuser des droits de la reine fa femme; mais il la rendit bientôt après, par le traité d'Aix. la-Chapelle. Il la reconquit en 1674, & liel lui fut cédée par la paix de Ninégue en 1678.

Suivant les dénombremens faits, on compte dans la Franche-Comté 2134 villes, bourgs, villages, paroiffes & communautés, & environ 665000 personnes de tout âge, de tout fexe & de tout état, non compris 2000 prêtres, curés, religieux & religieuses; & le tout est divisé, par rapport à la justice, en quatorze bailliages, indépendamment des jurisdictions de l'évêché de S. Claude, des abbayes de Luxeuil, de S. Paul de Besancon, des terres de Lure, de Vauvillers & de S. Loup, qui toutes ressortissent immédiatement au parlement de Befancon : ces bailliages font ceux de Vcfoul, de Gray, de Baume, de Dole, de Befançon, de Lons - le - Saunier, d'Orgelet, de la terre de S. Claude, de Poligny, de Salins, d'Arbois, de Pontarlier, d'Ornans & de Quingey. Tous les appels en font portés à cinq préfidiaux, établis par édit du mois de Septembre 1696, à Befançon, Vesoul, Gray, Lons-le-Saunier & Salins, & compofés chacun de deux présidens, d'un lieutenant particulier, de huit confeillers, de deux avocats du roi, d'un procureur du roi, d'un greffier civil, d'un greffier criminel, d'un greffier des présentations & affirmations, d'un receveur des amendes & épices, d'un receveur des consignations, d'un commissaire aux faisses réelles, de dix procureurs, d'un huissier audiencier. & de six autres huissiers. Ces cinq présidiaux reffortissent directement au parlement de la province, composé luimême d'un premier préfident, de cinq préfidens à mortier, de trois chevaliers d'honneur, de quatre maîtres des requêtes, de quarante-cinq confeillers, de deux avocats - généraux, d'un procureur-général, d'un greffier en chef, de trois greffiers au plumitif, & de deux fubltituts du procureur - général. Ce tribunal, dans fon origine, étoit ambulatoire, & fuivoit toujours le prince dans ses voyages. Philippe le Bon le rendit sedentaire à Dole en 1422. & par lettres-patentes du 22 Août 1676. Sa majesté le transfera à Besancon, où il fiege encore aujourd'hui.

Quant à l'administration des finances, il y a dans cette province un intendant & une chambre des comptes établie à Dole, où elle est encore, en 1494, & confirmée par Louis XIV. qui en réela la jurisdiction en 1692, & y mit en 1696 le bureau des finances & des tréforiers de France, sous le titre de chambre & cour des comptes, aides, domaines & finances du comté de Bourgogne. Elle est composée d'un premier - préfident, de neuf autres préfidens, de cinq chevaliers d'honneur, de deux conseillers d'honneur, de 42 maitres, de dix correcteurs, de quatorze auditeurs, de deux avocats-généraux, d'un procureur-général, & des officiers d'ailleurs nécessaires, le tout distribué en trois chambres, dont la premiere s'appelle la grand'-chambre.

Les articles qui forment les revenus du roi dans la Franche-Conté, font 1°. une impofition ordinaire de \$2,0000 liv. 2°, le damaine & les falines; 3°. les octrois de Befançon & des autres villes; 4°. l'uftenifie; 5°. la milice & fou en-

tretien; 6°. la plus-value des fourrages de la cavallerie qui y a fes quartiers; 7°. la capitation; 8°. les dons tant ordinaires qu'extraordinaires du clergé; 9°. les affaires extraordinaires telles que le vingtieme, &c. & le total monte annuellement à environ 4 millions 830 mille livres.

Pour le gouvernement eccléfiastique; la majeure partie de cette province dépend de l'archevèché de Besançon & de l'évèché de S. Claude; le reste est du diocese de Lyon, de Lausanne & de Toul.

Pour le militaire, il y a dans la Franche. Comet un gouverneur-général, un lieutenant-général pour le roi, i un commandant de la province, qui depuis long-tems elt le même pour le lieutenant-général; quarre lieutenans de roi de la province, quatre lieutenans des maréchaux de France, & quatre grands-baillis d'épée. (D.G.)

FRANCHISE, f. f., Morale, mot qui donne toujours une idée de liberté dans quelque sens qu'on le prenne; mot venu des Francs, qui étoient libres: il est si ancien, que lorsque le Cid affiégea & prit Tolede dans l'onzieme siecle, on donna des franchies ou franchises aux François qui étoient venus à cette expédition, & qui s'établirent à Tolede. Toutes les villes murées avoient des franchises, des libertés, des privileges jusques dans la plus grande anarchie du pouvoir féodal. Dans tous les pays d'Etats, le fouverain juroit à fon avenement de garder leurs franchifes.

Ce nom qui a été donné généralement aux droits des peuples, aux immunités, aux afyles, a été plus particulierement affecté aux quartiers des ambaffadeurs à Rome; c'étoit un terrein autour de leurs palais; & ce terrein étoit plus ou moins grand, selon

D 2

la volonté de l'ambaffadeur: tout ce terrein étoit un asyle aux criminels : on ne pouvoit les y pourfuivre: cette franchise fut restreinte sous Innocent XI. à l'enceinte des palais. Les églises & les couvens en Italie ont la même franchise, & ne l'out point dans les autres Etats. v. ASYLE. Il v a en France plusieurs lieux de franchises, où les débiteurs ne peuvent être faisis pour leurs dettes par la justice ordinaire, & où les ouvriers peuvent exercer leurs méticrs sans être passés maîtres : mais ce n'est pas un asyle, comme le temple.

Cette franchise, qui exprime originairement la liberté d'une nation . d'une ville, a bientôt après fignifié la liberté d'un discours, d'un conseil qu'on donne, d'un procédé dans une affaire : mais il y a une grande nuance entre parler avec franchise, & parler avec liberté. Dans un discours à son supérieur, la liberté est une hardiesse ou mesurée ou trop sorte; la franchise se tient plus dans les justes bornes, & est accompagnée de candeur. Dire fon avis avec liberté, c'elt agir avec indépendance; procéder avec franchise, c'est se conduire ouvertement & noblement. Parler avec trop de liberté, c'est marquer de l'audace; parler avec trop de franchise, c'est trop ouvrir son cœur.

On demande si les franchises rélativement aux criminels fout justes, & 6 les conventions entre les nations de se rendre réciproquement les coupables, font utiles ou non. Dans toute l'étendue d'un Etat politique, il ne doit y avoir aucun lieu indépendant des loix. Leur force doit suivre tout citoven comme l'ombre suit le corps. La franchise & l'impunité ne different que du plus au moins; les franchises invitent plus au crime, que les peines n'en détournent. Multiplier les franchises dans un pays, c'est y former autant de petites fouverainetés; parce que là où les loix ne commandent point, il peut se former de nouvelles puissances ennemies des loix communes, & il peut s'établir par conféquent un esprit oppose à celui du corps entier de la fociété. On voit dans toutes les histoires que les franchises ont été le berceau de grandes révolutions dans les Etats & dans les opinions.

Quelques personnes ont prétendu

qu'en quelque lieu que se commette un crime, c'est-à-dire, une action contraire aux loix de la fociété, elle peut être punie par-tout ailleurs: comme si la qualité de sujet étoit un caractere indélébile : comme si le nom de suies étoit synonyme & pire que celui d'efclave; comme si un homme pouvoit habiter un pays & être foumis à une autre domination, & que ses actions puffent être subordonnées à deux souverains & à deux codes de loix, fouvent contradictoires entr'eux. On veut qu'un crime atroce fait, par exemple, à Constantinople, puisse être puni à Paris, par cette raifon abstraite, que celui qui bleffe l'humanité, mérite d'avoir tous les hommes pour ennemis, & doit être l'objet de l'exécration univerfelle. Cependant les juges ne sont pas vengeurs de la fensibilité humaine en général, mais des conventions qui lient les hommes entr'eux. Le lieu de la peine ne peut être que celui où s'est commis le crime, parce que c'est-là feulement, & non ailleurs, que les hommes font forcés de faire du mal à un particulier, pour prévenir le mal public. Un scélérat qui n'a point rompu les conventions d'une fociété, dont par l'hypothese il n'étoit pas membre. peut bien être craint & chasse de cette

société, mais non pas puni par les loix qui ne font faites que pour maintenir le pacte focial, & non pour punir la malice intrinseque de l'action.

Mais est - il utile que les nations se rendent réciproquement les coupables? Je fais bien que la perfuasion de ne pouvoir trouver un lieu fur la terre, où les crimes puissent demeurer impunis, feroit un moyen efficace de les prévenir. Cependant je ne puis approuver l'ufage de rendre les criminels, jusqu'à ce que les loix devenues plus conformes aux besoins & aux droits de l'humanité, les peines rendues plus douces, l'affoibliffement du pouvoir arbitraire & de celui de l'opinion , donnent une entiere sureté à la vertu haïe, & à l'innocence opprimée, & jusqu'à ce que la tyrannie aliatique demeurant confinée dans les plaines de l'orient, l'Europe ne connoisse plus que l'empire de la raison univerfelle, qui unit toujours de plus en plus les intérêts des peuples & des fouverains. (D.F.)

FRANCKENSTEIN, Jacques - Augufte, Hift. Litt., mort à Leipfick en

1713, après avoir été professeur de la chaire du droit de la nature Ed des gens, est auteur d'un grand nombre d'ouvrages & de differtations latines . 1°. De collatione bonorum. 2°. De jaribus Judeorum fingularibus in Germania. 3°. De Thefauris. 4°. De prerogativis domus Auftriaca. 5°. De Prosopolipsia. 6°. De rigore panarum militarium, &c. Ce favant n'étoit qu'un écrivain fubalterne, plus propre à compiler qu'à ima-

giner. FRANCONIE, cercle de, Droit public. La Franconie moderne, située sur les bords du Mein, entre la Thuringe & la Souabe, à-peu-près au centre de l'empire Germanique, appartenoit autrefois pour la plus grande partie à la Thuringe, en partie à l'Allemanie, au pays des Slaves ou Venedes, qui habitoient le pays entre le Mein & le Rednitz, & peut-être en partie au duché de Baviere. Il y a beaucoup d'apparence que cette province ne fut arrachée de la Thuringe & jointe à la Franconie orientale, que fous le regne de l'empereur Charlemagne. Dans la fuite le nom de Franconie orientale fut donné particulierement & exclusivement à cette contrée : mais cette dénomination restreinte, & le nom de Franconie, Franconia, se trouvent difficilement dans des documens antérieurs au XIe fiecle. Cette vérité, ainsi que la fuivante, favoir, que la Franconie a été au VIIIe siecle sous la directe de Charles - Martel, duc d'Austrasie, de même que sous celle de ses fils, Carloman & Pepin, & enfuite, au IXe siecle, sous celle des rois carlovingiens, ont été prouvées par Jean-Gottlieb Gonne, dans son écrit intitulé: de ducatu Francia orientalis. Le même auteur a remarqué, qu'après l'établiffement de l'empire d'Allemagne, la Franconie orientale n'a jamais été foumise incommutablement à un duc, ainsi que la Baviere, la Souabe, la Thuringe & la Saxe; mais que la plus grande partie de cette province a des l'origine de l'empire d'Allemagne, obéi immédiatement aux rois. Les ducs de Franconie fournirent dans le Xe siecle un empereur, favoir Conrad I. Il eut pour fucceffeur fon fils Henri III. fon petitfils Henri IV. & fon arriere-petit-fils Henri V. dernier empereur & dernier rejetton de la maifon de Franconie, qui s'éteignit en l'an 1125. Ce prince donna le duché de Franconie à fon neveu Conrad III. fils de fa fœur Agnès, mariée à Fréderic, comte de Hohenstaufen, duc de Souabe: Conrad avoit un 10

comté dans le Kochergau. C'est de cette maniere que les duchés de Francouis & de Souabe fe réunirent dans la maifon de Hohenstaufen. Conrad III. exerca fon droit comme duc dans la ville de Wurtzbourg, fut élu roi d'Allemagne, & transmit le duché de Franconie à fon fils Fréderic, lequel faisoit sa réfidence à Rothenbourg. Ce dernier étant décédé fans enfans, le duché de Franconie passa à Conrad, fils de l'empereur Fréderic I. lequel dans la fuite devint auffi duc de Souabe. Ces deux duchés cesserent d'exister avec la maifon de Hohenstaufen.

Il y avoit anciennement dans la Franconie moderne divers districts, en allemand gauen, en latin pagi, dont nous rapporterons les plus remarquables. Une grande partie du Nordgau y appartenoit: ce district étoit sous-divife en d'autres districts & seigneuries. Il s'étendoit sur les évechés d'Eichstett & de Bamberg, fur les principautés des marggraves de Brandebourg au-desfus & au - dessous des montagnes; fur le territoire de la ville impériale de Nuremberg, & fur d'autres territoires moins considérables. Le Rangau ou Ratengau étoit situé sur les deux rives de la Rednitz : la partie qui est à la droite de ce fleuve, appartenoit au Nordgau. Le Volcfeld appartenoit au diftrict précédent, & étoit situé entre le Mein, la Rednitz, l'Aurach, qui tombe dans la Rednitz près de Bamberg, & la Volkach : ainsi une partie de l'éveché de Wurtzbourg dépendoit de ce district. Une partie du Grabfeld & les districts moindres qu'il renfermoit, doit être cherchée dans l'évêché de Wurtzbourg, dans le comté princier de Henneberg, & dans la principauté de Cobourg. Le diftrict de Waldfaffin, (Wald-Jazi, Waltfaze) étoit fitué entre Wurtz-

bourg & Wertheim. Le Moingaul. qu'on écrivoit aussi Moynachau & de plufieurs autres manieres, s'étendoit à la gauche du Mein, depuis Francfort jusqu'à la Tauber, & par conséquent jusqu'au comté de Wertheim. Le Daburgau ou Tubergau contenoit entr'autres Mergentheim. Le Mulachgau ou Mulecgau & l'Oringau ou Orgau étoient placés dans le comté de Hohenlohe. On doit aussi compter ici une partie du Kraichgau; une partie du Kochergau, au bord de la riviere de Kocher, se trouve dans le comté de Limbourg. Dans le moyen âge la Franconie orientale s'étendoit julqu'au bord du Rhin, & renfermoit auffi l'Albegau, l'Angerifgau, l'Einriche, Kunigeshundra, le Lobdengau, le Loganacgau, Nitehe, Nithersi, le Rheingau, & d'autres diftricts.

Il existe encore quelques-uns des anciens tribunaux provinciaux de la Franconie, favoir, le tribunal impérial du bourggraviat de Nuremberg, le tribunal impérial de Hirschberg dans l'évèché d'Éichstett. & le tribunal provincial de Wurtzbourg.

Une grande partie de la Franconie orientale, telle qu'elle existoit au moven age, appartient aujourd'hui à d'autres cercles; & une partie confidérable de la Franconie moderne est possedée par la noblesse immédiate; le surplus qui comprend la plus grande partie, forme le cercle de Franconie.

Ce cerele confine à ceux de Baviere. de Souabe, du bas-Rhin, du haut-Rhin, de la haute-Saxe & à la Boheme. C'est un des plus petits cercles de l'empire, son étendue n'étant que d'environ 484 milles quarrées géographi-

Les Etats compris dans le cercle de Franconie, sont distingués de la maniere suivante : 1°. Le banc ecclésiastique : il comprend les évechés de Bamberg, de Wurtzbourg & d'Eichstædt, & l'ordre teutonique. 2°. Le banc des princes: il comprend Brandebourg-Bareith, Brandebourg-Anspach, Henneberg - Schleusingen , Henneberg - Römhild, Henneberg-Schmalkalden, Schwarzenberg, Lowenstein-Wertheim & Hohenlohe-Waldenbourg. 3°. Le banc des comtes & feigneurs comprend Hohenlohe-Neueustein, Castel, Wertheim, Rieneck, Erbach, Limbourg-Geildorf, Limbourg-Speckfeld, Seinsheim, Reigelsberg , Wiesentheid , Weltzheim, & Haufen. 4°. Le banc des villes comprend Nuremberg, Rothenbourg, Windshein, Schweinfurth & Weissenbourg. L'ordre de ces suffrages est: Wurtzbourg, Brandebourg - Bareith, Eichstædt, Brandebourg-Anspach, Pordre Teutonique, Henneberg-Schleufingen; les autres se suivent conformément au rang que nous leur avons donné dans l'énumération des quatre

Les princes convoquans sont l'évèque de Bamberg . & les marggraves de Brandebourg - Bareith & d'Anspach. Ces derniers alternent tous les trois ans, moyennant une transaction faite en 1712 & 1719, confirmée par l'empereur: Bamberg s'arroge exclusivement le directoire, & lorsque le siege épiscopal est vacant, le chapitre cathédral prétend exercer les fonctions de directeur. Les marggraves de Brandebourg contestent l'une & l'autre de ces prétentions; il est vrai qu'en 1559, George, évêque de Bamberg, & George - Fréderic de Brandebourg convinrent: " qu'à toutes les affemblées & n délibérations circulaires les évêques " de Bamberg avoient le droit de faire no la proposition, d'exercer le direc-

" toire, de colliger les fuffrages, de " former les conclusions, de rédiger , les recès, & d'administrer la chancellerie": les marggraves de Brandebourg foutiennent ce non - obstant, que l'arrangement, dont il vient d'être parlé, ne concerne que la direction durant le tems de l'affemblée (directio durantibus horis confessus) & que dans le cas où il renfermat autre chose, il a été annullé par le traité de Westphalic. Si le co-directoire de Brandebourg devoit avoir lieu, la branche d'Anspach demanderoit à cet égard l'alternative. Les affemblées circulaires fe tienneut depuis long-tems régulierement à Nuremberg. La chancellerie du cercle & l'archive de l'empire sont à Bamberg.

Ce cercle, eu égard à la France, est compris parmi les cercles autérieurs. Il s'est confédéré en 1682 avec les Etats du cercle du haut-Rhin, situés au-delà de ce fleuve. & avec les Etats du Wefterwald; en 1683 & 1684 avec les cercles de Baviere & de Souabe ; en 1691, 1692 & 1700 avec le cercle de Souabe: en 1697 avec les autres cercles antérieurs, & en 1702 avec les deux cercles du Rhin, & avec ceux d'Autriche & de Souabe. L'état militaire de l'empire, en tems de paix, ayant été en 1682 fixé à 40000 hommes, le contingent du cercle de Frauconie fut réglé à 980 chevaux, 1902 fantasfins , & dans la répartition des 300000 florins, accordés en 1707 pour la caisse d'opération, il fut compris pour la somnie de 22696 fl. 47 kr. La charge de colonel du cercle eft en activité; elle a presque constamment été occupée, depuis le XIVe fiecle jusqu'à nos jours, par la maifon de Brandebourg: la branche de Bareith l'a remplie depuis 1603 jusqu'en 1764, & depuis cette datte elle a paffé à la branche d'Onolabach. Voyez un traité allemand, intitulé: Hirfébeus kurze Beleuchtung des Urfprungs und der Befehaffenheit des Kreisobriffenmats insgemein, und des Fränkijchen infonderbeit, à Anfpach 1765.

Par rapport à la religion, le cercle de Franconie est compris parmi les cercles mixtes. Il présente pour la chambre impériale deux affeffeurs, un catholique & un protestant. La mort du premier est notifiée au prince convoquant catholique, & celle du dernier au prince convoquant protellant. Celui-ci en donne part aux banc des comtes & des villes impériales, & propose en même tems une ou deux personnes. Les Etats déliberent là-desfus, & admettent purement & simplement les deux personnes proposées, ou bien ils en ajoutent une troisieme, & en donnent avis au prince convoquant par leurs directoires respectifs; après quoi le directoire protestant rédige une réponse & une présentation, laquelle est figuée & scellée par les directeurs des deux bancs. Cette présentation est expédiée directement pour la chambre impériale par le directoire des villes, ou bien il la renvoye au prince convoquant, pour qu'il en fasse l'envoi. Lorsque les trois bancs des Etats féculiers ne s'accordent point par rapport à la présentation, il arrive quelquefois que chaque banc présente séparément un candidat; & dans ce cas c'est la chambre impériale qui choisit. (D.G.)

FRÅ - PAÖLO, Paul, autrement appellé Sarpi, Hijl. Litt., né à Venise le 14 d'Août 1552, entra dans Fordre des Servites. Les progrès qu'il sit de bonne-heure & en peu de tems dans les langues latine, grecque & héberaque, dans les mathématiques, dans la philofiophie & dans la théologie, dans l'hiftoire, dans le droit & dans la médecine, & fur-tout dans l'austomie, dans la connoifiance des fimples & des minéraux, lui acquit une grande réputation, avec l'ettime des favans de fon tems. Il fur d'abord provincial & enmite procureur général de fon ordre, & y eu quelques autres emplois diftingués. Il mourut dans le lieu de fa maiffance, le 14 Janvier 1633, cheri des fiens, d'etché des ennems de fa patrie, & eltimé des autres étrangers. Ce théologien que la feigneurie de

Venife fit fon confulteur, lervit trop
bien fapatrie, pour n'ètre pas odieux
à ceux qui vouloient l'opprimer. Il elt
Pauteur de la plupart des ouvrages qui
furent compofes pour cette république
ontre la cour de Rome, au fujet de
l'excommunication & de l'interdit de
l'excommunication & de l'interdit de
l'excommunication & for, Ce pape cita
Fra. Paulo à Rome pour rendre compte
de fa conduite, & fur fon refus, l'excommunia; mais le religieux foutenu
par la république, méprifa l'excommunication.

Ce fut vers ce tems là que le marquis de Bedmar, ambaffadeur d'Espagne à Venise, fit publier lo Squittinio della liberta Veneta, que les Vénitiens crurent avoir été fait par l'ordre de la cour de Rome. Ils proposerent à Fra - Paolo d'y répondre, mais la réfutation n'étoit pas aifée; & au lieu de repousser directement le coup qu'on croyoit que le pape avoit porté à la république, Fra-Paolo crut qu'il seroit plus utile pour elle qu'il publiat l'histoire qu'il avoit faite du concile de Trente, & que la république mitainsi la cour de Rome sur la défensive. Cette histoire fut en effet imprimée à Londres fous le nom de Pietro Soave Polano; c'est l'anagramme de Paul Sarpi

Sarpi de Venise. Cet ouvrage fit voir que l'auteur zélé pour sa patrie, étoit antli bon canonifte & auffi bon politique que théologien profond. Le style n'en elt pas bon ; c'est l'idiome Vénitien, & l'auteur elt d'ailleurs tombé dans quelques erreurs, pour n'avoir pas confulté les pieces effentielles qui font les actes même du concile. L'hiftoire de ce concile que le cardinal Pallavicin opposa à celle de Fra - Paolo, n'a pas diminué la réputation de celle- ci. au jugement des hommes d'Etat, des magifrats, des citoyens & des personnes picufes, en qui le zele de la religion est éclairé. Si l'on veut savoir ce qui a été dit pour & contre Fra - Paolo & sur Palaviein, on peut confulter la Préface qu'Amelot de la Houffaye a mife à la tête de la traduction de l'histoire de Fra-Paolo. L'hittoire de Fra-Paolo a été traduite trois fois en françois. Diodati elt le plus ancien des trois traducteurs; il étoit Italien, & il a été accusé de n'avoir pas mieux entendu fa langue, qu'il n'a parlé la françoife. Amelot de la Houffaye a fait la seconde traduction, & y a mis des notes qui méritent de l'estime. La troisieme fort supérieure, en tant · que traduction, elt de Courayer, docteur d'Oxford, & ci-devant bibliothécaire de la maison de Sainte Genevieve de Paris, qui a remarqué les méprifes de Fra - Paolo; mais la préface & les notes dont cette troisieme traduction a été accompagnée, doivent être lues avec d'autant plus de précaution par un catholique, que cet ex-religieux de Sainte Genevieve a été obligé de fortir de sa patrie, à cause de ses sentimens fur la religion.

Nous avons un recueil de pieces concernant l'interdit de Venife, dont il a été fait une traduction de l'italien en françois sous et titre: Pieces du mémorable pracis tuu l'an 1656 entre le pape Paul V. Ét les feigneurs de Veuife, Saint Vinceut, Pierre Marcau, 1607, On y trouve l'excommunication & l'interdit, une lettre du doge aux ecclé-failtiques, une lettre de la république de du l'enta ux communaucés aux fuijets de l'Etat, avec Pavis & les écrits de plufieurs docteurs pour « contre.

A peine l'excommunication & l'interdit avoient - ils été publiés , que les jurisconsultes & les théologiens prirent part à cette querelle; & comme Fra-Paolo le rapporte dans l'histoire qu'il a faite de ce démèlé, avant le mois d' Aout ( je viens de dire que l'interdit avoit été fulminé au mois d'Avril ) on vit une armée d'écrivains en campagne. Le fénateur Autoine Quirini publia d'abord une differtation des droits de la république, & fon ouvrage approuvé par fix théologiens & quatre jurisconsultes, fut autorifé par le conseil des dix. Notie Fra - Paolo écrivit des confidérations sur les censures de Paul V. contre la république de Venise. Il travailla ensuite avec lix autres théologiens au Traité de l'Interdit qui eut alors un grand éclat. Deux jurisconsultes anonymes publicrent une lettre adressée au pape. Jean Marfilly, prètre napolitain & docteur en théologie, fit paroître une autre lettre anonyme fous ce titre: Réponse d'un dosteur à la lettre d'un mui sur les cenfiores. Bellarmin qui fut le tenant du pape répondit à cette lettre, & Marfilly réfuta fa réponfe par un écrit intitulé: Défense de Jean Marsilly en faveur de la réponse aux buit propositions, &c. On imprima alors un extrait des fentimens du célebre Gerson, chancelier de l'université de Paris, sur la validité des excommunications. Bellarmin attaqua cet écrit, & Fra - Paolo en prit la défense par un ouvrage intitulé: Apologie contre les objections du cardinal Bellarmin.

Fra - Paolo a composé aussi en italien un autre ouvrage qui a été traduit en françois sous ce titre : Hijloire des différends entre le pape Paul V. E la république de Venise, 1615. in-12.

Quelques autres écrits publiés sur le même sujet, firent moins de bruit que ccux - la.

Tous ces livres avoient été précédés d'un autre ouvrage italien manuferit de Fra - Paolo, qui n'a été publié qu'en 1721. Le consulteur de la république l'avoit composé pour servir de regle à la conscience du sonverain. & pour fortifier la seigneurie contre les frayeurs des foudres du Vatican. On trouve dans l'ouvrage même la raison du sceret où il a été retenu pendant plus de cent ans. L'auteur y dit : " qu'il avoit un vrai " desir de consoler les grands & les pe-, tits, mais qu'il ne croit pas qu'il " foit à propos de rendre public tout ce " qu'il a à dire sur cette matiere, parce " que les princes doivent penfer diffé-,, remment fur cette forte d'affaires ..... le souhaiterois que ce peu de confeils fût réservé comme le trésor par-" tieulier du prince, pour ceux là feuls qui sont à la tête des affaires ". Les inquiliteurs d'Etat à qui le livre est a fresse, suivirent les idées de l'auteur. qui aecommodane le titre du livre à l'objet qu'il se proposoit, l'intitula: Confolazione della mente , nella tranquillita di conscienza, cansata dal bon modo di vivere nella citta di Venetia, nel preteso interditto di Paulo V. Une copie du préejeux manuscrit est enfin sortie de la bibliotheque du fénat de Venise, & a été traduite en françois. La traduction a été imprimée à côté de l'italien fous un titre aecommodé, non à la fin que l'auteur avoit eue en vue, mais au lujet qui

eft traité dans l'ouvrage. Les droits des fouvrains décindus contre les nexcommunications & les interdits des papes par Fra - Paolo, religieux fervite, contilleur de la république de Venife, dédiés aux très-illultres feigneurs les inquiriteurs d'État en p. 1666. "La Haye, Henri Scheurleer, 1724. 2 vol. ir.-12. 2 vol. ir.-12.

Cet ouvrage dont on trouve un long extrait dans la feconde partie du quatorzieme tome de la bibliotheque ancienne & moderne de Jean Leclere, est divifé en deux parties.

Dans la premiere qui compose avec la traduction le premier volume, l'auteur examine douze questions en autant de chapitres. 1°. Si le pape & l'église ont le droit d'excommunier. Fra-Paolo pense qu'ils l'ont; que ça été le sentiment de l'ancienne église, dans ces tems où ceux qui étoient élevés aux dignités eccléfialtiques, n'avoient pour patrimoine que l'honneur de Dicu, & le plus fouvent que les tourmens du martyre, & e'elt en ce cas qu'il fouscrit au droit de l'excommunication. Il explique ce que e'est que l'excommunication, il fait voir qu'elle n'est pas un péché, mais la peine du péché. Il établit des dillinctions néceffaires sur la qualité, sur la nature & fur l'effet de l'excommunication, 2°. Quelles font les perfonnes fujettes à l'excommunication, & quelles font les causes pour lesquelles on doit v avoir recours? Il montre qu'il faut que le crime foit énorme, défespéré & fans remede; que la justice de l'excommunication est absolument nécessaire, parce que Jelus - Chrilt ne peut favorifer l'injustice, que la sentence d'excommunication peut être quelquefois injuste, & que par consequent ce n'elt pas un article de foi que tout excommunié soit privé de la grace de Dieu. Après

avoir rapporté les conditions nécessaires pour rendre valide l'excommunication particuliere, il observe qu'à plus forte raifon ces mêmes conditions, & peut-être encore plusieurs autres, doivent concourir, quand il s'agit d'excommunier un fouverain, dont l'excommunication cause plus de scandale que celle d'un particulier. 3°. Si l'on peut appeller de l'excommunication fulminée par le pape, & il foutient qu'on le peut. 4". Lequel est supérieur du concile ou du pape; & il tient avec raison pour la supériorité du concile. Ici l'auteur parlant de la convocation des conciles, attribue trop aux papes, & ne donne pas affez aux princes féculiers; il ne s'est pas tout à fait préservé en ce point de la contagion de l'opinion des auteurs ultramoutains; mais il s'éleve avec force contre l'abus de la confirmation du concile de Trente our le pape. 5°. Si un prince légitime peut être privé de ses Etats en vertu de l'excommunication; on entend bien que l'auteur n'a pas eu beaucoup de peine à établir que non. Il décrit avec véhémence la politique & les intrigues de la cour de Rome. 6°. Si l'on encourt l'excommunication avec justice on troublant ce qu'on appelle liberté ecclésiastique. Plufieurs distinctions partagent ce chapitre. 7°. Ce que c'est que la liberté eccléliastique, si elle est restreinte aux intérèts de l'églife, ou si elle s'étend jusques sur les personnes ecclésiastiques. Cette question est éclaircie par plusieurs hypotheles. 8°. Si la possession des chofes temporelles qui appartiennent à l'églife, est de droit divin. Il prouve que non, & il le prouve par une disfertation pleine d'érudition. 9°. Si une république, ainsi qu'un prince libre, peut être privée de ses Etats, en vertu de l'excommunication. Cette question est résolue avec la cinquieme: & c'étoit là que l'auteur auroit dù rapporter ce qu'il dit ici ; mais il a jugé à-propos de traiter dans ce chapitre, d'une différence qui se trouve en faveur des républiques dans le point controverse. Il prétend que, quand même ce qu'il a démontré seroit faux & qu'il seroit certuin qu'un prince libre pourroit être dépouillé de ses Etats, en vertu d'une excommunication, une république ne pourroit être exposée à la même peine. La raison en est qu'on ne doit pas confondre l'innocent avec le conpable; les fénateurs qui ont opiné pour l'action prétendue criminelle avec ceux qui ont été d'avis contraire. Cette diffinction paroît très-juste. 10°. Si le prince séculier a un droit légitime de faire payer les décimes au clergé, & une autorité indépendante d'ordonner ce qui est utile à l'État, par rapport aux biens & aux personnes ecclésiastiques. L'auteur foutient l'affirmative de cette proposition. & il la foutient par des maximes certaines & par des raisonnemens d'une grande folidité. 11°. Si le prince féculier a, de lui - même, le droit de juger les eccléfiastiques crimincls; il prouve qu'oui. 12°. Le dernier chapitre traite de l'infaillibilité du pape, infaillibilité qui passe au delà des monts. Per une verita, politica que bisogna sostenere, per il bene della sedia Apostolica, 😸 di tutta la Christianita , & che non sarebbe prudente d'essaminar la con troppo rigore. L'auteur fait voir que l'infaillibilité n'exitte dans aucun homme. C'est par là qu'il finit la premiere partie de fon ouvrage.

La seconde qui forme le second volume, contient l'application des maximes générales aux démèlés qui étoient eutre la cour de Rome & la seigneurie de Venise. Fra - Paolo rapporte toutes les objections de cette cour, & les réfute folidement.

Il est parlé fort au long dans ce second volume des droits de la république de Venise sur les batimens qui navigent dans le golfe de Venise. L'auteur fit depuis fur cette matiere trois traités qui font partie du fixieme tome de ses ouvrages; car fur la fin du dernier fiecle, l'on en imprima à Venise un recueil en cinq petits volumes, & l'on promit de ramasser tous les traités qu'on trouveroit du même auteur. On tint parole, & en 1685 on donna un fixieme volume imprimé au même lieu; ce fixieme volume comprend quatre différens traités. Fra - Paolo entreprend de prouver dans le premier & dans le fecond, que les Vénitiens sont maîtres de la mer Adriatique. Le troisseme a été écrit par Corneille Frangipani, jurisconsulte de la république de Venise, pour prouver contre le cardinal Baronius, que les Vénitiens gagnerent une bataille navale fur l'empereur Fréderich I. & que ce fut par une suite de cette victoire que le pape Alexandre III. qui s'étoit réfugie à Venise, obtint de cet empereur les foumiffions extraordinaires dont on a tant parlé, & dont quelques écrivains doutent. Le quatrieme est un ouvrage de notre Fra - Paolo, composé comme les deux autres par l'ordre de la république de Venife. Il y propose les moyens dont il croit qu'elle doit se servir tant au dedans qu'au dehors, pour rendre son autorité éternelle.

Parmi les œuvres qui font comprises dans ces fix volumes, l'on trouve un traité des bénéfices, dont on suppose que Fra: Paolo eft l'auteur, mais qui dans la vérité fut l'ouvrage de Fra-Fulgentio . compagnon de Fra - Paolo. L'auteur , quel qu'il foit , y explique comment les biens, dont les ecclétiastiques jouissent, sont entrés dans l'église, l'ufage auguel ils étoient destinés, l'administration qui s'en faisoit anciennement, & les changemens à desirer dans l'usage moderne. Ce traité mérite d'ètre lu & relu par tous les princes, par tous les hommes d'Etat, & par tous les magistrats attentifs à conserver les droits de leur nation. Il a été fait de ce traité une traduction françoise imprimée à Amsterdam chez Henri Weltein 1681. in-12. où se lisent ces mots : Traduit & vérifié par l'abbé de Saint Marc, académicien della Crusca. Ce nom du traducteur étoit supposé; un eccléfiastique académicien à Florence, n'oseroit avoir traduit cet ouvrage. C'est Amelot de la Houssaye qui l'a traduit; & la quatrieme édition de fa traduction a paru avec des notes chez le même libraire. & dans la même ville d'Amsterdam en 1699.

Le zele de ce fameux servite pour fa patrie, lui fit des ennemis puissans qui penserent le perdre plus d'une fois. Entr'autres dangers qu'il courut . il fut un jour attaqué par cinq affaffins qui lui donnerent trois comps de poignard dont il guérit. La république mit à prix la tète des affaffins , fans rien dire qui pût choquer le pape à l'infçu duquel l'affaffinat avoit été commis. L'instrument meurtrier dont l'habile théologien avoit été frappé, demeura en son pouvoir. & il y fit graver ces mots. Hic eft flilus curia Romana. (D. F.)

FRATERNEL, adi., Morale, fignifie ce qui appartient à la rélation de freres. v. FRERE.

On appelle charité fraternelle, la charité que les chrétiens, comme enfans du même pere par le bapteme, doivent avoir les une pour les autres. Et correction fraternelle, une correction qui se fait en secret & avec l'esprit de charité

que l'on doit avoir pour ses freres.

Quel est le nœud de l'amour-fraternel / Une fortune, un nom commun, même naislance & même éducation, quelquelois même caractère; enîn l'habitude de le regardre comme appartenant les uns aux urres , & comme n'ayant qu'un feul être: voilà ce qui fait quel l'on s'aime; voilà l'amour-prore; mais trouvez le moyen de s'parer des freres d'intérêt , l'amitié lui furvit àpeine: l'amour-propre, qui en étoit le fond, se porte vers d'autres objets. ». FRRER, Morale.

FRATERNITÉ, f. f., Jurisprud., est le lien qui unit ensemble des freres ou le frere & la sœur.

On a aussi donné le nom de fraternité ou confraternité, à certaines sociétés dont les membres se traitent entreux de freres, ou doivent vivre ensemble come freres: telles sont les confrairies, les communautés de religieux. Voyez e solosités de Ducange, au mot fra-

FRATRICIDE, f. m., Juriffrud., quafi fratris cades, est le crime détestable que commet celui qui tue son frere ou sa sœur.

ternitas.

On appelle aussi fratricide celui qui commet ce crime.

Celui qui tue son frere ou fa seur se rend indigne de leur succession; ses enfans en sont pareillement exclus; anciennement cette succession étoit consiquée; mais présentement elle est dévolue aux plus proches héritiers habiles à succéder.

Le frere qui est complice de l'homicide de son frere, est aussi exclus de sa succession.

FRAUDE, f. f., Jurifprud., tromperie avec ruse & fineste au préjudice d'un tiers.

Quoique les fraudes au préjudice des

«réancies fe faffent fouvent par des conventions entre les débiteurs & ceux qui font avec eux d'intelligence, les engagemens qui naiffent dece frauder, & qui obligent envers les créanciers ceux qui y partiéipent , ne laiffent pas d'être du nombre des engagemens qui fe forment fans convention , car il ne s'en paffe aucun entr'eux & le créancier.

Les fraudes que font les débiteurs & ceux qui se rendent leurs complices, pour faire perdre aux créanciers ce qui leur est du, sont de plusieurs sortes, comme l'on verra plus bas.

Il fautemarquer, fur cette matiere des fraudes qui le font au préjudiee des créanciers, que les fraudes que peuvent fairedes débierus par des difficilients de leurs immeubles, font bien moins fréquentes aujourd'hui, qu'elles ne l'étoient dans le droit romain. Car ou y contradôti fouvent fias écrit : & Thypotheque même pouvoit s'acquérir par une convention on écrit e; & par un fimple pacte; ce qui rendoit les francés faciles.

Dans le droit romain on ne confidéroit comme fraude au préjudice des créanciers, que ce qui alloit à la diminution des biens déja acquis au débiteur. Et on ne mettoit pas non plus au nombre des fraudes au préjudice des créanciers, la délivrance que pouvoit faire un héritier du total des legs & des fidéi-commis, fans retenir ces portions, qu'on appelle la falcidie & la trebellianique, parce qu'on jugeoit que l'héritier avoit la liberté de se priver de ce que la loi lui donnoit droit de retrancher fur les legs & les fidéi-commis. & qu'ainfi il pouvoit acquitter pleinement la volonté du défunt. Et à l'égard de la falcidie & de la trebellianique, si les legs & les fidéi - commis n'étant pas encore acquittés par l'héritier, ses créan-

ciers en empêchoient la délivrance, pour retenir la falcidie ou la trebellianique; il semble qu'il seroit de l'équité qu'il leur fut permis d'exercer ce droit de leur débiteur. Car il est naturel, & des regles mêmes du droit romain, que les créanciers puissent exercer tous les droits & les actions de leurs débiteurs, comme il est dit expressement en la loi premiere C. de prat. pien. dont voici les termes : Si pratorium pignus quicumque judices dandum alicui perspexerint; non solium Inper mobilibus rebus , & immobilibus , Et le moventibus; sed etiam super adionibus que debitori competunt, pracipimus hos eis licere decernere. A quoi on peut ajoûter qu'il se peut faire que le créancier ait eu sujet de compter parmi les affurances qu'il pouvoit prendre fur les biens de son débiteur, celles des fuccessions qu'il pouvoit attendre.

Tout ce que font les débiteurs pour fruîtrer leurs créanciers, par des aliénations, & autres difpositions quelles qu'elles soient, est révoqué, felon que les circonstances & les regles qui suivent peuvent y donner lieu.

Toutes les difpofitions que peuvent faire les débireurs à titre de libéralité au préjudice de leurs créanciers, peuvent être révoquées, foit que celui qui reçoit la libéralité sit connu le préjudice dit aux créanciers, vo qu'il l'ait igno-ré. Car sa bonne foi n'empèche pay qu'il ne sit injuste qu'il protitait de leur perte. Mais si le donataire ayant éé de bonne foi, la chosé donnée n'étoit plus en nature, & qu'il n'en etit tiré aucun prôts, il ne les reoit pas tenu de rendre un bienfait dont il ne lui refleroit au-sun avantage.

Les aliénations de meubles & immeubles que font les débiteurs à autre titre que de libéralité, à deux personnes qui acquierens de bonne foi, & à titre onéreux, ignorant qu'il foit fait prépulice à des créanciers, ne peuvent ètre révoquées, quelque intention de frauder qu'ait eu le débiteur. Car fa mauvaile foi ne doit pas caufer une perte à ceux qui exercent avec lui un commerce licite, & fans part à fa fraude.

Quoique l'aliénation frauduleufe foit faite à titre onércux, comme par une vente; s'il elt prouvé que l'acheteur ait participé à la frande pour en profise achetant avi pirix, l'aliénation fera révoquée, fans aucune relitution du prià è cet acheteur complice de la frande, à à moins que les deniers qu'il auroit payés fe trouvaffent enore en nature entre les mains de ce débiteur qui lui auroit vendu.

Pour obliger à la refittution celui qui acquiert d'un débieur, ce n'elt pas affez qu'il air fuque ce débieur avoit des réanciers; mais il faut que le deffein de frauder lui sit été connu. Car plufieurs de ceux qui ont des créanciers ne font pas infolvables, & on ne fe rend complice d'une fraude qu'en y prenant part.

Si le dessein de frauder n'est pas suivi de l'événement & de la perte effective des créanciers, & que par exemple, pendant qu'ils exercent leur action , ou qu'ils veulent l'exercer , le débiteur les fatisfasse par la vente de scs biens ou autrement, l'aliénation qui avoit été faite à leur préjudice aura fon effet. Et si dans la fuite il vient à emprunter, les nouveaux créanciers ne pourront pas révoquer cette premiere aliénation, qui n'avoit pas été faite à leur préjudice. Mais s'ils avoient prèté pour paver les premiers , & que les deniers eussent été employés à ce payement, ils pourroient révoquer l'aliénation faite avant leur créance. Car en ce cas ils exerceroient

les droits de ceux à qui ce payement les auroit fubrogés.

Toutes les manières dont les débiteurs diminuent frauduleufement les fonds de leurs biens pour en priver leurs céranciers, fontillèties: & tout ce qui fera fait à leur préjudice par de telles voies, fear aévoqué. Ainfi les donations, les ventes à vil prix, ou à un prix finulé, dont le débreur donne la quitrance, les traniports à des perfonnes interpolées, les acquist frauduleux, & genéralement tous lés contras, & autres actes & dispolitions faites en fraude des créanciers, feront annuilées.

Si pour frauder des créanciers un débiteur d'intelligence avec fon débiteur. fe désiste d'une hypotheque qu'il avoit pour sa sureté; si, pour éteindre la dette il fournit à fon débiteur des exceptions qui ne lui fuilent pas justement acquifes, ou s'il lui défere le ferment fur une demande dépendant des faits qu'il pouvoit prouver: s'il transige de mauvaife foi, ou s'il donne quittance fans payement : s'il se laisse débouter d'une demande légitime par collution avec fon débiteur, ou s'il se laisse condamner envers un créancier contre qui il avoit de justes désenses: s'il laisse périr une instance : s'il laisse prescrire une dette par intelligence avec fon débiteur : & s'il fait ou cesse de faire quelqu'autre chofe par où il cause une perte ou une diminution volontaire de fes biens au préjudice de ses créanciers; ce qui aura été fait par cette collusion sera révoqué, & les créanciers feront remis aux premiers droits de leurs débiteurs.

Si un débiteur qui avoit un terme pour payer ce qu'il devoit à un de fes créanciers, ou qui ne devoit que fons une certaine condition, qui n'étoit pas encore arrivée, colludant ayec ce créancier pour le favorifer, lui avance fon payement; les autres créanciers pourront demander à celui qui aura reçu ce 
payement les intérêts du terms de l'avance, & même le principal, fi c'étoit 
une dette qui ne fit due que fous une 
condition qui ne féroit pas encore arrivée. Et en ce cas, il fera pourru à la 
fireté de ceux à qui oet argent devra revenir; foit de ce rérancier, fi la condition arrive, ou de ceux qui devront 
le recevoir, fe le lle n'arrive point.

Si un débiteur s'oblige au préjudice de se créanciers pour des choses qu'il ne doive point, s'il donne de l'argent ou quelqu'autre chose à des personnes à qui il ne devroitrien, ou s'il fait d'autres semblables francés, le tout sera ré-

voqué par ses créanciers.

On ne doit pas mettre au nombre des libéralités fraudueulés qui peuvent tere tévoquées, ce qui est donné à titre de dot, foit par le pere de la fille, ou par d'autres personnes, lorsque le mari ignore la fraude. Car encore que la dot puisse terre constitucé fraudueulément de la part de ceux qui dotent la fille, le mari qui recepti la dot à titre orierus, & qui sans cette dot a first coit pas engagé dans le mariage, ne coit pas engagé dans le mariage, ne participé à la fraude, sil couract ètre participé à la fraude, sil couract ètre tenu de ce qui feroit de son fait, folon les ricronssances.

Le créancier qui reçoit de fon débiteur ce qui luiet dh', ne fait point de frande, mais se fait jultice en veillant pour foi, comme il lui est permis. Et quoique son débiteur se trouve infolvable, & que par ce payement il n'ent pos pas allez pour les autres créanciers, ou que même il ne reste rien, il n'est pas tenu de rendre ce qu'il a reque pour son payement; mais les autres créanciers doivent s'impurer de n'ayori pas veillé pour eux, comme a fait celui qui s'est fait payer.

Si après une faisse des biens d'un débiteur, ou après le délaissement qu'il en auroit fait à ses créanciers, un d'eux, reçoit fon payement ou du fonds des choses saisses, ou de ce qui étoit délaisse aux créanciers, il rapportera ce qu'il aura reçu; parce qu'alors il prend pour foi ce qui étoit à tous. Ce qui ne s'eutend pas de ce qu'un faisissant de meubles peut recevoir par l'effet de ses diligences avant qu'il y ait des oppolitions.

Celui qui aura participé à une fraude faite à des créanciers, sera tenu de rendre tout ce qu'il se trouvera avoir recu par une telle voie, après les fruits ou autres revenus, & les intérets, si ce font des deniers, à compter depuis le jour qu'il les aura recus. Et toutes choses seront remises au même état où elles étoient avant cette fraude.

Tous ceux qui contribuent aux fraudes que font les débiteurs à leurs créanciers, foit qu'ils en profitent, ou qu'ils prêtent seulement leurs noms, font tenus de réparer le tort qu'ils ont fait. Ainsi, ceux qui acceptent des transports frauduleux de ce qui est dû au débiteur, fout tenus de remettre aux créanciers les titres des créances avec leurs transports, ou ce qu'ils peuvent en avoir reçu, ou fait recevoir par le débiteur qui empruntoit leur nom.

Le débiteur qui a fraudé ses créanciers, n'est pas seulement tenu de réparer autant qu'il se peut sur ses biens l'effet de la fraude; mais il doit aussi ètre condamné aux peines qu'il pourra mériter selon les circonstances.

Si un tuteur ou curateur se rend participant de quelque fraude que fait un débiteur à ses créaneiers, favorisant en cette qualité la mauvaise soi de ce débi-

teur par quelque acte qui regarde la personne que ce tuteur ou curateur peut avoir sous sa charge; il sera tenu personnellement de la perte que son dol aura pù causer. Et celui dont fon tuteur ou curateur administroit les biens sera aussi tenu de réparer la fraude, quoiqu'elle lui ait été inconnue, mais seulement jusqu'à la concurrence de ce qui en sera tourné à son profit. (D. F.)

\* La fraude, en matiere de droits feigneuriaux, est le monopole, les précautions que prennent ensemble ou separément, le vendeur ou l'acquéreur d'héritages féodaux ou censuels, pour diminuer les droits du feigneur, pour l'en priver ou pour l'empecher d'exercer le retrait féodal ou censuel.

Cette fraude ne peut jamais nuire au feigneur; tant qu'il l'ignore, la prefcription ne court point contre lui; sitôt qu'il l'a découverte, il rentre dans l'exercice de tous ses droits, soit pour fe les faire payer en entier, soit pour le retrait; & ce n'est que du jour qu'il a découvert la fraude que la prescription court contre lui.

Un feigneur est recevable à faire preuve par témoins que le contrat fait par son vasfal ou censitaire est frauduleux, & fait pour lui faire perdre ses droits feigneuriaux.

Lorfque, dans un contrat de vente d'immenbles féodaux ou cenfuels, il y a des meubles melés, si on enste le prix des meubles, pour diminuer le prix de la censive ou du fief, alors il y a fraude pour diminuer les droits du feigneur; mais s'il s'en appercoit, il peut demander une nouvelle ventilation du contrat; & en prouvant que le prix des meubles a été enflé, il parviendra à être payé de fes droits, fuivant la fixation qui sera faite des immeubles par des ex-

perts.

perts, & l'acquéreur payera les frais de la ventilation.

Si, pour détourner le seigneur d'exercer le retrait féodal ou cenfuel, on enfle considérablement le prix du fief & de la censive, en convenant par contrelettre ou par autres pactions secrettes de ne payer que le prix convenu : fi, pour empecher le retrait féodal, on fait exercer le retrait lignager qui lui est présérable, de façon que, fuivant les conventions, la propriété du fief demeure toujours au premier acquéreur; dans ces cas il y a une véritable fraude. Si le seigneur la découvre & l'approuve, quand même le tems accordé par les coutumes seroit expiré, il peut exercer le retrait, parce qu'alors le délai ne court pour lui que du jour qu'il a découvert la frande, à die detecta fraudis. C'est le droit commun équitablement introduit pour conserver les droits des feigneurs contre les entreprises de la mauvaile foi & du monopole. (R.)

FRERE, f.m., Droit naturel, terme de relation entre des enfans males qui font fortis d'un même pere & d'une

même mere.

Le devoir des freres vis-à-vis les uns des autres, confilte dans la concorde, le foutien & l'étroite union. , Vous n ètes les enfans d'un meme pere, dit n le Bramine inspiré; & le même sein yous a nourris. Freres, reftez unis , ensemble, & dans la maison paternelle habitera la paix & le bonheur ". Mais si ces sages préceptes ont accès & font en vigueur dans les démocraties, où les fentimens de la nature n'ont point été corrompus, on fait trop combien les liens de fraternité font foibles dans les pays de luxe, où chacun ne fonge qu'à foi, & ne vit que pour foi. C'estlà que se réalise sans cesse l'évenement de la fable des enfans du bon vieil-Tome VII.

liard d'Esope: d'abord après la mort de leur pere, ils prirent des routes toutes opposes à leurs promesses; lisezen la peinture simple & touchante dans la Fontaine:

Leur amitié fut courte autant qu'elle fut rare;

Le sang les avoit joints, l'intéret les sépare:

L'ambition, l'envie, avec les confultans, Dans la succession viurent en même tems, Tous perdirent leur bien.....

Rien ne doit plus flatter un frere qued'etre utile à fon frere, c'est à dire, à celui qui fent couler dans fes veines le même fang qui circule dans les nôtres, à celui qui est le plus voisin de notre existence, & qui a reçu la sienne de la meme main que nous tenons la nôtre. Rien aussi ne doit inspirer plus d'horreur que de voir des freres divifés & en discorde les uns avec les autres. Cependant les tribunaux de la justice retentifient tous les jours des cris que pouffe le frere contre son propre frere, la fœur contre sa propre sœur. On peut dire que les peuples les plus accoûtumés à ces fortes d'exemples, font les peuples les plus corrompus & les plus malheureux.

FRERE, Jurifpr. Ce terme fignifie ceux qui font nie d'un même pere & d'une même mere, ou bien d'un même pere & de deux meres différentes, ou enfin d'une mere & de deux peres différents.

On distingue les uns & les autrespar des noms disférens; ceux qui sont procréés de mêmes pere & mere, sontappellés freres germains; ceux qui sont de même pere seulement, sont freres consanguins; & ceux qui sont de même mere, freres sutérius.

La qualité de frere naturel procede

de la naissance seule; la qualité de frere légitime procede de la loi, c'est-à dire, qu'il saut être ué d'un même mariage valable.

On ne peut pas adopter quelqu'un

pour son frere, mais on peut avoir un frere adoptif dans les pays où l'adoption a encore lieu. Lofqu'un homme adopte un enfant, cet enfant devient frere adoptif des enfans naturels & légitimes du pere adoptif.

L'étroite parenté qui est entre deux freres, fait que l'un ne peut épouser la veuve de l'autre.

Les freres étant unis par les liens du fang, font obligés entr'eux à tous les devoirs de la fociété encore plus étroitement que les étrangers ou que les parens plus éloignés; cependant il n'arrive que trop fouvent que l'intérêt les l'Épare, yara concordia fratrum.

La condition des freres n'est pas toujours égale; l'un peut être libre, & l'autre esclave ou serf de main-morte.

Quelque union qu'il y ait naturellement entre les freets & ſœurs, un freet no peut point engager son freet ou ſa ſœur ſans leur consentement; un freet ne peut pas non plus agir pour l'autre pour venger l'injure qui lui a été ſaite, mais il peut agir ſeul pour une afſaire qui leur est commune.

Le frere majeur est tuteur légitime de ses freres & sœurs qui sont mineurs ou en démence. On peut aussi le nommer tuteur ou curateur.

Suivant les loix romaines, un frere peut agir contre son frere pour les droits qu'il a contre lui; mais il ne peut pas l'accuser d'un erime capital, fi ce n'est pour cause de plagiat ou d'adultere.

Le fratricide ou le meurtre d'un frere

Le frere adoptif, est celui qui a été

adopté par le pere naturel & légitime d'un autre enfant.

Le beau-frere, est celui qui a épousé la sœur de quelqu'un. v. le mot BEAU-FRERE.

Le frere conjoint des deux côtés; c'est un frere germain. Voyez ci-après frere germain.

Le frere confanguin, est celui qui est procréé d'un mème pere, mais d'une mere différente.

Les freres germains, font ceux iffis des mêmes pere & mere. v. Frere consanguin & frere utérin.

Le frere de lait. On donne ainsi improprement le titre de freres & faurs de lait aux enfans de la semme qui a alaité l'enfant d'un autre, quoiqu'il n'y ait aucune parenté ni affinité cutre les enfans de cette semme & les enfans étrangers qu'elle nourrit.

Le frere légitime, est celui qui est procréé d'un mariage valable, de même qu'un autre frere ou sœur; la qualité de frere légitime est opposée à celle de frere naturel.

Le frere naturel, est celui qui n'est pas procréé d'un mariage valable, & qui n'est joint que par les liens du sang & selon la nature.

Le frere patruel, frater patruelis; c'est un coulin germain du côté paternel. Le frere uterin, est celui qui procede d'une même mere.

FRET'on FRETTAGE, f.m.,
Droit politique & des Gens, e'elt le prix
du trausport par met des marchandiles d'un lieu à un autre; & ce prix elt
le premire bénéce que la navigation
donne à une nation maritime, & la
principale caude de fis richelfies & de
ses forces navales. C'elt le bénéfice que
donne le loyer des navires, qui en
étend la construction, qui multiplie les
matelots & les vaisseux, ansi que les
matelots & les vaisseux, ansi que les

entreprifes de commerce. & forme un fonds solide à la puissance maritime. Tel est la nature du fret, que le navire foit qu'il navige pour compte de fa nation, ou pour compte de l'étranger, foit qu'il navige pour le compte du propriétaire, ou pour celui d'un autre négociant, gagne toujours également le prix du transport de la marchandise, dont il est chargé; parce que ce prix est une valeur nouvelle ajoûtée à la marchandise par la nécessité du transport, qui se paye aux navigateurs sans retard ni diminution, quel que puisse être d'ailleurs le prix intrinfeque de la marchandife, & l'événement de la vente, qui donne quelquefois de la perte au lieu où se fait le transport.

On réduit tout le calcul de la navipation à deux obiets : favoir, à la fomme que coûte le vaisseau, & aux profits qu'il donne. On estime les vaisscaux affez généralement fur le pied de cent cinquante livres le tonneau, & l'on évalue le bénéfice du propriétaire de dix à quinze pour cent par an; c'est-à dire, un vaisscau de trois cents tonneaux doit couter quarante-cinq mille livres, & donner au propriétaire de quatre mille cing-cents à fix-mille fept-cent cinquante livres de bénéfice par année. On fent bien que cette estimation ne sauroit être d'une certitude géométrique; qu'on doit l'appliquer bien plutôt à connoître l'étendue du commerce & de la puissance maritime d'une nation, que pour déterminer avec précision le bénéfice du propriétaire d'un navire. La conftruction est plus ou moins chere, & plus ou moins folide dans les différens ports de l'Europe; & l'intelligence du négociant qui fait construire, on qui achete un navire, donne encore des avantages plus ou moins confidérables au commerce de fret, qu'on ne peut estimer.

Il ne feroit pas moins difficile d'anprécier les haferds qui affurent un fret d'aller & de retour à chaque voyage, ou qui occasionnent des traversées à faux fret : c'est sur le pied des risques des avaries, des demeurages, des relàches forcées, de la navigation du navire quelquefois fur fon lest, ou à moitié charge, que le bénéfice du fret doit être estimé, en supposant toujours dans le propriétaire le travail & les connoisfances nécessaires pour bien faire conftruire, radouber, ou acheter un navirc, pour le bien équiper & avictuailler, & lui procurer du fret; en un mot, toute cette prudence mercantile qui ôte au hafard tout ce qu'on peut

Nous ne considérons point ici le fret comme un profit national; car outre le profit du propriétaire du navire, il faudroit compter les falaires & la nourriture des équipages & de toutes les différentes fortes d'ouvriers employés à la construction, au radoub & à l'équipement des vaiffeaux. Tous ces ouvriers, tous ces hommes de mer font nourris & payés par la marine, ou pour parler plus exactement, feur nourriture & leurs falaires font partie de cette valeur nouvelle que les frais du tranfport, qu'on appelle le fret, ajoûtent à la marchandife, qui est toujours payée par le confommateur, indépendamment de la valeur intrinseque de la marchandise. Ainsi le travail des gens de mer & des différens ouvriers occupés à la construction & à l'équipement des navires, est un profit pour la nation maritime, comme celui du manufacturier & du cultivateur. Le profit national fera encore bien augmenté, si les terres produisent des bois, du fer, du chanvre, du bray & du goudron.

Les Anglois évaluent leur navigation

marchande à feize-cents-mille tonneaux de mer. Il y a peut-être de l'exagération dans cette estimation qui suppose leur navigation doublée depuis 1688. La navigation des Hollandois est à peuprès égale, avec cette différence avantageufe pour la Hollande, que la majeure partic du fret en Angleterre est pavée par la nation, & qu'en Hollande elle cft payée par les étrangers, parce que la confommation intérieure de la Hollande est infiniment plus bornée, & qu'ils donnent'à fret une bien plus grande quantité de vaisseaux, ou de tonneaux de mer à tontes les nations de l'Eupe. D'ailleurs les équipages se forment en Angleterre, comme en France, aux dépens de l'agriculture & des manufactures, & en Hollande aux dépens de la population des nations étrangeres ou avec des hommes que la république ne peut employer, ni à l'agriculture, ni aux manufactures. On peut fur ces principes se former une idée du fret de toutes les nations maritimes de l'Europe . & de la fomme immense à laquelle montent les frais de tranfport par mer d'un lieu à un autre, qui font une valeur ajoûtée aux denrées & aux marchandises par la néceffité indifpenfable du transport, toujours payée comptant aux navigateurs, quel que foit d'ailleurs le prix des denrées & des marchandifes transportées. (D.F.)

FREYSING, évéché de , Droit publ. Les terres de l'évêché de Freving ou Freyfingen, font partie du cercle de Baviere, & font bornées par le duché du même nom. St. Corbinian est le sondateur de cet évêché. Il vint à Rome en 710 d'après Baronius & Hanfitz, & v fut confacré évèque par Constantin III. Ayant mené enfuite pendant fept ans une vie anachorete en France, il fe rendit en Baviere vers l'année 717,

du vivant de Théodon & du pape Grégoire II. & y batit à l'honneur de St. Benoît fur la montagne de Freyling une églife avec un couvent, & fut le premier évêque de cette ville. Les acquets de cet éveché & les donations qu'on lui fit, en augmenterent infenfiblement les revenus, les terres & la population. L'évêque fuffragant de l'archevêque de Salzbourg, occupe comme prince d'empire la quatorzieme place fur le banc eccléfiaftique, & y fiege entre les évêques de Paderborn & de Ratisbonne. Il prend le fecond rang fur le même banc aux affemblées circulaires de Baviere; mais fa voix n'y eft appellée qu'après celle de l'électeur. Sa taxe matriculaire, qui doit être diminuée pour le présent, compete 12 cavaliers & 80 fantaifins ou 464 fl. Il payc à la chambre impériale un contingent de 152 rixdales 19 kr. Les premiers chanoines de Freyfing ont été des moines. Le chapitre est composé du prévôt, de 14 capitulaires & de 9 domicilaires. La prévôté n'a point de rapport avec le chapitre; c'est tellement une prébende féparée, qu'on peut être prévôt, fans etre chanoine. Quelquefois cependant le prévôt est pourvu d'un canonicat. (D.G.)

FRIBOURG en Sniffe , ou FREY-BOURG, Droit public, nom de la ville capitale d'un des treize cantons. Cette ville fut fondée par Berthold IV. duc de Zaringuen, en 1179. Berthold III. fon oncle avoit fait bâtir une ville du même non dans le Brifgau en Suabe, & Berthold V. fon fils devint le fondateur de la ville de Berne. Ces princes. établis vicaires de l'empire dans les provinces de l'ancien royaume de Bourgogne, ne foutenoient qu'avec peine, dans une petite portion de cette monarchie éphémere, une autorité toujours disputée par les grands vassaux. Il étoit d'une fage politique de fortifier le parti des communes, pour fervir de contrepoids à l'ambition indocile de la noblette. Les fouverains en Europe, voyant leurs droits circonfcrits par ces conflitutions féodales, qui avoient dégéneré en anarchie & despotifme, privilégioient par-tout les fociétés municipales, dont l'intérêt alloit au même but, d'affoiblir la puissance divisée des barons & des nobles. Les ducs donnerent aux nouvelles villes des chartres ou bulles, fur le modele de celle de la ville de Cologne. Elles contenoient les formes, les prérogatives & les limites de l'administration publique, & les premieres loix civiles & de police, & furent confirmées par les empereurs. Nous parlerons des conflitutions de la république de Fribourg après avoir donné le précis des évéuemens que nous offre l'histoire de ses progrès.

Après l'extinction de la maifon de Zäringuen, par la mort de Berthold V. en 1218, les deux villes Berne & Friboing éprouverent un fort different. Berne fit un pas important vers l'indépendance, en se conservant sous la protection immédiate de l'empire; Fribourg tomba fous la domination du comte Ulrich de Kibourg, de la branche de Berthoud, le mari d'Anne de Zaringuen, fœur du dernier duc. Au fond, cette condition ne dérogeoit point à ses immunités, qu'elle tenoit également du chef de l'empire. Dès l'année 1243 elle fit une alliance particuliere avec Berne, fuivant un droit que l'usage général légitimoit, que les fouverains mè- virent engagés dans une grande ligue me autorifoient . & que les barons . fouvent trop foibles pour protéger leurs ci obtint une supériorité décidée par fujets, ou permettoient, ou n'osoient la victoire que ses troupes remporteempecher. Cette alliance a été fouvent rent près de Laupen, en 1339, avec renouvellée dans le cours du XIII. & le secours de ses auxiliaires, particu-

le commencement du XIVe fiecle; mais l'obligation imposée aux Fribourgeois de servir leur seigneur, interrompit aussi fouvent cette union des deux villes; pendant un affez long-tems elles furent plutôt rivales qu'affociées.

Déja, en 1241, Fribourg prit parti contre les Bernois dans une querelle, fuscitée à l'occasion d'un pont, que ceux-ci entreprirent de construire sur PAar; entreprise que le comte Eberhard de Kibourg traitoit d'infraction territoriale. C'est alors que Berne se mit fous la protection de la maifon de Savoie, dont elle fut dégagée peu d'années après. Eberhard, comte de Habsbourg-Lauffenbourg ayant épousé Anne, héritiere de la maifon de Kibourg-Berthoud, vendit fes droits fur Fribourg à fou confin germain, Rodolphe comte de Habsbourg, qui devint empereut & chef de l'illustre maison d'Autriche. Par cette nouvelle allujettion, les Fribourgeois se trouverent liés au parti des princes & de la noblesse, contre ces communautés naiffantes qui combat-

En 1288, les milices bourgeoises de Fribours & de cette banlieue affez confidérable, que le fondateur de la ville lui avoit annexée, camperent devant Berne, sous les ordres de l'empereur Rodolphe. Dix ans après ces mêmes troupes reçurent un fort échec près de Berne. Les deux villes se reconcilioient auffi fouvent que le fervice de leurs maîtres n'obligeoit pas les Fribourgeois à exercer des hostilités contre leurs voifins. C'est ainsi que vers 1338 ils se formée contre la ville de Berne. Celle-

toient pour la liberté.

licrement des trois premiers cantons Suiffes. L'année suivante Rod. d'Erlach le général des Bernois, fit une excursion jusqu'aux portes de Fribourg, pour venger la perte d'un parti de la garnison de Laupen, que les ennemis avoient furpris en fourrageant, & taillé; il ménagea si bien sa retraite, que les Fribourgeois qui le poursuivoient, donnerent dans une embuscade, où ils perdirent fept cents hommes. Une nouvelle tentative qu'il fit fur cette ville n'aboutit qu'à brûler le fauxbourg. Dans la guerre des Suisses contre le parti Autrichien de 1385 jufqu'en 1389, les Fribourgeois ne furent pas plus heureux; leurs troupes furent défaites près de Berne, & leur territoire ravagé.

Ces mauvais succès firent enfin revenir les Fribourgeois d'un esprit de rivalité, qui avoit pris son origine dans des querelles étrangeres, & que l'habitude des hostilités & le ressentiment des pertes réciproques avoit fait dégénerer en une animolité également nuifible aux deux villes, que des rapports plus naturels devoient unir. Elles se lierent en 1403 par un traité de combourgeoisie perpétuelle, & en 1405 les Fribourgeois donnerent à leurs alliés une preuve généreuse de leurs vrais sentimens, à l'occasion d'un incendie dans lequel la moitié de la ville de Berne avoit été confumée, & environ cent personnes avoient péri.

Fribourg fe faifoit reconfirmer fes immunités par les empereurs. Sigismond lui accorda en 1414 le droit de battre monnoie, & ce qui paroit affez fingulier, ce don du chef de l'empire fut ratifié par le pape Martin V. à son passage en Italie, après la cloture du concile de Constance. Les Fribourgeois n'eurent point l'ambition de profiter de la difgrace qu'effuyoit alors la maifon d'Autriche, pour s'affranchir de leur domination. Cette fidélité louable les mettoit souvent dans l'embarras de tenir un milieu entre le parti de leurs seigneurs & celui de leurs alliés. Pendant la premiere guerre civile entre les Suisses, dans le XVe siecle, v. CORPS HELVÉTIQUE ES ZURIC, ils fournirent des secours aux cantons contre la ville de Zuric, protégée par les Autrichiens; mais leurs troupes cefferent de marcher contre Louis, dauphin de France, qui venoit au secours des ducs. Une conduite si prudente, mais si inconsequente, causa de nouveaux mécontentemens aux alliés, & en mème tems des convultions intérieures mirent Fribourg dans de plus grands dangers encore.

L'impulsion alors générale en Europe. & qui tendoit à une révolution progreflive par l'émancipation des communes & l'abaissement de la noblesse, ne pouvoit manquer de produire une division des esprits, dans les circonstances où se trouvoit la ville de Fribourg. L'attachement pour ses anciens maîtres. l'habitude de militer pour leur caufe. le ressentiment des dommages ou des offenses recues par les Bernois & leurs alliés, formoient les principes & les préventions d'un parti encore dominant. L'exemple des fuccès des peuples ligués pour la défense de la liberté, le desir si naturel de l'indépendance, encouragé par l'épuisement sensible des forces & du crédit de la maifon d'Autriche dans la Suiffe, l'intérêt puissant de la paix avec les voilins, tous ees motifs agiffoient à la fois fur un autre parti, plus nombreux peut-ètre, mais moins appuvé par les personnes en place. D'un autre côté la maifon de Savoie avoit des vues pour gagner fur cette ville Pautorité que la maison d'Autriche étoit prête à perdre; du moins l'événement nous autorise à leur supposer ces vues. Une cause affez légere mit tous ces différens ressorts en mouvement.

Un avoyer de Fribourg, de la famille d'Aflentschen, avant été déposé, pour avoir favorifé l'évasion d'un prisonnier, duquel on l'accusoit d'avoir tiré une somme d'argent, se refugia auprès de Louis duc de Savoie son suzerain par rapport à divers fiefs. Enhardi par cette protection, il dressa des embuches à ses accufateurs; un de ses émissaires fut pris & écartelé. Le duc Albert d'Autriche députa à Geneve pour calmer le duc de Savoie; celui ci forma diverses plaintes & rien ne fut terminé. Menacés par ce nouvel antagoniste & screant la foiblesse de la protection de leur maître, les Fribourgeois s'adresserent inutilement aux cantons Suiffes & au faint fiege. Enfin, les hostilités étant pretes à commencer, Albert, pour tout secours, envoya un officier de confiance pour commander les milices de Fribourg; fous ces auspices elles détruisirent les châteaux de quelques vassaux des dues de Savoie. Les Bernois, en qualité d'alliés de cette maifon, prirent les armes, moins pour fervir l'ambition des ducs, que pour satisfaire leur inimitié contre le parti Autrichien prédominant dans Fribourg. On se battit dans le pays de Schwartzenbourg, avec un défavantage réciproque fans doute, puisque les historiens des deux villes en portent un témoignage tout opposé. Bientôt le peuple, las de vivre dans l'inquiétude, de combattre & de payer des contributions, excité par les chefs du parti mécontent, força le conseil de la ville à conclure la paix. malgré la défense positive du duc d'Autriche, qui n'étoit appuyé d'aucune protection utile. Fribourg confentit de donner fatisfaction à tous ses ennemis, même à son avoyer exilé.

Après cet accommodement forcé, le magistrat voulant continuer l'impôt pour faire honneur aux dettes du public, les bourgeois & les communes de la campagne s'y refuserent de concert, prétextant leur épuisement; ils en vinrent même aux menaces, de confiquer les biens des citoyens les plus riches, pour acquitter l'Etat par leurs dépouilles. Albert d'Autriche, réveillé enfin par le bruit de tant de défordres, se rendit à Fribourg pour entendre les griefs des communes. Elles reprochoient au conseil l'inobservance des ordres du duc, de ne point admettre aux premieres charges des personnes qui par leurs fiefs relevoient d'un autre suzerain a elles se plaignoient que les vasfaux empechoient à leurs fujets de se faire agréger à la bourgeoifie, & reclamoient en général contre les vexations des feigneurs fur leurs ressortisfans. Le duc ne se contenta pas de condamner la conduite des magistrats & des riches, parmi lesquels il avoit les partifans les plus fideles; il reprocha avec humeur au conseil de ne lui avoir fait que les présens d'étiquette. Avant son départ il convoque le confeil, le caffe d'autorité, établit un autre avover & un nouveau confeil, dans lequel quatre feulement des anciens confeillers font admis; il fait emprisonner les magistrats & leur fait promettre par scrment de fe rendre, fur la premiere citation, à Fribourg en Brifgau; arrivés quelque tems après à cette résidence, ils sont arrétés de nouveau & rançonnés.

Cette sévérité d'Albert, loin de fatisfaire le peuple de Fribourg, ne servit qu'à l'enhardir. Il menaçoit encore de prendre sur les biens des magistrats difgraciés, la somme promise au duc de

Savoie pour prix de la paix. Quand le nouveau confeil, avec le corps des deux cents & un comité nombreux de la bourgeoisse sous la présidence de Thuring de Hallwyl , lieutenant du duc d'Autriche, oferent ordonner une nouvelle contribution, les paroisses de la campagne s'v refuserent nettement & avec menaces. Les particuliers les plus riches se retirerent en lieu de fureté. Un d'entr'eux , qui , fur un faufconduit du confeil, ofa reparoitre, fut pendu par ordre du lieutenant du duc. Alors les confeils, convaincus que le duc & fon plénipotentiaire ne cherchoient qu'à flatter la populace & à humilier la magiftrature, fermerent à de Hallwyl l'entrée dans leurs affemblées. Des troupes de payfans s'étant introduites dans la ville & emparé de quelques-unes des portes, la bourgeoisse prit aussi les armes pour défendre ses chefs. Dans cette crife. dont Albert, ou par avarice, ou par incapacité, étoit le promoteur, un légat du pape, le duc Louis de Savoie & la régence de Berne, intervinrent comme médiateurs; ils perfuaderent aux citoyens & à la faction opposée de mettre bas les armes. Avec cela la créance du duc Louis n'étoit pas payée; on follicita inutilement la restitution de quelques prêts, auprès du duc Albert, que fa mauvaile conduite a fait furnommer le prodigue; il fallut recourrir à des emprunts chez les particuliers pour acquitter la dette publique.

Toutes ces vexations & ces troubles fo pafferent on 1449. L'amné fuivante le duc d'Autriche voyant s'évanour le lobble refle d'autre autorité, dont il venoit d'abuller awec tant de baifeife, forma le projet extravagant de n'abdonner les droits fur la ville de Présong, qu'après avoir effayé de les spoier de nouveau. Dans ce destin de Hallwyl

prend les avances, pour annoncer aux-Fribourgeois l'arrivée de leur maitre. Pour mieux contenter cette fois la vanité ou la cupidité du prince, on fait des préparatifs pour une reception plus éclatante. Le lieutenant raffemble l'argenterie de la ville ; après quelques jours de délai il feint d'aller à la rencontre du duc, fuivi d'un cortege des principaux citovens. Un détachement qu'ils rencontrent l'entoure; alors de Ha'lwyl se tournant vers les Fribourgeois, le duc, leur dit-il, n'ira plus chez vous. Par cet acte, que j'ai ordre de vous remettre, il vous déclare entierement libres & maitres de votre fort, & pour vous mieux acquitter envers lui, il gardera votre argenterie pour ses émolumens. Aves ces mots il leur tourne le dos & les laisse dans l'étonnement.

Si la tranquillité avoit pu être rétablie dans Fribourg, cette republique affranchie auroit trouvé chez des voifins, libres comme elle, des secours suffisans pour maintenir son indépendance : mais la réfolution inattendue du duc Albert ne fit qu'accroître la fermentation dans des esprits divifés. Il se trama parmi le peuple de la campagne une conspiration contre la régence, dont celle-ci arrêta les effets par fa fermeté, & en faifant fubir une peine capitale à huit des principaux conjurés. Informés que des emiffaires d'Albert avoient trempé dans ce complot, & que ce prince fongeoit encore à vendre au duc de Savoie les droits dont il venoit de faire cetfion à la ville. se méfiant des vues des Bernois, & entraînés, peut-être par le crédit des partifans fecrets de la maifon de Savoie. les confeils & la bourgeoisse résolurent de prévenir les projets du prince Louis . en se mettant volontairement sous sa fauvegarde. Il fe relacha en faveur de cette foumillion d'une partie des fommes qu'il pouvoit prétendre de la ville. Il paya dans le même tems à l'Etat de Berne une autre somme de quinze mille florins; nous ignorons fous quel titre ce pavement fut donné & recu; si c'étoit seulement pour appaiser la jalousie des Bernois, ce marché ne prouveroit ni leur politique ni leur générolité. Le traité de combourgeoisie entre les deux villes fut maintenu. Les Fribourgeois recouvrerent leur tranquillité intérieure, ils s'accoutumerent à des liaisons plus étroites avec les huit cantons de la ligue Suisse, en fournissant des troupes auxiliaires dans les diverses expéditions contre les princes de la maison d'Autriche.

Une guerre plus périlleuse avec Charles le téméraire, dernier duc de Bourgogne, devint, par ses suites, l'époque de l'entiere liberté de la république de Fribourg, qui partagea les risques & la gloire des trois victoires remportées par les alliés, fur ce fameux foldat, à Grandfon, à Morat & à Nancy, dans les années 1476 & 1477. La duchesse Yolande de Savoie, mere tutrice des jeunes ducs, avoit favorifé les entreprifes du duc de Bourgogne; le comte de Romont l'avoit aidé ouvertement. Les projets de la maison de Savoie sur les villes de Berne & de Fribourg, étoient renverses par les défaites successives & par la mort de Charles le téméraire ; les troupes des deux villes avoient faisi les terres du comte de Romont & le pays de Vaud; Geneve etoit menacée par les Suiffes, & Louis XI. roi de France, qui triomphoit sécrétement de la chûte de fon rival le plus dangereux, n'étoit pas fiché de voir la ducheffe de Savoie. fa fœur, punie d'avoir favorifé les defscins de son plus grand ennemi. Dans cette situation embarrassante la princesse demanda un congrès à Fribourg, Tome VII.

où elle acheta à prix d'argent, des deux villes, la paix pour ses fils, la sureté pour Geneve & la restitution du nave de Vaud.

Cependant le mécontentement des cantons populaires fur cette pacification renouvelloit les allarmes de Yolaude. Pour se raffurer, elle sollicita le renouvellement de l'ancienne alliance de fa maison avec la république de Berne. Celle-ci, par une juste reconnoissance pour la fidélité de ses alliés de Fribourg. éprouvée dans une guerre si périlleufe, malgré le prétexte que leurs liens avec les ducs de Savoie pouvoient leur fournir pour garder la neutralité, n'accepta la proposition que sous la condition que Fribourg seroit comprise dans l'alliance & déclarée absolument libre de toute obéissance envers la maison de Savoie. Il n'en coûta à cette nouvelle république indépendante que le facrifice de dix mille florins, qu'elle avoit à répéter des ducs.

Les bailliages d'Orbe, de Grandson & de Morat, que les deux Etats de Berne & de Fribourg gouvernent à l'indivis, furent le prix de leurs efforts

dans la derniere guerre.

Des défordres occasionnés par les suites de cette guerre dans les communes des divers Etats libres de la Suisse. & qui se manifestoient plus particulierement dans quelques cantons démocratiques, engagerent les gouverneurs de Zuric, Berne, Lucerne, Fribourg & Soleure, à former, pour leur sureté, une confédération particuliere en 1478. Les cantous démocratiques s'en plaignirent hautement, comme d'une infraction faite aux engagemens de la ligue. Enfin cette discorde fut étouffée fans éclat, par une nouvelle convention entre tous les partis intéresses; dictée par la prononciation d'un arbitre

à Stanz dans le canton d'Unterwalden, en 1488. Les einq villes renoncerent à leur alliance particuliere; Fribourg & Soleure furent admifes au rang des cautons, dans la confédération helvétique.

Nous avons eru devoir nous étendre fur les détails de la révolution qui a fixé la destinée de la république de Fribourg; nous ferons plus courts sur les événemens postérieurs à cette époque.

Geneve commençoit alors à s'impatienter dans les chaines que Fribourg venoit de rompre, & que les princes cherchoient à refferrer. Elle eut recours à la protection des deux cantons de Berne & de Fribourg contre les entreprifes de fes évêques & des dues de Savoie sur ses immunités. Les troubles, les traités, les hostilités que ce conflit entre l'esprit de liberté & une ambition oppressive occasionnerent, appartiennent plutôt à l'histoire de Geneve qu'à celle des deux cantons, qui en vertu de leur traité de combourgeoisie avec Geneve, y intervinrent en qualité d'auxiliaires. Ce ne fut qu'après une expérience repétée de l'inquiétude & de la foiblesse des princes de Savoie, que les Bernois oferent former des projets d'agrandissement sur cette belle province qui les séparoit de Geneve. L'enthousiasme de la réformation leur sournit de nouveaux motifs & de nouvelles espérances pour l'exécution de ces projets. Les Fribourgeois suivoient alors des impulsions toutes contraires.

Au premier bruit de la prédication des réformateurs, le gouvernement de Berne avoit écrit à celni de Fribourg, pour l'exhorter à ne point s'écarter de in croyance & du culte de leurs ancèures. Cependant la nouvelle doctrine fe répandit dans Berne, & fut enfin auro-guide par le confeil fuprème. Alors Friendie par le confeil fuprème de la confeil fuprème de la confeil fuprème.

bourg eut occasion de rendre les mêmes avis qu'elle avoit recus. Dans cette derniere ville, le magistrat se fit une regle invariable de ne permettre aucun enfeignement contraire aux dogmes autorifés par l'églife romaine ; précaution prudente, fans doute, puifqu'elle prévenoit les agitations qui accompaguent ordinairement toute révolution. mais dangereuse, en ce qu'elle peut également proferire des erreurs féduifantes & des vérités utiles Par un effet de cette prohibition quelques magistrats furent dépofés, plusieurs s'expatrierent; ce vuide fut rempli par des fugitifs des villes où la doctrine évangelique exercoit la même autorité exelusive. En 1542 les confeils & la bourgeoifie jurerent publiquement une formule de foi catholique; à leur exemple, les paroiffes de la campagne prirent fans opposition le même engagement folemnel.

Fribourg avoit renoncé en 1534 à la combourgeoisse de Geneve, parce que cette ville venoit d'adopter les principes des réformateurs. Mais quand les Bernois, deux ans après, fur le refus du duc de Savoie de faire droit aux griefs des Genevois, se faisirent du pays de Vaud, les Fribourgeois se haterent de leur côté de s'approprier une portion de cette province. Ils y furent invités fous main par ceux qui dans ces terres craignoient pour leur culte public. Les communautés religieuses fur-tout prévoyant le changement que de nouveaux maîtres ne tarderent pas d'établir, avoient inspiré la même frayeur à diverses communes. A Estavaver un zele brutal avoit porté un particulier à affaffiner le ministre sur la chaire. Ces dispositions favorisoient l'intérêt de l'Etat de Fribourg, que la politique avoit négligé. Ses domaines s'accrurent des terres de Rue, Romont, Vautrux, Chatel S. Denis, Eltavayer & S. Aubin. Quelques différends que le partage de ces conquêtes fit naître entre les deux républiques, furent terminés par l'intervention des cantons alliés.

Dans cette faisie les terres du comte Gian de Gruyeres avoient été épargnées; il avoit obtenu meme, par la protection de l'Etat de Fribourg, une difpense de la prestation d'hommage. L'ainé de ses fils, Michel, en lui succédant, en 1541, demanda la même prérogative. Il trouva son héritage embarraffe de beaucoup de dettes; des levées de troupes pour la France acheverent de le ruiner. En 1555, les deux villes . Berne & Fribourg , acheterent les prétentions de divers créanciers. & par des exécutions juridiques, mais rigoureuses, s'approprierent les dernieres dépouilles de cette maifon ancienne & dans un tems très-puissante.

Le canton de Fribourg a une portion dans les gouvernemens acquis par les armes réunies des confédérés. depuis la date de son adoption dans la lique générale. Dans l'article CORPS HELVÉTIQUE, on a indiqué les divers traités d'union particuliere entre les Etats catholiques de la Suiffe, & entre ceux-ci & quelques puissances voisines. Si l'Etat de Fribourg a toujours adhéré à tous ces engagemens particuliers, d'un autre côté il a observé fidellement cette clause de son traité d'alliance avec les huit anciens cantons, par laquelle ils lui interdifent de prendre un parti dans les dissensions qui pourroient survenir entr'eux. On ne l'a point vu se mèler dans ces troubles, dont un zele mal entendu pour la religion fournissoit le sujet ou le prétexte.

Fribourg & Berneayant eu les mêmes princes pour fondateurs, (car on attribue au duc Berthold IV. de Zaringuen, le premier projet de faire bâtir la ville de Berne, projet que son fils a exécuté . & celui ci succedant à son pere, six ans après la fondation de Fril rg, cft venu à tems pour y mettre la derniere main); leurs premieres loix, leur police intérieure, leurs droitures municipales, furent projettées fur le mème plan. Cependant nous remarquons quelques variétés dans ces constitutions, que nous attribuons ou à la diversité de quelques circonstances à l'époque des fondations, ou aux différentes destinées que les deux villes ont éprouvées jusques vers la fin du XVe fiecle. Le lecteur faifira ces variétés en comparant avec le tableau du gouvernement de Berne celui que nous allons tracer du gouvernement de Fribourg.

A Fribourg l'autorité souveraine & le pouvoir législatif sont attachés au grand conseil de deux cents membres ; les autres conseils, tribunaux ou comités, font des subdivisions ou dépendances du grand confeil. C'est une aristocratie refferrée, puisque la prérogative d'entrer dans le grand conseil & de parvenir aux premieres charges est attribuée à foixante & onze familles patriciennes, & que les autres citoyens jouissent des immunités du droit de bourgeoisse, fans pouvoir prétendre aux honneurs de la magistrature. Cependant toute la bourgeoisse a droit de suffrage dès la premiere origine de la ville, dans les élections d'un premier chapelain ou euré, d'un chancelier ou fecrétaire de la ville . & d'un bourguemaître. Les bourgeois des vingt-fept paroiffes de l'ancienne banlieuc sont affociés au même privilege pour l'élection d'un nou-

G 2

vel avoyer, qui est le chef du gouvernement.

La ville même est divisée en quatre quartiers ou bannieres. Chaque quartier fournit un banneret, quinze sujets pour le conseil des soixante, & vingthuit autres encore pour le grand confeil. Les vingt-quatre membres du confeil étroit ou petit confeil, ajoutés aux précédens nombres, complettent celui de deux cents. Il faut être né dans une des familles patriciennes prérogées, ètre adopté par une des treize tribus bourgeoifes, & avoir vingt ans complets, pour être éligible pour le grand conseil; l'âge de trente ans donne la capacité d'entrer dans le corps des foixante. Il faut être de ce dernier ordre pour avoir l'entrée dans le petit confeil. Pere & fils, ou deux freres, ne peuvent sieger en même tems dans le corps des bannerets & des vingt-quatre.

Les deux avoyers, qui alternent, d'année en année, dans leurs fonctions, président à ces divers conseils. Le statthalter ou lieutenant est après eux le premier en rang; depuis un siecle cet honneur est attribué au plus ágé des vingtquatre. Les charges de tréforier, de bourguemaître, de commissaire général, font enfuite les plus distinguées. Les bannerets ont le rang après les conseillers du petit conseil; ils président au confeil fecret ou confeil d'Etat, compose de vingt-quatre membres, pris du corps des foixante, fix de chaque banniere.

Le grand confeil confirme & complette le petit confeil & les foixante; il est à son tour sujet au même grabaut qu'exerce le confeil fecret. La plupart des élections se font par un sort appellé aveugle, blinde wahl, & qui mérite cette épithete à la rigueur; les noms des aspirans sont cachés dans des boites. où les électeurs jettent leurs balottes, fans favoir fur qui tombent leurs fuffrages.

Le petit confeil est juge de haute police; il juge encore en dernier resfort des proces en matiere civile. Il est autsi juge criminel; cependant, quand l'acsulé est bourgeois de la capitale ou d'une des paroiffes de l'ancien diftrict, la fentence est prononcée en présence du grand confeil, auquel est refervé la prérogative de mitiger la peine ou de faire grace. Deux corps de justice civile, l'un pour la ville, présidé par le bourguemaitre, l'autre pour le ressort de l'ancien district, appellés chambres de droit civil हैने de droit rural ; une chambre d'appellations pour les causes iugées en inferieur dans les bailliages; une chambre éditale pour les discusfions des débiteurs infolvables : un confeil de guerre pour le département militaire, voilà quels font, après les divers corps des confeils, les principaux tribunaux pour l'administration publique. Nous n'entrerons pas dans de plus grands détails fur ees committions fubordonnées. Cette distribution, toujours nécessaire, est à peu-près la même dans tous les gouvernemens des pays policés; elle le retrouve même dans toutes les conflitutions municipales des villes un peu confidérables; elle est fur - tout tres - semblable dans les divers cautons ariftocratiques de la Suiffe. (D'A.)

FRICIUS, André, Hift. Litt., fecrétaire du roi de Pologne, fit vers le milieu du seizicme siecle, un ouvrage quia pour titre : Andree Fricii Modrevii de Republică emendandă libri quinque , Bosilea per Joannem Oporicinas 1559, in fol. C'est ici la seconde édition de cet ouvrage, corrigée & augmentée.

Le premier livre traite des mœurs; le second des loix; le troisieme de la guerre : le quatrieme de l'églife : le cinquieme de l'école. Chacun de ces chefs fournit une matiere abondante au zele de notre auteur Polonois, qui a le courage de ne dissimuler aucun des crimes & des vices de ses compatriotes. Il poursuit le crime & le vice sans nommer les criminels & les vicieux ; il explique les défauts du gouvernement, & il propose les remedes qu'on y peut apporter. C'est l'ouvrage d'un homme de bien & d'un écrivain habile.

On trouve à la tête une premiere Epitre dédicatoire à Sigifmond Auguste, qui occupoit alors le trône de Pologne, au fenat, aux évêques, aux prêtres, aux chevaliers & au peuple de Sarmatie. Ces deux épitres sont extrêmement belles, & celle du roi est écrite avec cette noble mais respectueuse liber. té qu'un auteur qui fent ce qu'il vaut, ne manque jamais de prendre auprès d'un prince dont il connoît le mérite

& les bonnes intentions.

FRIEDBERG, Droit public, ville impériale, de la Wetteravie, autrefois plus confidérable qu'elle ne l'est aujourd'hui , fituée en terrein fertile fur l'Esbach, au pied des montagnes dites la Hahe, & l'une de celles qui professent le luthéranisme. Elle a voix & féance tant aux dietes du cercle du haut-Rhin qu'à celles de l'empire, où elle occupe la douzieme place parmi les villes libres du Rhin. Sa taxe matriculaire est de 24 florins, & sa cotte pour l'entretien de la chambre impériale de 29 rixdales 29 kr. par terme. L'empereur Charles IV l'engagea en 1349 aux comtes de Schwarzbourg pour 10,000 florins fous la referve de ses privileges & de son immédiateté, & cet engagement passa dans le fiecle fuivant à l'électeur de Mayence,

en société avec les seigneurs d'Epstein . les comtes d'Isenbourg & la ville de Francfort. Les trois premiers en abandonnerent leur part au château impérial de Friedberg même, du consentement de l'empereur, qui obligea la ville de Francfort à en faire autant; ce qu'elle exécuta, & là-deffus il fut décidé entre les dits château & ville de Friedberg, que celle-ci, en consequence de cette hypotheque, préteroit foi & hommage à chaque bourggrave ou châtelain nouvellement élu & confirmé par l'empereur. Elle voulut en revenir en 1706 & éteindre l'engagement; mais le château le foutient inextinguible. Le bourggrave & ses six adjoints nobles sont état de l'empire, membres du grand-confeil; & le magistrat est tenu de prendre leur avis dans toutes les affaires relatives à l'empire ou au cercle, & de convenir avec eux fur la perfonne & les pleins pouvoirs de leurs députés. (D. G )

FRIGIDITÉ, ff., Jurifpr. Ce vice qui forme dans l'homme un empêchement dirimant pour le mariage, est un défaut de force, & une espece d'imbécillité de tempérament, qui n'est occasionnée ni par la vieillesse ni par aucune maladie paffagere; c'est l'état d'un homme impuissant, qui n'a jamais les sensations nécessaires pour remplir le devoir con-

jugal.

Celui qui est froid ne peut régulierement contracter mariage; & s'il le fait, le mariage est nul & peut être disfous.

On ne parle ici que des hommes; car la frigidité n'est point dans les femmes une cause d'impuissance, ni un empèchement au mariage.

La frizidité peut provenir de deux causes différentes; savoir, de naissance, ou par cas fortuit.

Celle qui provient de naissance peut

procéder de trois caufes différentes; favoir, de la qualité du fang, qui étant trop chargé de flogme, empeche les efipits, vitaux de fe porter avecalies de vivacié dans la partie qui doit agir; ou bien le défaut provient de ce que les éprits vitaux ne fe communiquent pas fieilement aux mufeles; ou enfin de la foibleffe des organes.

Un homme, quoique froid de naifânce, peut être bien conformé; mais le défaut de bonne conformation peut aufli occasionner la frigidité: cependant les eunuques, qui sont impusisans, ne sont pas toujours froids; leur inhabitet vient de leur mauvaile conformation.

L'inaction, & même l'inhabileté momentanée n'est point considérée comme un vice de frizidité, à moins qu'elle ne

foit perpétuelle.

La frigidité peut arriver par cas fortuit, comme par maladie, bleffure, ou' autre accident, qui met l'homme hors d'état de remplir le devoir : fi cet accident précede le mariage, il forme un empéchement dirimant; s'il elf furvenu depuis, il ne peut donner atreine au mariage, quand même la caufé de frigidut feroit perpétuelle.

FRISE, Frifia, Droit public., c'est Pune des Provinces - Unies des Pays-Bas, & la cinquieme des sept qui forment l'affemblée des Etats - généraux. Son nom déja connu des Romains, dérive, fuivant l'opinion la plus vraifemblable, de l'ancien mot allemand frissen. qui signifie crenser, & l'on en justifie l'origine par les fosses & les dignes , dans l'enceinte desquelles demeuroient les peuples qui le portoient; car, relativement à la mer, les lieux compris dans cette enceinte, étant comptés parmi les plus bas, que le continent de l'Europe eut à fon nord-oueft, il en réfultoit que les Frisons se voyoient dans la nécessité

continuelle de se défendre contre les eaux, par des digues & autres ouvrages de cette nature. Cette enceinte étoit auffi beaucoup plus valte autrefois qu'elle ne l'est aujourd'hui : le nom de Frise se donnoit, dit-on, à tout le terrein qui se trouve entre l'Escaut, l'embouchure du Wefer & la mer d'Allemagne: l'on appelloit Frisons occidentaux, les peuples qui habitoient entre l'Escaut & la Flie ; & Frisons orientaux, ceux qui tenoient le pays depuis la Flio jusqu'au Weser. L'on réputoit les uns & les autres pour Germains, & euxmêmes se donnoient pour tels, comme il paroit par ce passage de Tacite, tiré des Annales, liv. 13. 9. 54., passage que l'on cite ici par préférence à nombre d'autres, vû l'éloge qu'il fait des peuples dont il détermine la nation : il porte donc en substance, , que deux ambassa-

" deurs de ces peuples, envoyés à " Rome sous le regne de Néron, étant n allés au théatre de Pompée & s'informant des différentes places affignées ... aux divers spectateurs qui pouvoient , s'y rencontrer, il leur fut dit entr'au-" tres, que fur les bancs des fénateurs. s'admettoient aussi par honneur, les ambassadeurs des peuples qui se dif-, tinguoient par leurs vertus & par leur amitié pour Rome; fur quoi les Fri-, fons s'écrierent, aucun mortel ne surpassant les Germains en valeur & en bonne foi, nous allons donc auffi nous , affeoir fier ces bancs : ce qu'ils firent . ajoute l'historien, à la satisfaction de " l'assemblée, qui envisagea cette faillie, " comme un trait de la franchise des , anciens tems, & comme la marque " d'une génereuse émulation ». Mais quoiqu'il en foit de l'étendue que pouvoit avoir autrefois la Frise, l'on fait qu'actuellement le nom de West-Frise, ou Frise occidentale, est celui de la Nord-

Hollande; & que l'on appelle Off-Frise ou Frise orientale, une principauté d'Allemagne, située dans le cercle de Westphalie, voyez l'article fuivant. Quant à la Frise dont il s'agit ici, ses bornes font, au septentrion, la mer d'Allemagne ; à l'occident , la Flie; au midi , le Zuiderzée , & l'Over-Yffel ; & à l'orient, l'Over-Yssel encore, avec le pays de Drenthe, & la province de Groningue. C'est un pays qui peut avoir 12 lieues du sud au nord, & 11, du couchant au levant. La Frise, entrée dans l'Union d'Utrecht de l'an 1579, non pas toute de plein faut, mais par division, les députés de ses nobles s'étant laisses dévancer par ceux des villes & des villages , la Frise , dis-je , contribue à-peuprès d'un 9°, aux charges de la république, fa quote part des impôts eft de 11 florins, 10 fols, 11 deniers, pour chaque centaine de florins, que les Etatsgénéraux ordonnent de lever; contri-bution bien forte affürément, & qui fuppose bien des richesses dans une province qui n'ayant pas 140 lieues en quarré, est membre d'un Etat, dont les dépenses annuelles vont quelquefois à plusieurs millions.

Cette province se divise en trois quartiers, dont le premier s'appelle Ooftergo, le second Westergo, & le troisieme Zeverwolde ou les fept forets. L'on y compte 11 villes, dont Leuwarden est la principale, 336 bourgs & villages & environ 136 mille habitans. L'on observe , que bien que la noblesse du pays soit affez nombreuse, & possede meme, de très ancienne date, plusieurs châteaux répandus dans la contrée, cependant aucun de ces bourgs & villages n'y porte le titre de seigneurie, affez commun, comme on fait, dans les autres provinces des Pays-Bas. L'on observe de plus , que l'antique amour de la liberté, &

Pattachement aux anciens ufages, femblent avoir jetté dans la Frijfe, de tracines plus profondes que dans aucune autre des Provinces-Unies: le peuple s'y labille encore à la vieille mode, & la langue qu'il parle, eft rellement celle de fes propres aucettres, que le relle de fes compatriotes modernes ne la comprend pas.

Il est aussi de la constitution particuliere de la Frise, de partager chacun de ses trois quartiers en un certain nombre de préfectures, que l'on appelle en langage du pays grietnyen, ou proprement grietmanyen: il y en a 30 dans la province, favoir, 11 dans l'Ooftergo, 9 dans le Westergo, & 10 dans le Zevenwolde; & dans ces 30 préfectures ne font point comprises les jurisdictions des 11 villes, lesquelles forment encore une sorte de quartier séparé. Chacune de ces grietnyen a dans fon reffort un certain nombre de villages, & est compofee d'un président, de deux ou de trois affeffeurs & d'un fécretaire : l'on ne plaide par devant elles que des eauses civiles, & l'on peut appeller de leurs sentences, à la cour provinciale qui fiege à Leuwarden.

Les Etats de la Frise s'assemblent ordinairement toutes les années, au commencement de Février, à Leuwarden. & en présence du prince Stadthouder. Ils consistent en 82 personnes appellées plenipotentiaires, & tirées des grietnyen & des villes : celles ci, au nombre de II en nomment chacune deux; & celles-là, au nombre de 30, en nomment aussi chacunc deux, avec cette différence, que la noblesse & les villages concourant également à l'élection des députés des grictnyen, le choix en tombe toujours, & for un gentilhomme, & fur un villageois propriétaire de biens fonds . & homme riche. Dans leurs dé-

libérations, ces Etats embrassent souverninement toutes les affaires politiques & militaires de la province, ses finances, la distribution & le remplacement des charges, &c. Et pour l'exécution de leurs ordres à ces divers égards, il v a un college de députés, compose de neuf membres, que l'on change tous les trois ans; les villes fournissent trois de ces membres, & les grietnyen six. La cour provinciale de Leuwarden, est le tribunal suprème de la Frise : elle seule prend connoissance & décide des affaires criminelles, & on lui porte par appel les affaires civiles : ses affeffeurs font au nombre de douze, fans y comprendre un procureur général & un fécretaire. La chambre des comptes fe tient aussi à Leuwarden. Eufin la province de Frise est représentée dans l'affemblée des États généraux par 5 députés, dont 2 font au nom des trois quartiers, 2 au nom des villes, & le se, au nom des villes & du quartier de Zevenwolden conjointement : il a été dit plus haut, en quoi consistoit le contingent de cette province.

La religion réformée est la dominante du pays: elle y est aux soins de 207 palteurs, formant les classes de Leuwarden, de Dokkum, de Francker, de Sneek, de Bolwerd & Workum, & de Zevenwolden. Deux membres de chacune de ces fix classes, avec deux auciens, s'affemblent annuellement en fynode, huit jours après la Pentecôte. Mais cette religion & ces ecclésialtiques ne font pas les feuls que l'on trouve dans la Frife. Les remontrants, les luthériens, les catholiques & les mennonites y font en grand nombre, les derniers fur-tout y font fort multipliés, à raifon du lieu d'origine de Menno-Simon leur chef, lequel étoit du village de Witmarfum préfecture de Wonseradeel dans l'Ostergo. Ils ne forment pas moins de 58 paroisses, sous 152 docteurs dans la province: les catholiques y en forment 24 sous 31 prêtres; les luthériens, deux, & les remontrants une.

Tel est, depuis l'union d'Utrecht. l'état de la Frise, sous le gouvernement héréditaire des princes, foit de Nassau-Orange, foit de Nassau Diest, Avant cette époque, cette province avoit fouffert plusieurs révolutions. Philippe II. la tenoit, à titre de seigneurie, de son pere Charles-Quint : celui - ci l'avoit achetée l'an 1515 du duc Albert de Saxe, qu'elle n'avoit , à la vérité , jamais voulu reconnoître pour maître, mais auquel cependant l'empereur Maximilien en avoit conféré le gouvernement héréditaire l'an 1498. Maximilien en avoit acquis la fouveraineté, par fon mariage avec l'héritiere de Bourgogne; & la maifon de Bourgogne la possedoit, ou en tout, ou en partie, des l'an 1436. Avant cette derniere date, cette province toujours libre, & toujours censée incluse dans l'empire germanique, avoit des podeitats, élus par le peuple; & ces podestats avoient pris fous une forme républicaine, la place, que sous une forme pareille, des ducs, des princes, & même des rois particuliers, avoient précédemment tenue dans le pays, (D. G.)

FRISE ORIENTALE ON OST FRISE, DOUGH Public, nommée ainfi par rapport à la Frije occidentale, a pour bornes vers le nord en partie loccia fețentrioual & en partie ec qu'on appelle le pays de Hartingue, vers forient la feigneurie de Jever & le comté d'O'denbourg; vers le couchant, la province de Groningue & l'occan feptentrional. Cette principauté, prifé dans fap jus grande écondue du fud un nord, a entre ils & fipt mille d'Ojfun nord, a nerte ils & fipt mille d'Ojf-

Frife, lesquels valent à-peu-près 9 ¼ milles d'Allemagne; & du levant au couchant environ 9 milles également d'Allemagne.

Les Ettats provinciaux confiftent dans la noblefé, les villes & les payfans. Parmi ces états & la maifon regnaute, depuis le comte Eduard II. il s'eft finis fuscellivement diverfès tranfactions, lefquelles, conjointement avec les ordonnances impériales, fervent de baíe & de loix pour l'adminification du pays. Cette principauté jouit encore de beaucoup de privileges. Les états confientent aux impôts & les levent; ils adminiftent également les accifés, lefqués ont

été fixés en 1750. Dans le moyen âge l'Offfrise étoit partagée en beaucoup de petites feigueuries. Les administrateurs de ces seigneuries, appellés Hauptlinge, chefs, capitaines, les transmirent à leurs hériticrs måles & femelles. Les capitaines de Grethfyhl, furnommés Cyrkfena ou Sirkfena, se firent sur-tout remarquer; c'est d'eux qu'est issu Edzard, lequel la plus grande partie de l'Ojifrise reconnut pour fon feigneur territorial en l'année 1420. Edzard eut pour fucceffeur fon frere Ulric I, qui fut élevé à la dignité de comte d'empire avec toute sa postérité par l'empereur Frédéric III. en 1454. L'empercur Fordinand III. accorda en 1654, au comte Enno Louis ou Enno IV. le titre de prince de l'empire, lequel fut également accordé à fon frere & successeur, George Christian, & à ses descendants. La lignée des princes d'Offrise s'étant étcinte en 1744 en la personne de Charles Edzard, le roi de Pruste, Frédéric II. se mit en possession de cette principauté en vertu d'une expectative accordée à la maison de Brandebourg en 1694 par l'empereur Léopold. La maifon de Brunfwic-Lüne-

Tome VII.

bourg protelta contre cette prife de poffeffion, & la dénonça au confeil aulique impérial; elle fe fonda sur un packe de famille conclu entr'elle & le prince Chrittian Everard en Pannée 1691. Les François & leurs alliés maltraiterent fort ce pays en 1757 & 1758, & y leverent de fortes contributions en 1761.

Les armies de l'Offrise propre sont de sable à la harpie d'or couronnée & ailée, avec 4 étoiles d'or aux 4 angles de l'écu.

Le prince d'Offrije fut admis au college des princes en l'année 1667; il a fance entre les princes d'Auerfperg & Geriffent et les princes d'Auerfperg & Geriffent et l'année entre les princes d'Auerfperg & Geriffent et l'année et l'

A Aurich est la Régence provinciale, laquelle est composée de deux sénats, & sorme en même temps avec le sur-intendant général & le prédicateur de la ville le Consssion ser constituent de la ville le Consssion ser la composition de provincial des administrateurs, lequel perçois & administra les imposts, & en rend compte, & un College provincial de medecine.

L'Offrife comprend aujourdhui 3 villes, 9 baillages, qui étoint autrefois des feigneuries, mais qui, ainfi que tes villes, appartiement préfentement au feigneur territorial. & 6 feigneuries nobles, dont les poffelteurs font ce qu'on appelle Landfoffer, c'est-à-dire, quion appelle Landfoffer, des des programmes de la comprendation del comprendation de la comprendation de la comprendation del comprendation de la comprendation del comprendation del comprendation de la comprendation del comprendation del comprendation de la

des officiers de justice & des receveurs; on les divile en prévôtés, & les prévô-

tés en paroiffes. (D. G.)

FRIVOLITÉ, f. f., Morale, est le gout des individus de l'espece humaine, de tout âge, de tout fexe, de toute condition, dans tous les tems & dans tous les lieux, qui les porte vers des objets légers, inutiles, méprifables, foit en eux-memes, foit en comparaifon de ceux dont leurs véritables intérets exigeroient qu'ils s'occupassent. La frivolité est le premier caractere que nous manifeltons pendant la durée de notre féjour ici bas; elle eft l'attribut propre des enfans, & leur convient pendant un certain tems & jusqu'à un certain point. Cette légereté fautillante qui guide leurs pas, cette candour qui les entraîne vers tout ce qui a dequoi flatter quelqu'un de leurs sens, cette facilité à se dégoûter de ce qu'ils ont le plus fortement defiré, ce desir perpétuel du changement, tout ce'a est dans l'intention de la nature, qui tend à son but par des degrés lents & desirés. Tout comme le corps commence par un état de mollesse & finit par un état de sécheresse, l'ame paise, si l'on sait la conduire, de cette inconfistance à toute la folidité qu'elle est capable d'acquérir. C'est à ce but principal que l'éducation se rapporte. Mais elle n'y est propre qu'aurant qu'elle tient un jufte milieu entre les deux extrémités. La premiere est cette indulgence qui, sous prétexte qu'il faut de la gayeté & des amusemeus dans le bel age, ne délivre les enfans des frivolités puériles que pour les abandonner à celles de la jeunelle. qui font tout autrement dangereuses, & qui, pouffées trop loin & prolongées trop long-tems, rendent pour toujours incapables de toute application & de

tout travail férieux & utile. L'autre extrèmité est celle de ce sceptre de ser des pédans, qui prétendent qu'un enfant, en quittant brufquement tous fes jouets, se livre sans relache à des études auxquelles il ne peut prendre aucun plaifir, foit parce qu'elles ne sont pas à sa portée, soit parce qu'on n'a pas l'art de les lui enfeigner & de les lui rendre intéressantes. Ce dernier abus dans l'éducation a peut-être des inconvéniens plus facheux que le premier, en ce qu'il en résulte de deux chofes l'une, ou bien des enfans ainfi mal menés & mal traités s'abatardiffent. perdent ce premier seu dont les étincelles ne faurojent être trop foigneusement conservées, ce ressort de l'ame, dont la privation lui ôte pour toujours la faculté de réuffir & de se distinguer : ou bien les victimes de la dureté de leurs maîtres, abjurent toute étude, en conçoivent une horreur qui dure pour l'ordinaire autant que la vie, mais se promettent de réparer d'une autre maniere le tems qu'ils paffent fi défagréablement, en se livrant à toutes fortes d'écarts, des qu'ils auront la bride fur le col; promesse qu'ils ne manquent pas de tenir.

Imberbis tandem invenis, cultode remoto. . . .

Nous renvoyons aux ouvrages fur l'éducation, en remarquant seulement qu'il scroit à souhaiter que ces ouvrages susscut mieux d'accord entr'eux, & qu'on ne multipliat pas autant qu'on le fait, des routes qui, à la fin, forment un labyrinthe d'où personne ne peut se

tirer. Dans les hommes faits, & pendant le cours des vies les plus longues, (car il est des hochets pour tous les ages, ) la frivolité consiste toujours dans la préférence qu'on accorde au moin-

dre fur le meilleur dans tous les genres. Cela tient à un si grand nombre de caufes, qu'il feroit difficile d'en faire exactement l'énumération. D'abord c'est fouvent un tour d'esprit, une facon de penser héréditaire. Les nobles, les riches, les eccléfiastiques, les gens de robe, les militaires, inspirent à leurs familles une prédilection pour leurs états & leurs conditions, qui n'étant fondée que sur des prérogatives chimériques, ou du moins exagérées, les dispose à regarder en quelque forte de haut en bas ceux qui vivent dans d'autres états & d'autres conditions, à proportion de la distance qu'ils voyent ou imaginent d'eux aux autres. Ces ridicules prétentions fe gliffent jusques dans les professions & les métiers les plus abjects. Par-tout où elles existent, il en résulte un principe de frivolité, en ce qu'on juge de tout sur l'étiquette : & qu'on est hors d'état de rien apprécier , de rendre à chacun la justice qui leur est due. Tout grand poete, par exemple, ou foidifant tel, qui croit parler le langage des dieux, & ne jette que des regards de compassion sur ceux qui n'atteignent pas à la hauteur de l'art des vers, devroit fe fouvenir du mot d'un poete excellent, & en meme tems judicieux, c'est que les premiers dans cet art ne font pas plus utiles à l'Etat que les meilleurs joueurs de quilles.

Il y a une frivolité nationale, & c'elt aux François qu'onla reproche fur-tout. Ils s'en vengent, en txxam d'autres nations de pelanteur. Sottifé des deux parts. La gayeté, qualité précieufé, vrai baume du fang, véhucule de toutes les douceurs de la vie, a certainement fon fiege en Frances, par-tout ailleurs elle elt exocique. Mais cette gayeté n'elt point une pur légereté, a

un principe nécessaire de frivolité. Les autres contrées n'ont point à se glorifier de plus grands philosophes, de savans plus profonds, d'écrivains plus laborieux & plus folides que ceux que la France a produits. C'est quelque chose de pitoyable, de révoltant, d'inconcevable, que le ton qui regne dans les écrits de presque tous les Allemands. & fur-tout dans les journaux & autres papiers périodiques, dès qu'il se préfente une occasion de parler des auteurs François. On diroit qu'il n'y en a aucun qui ne foit un ignorant & un étourdi. L'épithete à la françoise désigne tout ce qu'on peut imaginer de plus superficiel, de plus hasardé. Peut-on donc s'aveugler jusqu'à ce point? Et cela, dans le même tems qu'on ne ceffe de traduire, faus choix & fans goût, tont ce qui paroit en France, ou qu'on imite les romans, les opéra-bouffons, &c. à-peu-près comme l'ane imitoit le petit chien dans la fable de la Fontaine. Voit-on les François récriminer? N'ont-ils pas même eu la complaifance de faire une espece d'amende honorable de la faillie du P. Bouhours, qui dans le fonds est exactement vraie. & l'étoit fur - tout de fon tems? Quand il demandoit si un Allemand pouvoit avoir de l'esprit? il défioit en quelque forte de trouver dans toute la vafte & mallive étendue du corps Germanique, un écrivain qui pût faire paroli à ccux dont la France étoit alors abondamment pourvue, aux restaurateurs de l'art dramatique, à l'inimitable fabuliste, au Théophraste moderne, à l'auteur transcendant des lettres provinciales, au créateur des mondes, &c. &c. Cela n'étoit-il pas vrai alors; ou plutot cela ne l'elt-il pas encore? La grofsiereté pédantesque de ceux qui répétent continuellement ces jugemens di-H 2

60

gnes du tribunal de Midas, est donc dans le fond une csocce de frivolité. une incapacité de comparer & de juger, avec la démangeaison de prononcer les

arrèts les plus incompétens. La frivolité a un domicile marqué & permanent dans les cœurs, & je ferois tenté de dire qu'elle y est à sa place. Pour être courtifan de profession. pour vivre & mourir dans cet état. il faut se faire illusion sur un grand nombre de choses, qui, aux yeux des personnes douées d'un jugement solide, n'ont aucune forte de prix, ou même entrainent après elles une foule d'incommodités qu'aucun avantage ne rachete. Je n'appelle pas courtifan un homme que sa naissance destine à remplir les premiers postes d'une cour, à en avoir les honneurs & les revenus, & à fournir une carricre dans le fond affez fastidieuse, toujours attaché à la personne de son maître. Mais les courtisans frivoles sont d'abord ceux qui aiment la cour pour elle-même, qui veulent y figurer, & croiroicut une journée perdue s'ils n'avoient paru dans ces lieux où l'ennui pleut à verfc, où la déraifon triomphe, où la faudcté & la perfidie font dans une continuelle activité. Que fignifient, par exemple, tous ces chambellans oifeux. dont la longue kyrielle annonce l'empreisement à etre décoré d'un titre & d'un ornement qui ne monent à rien ? l'appelle enfuite courtifans frivoles, les amhitieux qui veulent percer à travers tous les obstacles, qui essuyent des refus; des mortifications faus nombre, & vicil-Jiffent dans un mètier où ils ont perdu leur tems & leurs pcincs. La plupart de eeux qui forment les deux classes que je viens, d'indiquer, font possesfours de revenus & de terres qui les mettroient en état de rendre les fervices

les plus utiles à la fociété, & de procurer un fort heureux à une foule de personnes. Celui qui vient consumer vingt ou trente mille livres par an dans une capitale, où il a beau étaler des livrées, des équipages, des habits riches ou de gout, puisqu'il sera toujours perdu dans la foule, éclipfé par les grands du premier ordre, pourroit avec la même fomme améliorer non-feulement ses possessions qui dépérissent. mais donner à ses suicts une aisance qui lui attireroit mille bénédictions. Que de bonnes œuvres manquées par ceux qui font affez frivoles pour leur préférer un vain luxe! Toutes les perfonnes diftinguées & riches ne peuvent, ou même ne doivent pas confacrer uniquement leur opulence à des charités; mais il faut avouer que celles qui le font, font bien respectables: & il vient de m'en tomber un exemple fous les youx que je crois pouvoir placer ici comme propre à orner cet article. Je le tire des Lettres de madame la comtelle de la Riviere, &c. en 2 vol. in-8°. Paris 1776, dont la lecture me fait un véritable plaisir. Ce que je vais traiscrire se trouve dans la lettre lxxxiv. du 2 Mai, 1696.

" Tout ce qu'on t'a raconté de madame de Miramion est vrai, ma chere " amic; & l'on n'a pas encore tout " dit. C'étoit une femme de la plus " haute piété , une fainte , ou il n'y n cn a pas. Elle fut élevée avec foin, & mariée à feize ans moins quelques mois. Son mari mourut avant l'année révoluc de fon mariage, & la laiffa groffe. Cinq mois après, elle ac-" coucha d'une fille. Comme madame de Miramion étoit d'une grande beau-" té, joune & riche, plusiours partis la rechercherent; mais elle les re-" mercia tous, & résista constamment

à un fecond mariage. En 1648, le comte de Buili, étant devenu veuf, offrit sa main à madame de Miramion; elle le remercia comme les autres. Mais l'aimant passionnément, il l'enleva, elle en tomba malade, recut l'extrême - onction & penfa mourir de douleur. Ainfi M. de Buffi se vit forcé de la respecter & de la laisser tranquille. Cette entreprise la détermina l'année d'après à faire vœu de chaîteté. Auffi-tôt elle s'appliqua à visiter les malades & les pauvres, à les foulager de fes aumones, & à les fervir de fes propres mains. Au milieu de ces exercices, elle s'oceupoit de sa fille & veilloit à son éducation. Elle en fit un fujet digne d'elle, & la maria à l'âge de quinze ans à M. de Nefmond, maître des requetes. Ce fut alors que dégagée de tout soin de famille, elle sonda toutes ces maisons de charité dont tu me parles. Les bonnes œuvres de cette dame font immenfes, fes charités excessives, ses vertus héroïques. Rien ne lui coûtoit pour le bien du prochain & pour la gloire de Dieu. Ma mémoire ne peut fournir à te rendre compte des fommes qu'elle a employées en bonnes œuvres. Elle les déployoit par des dix, vingt, foixante mille livres & plus. Dans un tems de mifere, elle a redoublé tellement ses aumônes, que tous ceux qui en étoient témoins, restoient immobiles d'admiration & de surprise. Elle faifoit distribuer plus de deux mille potages par jour. Enfin je me tais, parce que je ne fuis pas digne a de célébrer tant de vertus. Elle est morte, ou plutôt elle est passée de cet-» te vie i une meilleure, le 24 Mars, & " a été euterrée, felon sa volonté, dans a le cimetiere de fa paroifle. C'elt M. de

" Pomponne, fon ami & fon admira-" teur, qui m'a raconté tout cela ". Eft-ce une transition naturelle que de dire ici de la frivolité, qu'elle est l'apanage du fexe? Point du tout. On fait ce qu'emportent ces jugemens généraux : ils admettent les exceptions, qui peuvent même être pouffées fort loin. Il suffit que le gros subsiste pour fonder l'affertion. L'exemple même de madame de Miramion que nous venons d'alléguer, outre son extrême rareté, prouve en même tems la prodigieuse fensibilité des femmes : & c'est cette fensibilité qui, presque toujours dirigée vers de tout autres objets, leur imprime le plus souvent un caractere de frivolité. Les femmes ressemblent beaucoup aux enfans par la texture de leurs organes, par la délicateile de leur corps: il est tout simple qu'elles leur ressemblent par le caractere, si l'on n'apporte pas des attentions partieulieres à fouftraire leur ame aux impressions trop vives des objets sensibles. Or c'est un grand art dans l'éducation que de laiffer au fexe fes graces naturelles, & d'y affocier le degré de folidité qui convient à toute créature raisonnable. Bien loin de connoître & de pratiquer cet art, on paroît en adopter un tout contraire, qu'on fait confifter à les retenir dans des bornes qui, en étréciffant leur esprit, les éloigne de ce qu'on appelle le jugement, de sout acte intellectuel fondé fur la réflexion. La bonne éducation des filles dans quelques maifons confile à les mettre en état de paroitre dans le monde avec une certaine diffinction, d'y frapper les veux & les oreilles, & de tendre ainfi des elpeces de f.lets dans lefquels s'empètre quelqu'amant, de facon à ne s'en dégager que par l'hymen. Dans d'autres maifons on croit prendre la

62

& le reste du tems en amusemens.

l'avoue qu'il n'est pas aisé de tenir ici un juste milieu. On peut passer en revue dans la satyre de Boileau tous les caracteres qui peuvent déplaire dans les femmes, & rendre plus ou moins à charge l'union indisfoluble qu'on forme avec elles. Mais il y a un secret infaillible, qui va me conduire à la derniere notion générale de cet article : c'est de leur inspirer une religion pure & propre à rendre l'homme folidement heureux par la pratique constante de ses devoirs: caracteres qui appartiennent incontestablement à la religion chrétienne dès qu'on la puife à fa fource & qu'on prend fon divin Fondateur pour modele.

Oui, l'irréligion est la source séconde & funelte de toutes les frivolités, qui dégradent l'homme, l'éloignent du but de sa destination, & lui font confumer un tems dont la perte est irréparable. Tout être intelligent qui, avant des choses de la derniere importance à faire, s'occupe d'autres, quelles qu'elles puissent être, est, si je puis m'exprimer ainsi, atteint & convaincu de frivolité. Or c'est-là la conduite que l'incrédulité tient & qu'elle enseigne à tenir. Son principe sondamental est que notre existence est renfermée dans les bornes de cette vie, que nous

ne pouvons jouir d'autres ayantages que de ceux que le monde nous offre pendant le féjour que nous y faisons, & qu'ainsi la raison meme veut que nous en tirions le meilleur parti possible, sans nous bercer d'espérances incertaines, ou même parfaitement chimériques. Une pareille déclaration ne peut produire que l'un de ces deux effets, ou d'abattre & d'absorber dans la douleur ceux qui fentiront, comme ils le doivent, combien l'homme est à plaindre de se trouver au niveau des brutes : ou de se jetter dans des diftractions & des diffipations au moven desquelles on s'étourdit sur l'avenir. & l'on vit au jour la journée. C'est ce dernier parti que prennent ordinairement les apôtres de l'irréligion & leurs disciples. L'épicuréisme moral est la conféquence toute naturelle de leur épicuréilme dogmatique: & ils le pouffent plus ou moins loin, fuivant leur tempérament & les circonfrances où ils fe trouvent placés. Les jeunes gens. les personnes des deux sexes, pour qui la mondanité a des attraits, les hommes portés, entraînés à tels ou tels vices par la force de leurs penchans. les riches, les grands, les potentats, préferent le système irréligieux à tout autre; & s'ils ne parviennent pas à s'en convaincre, ils cherchent au moins à épaitfir le bandeau qui couvre leurs yeux, fur-tout ils aiment fort à trouver des gens qui pensent comme eux, & décorent avec avidité tout ce qui pa-

roit contre la religion. C'est dans la publication de ce nombre infini d'écrits , que l'audace des adversaires de la religion a osé saire paroître au grand jour depuis environ un demi siecle, que je trouve les derniers excès d'une frivolité facrilege. Si malheurquiement la religion n'étoit pas

vraie, un homme raisonnable, un vrai philosophe en gémiroit intérieurement, bien loin de faire la matiere des plaifanteries les plus groffieres ; il regarderoit même les principales religions comme des dispensations de la Providence, qui s'en fert pour contenir les hommes dans des bornes qu'on ne fauroit franchir, fans que la fociété en foutfre les plus grands dommages. Mais que peut-on penser de ceux qui, fous pretexte d'infulter à la crédulité stupide de leurs concitoyens & de leurs contemporains, troublent leur repos, celui des familles, celui des Etats, rompent tous les liens qui peuvent unir les hommes, arrachent de l'ame tout principe, du cœur tout fentiment. & viennent enfuite présenter une fausse & superbe philosophie, comme le remede à tous les maux, comme le feul oracle auquel il faille recourir. Il n'est pas besoin de désigner l'écrivain qui s'elt veautré dans cette fange dans tout le cours du demi - siecle dont nous venons de parler, & qui s'imagine avoir accablé l'Evangile fous le poids de fes sophismes & de ses surcalmes. Depuis l'Epitre à Uranie jufqu'à la lible commentée par les aumoniers du R. de P. il n'a cesté de vomir les mêmes horreurs, en entaffant abfurdités fur abfurdités, répétitions fur répétitions, boutfonneries fur bouffonneries. Et voilà l'idole du siecle aux pieds de laquelle on fait fumer un encens continuel. Voilà l'homme que les puissances elles - mêmes admirent, tandis qu'il est le plus grand ennemi du trône auffi bien que de l'autel: voilà celui qu'elles craignent comme si sa plume étoit plus redoutable que leur fceptre. O feclum infipiens Es inficetum! (F.)

FRUGALITÉ, f.f., Morale, fimplicité

de mœurs & de vie. Le docteur Cumberland la définit une forte de justice, qui dans la fociété consiste à conserver, & qui a pour dispositions contraires, d'un côté la prodigalité envers des particuliers, & de l'autre une fordide avarice.

On entend ordinairement par la frugalité, la tempérance dans le boire & le manger; mais cette vertu va beaucoup plus loin que la fobriété; elle ne regarde pas feulement la table, elle porte fur les mœurs, dont elle est le plus ferme appui. Les Lacédémoniens en faisoient profettion expresse; les Curius, les Fabricius, & les Camilles, ne mériterent pas moins de louanges à cet égard, que par leurs grandes & belles victoires. Phocion s'acquit le titre d'homme de bien par la frugalité de sa vie : conduite qui lui procura les moyens de foulager l'indigence de ses compatriotes, & de doter les filles vertueuses que leur pauvreté empéchoit de s'établir.

Je fais que dans nos pays de faste & de vanité, la frugalité a bien de la peine à maintenir un rangestimable: quand on n'est touché que de l'éclat de la maguificence, on est peu disposé à louer la vie frugale des grands hommes, qui paffoient de la charrue au commandement des armées : & peut-être commençons nous à les dédaigner dans notre imagination. La raison néanmoins ne voudroit pas que nous en jugeassions de la forte; & puisqu'il ne seroit pas à-propos d'attribuer à la libéralité les excès des prodigues, il ne faut pas non plus attribuer à la frugalité la honte & les baffeffes de l'avarice.

C'est vouloir dégrader étrangement les vertus, que de dire avec un Laberius, frugalites miseria est rumoris bont, ou de répéter avec S. Evremont: la frugalité tant vuntée des Romains n'étoit pas une abstinence volontaire des choses superflues, mais un usage nécessaire & groffier de ce qu'ils avoient. Rendons plus de justice au tems dos beaux jours de la république romaine, à ce Fabricius par exemple, ce Curius & ce Camille dont j'ai parlé. Les uns & les autres fachant se borner à l'héritage de leurs ancètres, ne furent point tentés de changer l'ulage groffier de ce qu'ils possicionent pour embrasser le funcritu. Le premier refusa sans peine les offres magnifiques qu'on lui fit de la part de Pyrrhus; le second méprifa tout l'argent qui lui fut présenté de la part des Samnites; le troifieme confacra dans le temple de Jupiter, tout l'or qu'il avoit pris à la défaite des Gaulois. Nourris tous les trois felon les regles de l'austere frugalité, ils furent les reffources de leur patrie dans les guerres périlleuses qu'elle eut à foutenir. Le luxe & la somptuolité sont dans un Etat, cc que font dans un vaiiseau les peintures & les statues dont il est décoré; ces vains ornemens raffurent aussi peu l'Etat engagé dans une guerre cruelle, qu'ils raffurent les paffagers d'un vaisseau, quand il est menacé de la tempète. v. Luxe 🥳 FORTUNE.

L'amour de la frugalité est excité par

la frugalité; & c'est alors qu'on en sent les précieux avantages : cet amour de la frugalite bornant le desir d'avoir, à l'attention que demande le nécessaire pour fa famille, referve le fuperflu pour le bien de sa patrie. Autsi les sages democratics en recommandant, en établiffant pour loi fondamentale, la frugalité domestique, ont ouvert la porte aux dépenfcs publiques à Athenes & à Rome : pour lors la magnificence naissoit du fein de la frugalité même; & comme la religion, ajoûte M. de Montesquieu, demande qu'on ait les mains purcs pour faire des offrandes aux dieux, les loix vouloient des mœurs frugales, pour que l'on pût douner à fa patric. (D. J.)

FRUITS, f. m. pl., furiffred. Ce terme dans fa lignification propre ne s'entend que des émolumens qui nail-feut & renaillent du corps d'un chole, comme les frints de la terre. Cependant on donne auffi le som de fruits à certains molumens qui ne proviennent pas de la chole même, mais qui font dus à cau de de la chole, tels que les fruits reville.

Les fruits d'un héritage appartiennent au propriétaire, quand même il ne les auroit pas ensemences: nam omnes frustus jure foli, non jure feminis, percipinatur; il. 25. ff. de ujuris; mais il doittendre les labours & femences.

Le posteficur de bonne foi fait les fruits fiens, c'elf-à-dire, gagne les fruits con-fumés; il est feulement obligé de rendre' ceux qui font encore extans, au lieu que le posteficur de mauvaise foi est obligé de rendre même ceux qu'il a perçûs & consumés.

W'olff vent qu'un possesseur de bonne foi restitue les s'wiss consumés, s'il est en état de les rendre: la raison qu'il en donnc, est, que celui qui a de quoi vivre par lui-même, n'est pas centé avoir vécu aux dépends d'autrui. Cette doctrine est peu consorme

conforme à celle du droit romain, & elle n'est pas non plus conforme aux principes du droit naturel. Grotius & Puffendorf penfent, qu'un possesseur de bonne foi n'est tenu à restituer les fruits, que lorfou'ils lui ont fervi à ménager fon propre bien, & qu'il peut recouvrer ce qu'il lui en a couté, pour les percevoir : il y a du pour & du contre fur ce point, & dans ces cas-là il faut bien faire attention aux principes fur lesquels on fonde de part & d'autre ses opinions. On allégue en faveur de la restitution des fruits sans aucune restriction, 1°. que la non-existence d'une chose n'a pas pu en faire passer le domaine à un autre. 2°. Que le maître d'un fonds conserve le même droit sur le fonds auffi bien après, qu'avant que les fruits en fussent consumés. 3°. Que si un possesseur de bonne foi a acquis la chose à titre lucratif, il ne souffre aucun dommage, en restituant le prix des fruits confumés: s'il l'a acquife à titre onéreux. il peut en redemander la restitution avec les intérèts; & si celui, de qui il la tient, ne fe trouve pas, c'est un dommage qu'il doit attribucr à fon imprudence, le prix de l'achat ne pouvant être compensé par la jouissance des fruits. C'est du moins de cette façon que raisonne M. Otto dans fes remarques fur Puffendorf de off. hom. & civ. L. C. xiij. S. 6. & il ajoute , que les iurisconsultes Romains l'ontentendu ainfi , lorfqu'on réclamoit une hérédité, fuivant la 1. 20. §. 3. 1. 25. §. 11. 1. 40. §. 1. ff. l. 1. C. de hered. pet. En conféquence de ces idées, M. Otto pense, que dans les cas où l'on réclame son bien, le droit romain adjuge les fruits confumés aux possesseurs de bonne foi, pour trois raifons, l. 4. 9. 2. ff. fin. reg. l. 4. 9. 19. ff. de usurp. , 1º. à cause de la difficulté qu'il y auroit à faire le calcul des fruits confumés; 2º. à cause que le maître du bien doit se l'imputer, s'il n'a pas été plus vi-Tome VII.

gilant & plus adifipour le recouvrer; 3.4 cause qu'il peut avoir fon recours & s'en prendre à celui de qui le possible de bonne soi le tieut; & qu'il faut compter pour un malheur, pour un ens fortuit, si celui-ci n' el pas à trouver. M. Ostotie pour preuve de ce qu'il avance le \$.35. hill. de rer. div. 1. 40. ff. de adq. rer. dou. 1. 2.2. C. de rei vind. Vin. 1. Quest. Discussions un peu cette matiere: elle en vaut bien la peine.

Le principe d'où Wolff tire sa consequence, c'est que personne ne peut s'enrichir au détriment d'un autre, d'où il conclut, que celui qui a vécu de façon à pouvoir restituer le bien avec les fruits, doit être cenfé avoir vécu de fon propre bien. Mais je nie 1°. que la consequence réfulte du principe; 2°, que celui qui se trouve en état de pouvoir rendre le bien avec les fruits, doive être confideré, comme ayant vécu de fon propre bien uniquement. Le possesseur de bonne foi a acquis le bien à titre lucratif ou à titre onéreux. C'est une distinction que les jurifconsultes Romains n'ont pas faite sur ce point, parce qu'ils donnoient te droit de réclame contre quelque possesseur que ce fut : mais il importe de la faire, dès qu'on limite ce droit. La réparation du dommage doit venir de celui qui l'a caufe, & c'est à celui-ci que le maître de la chose : doit s'en prendre. Mais si le posscsseur de bonne foi a acquis le bien à titre lucratif. nous n'avons plus la même raison; c'est alors que le principe, qu'il ne faut pas augmenter son bien aux dépens d'autruiparle & doit nous guider. Il y a ici bien des confidérations à faire, qui rendent la décition affez difficile. Nous admettons avcc Wolffle principe, que personne ne. doit s'enrichir aux dépens d'un autre ; mais quel est proprement le fens de cette maxime, & que doit on entendre par s'enrichir aux dépens d'un autre? Elle tovient manifeltemert à ceci : favoir, que perfonne ne peut acquéri, ou conferver une acquifition faite gratuitement, & qui bledle se droits d'un tiers, qui est connu. Pourquoi? parce que dans ec cas l'acquiereu aurori augmenté fon patrimoine aux dépens de ce tiers. Ce tiers l'aurori perdu fans aucune obligation de le perdre: l'acquéreur l'aurorit gagné fans aucun dorit à cette acquifition.

Supposons maintenant que quelqu'un ait acquis par don, ou par quelque fait non onéreux, un bien qui n'appartenoit point à celui dont il l'a recu : l'acquisition qu'il fait de ce bien, se fait de sa part fans caufe, c'est-à-dire, sans droit de sa part : il le recoit, parce qu'il est dans l'erreur fur le fait de celui qui le lui donne : il ne pourroit pas l'accepter, & il ne pourroit pas non plus le garder, s'il favoit que les droits d'un tiers fouffrissent par cette donation: & ce n'est que par la simple permission de pouvoir aecepter de celui qui peut donner qu'il pourroit acquérir ee bien. Mais, possesseur de ce bien, étant dans la bonne foi, fur le droit de celui qui le lui a donné, & fur lequel personne ne sorme de prétention, sa situation par rapport à ce bien change, il ne peut absolument le regarder, que comme un bien qui est à lui. Sa situation, relativement à ce bien, lui donne donc le droit d'en disposer comme de tout autre ; par conféquent il a une juffe caufe. un droit d'en disposer, & d'en aequérir les fruits. Confequemment auffi, foit qu'il dépense ces fruits, soit qu'il les confume, les ayant acquis par une juste cause, par un droit de sa part, il ne peut être tenu à les reslituer, attendu que personne n'est tenu à la restitution, que lorsqu'il y a de fa part un défaut dans la caude de l'acquisition, ou de la conservation; or, comme les fruits, qu'ou retire d'une chofe, font dus aux foins que nous

nous donnons pour les en retirer, ces fruits forment l'équivalent de ces foins, de forte que ce n'est pas proprement adjuger les fruits, si je les adjuge déduction faite de ces foins : & pour la même raifon, l'on ne peut pas dire non plus que eclui, qui a augmenté fa fortune par les foins, qu'il a pris au fujet d'un bien ou'il possedoit de bonne foi, se soit enrichi aux dépens d'autrui. Le maître de ce bien a été privé de l'occasion d'employer fes foins à fon égard : c'est là proprement le dommage qu'il fouffre par le fait de celui qui lui a enlevé ce bien, & dont le possesseur de bonne soi n'est pas comptable. D'où je conelus 1º. qu'à la rigueur l'on ne peut pas dire que celui, qui a acquis des fruits d'une chose, qu'il possedoit de bonne foi , se soit enrichi aux dépens d'autrui. 2º. Que, quand cela feroit, il n'en réfulteroit point, qu'il devroit les restituer, attendu qu'il auroit acquis ces biens par une juste cause de fa part. 2°. Qu'il est de la nature de la vie qu'on regle sa dépense sur les biens qu'on possede : qu'ainsi tout possesseur de bonne foi doit être cenfé avoir dépenfé. aussi bien partie des fruits du bien, dont il n'étoit que possesseur de bonne foi, que partie de ceux qui lui appartiennent parfaitement. Il n'y a cu à cet égard aueune raison de différence dans son économie : . & par cela même je ne fais aucune difficulté de rejetter la maxime de Wolff. qu'on ne peut pas dire que celui, qui a pu vivre de son propre bien , ait vécu du bien d'autrui. La maxime est équivoque. Wolff lui donne ici un fens qui ne lui convient pas, comme je viens de le démontrer; & par confequent il n'est pas autorifé à fonder là-deffus la conclusion qu'il en tire ; favoir , qu'un possesseur de bonne foi doit restituer les fruits confumés, s'il a de quoi faire cette restitution. .

Voyons les raisons que M. Otto nous

donne de l'obligation, dans laquelle on prétend qu'un possesseur de bonne soi se trouve, foit par rapport au bien même, foit par rapport aux fruits. La premiere de ces raifons n'auroit lieu, que relativement à un possesseur de bonne foi, qui auroit acquis un bien à titre lucratif: & avant de pouvoir conclure à la restitution des fruits, il faudroit prouver que celui , qui est dans l'obligation de restituer un bien, doit par cela même restituer les fruits provenus de ce bien. Quant à sa feconde raifon, c'est gratuitement qu'on avance qu'on ne fouttre aucun dommage, en restituant le prix des fruits confumés, à moins qu'on ne veuille regarder les opérations de l'industrie humaine, comme choses nulles inutiles ou indifférentes, & qu'on veuille que les hommes agissent toujours de la même maniere, par rapport à leur économie, foit qu'ils aient mille florins de revenu, ou qu'ils en atent dix-mille. Prétendre qu'un homme, qui de bonne foi posséderoit une terre, d'un revenu annuel de vingt mille livres, & qui auroit vécu en conféquence, ne souffriroit aucun dommage, si après dix ans il devoit restituer ce revenu, c'est, ce me femble, avoir une idée finguliere de la nature du dommage. Les jurisconfultes Romains avoient, à cet égard, un principe bien plus naturel & bien plus juste. Bona fides tantumdem possidenti praftat , quantum veritas , quotieslex impedimento non eft. l. 138. ff. de reg. jur. Et en effet, on regle naturellement fa dépenfe fur les biens qu'on a; & la possesfion d'un bien qu'on croit être fien. quoiqu'il ne le foit pas, engage également à une économie, différente de celle ou'on observeroit suns cela. Examinons maintenant s'il est vrai, que les jurisconfultes Romains aient adjugé les fruits confumés d'une hérédité, à celui qui la réclame de droit, fur les principes que M. Otto leur attribue; & si ce célebre jurisconsulte a raison de dire, que les jurisconsultes Romains ont attribué les fruits consumés aux possesseurs de bonne soi, pour les motifs qu'il en allégue.

Dans la 1. 20. §. 3. qu'il cite en premierlieu, c'est Ulpien qui parle, & qui, en indiquant ce qu'il faut restituer, lorsqu'il s'agit de la restitution d'une hérédité, dit qu'il ne faut pas uniquement reftituer ce qui exiltoit du tems de la mort du défunt, mais ce qui pourroit être furvenu à l'héritage après le décès, donnant pour raison, qu'un héritage est sujet à augmentation & à diminution. Dans le 6. 11. de la 1. 25. Ulpien nous apprend, que le fenat est venu au secours du possesfeur de bonne foi, & qu'il limite la restitution aux cas, dans lesquels les biens de l'héritier se trouveroient augmentés par l'héritage. Consuluit senatus bone fidei possessionibus, ne in totum danno adiciantur, fed in id duntaxat teneantur, in que locupletiores facti funt : il ne veut pas que . le possesseur restitue la valeur des biens qu'il pourroit avoir mangés, les dons qu'il pourroit avoir faits, enfin rien de ce qui n'exitte plus, à moins qu'il n'ait recu quelque chose, qui en puisse être considéré comme l'équivalent. Plane fi arraδωρα, id eft, remunerationes, acceperunt, dicendum est eatenus locupletiores factos, quatenus acceperunt, velut genius quoddam hoc effet permutationis. Le jurisconfulte Paul ne s'éloigne point de cette opinion dans la L 40 \$. I. que M. Otto cite en troisiemelieu : ce jurisconsulte y oppose le possesseur de bonne soi à celui qui ne l'est point. Prado frudus suos non facit , sed augent hereditatem : ideoque eorum quoque fructus prastabit. In bona fidei autem possessore hi tantum veniunt, in restitutione, quasi augmenta hereditatis , per quos locupletior factus eff. Dans tous ces passages on ne voit rien qui ap-

proche des raisons que M. Otto attribue aux ibrisconsultes Romains, comme motifs de leurs décisions. La loi du code, qu'il cite en dernier lieu, n'en contient non plus aucune trace. Et ces loix. bien loin d'établir l'obligation d'une entiere restitution tant de la chose que des fruits, établiffent plutôt le contraire dans un possesseur de bonne foi.

Les loix que M. Otto cite après cela pour preuve, que les jurisconsultes Romains ont adjugé les fruits aux posseffeurs de bonne foi, fur les motifs qu'il leur attribue, ne paroissent guere mieux choifies; comme on pourra s'en convaincre, si l'on veut prendre la peine d'y jet-

ter les yeux. Il y a plus, les motifs de décision que M. Otto suppose aux jurisconsultes Romains, ne se concilient pas trop avec leur façon de penfer. Lorfqu'il s'agit de restituer les fruits, ils ne réfléchissent point à la difficulté des calculs qu'il y auroit à faire: ils examinent seulement le droit du demandeur vis-à-vis du possesseur ; & ils compensent, dans le possesseur de bonne foi, les foins & les peines qu'il a pris, avec les fruits qu'il en a retires ; comme il eft dit expressement au §. 35. Inft. de rer. div. D'ailleurs le droit inhérent à la chose, le jus in re devoit naturellement les porter à adjuger les fruits confumés au possesieur de bonne foi , parce que ce droit venant à cesser des que la chose ceffoit d'être, ils ne pouvoient pas en conféquence de ce principe adjuger à un maître ce qui n'existoit pas, attendu que le droit inhérent à l'existence de la chofe, faifoit le feul fondement de réclame contre le possesseur de bonne foi. Le second motif que M. Otto attribue aux jurifconfultes Romains, me paroit encore fort éloigné de leurs principes. Dans la restitution, ils considérojent, non pas ce que le maitre auroit pu faire, pour

conferver ou recouvrer un bien perdu; mais s'il y avoit un titre suffisant, qui avoit pu lui faire perdre le droit à la chose, le jus in re: & en conféquence, ils rejectoient fur l'acquéreur le défaut qui pouvoit se trouver dans l'aliénation, ne voulant point qu'une aliénation défectueuse put faire perdre ce droit au maitre. La derniere raison est encore plus contraire à l'esprit du droit romain : car l'on fait que les principes de ce droit imposoient à l'acquéreur & non pas au maitre le foin de fe faire indemnifer de celui qui avoit aliéné le bien d'autrui fans y avoir droit. Il est étonnant que M. Otto, qui raisonne peu auparavant sur ces principes, en les attribuant aux jurifconfultes Romains, leur en prête enfuite d'autres, qui y font tout-à-sait opposés.

Si l'on s'en tient à celui-ci, favoir qu'on n'est pas moins obligé de rendre à un autre ce qui lui appartient, que de ne le lui pas rendre, la question deviendra affez facile à réfoudre. Il en réfultera 1°, qu'un possesseur de mauvaise fois'étant approprié le bien d'autrui, doit le rendre avec tous les fruits, tant existans que perçus & confumés, & même ceux que par sa faute il n'a pas perçus; sauf encore dans l'état de nature le droit du maître, de ne pas payer au poffeileur de mauvaise foi, soit en tout, soit en partie, les frais de ses soins & de ses peines, comme une punition de l'avantage, qu'il a cherché par une mauvaise action; & dans l'état civil , les droits , que les loix pourroient accorder au maître contre le possesseur de mauvaise soi. Il en résulte 2º. qu'un possesseur de bonne soi devra. restituer le bien avec les fruits existans. déduction faite des frais & des peines, employés foit à l'acquisition & à la confervation de ces biens, foit pour en retirer les fruits; fans restitution de la valeur des fruits confumés. Cette diffé-

rence entre l'obligation du possesseur de bonne foi , & celle du possesseur de mauvaile foi, est fondée sur la différente perfualion, dans laquelle ils font relativement au bien, & fur ces deux principes, favoir, que perfonne ne doit faire fon profit aux dépens d'autrui ; & que personne ne doit souffrir du dommage au profit d'autrui. Le possesseur de mauvaife foi est perfuadé qu'il n'a pas le droit de disposer du bien. Le possesseur de bonne foi est dans une persuasion légitime qu'il peut en disposer. Celui-ci ne peut s'empècher de faire entrer dans le calcul de ses dispositions, sur les différens biens qu'il possède, celui ou ceux qu'il possède de bonne foi , quoiqu'appartenant à un autre. Le possesseur de mauvaise foi ne doit & ne peut le faire. S'il le fait, il s'expose de gaieté de cœur à toutes les suites de sa mauvaise foi, quelque onéreuses qu'elles puissent être. Jettons un coup d'œil fur le droit romain : on le trouvera peut-être plus conforme qu'on ne se l'imagine, aux principes naturels & fimples fur lesquels je viens de raisonner. Dans la l. 48. ff. de adg. rer. dom. le jurifconfulte Paul dit . Bone fidei emptor non dubie percipiendo fructus etiam ex aliena re, fuos interim facit, non tantum eos, qui diligentia & opera ejus pervenerune, fed omnes : quia , quod ad fructus attinet , loso domini pene est. Le même jurisconfulte, en parlant des fruits à restituer dans la l. 4. §. 2. ff. fin regund. s'exprime ainfi, ant enim bona fide percepit, & lucrari eum oportet, li eos confumpfit ; aut mala fide, & condici oportet. Julien par le fur le même ton dans la l. 25. de ufur. Ef frudt. Ulpien nous donne la décision suivante dans la I. 31. ff. de hered. pet. Sicut autens fumptum, quem fecit, deducit: ita fi facere debuit, nec fecit, culpa buius reddat' rationem , nisi bona sidei possessor est : tunc enim , quia quafi fuam rem neglexit , nul-

li querele fibiedius eft ante petitam bereditatem ; postea vero , & ipse prado est ; & nous avons déja cité la disposition du fénat, dont le même jurisconfulte parle au S. II. de la 1.25. eod. Certum eft, difent les empereurs Dioclétien & Maximien , l. 22. C. de rei vind. male fidei pofsessores omnes fructus solere cum ipsa re prastare: bone sidei vero , extautes : post autem litis contestationem, universos. Et dans la l. z. de condict. ex lege . Mala fide poffidens de proprietate victus , de extantibus fructus [rei] vindicatione, [de] consumptis vero condictione conventus, corum restitutioni parere compellitur. Justinien s'exprime avec précision dans le 6. 35. Inft. de rer. div. " Celui, dit-il, qui n achete de bonne foi un fonds d'un particulier, qu'il croyoit en être le propriétaire, ou qui l'a acquis de bon-- ne foi par donation, ou par toute au-" tre cause, la raison naturelle a fait décider, que les fruits qu'il en a percus. lui appartiennent, comme pour le récompenser de ses soins. C'est pourquoi fi le propriétaire de ce fonds vient à le , revendiquer, il ne pourra pas lui redemander les fruits qu'il aura confumés. Mais on n'accorde pas la même faveur à celui qui auroit possedé le fonds d'autrui de mauvaise foi; car il doit être condamné à la restitution de tous les fruits, quand même il les auroit " confumés : " & même à bonifier tous ceux qu'il auroit pu retirer & qu'il a née gligé de percevoir ; fuivant le texte de différentes décisions indiquées par Vinnius, dans fon commentaire fur le \$.35... des Inft. cité ci-dessus.

Nous fommes donc parfaitement d'accord avec les jurifconfultes Romains, fur les conféquences qui réfultent de la différence à faire, entre les obligations d'un posfelleur de bonne foi & d'un posser de mauvais foi, quant à ce qui concerns

la restitution des fruits : mais comme les jurisconsultes Romains ne faisoient pas, fur ce fujet, la diffinction que l'ai proposce ci-desfus, entre un possesseur de bonne foi, qui a acquis un bien à titre onéreux, & un possesseur de bonne foi, qui l'a acquis à titre lucratif, leurs décifions portent également fur l'un & fur l'autre. La raison en est simple. Le principe, qu'ils avoient adopté sur le droit de réclame, ne leur permettoit pas cette distinction, parce que, par ce principe, il étoit indifférent, que le bien, pour le revendiquer, eût été acquis par celui qui le possedoit à titre onéreux ou à titre lucratif. Le droit qu'ils supposoient inhérent à la chose, & sur lequel ils fondoient celui de réclame, devoit naturellement les porter à regarder des fruits non-confumés, comme faifant partie de la chofe même : & par la même raifon ils devoient considérer comme nul le droit inhérent à une chose qui n'existoit plus. Ils ne pouvoient donc point donner le droit de revendiquer les fruits confumés: & cependant l'équité ne leur permettant pas d'adjuger les fruits confumés dans tous les cas, où un possesseur, foit de bonne foi, foit de mauvaife foi, les auroit confumés, ils ont dù admettre un autre principe, foit pour adjuger au maître, non pas des fruits qui n'existoient plus, & qu'on ne pouvoit plus revendiquer . mais la valeur des fruits confumés; foit pour la lui refufer; & cela les a en quelque facon obligés d'abandonner leur principe fondamental, & de se replier sur celui qui nous défend d'augmenter nos biens aux dépens d'autrui. En conféquence de ce principe, le droit romain décide, que celui qui de bonne foi posfedé un héritage, & qui se trouve obligé de le restituer, doit restituer jusqu'à la valeur des fruits confumés, s'ils ont serwià le rendre plus richo. Si locupletior

factus fuerit; confine on peut le voir au titre des pandectes de bereditatis petitione: & ce même principe leur a fait trouver dans la raifon naturelle un motif, pour adjuger, dans d'autres cas, la valeur des fruits confumés aux possesfeurs de bonne foi, comme une compenfation de leurs foins & de leurs peines. Ils ont même voulu, que les frais faits. foit pour le recouvrement d'un bien , foit pour la perception des fruits, foit pour leur conservation, fullent restitués aux possesseurs de bonne foi : conféquences diamétralement oppofées au droit inhérent à la chose, puisqu'un possesseur de bonne foi n'est pas , suivant la nature de ce droit, plus autorifé d'employer fes foins & fes peines au bien d'autrui, que ne l'est un possesseur de mauvaise foi : relativement à la restitution ils sont parfaitement égaux. D'où l'on voit combien le droit inhérent à la chose a du caufer de l'embarras aux jurisconfultes Romains. Ausli les voit-on revenir à la raifon naturelle, comme s'exprime Juftinien, & à des principes qui y sont plus conformes. Mais avec tout cela, il s'est introduit par - là une obscurité dans le droit romain, qui embarraile extrêmement les interprètes, preuve, combien un principe exroné, une fois admis, peut nuire à nos connoissinces.

Le droit romain adjuge les fruits confumés au possesseur de bonne foi : on a mis en question s'il falloit entendre parlà, les fruits naturels & ceux de l'induftrie, ou feulement ces derniers. Les fentimens font partagés, parce que l'on ne s'est pas accordé sur la caufe de l'acquisition, que le possesseur de bonne foi fait des fruits: les uns l'attribuent à la bonne foi, les autres aux foins & aux peines pris pour les percevoir. Le célebre jurisconfulte Noodt fait voir dans son commentaire fur le titre des pandcétes. FRU

de rei vindicatione , que le droit romain veut, qu'un possesseur de bonne foi acquiere tous les fruits, les naturels auffibien que ceux d'industrie, par la raison que le possesseur de bonne foi est regardé comme le véritable maître de la chofe , jusqu'au tems que le véritable maltre réclame fon bien ; parce que le véritable maître auroit joui de tous les fruits, s'il cut joui de son bien : il se sonde en particulier fur ce que le jurisconfulte Paul dit 1.48.ff.de adg.rer.dom. Afin de concilier les endroits qui ont porté quelques auteurs à fuivre un fentiment différent, M. Noodt observe que les mots cultura & cura, dont Justinien se sert dans le §. 35. des Inft. marquent non pas le fait, mais le droit, qu'un possesseur de bonne foi a, de percevoir les fruits ; que fon droit étant égal à celui du maître de la chose, tant que celui-ci ne lui est pas connu, il en réfulte, que tous les fruits doivent lbi revenir indistinctement; attendu que ce n'est pas proprement le fait, que ce ne font pas proprement les foins & les peines, qui font adjuger au possesfeur de bonne foi les fruits confumés, mais le droit qu'il a eu d'employer ses foins & ses peines, à cause de la bonne foi dans laquelle il s'est trouvé. J'avoue que je ne goûte pas le raifonnement de ce célebre jurisconfulte: je ne vois pas qu'en bonne logique on puisse s'autoriser de l'argument suivant : Virgile, Ovide & d'autres écrivains se sont à la fois servis, dans quelques endroits, du mot de cultura & de celui de cura, pour défigner une même chose; donc Justinien ne les a point employés dans un fens différent. l'accorde volontiers, que le droit romain adjuge indistinctement tous les fruits confumés à un possesseur de bonne foi : que la 1.45.ff. de ufur. n'est pas contraire à cette doctrine; mais je demande pourquoi un possesseur de bonne foi, qui a tout cela par les mots de cura & cultu-

acquis un bien par donation, ou toute autre cause, n'est-il pas obligé de restituer la valeur des fruits consumés s'il en est devenu plus riche; tandis qu'il n'en est pas de même de celui, qui de bonne foi possede un héritage. 1. 25. 5.11. 1. 40. §. I. de hered. pet.? Pourquoi les Romains ont-ils abandonné le principe, que personne ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, par rapport au premier ? pourquoi l'ont-ils fuivi par rapport au dernier? La bonne foi a donné le droit de percevoir & de confumer, comme elle a donné celui de conferver un bien qu'aucun maître ne réclame; mais cette bonne foi vous dégage-t-elle de l'obligation de restituer au véritable maître la valeur des fruits confumés, tandis que vous êtes obligé de lui restituer son bien? Voilà ce dont il est ici question. & sur quoi il faudroit pouvoir répondre. M. Heineccius veut qu'on regarde les foins & les peines pour la cause prochaine, & la bonne foi pour la cause éloignée. Ce n'est pas cela encore : du moins autant que i'en puis juger. Justinien parle, ce me lemble, plus naturellement. On voit par ce qu'il dit, que les jurisconsultes Romains ont confidéré les foins & les peines, comme un équivalent du profit qu'un possesseur de bonne foi , pouvoit avoir retiré d'un bien acquis par donation, ou par quelqu'autre cause ; & qu'ils ont jugé en conféquence, que celui qui rendoit un bien, ne devoit pas être cense être devenu plus riche par les fruits. Lucrari oportet, dit le jurisconsulte Paul, I. 4. ff. §. 2. fin. regund. Celui qui de bonne foi possede un bien, ne peut manquer d'y fonger comme à un bien propre : ce bien , comme tous ceux qu'il possede, entre dans les objets qui occupent fon esprit, ses soins, ses peines & fes travaux; & il me paroit tresnaturel, que Justinien a voulu désigner

ra. Les jurisconsultes Romains offt compris, qu'il étoit raifonnable de compeufer les fruits confumés, par les soins & les peines employés pour les peroevoir.

Prétendre que ces deux mots défignent non pas le fait, mais le droit qu'un posseileur de bonne foi a de s'approprier & de consumer les fruits perçus, ( quelqu'ingénieuse que soit l'interprétation) c'est s'éloigner de l'état de la question. Il n'est pas proprement ici question du droit de s'approprier & de confumer les fruits d'un bien, qu'on possede de bonne foi , tant que le bien u'elt pas reveudiqué ; mais de l'obligation à la restitution, lorsque le véritable maitre le réclame. Le maître ne peut réclamer les fruits confumés, par la raison qu'ils n'existent plus : peut-il en exiger la valcur ? Non. Pourquoi? Ils doiveut être cuales faire l'équivalent des foins & des peines, qu'on a pris pour les percevoir. Ce n'est pas votre bonne foi, ni le droit que vous avez eu de les percevoir & de les coufumer ani vous décharge de l'obligation d'en reltituer la valeur, taudis que vous devez me restituer la chose même : e'est que le maître ne peut revendiquer les fruits; & qu'il ne pourroit en exiger la valeur, qu'en vous dédommageaut de vos foins & de vos peines. L'équité veut qu'ou les compense. Tel est l'esprit du droit romain. Telle est du moins la décision de Jultinien.

Mais pourquoi la même chose n'a-t-elle pas lieu, par rapport à un héritage? La raison en elt naturelle. Un héritage est fujet à des augmentations & à des diminutions accidentelles. Les jurisconsultes Romains l'ont bien remarqué. On le voit par les passages que j'ai cités ci-dessus. Ils are pouvoient donc pas compenser les accellions d'un héritage, avec ce qu'ils nommoieut le cura es cultura; ils devoicut s'en tenir au principe, qui ordon-

ne qu'on restitue tout ce, par quoi on seroit devenu plus riche. Vinmus en donne d'autres raisons, peut-être mieux calculées sur les subtilités du droit romain. Je préfere celles qui me paroiffent les plus simples, & que louvent les hommes fuivent fans s'en appereevoir. Remarquons en paffant, que s'il y a uno raison de différence entre un héritage, & quelqu'autre bien possédé de bonue foi, il est très peu convenable d'appliquer ce qui est dit, par rapport à la reftitution d'un héritage, à la restitution d'un autre bien, comme le fout quelques jurisconsultes, peu attentifs aux regles d'une juste application.

Ce que je viens d'expofer prouve, que l'on ne peut admettre la doctrine de Wolff, au fujet de la restitution des finits confumés, à faire par un possesseur de bonne foi ; & que celle du droit romain feroit parfaitement conforme aux principes du droit naturel, si elle n'avoit pas renfermé l'idée d'un droit inhérent à la chose, qui a empêché de diltinguer dans les possesseurs de bonne foi, celui qui possede à titre lucratif, & eclui qui possede à titre onéreux.

On distingue plusieurs fortes de fruits. favoir:

F, wits ameublis , c'est-à-dire , qui font devenus meubles, foit par la separation qui en a été faite du fonds, foit après le tems de leur maturité, auquel cas quelques contumes les réputent meubles.

Fruits annuels, font ceux qui se reproduifent chaque année, à la différence des fruits cafuels, qui ne viennent qu'extraordinairement.

Fruits artificiels, fout la même chose que les fruits industriaux; ils sont opposes aux fruits naturels: voyez la loi 22. an code, lib. 111. tit. xxxij. On les appelle plus communément fruits industriaux.

Fruits

Fruits cafuels, font ceux qui n'échéent qu'extraordinairement & par des événcmens imprévus: tels font les droits feigueuriaux dus pour les mutations par fuccession, vente, ou autrement.

Fruit civils, font des émolumens que la loi a affimilés à certains égards aux fruits naturels ; de ce nombre font les loyers des maifons & héritages, les ar-trages de rente, les intérèts, & autres profits annuels qui proviennent de la convention des parties ou de la loi ; les fruits caibles font auffi des fruits roits.

Fruits consumes, sont ceux que le posfesseur a perçàs & employés à son usage. Fruits décimables, sont ceux sujets à la dixme. v. Décimables & Dixme.

Fruits échis, sont des fruits civils dont le droit est acquis à quelqu'un, soit au propriétaire, usus principales, sermier, ou autre possesser, ou

Fruits étrousses : on appelle ainsi dans quelques pays les fruits adjugés en justice; étrousse signifie adjudication.

Fruits extans, font ceux qui subsistent encore, & ne sont pas consumés. Fruits industriaux, sont ceux que la nature seule ne produit pas, mais qui

demandent de la culture & autres foins, comme les bleds, & autres grains, le vin, &c. v. Fruits naturels.

Fruits infolites, font ceux que l'on ne

Friat injoines, iont cette que for in efait pas venir ordinairement dans le pays, ce qui eft relatif à l'unage: car ce qui eft infolite dans un lieu ne l'eft pas dans un autre; par exemple, le riz est un fruit infolite aux environs de Paris : il ne l'eft pas en Provence.

Fruits naturels, font ceux que la nature feule produit & qui ne demandent aucune culture, comme le foin, le bois, &c. Fruits ordinaires, font les fruits annuels; ils font opposés aux fruits ca-

Fruits pendans par les racines, font Tome VII. ceux qui ne font pas encore séparés du fonds; ils sont communément réputés immeubles, excepté dans quelques pays, où on les répute meubles après le tems de leur maturité.

Fruits perçus, font ceux que le propriétaire ou possesseur a recueillis; il ne faut pas confondre les fruits perçus avec les fruits consumés. Voyez ci-devant

Fruits confumés.

Fruits fieus, sont ceux que le posset, feur gagne en vertu du droit ou posset, fion qu'il a. Le posset figur de bonne soi fait les fruits sieus; le seigneur dominant qui a fait le fies de son vasset par faute d'homme, droits, & devoirs non faits & non payés, fait les fruits sieus pendant la main-mise.

\* Dans le droit féodal, les fruits foncux que le ficigueur gage par la faitie féodale. Toute faife féodale l'emporte par gain des fruits: il n'y aque celle qui ett latte faute de foi & hommage, celle faite faute d'aveu & dénombrement ne produit aucuns fruits; a près la faifie levée, le feigneur en doitrendre compe, & c'elpourcela qu'il faut nécefhicement à cette derniere faife un établiffement de commissire.

La faisse féodale, qui fait gagner au seigneur les fruits, ne les lui fait cependant pas gagner généralement tous; il faut diftinguer les fruits civils d'avec les fruits naturels & industriaux.

A l'égard des fruits civils, comme les loyers d'une maison, les arrérages d'une reute, le prix d'un bail, le seigneur faissant gagne ces fruits au prorata du tems que dure la faisse.

Quant aux fruits naturels & industriaux, ils n'appartiennent au seigneur que lorsque durant la faisse ils sont se parés du sol, & cessent d'en faire partie, Suivant cette jurisprudence établie sur les dispositions de toutes les coutumes,

quand même la faisse féodale auroit duré fept à huit mois, si le vassal en avoit eu main-levée la veille de la récolte, le feigneur faisiffant n'y pourroit rien prétendre : fi au contraire le feigneur avoit faifi la veille de la récolte, elle lui appartiendroit toute entiere.

Il en est à-peu-près de même de la coupe des bois taillis & de la pêche des étangs; quoiqu'ils foient les fruits de pluficurs années, s'ils tombent pendant la faific féodale, le feigneur en profitera; mais fi au contraire il ne fe fait aucune coupe ou aucune peche pendant la faisse, le scigneur ne peut rien prétendre ni dans l'une ni dans l'autre : à la différenec du rachat ou du relief, dans lequel la pèche & la coupe entrent toujours à proportion de ce qu'il en peut revenir de profit pour le revenu d'une année, en quoi consiste le rachat.

Le seigneur pendant la saisse séodale gagne encore les fruits cafuels qui peuvent arriver pendant la faisse; ainsi les droits de relief ou rachat, de quint & requint, de lods & ventes, appartiennent au feigneur faisidant, si la mutation qui les engendre tombe pendant auc la faifie fubtifte; de même, il n'y aura rien, fi la mutation est arrivée avant la faifie, quand même ces droits n'auroient pas été payés.

Ainsi quand la mutation qui donne euverture au droit de relief ou rachat arrive avant la faisse féodale, le vaifal, au profit duquel ce droit de relief est ouvert, peut jouir pendant l'année du fief qui tombé en relief, lors même que la faifie féodale est faite durant le cours de cette année. Par la même raison, le feigneur fuzerain, au profit duquel il est échu un droit de relief pendant la durée de la faisse féodale, doit jouir de ce relief, même après avoir donné main-levée de la faifie: cela est de droit commun.

Dans la perception des fruits que le seigneur fait en conséquence de la faisse féodale, il doit agir en bon pere de famille, c'est-à-dire, qu'il ne doit rien détériorer , ni changer , ni abattre ; qu'il ne peut avancer la récolte, ainsi que la coupe des bois & la pêche des étangs.

Le seigneur prenant les fruits du fiel que le vatfal faifoit valoir par fes mains est tenu de lui rembourser les frais de labours & de semences. Il ne doit point déloger le vaifal & sa femme ni ses enfans, demeurant dans le chef-lieu, ou autre manoir dépendant du fief ; il a feulement le droit de se servir des caves. des greniers & autres batimens néceffaires à l'exploitation du fief, avec partie du logement.

Au reste, le seigneur saissisant n'est pas tenu des charges, dettes & hypothéques qui auroient été créées par le vassal fur le fief faifi, à moins qu'il ne les ait inféodées; il n'est pas meme tenu des fervitudes impofées fur le fief fans fon consentement.

Sur tout ce que nous venons de dire . il faut observer que le seigneur saisissant ne doit profiter des finits naturels du fief faifi que quand le vaifal le fait valoir par ses mains; car s'il est affermé en tout ou en partie, il doit entretenir les baux faits sans fraude, & se contenter de la redevance fixée par le bail. pour ce qui est affermé.

Ces fermages lui appartiennent en totalité, si le fermier a fait la récolte totale des fruits pendant la durée de la faisie féodule; ils ne lui appartiennent au contraire qu'en partie, & à proportion de ce que le fermier a récolté, s'il n'a recueilli qu'une partie des fruits pendant la faisse; enfin s'il n'en a requeilli aucune, le feigneur faisiffant n'a rien. On voit donc que les échéances accordées au fermier font indifférentes, relativement au droit du seigneur séodal; c'est la durée de la saisie & le tems des recoltes que l'on considere pour déterminer ce qu'elle doit lui procurer. (R.)

FRUSTRATOIRE, adj., Jurispr., fe dit d'un acte ou procédure qui ne tend qu'à furprendre quelqu'un, à lui faire perdre fon du, ou à éluder le jugement.

## F U

FUGGER, comté de, Droit public. Les comtes Fugger descendent de Jean Fugger, habitant du village de Graben pres d'Augsbourg, qui s'étant émbli dans cette ville en 1370, y obtint par mariage le droit de bourgeoisse. Dès le treizieme siecle les Fugger avoient exercé le métier de tifferands, ils s'appliquerent enfuite au commerce, & c'est par cette profession que les fils de Jean, appellés André & Jacques, parvinrent à cette haute fortune. Ce dernier eut deux fils, nommés George & Jacques, qui jouent un rôle distingué dans l'hiftoire de cette famille. Jacques Fugger fe livra avec tant de fuccès au négoce & à l'exploitation des mines, que ses immenses richesses le mirent en état d'acheter plusieurs comtés & seigneuries, qu'au défaut d'enfans il légua aux fils de son frere George. L'empereur Maximilien lui accorda, ainfi qu'à tous les Fugger, des lettres de noblesse. Parmi les fils de George on remarque fur-tout Raymond & Antoine, en ce que, fondateurs de deux lignes principales, ils ajouterent de nouveaux biens aux feigneuries & terres que leur oncle leur avoit laissées à titre de fidéi-commis, & qu'ils obtinrent de l'empereur Charles V. en 1530, la dignité de comtes & barons de l'empire. La ligne principale de Raymond se partagea sous ses fils Jean Jacques & George dans les branches de Pfirt & de Weiffenhorn; il refto de la premiere le rameau de Zinneberg. La seconde subsiste encore en entier. La ligne principale d'Antoine forma trois branches fous fes fils, appellés Marc , Jean ed Jacques. Marc fonda le rameau de Norndorf ou Marx Fugger, qui s'étant éteint dans le XVII! fiecle, ces seigneuries furent partagées aux deux rameaux fuivans. Aujourd'hui l'on entend par le rameau de Marx Fugger ce rejetton de celui de Jean, auquel échut la feigneurie de Norndorf, & qui descend de Sébastien. Jean est l'auteur d'un rameau sousdivisé en ouatre réjettons, qui font celui de Kirchheim ou de Bonaventure ; celui de Wærth ou de Sébaftien, & qui, comme nous venons d'observer , porte aujourd'hui le nom de Marx Fugger; celui de Muckenhaufen ou de Paul; enfin celui de Glætt, dont l'auteur étoit François Erneste. La branche de Jacques, dont nous venons de faire mention, & qui porta le nom de Jacobine, a pour rameaux celui de Babenhausen de Jean, fils du précédent & grandpere de Jean Rodolphe, dont le fils ainé, appellé Rupert, produilit le rejetton de Boofs; le cadet Jean Jacques Alexis Sigismond Rodolphe celui de Babenhaufen ; le troisieme fils de Jacques , appellé Jerôme, fonda le rameau de Wafferbourg ou Wellenbourg.

Chaeune des deux lignes principales a la charge d'administrateur est constanment attachée à l'ainé de la maison. Les contes Figger out à Augsbourg une chancellerie commune.

Ils joignent leur nom de famille immédiatement à celui de baptéme, par exemple Jean Charles Fugger; à quoi ils ajoutent les qualités de comtes de Kirchberg de Weiffenhorn, & chaque ligne y infere encore fee feigneuries & tircre particuliers. Les armes propres de la maifon de Fuger font parti d'or & d'azur à feurs de lys de l'un à l'autre; ils portent pour Kirchberg d'argent à une maurefague ou femme noire debout revêtue de fable, échevelée, couronnée d'or, tenant de la main droite un mitre de gueules; & pour Weiffenhorn de gueules à trois huchets d'argent liés, enguichés & virolés d'or, mis en fafee l'un fur l'autre.

Les contes Fugger ont voix & féance à la diete de l'empire sur le banc des comtes de Suabe. Quant aux assemblées du cercle la ligne Antonine y a trois fuffrages, distingués par les noms de ces trois principaux rameaux, qui ont ensemble une taxe matriculaire de 108 florins, favoir celui de Marx Fugger 22 fl. 21 kr. 6 d.; celui de Jean Fugger 43 fl. 36 kr. 6 d. & celui de Jacques Fugger 42 fl. 1 kr. 4 d. Le premier paye pour l'entretien de la chambre imnériale 12 rixdallers 8 kr. & demie : le fecond 29 rixdal. 46 kr. ; le troisieme 28 rixdal. 28 kr. La feigneurie de Wafferbourg paye féparément 8 florins aux impositions de l'empire & 14 rixdal. pour la chambre impériale. (D. G.)

FUITE, f. f., Jurifor., fignifie un détout employé par une partie ou par fon procureur, pour éloigner le jugement; comme quand on affecte de demander des copies ou communication de pieces que l'on connoit bien. Ces fuites font des chicanes très -odieufes.

FULDE, twiché de, Droit public, Etat it Allemagne, fitué dans le cerele du haur. Rhin, aux confins de la Helfe, des comté d'Ifenbourg & de Hanau, de l'éveché de Wutrtbourg, de la principauté de Henneberg, & de quelques d'Itrichs relevans de l'empire, à titre de feigneuries immédiates. On lui donne 13 à 14 milles d'Allemagne, dans fa plus grande longueur, & 10 à 12 dans fa plus grande largeur. Il fe divité en 20 bailliages, dont chacun a une ville, ou un bourg, ou un gros village, pour cheflieu. Les villes font Felde, Burghaun, Geyff, Hunefeld, Brukenau, Hamelbourg, Salmuntfer, & Herbitein.

Cet Etat, compose en grande partie de la contrée, jadis appellée Buchau, Buchonia , Boconia , Bocauna , Buochunna, Puohuma, prit naiffance l'an 742 de l'ére chrétienne, fous les auspices de S. Boniface, apôtre de l'Allemagne, & fi-us la régence de Carloman, frere & collegue de Pepin le Bref. Par les confeils du faint, & par la permission du prince, un moine Allemand, nommé Sturm, pénétra dans les fombres & vaftes forêts qui couvroient la contrée. & y cherchant un lieu propre à l'emplacement d'un monastere, le trouva & le fixa dans l'endroit où la ville de Fulde est aujourd'hui batie. Ce lieu n'étoit pas à la vérité, tellement folitaire, que les religieux destinés à l'habiter, n'y pussent avoir quelquefois & des témoins flatteurs de leur dévotion & des bienfaiteurs commodes de leur établiffement. Sturm eut l'attention d'observer, que dans cet endroit paffoient à l'ordinaire, les marchands Thuringiens qui commercoient avec Mavence. Cet avantage ne lui parut pas devoir être négligé; il erut, comme bien d'autres, pouvoir allier quelques confidérations mondaines, avec la gloire, alors exemplaire, d'aller prier Dieu dans des endroits fauvages. Mais il étoit du fort de cette humble fondation, de jouir avec le tems d'une prospérité très indépendante, & du bonheur qu'une folitude peut donner, & des aumones que des passagers peuvent faire. A juger en effet de son mérite par ses succes tem-

porels, on ne peut douter que cette abbave n'ait au moins été bien agréable aux yeux des hommes; & il faut avouer auffi, oue dans fon espece, elle n'est pas la seule sur qui tombe cette réflexion. Mais, enfin, il est très-sur, que de concert avec les papes, les fouverains de l'Allemagne ont comblé Fulde, de distinctions & de richesses. Pour ne parler ici que de ses honneurs, ses biens s'étant accumulés comme la plupart de ceux de ses semblables, c'est-àdire, par des défrichemens, par des concessions, par des usurpations; pour ne parler, dis-je, que de ses honneurs, des l'an 751, le pape Zacharie I. déclara cette fondation exempte de toute jurifdiction épifcopale. & cet affranchiffement fut ratifie l'an 755, par le roi Pepin le Bref. & par le pape Etienne IV. L'an 968, le pape Jean XIII, lui donna la primatie de toutes les abbayes de France & d'Allemagne, & Sylvestre II. y ajoûta la prérogative de pouvoir convoquer des conciles, & de n'en appe!ler au pape qu'à la façon des évêques. Avec la même prédilection, l'empereur Othon I. créa les abbés de Fulde archichanceliers des impératrices d'Allemagne . & Charles IV. les confirmant dans cette dignité perpétuelle, leur accorda encore le privilege exclusif de mettre de leurs mains, à chaque occasion, la couronne fur la tête de ces princesfes , & de l'en ôter. Enfin le pape Benoît XIV. éleva ces abbés au rang des évèques l'an 1752, fans les foumettre à aucun métropolitain, mais fans les dispenser en même tems des regles de l'état régulier. Leurs titres actuels font donc, évêque Es abbé de Fulde, prince du S. Empire romain archi chancelier de l'impératrice régnante, Es primat de la Germanie Es des Gaules. C'est par les suffrages de leur chapitre que ces princes évêques

font élus, & ce chapitre est composé de quinze chanoines, lesquels ne sont admis dans cette maison d'humilité, qu'après avoir fait preuves de noblesse.

En fa qualité de prince du S. Empire. Révêque abbé de Fulde, prenquipace à la diete de Ratishonne, immédiatement après l'évèque de Bale, « ne celle de membre du cercle du haut. Rhin., il fiege entre l'évèque de Bale, « le grand prieur de S. Jean de Jérufalem, prince de 120 florins. See mois romains fout de 250 florins. Se fia contribution à Wetalur, et le de 243 richallers 4] lr. Il a pour l'administration de fa régence, un confiel proprement dis, une cour fiéodale, un tribunal eccléfiatique, & une chambre des finances. (D. G.)

FULGOSE, Rapharl, Hift, Litte, uniformitate UX VI feele, I enfeigma le droit avec réputation à Pavle, à Plai, fince & à Padoue, où il mourut. Il avoit affilté comme avocatau contiel de Couffance, où vivet en 1414. & conclu en 1418. On a de ce juricoufulte pluficurs ouvrages qui font: controver fo forențes e de apriliones practices. Confilia poplumus, crimmatius, fendalia Se relamentaria in 1 et 3 lib., pandella-roum, 80 lipper collice libr. 9, avon., 80 lipper collice libr. 9.

FÜLMINATION, f. f., Droit can., est une sentence d'un évêque ou d'un official ou autre cecléfastique qui est délégué par le pape à cet estes laquelle sentence homologue, c'est-à-dire, ordonne l'exécution de quelques bulles, dispenies, ou autres rescrits de cour de Rome.

La fubnination de ces fortes d'actes, où elle a lien, doit être faite dans le diocese où l'on yeut s'en servir.

Celle des bulles des évèques, abbés & abbeffes, des dispenses de mariage, des fignatures portant dispense d'irrégularité des rescrits de réclamation de vœux, ou contre les ordres facrés, de translation d'un religieux, & autres femblables, font ordinairement adresses à l'official diocélain.

On dit aufii, fiduiner nue excommenication, c'elt 2 dire, la promoter, Suivant le pontifical, l'évéque qui la prononce est en habits pontificaux, & accompagné de douze prêtres en surpis: après que la sentence el protoncée, ils jettent à terre les cierges qu'ils requient allumés.

FUREUR, fubit. fcm., Morale, dernier degré d'irritation dans celui que la colere possede, enslamme, & met enfin hors de lui-même. Toutes les paffions font autant de fievres, dont chacune a des fymptômes qui lui font propres, mais qui passent toutes par divers périodes, depuis l'état primitif & le plus foible jusqu'à la derniere extrèmité dont elles sont susceptibles. De toutes les passions, une des plus faciles à exciter & des plus propres à devenir excessive, c'est la colere. Cela vient de ce qu'elle est un effet immédiat de l'amour propre qui nous remplit de toutes fortes de prétentions, qui nous infpire un orgueil intraitable, & qui nous perfuade à tous moniens qu'on nous fait du tort & qu'on nous offense. Ceux qui font subordonnés à quelque autorité trop forte, & qui éprouveroient de rudes châtimens, s'ils ofoient s'oublier , repriment à la vérité la colere qui les agite, mais elle n'en est pas moins furieuse. & à la fin elle peut éclater par des révoltes formelles, ou donner lieu à des complots, à des conjurations, C'est ce dont les negres ont fourni plus d'une fois des exemples, pouffes à bont par la barbarie de leurs tyrans.

La fureur se déploye dans toute son ésendue & dans toute sa force dans diverses classes d'hommes, dont voici les

principales. 1º. Dans les fanvages, vivant fans loi & fans contrainte, n'ayant aucun principe d'humanité, ne reconnoidant aucun lien de fociété, livrés à l'impultion aveugle de tous leurs penchans, la moindre réfistance les irrite. & le premier mouvement que l'irritation leur fuggere, est déja pour l'ordinaire un acte de fureur. Il v a cependant des différences entre les nations fauvages; quelques-unes montrent plus de douceur; il est meme à présumer que ce sont les Européens qui ont les premiers violé, à leur égard, les loix de l'humanité . & leur ont infpiré parlà une défiance qui les engage à traiter en ennemis ceux qui entrent dans leurs territoires, & à déployer une barbarie plus apparente que réelle fur ceux qui tombent entre leurs mains. Au moins paroit - il que les habitans, nouvellement découverts dans les régions de la mer du fud, n'ont ni ce caractere, ni ces dispositions; & si l'on a soin de n'employer jamais dans ces expéditions que des capitaines attentifs à n'avoir que de bons procédés avec ces peuples, on reviendra des idées qu'on s'est formées fur le compte des fauvages en général. 2°. Les peuples imparfaitement policés font à mon avis plus furieux que ceux qui vivent encore dans l'état de nature. La raison n'en est pas difficile à découvrir. Ils connoissent le prix de diverfes choses qu'ils voudroient posséder, & ne pensent pas qu'on puisse les obtenir autrement que par la force; de-là toutes les anciennes migrations qui out inondé l'Europe & l'Afie de ces hordes de peuples nomades, qui ont ravagé les pays florisfans qu'ils ont parcourus, qui ont détruit tous les monumens du goût & des beaux arts, & qui ne nous ont laissé que le souvenir des beaux jours de l'ancienne Grece &

F

de l'Italie maîtresse du monde. Encore aujourd'hui ce qu'on appelle troupes irrégulières, dans la plupart des armées, font des foldats distingués des autres pur une fureur habituelle, & qui sont autorifes à vivre de brigandages & à commettre toutes fortes d'excès. Pandoures, calmouques, cofaques, ces noms sculs répandent la terreur dans l'ame des citoyens infortunés qui font, fur-tout dans les campagnes, les viclimes de leur rage. Il feroit bien tems d'abolir cet usage plus diabolique qu'humain, 3°. Mais c'est le droit de la guerre, dit-on, & nous formerons par conféquent une troisieme classe de furieux de tous ceux qui prennent les armes fans cause, qui font la guerre pour le plaisir de la faire, & qui croyent qu'on ne peut s'illustrer que par des exploits. Un prince humain a de la répugnance à signer un seul arrêt de mort. Un prince guerrier , au moment où il met des troupes en campagne, signe l'arrêt de mort de plusieurs milliers, dixaines de milliers, quelquefois même centaines, qui périssent par les différens sléaux que la guerre combine, par le fer, par le feu, par les maladies, par la famine, par la frayeur, la douleur & le désespoir. Cependant ce cruel métier est & demeure un jeu pour ceux dont il dépend : on ne pose les armes que par lassitude, parépuisement, dans l'espérance de les reprendre; on ménage dans les traités de paix des claufes propres à renouveller la discorde; on tient des troupes nombreuses & disciplinées, prêtes à marcher au premier fignal, & qui se réjouissent dans l'attente de faire leur métier destructeur. Le monde a toujours été tel, & la perspective de l'avenir ne promet guere d'autre changement qu'en pis. Allons cependant droit au fiege de cette fureur, & ne dé-Tome VII.

guifons rien. 4°. Ce font les fouverains: c'est leur ambition . leur infatiable cupidité, leur vaine gloire, qui font les maux du genre humain. Placés fur le trône, pour veiller à la confervation de leurs fujets, & procurer leur bonheur, ils les traitent en vrai bétail. qu'ils tondent & écorchent dans les intervalles de paix, & qu'ils envoyent sans ménagement à la boucherie pour les causes les plus légeres. Croiroit-on qu'il pût y avoir quelque chose de plus odieux? Tel est cependant le crime de leze-humanité que commettent ces princes plus que cannibales, archi-anthropophages, qui vendent le fang de leurs fujets pour le boire, qui trafiquent de la chair de leurs foldats pour la dévorer, se procurant ainsi des augmentations de revenus qu'ils confument en vaines dissipations. On se fait une fausfe idée des tyrans de l'antiquité & de leur tyrannie. Si ceux que l'histoire transmet sous ce titre détesté, les Néron, les Caligula & leurs femblables, ont commis des actions plus atroces, plus extravagantes que les autres fouverains, ce n'est point un paradoxe d'avancer qu'ils ont fait beaucoup moins de mal que ceux qui ont excité & foutenu de longues & fanglantes guerres. Il étoit dangereux de se trouver fous les veux & à la portée des tvrans; mais à cela près le reste de leurs Etats, d'immenses territoires jouisfoient de la tranquillité & même de la prospérité inséparable de la paix publique. Je me bornerai à nommer Louis XIV. grand prince , à prendre ce terme dans une généralité fuperficielle, & même, si l'on veut, bon prince à quelques égards. Sa tête étourdie d'un vain encens, son cœur gonflé de l'appåt d'une fausse gloire, n'ont ils pas fait de son regne le plus malheureux,

suffi bien que le plus long de la monarchie françotle? Un furieux, le flambeau à la main, auroit-il cause plus de désolation dans toute l'Europe qu'en ont fait les guerres de ce regne ? Qu'on ne me parle pas des progrès de l'elprit humain, des chefs-d'œuvres en fait d'ouvrages des sciences, du goût, des beaux arts, de l'éclat d'une cour brillante, de la politesse, de la galanterie, tandis que je vois des fujets opprimés, expirans de fatigue & de faim, des champs de bataille jonchés de cadavres, & les mafures fumantes de tant de villes & d'habitations, dont les triftes réchapés pleurent le reste de leur vie les folies, ou plutôt les fureurs des rois. Qui peut sans horreur lire le narré des dévastations du Palatinat? quelque intéressante que soit la lecture de l'histoire du regne de Louis XIV, le livre tombe des mains à la vue du détail de ces fureurs politiques; on frémit quand on pense qu'un pays a été dévasté de fang froid, qu'on a massacré tant de gens, pillé leurs biens, brûlé leurs villes, villages & habitations, lorfque ces malheureux habitans n'avoient pas les armes à la main, ne faisoient aucune rélistance; le système des représulles est-il affez bien fondé en morale, estil affez défendu par des fophismes contre les argumens de l'humanité & de la charité, pour qu'un Ministre puisse les ordonner innocemment? Quoi, tranquille dans fon cabinet, à l'abri des paffions, & loin de la vue des objets qui excitent quelquefois la fureur du foldat en campagne, peut-il ordonner flegmatiquement ces barbaries, & ne pas concentrer fur lui l'exécration des humains? v. CLÉMENCE.

5°. A ces especes de sureur, ne devons nous pas joindre celles des persesuteurs? est il de manie plus étrange,

plus funcite, plus détestable que la leur? Vouloir que les autres penfent comme nous penions, & prétendre les y porter par la violence, ce font deux écarts inconcevables. Aussi, après les guerres, rien n'a plus défolé la face de la terre que les perfécutions, rien n'y a produit des scenes plus horribles. Les dragonnades qui ont précédé le refuge offroient la complication d'excès dont des militaires forcenés font capables : mais c'étoient des jeux au prix des tragiques exécutions de Mérindol & de Cabrieres, du fang qui a ruiffelé dans les vallées du Piémont, & de l'exécrable journée de la S. Barthélemi. La France scule offre ces affreux spectacles: que ne fera-ce pas de contrées où la superstition & l'inhumanité sont portées beaucoup plus loin? L'expulfion des Maures d'Espagne, les Autoda-fé de tous les tribunaux de l'inquifition, enfin, & au delà de toute expression, la destruction des Américains par les Espagnols, feroient préférer l'efpece des loups à celle des hommes; puisque ces animaux ne font leurs dégâts que pour affouvir une faim dévorante; au lieu que l'homme trouve dans chaque passion qui le domine, la fource d'une faim infatiable & d'une foif inextinguible.

Oui, les paffions cxaltées & portées à leur comble fe terminen par la finreur; & cette fireire el toujours analogue à la paffion dominante. L'ambition, des qu'elle peut fé déployer fur qu'elque grand théatre, ne reconnois bien-tôt plus de bornes, & commet de fang froid les plus grandes cruautés. Telle cette fille décrtable qui fit paffer fon char fur le corps fanglant de fon prote-pres; ets les triumvirs & leurs proferpitions; tel plus récemment Cronwel livrain fon légitime fouve-

rain

rain au bourreau ; & fi fon contemporain, l'altier Richelieu, n'a pas porté aussi haut ses attentats, combien cependant de victimes illustres n'ont pas été immolées à fes foupçons & à fes craintes? L'avarice n'est pas moins redoutable dans ses effets: & le prince des poetes latins a eu raifon de la nommer auri sacra sames. Tous les brigandages des particuliers & des nations, les meurtres & les autres excès qui les accompagnent, n'ont pour but que de s'approprier le bien d'autrui. Des qu'on s'est dévoué à cette odieuse profession, il faut abjurer toute humanité, toute compassion, fermer les yeux aux spectucles les plus touchans, les oreilles aux plaintes les plus attendriffantes. Mais le croiroit-on? Ce n'est pas sur les grands chemins que se trouvent les brigands les plus impitoyables; ce n'est pas en parcourant les mers qu'on rencontre les corfaires les plus féroces. Au fein des fociétés qui paffent pour les plus policées, au cœur de ces grandes villes où devroit regner le plus bel ordre, à côté des trônes & fur les tribunaux font des vautours rapaces & des harpies avides. Ce n'est pas aux simples befoins de l'Etat, où à l'entretient décent du prince qu'il faut fatisfaire : il fe trouveroit toujours des ressources suffisantes pour ces objets, fans aller pomper le fang des fujets jufqu'au fond de leurs veines'; mais il faut alimenter le luxe & fubvenir aux prodigalités des personnes les plus méprifables. Qu'on life les opérations d'un excontrôleur général, qui porte encore aujourd'hui le poids de l'exécration publique ; qu'on les compare à la carriere de Cartouche, & l'on verra que, fi celui-ci a mérité la roue, le supplice qui conviendroit à l'autre n'est pas encore inventé. L'amour mérite d'etre tiré du pair.

Tome VII.

Mobile d'un ordre tout singulier, il est inséparable de la nature humaine. il lui est ou peut lui être très-avantageux, il en a réfulté de grands biens particuliers & publics; mais auffill eft le principe d'une foule d'écarts, il jette dans les plus grandes extravagances, & fe transforme quelquefois en une redoutable fureur. Je ne veux pas en chercher les exemples dans des hommes décriés d'ailleurs par leur caractere & lcur conduite : je choifirai au contraire le prince dont l'idée réveille continuellement les fentimens de la plus tendre affection, celui qui passe pour le modele des bons rois, Henri IV. Henri le Grand. N'est-ce pas une chose bien déplorable, que les plus honteufes foibleffes & les plus indignes folies d'un amour défordonné, ayent terni & vraiment sali tout le cours d'une aussi belle vie? Mais, fans retracer toutes les anecdotes connues à ce sujet, je me borne à fa derniere passion, & je maintiens qu'elle a tous les caracteres d'une vraie fureur. & qu'elle en auroit produit tous les effets, fans la catastrophe qui trancha le fil de ses jours, & qui, malgré l'obscurité dont sa cause est enveloppée, tient probablement au dessein que la passion lui avoit fait concevoir, & dont on crut n'avoir point d'autre moyen de traverser l'exécution. Quoiqu'il en foit, un roi presque sexagenaire, époux & pere, s'amourache de la femme d'un prince qui tient à lui par les liens du fang : est transporté d'ardeur pour la lui ravir, & voyant cet objet defiré hors de la portée de fes atteintes, veut porter le fer & le feu dans les contrées qui lui fervent d'afyle, & ne craint point de verfer le fang de tant de milliers d'hommes qu'une guerre fanglante alloit faire périr, pourvu qu'il fatisfaile le plus effréné de tous les desirs. Est-ce là ce héros qui sut de ses sujets le vainqueur & le pere, ou bien un tigre altéré de sang, avide de carnage?

La jalousie, presque toujours inseparable de l'amour, est dès son origine une fureur; & rien n'égale la rapidité de ses progrès. Cette passion est trèsredoutable dans l'un & dans l'autre fexe; mais elle l'est ordinairement à un degré supérieur dans les femmes. Du plus au moins, le nom de Médée convient à un nombre innombrable d'épouses qui empoisonnent les jours de leurs époux par les perfécutions que leurs suggerent des jalousies perpétuelles, & fouvent chimériques. C'est un des inconvéniens de l'indiffolubilité des mariages. N'ayant & ne pouvant avoir la propriété que d'un feul individu, on voudroit au moins le posséder tout entier & fans partage. Mais les inquiétudes & les allarmes, les criailleries & les violences, bien loin de détourner le mal, ne servent qu'à l'accélérer, s'il n'existe pas encore, ou à l'aggraver, par la répugnance qu'inspirent naturellement les perfonnes jaloufes à celles qui ont le malheur de leur être unies. Ces idées d'ailleurs n'ont pas leur fondement dans la nature, comme le démontrent les usages de différentes nations.

Les lécoufies execflives des paffions, parvenues à un point qui furgafie les forces du patient, dégénérent enfin dans l'état du déléroirs, qui n'elt autre choie qu'une fureur, tantôt calme & tranquille, tantôt impétueufe & bruyante. Nos grands poites ont tracé d'excellent tableaux de l'une & de Pature dans le tragique & dans le comique. Ordine le l'Avare font chaeun des impeffions efficaces dans leur genre. Beverley porte la terreur dans l'ame & le tragique

noir d'une multitude de drames, renvoye le fpechateur perfque a nâmati. Mais de toutes les productions de ce genre, il n'y en a peu-lêtre point de plus propre à ébranler l'ame juiques dans se fondemens, que les furfiyament alijeune Wertherch. On voit le poison de l'amour se gliffer dans ecceur trop sentions; du sein des douceurs, c'inedio fonte leporoma) jaillit enfin l'amertume, juiqu'à ce que l'ame entière as foit inondée. De là le désépoir, & du désépoir le luiside.

UR

On peut dire que tout fuicide eft un acle de fureur, jors mime qu'il paroit le plus réfléchi, & qu'il et commis avec la plus grande tranquillié. Attenter à foi-mème, s'ôcet la vie, c'elt décruire du même coup toutes fes efférances préfentes & à venit; c'el arrais préfentes & à venit; c'el arrais qu'il production de la comme de la comme de la comme de coute matière, la ng ré, contre tout droit & contre tout intérée. C n'eft pas i elle lieu de traiter le fond même de cette matière, il appartient à Particle SULCIDE; s'oyeze em not.

Nous finitions donc en tirant de tout ce que cet article renferme la conféquence générale, que quiconque regarde la fageffe comme la route unique du bonheur, ne sauroit trop veiller sur foi même, & observer tout ce qui se paffe au-dedans de lui. Ce qu'on nomme les premiers mouvemens est innocent & n'a rien de dangereux, pourvu qu'on le reprime d'abord, & qu'on ne permette pas qu'il sejourne & s'accroisse dans notre intérieur. Il en est comme d'une étincelle; si vous la voyez tomber, rien n'est plus aisé que de l'éteindres mais lorfqu'elle s'infinue dans des matieres combustibles à votre infqu, les flammes du plus terrible incendie peuvent éclater au moment que vous y

pendieze le moins. Principii obja. Dans les premieres années de notre vie, c'est aux personnes chargées de l'éducation, que ces soins apparationnent; mais, dès qu'on peut se conduire par soi même, on ne sauroit trop s'examiner & furcer en quelque sorte tous les recoins de son intérieur, pour empècher qu'il n'y entre ou qu'il n'y demer aucun germe de séduction & de corruption. Memo repenté malas. (F.)

FURIEUX, SE, adj., Jurispr., qui est transporté de colere, de fureur, de furie.

L'on demande si le dommage cause par un furieux doit être reparé de ses biens ? Quelques jurisconsultes soutiennent l'affirmative : car, disent-ils, quoique le furieux ne soit pas en état de faire un mal avec connoissance & evec délibération, il fuffit qu'il ait été la cause physique d'un dommage qu'il n'avoit aucun droit de caufer. L'obligation de restituer vient de la chose mème, ou de l'équité naturelle, & non d'aucune convention ou d'aucun délit. Si l'on neut repousser un furieux jusqu'à lui faire beaucoup de mal & à le tuer mème, v. Défense de soi-Même, pourquoi n'auroit-on pas le droit de fe dédommager fur ses biens de la perte qu'il nous a cause actuellement, sans qu'on n'y ait donné lieu foi-même en aucune forte? car c'est une restriction qu'il faut toujours supposer ici.

Ceux qui défendent la négative, raifennent de la maires fiuivante. L'obligation de réparer le dommage est une obligation perfonnelle : & pour être attachée aux biens, il faur qu'elle foit auparavant imposée à la perfonne à qui ces biens appartiennent. Or un fiorieux, n'ayant pas l'utige de la milion, n'est fusceptible d'aucune obligation, pendant tout le tens au'il se trouve daus

cot état-là. La raison tirée du droit qu'on a de repouller un furieux jusqu'à le tuer, ne prouve rien, disent-ils; le cas est fort différent; puisqu'il s'agit de la défense de soi-même, qui ne suppose pas nécessairement dans celui contre qui l'on se désend, quelque mauvais desfein, ou quelque faute; au lieu qu'on ne peut être responsable d'un dommage. proprement ainsi nommé, que quand on a contribué à le causer par un acte de sa propre volonté; en un mot ces jurisconsultes voudroient envisager le dommage causé par un furieux, comme un dommage caufé par une caufe purement physique; qu'on ne peut point condamner en tant que telle à la réparation du dommage.

Je crois que l'affirmative est plus conforme à l'équité naturelle. Si le maître d'une bête qui m'a caufé du dommage, est obligé à me le reparer, pourquoi un furieux, tout être purement physique qu'on veuille le supposer, ne seroit-il pas tenu à la réparation du dommage caufé? D'ailleurs un furieux doit être gardé aussi soigneusement au moins qu'une bête: & dans ce cas, si le furieux s'échappe par la faute de la garde, c'est à celle-ci à reparer le dommage que le furieux aura caufé; que s'il n'y a point eu de faute de la garde, l'équité naturelle demande qu'on repare le dommage causé, par les biens du furieux. Le droit à la réparation du dommage dérive de ce que je ne fuis pas obligé de le fouffrir . & du droit de propriété: quel que foit l'être qui m'attaque ce droit facré, il doit m'en dédommager. s'il est en état de le faire. (D. F.

FURSTENBERG, princes & landgraves de, Droit publ. La maifon de Furstenberg est une des plus anciennes & des plus considérables de Suabe. Ella tire son origine du comte Egenon d'U-

rach, qui vivoit dans le treizieme siecle. Au feizieme le comte Fréderic de Furftenberg, après avoir aggrandi ses domaines, lailla deux fils, Christophe & Joachim, qui fonderent deux lignes. Le comte Christophe devint tige de la branche appellée du Kinzingerthal ou Vallée de la Quinche 3 elle eut pour sa portion la dite vallée, Blomberg, quelques autres seigneuries, situées dans la foret noire, & une partie confidérable du landgraviat de Baar. Son fils Albert fut pere de Christophe II. qui lassa deux fils auteurs de deux lignes parriculieres, dont Vratislas II, fonda celles de Mœskirch, éteinte en 1744, & Frédéric Rodolphe celle de Stuhlingen, qui fleurit encore. Joachim, fecond fi's du comte Frédéric, fut auteur de la branche de Heiligenberg, qui fut continuce par son fils Frédéric, dont les fils Egon & Jacques Louis la fousdiviferent dans les rameaux de Heiligenberg & de Donefingen. Ce dernier s'éteignit bientôt; le premier élevé, en 1664, à la dignité princiere finit pareillement en 1716, après quoi ces terres auffi bien que la dignité princiere passerent aux deux branches de Mæskirch & de Stühlingen, dont nous venons de par'er. Il ne reste aujourd'hui de la mai-

fun de Eurljenberg que la feule brunche de Stühlingen, qui réunit les difèrens Etats pollédés par les autres; le titre de prince ne de donne qu'au prince regnant & à fon fils ainé; les autres en nans & Es freres même fun appellés landeraver. Le prince regnant prend le titre de prince de Furjenberg, landgrave de Baur És de Stuhlingen, counte de Helignen eg és de Werdenberg, baron de Ginsdeljugen, foignate de Hanjien dam La vallée de la Quan be, de Markort à l'Hobenbrown, de vildenjein, de Jungan, de Trouberfügun, de Wildsberg anna, de Trouberfügun, de Wildsberg

El de l'Veyrra, El. Ses enfans cadets de farfespernent celvi de landgraver de Furfenberg, de Bur El de Stiblungen. Il sportent d'or à l'uigle éployée de gueules, becquiée & membrée d'azur a la bordure ondée d'argent & d'azur, l'aigle ett chargée en œur d'un écu écartelé au 1 & 4 de goueles à une bannier d'églifée ng gonfanon d'argent pour le comté de Werdenberg; au 2 & 2 d'argent à la barre engoulée de fable pour le comté de Heitigneberg.

Dans le titre des princes de Furflenberg, que nous venons de rapporter. on a pu voir l'énumération des différens domaines qu'ils possedent. Tous ces Etats, excepté la scigneurie de Weytra dans l'Autriche au dellous de l'Ens se trouvent dans le cercle de Suabe, aux dietes duquel le prince a 6 voix, favoir une dans le collège des princes pour Heiligenberg, & cinq dans celui des comtes & barons pour Stühlingen. Moskirch, Baar, Haufen dans la vallée de la Quinche & Gundelfingen. Depuis l'année 1667 les princes de Furftenberg ont en meme tems que ceux d'Oltfrise pris scance & voix dans le college des princes aux dietes de l'empire : confervant néanmoins les places qu'Heiligenberg & Werdenberg leur donnent dans le college des comtes de Suabe.

La taxe matriculaire pour le landgraviat de Bara R pour la vullée de la Quinche ett de fix cavaliers & trente funtalins ou 10: 8 ; pour la moité des terres de Werdenberg, qui comprend Heitigenberg, Jungma & Trochtelbugen, quatre cava iers & vinge-deuxfuntalins & demi, évalué à 13 8 dorins; pour Gundelfingen, deux cavaliers & deux Entaelfins ou 2 8 ft.; pour Eugen, 70 forms, & pour Macksitch, 30 ournis. Cette maifon paye à la chambre impériale pour les terres de Werdenberg 75 rixablers 8 y kr. par termes 9 y rix-75 rixablers 8 y kr. par termes 9 y rix-95 kr. pour Helfenthein Wiefentlerg 95, etc. pour Widenlieng 97, rixabl. 13 kr. pour Gundelfingen 30, rixabl. 13 kr. pour Gundelfingen 30, rixabl. 15 kr. pour Zimmern ou Moefkirch; 71 rixabll. 1 kr. pour Lupfen & Stublingen.

Les dicasteres du prince, favoir le conseil aulique & de justice, la chan-

cellerie, qui en même tems représente la cour féodale, & la chambre des comptes siegent à Doneschingen.

Les princes de Furfienberg exercent la jurifdiction criminelle dans le territoire de l'abbaye de Salmansweiler, qui prétend en avoir volontairement revêtu cette mailon. (D. G.)

FUSTIGATION, f. f., Jurifpr., est l'exécution de la peine du fouet, à laquelle un criminel a été condamné. Voyez ci-devant Fouet.



JABELLE, f. f., Droit polit., en latin gabella, & en baffe latinité , gablien, gabulum, & même par contraction gauhum, fignificit anciennement toute forte d'imposition publique. Guichard tire l'étymologie de ce mot de l'hébreu gab, qui fignifie la même chose. Ménage, dans les origines de la langue françoise, a rapporté diverses opinions à ce fujet. Mais l'étymologie la plus probable est que ce mot vient du faxon gabel, qui fignifie tribut. v. IMPOT.

GAGE, f. m., Jurisprud., c'est une certaine chose, un certain effet que le débiteur remet entre les mains d'un créancier, ou lui affecte pour sureté de la dette qu'il contracte. v. NANTISSE-

MENT.

Le gage de bataille, étoit un gage tel qu'un gant ou gantelet, un chaperon, ou autre chose semblable, que l'accusateur, le demandeur ou l'affaillant jettoit à terre, & que l'accufé ou défendeur, ou autre auquel étoit fait le défi, relevoit pour accepter ce défi, c'est-à-dire, le duel.

L'usage de ces sortes de gages étoit fréquent dans le tems que l'épreuve du duel étoit autorifée pour vuider les questions tant civiles que criminelles.

Lorsqu'une fois le gage de bataille étoit donné, on ne pouvoit plus s'accommoder fans payer de part & d'autre une

amende au feigneur. Ouelquefois par le terme de gage de

bataille, on entendoit le duel même dont le gage étoit le fignal.

Lo gage conventionnel, est celui qui est contracté volontairement par les parties, comme quand un homme prète cent écus, & que le débiteur lui remet

entre les mains des pierreries, de la vaiffelle d'argent, une tapisserie, ou autres meubles pour sureté de la fomme pretée.

Le gage exprès, appellé en droit pignus expressum, c'est l'obligation expresse d'un bien pour sureté de quelque dette ; il est oppose au gage tacite; il peut ètre général ou spécial. Voyez la loi 3. au code, liv. VII. tit. viij. & ci-après Gage

Le gage général, c'est l'obligation de tous les biens du débiteur. v. HYPO-THEOUE GÉNÉRALE.

Le gage judiciaire ou judiciel, pignus judiciale, c'est lorsque les biens d'un homme font sisis par autorité de justice; ils deviennent par - là obligés à la

dette.

Chez les Romains le gage judiciel étoit à-peu-près la même chose que le gage prétorien; en effet Justinien les confond l'un avec l'autre dans la loi derniere, au code de pratorio pignore : pignus , dit-il, quod à judicibus datur quod & pratorium nuncupatur; il y a cependant pluficurs différences entre le gage judiciel & le gage prétorien.

Le gage judiciel proprement dit, étoit celui que l'exécuteur ou appariteur prenoit par autorité de justice pour mettre la fentence à exécution. Loy seau le définit quod in causam judicati ex bonis condenmati extra ordinem capit exe. utor juffu Ed autoritate magifiratus; fur quoi il ajoute que c'étoit le magistrat qui avoit donné le juge, & non pas le juge qui avoit rendu la fentence.

On exécutoit une sentence en trois manieres; ou par emprisonnement, tranfactis justis diebus, fuivant la loi des dou-

ze tables . & c'étoit la feule exécution connue dans l'ancien droit; ou quand le débiteur étoit absent & qu'on ne pouvoit le prendre, on se mettoit en possesfion de ses biens ex edicto pratoris, enfuite on les faifoit vendre, ce qui notoit d'infamie le débiteur. Depuis pour fauver au débiteur la rigueur de la prifon ou de l'infamie, ou inventa une forme extraordinaire, qui fut de demander au magistrat un exécuteur ou appariteur pour mettre la fentence à exécution; lequel exigebat, capiebat, diftrahebat & addicebat bona condenniati secundum ordinem constitutionis de pii, c'est - à - dire , qu'il faisoit commandement de payer, & pour le refus faisiffoit, puis vendoit & adjugeoit d'abord les meubles, enfuite les immeubles. & en dernier lieu les droits & actions. Cette façon d'exécuter les sentences fut appellée gage judiciel.

Pour connoître plus amplement la différence qu'il y avoit entre le gage judiciel & le gage prétorien, on peut voir ce qui est dit ci-après à l'article Gage pré-

torien.

Le gage de la juffice, c'est la chose qui répond envers la justice de l'exécution de quelqu'obligation, & que l'on a mis pour cet effet sous la main de la justice; tels sont tous la main de la justice; tels sont tous la morité de justice; un su meubles faisis par autorité de justice.

Le gage legal, est la meme chose que bypatheque légale, si ce n'est que parmi nous ce gage ou assurance peut avoir lieu sur des meubles qui n'ont point de suite par hypotheque.

Le gage prétoriem, pignus pratopium, étoit chez les Romains celui qui fe contractoit, lorfque par l'édit du préteur, c'eft-à-dire, en vertu d'un nandement & commission du magistrat, ce que l'on appelloit autore pratore, le .créancier étoit mis en possession des biens de son débiteur, quoiqu'il n'eut stipulé sur ces biens aucune hypotheque.

Cette mife en posseison de débiteur ou après. Elle s'accordoit avant la condamnation, à causse de la contumace du débiteur, foit in mon comparendo, aut in mo fait daudo; elle s'accordoit après la condamnation lorsque le débiteur se cachoit de peur d'être emprisonné faute de payement, situivant la loit des douct tables.

Dans les actions réelles cette mife en positilion ne s'accordoit que fur la chote contentieuse seulement, au lieu que 
dans les actions personnelles elle s'estistoit sur tous les biens du débiteur; mais 
justiuien la modera ad modem debiri, 
comme il est dit en l'authentique Eg usi 
jura; inscrie au code de bosis autor, 
jud. passilia. C'est pourquoi depuis justinien, cecte mise en positission sur forte 
peu pratiquée, parce que l'usige du 
agge judicel fut trouvé plus commode, attendu qu'il étoit plus rot rendu, 
& avec moins de formàlitée.

Le gee moins ur ornanties.

Le gee préparen ne s'accordoit quie
Le gee préparen ne s'accordoit qui
te cau le débitur coloit acent, é qu'il
te cau le qu'il et dit d'ann les deux carniteres loix au gode de bonit autor, pud
goff. Il avoir i five aufili après la mort du
débiteur quand il n'y avoir point d'héritier. (Iuivant la loj pro débiro au même
titre; car tant qu'on trouvoit la perfonne on ne s'attaquoit jamais aux biens.

Le gage spécial, est cout bui est singulierement obligé au créancier, lequel a sur ce gage un privilege particulter; par exemple, le marchand qui a vendu de la marchandile, a pour gage spécial cette même marchandile, tant qu'elle le trouve en nature entre les maims de l'acheteur; à la difference du gage général qui s'étend sir tous les biens, lans qu'un créancier ait plus de droit qu'un autre fur un certain effet.

Le gage simple, pignus simplex, étoit chez les Romains celui qui ne contenoit aucune condition particuliere; à la différence de l'antichrese & de la convention appellée fiducia, qui étoient auffi des especes de gages sur lesquels on donnoit au créancier certains droits particuliers. v. ANTICHRESE & FIDUCIE.

Le gage tacite, c'est l'hypotheque tacite; les immeubles ausli-bien que les meubles deviennent en certains cas le gage tacite des créanciers. v. HYPO-

THEOUE TACITE.

Le gage vif, est celui qui s'acquitte de ses issues, c'est à dire, dont la valeur des fruits est imputée au fort principal de la fomme, pour fûreté de laquelle le gaze a été donné. Tout gage est présumé vif. Voyez la loi 2. ff. de pignoribus.

Les gages des officiers, que l'on appelloit autrefois salaria, stipeudia, annona, font les appointemens ou récompenfe annuelle que le fouverain ou quelqu'autre seigneur donne à ses officiers.

On confondoit autrefois les falaires des officiers avec leurs gages, comme il paroit par le titre du code de prabendo Inlario; présentement on distingue deux fortes de fruits dans les offices, favoir les gages que l'on regarde comme les fruits naturels, & les falaires ou émolumens qui font les fruits industriaux.

Dans les trois derniers livres du code. les gages ou profits annuels des officiers publics font appellés annon e, parce qu'au commencement on les fournissoit en une certaine quantité de vivres qui étoit donnée pour l'ufage d'une année ; mais ces profits furent convertis en argent par Théodofius & Honorius en la loi annona au code de erogat. milit. ann. & ce fut-là proprement l'origine des gages en argent.

Les officiers publics n'avoient dans Pempire romain point d'autres profits que leurs gages, ne prenant rien fur les particuliers, comme il réfulte de la novelle 53, qui porte que omnis militia nullum alium questum quam ex imperatoris munificentia babet. Les magistrats. greffiers, notaires, appariteurs, & les avocats même avoient des gages ; les juges même du dernier ordre en avoient ordinairement; & ceux qui n'en avoient pas, ce qui étoit fort rare, extra onne commodum eraut, comme dit la novelle 15, cb. 6. C'est pourquoi Justinien permet aux désenseurs des cités de prendre au lieu de gages, quatre écus des parties pour chaque sentence définitive, & en la novelle 82, ch. xix. il affigneaux juges pedanées quatre écus pour chaque procès à prendre fur les parties, outre deux marcs d'or de gages qu'ils prenoient fur le public.

GAGERIE, f. f., Jurifpr., est une fimple failie & arrêt de meubles, fans

déplacement ni transport.

Cette faifie fe fait ordinairement pour caufe privilégiée, fans qu'il y ait obligation par écrit ni condamnation.

L'effet de cette faisie est que les meubles font mis fous la main de la juffice pour la fureté du créancier.

Le faisi doit donner gardien folvable, ou se charger lui - même comme dépositaire des biens de justice, autrement l'huissier pourroit enlever les meubles; mais la vente ne peut en être faite qu'en vertu d'un jugement qui l'ordonne.

GAGEURE, f. f., Droit nat. Et Jurispr., forte de contrat hafardeux, par lequel deux personnes, dont l'une affirme, & l'autre nie un événement ou un fait fur lequel aucune d'elles n'a de connoillance fuffifante, ou fur lequel meme l'une d'elles déclare en être parsaitement instruite iustruite, déposent ou promettent de part & d'autre une certaine somme, que doit gagner la personne dont l'affertion se trouvera consorme à la vérité.

J'ai dit que la gageure est un contrat halardeux; parce que dans cette stipulation réciproque & conditionnelle, il y entre du hasard, pussqu'il ne dépend pas des parieurs de faire notre que l'événement ou la chosé sur laquelle ils ont gagé, existe ou n'existe pas.

Lorfque l'on parie fur un événement déja paife, la gageure n'en est pas moins honne, quand même l'un des contractans fauroit certainement la vérité; en effet, quiconque se détermine volontairement à parier contre quelqu'un, fans rechercher si ce quelqu'un est assuré ou non de ce qu'il foutient, est cense vouloir bien courir risque de son argent contre une personne qui peut jouer à jeu fur; & lorsque ce cas arrive, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même s'il s'abuse. A plus forte raison la pareure est-elle bonne, lorsque l'un des gageurs déclare qu'il est parfaitement informé de ce dont il s'agit, & avertit la personne qui est d'un avis oppose, de ne point s'engager dans un parti téméraire.

Autre chofe est néamnoins, si avant que de parier fur un fait ou un événement incontru, l'un demande expessiment à l'autre ce qu'il en fait : car en ce cas-là, si la personne questionnée fait femblant d'ignorer ce dont elle est infruite pour obliger l'autre à gager, il y a de la mauvaise soi de la part; se par confèquent la agegree est nulle.

Celle de Samfon contre les Philiftins, pour l'explication de fon énigme, devenoit nulle de droit par une autre raifon, favoir, parce que l'énigme par lui propofée, n'étoit pas dans les regles, & pouvoit s'expliquer de plufieurs façons différentes, qui n'auroient pas été la fien-

Tome VIL

ne, & qui auroient peut - ètre mieux valu. On fent bien que les jeux de mots & d'efprits ne font pas plus licites dans les gagesores que dans les autres engagemens de la fociété.

GAG

En général, c'elt dans la droite raifon, & dans l'application des principes de la nature des contraes, qu'il faut puifer se jugemens fur la validit ou nonvalidité des gegeorer: car d'un côté, le droit civil elt très-concis fur cot fujet, & ne fournit aucunes lumières; de l'autre, les ufiges des divers Eras de l'Europe à cet égard, ne s'accordent pas enfemble. ». ConTable.»

Les gagenres étoient usitées chez les Romains; on les appelloit fponfones, parce qu'elles se faisoient ordinairement par une promesse réciproque des deux parties, per fispulationem s' respipulationem; au lieu que dans les autres contrats, l'un stipuloit, l'autre promettoit.

En France on appelle ce contrat gaguer, parce qu'il eft ordinairement accompagné de confignation de gages; car
gager lignifie proprement bailer des gague vo configuer fargent; comme on dis
gager l'amente, agger le ravdent. Néanmoins en France on fait auffi les gagerraves par fimples promelfes réciproques
fans dépofer de gages; às ces gaguers en
laiftent pas d'être obligatoires, pourvu
qu'elles foient faites par des perfonnes
capibles de contracter & fur des chofes licites; & que vil aggir d'un fait, to
le doute. Le doute le doute.

Les Romains faifoient auffi comme nous des gageures accompagnées de gages; mais les fimples sponsions étoient plus ordinaires.

Ces fortes de sponsions étoient de deux fortes, sponsio erat judicialis aut Indicra.

Sponsio judicialis étoit lorsque dans un M 90

jet de la contestation. Cette premiere sorte de gageure se faifoit ou par stipulation ou restipulation, ou per sacramentum. On trouve nombre d'exemples de gageures faites par stipu-

lations réciproques dans les oraifons de Ciceron pour Quintius, pour Cecinna, contre Verrès, dans fon livre des ofices ; dans Varron, Quintilien, & autres auteurs.

La gageure per sacramentum est lorsque l'on déposoit des gages in ade sacrâ. Les Grecs pratiquoient auffi ces fortes de gageires, comme le remarque Budée. Ils déposoient l'argent dans le prytanée; c'étoit ordinairement le dixieme de ce qui faifoit l'objet du procès, lorfeuc la contestation étoit entre particuliers. & le cinquieme dans les causes qui intéressoient la république, comme le remarque Julius Pollux. Varron explique très-bien cette espece de gageure on configuation dans fon liv. II. de la langue latine. C'est fans doute delà qu'on avoit pris l'idée de l'édit des confignations, autrement appellé de l'abbréviation des procès, donné en 1563, & que l'on voulut renouveller en 1587, par lequel tout demandeur ou appellant devoit configner une certaine somme proportionnée à l'objet de la contestation; & s'il obtenoit à ses fins, le défendeur ou intimé étoit obligé de lui rembourfer une pareille fomme.

L'usage des gageures judiciaires fut peu a-peu aboli a Rome; on y substitua l'action de calomnie , pro decima parte litis, dont il est parlé aux injtis. de pena temere liti ant. ce qui étant aufli tombé en non - usage, fut depuis rétabli

par la novelle 112 de Justinien.

On dittinguoit auffi chez les Romains deux fortes de pageures , ludicres. L'une qui le faisoit par stipulation réciproque. & dont on trouve un exemple mémorable dans Pline, liv. IX. chap. xxxv. où il rapporte la gageure de Cléopatre contre Antoine; & dans Valere Maxime, liv. II. où est rapportée la gageure de Valerius contre Luctatius. Il est aussi parlé de ces gageures en la loi 3. au digeste de aleo luju es aleat, qui dit, licuiffe in ludo qui virtutis caufa fit iponfionem facere; fuivant les loix Cornelia Es Publicia, alias non liquille.

L'autre sorte de gageure, Indicre, se faifoit en dépofant des gages, comme on voit dans une églogue de l'irgile.

Depono, tu dic mecum quo pignore certes.

Il en est parlé dans la loi si rem, au digeste de prascriptis verbis, par laquelle on voit qu'on mettoit affez ordinairement les anneaux en gage, comme étant plus en main que toute autre chose : fi quis, dit là loi, sponsiones causa annulos acceperit, nec reddat victori, prefcriptis verbis adversus eum actio competit. Planude rapporte que Xantus, maitre d'Esope, ayant parié qu'il boiroit toute l'eau de la mer, avoit donné son anneau en gage. Cette forte de gagenre per depositionem pignorum étoit la seule usitée chez les Grees, comme il résulte d'un paifage de Demosthenes; lequel en parlant d'une gageure, dit qu'elle ne pouvoit sublister, parce que l'on avoit retiré les gages.

On ne doit pas confondre toutes fortes de gageures avec les contrats aléatoires, qui font proferits par les loix ; & c'eft une erreur de croire que toutes fortes de gageures foient defenducs, qu'il n'y ait jamais point d'action en justice pour les gageures, a-moins que les gages ne foient

dépofés. Ce n'est pas toujours le dépoté des gages qui rend la gageure valable; c'est plutôt ce qui fait l'objet de la gageure; ainsi elles sont rejettées ou admése en justice, sélon que les personnes qui out fait ces gageures sont capables, ou non, de contracter, & que l'objet de la gageure est légitime.

GAIETE, f. f., Murale. La gaieté cft l'expression de la joye; elle se manifeste par les manieres, le ton, le rire, les discours, les gestes. Souvent il ne faut qu'un certain tour d'imagination, pour faire fuccéder la plus grande gaieté aux marques de la douleur la plus amere. Cela arrive fréquemment aux enfans, quelquefois aux femmes, parce que chez eux l'impression de l'imagination est prompte & vive. La joie est dans le cœur; la gaieté est dans les façons d'agir; l'une ne s'appercoit pas toujours; l'autre est constaniment sensible : l'une confifte dans un doux fentiment de l'ame, l'autre dans une agréable fituation d'esprit, qui se montre, ou qui éclate an deliors

La joye intérieure permanente & vétitable dépend du fentiment de fa propre perfection, du contentement de fon fort, de la fatisfaction de foi-même; a solrs cette joye produit une gaieré douce & habituelle, parce que l'ame est fans regerts pour le palié i lans chagrin, peur le préfent, fans inquiétude pour l'avenir. On peut éprouver une joye paffigere, produite par le plaifir, fans ter gait mais on ne fauroit être content de foi & de fon état, fans montere de la gaieté.

Si cette joye n'est pas proportionnée au prix de l'objet; si elle nait de l'efpérance ou de la possession d'un bien faux ou imaginaire, strivole ou apparent; si ce bien est incapable de contribuer à notre perfection, ou s'il est propre plutôt à produire en nous quelqu'imperfection, alors cette joye elt infeufie, ou exceffive; elle elt paffagere, comme les fonges du matin, qui évanouiffent au reveil; e'cf une illufion qui fe diffipe, comme le muage emporté par le veut. Cette joye ne fauroit produire une guieté habituelle, ni même durable.

Dès que la joye n'est pas dans les fentimens rasionables d'un cœut vertueux, elle est fuivie, ou plus tôt ou plus tât d, et quelqu'amertume, l'emblable à l'erreur de l'enfant sins expérience, qui veut jouer avec la siamme qui le brule, mais qui réjouisfoit se yeux. Cette joye faulse produit tot ou tard la tristesse au lieu de la gaises, le repentir à la place du contenment.

Il n'y a donc de gaieté inaltérous que celle qui nait de la railou, de l'habitude de la vertu, & du fentiment inti-me de fa propre perfection. » Fétert Fé.

Le chagriu vient du mécontentement, il produir l'humeur chagrine, qui est directement oppolés à la gaieté. La trifetie est casifice par de grandes afflicitous; elle écoufie pour un tenne faguer tous est par le coufie pour un tenne la grent entenent de tient plus au physique: in on 3'y livre, en fe laissant dominer par de fonbres idées, la gaieté est peu-à-peu bannie de l'esprit, comme la joye l'est du cœur.

Dans le chagrin l'espiri devient inquiet, si l'on n'a pas assize de force, de fagesse, de modeltie pour modérer son mécontentement. Le cœur est infensiblement accablé par la triflesse, si on l'entretient, ou si on ne fait pas régler fa fensibilité par la ration, & sa douleur par les sentimens de la résignation. La mélancolie, à laquelle on s'abandonne, altrée même le sang & le caractere, si par des amusemens & par ractere, si par des amusemens & par le travail, par des affaires & des divertissemes, par l'exercice du corps & les sécours de la médecine, onn'en prévient pas les funettes effets. Dans tous ces cas la gaieté est bannie de l'esprit avec la raison, qui seule peut l'entretenir, ou la ramener.

La gaieté pour le foutenir, doit toujours le manifert d'une maniere décente & raifonnable : elle elt décente, quand elle convient dans sa maniere de paroirre, au tems, aux lieux, aux perfonnes, aux uiages, aux circonflamces : elle est raifonnable, lorque l'expression est proportionnée au prix du juiet qui la fait naitre, conforme au fentiment de sa propre perfection, & Pestêt d'une joye vraie & légitime.

Ce fonds de gaieré, qui met le prix du fentiment aux biens que l'on pol. féde, & qui confole de ceux qu'on n'a pas, qui augmente la valeur des moindres jouislances, & qui émousse les traits de la plus vive douleur; ce fonds de gaieré habituelle est presque toujours un temoignage de la féréniré de l'ame, ou la marque d'un cœur bon & modeste, ou l'este d'un cœur bon & modeste, ou l'este d'une fanté ferne, confervée par la modération : il suppose par contiquent de la fagesse, à la gaieré ne fiquent de la fagesse, à la gaieré ne fiquent de la fagesse, à la gaieré ne fiquent de la fagesse, à la gaieré ne fique trè de constante & soutenue sans vertu.

La gaiet ell fouvent tout à la fois la caule & l'effet de la fant; a mais elle ne fauvoit flubfilter conflamment avec les l'ambitions de l'autoit flubfilter conflamment avec les l'ambition, de l'avarice, de l'impureté, de l'ampured, de l'autoit de la haine, de l'envie, de le vengeance, de l'orgueil. L'elprit modéré & le cœur tranquille peuvent feuis l'entretentri avec quelque égalité & d'une maniere foute-nue. (B. C.)

GAÌN, f.m., Jurifpr. Ce terme s'applique dans cette matiere à plusieurs obiets différens. Le gain d'une cause, instance ou procès, c'est lorsqu'une partie obtient à ses sius.

Le gain de la dor, est le droit que le mari a dans certains pays & dans certains cas de retenir pour lui en tout ou en partie la dot de sa femme prédécédée.

Ce gain ou avantage est aussi nommé gain de noces desanies, droit de retention de contr'augment, parce qu'il est opposé à l'augment de dot que la femme survivante gagne sur les biens de son mari. Le gan conventionnel, est un gain de

Le gain conventionnel, ett un gain de nôces & quelquefois aufii de furvie, qui est fondé ou reglé fur le contrat de mariage. Voyez ci-après gains susptiaux. Le gain contamier, ett le gain de nô-

ces & de furvie que le mari ou la femme qui a furvécu a fon conjoint, gagne fuivant la coutume ou l'ufage fur les biens de ce conjoint prédécédé.

Le gain de nôces, est un avantage qui est acquis au mari ou à la semme, à cause du mariage sur les biens de l'autre conjoint.

Il y a des avantages qui font tout-àla-fois gains de nices & de furvie, d'autres qui font gains de nices fimplement. Voyez ci-après gain nuptial & gain de furvie.

Le gain meptial, est un avantage qui revient au mari ou à la femme sur les biens de l'autre conjoint, & qui lui est accordé en saveur du mariage.

Ces fortes de gains sont sondés sur la loi, ou sur le contrat de mariage, ou sur un usage non écrit qui a acquis force de loi

Par le terme de gains nuptiaux pris dans un sens étendu, on comprend quelquesois généralement tous les avantages qui ont lieu entre conjoints en faveur de mariace.

Lorfque ces avantages font reglés par

le contrat de mariage, il faut se conformer au contrat.

S'il n'y a point de contrat ou qu'il n'en parle point, en ce cas on fuit la loi ou l'ufage du lieu où les conjoints ont d'abord établi leur domicile.

Les gains nuptiaux pour la femme se reglent communément à proportion de sa dot, & pour le mari à proportion du gain que doit avoir la semme.

Lorsque ces gains n'excedent point ce qui est fixé par la loi ou par l'usage, ils ne sont pas réductibles pour la légitime, mais ils sont sujets au retranchement de l'édit des secondes nôces.

Ils ne sont ordinairement exigibles qu'un an après la mort du conjoint prédécédé; les intérêts n'en sont dus que du jour de la demande; leur hypotheque est du jour du mariage ou du contrat, s'il y en a un qui les regle.

Ces fortes de gains font ordinairement reversibles aux enfans, à moins qu'il n'y ait clause au contraire.

Dans le cas où ils font reversibles, le furvivant doit donner caution, mais il a une virile en propriété dont il peut difposer comme bon lui semble.

Si le furvivant se remarie ayant des ensans, il perd tout droit de propriété dans les gains nuptiaux, même dans la virile, & est obligé de reserver le tout à ses ensans.

Le furvivant qui ne pourfuit pas la vençance de la mort du prédécédé, ou qui eft lui-mème auteur de fa mort, et privé des gains meprianx ; les femmes en font encore privées lorsqu'elles font convaincues d'adultere, ou qu'elles ont quit-té leur mari fans caulé lègitime, ou qu'elles fe remarient à des perfonnes indiagnes, qu'elles fe remarient ans l'an du deuil, ou qu'elles vivent impudiquement après la mort de leur mari,

Les enfans n'ont aucun droit certain

dans les gains maptiaux du vivant de leurs pere & mere, quand on les fait renoncer d'avance à ces fortes de gains maptiaux; il faut que la renonciation en falle mention nommément, parce que ces gains fout un troitieme genre de biens que les enfans ont droit de prendre, quoiqu'ils ne foient point héritiers de leurs pere & mere.

Le gain de furvie, est celui qui n'est acquis que par le prédécès de quelqu'un; on comprend sous ce terme toutes les douations qui sont faites à condition de survivre au donateur.

GALANTERIE, f. f., Movale. On peut confidérer ce mot fous deux acceptions générales; 1º. c'elt dans les homes une attention marquée à dire aux femmes, d'une maniere fine & délicate, des shofes qui leur plaifen, & qui leur douneut bonne opinion d'elles & de nous. Cet ar qui pourroit les rendre meilleures & les confoller, ne fert que trop fouveut à les corrompter.

On dit que tous les hommes de la cour font polis; en supposant que cela foit vrai, il ne l'est pas que tous soient galans.

L'usage du monde peut donner la politesse commune: mais la nature donne seule ce caractere séduisant & dangereux, qui rend un homme galant, ou qui le dispose à le devenir.

On a prétendu que la galanterie étoit le leger, le délicat, le perpétuel menfonge de l'amour. Mais peut-être l'amour ne dure-t il que par les fecours que la galanterie lui prête : féroit - ce parce qu'elle n'a plus lieu entre les époux, que l'amour cellé?

L'amour maiheureux exclut la galanterie; les idées qu'elle inspire demandent de la liberté d'esprit; & c'est le bonheur qui la donne.

Les hommes véritablement galans

font devenus rares; ils femblent avoir été remplacés par une espece d'hommes avantageux, qui ne mettant que de l'affectation dans ce qu'ils font, parce qu'ils n'ont point de graces, & que du jargon dans ce qu'ils disent, parce qu'ils n'ont point d'esprit, ont substitué l'ennui de la fadeur aux charmes de la galanterie.

Chez les Sauvages, qui n'ont point de gouvernement réglé, & qui vivent presque sans ètre vetus, l'amour n'est qu'un besoin. Dans un Etat où tout est esclave, il n'y a point de galanterie, parce que les hommes y font sans liberté & les femmes fans empire. Chez un peuple libre, on trouvera de grandes vertus, mais une politeffe rude & groffiere: un courtifan de la cour d'Auguste seroit un homme bien fingulier pour une de nos cours modernes. Dans un gouvernement où un seul est chargé des affaires de tous, le citoyen oisif placé dans une situation qu'il ne sauroit changer, pensera du moins à la rendre supporta-ble ; & de cette nécessité commune naitra une fociété plus étendue : les femmes y auront plus de liberté; les hommes fe feront une habitude de leur plaire ; & l'on verra se former peu-à-peu un art qui fera l'art de la galanterie : alors la galanterie répandra une teinte générale fur les mœurs de la nation & fur fes productions en tout genre; elles y perdront de la grandeur & de la force, mais elles y gagneront de la douceur, & je ne fais quel agrément original que les autres peuples tacheront d'imiter, & qui leur donnera un air gauche & ridicule.

Il y a des hommes dont les mœurs ont tenu toujours plus à des systèmes particuliers qu'à la conduite générale; ce font les philosophes: on leur a reproché de n'etre pas galans; & il faut avouer qu'il étoit difficile que la gulan-

terie s'alliat chez eux avec l'idée severe qu'ils ont de la vérité.

Cependant le philosophe a quelquefois cet avantage fur l'homme du monde, que s'il lui échappe un mot qui foit vraiment galaut , le contraste du mot avec le caractere de la personne, le fait fortir & le rend d'autant plus flatteur.

2º. La galanterie considérée comme un vice du cœur, n'est que le libertinage auguel on a donné un nom honnète. En général, les peuples ne manquent guere de masquer les vices communs par des dénominations honnètes. v. Co-QUETTERIE.

GALERE, f. f., Jurifpr. Ce terme est pris dans cette matiere pour la peine que doivent fubir ceux qui font condamnés aux galeres , c'est-à dire à servir de forçat fur les galeres du fouverain.

On compare ordinairement la peine des galeres à cello des criminels, qui chez les Romains étoient condamués ad metalla, c'est-à-dire aux mines. Cette comparation ne peut convenir qu'aux galeres perpétuelles; car la condamnation ad metalla ne pouvoit ètre pour un tems limité, au lieu que les galeres peuvent être ordonnées pour un tems : auquel cas, elles ont plus de rapport à la condamnation ad ops publicum, qui privoit des droits de cité, fans faire perdre la liberté.

Quelques auteurs ont cru que la peine des galeres étoit connue des Romains, entr'autres Cujas, Paulus, Suidas, & Josephe; la plupart sont sondés sur un paffage de Valere Maxime, lequel en parlant d'un imposteur, qui se disoit fils d'Octavie , fœur d'Auguste , dit que cet empereur le fit attacher à la rame de la galere publique, mais cela fignifie qu'il y fut pendu, & non pas condamné à ramer. La plus faine opinion est que la peine des galeres n'étoit point ufitée

chez les Romains, ainsi que le remarque Anne Robert; & en effet, on ne trouve daus le droit aucun texte qui faile mention de la peine des galeres; ce qui vient fans doute de ce que les Romains avoient beaucoup d'elclaves & de prisonniers de guerre qu'ils employoient sur les galeres.

On pourtoit plusôt croire que la peine se galerse téoit ufitée chez les Grees, fuivant ce que dit Plutarque in Lygiadro, que Philode avoit perfuade aux Athéniens de couper le pouce droit à tous leurs prisonniers de guerre, afin que ne pouvant plus tenir une pique, ils pusent néanmoins faire mouvoir une

GALERIEN, f. m., Jurifyr., criminel condamné à fervir de forçat fur les galeres pendant un nombre d'années limité, ou à perpétuité: au premier cas, a condamnation à la peine des galeres avec flétriflure, emporte infamite, fans confification de loiens : au fecoud, elle emporte mort civile, conficiation de biens dans les pays où la confification a lieu y de privation de tous effets civils.

La peine des galeres a été fagement établie; elle conferve au fervice de l'Etat, fans danger pour la fociété, des fujets que leurs crimes auroient expatriés ou conduits au fupplice: elle eft d'ailleurs plus conforme aux loix de l'humanité.

GALL, Saint-, Droit public, riche abbaye de bindciftins, fitue en Suific. L'abbà de Saint-Gall jouit des honneurs de la mitre & du tirte de prin e d'empires par l'effet de fes liaifons particulieres avec quelques cantons Suifies; il eftreconnu allié du corps Helvétique, & fon députs figer dans les direts ginérales. Tout ce qui pent être rapporté en freveur des premières fondations monsfi-

tiques, est applicable à celle qui fait le fujet de cet article. Saint Gallus, venu, felon la tradition, des ifles britanniques, accompagné de S. Columban, fut un des premiers apôtres de l'évangile dans la haute Allemagne, Ces courageux miffionnaires, chez des usurpateurs barbares, chez des peuples abrutis par de longues défolations & par l'esclavage, firent succéder à des superstitions abfurdes, fouvent atroces, des dogmes de bienfaifance & d'humilité, les craintes & les confolations d'une vie à venir. Après la mort de Saint-Gall quelques - uns de fes disciples s'établirent dans le lieu où il avoit fixé son hermitage. Les cellules se multiplierent ; le travail, aidé d'une dévotion bienfaisante, procuroit à ces folitaires les objets de leurs premiers besoins. Vers l'an 720, environ quatre-vingt ans après la mort de Gallus, un comte Waldram obtint de Pépin, qui fut peu après roi des François, la permission de donner à cet établiffement la forme reguliere & folide d'un monastere, sous la regle de S. Bénoit. Andomare en fut le premier abbé.

L'exemple des vertus austeres, valoit à ces premiers cénobites une confidération, dont ils se servoient quelquesois pour arrêter les passions injustes & pour tempérer les mœurs sauvages des princes & des grands. Leurs retraites privilégiées servirent d'azyle à des cultivareurs dépouillés, à des serfs désespérés. On vit autour de ces fondations les défrichemens s'étendre, les solitudes se peupler, des bourgs se former ou des cités se relever de leurs cendres. Il n'est pas douteux, que la ville de Saint-Gall, doit sa premiere existence à l'abbaye du même nom, & qu'une partie du district circonvoisin lui doit, ou sa premiere population ou du moins les premiers progrès de sa culture.

96

Les richeffes avoient excité l'ambition chez ces hommes voués à l'humilité & aux méditations paifibles. Les évêgues convoitoient les revenus des abbayes; on employoit les armes temporelles pour s'attaquer & pour se défendre. Entrainés par les mœurs du fiecle, ces princes ecclésiastiques armoient leurs vaffaux & faifoient la guerre avec la même cruauté qu'on reproche à la noblesse de ces tems d'anarchie. Les abbés de Saint-Gall eurent fouvent de ces querelles fanglantes avec les évèques de Constance, les abbés de la Reichenau, les landgraves de la Tourgovie, &c.

empire & peu après les décorations de la

dignité épiscopale.

Si dans les premiers tems de leur inftitution, ces fociétés confacrées au culte divin avoient sur-tout mérité le respect des peuples, par la protection des ferfs opprimés, ils n'eurent dans la fuite aucun scrupule d'exercer tous les droits établis par les coutumes féodales fur les fujets qu'ils avoient acquis. L'infolente avidité de leurs employés porta vers le commencement du quinzieme fiecle, les Apenzellois à la revolte. Après une guerre fort vive & des succès variés, ces peuples obtinrent leur entiere indépendance. v. APENZELL.

La bourgeoifie de Saint-Gall, d'un autre côté, s'étoit aussi soustraite à l'autorité des abbés; ils eurent en elle une rivale inquiete. Par une alliance avec les quatre cantons, Zuric, Lucerne, Schweitz & Glaris, en 1451, l'abbaye s'affura des protecteurs; & par l'acquifition du pays de Toggenbourg, qu'elle acheta en 1468, des héritiers du dernier comte, pour 14500 florins du Rhin. elle se dédommagea de la perte du pays d'Apenzell. Le premier avantage qu'elle retira de cette acquisition, fut la suppression d'une abbaye dédiée à S. Jean. dont les revenus furent réunis à celle de Saint-Gall.

Vers la fin du XVº siecle, l'abbé Ulrich donna occasion à une vive querelle avec la ville de Saint-Gall. Il demandoit du terrein pour agrandir le monastere, & vouloit établir une porte dans l'enceinte qui sépare l'abbaye d'avec la cité. Les bourgeois refuserent sa demande & s'opposerent à son projet. Piqué de ces contradictions il se détermine de transporter le monastere à Roschach, sur le bord du lac de Constance. A peine le bâtiment fut - il élevé hors des fondemens, que les S. Gallois, avec l'aide des peuples d'Apenzell & des propres fujets de l'abbaye, allerent le démolir; ils craignoient également l'agrandissoment de ces religieux dans le voifinage, & la perte des profits & falaires par leur éloignement. Les cantons, appellés par leur allié protégé, foumirent à main armée ces peuples irrités, & les condamnerent à des frais & dédommagemens considérables; le projet d'un nouveau monastere fut supprimé.

Il étoit aifé de prévoir que la doctrine des réformateurs trouveroit des dispositions favorables dans des eforits accoutumés à luter contre le pouvoir des eccléfialtiques, devenus leurs maîtres ou les rivaux de leurs immunités. La bourgeoisie de S. Gall, une grande partie des peuples d'Apenzell & des fujets immédiats de l'abbave, embrasserent cette doctrine. Le culte protestant se fit dans l'enceinte même du monastere, & l'abbé se retira en Souabe. Mais l'issue de la guerre de religion, favorable au parti catholique, rétablit ses affaires, & quoique parmi ses sujets même un grand nombre demeurat attaché au culte réformé, ses droits & sa souveraineté surent maintenus.

Les liatíons qu'il prit dès - lors avec les Estas catholiques de la Suifia, & fon affociation aux traités particuliers de ces Estas avec la France, non-feulement le raffurerent fur les posfessions, mais elles ouvrient à fes deputes l'accès aux distes des cantons. Il jouit de tous les avantages d'un mombre affocié à la lique Helvétique, & s'oblige à fournir mille hommes pour l'armée confédérée, en cas d'une attaque de la part d'un ennemi étranger. ». Cors l'Elley Frigue.

Déja vers le milieu du XV fiecle, la riche fuccefilon des comtes de Tokenbourg avoit fourni le préceste de la premiere guerre civille, la plus finglante & la plus opinitaire entre les Suifles. Le choc des tires de l'abbé avec les immunités des peuples, & la méfannce mourrie par la divertife des cultes, ne ceffoient de produire des griefs & des dificordes dans ce petit pays. Ces quere fles brosildans ce petit pays. Ces quere fles brosildans ce petit pays. Ces quere fles brosildes de l'années de la plus de la plus de Zuric & de Berne, deux fisis victorieux, déterent les conditions de la paix. L'abbé réfuigé en Souabe, g'e réufiois

Tome VIL

opinitatement à l'accommodement qui a été accepté par fon fuccesseur en 1718. Les difficultés qui refloient encore n'ont pu être terminées qu'en 1758, par la médiation des deux cantons suf-mentionnés.

On compte à l'abbé ou prince de Saint-Gall 91800 fujets dans les anciens domaines du chapitre, dans quelques terres situées en Tourgovie, où le port d'armes lui appartient, & dans le Tokenbourg. Ses droits font moins étendus dans ces deux derniers districts. Par une clause ajoûtée en 1590, au traité d'alliance ou de combourgeoisse perpétuelle avec quatre cantons , l'abbé a donné à ses protecteurs le droit d'établir, en leur nom, un controlleur ou commandant, sous le titre de capitaine du pays, qui a le rang de consciller intime, avec le droit d'ailister aux audiences, & de percevoir la moitié des bamps pour le compte des cantons. Les cantons pourvoient de deux en deux ans à tour de rôle à cet office; celui qui le remplit, réside à Wyl; cependant sa commission ne s'étend ni sur cette petite ville, ni fur le Tokenbourg. C'est un juge de paix, qui doit veiller fur les immunités réfervées aux peuples, dont les cantons sont en vertu du traité les garants & les arbitres. Au reste l'abbé fait exercer la justice & la police par des baillifs ou juges scculiers, subordonnés à diverses chambres, dans lesquelles des religieux siegent & ont la principale influence.

Il faut tenir compte à quelques monaîteres de nous avoir confervé quelques refles de la littérature ancienne. Sculs dépoficaires de l'art d'écrire pendant plufieurs fiecles, ces cénôbites , plurôt par dévotion ou par oifiveté, que dans le but de s'inftruire, s'amufoient à copier & à peindre des évangiles, des

missels, des eroniques, quelquesois d'anciens auteurs, dont ils ne favoient pas apprécier le mérite. On compte aujourd'hui autour de mille manuscrits dans la bibliotheque du monastere de S. Gall, la plupart sur du parchemin. Ce trésor littéraire fut fauvé lors de la révolution de 1712; les livres imprimés de cette bibliotheque affez nombreuse, furent en grande partie dispersés. Un abbé Ratgut avoit commencé déia vers la fin du neuvieme sieele, à former ce dépôt. Il a été utile aux peres du concile de Constance. Les religieux eux-mêmes y firent fi peu d'attention, que ces manufcrits demeurerent long-tems entailes dans la pouffiere d'une tour. C'est de ce cahos qu'on tira, vers l'année 1413, les manuferits de Pétronius, de Silius Italieus & de Valerius Flaceus, Pogeii

Epift. (D'A.) GALL, Saint., Droit public, ville & petite république indépendante, située dans la Suisse & associée au eorps Helvétique. La fondation du monastere de Saint - Gall occasionna l'établissement d'un bourg dans ee lieu ; après l'invafion des Huns ou Hongrois dans le Xe fieele, les habitans dispersés s'étant rasfemblés, se munirent contre de nouvelles attaques par l'enecinte d'un mur. D'abord sujette des abbés, cette ville, une des plus anciennes de la Suisse, obtint successivement diverses immunités de ses maitres & des empereurs. Fréderie II. la reconnut ville immédiate de l'empire, & Rodolphe I, rendit ee droit inaliénable. Pendant cette révolution lente, qui éleva les communes dans tout le ressort de l'empire, la bourgeoisse de Saint-Gall, par des alliances avec diverles villes de la Souabe & de l'Helvétie, étendoit & fortifioit ses privileges; elle profitoit des eireonstances pour se racheter de quelques affujettiffemens. La, reffembler aux enfans pour hériter du

même guerre contre l'abbé , qui affranchit les peuples d'Apenzell , rendit aussi la ville de Saint-Gall presqu'indépendante. Dans la suite elle obtint, par l'entremife de quelques cantons & pour prix d'argent, son entiere libération de toutes les prétentions de l'abbave.

Quand cette petite république vit le prince abbé de Saint - Gall rechercher l'appui des cantons, elle s'empressa, de fon côté, à se lier, par un traité pareil de combourgeoisse, avec les cantons de Zurie , Berne , Lucerne , Schweitz , Zoug & Glaris. Cette levée de bouelier inconfidérée, pour détruire le nouvel établissement des religieux de Saint-Gall à Rosehach, dont il a été fait mention dans l'article précédent, lui couta la perte de quelques jurisdictions & domaines, que les eantons confiquerent, & vendirent les unes à l'abbé, les autres au feigneur de Sax.

Lors de la réformation, embraffée par la bourgeoisse de Saint-Gall, celle - ci pouvoit espérer non-seulement de voir le monastere sécularisé, mais de profiter de ses dépouilles. La défaite des Suisses réformés fit évanouir ces espérances : mais la ville conferva le nouveau culte, que l'intéret politique lui rendoit encore plus cher. Elle devint le théâtre du fanatisme des anabaptistes. Chaque idiot s'appliquant à la lecture de l'Ecriture fainte, & fe trompant, à l'hafard, fur le sens ou littéral ou mystique des livres facrés, y puisoit quelque opi-. nion extravagante; on vit, dans les. campagnes, des fanatiques excufer leurs débauches par le principe que les faints ne peuvent pécher; on en vit d'autres. affecter non-seulement une simplicité. mais une négligence, une malpropreté puérile, & sollieiter les châtimens destinés à l'enfance, sur l'idée qu'il faut

royaume des cieux; cnfin, on vit un frere infipiré décoller de lang froid, fon frere, qui se présentoit au coup en bénissant Dieu. La évérité des punitions n'auroir peux - être pas fust fintor pour arrèter l'épidémie de ces solies scandaleuses, si le empris & l'épuisement méme des imaginations égarées n'avoient concourur à la faire cesser.

Le différend qu'eut la bourgeoisse avec l'abbaye, en 1566, au sujet d'un mur & d'une porte de separation, se termina par un arrangement entier de toutes les prétentions réciproques. Il s'éleva un tumulte en 1697, à l'occasion d'une procession des catholiques, & du refus que firent les prêtres, de baiffer les croix & les enfeignes en paffant par la ville. On prit les armes, on fit des barricades : mais le calme fut rétabli par l'entremise des alliés. En 1712. l'abbé obligé de fuir devant les troupes des cantons protestans, mit le monaftere sous la fauvegarde des bourgeois, qui l'ouvrireat aux vainqueurs par capitulation.

Le gouvernement à Saint-Gall, est une aristocratie & démocratic mixte. La bourgeoisie est partagée en six corporations ou tribus, outre celle des familles nobles. Chacune des fix tribus fe choifit trois présidens ou tribuns, qui alternent dans leurs fonctions. Douze de ces tribuns siegent dans le senat ou confeil étroit, avec les trois bourguemaitres, dont la charge alterne aussi d'une année à l'autre . & avec neuf confeillers, choisis indistinctement parmi tous les citovens. A ces vingt-quatre sont ajoûtés onze de chaque tribu bourgeoife pour former le grand conscil des nonante. La bourgeoisse en corps fait l'élection du bourguemaître. Les tribuns sont choisis par les corporations. Le fénat élit ses membres des

confeils, &c. Nous ne fatiguerons pas le lecleur par de plus grands décials fur la régence, fur l'adminification de la juftice & de la police. Pour la défenfe de la ville la bourgeoifie est partagée en neuf compagnies de milice, une de canoniers & deux de grenadiers, dons Pune doit fevrir à cheval.

Saint - Gall n'a pour tout territoire, qu'une banlieue très-refferrée. Elle eft. à proportion de son étendue, très-bien peuplée. On compte dans la ville & les fauxbourgs huit mille trois cents ames. On y trouve cet ordre simple, cette économie & propreté que donne l'habitude du commerce, & qui se maintient plus aifement dans une fohere bornée, où l'attention des magistrats est en même tems moins distraite par la multiplicité des obiets. & mieux éclairée par des citoyens, qui jouissent du plaifir de leur liberté dans le droit de furveiller la regence. Les dépenfes publiques sont prises sur le produit de quelques droits d'entrée & de fortic , & fur une contribution annulle réglée par le grand confeil, & à laquelle les citoyens absens restent également assu-

La ville de Saint-Sall, en vertu de fa combourgooife avec fix cantons, jouit du titre d'affocié du corps Helvétique. Depuis 1666, un député de fa part eft admis aux dietes générales des Suifiés. Elle participe à divers traités des cantons, particulierement des cantons évangeliques, avec des puisfances étraugeres, & aux privileges que ces traités procurent à la nation ches fas voifins. Comme ville marchande elle profite particulièrement des immunités accordées aux Suiffes par la France. (D'A.)

GALLES, le pays de, Drois public, autrefois nommé Cambrie, en latia N 2 Cambria, Vallia, & en anglois Wales; principauté d'Angleterre, bornée à l'est par les comtés de Chester, de Shrop, de Hereford, & de Montmouth; à l'ouest & au nord par la mer d'Irlande, & au midi par le canal de Saint-

Georges.

La principauté de Galles est restée pendant plusieurs siecles indépendante de l'Angleterre, dans cet état primitif & presque sauvage où César la trouva, & que Tacite représente comme l'état des Bretons en général. Pendant les invasions des Saxons, ceux des anciens habitans de l'isle, qui avoient embrassé le christianisme, se resugierent dans ce pays défendu par la nature, où ils trouverent un afyle pour eux & pour leur religion. Quand les conquérans se furent convertis eux - mêmes , & eurent établi des gouvernemens folides & puiffans, cette retraite des anciens Bretons se resserra; on en conquit par degrés plusieurs parties, & on mit fin à leur fauvage indépendance. Nous trouvons de bonne heure, dans l'histoire d'Angleterre, les princes de Galles faifant hommage à la couronne d'Angleterre. Ce fut fous le regne d'Edouard I. que la ligne des anciens princes fut éteinte. & que les fils aînés des rois d'Angleterre prirent le nom de cette principauté. Elle fut entierement réunie à la couronne, par une cspece de résomption sécodale ; & c'est ainsi que s'exprime à ce sujet le statut de Rutland, ou le dixieme d'Edouard I. Terra Wallie cum incolis sius prius regi jure feodati subjecta, jam in proprietatis dominium totaliter , & cum integritate conversa est, & corona regni anglia tanquam pars corporis ejusdem annexa & unita. Le statut de Galles (ou le douzieme d'Edouard I.) fit plusieurs change-

principauté. Il les rapprocha de celles d'Angleterre, pour les procédures judiciaires; mais il leur laissa partie de leur police, & fur-tout ce qui concernoit les héritages & leurs loix, qui partageoient également les terres entre les enfans males, au lieu de les accorder à l'ainé. Les ttatuts subsequens diminuerent les privileges de la province : & leur indépendance fut entierement ancantie par le vingt-septieme slatut de Henri VIII. chap. 26. Ce brave peuple, dépouillé par degré de ses droits, entra dans ceux des Anglois. Cette politique généreuse avoit déja été pratiquée avcc fuccès par les Romains : en foumettant l'Italie par leurs armes, ils fe l'attacherent, en lui faifant partager leurs privileges.

Le vingt - septieme statut d'Henri VIII. a fixé irrévocablement le fort de cette province. Il porte, 1°. qu'elle sera unie, à perpétuité, au royaume d'Angleterre; 2°. que les Gallois joniront des mêmes droits & privileges des autres sujets du roi ; 3°. que la succession aux terres scra désormais réglée comme elle l'est en Angleterre ; 4°. que les loix angloifes y feront observées & nulles autres, à l'exception cependant de quelques regles de police particulieres à cette principauté, qu'elle conferva. Les statuts trente-quatre & trente-cing du même roi, confirment les loix précédentes. Ils divisent la principauté en douze comtés, & fixent l'état qu'elle a pris, & qui dure encore. Elle ne differe des autres provinces du royaume. que par quelques privileges particuliers, dont le plus important est d'avoir des cours de justice iudépendantes de celle de Westminster : les autres sont ; de peu de conféquence. (D. G.)

me d'Edouard I.) fit plusieurs change- GALLUS, Caius Aquiliu, Hist., mens importans dans les loix de cette List., l'artisan le plus adroit & le plus.

Equitable des cautions, eut plusieurs disciples illustres. De ce nombre fut Servius Sulpicius, qui infera dans fes livres, quelques fragmens de son maitre. Les livres d'Aquilius n'arriverent pas en entier jufqu'au tems de Pomponius. Il reste dans le digeste, selon le témoignage des autres jurisconsultes, quelques monumens de ce grand homme. Ce sont quelques formules trèscélebres, telles que l'acceptilation aquilienne, la maniere d'instituer héritiers les posthumes, la formule du dol, que Ciceron appelle le remede à toutes sortes de malices, enfin des loix très-utiles fur la réparation du dommage.

Gallus donna des leçons de prudence par ses exemples, & d'équité par ses écrits. Il détruisit les artifices d'Octacilia Latérensis. Cette femme impudique, livrée aux desirs de Caius Visellius Varron, trouvant dans les loix, un obstacle qui empêchoit fon amant malade, de la favoriser par son testament autant ou'elle fouhaitoit, l'engagea à lui déclarer de bouche qu'il lui devoit trois cents mille écus. Quand Varron eut recouvré la fanté, Octacilia, qui, au cas de mort, eût demandé cette fomme aux héritiers de son amant, eut l'impudence de l'appeller lui-même en iustice. nour lui faire cette demande. Gallus . qui faisoit la fonction de juge, & qui s'étoit douté de la fraude, voulant empècher le fuccès de toute autre, la condamna, quoiqu'il ne pût la mettre en évidence, felon les regles ordinaires. Ce fut en faisant venir les principaux de la ville, qui favoient la vérité, & dont il préféra la déposition à celle des témoins ordinaires, & aux écritures. Il déchargea ainsi Varron, & chassa Octacilia de sa présence.

L'équité de Gallus, jointe à fa fagacité, & à fa profonde connoissance du

droit, lui donna en quelque forte l'empire des jugemens. De maniere que, lans avoir tété conful, il avoit toute l'autorité d'un confulaire. Lorfqu'il étoit tribun, il porta la loi de fon nom, qui nous refte. Il avoit fur le mont Viminal, une mailon remarquable par fa magnificence. Il fut préteur avec Ciceron, O.F.?

GANERBIATUS, f. m., Droit fed., ien allemand, Gan. Erbfehafft, corrompu de Gemein. Erbfehafft; fuccellion commune & réciproque, établie en vertu de pactes & conventions approuvées, entre plusieurs familles étrangeres les unes aux autres. Ceux qui avoient droit à ces fuccellions, étoient appellés Gan. Erbeu.

en latin Ganerbii.

L'origine de ces pactes de fuccessions communes remonte aux siecles des diffidations, & par conféquent au-deffus de l'empire de Maximilien I. On a obfervé, que dans ces tems vraiment barbares, l'Allemagne ressembloit assez à une retraite de brigands. Les factions des grands causoient la révolte des peuples. Chacun se garantissoit comme il pouvoit, contre la violence. Il arrivoit fouvent que deux ou trois, ou plusieurs chefs de familles se construisoient à frais communs des forts ou châteaux, pour fe mettre eux & leurs familles hors d'infulte : bientôt ils en vinrent à mettre leurs châteaux fous la protection de quelque prince voifin, pour les tenir de lui , avec les biens dépendans, à titre de fiefs oblats. Sur quoi l'on peut voir Rosenthaler, de feud. cb. 7. concl. 78. Il est vrai que par la suite quelques - uns des posseileurs de ces châteaux abuserent eux-mêmes de l'état de supériorité où ils s'étoient mis, au moyen de leurs affociations & confédérations; c'est ce qui donna lieu à une déclaration, faite dans la diete de Worms l'an 1521, ent vertu de laquelle plusieurs de ces châteaux, qui s'y trouvent qualifiés de Raub-Schloffer , chateaux de pillage , ont

été démolis. A l'égard de l'administration intérieure & domestique de ces samilles unies & confedérées , l'usage général étoit , qu'elles élifoient entr'elles un adminiftrateur, qui portoit le nom de binggrave, C'étoit ordinairement le plus ancien des chefs de familles, il avoit deux parts dans les revenus des biens mis en communauté. Dans le cas où les chàteaux dépendoient de l'empire à titre de fief, le burg-grave étoit obligé de sc présenter à l'empereur, pour lui demander des investitures, & il arrivoit une mutation chaque nouvelle élection. On élisoit aussi un officier, sous le nom de Ban-Meister, chargé de l'inspection des bâtimens. Plusieurs de ces confédérations avoient obtenu le privilege d'une jurisdiction de premiere instance, à exercer fur les personnes des confédérés. & fur les habitans de leurs terres: les jugemens étoient rendus par des officiers élus fous le nom de burgminner ; ils fervoient d'affesseurs au burg-grave. Comme par les réglemens intervenus au fuiet des familles ainsi confédérées, dont les biens étoient féodaux, il n'étoit pas permis aux Gan-Erben de recevoir en leur communauté d'autres familles, à l'extinction de celles, qui s'étoient originairement unies & confédérées, que ce ne fût du confentement de l'empereur; insensiblement ces confédérations se sont anéanties par l'extinction du plus grand nombre des familles originairement confé-

dérées. Le plus nombreux, & peut être le plus ancien Gan-Erbiat étoit celui, qui avoit été formé dans le château de Rothenburg, près de Nuremberg; il étoit

compose de plus de 70 familles nobles. Le premier burg-grave élu étoit de la famille de Seckendorff. Falckenstein, in analectis Nordgaviensibus, N. 111. pag. 445, donne la fuite de tous les burg-graves du Rothenberg, parmi lesquels se trouvent Wolf ou Loup Gottmann. élu l'an 1491. Albert Gotfmann, élu en 1497 ; le même éluen 1505. Cunte ou Conrad Gotimann, élu en 1519. Jean - Wenceslas Gotsmann, élu en 1532. André Gottfmann, élu en 1537. Jean - Christophe Gotsmann, élu en 1664. Et Jean - Fréderic Gotfmann. élu en 1567.

Il paroit que le terme ordinaire de la régence de burg-grave étoit de trois années, au bout desquelles, ou il se faifoit une nouvelle élection, ou l'ancien étoit continué à la pluralité des suffrages. (R.)

GARANT, adj. pris fubst. , Jurisp. , est celui qui se rend responsable de quelque chose envers quelqu'un, & qui est obligé de l'en faire jouir. Le mot garant vient du celte & du tudesque warant. Les François ont changé en e tous les doubles v, des termes qu'ils ont confervés de ces anciens langages. Warant fignific encore chez la plupart des nations du nord , assurance , garantie; & c'eft en ce feus qu'il veut dire en anglois édit du roi, comme fignifiant promesse du roi. Lorsque dans le moyen âge les rois faisoient des traités, ils étoient garantis de part & d'autre par plusieurs chevaliers, qui juroient de faire observer le traité, & même qui le fignoient, lorfque par hafard ils favoient écrire. Quand l'empereur Frederic Barberousse céda tant de droits au pape Alexandre III. dans le célebre congrès de Venife en 1177, l'empereur mit son seeau à l'instrument, que le pape & les cardinaux fignerent. Douze princes de l'empire garantirent le traité par un ferment fur l'évangile, mais aucun d'eux ne figna. Il n'est point dit que le doge de Venise garantir cette paix qui se ht dans son palais.

Lorique Philippe-Augulle conclut la puis en 1200 avec Jean roi d'Augleterre, les principaux birons de France & ceux de Normandie en jurerent l'Obfervation comme cautions, comme partics garante. Les François firent ferment de combattre le roi de France vii manquoit à fia prole, & les Normands de combattre leur fouverain s'il ne tenoit pas la flenne.

L'ulage de garantir les Etats d'un tiene, étoit tres-ancien, fous un nom différent. Les Romains garantirent ainsi les possessions de pluseurs princes d'A-fie de d'Afrique, en les prenant fous leur protection, en attendant qu'ils s'emparassions de terres protégées. v. GARANTIE.

Le garant de droit ou naturel, est celui qui est tenu à la garantie par la loi & l'équité, sans qu'il y ait aucune stipulation de garantie.

Le garant de fait, est celui qui est garant de la folvabilité du débiteur, ou de la bonté & qualité de la chose vendue; à la différence du garant de droit qui est s'eulement garant que la somme lui est dûc, & que la chose lui appartient.

Le garant formel, est celui qui est non-faulement tenu de l'éviciion d'une chose envers une autre personne, mais de tenu de prendre son fait & caufe, comme le vendeur à l'égard de l'acheteur, le propriécire à l'égard du locatire : au lieu que le garant simple est celui qui est tenu de laire ration de l'éviction, san séamoins étre obligé de prendre le fait & causle; comme la a lieu entre co-hértiters, ailociés

& autres, qui font obligés ensemble folidairement au payement de quelque dette.

GARANTIE, f. f. f. Jurifprud., est l'obligation de faire jouir quelqu'un d'une chose, ou de l'acquiter & indemnifer du trouble ou de l'éviction qu'il fouffre, par rapport à la même chose ou partie d'icelle.

On distingue plusieurs sortes de garanties; savoir 1°. celle de droit, & celle de fait ou conventionnelle

La garantie de droit qu'on appelle unifi garantie noturelle, et celle qui ett doe de plein droit par les feules raisons de jultice & d'équité, quand me cle n'auroit pas été flipplée: telle ett la garantie que tout vendeur ou cédant doit à l'acquéreur, pour lui affatre la propriété de la chofe vendue ou cédée. L'action réfultant de cette garantie dure trente ans, à compter du jour du trouble.

La garantie conventionnelle eft cellequi n'a lieu qu'en vertu de la convention. On l'appelle aufil garantie de joit, pour la dittinguer de la garantie de rioit, en ce que celle-ei ne concerne que la proptieté de la chofe; au lieu que lagarantie de fuit regarde la folvabilité de la chofe vendue. Elle est appellée en droit redisition ou afiion redisibitore, parce qu'elle tend à line réfilier le courtat; au lieu que dans la garantie de droit, le courtat libbilite tonjoursidu-moins le garantie en demande d'abord du-moins le garantie en demande d'abord d'exècution. «En demande une indens-

nité que subsidiairement.
L'action de garantie est une branche de l'action personnelle ex empro, v. ACHETEUR, qui naît de l'obligation que le vendeur a contractée envers l'acheteur par le contrat de vente, pressure ti runs subser licre. Cette obligation renferme celle de décente obligation renferme celle de dévictions. Cell-à-dire le delais que l'acteur de l'éviction, c'elt-à-dire le delais que l'acteur feroit contraint de faire à un tiers, de l'héritage qui lui a été vendu, v. Éviction, donne leu de cette action, mis même le limple trouble, c'elt-à-dire, la limple demaude que don-pe contre l'achetœur un tiers qui pré-tend avoir un droit exiltant dés le tems du contrat de vente de se la faire dé-laifier.

Lorsque l'acheteur n'est pas en posfession de la chose qui lui a été vendue, le trouble consiste dans le refus que lui fait un tiers qui s'en trouve en possession de la lui faire délaisser.

L'objet immédiat & primitif de cette action et la prife de fait & caufe pour l'acheteur, c'est-à-dire, la détense de la cause de l'acheteur, dont le vendeur est obligé de se charger, fa2ims desendendi.

Ce fait est indivisible; quia respicit unicam & integram totius controversia defensionem, quasi certam quandam formam. Molin. tr. de div. Ef indiv. p. 2. n. 496. d'où il fuit que cette action est indivisible. C'est pourquoi lorsque le vendeur d'une chose divisible a laiffe plusieurs héritiers; quoique l'obligation qu'il a contractée, pressare emptori rem habere licere, avant pour objet une chose divisible, seroit une obligation divitible qui ne patle à chacun de ses héritiers, que pour la part pour laquelle il est héritier ; néanmoins cette action de garantie qui en nait. avant pour objet un fait indivilible . a lieu pour le total contre chacun des héritiers du vendeur, & l'acheteur peut conclure contre un feul des héritiers à ce qu'il soit tenu de prendre son fait & cause, & de se charger pour lui de

la défense totale de la cause.

En défendant feulement pour fa part, il ne faitsfit pas mêne pour fa part à l'obligation prefandi ei rem habere licere; car l'acheteur ayant acheté la chofe pour l'avoir entirer. l'obligation prefindié ei rem habere licere, quoique diviblle obligatione, est indivible lo-lictione; chacun des héritiers du vendeur ne défend donc pas valablement.

l'acheteur, s'il ne le défend pour le total.

Mais si cet héritier assigné en garan-· tie refule de prendre le fait & caufe de l'acheteur, putà, parce qu'il pense n'avoir aucun moven pour le défendre; ou fi ayant pris son fait & cause, il a succombé, en l'un & l'autre cas, son obligation de défendre, se convertit en une obligation divisible de payer à l'acheteur les dommages & intérêts résultants de l'éviction, dont cet héritier n'est tenu que pour la part dont il est héritier. C'est ce qui est decidé par la loi 85. %. ff. de verb. obl. in solidum azi oportet, & partis solutio adfert liberationem, cim ex caula evidionis intendimus; non audoris beredes in folidum onnes conveniendi funt. omnesque debent sublistere, Es quolibet defugiente omnes tenebuntur; sed unicuique pro parte hereditarià prafatio injungitur. La même chose est décidée en la loi 139, ff. d. t. & ces décisions sont très-justes; car l'obligation de défendre dérive de l'obligation praftare emptori rem babere licere, qui, quoiqu'indivifible folutione, est divisible obligatione; Phéritier qui en ne défendant pas ne remplit pas cette obligation praftandi rem babere, n'est donc tenu que pour fa part de l'inexécution de cette obligation & des dommages & intérêts qui en résultent.

Il y a néaumoins un cas auquel celui qui n'elt qu'héritier pour partie du vendeur ayant été feul aifigné, & s'étant chargé

chargé seul de la défense de l'acheteur dans laquelle il auroit succombé, doit être condamné pour le total aux dommages & intérêts de l'acheteur, fauf fon recours contre ses co-héritiers, ainsi qu'il pourra & devra ; c'elt le cas auquel cet héritier pour partie, se seroit porté pour seul héritier du vendeur, & auroit par-là empêché l'acheteur qu'il auroit induit en erreur, d'exercer à tems sa garantie contre les autres héritiers du vendeur, qui peuvent oppofer à l'acheteur, que s'ils euffent été appellés en garantie avant le jugement, ils cuffent eu de bons movens de défense à opposer.

Par le droit romain l'acheteur auffitôt qu'il étoit troublé, foit par une demande en revendication, foit par quelqu'autre demande, avoit seulement la faculté de dénoncer au vendeur cette action qui étoit intentée contre lui. pour que le vendeur prit sa défense sur cette action, s'il le jugcoit à propos; mais ce n'étoit qu'après la condamnation intervenue contre l'acheteur fur cette action, qu'il pouvoit intenter contre son vendeur l'action de garantie pour le faire condamner à l'indemniser de la condamnation, & c'étoit devant le juge du domaine du vendeur que cette action devoit être intentée. Dans la juriforudence moderne, fur-tout en France, on évite ce circuit; l'acheteur en même tems qu'il dénonce au vendeur l'action en révendication, ou autre par laquelle il est troublé en sa possession, & qu'il le somme de prendre fon fait & cause fur cette action. & d'y défendre pour lui, peut aussi for- il a un grand intérêt de l'exercer aussimer en même tems fon action en earantie contre son vendeur devant le juge pardevant qui est pendante la demande originaire, quoiqu'il ne foit pas le juge du domicile du vendeur, & conclure contre le vendeur , à ce que faute

Tome VIL.

par lui de pouvoir le défendre, & dans le cas auquel le demandeur originaire obtiendroit à fes fins , ledit vendeur foit en même-tems & par la même fentence condamné à l'indemniser.

Ouoique l'acheteur ait la faculté de former fon action en garantie, aufli-tôt qu'il est troublé par une demande donnée contre lui; néanmoins s'il a manqué de la former, il est toujours à tems de le faire, non-seulement jusqu'à la sentence de condamnation, mais mêmc depuis la sentence : il n'y a que la prescription ordinaire de trente ans qui puisse l'exclure de cette action . & le tems de cette prescription ne commence à courir que du jour du trouble qui lui a été fait par la demande donnée contre lui.

Observez que lorsqu'il a tardé jusqu'après l'instance finie & terminée avec le demandeur originaire, à former sa demande en garantie, il ne peut plus la former que devant le juge du domicile de fon vendeur.

Pareillement lorfoue c'est l'acheteur qui a donné la demande contre un tiers qui elt en possession de la chose qui lui a été vendue, quoiqu'il puisse aussi-tôt le refus fait par le défendeur de lui laisser la chose, sommer son vendeur de prendre son fait & cause . & intenter contre lui l'action de garantie; il est toujours à tems de le faire, même après l'instance termince par une sentence qui auroit donné congé de sa demande.

Quoique l'acheteur soit toujours à tems d'exercer son action de garantie. tot que le trouble lui est fait : faute de le faire, il n'a aucun recours pour tous les dépens faits dans le tems intermédiaire entre le trouble qui lui a été fait & fu demande en garantie, le vendeur n'étant obligé de l'acquitter que des dépens faits depuis qu'il a été en cause, & du coût de l'exploit de la demande originaire,

L'acheteur a sur-tout intérêt d'exercer son action de garantie avant la sentence définitive; car lorfqu'il attend après cette sentence à l'intenter, il se charge de la justification du droit du tiers qui a obtenu contre lui; au lieu qu'en donnant la demande en garantie avant la fin du procès; cette discussion se feroit entre le tiers & le garant.

D'ailleurs lorfque l'acheteur a atten: du après la sentence à intenter son action de garantie; quoique l'acheteur rapporte les titres justificatifs du droit du demandeur originaire à qui il a été condamné de délaiffer ; le garant peut quelquefois, pour être renvoyé de la demande en garantie, lui opposer avec fucces, qu'il auroit eu des moyens & fins de non recevoir contre la demande originaire, s'il eut été appellé à tems pour v défendre : il ne fuffit pas néanmoins au garant de le dire, il doit établir & juftifier ces movens.

L'action de garantie doit s'intenter contre le vendeur ou ses héritiers, ou autres successeurs universels.

Lorfque le vendeur a laiffé plufieurs héritiers, l'acheteur peut l'intenter contre tous, ou feulement contre l'un d'entr'eux; mais il a un grand intérêt de l'intenter contre tous; car lorfqu'il ne l'a intenté que contre l'un d'entr'eux : quoique celui qu'il a affigné foit tenu de la défense totale de la cause; néanmoins s'il ne défend pas, ou s'il fuctreprife, il ne fera tenu perfonnellement des dommages & intérets de l'acheteur, que pour la part pour laquelle il cst héritier du vendeur; & l'acheteur fera obligé de se pourvoir de nouveau pour le surplus contre les autres héritiers

du vendeur, & d'établir contr'eux qu'il y avoit lieu à la garantie, & qu'il a été justement condamné à délaitser : car la fentence n'ayant été rendue que contre l'un des héritiers du vendeur, elle n'établit pas son bien jugé contre les autres qui n'étoient pas parties.

Lorsque l'acheteur n'a appellé en garantie que l'un des héritiers du vendeur, cclui qui a été appellé a lui-mème intérêt d'appeller en cause ses cohéritiers pour qu'ils foient tenus de défendre conjointement avec lui; afin qu'ils partagent avec lui les frais de la défense de la cause : autrement s'il défendoit feul fans les appeller, il suppor-

teroit feul les dépens.

A l'égard des cautions du vendeur, l'acheteur qui a appellé le vendeur en garautie, n'est pas obligé d'y appeller auffi les cautions : Auffore landato, fe evida res eft , fidejufforem, etiamfi agi caufam ignoraverit, evictionis nomine conveniri posse non ambigitur, I. 7. cod. de evid. C'est le vendeur plutôt que ses cautions qui doit être censé instruit des moyens de défenses qu'on peut oppofer pour maintenir l'acheteur : les cantions en cautionnant le vendeur, ont accédé non-feulement à l'obligation principale de défendre, mais aussi à l'obligation secondaire des dommages & intérets dont fera tenu le vendeur, faute d'avoir défendu.

Il n'y a que le vendeur & fes héritiers ou autres successeurs universels. ou ses cautions qui soient tenus de l'action de garantie; celui qui a simplement combe dans la défense qu'il aura entre-, consenti à la vente d'une chose, n'est pas tenu de cette action; il ne s'oblige par ce confentement qu'à n'apporter de fa part aucun trouble à l'acheteur ; mais il ne s'oblige pas à le défendre du trouble qui pourroit lui être fait par d'autres: de-là cette regle, aliud est vendere, aliud venditioni consentire, l. 160. ff. de R. J.

C'est une question de fait, si quelque, un s'est porté vendeur, ou a simplement consenti à la vente, qui dépend des termes de l'acte & des circonstances; celui qui a partagé le prix est facilement présumé s'ètre porté vendeur.

Lorsque le vendeur ou ses héritiers appellés en garautie, désinent qu'ils preunent le fait & causse de l'achteur, racheteur peut, s'il le requiers avant la conteslation, être mis hors de eusle, le le procès commencé sur la demande du demandeur originaire eoutre l'achteur, se pour suite entre l'achteur, se le garant comme ayant pris le fait & caus de l'achteur, quoique mis hors de cause, peut y affister pour la conservation de ses droits.

Quoique l'acheteur ait écé mis hors de caule, néamoins la caulé de la défense de laquelle fon garant s'est charée, est vértablement la cause de l'acheteur. C'est pourquoi le jugement le directeur. C'est pourquoi le jugement juintervient entre le demandeur originaire & le garant profice à l'acheteur. s'il est rendu au profit du garant; és vice 
vorst, s'il est rendu contre le granter de la contre le grant profice l'acheteur. s'il est rendu contre le grantfacteur de la condamné le garant à faire délaisser l'héritage, pourra contraindre 
l'acheteur à ce délais.

Obfervez que le jugement rendu contre le garant qui a pris le fait & cause de l'achteur, ne s'exécute contre l'acheteur que pour le principal, c'est-àdire, pour le délais de l'héritage que le garant a été condamné de saire délaisier, & pour la restitution des fruits perçus par l'achteur lorsqu'elle est orperçus par l'achteur lorsqu'elle est ordonnée; mais la condamnation des dépens auxquels le grant à été condamnée euvers le demandeur originaire, ne s'exécute pas contre l'acheteur; elle ne s'exécute pas contre l'acheteur; elle ne s'exécute que contre le garant qui y ell condamné; car c'ell la peine de la mauvaile contellation qui ne doit ètre l'upportée que par celui qui a fait la contellation: or c'ell le garant qui l'à formée en prenant le fait & caulé de l'acheteur, qu'il ne devoit pas prendre, s'il a demande originaire étoit bient.

En effet , l'obligation que le vendeur contracte envers l'acheteur de le défendre & de prendre fon fait & cause, dans toutes les demandes qui tendroient à le troubler dans la libre possession de la chole qui lui a été vendue, n'est pas une obligation précise, mais une obligation contractée sous la faculté de s'en décharger en offrant de rendre à l'acheteur le prix. & de l'indemniser de l'éviction. De l'obligation primitive que le vendeur contracte, praftandi emptori rem habere licere, naît l'obligation de défendre l'acheteur des évictions, en prenant fon fait & cause, ou de lui paver ses dommages & intérêts. Le vendeur ne doit prendre le fait & cause de l'acheteur, que lorsqu'il a de bons moyens pour le défendre & pour faire prononcer le congé de la demande du demandeur originaire; mais lorsque la demande originaire est bien fondée, il doit déelarer que n'avant aucuns bons moyens contre cette demande, il se soumet à la restitution du prix & an paiement des dommages & intérets : l'obligation qu'il a contractée envers l'acheteur, ne peut aller jusqu'à l'obliger de soutenir pour lui un procès iniuste.

Lorsque le vendeur appellé en garantie par l'acheteur, a déclaré n'avoir point de moyens pour le défendre, & lui a offert de lui rendre le prix & de l'indemniser de l'éviction; il est permis à l'acheteur, s'il le juge à propos, de foutenir lui-même le procès; mais en ce cas il le soutient à ses risques; & s'il fuccombe, il ne peut demander au vendeur le remboursement des dépens qu'il a faits pour soutenir le procès, ni de ceux auxquels il a été condamné envers le demandeur originaire; il ne peut demander au vendeur que la restitution du prix, & les dommages & intérêts qui lui ont été offerts, les dépens de la demande en sommation. & le remboursement du coût de l'exploit de la demande originaire.

Si l'acheteur réuffit & obtient le congée de a demande originaire, le garant en profite: car l'acheteur ne fouffrant pas en ce cas d'éviction & confervant la chofe, il ne lui est du mi dommages & intérêts, ni restitution du prix.

Lorfque le vendeur a laiff pluficurs hérities qui front tous alfignes en garaurie, un feul peut prendre le fait & caule, & foutenir le procès à fes rifques, quoique les autres déclarent qu'ils n'ont pas de moyens pour défendre, & qu'ils fe foumettent au pasiement des dommages & intérêts; & s'il réuffit, fes cohérities en profitent.

Le vendeur qui n'a pas défendu l'acheteur, ou qui a fuccomb dans la défenfe qu'il avoit entreprife de la caudé de l'achetur, doit être condamné envers l'achetur qui a fouffer éviction de la chôfe qui lui a été vendue: 1°. à la reflitution du prix qu'il a reçu: 2°. à la reflitution du prix qu'il a reçu: 2°. à caquitter l'achetur des condamations intervenues envers le demandeur originaire, pour la reflitution des fruits, ou pour les dégradations faites à l'hétiage: 3°. à acquitter l'achetur des dépens: 4°. à payer à l'achetur fes dommages & interêtes réfultants de l'éviction, forsqu'il en a souffert au-delà du prix qui doit lui être restitué.

L'obligation de garoutir que le vendeur contracte envers l'acheteur, donne à l'acheteur contre lui & contre les héritiers qui fuocident à cette obligation, non-leufement une action, mais aufil une exception, fuivant cette maaime que celut qui a une action doit avoir a plus forte raifon une exceptions can damus actiones: étem 52 exceptiones competers multi magis quis dixerit, 1, 15, 6, 15, de R. J.

Il y a lieu à cette exception lorsque celui qui m'a vendu une chose qui ne lui appartenoit pas, & qui depuis par droit de succession ou autrement en est devenu le propriétaire, forme contre. moi la demande en révendication de cette chofe. Sa demande procede contre moi, puisqu'il en est le propriétai. re & non moi, n'ayant pu par la tradition qu'il m'en a faite m'en transférer la propriété qu'il n'avoit pas encore: mais comme en me vendant cette chose, il a contracté envers moi l'obligation de me la garantir, c'est-à dire. de me la faire avoir, & de me défendre de tous troubles en la possession de cette chofe; il nait de cette obligation. qu'il a contractée envers moi, une exception qui exclut fa demande; car fon obligation de me faire avoir la chofe . qu'il m'a vendue, réfifte manifestement à la demande qu'il me fait de la lui délaufer; son obligation de faire cesser tous les troubles qui pourroient m'être faits par rapport à cette chose, l'oblige à faire cesser celui qu'il me fait luimême par la demande qu'il a intentée contre moi; & puisqu'il seroit sujet à l'action de garantie, fi tout autre agiffoit contre moi, il doit être exclus de pouvoir former lui-même aucune demande contre moi; c'elt ce que fignifie

cette maxime : Quem de evictione tenes

Par la même raison, si vous m'avez vendu une chose, & que vous m'en ayez mis en possession avant d'en être le propriétaire; & qu'après en être devenu propriétaire, vous l'ayez vendue à un fecond acheteur, qui la revendique contre moi ; je lui oppoferai l'exception de garantie dont vous êtes tenu envers moi; car quoique vous fussiez propriétaire de la chose que vous m'avez vendue & livrée, lorfque vous l'avez vendue à ce second acheteur, vous n'avcz pas pu lui en transférer la propriété; la propriété ne pouvant se transférer que par la tradition de la chose que vous ne pouviez pas lui faire, n'en étant pas le possesseur; vous n'avez pu que subbroger en votreaction de revendication pour l'exercer, tanquam tius procurator in rem fuam; mais vous n'avez pas pu par cette subrogation, lui accorder plus de droit que vous n'en aviez vous même: cette action que vous aviez lui eft inntile; car elle ne fublifte que foli subtilitate juris, l'exception de garantie que l'y peux opposer la rend inefficace. (P.O.)

GARANTIE, Droit des Gens. Une malheureuse expérience n'ayant que trop appris aux hommes, que la foi des traités si sainte & si sacrée n'est pas toujours un fur garant de leur observation même parmi les nations & leurs conducteurs, on a cherché des suretés contre la perfidie, des moyens dont l'efficace ne dépendit pas de la bonne foi des contractans. La garantie est un de ces moyens. Quand ceux qui font un traité de paix, ou tout autre traité, ne font point abfolument tranquilles fur fon observation, ils recherchent la garantie d'un souverain puissant. Le garant promet de maintenir les conditions du traité, d'en procurer l'observation. Comme il peut se trouver obligé d'employer la force contre celui des contractans qui voudroit manquer à ses promeffes, c'est un engagement qu'aucun fouverain ne doit prendre légérement, & fans de bonnes raisons. Les princes ne s'y prêtent guere que quand ils ont un intéret indirect à l'observation du traité, ou fur des relations particulieres d'amitié. La garantie peut se promettre égalemciit à toutes les parties contractantes, à quelques-unes sculement, ou même à une scule : ordinairement elle se promet à toutes en général. Il peut arriver auffi que plutieurs fouverains entrant dans une alliance commune, ils se rendent réciproquement garants de fon observation, les uns envers lesautres. La garantie est une espece de traité, par lequel on promet affistance & secours à que'qu'un, au cas qu'il en ait befoin pour contraindre un infidele à remplir ses engagemens.

La garantie étant donnée en faveur des contractans ou de l'un d'eux, elle n'autorise point le garant à intervenir dans l'exécution du traité, à en presser l'observation de lui-même, & sans en être requis. Si les parties, d'un commun accord jugent à propos de s'écarter de la teneur du traité, d'en changer quelques dispositions, de l'annuller même entierement; fi l'une veut bien se relacher de quelque chose en faveur de l'autre, elles font en droit de le faire, & le garant ne peut s'y opposer. Obligé, par sa promesse, de soutenir celle qui auroit à se plaindre de quelque infraction, il n'a acquis aucun droit pour lui-même. Le traité n'a pas été fait pour lui; autrement il ne seroit pas fimple garant, mais auffi partie principale contractante. Cette observation est importante. Il faut prendre garde que, sous prétexte de garantie, un souverain puissant ne s'érige en arbitre des affaires de ses voisins, & ne prétende

leur donner des loix.

Mais il est vrai que, si les parties apportent du changement aux dispositions du traité, fans l'aveu & le concours du garant, celui-ci n'est plus tenu à la garantie , car le traité ainsi changé n'est plus celui qu'il a garanti.

Aucune nation n'étant obligée de faire pour une autre ce que celle-ci peut faire elle-mème, naturellement le garant n'est tenu à donner du secours que dans le cas où celui à qui il a accordé sa parantie , n'est pas en état de se pro-

curer lui-même justice.

S'il s'éleve des contestations entre les contractans, fur le fens de quelque article du traité, le garant n'est point obligé tout de suite à affister celui en faveur de qui il a donné sa garantie. Comme il ne peut s'engager à foutenir l'injustice, c'est à lui d'examiner, de chercher le vrai sens du traité, de peser les prétentions de celui qui reclame fa garantie; & s'il les trouve mal fondées. il refuse de les soutenir, sans manquer à ses engagemens.

Il n'est pas moins évident que la garantie ne peut nuire au droit d'un tiers. S'il arrive donc que le traité garanti se trouve contraire au droit d'un tiers, ce traité étant injuste en ce point , le garant n'est aucunement tenu à en procurer l'accompliffement; car il ne peut iamais, comme nous venons de le dire, s'être obligé à foutenir l'injustice. C'est la raison que la France a alléguée, lorfqu'elle s'est déclarée pour la maison de Baviere, contre l'héritiere de Charles VI. quoiqu'elle eût garanti la fameufe Sanction pragmatique de cet empereur. La raison est incontestable dans sa généralité: il ne s'agissoit donc que de voir si la cour de France en faisoit une juste application. Non nostrum inter vos tantas componere lites.

l'observerai à cette occasion, que dans l'usage ordinaire, on prend souvent le terme de garantie dans un sens un peu différent du fens précis que nous avons donné à ce mot. La plupart des puissances de l'Europe garantirent l'acte par lequel Charles VI. avoit réglé la fucceilion aux Etats de sa maifon; les fouverains se garantitient quelquefois réciproquement leurs Etats respectifs : nous appellerions plutôt cela des traités d'alliance pour maintenir cette loi de succession, pour soutenir la possesfion de ces Etats.

La garantie subsiste naturellement autant que le traité qui en fait l'objet; & en cas de doute, on doit toujours le préfumer ainsi, puisqu'elle est recherchée & donnée pour la fureté d'un traité. Mais rien n'empèche qu'elle ne puisse être restrainte à un certain tems . à la vie des contractans, à celle des garants, &c. En uu mot, on peut appliquer aux traités de garantie ceux que nous dirons à l'article des TRAITÉS en

général. (D.F.)

GARCIAS, Hift. Litt., jurifconfulte du XIIIº fiecle, natif de Séville, laiffa des Commentaires fur les décrétales. Il faut le diffinguer de Nicolas Garcias . autre savant jurisconsulte Espagnol du XVIIe fiecle, dont on a un Traite des bénéfices, affez bon.

GARDE ou GARDIEN, f. m., Droit canon, nom qu'on trouve dans les auteurs eccléfialtiques appliqué à différentes personnes chargées de diverses sonc-

1º. On appelloit gardes on gardiens des églifes , cuftodes ecclefiarum , certaines personnes spécialement chargées du foin & des réparations des églifes. Bingham croit que c'étoient les mêmes officiers, qu'on nommoit communément portiers, ce qui paroît revenir à ce que nous appellons marguilliers ou fabriciens. C'étoient des économes ou des administrateurs qui veilloient à la régie des biens temporels de l'églife. Le même auteur remarque dans un autre endroit que ces gardiens recevoient nonseulement les revenus des églises, mais encore en gardoient les tréfors, les vafes, l'argenterie; qu'ils n'étoient pas tirés du clergé, mais d'entre les principaux du peuple, & quelquefois du corps des magistrats. On a une lettre de S. Augustin à l'église d'Hippone, intitulée clero, senioribus & universe plebi; & M. Laubepine dans fer notes fur Optat. fait aufli mention de ces anciens ou gardiens des églifes. Peut-être étoit-ce en Afrique la même charge que celle des defenseurs en Orient & en Europe. v. DÉFENSEURS.

2". On nommoit gardes ou gardiens des faints lieux, cuftodes sanctorum locorum, ceux à qui l'on avoit confié la garde des lieux fanctifiés par la préfence du Sauveur, comme le lieu où il étoit né en Bethléem, le Calvaire, la montagne des Oliviers, le faint Sépulcre, &c. Cet emploi n'étoit pas toujours confié à des eccléfiastiques ; mais ceux qui l'exercoient jouissoient des memes privileges que les clercs, & étoient exempts de tributs, d'impositions, & des autres charges publiques, comme il paroît par le code théodosien, lib. XVI. tit. xi. leg. 26. Ce font aujourd'hui les Franciscains ou Cordeliers qui ont la garde du faint Sépulcre, fous le bon plaisir du grand-seigneur.

GARDE, Jurispr., signifie conservation & administration; ce terme s'applique aux personnes & aux choses.

On donne engarde la justice & plusieurs

autres choses; c'est de là que certains juges ne sont appellés que juges-gardes ou gardes simplement de telle prévôté.

GANDE D'ENFANS MINEURS, Drois fod, appelled clans la baile latinité baitiae, bailaus, warda, & en latin plus correct, custada, el l'adminilitation de leur personne pendant un certain tems, & le droit qui est accordé au gardien pour cette administration, de jouir des biens du mineur ou d'une partie d'iceux, sans en rendre compte.

Quelques-uns prétendent trouver l'origine de la garde jusques chez les Romains, & citent à ce fujet la loi 6 au code de bonis que liberos, qui fait mention du droit d'usufruit accordé au pere ou ayeul fur les biens du fils de famille étant en sa puissance. Cet usufruit elt accordé comme une fuite du droit de puissance paternelle, avec lequel la garde a en effet quelque rapport; mais elle differe en ce que la puissance paternelle n'est accordée qu'aux peres & ayeuls au lieu que la garde est aussi accordée aux meres & ayeules, & même quelquefois aux collatéraux. L'ufufruit que donne la puillance paternelle ne finit que par l'émancipation du fils de famille, à la différence de la garde, qui finit à un certain âge, qui est toujours avant la majorité.

D'autres comparent la garde à l'administration que les meres avoient de leurs ensans étant en pupillarité, lorsque le pere ou ayeul étoit décédé. Séneque dans son livre de la consolation ad Martiam, dit; pupillus relistus est asquacas quaturo dictiumou annur sibo matris custodia s'à quoi il rasporte aussi ce que dit Houce, fu. L de se épitres.

Ut piger annus.
Pupillis, quos dura premit cuftodia
matrum.

Pontanus, fur la coûtume de Blois,

tit. ij. art. 4. tient que la garde est une espece de tutelle qui vient des mœurs

& coûtumes des Gaulois. Mais il eft plus vraifemblable que l'origine de la garde vient des ficêts qu'elle fut établie en fiveur des vaffaux mineurs qui n'étoient point en âge de faire le fervice de leurs fieß. Le fouverain ou autre feigneur dont le fief relevoit, prenoir fous fa garde & protection le valid mineur; & comme il avoit foin de fon éducation, & qu'il faifoit deflervir le fac par un autre, fu jusqu'à ce que le vaffal fût en âge de faire foi, faus être tenu d'en rendre aucun comoté.

Lorsque le fouverain avoit la garde, on l'appelloit garde souveraine; lorsqu'elle appartenoit au seigneur, elle étoit appellée garde seigneuriale.

Quelquefois le fouverain ou le feigneur la cédoient aux pere, mere, ou autres ascendans ou parens du mineur: & comme en ce tems on ne donnoit les fiefs qu'aux nobles, qu'il n'y avoit presque point de noble qui n'eut quelque fief, & que les roturiers auxquels on permit dans la fuite d'en posseder, devenoient nobles par la possession de ces fiefs, lorfqu'ils fe foumettoient à en faire le service; on appella garde noble, la garde de tous les mineurs nobles ou possédant fiefs; & à l'imitation de cette garde noble, on accorda dans la fuite aux pere & mere non nobles la garde bourgeoife de leurs enfans mineurs.

La premiere fource de la garde se trouve dont dans le droit séond de Saxons, où il est dit article xviii. § 6. dominus etiam est tutor pueri in bonis que de ipfo tenet instr'a ounor puerier, dun mail contuits bos eurolamentum. Es debet inde re liun a xipere, donce puer a d'anmos pervennie supra servicio, instra quo no mos pervennie supra servicio, instra quo puer se negligere non valebit, si à domino non potuerit investiri.

Quelques uns prétendent qu'il eft parlé de la gardé dans les capitulaires de Churlemagne; mais il est constant que le droit de gardé est moins ancien en France, & qu'il ne commença d'y être a utifé, que lorique les fiés devinrent nei héréditaires; ce qui n'arriva, comme on fait, que vers le commencement de la troiseme race, ou au plutôt vers la fin de la feconde.

En effet, tant que les fiefs ou bénéfices ne furent qu'à vie, il ne falloit point de gardien pour administrer ces fortes de biens, parce qu'on ne les donnoit jamais qu'à des gens en état de porter les armes & d'administrer leurs hiens.

Ce ne fut done que quand les fiefs commencerent à devenir héréditaires. que les feigneurs prévoyant que ces fiefs pourroient échoir à des mineurs qui ne feroient pas en état de faire le fervice militaire dû à cause des fiefs, se réserverent en quelques lieux la jouissance de ces fiefs, lorfque ceux auxquels ils appartenoient, n'étoient pas en âge de remplir leurs devoirs de vasfaux ; favoir lorsque les males n'avoient pas vingt ou vingt-un aus accomplis, parce qu'avant cet age, ils n'étoient pas réputés capables de porter les armes, comme il est dit dans Fleta . liv. I. chap. jx. §. 3. & à l'égard des filles , elles tomboient en garde pour leurs fiefs jufqu'à ce qu'elles cussent atteint l'age de puberté , parce que jusques-là elles n'étoient point en état de prendre un mari pour fervir le fief.

De-là vient la garde royale & feigneuriale; la garde royale éroit dévolue au roi pour les fiefs monvans immédiatement de lui, qui appartenoient à des mineurs; & le roi dans ce cas jouifloit

non-

non-feulement des fiefs mouvans de lui, mais aussi des arriere-fiefs; au lieu que les autres seigneurs ne jouissoient que des fiefs qui étoient mouvans d'eux immédiatement.

Ganba, dois de, Dr. food., droit qui fe levoit anciennem par les fieguers, & que les titres appellent garda ou gardagium; il est fouvent nommé conjointement avecle droit de guet. Les vaffaux & autres hommes du feigneur écoient obligés de faire le guet & de montre la garde au château pour la défensé de leur feigneur. Ce fervice personnel fut enfuire converti en une redovance annuelle en arcent ou en grains.

GARDE-LIGE, Droit féodal, est le fervice qu'un vassal lige doit à son seigneur; on entend aussi quelquesos ser ce terme le vassal même qui fait ce service, & qui est obligé de garder le corps de son seigneur avec armes suffisantes.

GARDE noble. Jurifprud, cft celle qui appartient aux pere, mere, ou autres accendans nobles.

Par rapport à l'origine de cette garde, voyez ce qui a été dit ci-devant fur la garde des enfans mineurs en général.

L'émolument de cette garde est reglé diversement. Quelques coûtumes donnent au gardine les meubles en propriété; d'autres ne lui en donnent que l'administration.

Dans quelques coûtumes, le gardien ne gagne que les fruits des fiefs du mineur; dans d'autres, il a les revenus de tous leurs biens, même roturiers; d'autres les chargent de rendre compte de tous les fruits.

L'age auquel finit la garde noble est le meme que celui de la majorité féodale, lequel est reglé diversement par les coutumes.

GARDE royale, Droit public & feodal de France & d'Angleterre, est celle Tome VII. qui appartient au roi fur les enfans mineurs à cause des fiels nobles qu'ils possedent, mouvans immédiatement du roi, soit à cause de sa couronne ou à cause de son domaine.

Cette espece particuliere de garde parolt avoir eu la mème origine que la garde seigneuriale, & consequemment la mème origine que la garde noble, c'estaà-dire de suppléer au service militaire que les vassaux mineurs n'étoient pas en état de faire.

Nous croyons par la même raifon que l'ufage de la garde royale est aussi ancien que celui de la garde seigneuriale ou garde noble dans les autres coûtu-

Mais il y a auffi lieu de croire que cette garde fut d'abord ducale avant. d'être royale; les fiefs avant commencé à devenir héréditaires vers la fin de la feconde race & au commencement de la troisieme, c'est-à-dire dans le dixieme siecle. Rollo qui fut premier duc de Normandie en 910, ou quelqu'un de ses fuccesseurs ducs, établit sans doute la garde seigneuriale ou ducale, à l'imitation des autres seigneurs. Ceux ci la remirent ensuite aux parens, movennant un droit de rachat; au lieu que les ducs de Normandie continuerent de jouir par eux-mêmes du droit de garde : auffi Terrien, qui a travaillé fur l'ancienne coûtume, ne parle-t-il pas de la garde royale, mais feulement de la garded'orphelins, qu'il divise en deux especes, favoir celle qui appartient au duc de Normandie, & celle qui appartient aux autres feigneurs de la même province.

Cette garde ducale devint royale, foit lorsque Guillaume II. dit le Bâtard & le Conquérant, septieme duc de Normandie, cut conquis le royaume d'Angleterre, ce qui arriva l'an 1066; ou

bien lorsque la Normandie sut réunie à la couronne de France par Philippe-

Auguste.

Mais Terrien s'est trompé, en suppofant que la garde avoit été introduite en Angleterre depuis que les ducs de Normandie en ont été rois : car les barous d'Ecosse accorderent le relief & la garde à Malcome II. qui monta fur le trone d'Ecosse en 1004.

Il n'v a en Normandie que deux fortes de garde, savoir la garde royale & la garde feigneuriale; la garde bourgeoife

n'y a pas lieu.

Le privilége de la garde royale est que le roi fait les fruits fiens, non-feulement de ce qui échet pour raison des fiefs nobles tenus immédiatement de lui . & pour raifon desquels on tombe en garde: mais il a aussi la garde, & fait les fruits fiens de tous les autres fiefs, rotures, rentes. & revenus, tenus d'autres seigneurs que lui, médiatement ou immédiatement; au lieu que la garde feigneuriale ne s'étend que sur les fiefs nobles ou qui relevent immédiatement des feigneurs particuliers, & non fur les autres fiefs nobles ou autres héritages relevans & mouvans d'autres seigneurs que d'eux. La raifon de cette différence est que la majesté royale seroit blessée de fouffrir un partage avec d'autres seigneurs qui font les sujets du roi.

Si les arriere-vaffaux du-roi viennent à tomber en garde noble, pour raison des ficfs nobles qui relevent immédiatement des mineurs tombés en la garde noble royale, le roi fait pareillement fiensles fruits & revenus de ses arrierefiefs, tant que dure la garde noble royale des vassaux immédiats, & que les arriere-vassaux sont mineurs: de sorte que si la minorité de ceux-ci duroit encore après la garde noble royale finie, ils tomberoient en la garde du feigneur

immédiat pour le restant de leur minorité, & ne seroient plus dans la garde royale.

La garde royale ne s'étend point sur des fiefs & biens situés dans une autre coûtume que celle de Normandie, àmoins qu'elle n'eût quelque disposition femblable.

Les apanagistes ni les engagistes du domaine n'ont point la garde royale; c'est un droit de la couronne qui est

inaliénable.

Le roi ne tire aucun bénéfice de la garde noble royale; il en gratifie ordinairement les mineurs, ou leurs pere ou mere, ou quelqu'un de leurs parens ou amis: mais le droit de patronage qui appartient aux mineurs étant en la garde du roi, n'est point compris dans le don ou remise que le roi fait de la

S'il n'v a qu'un feul bénéfice, le roi v préfente à l'exclusion de la douairiere qui jouit du fief; mais s'il y en a plufieurs, la douairiere présente au bénéfice dont le patronage est attaché au fief dont elle jouit.

La garde royale ou feigneuriale ne commence que du jour qu'elle est demandée en justice, si ce n'est par rapport à la présentation aux bénéfices.

Elle finit à l'age de vingt-un ans accomplis, pour les mâles; au lieu que la garde seigneuriale finit à vingt ans, tant pour les males que pour les filles.

La garde royale finit à l'age de vingt ans accomplis pour les filles, & même plus tôt fi elles font mariées du confentement de leur seigneur & des parens & amis : c'est la même chose , à cet égard . pour la garde seigneuriale.

Les charges de la garde royale sont les mêmes que celles de la garde scigneuriale & de la garde noble en généCeux auxquels le roi a fait don ou remife de la garde 1904le, sont en outre obligés d'en rendre compre aux mineurs lorsque la garde est finie, excepté lorsque que le donataire est étranger à la famille.

Le donataire de la garde qui est paront du mineur, est seulement exempt des intérêts pupillaires; il ne peut demander que ses voyages & séjours, &

non des vacations.

Le don ou remife de la garde fait à la mere, quoiqu'elle ne foit pas turrice, ou au tuteur depuis s'on élection, est réc puté fait au mineur, au profit duquel its sout obligés de tenir compte des intérets pupillaires; ce qui a lieu pareillement quand lors de l'élection le tuteur ne s'ett point réfervé à joint de la garde qui lui étoit aequife avant fa tutelle. Art. 36. duréplement de 1665 de 1871.

En concurrence de plusieurs donataires de la garde royale, celui qui est parent est préséré à l'êtranger; & entre pa-

rens, c'est le plus proche.

GARDE feigneuriale, Drois féodal, eft la garde noble des confans mineurs, qui appartient aux feigneurs particuliers de fiels, à caufé des fiest qui relevent immédiatement d'eux. L'origine de ce droit est la mème que celle de la garde royale & de la garde noble en général.

Cette garde ne s'étend point fur les autres ficfs & biens des mineurs.

Le seigneur qui a la garde fait les fruits siens, sans être obligé d'en rendre compte, ni de payer aucun reliquat.

Le devoir du seigneur est de veiller fur la personne & sur les intérets du mineur; de ne rien saire à son préjudice; enfin d'en user comme un bon pere de famille: autrement, si le seigneur abutoit de la garde, ou pourroit l'en faire décheoir. Il est libre au seigneur, quoiqu'il ait accepté la gurde, d'y. renoncer dans la suite, s'il reconnoit qu'elle lui soit plus onéreuse que profitable.

Le feigneur n'est obligé à la nourriture, & n'entretient des mineurs sur les biens compris en la garde, qu'au cus qu'ils n'ayent point d'ailleurs de revenu suffiant.

On donne un tuteur au mineur ponr les biens qui n'entrent pas dans la garde.

Mais file tuteur & les parens du mineur abandonnett au feigeneur la jouitfance de tous les biens des mineurs, alors il et boligé d'entretent ile mineur felon fon état & eu égard à la valeur des biens, de contribuer au mariage des filles, de conferver les fief en fon intégrité, & d'acquitter les arrierages des rentes foncieres hypothécaires & charges réelles.

S'il y a plufieurs feigneurs avant la garde noble à quie de divers fiefs appartenans au mineur, chacun contribue aux charges de la garde pour là quotepart; & li les feigneurs y manquoient, les tuteurs ou parens pourroient les y contraindre par juifico.

Le seigneur qui a la garde doit entretenir les biens comme un bon pere de

famille.

Si pendant que le mineur est en la garde de fon leigneur, ceux qui tiennent quelque fief noble de ce mineur tombent aussi en garde, elle appartient au mineur, & non à son seigneur, à la différence de la garde royale, qui s'étend sur les arriere-fieis.

La garde feigneioriale finit à l'âge de vingt ans accomplis, tant pour les màles que pour les filles; à pour la faire ceffer, il fuffit de faire fignifier au feigneur le paffé agé, c'eft-à-dire que le mineur eft devenu majeur.

Elle peut finir plus tôt à l'égard des

fœurs.

filles par leur mariage, pourvû qu'il foit fait du consentément du seigneur gardien & des parens & amis.

dien & des parens & amis.

Si la fille qui est fortie de garde époufe un mineut, elle retombe en garde.

La femme mariée ne retombe point en garde encore que fon mari meure avant qu'elle ait l'âge de 20 ans.

Celui qui fort de garde ne doit point de relief à fon feigneur.

La fille ainée mariée, qui n'a pas encore vingt ans acomplis, ne tire point fes fœurs puinées hors de gardé jusqu'à ce qu'elles foient mariées ou parvenues à rige de vingt ains; fauf à la filie ainée à demander partage au tuteur de ses

GARDE des Sceaux de France : Droit pub. de France, est un des grands officiers de la couronne dont la principale fonction est d'avoir la garde du grand sceau du roi, du scel particulier dont on use pour la province de Dauphiné, & des contre-scels de ces deux sceaux ; il avoit auffi autrefois la garde de quelques autres scels particuliers, tels que ceux de Bretagne & de Navarre, qui depuis la réunion de ces pays à la conronne, furent pendant quelque tems distingués de celui de France; ces fceaux particuliers ne subsistent plus. Il avoit auth la garde des sceaux de l'ordre royal & militaire de S. Louis, établi en 1693; mais le roi ayant, par édit du mois d'Avril 1719, créé un grand-croix chancelier de cet ordre, lui a donné la garde des sceaux de ce minte ordre.

C'est lui qui scelle toutes les lettres qui doivent être expédiées sous les seaux dont il est dépositaire.

- Il a auffi l'inspection sur les sceaux des chancelleries établies près des cours & des présidiaux.
- L'anneau ou scel royal a totijours été regardé chez la plupart des nations,

comme un attribut essentiel de la royauté, & la garde & apposition de ce scel ou anneau comme une sonction des plus importantes.

Les rois de Perse avoient leur anneau ou cachet dont ils scelloient les lettres qu'ils envoyoient aux gouverneurs de leurs provinces.

Alexandre le grand se voyant près de mourir, commanda que l'on portat son anneau figillaire à celui qu'il désignoit

pour fon fuccesseur.

Aman, favori & miniftre d'Affirents, ctoit dépofitaire de l'anneu de ce prince; mais ayant abufé de la faveur de fon maitre, & fini fes Jours d'une maniere ignominieufe, Affuerus donna à Marparavant Aman, pour marque de la couparavant Aman, pour marque de la couliance dont il honoroit Mardochée, & du pouvoir qu'il lui donnoit d'adminifitre toutes les safitires de fon fastires de fon faitre de la cou-

Pharaon pratiqua la même chose, lorsqu'il établit Joseph viceroi de toute l'Egypte: tulit amulion de manu suà, Et dedit eum in manu eius

Enfin Balthazar dernier roi de Babylone, avoit auffr confié la garde de fon anneau à Daniel.

Les Romains ne connoissoient point anciennement l'ufage des sceaux publics; ainsi l'institution de la charge de garde des sceaux n'a point été empruntée d'eux : les édits des empereurs n'étoient point scellés; ils étoient seulement soufcrits par eux d'une encre de couleur de pourpre, appellée sacrunt encautum, composee du fang du poisson murex, dont on faifoit la pourpre; nul antre que l'empereur ne pouvoit user de cette encre fans commettre un crime de lezemajesté, & sans encourir la confiscation de corps & de biens; en forte que cette encre particuliere tenoit en quelque forte lieu de sceau.

Augufe avoit à la vérité un fecau on cachet, dont en fon abfence & pendant les guerres civiles, fes amis fe fervirent pour fielle en fon nom des letres & des édits; mais ce qui fût pratiqué dans ce act nécedifié ne formoit pas un ufage ordinaire, & les empereurs ne fe fervient pour de la contra del la contra del

devoient être publiques.

Justinien ordonna seulement par sa
novelle 104, que tous les rescrits signés
de l'empereur seroient aussi souscites ou
contre-signés par son questeur, auquel
répond en France l'office de chancelier.

En France au contraire, des le commencement de la monarchie, les rois au lieu de foufcrire ou fceller leurs letres, les feoliom to ufaiolient feeller de leur fezau, foit parce que les cleres de les religieux étoient alors presque les feuls qui euffent l'ufige de l'écriture, ou plutôt parce que les rois ne voulant pas alors s'affujiettir à figner eux-mêmes coutes les letres expédiées en leur nom, chargerent une perfonne de confiance de la gard de livr fezar, pour en appofer l'empreinte à ces lettres au lieu de leur fienature.

Celui qui étoit dépossaire du secau du roi, du tems de la première race, étoit appellé graud référendaire, parce qu'on lut failoit le rapport de toutes les lettres qui devoient cire scellées; & comme sa principale socition étoit pardet de ser le royal qu'il portoit toujours sur lui; on le désignoit aussi souvett sous le titre de garde ou porteur du fel voyal qu'il presi segui segui

Le premier qui soit designé comme chargé du scel royal est Amalsindon, lequel se trouve avoir scellé du sceau de Thierri premier rol de Metz, la charte portant dotation du monaftere de Fiavigny, au diocefe d'Autun; figillante, est-il dit, perillustri viro Analfindone figillo regio. Le titre de perillustri que l'on donne à cet officier, marque en quelle considération étoit des-lors celui qui avoit la garde du sceau.

Gregoire de Tours, tiv. V. ch. tij. fait mention de Siggo référendaire qui gardoit l'anneau de Sigebert premier, roi d'Auftrafie, qui mundum Sigeberti temerat; è que Chiliperic roi de Soiffons, follicita d'accepter auprès de lui le même emploi qu'il avoit eu près de fon frere. Sous Cloatier II. Ansbert archevèque

de Rouen füt chargé de cette fonction. Surius en la vie de S. Oùen, qui füt grand référendaire de Dagobert premier, & enfuite de Clovis II. fon fils, dit qu'il gardoit le felo ua anneau du roi pour feeller toutes les lettres & édits qu'il rédigeoit par écrit: ad obfignanda feripta vel edità regia que ab iplo contéribéau-

tra-figillum vel annulum regis custodiebat.
On liten la vie de S. Bonit évèque de Clermont en Auvergue, qu'étant aimé très-particulierement de Sigebert III. roi d'Autrafie, il fut pourvu de l'office de référendaire, en recevant de la main du roi fon anneau, annulo ex manu regis accepto.

Du tems de Clotaire HI. la même fonction étoit remplie par un nommé Robert, fuivant Aigrard qui a écrit la vie de Ste. Angradifine fa fille.

Il paroit par ces différens exemples, que tous ceux qui remplificient la fonction de référendaire fous la premiererace des rois, étoient tous en même tems chargés du feel ou anneau royal.

Il en fut de même fous la feconde race, des chanceliers qui fuceéderent aux grands - référendaires; quoiqu'on n'ait point trouvé qu'aucun d'eux prit le titre de garde du feel royal, il est néanmoins certain qu'ils étoient tous chargés de ce feel.

Sous la troisieme race des rois de France, la garde des sceaux du rot a aussi le plus souvent été jointe à l'office de chancelier, tellement que la promotion de plusieurs chanceliers des premiers siecles de cette race, n'est désignée qu'en difant qu'on leur remit le sceau ou les sceaux, quoiqu'ils fussent tout-à-la-fois chanceliers & gardes des sceaux. On voit auili dans les hiltoriens de ce

tems, qu'en parlant de plusieurs chanceliers qui se démirent volontaisement de leurs fonctions, soit à cause de leur grand âge ou indisposition, ou qui furent destitués pour quelque disgrace, il oft dit simplement qu'ils remirent les fccaux; ce qui dans cette occasion ne fignifie pas fimplement qu'ils quittoient la fonction de garde des sceaux, mais qu'ils se démettoient totalement de l'office de chancelier que l'on défignoit par la garde du sceau, comme en étant la principale fonction. Ausii voit on que les fuccesseurs de ceux qui avoient ainsi remis les sceaux, prenoient le titre de chanceliers, même du vivant de leur prédécesseur; comme le remarque M. Ribier conseiller d'Etat, dans un mémoire qui est inseré dans Joli, des off. tom. I. aux addit.

Depuis la troisieme race, il y a cu plus de quarante gardes des sceaux; les uns pendant que l'office de chancelier étoit vacant, les autres dans le tems même que cet office étoit rempli, lorfque les rois ont jugé à propos pour des raifons particulieres, de féparer la garde de leur sceau de la fonction de chan-

Les rois de la premiere & de la feçonde race n'avoient qu'un feul fceau ou anneau, dont le chancelier ou le garde du scel royal étoit dépositaire. Pour le conferver avec plus de foin, & afin que personne ne pût s'en servir furtivement. il le portoit toujours pendu à fon cou: cet usage avoit passe de France en Angleterre. En effet; Roger vice-chancelier de Richard I. roi d'Augleterre . ayant péri fur mer par une tempète, on reconnut fon corps parce qu'il avoit le fcel du roi fuspendu à son cou.

GAR

Depuis que l'on se servit en France de sceaux plus grands . & que le nombre en fut augmente, il ne fut pas possible au chancelier ou garde des scenux de les porter à son cou; il n'en a plus porté que les clés qu'il a toûjours fur lui dans une bourfe.

Anciennement le coffre des sceaux étoit couvert de velours azuré, semé de fleurs-de-lis d'or ; & dans les cérémonies ce coffre étoit porté sur une hacquenée qu'un valet-de-pié conduisoit par la main : autour de cette hacquenée chevauchoient les héraux & poursuivans du roi, & autres seigneurs qui étoient préseus; d'autres disent que c'étoient des archers, d'autres les appellent des chevaliers vetus de livrée : cela fe trouve ainsi rapporté par Alain Chartier, fous l'an 1449 & 1451, & par Monftrelet au troisieme volume, en parlant des entrées faites par le roi Charles VII. à Rouen & à Bordeaux.

On trouve ailleurs que quand le chancelier alloit en voyage, c'étoit le chauffe-circ qui portoit le scel royal sur son dos, ainfi qu'il est dit dans un hommage rendu par Philippe archiduc d'Autriche, au roi Louis XII. le s Juillet 1499, pour les comtés de Flandre, Artois & Charolois.

Présentement le roi donne pour renfermer les sceaux un grand coffre couvert de vermeil, lequel elt distribué en trois cases, contenant chacune une petite caffette fermante à clef.

La premiere qui est couverte de vermeil renserme le grand sceau de France & son contre-scel.

La feconde qui est couverte de velours rouge, parsemée de seurs-de-lys & de dauphins de verneil, contient le seau particulier dont on use pour la province de Dauphiné, & son contrefrel.

La troisseme cassette contenoit le fecau & le contre-seau de l'ordre de S. Louis, établi en 1693; mais présentement cette cassette et vuide, les sceaux de cet ordre ayant été donnés en 1719 au chancelier garde des sceaux créé pour cet ordre, par édit du mois d'Avril de la même année.

Comme il n'y a plus que les deux premieres cafettes qui fervent, le garde des sceaux pour les transporter plus facilement, a fait faire un petit coffre de bois dans lequel ces deux aeffettes s'ont renfermées; & lorsqu'il marche par la ville ou qu'il va en voyage, il fait toujours porter avec lui ce coffre dans son carrosse.

Ce fut vers le commencement de la troisieme race que le nombre des fecatus du roi fut multiplié, que le roi garda du roi fut multiplié, que le roi garda lui-même depuis ce tems fon petu ficel ou anneau, qu'on appelloit le petit figues du roi, dont il fecloit lui-même course les lettres particulieres qui devoient être closes ; & su lieu de ce feel ou anneau, on donna au chancelier ou au garde des feames d'autres feeaux plus grands, pour feeller les lettres qui devoient être close publiques se que par cette raison l'on envoyoit ouvertes, ce que l'on a depuis apposit lettres-parentes.

Le premier exemple que j'aye trouvé de ces grands sceaux, est dans une charte du tems de Louis-le-Gros, datée de l'an 1106, pour l'église de S. Eloy de Paris; elle est scellée de deux grands fceaux appliqués fur le parchemin de la lettre : dans l'un le roi eft alfis fur fon trône ; dans l'autre il eft à cheval, & à l'entour font écrits ces mots , Philippus gratia Dei Francorum rex; ce qui prouve que ces fceaux étoient en ufage dans le tems de Philippe L

Depuis que l'on se servit ainsi de pluseurs sceaux, il téoir naturel que celui qui en étoit dépositaire su appellé garde des sceaux, cependant on continua encore long-tems à l'appeller simplement garde du scient youl, comme si le scel du roi étoit unique; ce qui seroit croire que le second sceau dont on parlé, représentant le roi à cheval, n'étoit autre chose que le revers du premier sceau; mais on n'étoit point encore dans l'usige d'applique re sécond sceau par forme de contre-scel, c'est-à-dire, derriere le premier.

Le feel fibriqué du tems de Philippe L étant beaucoup plus grand que le lecau ou anneau dont on s'étoit fervi jusqu'alors, fut furnommé le grand feel, & celui qui en étoit chargé étoit quelquefois appellé le porteur du grand feel du roi.

Cette diffinction du grand seel sur fans doute établie, tant à cause du cachet ou sceau privé du roi, qu'à cause du contre-scel ou seel secret, qui sut établi sous Louis VII. & qui étoit porté par le grand chambellan.

La chancellerie étoit vacante en 1128, luivant une charte de Louis-le-Gros pour S. Martin-des-Champs, à la fin de aquelle il eff dit cancellario nullo 3 ce qui peut d'abord faire penfer qu'il y avoit alors quelqu'un commis pour tenir grand feel du roi, mais il n'en ell point hist mention; & il eff plûtot à croire que pendant cette vacancel roi tenoir lui-même fon férau, comme plusfeurs rois l'out pratiqué en pareille occacasion. On trouve plusieurs chartes du douzieme siecle, que les rois faisoient sceller en leur présence, & à la fin desquelles il y a ces mots, data per manun regiam vacante cancellaria; ce qui fait de plus en plus sentir la dignité attachée à la fonction de garde des sceaux, puisque les rois ne dédaignent point de tenir eux-memes le sceau en certaines occalions.

La chancellerie étoit dite vacante lorfqu'il n'y avoit ni chancelier ni garde des sceaux.

La forme du serment des chanceliers & gardes des sceaux de France a changé plutieurs fois.

Celle qui se trouve dans les registres du parlement en l'année 1375, ne contient rien qui foit relatif fingulierement à la garde du fceau.

Mais le serment qui fut prêté par le chancelier du Prat, entre les mains du roi . le 7 Janvier 1514, est remarquable en ce qui concerne la fonction de garde des sceaux. , Quand on vous apportera, est-il dit, à sceller quelque lettre sin gnée par le commandement du roi; fi olle n'est de justice & de raison, vous ne la scellerez point, encore que ledit scigneur le commandat par une ou deux fois: mais viendrez devers icelui seigneur, & lui remontrerez tous les points par lesquels ladite lettre n'est raisonnable; & après que aura entendu lesdits points, s'il vous commande de la sceller, la scellerez, car lors le péché en sera sur ledit seigneur & non für vous : exalterez à votre pouvoir les bons, favans, & vertueux perfonnages, les promouverez & ferez promouvoir aux Etats & offices de judicature, dont avertirez le roi quand les vacations d'iceux offices arriveront, &c."

La forme particuliere du ferment pour

Vous jurez Dieu votre Créateur. & fur la part que vous prétendez en paradis, que bien & loyaument vous servirez le roi à la garde des sceaux " qu'il vous a commife & commet présentement par moi, ayant de lui suffifant pouvoir en cette partie; que vous garderez & observerez, & ferez garder, observer & entretenir inviolablement les autorités & droits de justice, de sa couronne & de son domaine, fans faire ni fouffrir faire aucuns abus, corruptions & malverfations, ne autre chose que ce soit ou puisse être, directement ou indirectement, contraire, préjudiciable, ni dommageable à iceux; que vous n'accorderez, expédierez, ne ferez fceller aucunes lettres inciviles & déraisonnables, ni qui soient contre les commandemens & volontés dudit feigneur, ou qui puissent préjudicier à ses droits & autorités, privilén ges, franchises & libertés de son rovaume; que vous tiendrez la main à "l'observation de ses ordonnances, " mandemens, édits, & à la punition des transgresseurs & contrevenans à iceux; que vous ne prendrez ni n'accepterez d'aucun roi, prince, " potentat, feigneurie, communauté, ne autre personnage particulier, de quelque qualité & condition qu'il foit, aucuns états, pensions, dons, présens & bienfaits, si ce n'est des " grés & confentement dudit feigneur; & si aucuns vous en avoient jà été , promis, vous les quitterez & renon-, cerez; & généralement vous ferez, " exécuterez, & accomplirez en cette » charge & commission de garde des " sceaux du roi, en ce qui la concerne & en dépend, tout ce qu'un bon . n vrai , vrai & loyal chancelier de France, duquel vous tenez le lieu , peut & " doit faire pour son devoir en la quap lité de fa charge : & ainsi vous le

, promettez & jurez."

Le garde des sceaux prête serment entre les mains du roi. Ses provisions lui donnent le titre de chevalier; elles sont enregistrées au parlement, au grandconfeil, en la chambre des comptes, & en la cour des aides.

Son habillement est le même que celui du chancelier; & aux Te Deum, il a un siege de la même forme que celui du chancelier, mais placé à sa gauche. Il porte toujours fur lui la clef du

Il a au-dessus de ses armes le mortier à double galon, femblable à celui du chancelier; derriere ses armes le manteau & deux masses passées en fautoir, en signe de celles que les huissiers de la chancellerie portent devant lui dans les cérémonies.

Lorfqu'il va par la ville ou en voyage, il est toujours accompagné d'un lieutenant de la prévôté de l'hôtel, qu'on appelle le lieutenant du sceau; & de deux hocquetons ou gardes de la prévôté de l'hôtel, qui ont des charges particulieres attachées à la parde du sceau.

Il fiege au conseil du roi immédiatement après le chancelier.

Sa fonction à l'égard de la grandechancellerie, consiste à présider au sceau, lequel se tient chez lui pour les lettres de grande-chancellerie. Il est juge souverain de la forme & du fond de toutes les expéditions que l'on présente au scau. C'est à lui que l'on fait le rapport de toutes les lettres; & il dépend de lui de les accorder ou refuser : le scelleur n'appose le sceau sur aucune que de fon ordre.

Il a droit de visa fur toutes les lettres Tome VII.

qui font spiettes, appellées lettres de charse, qui font adressées à tous, préfens & à venir.

Il a aussi inspection fur toxites les autres chancelleries établies près des cours. conscils & présidiaux. Il nomme à tous les offices de ces chancelleries; ses 110minations sont intitulées de son nom. fignées par lui, contre-fignées de fon fécrétaire, scellées de son sceau & contrefceaux particuliers. Les principaux officiers lui doivent à leur réception un droit de robe & un droit de ferment. pour le ferment qu'ils prètent entre ses mains, ou entre celles de la personne qu'il commet à cet effet sur les lieux, Enfin il a fur ces offices le droit de furvivance & le droit de cafualité; au moyen de quoi ceux qui ont les offices fujets à ce droit , lui payent la paulette.

C'est lui qui reçoit le ferment des gouverneurs particuliers de toutes les

villes du royaume. C'est lui qui accorde toutes les lettres

de pardon, rémission, abolition, commutation de peine, érection en marquifat, comté, baronnie, & autres graces dépendantes du fceau.

Il a le droit de placer les indults fur les collateurs du royaume.

Ceux qui voudront en favoir davantage fur les honneurs, fonctions, droits & prérogatives attachés à la dignité de garde des sceaux, peuvent consulter l'histoire de la chancellerie par Tessereau; Joly, des offices de France, some I. liv. 11. tit. j. Fontanon, tome I. liv. I. tit. j. &c.

GARDE DES SCEAUX d'Angleterre. v. CHANCELIER & Angleterre.

GARDE DU SCEAU PRIVÉ d'Angleterre, Droit publ. d'Anglet., c'eit un des grands officiers du royaume & de la couronne Britannique, & cn cette qualité l'un des membres nés du confeil privé du roi ; fa charge, amovible , comme la plupart des autres de l'Etat, confifte à prendre connoissance de tous les actes royaux qui portent, foit affranchilenens, foit donations, foit gratifications, &c. avant qu'ils passent au grand sceau; & à faire expédicr, en niuniilint simplement du sceau privé. les autres actes de même nature, mais de moindre importance, qui émanant auili du roi , n'ont cependant pas besoin de passer à la grande chancellerie. L'on ignore de quelle ancienneté est cette charge; mais on fait qu'elle est du nombre de celles qui peuvent être exercées par commissaires, & que son salaire annuel e't de 1500 livres (terlings. (D.G.)

GANDE DES COFFRES, om TRÉSO-MERO DE L'ERANONE, D'ORI public d'Anglet, « c'elt un des principaux officiers dans la cour du roi d'Angleetre, immédiatement après le contròleur; lequelos ai leurs, a la charge ou l'infpection particuliere des autres officiers de la mailon, afin qu'ils tiennent une bonne condutte, ou qu'ils fait ent svoe exactitude les fonctions de leurs offices: c'elt lui qui paye leurs gage.

GARDIEN, f. m., Jurijpr., est celui qui a la garde de quelque personne ou de quelque chose.

de quelque chole.

Girdien bourgeois; c'est le pere ou la mere non-nobles qui on la garde bourgeoise de leurs enfans.

Gardien noble, est celui des pere ou mere, ou autres ascendans, & même, dans quelques pays, des collatéraux, qui a la garde noble d'un enfant mineur. GASCOGNE, v. GUIENNE.

GASTALDE, f.m., Droit fiod., est le président de la cour feodale, pr.efectur curris. Il étoit en même tems l'administ. trateur ou gouverneur du domaine du fuzerain. L. Fred. 1.it. 10. & Longobard, tit., 105. \$. 27. Ce mot est com-

pose de deux mots germaniques, gas & halten ; tenir la place de quelqu'un , le représenter, en faire les honneurs en fon absence. Il paroit que chez les Lombards, cet officier avoit auffi des fonctions militaires à remplir; un foldat pouvoit se plaindre de son duc au pastaldus. & réciproquement il pouvoit se plaindre du gastaldus au duc. Lomb. lib. 1.tit. 15. On a établi feuda gastadie; ce que nous avons rendu par fiefs de gouvernement. On trouve un exemple de cette espece de fiefs dans Pierre de Vineis. Epift. 6. cap. 25. ita tamen (c'elt l'empereur Fréderic qui parle), quod castrum ipsum à nobis & heredibus nostris in capitaniam teneat, 👸 immediaté à nostra curia recognoscat, vivens jure Francorum, in co videlicet, and natu-major in info succedat. Ce qui prouve que cette espece de fief est de dignité, capitania, & sujette au droit de primogeniture ; c'est-à-dire, que la succetsion appartient à l'ainé, comme étant indivisible par rapport aux fonctions de l'office, qui y fons unics. (R.)

## G F

GELLERT, Christ. Theophile, Hift. Litt., né à Haynichen, petite ville pres de Freyberg , en Misnie , la 15° année de ce fiecle. Après avoir fait ses premieres études fous les veux de fon pere-Gellert fut envoyé au college de Meiffein. C'est-là que commença cette liaifon d'amitjé si étroite avec Rabener. dont ils se glorifioient réciproquement, & qui fit leurs délices. Il vint à Leipsick, & n'y put rester que quatre ans; son pere étoit pauvre & c'étoit déja le cinquieme fils qu'il avoit nourri dans l'académie. Bientôt après un gentilhomme confiant fon neveu à M. Gellert , lui fournit l'occasion de retourner à Leipfick. Il y continua ses études, se distingua & obtint une chaire furnuméraire de philosophie & de belles-lettres. Il n'avoit pas encore 30 ans, lorsqu'il fut attaque d'une maladie hypocondriaque; d'autres causes fatales l'accrurent; il en mourut le 13e Décembre 1769. L'Allemagne le mettoit avec raison au rang de ses plus beaux csprits; il a réutli dans plusieurs genres d'ouvrages. Les plus confidérables de ceux qu'il a donnés au public font, ses Comédies, scs Hymnes, ses Poemes moraux, ses Lettres précédées d'un discours sur le style épistolaire . Ses Fables & Contes & Ses Lecons de morale. Deux de ses comédics sont du genre caractéristique. Il a peint la fauffe dévote avec les couleurs les plus vives & au naturel. Les autres font des drames domestiques, moins comiques que les premieres. C'est en 1748 que Gellert a fait paroître la plus grande partie de ses fables & contes. Aucun autre de ses écrits ne montre plus d'esprit dans l'invention, plus de pureté & de graces dans fa simplicité, & plus de naturel dans la disposition des parties & dans le style. On desireroit dans ses odes & hymnes facrés, qu'il a commencés à l'age de 40 ans & publiés en 1758, plus de verve poétique & d'élévation; mais Gellert a cherché & a réuffi à fe rendre intelligible & utile au commun des lecteurs plus qu'à être admiré d'un petit nombre. Ses poemes moraux n'ont pas eu autant de fuccès, quoiqu'il avouoit ingénument, qu'il les affectionnoit plus que beaucoup d'autres de fes petits ouvrages. Son Traité fur le bon goût dans les lettres, les Lettres elles - mêmes, & les leçons particulieres qu'il a données fur le style épistolaire, doivent faire époque dans ce genre de la littérature allemande. Ses Prélections morales ont été recueillies après sa mort par deux de ses amis, suivant le plan qu'il leur avoit prescrit. La chaleur douce & infinuante de fon éloquence échauffe lorsqu'on les lit, que ne devoit-elle pas faire lorfqu'il parloit luimême? On trouve fa morale outrée; mais peut - on pouffer trop loin la délicateffe des fentimens l'observation de fes devoirs & la vertu? A ces prélections furent joints quelques caracteres moraux, dans le goût de Théophraste & la Bruyere. Voilà quelques détails for fa vie & fur fes ouvrages. Son caractere personnel ne mérite pas moins d'ètre connu : peignons - le par un feut trait : Gellers a été le Fénelon de l'Allemagne.

GÉMONIES, f. f. pl., Droit Rom. Les gemointe étoient chez les Romains à-peu-près ce que font parmi nous les fourches patibulaires, v. FOURCHES patibulaires, Elles furent ainfi nommécs, ou de celui qui les conftruifit, ou de celui qui y fut expofé le premier, ou du

verbe gemo, je gémis.

D'autres disent gemonie scale, ou gradus gemenii. C'étoit, selon Publius Victor ou Sextus Rufus, un lieu élevé de plusieurs degrés, d'où l'on précipitoit les criminels. D'autres les représentent comme un lieu où l'on exécutoit & où l'on exposoit les malfaiteurs. Les gemonies étoient dans la dixieme région de la ville, auprès du temple de Junon. C'est Camille qui, l'an de Rome 358. destina ce lieu à exposer le corps des criminels à la vue du peuple; ils étoient gardés par des foldats, de peur qu'on ne vint les enlever pour les enterrer ; & lorsqu'ils tomboient de pourriture, on les trainoit delà avec un croc dans le Tibre.

GEMUND, Droit public. La ville impériale de Gemünd ou Gmünd, ou Schwabisch Gmünd, qui a d'abord porté 114

le nom de Keyferfreuth, est située fur la Rembs, à l'embouchure de la vallée de ce nom, entre le bailliage de Lorch au duché de Wurtemberg , & la feigneurie de Heydenheim. Son territoire touche aussi à celui de la ville impériale d'Aalen & à la feigneurie de Rechberg. Il est vraisemblable qu'autrefois elle étoit ville municipale des ducs de Suabe, & qu'elle obtint dans la fuite fon immédiateté, que les empereurs Charles IV. & Wenceslas se sont engagés à lui maintenir. Elle prend à la diete le treizieme rang parmi les villes impériales de Sua-" be, & le dixieme dans les affemblées du cercle. Ses armes font de gueules à la licorne gaie effarée d'argent. Sa taxe matriculaire, autrefois de 176 florins a été réduite en 1683 à 115, & portée à 142 florins en 1728. Sa cotte pour l'entretien de la chambre impériale est de 101 rixdales 41 4 kr. Elle a dans fes environs une chaife franche. (D.G.)

GENDRE, f. m., Droit nat., celui qui épouse, devient le gendre du pere & de la mere de la femme qu'il prend; & le pere & la mere font, l'un fon beau pere. & l'autre fa belle mere.

GÉNÉRAL ON GÉNÉRAUX D'OR-DRE., f. m., Droit can, Le général d'un ordre religieux est le supérieur le plus élevé en dignité & en puillance dans cet ordre. Generalis dicitur, qui omnibus fue religionis praest. Autrefois, le nom, ni même l'état des généraux d'ordre n'étoit pas connu; on ne s'est fervi que du nom d'abbé jusqu'à la premiere réforme de Clugny, qui réduisit différeus monasteres indépendans en un corps de congrégation, prélidé par un supéricur général. Depuis, le nom d'abbé s'est bien toujours confervé, mais dans les ordres mêmes où il est employé, on ne laisse pas que d'appeller général, l'abbé, premier supérieur de toute la filiation. A l'égard des ordres mendiants & des autres ordres où le nom d'abbé n'est pas en usage, les généraux sont, les patriarches de la hiérarchie réguliere, ils leur attribuent des droits & des honneurs que nous ne faurions rappeller ici, fans répéter la plupart des choses qui se trouvent exposces sous le mot ABBÉ, & dont on doit faire l'application à toutes fortes de supérieurs réguliers. Nous remarquerons feulement ici, par rapport à leurs prérogatives & élections, que les généraux d'ordre précédent les abbés particuliers dans les conciles où ils ont voix décifive; qu'ils précedent encore les vicaires des autres généraux, dont les ordres sont plus anciens, lesquels étant présens auroient la préséance. Prefque tons les generaux d'ordre font confirmés par leur élection même. A l'égard des qualités qu'ils doivent avoir pour être élevés à cette dignité, elles font prescrites par les statuts de chaque ordre, indépendamment des regles générales établies fous le mot ABBÉ; il en faut dire autant de la forme de leur élection. On estime que les Généraux d'ordre ne se trouvent pas compris dans les dispositions pénales des canons, statuts ou constitutions, s'il n'v est fait expresse mention d'eux, à l'instar des évèques; qu'ils ne peuvent être poursuivis & punis par le chapitre même général fans la permistion du pape qui est leur juge naturel. Les causes de déposition contre un général, font dans certains ordres : 1°.Si transgrediatur publicè regulam;2°.si fit notorie criminofus ; 3°. fi fit notabiliter negligens in oficio suo: si sit incorrigibilis in suis defectibus ; 4°. fi fit senior. Tels font les ftatuts de l'ordre des carmes déchaux. (D. M.)

GÉNÉRAL D'ARMÉE, traités faits par un, Droit des gens. Si un général d'armée fait un traité ou une convention.

fans ordre du fouverain, ou fans y être autorise par le pouvoir de sa charge, & en fortant des bornes de sa commission. le traité est nul, comme fait sans pouvoir suffisant : il ne peut prendre force que par la ratification du souverain, expresse ou tacite. La ratification expresse est un acte, par lequel le souverain approuve le traité. & s'engage à l'observer. La ratification tacite se tire de certaines démarches, que le fouverain est justement présumé ne faire qu'en vertu du traité . & ou'il ne pourroit pas faire s'il ne le tenoit pour conclu & arrèté. C'est ainsi que la paix étant signée par les ministres publics, qui auront même passé les ordres de leurs souverains; fi l'un de ceux-ci fait passer des troupes, fur le pied d'amies, par les terres de son ennemi réconcilié, il ratifie tacitement le traité de paix. Mais si la ratification du fouverain a été réfervée, comme cela s'entend d'une ratification exoresse, il est nécessaire qu'elle intervienne de cette maniere, pour donner au traité toute sa force.

On appelle en latin fpoufo, un accord touchant lea staffires de l'Etat, fait par un général ou une perfonne publique, bors des termes de fa commillion, « fans order ou mandement du fouverain. Celui qui traite ainfi pour l'Etat, fans en avoir la commillion, promet, par ecla même, de faire enforce que l'Etat ou le fouverain ratife l'accord & le tienne pour bien fait; autremont fon engagement féroit vain & illufoire. Le fondement de cet accord ne peut ètre, de part & d'autre, que dans l'efpérance de la ratification.

L'histoire romaine nous fournit des exemples de cette espece d'accords: arrètons- nous au plus fameux, à celui des Fourches Caudines; il a été discuté par les plus illustres auteurs. Les

confuls T. Veturius Calvinus & Sp. Postumius, se voyant engagés avec l'armée romaine dans le déble des Fourches Caudines, fans espérance d'échapper, firent avec les Samnites un accord honteux , les avertissant toutesois , qu'en qualité de simples généraux ils ne pouvoient faire un véritable traité public, fadus, fans ordre du peuple Romain, fans les féciaux & les cérémonies confacrées par l'ufage. Le général Samnite se contenta d'exiger la parole des confuls & des principaux officiers de l'armée, & de se faire donner fix cents ôtages. Il fit pofer les armes à l'armée romaine, & la renvoya en la faifant paffer fous le joug. Le fénat ne voulut point accepter le traité; il livra ceux qui l'avoient conclu aux Samnites, qui refisserent de les recevoir, & Rome fe crut libre de tout engagement & à couvert de tout reproche, Tite-Live, liv. IX. au commencement. Les auteurs pensent différemment sur cette conduite. Quelques - uns foutiennent, que si Rome ne vouloit pas ratifier le traité, elle devoit remettre les choses dans l'état où elles étoient avant l'accord, renvoyer l'armée enticre dans son camp aux Fourches Caudines : & c'étoit aussi la prétention des Samnites. Pavoue que je ne suis pas pleinement satisfait des raisonnemens que je trouve sur cette question, dans les auteurs mêmes dont je reconnois d'ailleurs l'entiere supériorité. Effayons, en profitant de leurs lumieres, de mettre la matiere dans un nouveau jour.

nouveau jour.
Elle préfente deux questions. 1°. A
quoi est tenu le général qui a fait l'accord., spoussor, si l'Etat le défavoue?
2°. à quoi est tenu l'Etat lui -même?
Mais avant toutes choses, il faut observer avec Grotius, Droit de la guerre Es
de la paix, siv. II. chap. XV. §. 16. que

PEtat n'est point lié par un accord de cette nature. Cela elt manifeste par la définition même de l'accord, appellé sponsio. L'Etat n'a point donné ordre de le faire, & il n'en a conféré le pouvoir en aucune maniere i ni expressement, par un mandement, ou par des pleins pouvoirs; ni tacitement, par une fuite naturelle ou nécessaire de l'autorité confiée à celui qui fait l'accord, sponsori. Un général d'armée a bien , en vertu de sa charge, le pouvoir de faire des conventions particulieres, dans les cas qui fe présentent, des pactes relatifs à luimême, à ses troupes & aux occurrences de la guerre; mais non celui de conclure un traité de paix. Il peut se lier lui-mème & les troupes qui font fous fon commandement, dans toutes les rencontres où ses fonctions exigent qu'il ait le pouvoir de traiter; mais il ne peut lier l'Etat au-delà des termes de fa commission.

Vovons maintenant à quoi est tenu le promettant, sponsor, quand l'Etat le défavoue. Il ne faut point ici raisonner d'après ce qui a lieu en droit naturel, entre particuliers; la nature des choses & la condition des contractans y mettent nécessairement de la différence. Il est certain qu'entre particuliers, celui qui promet purement & simplement le fait d'autrui, sans en avoir la commisfion, est obligé, fi on le désavoue, d'accomplir lui même ce qu'il a promis, ou de faire l'équivalent, ou de remettre les choses dans leur premier état, ou enfin de dédommager pleinement celui avec qui il a traité, selon les diverses circonstances : sa promesse, sponsio, ne peut être entendue autrement. Mais il n'en est pas ainsi de l'homme public, qui promet sans ordre & sans pouvoir le fait de fon fouverain. Il s'agit de sholes, qui passent sa puissance & tou-

tes ses facultés; de choses qu'il ne peut exécuter lui-même, ni faire exécuter, & pour lesquettes il ne sauroit offrir ni équivalent , ni dédommagement proportionné : il n'est pas meme en liberté de donner à l'enuemi ce qu'il auroit promis fans y être autorife: enfin il n'est pas plus en son pouvoir de remettre les chofes dans leur entier, dans leur premier état. Celui qui traite avec lui ne peut rien espérer de semblable. Si le promettant l'a trompé, en se disant fushfamment autorise, il elt en droit de le punir. Mais si, comme les généraux Romains aux Fourches Caudines, le promettant a agi de bonne foi, avertiffant lui-même qu'il n'est pas en pouvoir de lier l'Etat par un traité, on ne peut préfumer autre chose, sinon, que l'autre partie a bien voulu courir le risque de faire un traité qui deviendra nul s'il n'est pas ratifié, espérant que la confidération de celui qui promet, & celle des ôtages, s'il en exige, portera le fouverain à ratifier ce qui aura été ainsi conclu. Si l'événement trompe ses espérances, il ne peut s'en prendre qu'à fa propre imprudence. Un desir précipité d'avoir la paix à des conditions avantageuses, l'appat de quelques avantages présens, peuvent seuls l'avoir porté à faire un accord si hazardé. C'est ce qu'observa judicieusement le consul Postumius lui - même, après son retour à Rome. On peut voir le difcours que Tite-Live lui fait tenir en fénat. " Vos généraux , dit-il , & ceux des ennemis, ont également perdu la " tête : nous, en nous engageant im-, prudemment dans un mauvais pas a eux, en laiffant échapper une victoi-" re, que la nature des lieux leur don-" noit, se défiant encore de leurs avan-" tages, & se hâtant, à quelque prix , que ce fût, de défarmer des gens touo jours redoutables les armes à la main.

Que ne nous retenoient ils enfermés dans notre camp? Que n'en-

" voyoient-ils à Rome, afin de traiter furement de la paix, avec le fenat &

" le peuple?"

Il elt manifelte que les Samuites fe contenterent de-l'eferance que l'engagement des confuls & des principaux officiers, & le delir de fauver fux cents chevaliers laiffes en ôtage, porteroient les Romains à ratifier l'accord; confidérant que quoiqu'il en arrivât, ils au-roient toujours ces fix cents ôtages, avec les armes & les bagages de l'armée, a la gloire, vaine, ou plutôt funefle par les fuites, de l'avoir fait paffer fous le joug.

A quoi donc étoient tenus les confuls & tous les promettans, sponsores? Ils lugerent eux-mêmes qu'ils devoient être livrés aux Samnises. Ce n'est point une conféquence naturelle de l'accord. [ponfionis; & fuivant les observations que nous venons de faire, il ne paroit point que le prometrant avant promis des choles que l'acceptant favoit bien n'ètre pas en son pouvoir, soit obligé, étant désavoué, de se livrer lui-même par forme de dédommagement. Mais comme il peut s'y engager expressement, cela étant dans les termes de ses pouvoirs, ou de sa commission, l'usage de ces temslà avoit fans doute fait de cet engagement une clause tacite de l'accord appellé sponsio, puisque les Romains livrerent tous les sponsores, tous ceux qui avoient promis; c'étoit une maxime de leur droit fécial.

Si le fponfor ne s'est point engagé expressement à le liver, & si la coutume reçue ne lui en impose pas la loi; tout e à quoi il semble que sa parole l'oblige, c'est de faire de bonne foi tout ce qu'il peut faire légitimement pour engager le souverain à ratifier ce qu'il a promis : & il n'y a pas de doute , pour peu que le traité soit équitable, avantageux à l'Etat, ou supportable en considération du malheur dont il l'a préservé. Se propofer d'ésingner à l'Etat un échec considérable, par le moyen d'un traisé, que i'on conseillera bientôt au souverain de ne point ratifier , non parce qu'il est insupportable, mais en se prévalant de ce qu'il est fait sans pouvoir; ce seroit fans doute un procédé frauduleux ; ce feroit abuser honteusement de la foi des traités, Mais que fera le général, qui, pour fauver son armée, a été forcé de conclure un traité pernicieux, ou hon-1eux à l'Etat? Confeillera-t-il au fouverain de le ratifier? Il se contentera d'exposer les motifs de sa conduite, la néceffiré qui l'a contraint à traiter ; il remontrera, comme fit Postumius, que lui seul est lié, & qu'il veut bien être défavoué & livré pour le falut public. Si l'ennemi est abuse, c'est par sa propre sottise. Le général devoit-il l'avertir que, selon toute apparence, ses promedes ne seroient point ratifiées? ce seroit trop exiger. Il suffit qu'il ne lui en impose point, en se vantant de pouvoirs plus étendus qu'il n'en a en effet, & qu'il se borne à profiter de ses propolitions, fans l'induire à traiter par de trompeuses espérances.

C'est à l'ennemi à prendre toutes ses suretés: s'il les néglige, pourquoi ne profueroit-on pas de son imprudence, comme d'un biensait de la fortune? p. C'est elle, disoit Postumius, qui a

" fauvé notre armée, après l'avoir mi-" fe dans le danger. La tête a tourné à

" l'ennemi dans fa prospérité, & ses avantages n'ont été pour lui qu'un

beau fonge ".
Si les Samnir

Si les Samnites n'avoient exigé des généraux & de l'armée Romaine que des

engagemens qu'ils fuffent en pouvoir de prendre, par la nature même de leur état & de leur committion; s'ils les euffent obligés à fe rendre prisonniers de guerre, ou si ne pouvant les garder tous, ils les euffent renvoyés fur leur parole de ne point porter les armes contr'eux de quelques années, au cas que Rome refusat de ratifier la paix ; l'accord étoit valide, comme fait avec pouvoir fuffifant : l'armée entierc étoit liée à l'observer : car il faut bien que les troupes, ou leurs officiers, puissent contracter dans ces occasions & fur ce pied-là. C'est le cas des capitulations, dont nous parlerons en traitant de la guerre.

Si le promettant a fait une convention équitable & honorable, fur une matiere telle de fa nature, qu'il foit en fon pouvoir de dédommager celui avec qui il a traité, en cas que la convention foit dédivouée; il elt préfuné s'ètre engagé à ce dédommagement, & il doit l'effecture pour dégager fa parole, comme fir Fabius Maximus dans l'exemple rapporté par Grotius. L. II. e. 15, 5, 16, à la fin. Mais il elt des occafions, où le fouverain pourroit bit défendre d'en ufer ainfi & de rien douner aux ennemis de l'Etat.

Nous avons fait voir que l'Etat ne peut être lié par un accord fait fans ordre & fans pouvoirs de la patt. Mais n'ét-il abloliment tenu à rien ? C'eft ce qui nous refte à examiner. Si les chofes font encore dans leur entier, l'Etat, ou le fouverain, peut tout simplement dénouer le traité, sequel tombe par ce délâveu, & fe trouve parfaitement comme nou avenu. Mais le fouverain doit manifelter fai volonté, aussificate que le fait de parvenui à ca connélânces non à la vérité que son filence seul puisse donner force à une convention, qui

n'en doit avoir aueune fans fon approbation; mais il y auroit de la mauvaife foi à laiffer le tems à l'autre partie d'exécuter de fon côté un accord, que l'on ne vout pas ratifier.

S'il s'est déja fait quelque chose en vertu de l'accord, si la partie qui a traité avec le sponsor a rempli de son côté fes engagemens, en tout ou en partie; doit-on la dédommager, ou remettre les choles dans leur entier, en défavouant le traité? ou fera-t-il permis d'en recueillir les fruits, en même tems qu'on refuse de le ratifier? Il faut distinguer ici la nature des choses qui ont été exécutées, celle des avantages qui en sont revenus à l'Etat. Celui qui ayant traité avec une personne publique non munie de pouvoirs suffisans, exécute l'accord de son côté, sans en attendre la ratification, commet une imprudence & une faute infigne, à laquelle l'Etat avec lequel il croit avoir contracté, ne l'a point induit. S'il a donné du fien, on ne peut le retenir en profitant de sa sortise. Ainsi lorsqu'un Etat, croyant avoir fait la paix avec le général ennemi, a livré en conféquence une de fes places, ou donné une fomme d'argent; le fouverain de ce général doit fans doute restituer co qu'il a reçu, s'il ne veut pas ratifier l'accord. En agir autrement, ce feroit vouloir s'enrichir du bien d'autrui , & retenir ce bien fans titre.

Mais fi l'accord n'a rien donné à l'Et ta qu'il n'ed téja auparavan, fi, comme dans celui des Fourches Caudines, tout l'avantage confite à l'avoir cité d'un danger, préfervé d'une perte; c'elt un bienfait de la fortune, dont on prote fans ferupule. Qui religiera d'etre fauvé par la fottife de fon ennemi ? Et qui fe croira obligé d'indemnifer cet ennemi de l'avantage qu'il a laitif échapper, quand on le l'a pas induit fraudu-

leusemens

leusement à le perdre? Les Samnites prétendotent, que si les Romains ne vouloient pas tenir le traité fait par leurs confuls, ils devoient renvoyer l'armée aux Fourches Caudines, & remettre toutes choses en état : deux tribuns du peuple qui avotent été au nombre des fponfores, pour éviter d'être livrés, oferent foutenir la même chose; & quelques auteurs se déclarent de leur sentiment. Quoi! les Samnites veulent se prévaloir des conjonctures, pour donner la loi aux Romains, pour leur arracher un traité honteux : ils ont l'imprudence de traiter avec les généraux. qui déclarent eux-mêmes n'être pas en pouvoir de contracter pour l'Etat; ils laissent échapper l'armée Romaine, après l'avoir couverte d'ignominie : & les Romains ne profiteront pas de la folie d'un ennemi si peu généreux! Il faudra, ou qu'ils ratifient un traité honteux, ou qu'ils rendent à cet ennemt des avantages, que la fituation des lieux lui donnoit. & qu'il a perdus par sa propre & pure faute! Sur quel principe peut-on fonder une pareille décision ? Rome avoit - elle promis quelque chose aux Samnites? Les avoit-elle engagés à laiffer aller son armée, en attendant la ratification de l'accord fait par les confuls? Si elle eût reçu quelque chose en vertu de cet accord, elle auroit été obligée de le rendre, comme nous l'avons dit; parce qu'elle l'eût possedé fans titre, en déclarant le traité nul. Mais elle n'avoit point de part au fait de ses ennemis , à leur faute groffiere , & elle en profitoit ausi justement que l'on profite à la guerre de toutes les bévues d'un pénéral mal - habile. Supposons qu'un conquérant, après avoir fait un traité avec des ministres, qui auront expressement réservé la ratification de leur maltre, ait l'imprudence d'abandonner tou-Toine VII.

tes ses conquètes, sans attendre cette ratification; saudra t-il bonnement l'y rappeller & l'en remettre en possession au cas que le traité ne soit pas ratisé?

au cas que le traité ne soit pas ratifié? l'avoue cependant, je reconnois volontiers que si l'ennemi qui laisse échapper une armée entiere, fur la foi d'un accord, qu'il a conclu avec le général. dénué de pouvoirs suffisans & simple sponsor ; j'avoue , dis-je , que si cet ennemi en a use généreusement, s'il ne s'est point prévalu de ses avantages pour dicter des conditions honteufes, ou trop dures , l'équité veut , ou que l'Etat ratifie l'accord, ou qu'il fasse un nouveau traité, à des conditions justes & raisonnables, se relachant même de ses prétentions, autant que le bien public pourra le permettre. Car il ne faut inmais abuser de la générosité & de la noble confiance d'un ennemi. Puffendorf . droit de la nature Ed des pens . lieu. VIII. chap. IX. §. 12. trouve que le traité des Fourches Caudines ne renfermoit rien de trop dur ou d'insupportable. Cet auteur ne paroit pas faire grand cas de la honte & de l'ignominie qui eût reiailli fur la république entiere. Il n'a pas vu toute l'étendue de la politique des Romains, qui n'ont jamais voulu, dans leurs plus grandes détreffes, accepter un traité honteux, ni meme faire la paix comme vaincus : politique fublime, à laquelle Rome fut redevable de toute fa grandeur.

Remarquons enfin qu'un général ayant fait. fans order de slans pouvoirs, un traité squitable de honorable, pour tirer l'Etat d'un perli imminent i le souverain qui se voyant délivré du danger, refuséroit de raitiére le traité, non qu'il le trouvat désivantageux, mais seulement pour s'argence ce qui devoit faire le prix de fa délivrance, agiroit certainement courte toutes les rejles de l'honnement courte toutes les rejles de l'honneur & de l'équité. Ce feroit - là le cas d'appliquer la maxime, summum jus,

fumma injuria.

A l'exemple que nous avons tiré de l'hilloire romaine, ajoutons-en un fameux, pris de l'histoire moderne. Les Suides, mécontens de la France, se liguerent, avec l'empereur contre Louis XII. & firent une irruption en Bourgogne, l'an 1513. lis affiegerent Dijon. La Trimouille, qui commandoit dans la place, craignant de ne pouvoir la fauver, traita avec les Suiffes, & fans attendre aucune commission du roi, fit un accord, en vertu duquel le roi de France devoit renoncer à ses prétentions au duché de Milan, & payer aux Suiffes, en certains termes, la fomme de fix cents mille écus; les Suiffes, de leur côté, ne s'obligeant à autre chose qu'à s'en retourner chez eux : enforte qu'ils étoient libres d'attaquer de nouveau la France, s'ils le jugeoient à propos. Ils recurent des ôtages, & partirent. Le roi fint très mécontent du traité, quoiqu'il eut fauvé Dijon & préfervé le royaume d'un très-grand danger, il refusa de le ratifier. Guichardin , liv. XII. chap. II. Hift. de la confedér. Helvetique , par M. de Wattenville , part. II. pag. 185. & Suiv. Il est certain que la Trimouille avoit passé le pouvoir de fa charge, fur tout en promettant que le roi de France renonceroit au duché de Milan. Aussi ne se proposoit-il vraifemblablement que d'éloigner un ennemi, plus aifé à furprendre dans une négociation, qu'à vaincre les armes à la main. Louis n'étoit point obligé de ratifier & d'exécuter un traité fait sansordre & fans pouvoirs; & si les Suisses furent trompés, ils durent s'en prendre à leur propre imprudence. Mais, comme il paroit manifestement que la Trimouille n'agit point avec eux de boune

foi, puisqu'il usa de supercherie au sujet des ôtages, donnant en cette qualité des gens de la plus basse condition, au lieu de quatre citoyens distingués, qu'il avoit promis, voyez le même ouvrage de M. de Wattenville . p. 190. les Suisses auroient eu un juste sujet de ne point faire la paix, à moins qu'on ne leur fit raison de cette perfidie soit en leur livrant celui qui en étoit l'auteur, foit de quelqu'autre maniere. (D. F.)

GÉNÉRAL de la cavalerie , Droit Rom. v. DICTATEUR.

GENERALITÉ, pays ou provinces de la , f. f. , Droit public des Provinces-Unies. Sous cette dénomination collective, usitée dans la république des Provinces-Unies, l'on comprend les divers fiefs, terres ou feigneuries, dont l'acquilition s'est faite aux frais communs. de la république, & qui ne relevant en conféquence pas plus de l'une des fept provinces que de l'autre, appartiennent ainsi à tout l'Etat . & sont généralement régies en fon nom.

Ces acquisitions, dont les unes se durent au fuccès des armes, & les autres à celui de la négociation, font toutes situées au voisinage des Provinces-Unies même, & se trouvent répandues dans les duchés de Brabant, de Limbourg & de-Gueldres, & dans le comté de Flandres.

Celles du Brabant font les plus considerables : elles confiftent dans le quartier de Bois-le-duc en entier, dans une partie de celui d'Anvers, & dans la ville de Mastricht, jointe au comté de Vroenhove. L'on comprend dans le quartier de Bois-le-duc, la mayrie de ce nom, le pays ou baronie de Cuik avec la ville de Grave : la feigneurie de Ravenstein & le comté de Megen. Dans la portion Hollandoife du quartier d'Anvers, l'on comprend la baronie de Breda, le marquisat de Berg-op-zoom . & les seigneuries de Wittemstadt, de Priaceland & de Steenbergen: Mastricht & Vroenhove n'ont que quelques villages dans leurs dépendances.

Dans le duché de Limbourg, autrement appellé par les Hollandois le pays d'Outre-Meufe, les États-Généraux poffédent quelques portions des comtés de Valkenbourg & de Dalem, avec une partie du pays de Hertogenrade.

Dans la Gueldres, ils possedent une partie du haut-quartier, ou se trouve en-

tr'autres la ville de Veulo.

Et dans la Flandres enfin, ils ont la Terre-franche de l'Eclufe, & le bailliage de Hulft, qui comprend avec celui d'Axel, quelques parcelles de ceux d'Aifenede & de Bouchoute.

Ces divers lieux, ont aujourd'hui pour gouverneur-général le prince stadthouder, & pour tribunaux supérieurs en fait de judicature, ils ont la cour de Brabant, siegeant à la Haye; le conseil de Flandres, siegeant à Midlebourg; & la cour de Gueldres, siegeant à Venio. La religion reformée est en qualité de celle de l'Etat, la dominante de ces provinces; mais comme les catholiques y font en tres-grand nombre, qu'il y en a même plus que de reformés, ceux - ci ont la fageife de permettre à ceux-là, le libre exercice de leur religion dans les temples, n'interdifant que les proceffions & autres folemnités publiques.

Relativement à l'adminifiration générale de cots pays, sufficien qu'à la gédtion des affaires importantes qui peuvent les concerner, les Etats-Gérantes & leur confeil d'Eut en prement connoifânce, par les députes qu'ils olen dans l'uliga d'envoyer annulelment fur les lieux, & qu'ils ont foin de munir à cet effet de tout le pouvoir néesffaire. L'on fait d'ailleurs, qu'à pluseurs croffes, la noblesse de se pays

de la généralité ont fait la tentative d'entrer, à titre de membres, dans le corne de la république, & d'obtenir une voix provinciale dans l'affemblée des Etats-Généraux, & que déboutées de leurs prétentions à cet égard, elles se sont retranchées à demander qu'on les mit au moins sur le pied privilegié du pays de Dreuthe, mais qu'également éconduites fur ce point, attendu que la plupart de ces pays sont envisagés comme des conquètes, il en est simplement & heureusement résulté, que leurs anciens droits & franchises leur ont été conservés, & qu'en vertu des religieux principes de l'Etat, l'exercice leur en est exemplairement affuré; avantage affez rare pour des pays conquis, (D. G.)

GÉRÉRALITÉ, Droit public de France, ett une certaine étendue de pays en France déterminée par la jurildiction d'un bureau des finances. L'établifiément de ces bureaux, & les divisions des provinces en généralités, ont eu pour objet de faciliter la régie des finances du roi. C'ett aux généraux des finances qu'ett due l'origine des généralités.

Sous les deux premieres races, les rois n'avoient point d'autres recettes que les revenus de leurs propres domaines bien avant fous la troilleme, on ne parloit point de geieralités, parce qu'il n'exilitoir point de receveurs généraux. Il n'y avoit alors qu'un fieul officier qui avoit l'intendance l'administration du domaine; c'étoix le grand tréfoirer de l'érance.

Ce fut à l'occasion des guerres pour la religion, que Louis le jeune le premier obtint la vingtieme partie du revenu de ses sujets pour quatre ans. Il commença à lever cette taxe en 1145 pour le voyage de la Terre-Sainte; Philippe-Auguste son lis, se fa toonner la dixme des biens meubles des laïcs, & dixme des biens meubles des laïcs, &

ferment de remplir leurs fonctions avec honneur & fidélité.

le dixieme du revenu des biens de l'églife. En 1188 faint Louis établit une aide dans le royaume, & leva en 1247 le vingtieme du revenu. En 1290 Philippe-le-Bel mit une aide fur les marchandifes qu'on vendoit dans le royaume. Philippe-le-Long introduisit le droit de gabelle fur le fel en 1721; ces fubfides continuerent fous Charles le-Bel, & fous Philippe de Valois.

Jusques-là les impositions surent modiques & paffageres; il n'y avoit pour veiller à cette administration que le grand tréforier : Philippe de Valois en ajoùta un fecond.

Ce ne fut que fous le roi Jean, que les aides & gabelles prirent une forme, qui encore ne fut rendue stable & fixe que par Charles VII.

Le roi Jean pour prévenir les cris du peuple, donna un édit daté du 28 Décembre 1355, par lequel il établit certains receveurs & neuf personnes, trois de chaque ordre, que les trois Etats, du consentement du roi, choisissoient & nommoient, pour avoir l'intendance & la direction des deniers de fublide.

On nommoit élus & grenetiers, ceux qui devoient veiller fur les aides & gabelles particulieres des provinces; on appelloit les autres généraux, parce qu'ils avoient l'inspection générale de ces impositions par-tout le royaume. Voilà l'époque du parfait établiffement des généraux des finances : ils furent établis alors tant pour la direction des deniers provenans des aides, que pour rendre la justice en dernier reffort sur le fait des aides.

Aux Etats tenus à Compiegne en 1358 fous le régent Charles, pendant la prison du roi Jean son pere, on élut trois généraux dans chacun des trois ordres. Les Etats les nommoient, le roi les confirmoit; c'étoit entre ses mains ou

Charles V. parvenu à la couronne, outre les aides, forte d'imposition sur les marchandifes, établit par feux l'impót qu'on nomma fonage, par lettres du 20 Novembre 1379. Alors il supprima tous les receveurs généraux des aides , & n'en laissa qu'un résident à Paris. Depuis ce fut toujours le roi qui institua & destitua les généraux à fa volonté.

Ce qu'on appelloit foilage fous Charles V. on le nomma taille fous Charles VI. La commission de lever ces deniers étoit donnée aux favoris du prince ; c'étoient les personnes les plus qualifiées de la cour , les plus diftinguées dans l'état eccléfiastique & parmi la noblesse, qui les rempliffoient. Charles V. par ordonnance du 17 Avril 1364 rétablit trois généraux des finances, à qui il donna un pouvoir universel pour gouverner les finances du royaume ; il fixa leurs fonctions le 22 Février 1371.

Ce fut vers ce tems que les généraux des finances, pour mieux veiller à la direction des deniers, & pour prendre une connoillance plus exacte du domaine de la couronne, se départirent en Languedoc, en Languedouy, en outre Seine & Tonne, & en Normandie; ce qui composoit alors tout le royaume. Voilà la premiere notion qu'on puisse donner des généralités, qui étoient au nombre de quatre.

Dans leurs tournées les généraux s'informoient de la conduite des élus, receveurs, & autres officiers foumis à leur jurisdiction. Ils examinoient s'ils fe comportoient avec équité tant envers le roi, que par rapport à ses sujets ; ils avoient le pouvoir d'inftituer & de destituer les élus, grenetiers, contróleurs, receveurs, & fergens des aides.

Dès le tems de Charles VI. on commença à mettre quelque distinction entre les généraux des finances, & les généraux de la justice, comme il paroit par l'ordonnance du 9 Février 1387, où le roi nomma quatre généraux, deux pour la finance, & deux pour la justice. Cette distinction de généraux des finances des aides, & généraux de la justice des aides, dura jusques vers la fin du regne de François premier, qui au mois de Juillet 1543, érigea ces offices en cour fouveraine, fous le nom de cour des aides. Les officiers furent nommés conseillers généraux sur le fait des aides, nom qu'ils ont conservé jusqu'en 1654.

Le même roi François premier crás de frenters, foit du domaine, des tailles, de deniers, loit du domaine, des tailles, dides, gabelles, ou fubides. Cer recettes furent établies dans les villes de Paris, Chalons, Amiens, Rouen, Caen, Bourges, Tours, Poitiers, Ilfoire, Agen, Touloufe, Montpellier, Lyon, Aix, Grenoble & Dijon. Dans chacune de ces villes, le roi nomma un receveur général 3; voilà déja feize généralité formées.

Heuri seond créa un trésoirer de France & un genéral des finances dans chaque recette générale établie par son prédécesseur. Il créa une dix-séptieme généralité à Nantes y il réunit dans un même office les charges de trésoires de France & de généraux des finances, & voulut que ceux qui en seroient revètus siusen appelles dans la situe trésoriers giutraux de France, ou trésoirer de France & généraux de frances.

Par édit du mois de Septembre 1578, le même roi créa deux autres recettes générales; l'une à Limoges, composée d'un démembrement des généralités de Riom & de Poitiers; l'autre à Orléans, démembrée de la généralité de Bourges.

Ces deux généralités furent supprimées bien-tôt après, & ne furent rétablies que sous Charles IX. au mois de Septembre 1573.

Sur les remontrances des Etats généraux tenus à Orléans, Charles IX. au mois de Février 1566 réduifit les dix-fept anciennes recettes générales au nombre de fept, qui étoient Paris , Rouen, Tours, Nantes, Lyon, Touloufe & Bordeaux; mais la réduchon n'eut pas d'effet.

Henri III. établit des bureaux des finances dans chaque généralité, au mois de Juillet 1577. Par lettres - patentes du fix Avril 1579, le roi réduifit les du-meut généralitét (celles de Limoges & d'Orléans étoient rétablies) au nombre de huit; s. le 16 du mem mois , il les rétablit. La généralité de Limoges du tencore lupprimée au mois de Décembre 1583, & rétablie au mois de Novembre 1583, & rétablie au mois de Novembre 1583.

Ce fut encore Henri III. qui créa la généralité de Moulins au mois de Septembre 1;87. Henri IV. au mois de Novembre 1;94 érigea une nouvelle généralité à Soiflons; en 1;98 il fupprima tous les bureaux des finances, & les rétablit au mois de Novembre 1668

Mumisde Novembre 1623, Louis Mille crist des bureaux des finances & des pénivalists à Angers, à Trayes, à Chartres, à Alençon & Agens, pu'il fupprima au mois de Février 1626. Il en érigea une à Grenoble pour le Dauphine au mois de Décembre 1627 (la céréalist dans cette ville lors de la grande création par Henri II. avoit été fupprimé 9 : le même roi créa un bureau des finances & une recette générale à Montaubin., au mois de Février 1637; il établit auffit une nouvelle généralist à Alençon au mois de Mai 1636 si um mois de Alers 1636 si um mois de Mai 1636 si um mois d

d'Avril 1640, il en avoit institué une à Nimes, qu'il supprima au mois de Janvier 1641.

Louis XIV. aux mois de Mai & de Septembre 1645, créa des généralités à la Rochelle, à Chartres & à Angers : elles furent supprimées bien-tôt après. Il en établit encore une dans la ville de Beaucaire au mois de Juin 1646, qu'il révoqua tout de suite. Il en érigea une Metz, au mois de Novembre 1661. une autre à Lille au mois de Septembre 1691. Par même édit du mois d'Avril 1694, le roi rétablit la généralité de la Rochelle, & créa celle de Rennes. Au mois de Février 1696, il établit celle de Befançon, mais les charges des tréforiers furent réunies à la chambre des comptes de Dole. Par édit du mois de Septembre 1700, le roi supprima le bureau des finances qu'il avoit établi à Rennes, & qui depuis avoit été transféré à Vannes. Louis XIV. avoit encore érigé une généralité à Ypres pour la Flandre occidentale au mois de Février 1706.

Louis XV. par un édit du mois d'Avril 1716, registrée en la chambre des comptes de Paris le 6 Mai fuivant, créa un bureau des finances & une généralité à Ausch pour la province de Gascogne. Il composa cette généralité d'élections démembrées des généralités de Bordeaux & de Montauban.

Il y a actuellement en France vingtcinq généralités ; dix-neuf dans les pays d'élection, & fix dans les pays d'Etats: les premieres font Paris, Chalons, Soissons, Amiens, Bourges, Tours, Orleans, Rouen, Caen, Alencon, Poitiers, Limoges, la Rochelle, Bordeaux, Montauban, Lyon, Riom, Moulins, & Ausch; les autres font Bretagne, Bourgogne, Dauphiné, Provence, Montpellier, & Touloufe.

Dans chaque généralité il y a plusieurs élections; chaque élection est composée de plusieurs paroities.

Sous Louis XIII. en 1635, on commença à envoyer dans les généralités du royaume des maîtres des requêtes en qualité d'intendans de justice, police, Ef finances ; on les nomme auth commissaires départis dans les provinces pour les intérets du roi & le bien du public dans tous les lieux de leurs départemens.

Il n'y a dans la France confidérée comme telle, que vingt-quatre intendans pour vingt-cinq généralités, parce que celles de Montpellier & de Toulonse sont sous le seul intendant de Languedoc. Mais il y en a encore sept départis dans la Flandre, le Haynaut, l'Alface, le pays Messin, la Lorraine, la Franche-Comté & le Rouffillon.

Il y a auffi dans chaque généralité deux receveurs généraux des finances, qui font alternativement en exercice; ils prennent des mains des receveurs des tailles les deniers royaux, pour les porter au tréfor royal.

La division du royaume en généralités, comprend tout ce qui est soumis en Europe à la puissance du roi. Comme cette division a fur-tout rapport aux impositions, de quelque nature qu'elles foient, aucun lieu n'en est excepté; il en est cependant où le roi ne leve aucune imposition, & dont, par des conceffions honorables, les seigneurs jouisfent de plufieurs droits de la fouveraine. té: telle est en Berry la principauté d'Enrichemont, appartenant à une branche de la maison de Béthune; en Breffe, celle de Dombes ; & telle étoit aussi la principauté de Turenne, avant que le roi en eut fait l'acquisition. Dans ces principautés, les officiers de justices royales, les intendans ni les bureaux

des finances n'ont aucune autorité direfle.

Comme les généralités out été établies, supprimées, réunies, divisées en différens tems fans rapport à aucun projet général ; que le royaume a autsi changé de sace en différens tems par les conquetes de ses rois & les traités avec les princes voilins, & enfin par les différentes natures de droits & d'impôts qui ont été établis en différentes circoustances. & avec des arrondissemens particuliers, fuivant la différente nature du pays, & autres impositions plus anciennes auxquelles on les affimiloit pour une plus facile perception; il n'elt pas furprenant que les généralités fojent aussi mal arrondies qu'elles le font : les unes font trop fortes pour qu'un seul homme puisse porter par-tout une attention égale, & fur-tout depuis que les befoins de l'État ont obligé à augmenter les charges du peuple; d'autres font trop petites eu égard aux premieres; & ces dernieres cependant font bien fuffisantes nour occuper tout entier un homme attentif & laborieux. Dans la même généralité, il se trouve des cantons tout entiers où certaines natures de droits fe percoivent sous l'autorité du commissaire départi d'une autre province: il y a même des paroisses dont une partie est d'une généralité, & l'autre partie d'une autre; ce qui donne souvent lieu à des abus & des difficultés. Maintenant que le royaume paroît avoir pris toute la confistance dont il est susceptible, il feroit à fouhaiter qu'il se fit un nouveau partage des généralités, qui les réduiroit à une presque-égalite, & dans lequel on auroit égard aux bornes que la nature du pays indique, à la nature des impolitions, & aux formes d'administration particulieres à chaque province. S'il ne s'agissoit dans ce partage que de

dispenser entre un certain nombre d'intendans l'administration de toutes les parties, ce seroit une opération fort aifee; comme ils n'ont que des commifsions, on leur feroit à chacun telle part de cette administration qui conviendroit le mieux au bien des affaires: mais la multitude des charges relatives aux impositions, & dont les finances out été fixées, eu égard aux droits ou à l'étendue de jurisdiction qui leur étoient accordés sur ces impositions mêmes, ou fur un nombre déterminé de paroides; telles que les charges de receveurs généraux des finances, receveurs des tailles, tréforiers de France, élus, officiers de greniers à sel, & autres pareils offices: cette multitude de charges, dis je, donneroit lieu à de grandes difficultés : & c'est fans doute le motif qui empêche le conseil d'y penser.

GÉNERÓSITÉ, f. f., ou GÉNE-REUX, adj., Morale, μεγαλεψυχια, Arift., évaluation d'ame dans la façon de penfer & d'agir.

La générofité part d'un oœur plein de grandeur, de compassion & d'huma-nité; c'est une des plus admirables vertus de la nature humaine. Puissionsnous crayonner dignement son caractere & son excellence!

Remarquons d'abord qu'il ne faut pas confondre la geistopite avec la libéralité. Quoique cette derniere qualité, quand elle émane d'un bon principe, quand elle u'eft pas le fruit de la politique, de la décence de fon état, foit trèseltimables cependant elle n'eft qu'une partie de la générofite, parce que cellecin ne fe borne point aux objets pécuniaires; on fera généreux en mattere de chofés où il ne s'agit point de donner, ou, fi l'on veut, en faifant des libéralités peu conflérables & de peud'éclat, mais qui, eu égard aux circonffances & aux facultés de celui qui les fait, prouvent la noblesse de son ame.

Non-Fulement la généroficé est plus que la libérafité, mais elle est encore plus que la bonne foi, plus que Phonneur, plus que la justice; parce que toutes ces vertus font du citoyen, ou des devois dont une crésture raifonnable ne sauroit se dispenser; au lieu que la généroficé consiste à faire pour nos semblables, beaucoup au -delà ce qu'ils peuvent attendre de nou qu'ils peuvent attendre de nou-

Il v avoit dans le Quercy, sous le regne de Charles IX. deux gentils-hommes également braves ; l'un , nommé Vezins, tenoit le parti des royalistes; l'autre, appellé Régniers, étoit attaché fortement au roi de Navarre : ces deux gentils-hommes, ennemis irréconciliables depuis leur enfance, se tronverent à Paris pendant les horreurs du massacre de la S. Barthelemi. Régniers avant toujours la mort devant les yeux, voit tout d'un coup brifer sa porte, entrer Vezins l'épée à la main, muni d'un ordre du roi & fuivi de deux foldats : Régniers se prosterne en terre : Vezins lui commande de monter sur un cheval qui l'attendoit dans la rue & de le fuivre. Il le mene dans le Quercy, & dans le château même que Régniers posfédoit. Alors Vezins lui parla pour la premiere fois : " Il n'a tenu qu'à " moi , lui dit-il , de vous laisser pé-" rir; mais j'en rougirois de honte; " je demande que le péril foit égal en " vuidant notre querelle; & la viva-" cité avec laquelle je vous ai délivré d'une mort certaine, vous est un bon garant de mon honneur ". Régniers se jette à son cou & lui répond : "mon " cher Vezins, car vous l'ètes aujour-" d'hui, je n'ai plus ni force, ni coun rage contre vous, tout le feu de mon inimité est éteint par votre générofité, qui vivra dans tous les liecles, & qui jamais ne fortira de ma mémoire".

Loiu que la genérofiré permette à une belle amé da bullèr le moindre doute fur les intentions, elle cherche les occasions de les déoloyers, elle prévient les befoins, les foulage avec empreilement, & ne l'ait rougir perfonne de fest bienfairs: tels écuent le fentiment dont le ceutr de Zilia fut rempli à junt rivée de fies treffors du Pérou. " Ne

" dédaignez pas, dit-elle à Céline, , quelques modeles du travail de nos " malheureuses contrées; comme ce " font des riens, mes prieres ne doi-" vent point vous offenfer; je distri-, buai donc, ajoûte-t-elle, mes petits " présens à Céline, à sa China, à la " mienne; j'en mis à part pour mon " maître à écrire; enfin je goûtai le .. délicieux plaisir de donner ". Malheur au fils de la terre qui ne rend personne heureux de sa joie! Celui qui n'a pas l'ame affez délicate pour concevoir ce qui fait la joie d'un homme généreux, n'est pas capable de le devenir.

Ainfi la ginżofit conflite effentielement dans la joie d'obliger; de donner, de gratifier; mais elle brille dans tout fon éclat, par les manieres tendres, délicates & flatteufes dont elle affaifonne fes bienfaits: ce font de nouveaux charmes qui les embellifient & les rendent plus précieux. Jen trouve un exemple dans Pline le jeune, via-à-vis de Cuintillen; lofque ce dernier maria fa fille, il reçut la lettre fuivante de fon

" Quoique vous foyez très-modeste, " & que vous ayez élevé votre fille " dans toutes les vertus convenables

a la fille de Quintilien & à la fille " de Rutilius, cevendant aujourd'hui n qu'elle épouse Nonnius Céler , hom-" me de distinction. & à qui ses em-, plois & fes charges impofent une " certaine nécessité de vivre dans le monde, il faut qu'elle regle fon train " & ses habits sur le rang de son mari : n ces dehors n'augmentent pas notre n dignité, mais ils lui donnent plus " de relief : je fais que vous ètes très-" riche des biens de l'ame & beaucoup moins des biens de la fortune que n vous ne le devriez être ; je prends a donc fur moi une partie de vos obligations; & comme un fecond perc, ie donne à notre chere fille cinquante , mille festerces; je ne me bornerois " pas là, si je n'étois pas persuadé que la médiocrité du petit présent (ce scroit environ une dixaine de mille livres, monnoie actuelle de France) , pourra seule obtenir de vous que o vous ne le refusicz pas. Adieu"!

Quelque définitéretté qu'on foit , il faut quelquefois avoir la générofité de recevoir d'une perfonne qu'on sime; celui - là peut prendre, qui goûte un plaifir autil dédicat à recevoir, que fon ami en fent à lui donner; Quintilien étoit dans le cas dont je parle, il accepta le préfent de Pline.

Les hommes pleins de générofité, éclt-à-dire, des fentimens qu'infpirent la grandeur d'ame, la compaffion & Humanité, n'ont point des occasions d'en donner des preuves, fans faifs ces occasions avec ardeur. Socrate, en se promenant dans les rues d'henes, voit un tellave afis sur la porte cheies, voit un tellave afis sur la porte de fibrituel & d'intéressina, il à 'écarte à l'inflant de se disciples, rachete le jeune homme & lui rend la liberté.

Tome VII.

Cet esclave étoit Phédon, qui ne trompa pas Socrate dans l'idée qu'il avoit conçue de lui. Il ne cessa de marquer sa reconnoissance à son libérateur; il ne le quitta pas un moment dans la prison, il lui ferma les yeux, il reçut ses derniers soupirs. Tous les biensaits ne sont pas que ma la servicia de la conperdus!

Mais quand on oblige par une véritable générolité, ou en d'autres termes . par ce sentiment pur qui ne cherche que le plaisir de faire du bien; c'est un salaire infaillible & que l'ingratitude des hommes ne sauroit ravir. La joie d'etre bienfaiteur, est la plus digue récompense qu'on puille attendre; & quoique les procédés généreux foient gratuits, les gens intéressés ne goûtent point de pareils délices. Disons micux avec l'auteur d'un ouvrage fait pour inspirer la bienfaisance & la vertu. " Y a-t-il quelque peine dont un acte " généreux ne confole"? Voyez le Fils naturel, Paris 1757, in 8°.

Cette foie, cette satisfaction de soulager quelqu'un dans ses malheurs, fatisfaction inexprimable quand le fervice est important, & qu'il embrasse plusieurs objets; à quoi peut-on l'attribuer qu'à un retour intérieur , enté fur l'élévation d'une belle ame ? Les hommes qui par cette influence fecrete, s'employent à former des établissemens affortis par l'age, la condition, le caractere & le mérite, à fauver le patrimoine d'un pupille, à réjouir les entrailles d'un pere qui est en deuil, à relever une famille malheureuse, & plus encore, à étendre leurs bienfaits fur tout un pays; de tels hommes font des dieux sur la terre ; qu'il me foit permis de les adorer !

Scipion l'Africain est un de ces hommes adorables; je l'aime, je l'honore, je le vénere, pour la beauté & la gé-

Scipion feignant de céder à leurs follicitations, reçoit cet argent, & rappellant Allucius : , voilà , dit-il , ce " qui vous revient par - deffus la dôt " que votre beau-pere vous donne, » agréez-le de la main de vos parens " & de la mienne ". On seroit en peine de décider ce qui nous enchante davantage, ou cette fuite généreuse des procédés de Scipion, ou la nobleffe dont il les accompagne : tout

de , généreuse & heureusement cul-Enfin, la générofité peut se pousser iusou'au facrifice de fa vie pour conferver celle d'un autre : l'histoire romaine, car je ne la citerai jamais aflez, nous en fournit un nouvel exem-

cela partoit d'une ame également gran-

tivée.

ple dans les deux fils d'Adiatorix, tétrarque de Galatie, entre lesquels il s'éleva une contestation admirable fur celui des deux qui le facrifieroit pour fauver les jours de l'autre : ce trait merveilleux, rapporté par Strabon, L. xij. p. 374. arrache les larmes de ceux qui le lifent.

l'espere, je crois, je me persuade fermement, que cette illustre vertu que j'appelle genérofité, & qui est faite pour annoblir la nature humaine, existe encore dans le monde : mais si par malheur je me trompois, l'appliquerois volontiers à ce fujet, ce que dit l'orateur de Rome, de l'immortalité de l'ame, que mon erreur me fait plaisir, & qu'il feroit à fouhaiter pour l'intéret du genre humain, qu'il fût dans la même illusion : que l'idée contraire disparoisse à jamais, puisqu'elle ne tend qu'à plonger les hommes dans une léthargie fatale aux instincts de la bénéficence!

Après tout , quoiqu'un cœur généreux n'attende aucun retour de ses bonnes actions, il lui est néanmoins trèsnaturel d'avoir égard aux qualités de la personne qu'il oblige, & comme rien ne déclare une perfonne plus indigne de recevoir des bienfaits que fon ingratitude, on peut légitimément négliger les foins de lui rendre de nouveaux fervices.

GENES, Droit publ., en italien Genova, en latin Genua, nom d'une république &. de fa eapitale, en Italie. La ville contient 80 mille ames. Elle est située à 44 d 25' de latitude, & 26d 16' de longitude, sur le rivage septentrional de la Méditerranée. On attribue fa fondation & fon nom à Janus, roi d'Italie. Elle étoit une des villes des Liguriens, qui fe défendirent avec tant d'ardeur contre Rome pendant 80 ans, depuis l'an 24 julqu's l'an 162 avant Jelus-Chrift mais les Liguri Gemanti paroifient avoir été alliés ou fujets des Romains, avant tous les aucres. Gener fut au nombre des villes municipales, & Magon l'ayant détruite l'an 207, les Romains la rétablirent; Strabon l'appelle imperison totius Lignie.

Gené sant tombée avec le refle de J'Italie fous la puisfiance des Goths & des Lombards, elle fut annexée par Charlenagne à l'empire François: il eut ensuite des comtes de Gener, que le peuple chaifa pour fe gouverner librement; la noblessé & le peuple eurent alternativement le dessuis; il y eut différentes épéces de magifitats.

Les confuls & le podestat changerent plus d'une fois, fuivant qu'on étoit mécontent de l'un ou de l'autre. En 1257, le peuple reprit l'autorité, & élut un capitan; la noblesse s'en reffaisit quatre ans après, & cette alternative dura long-tems. C'est dans ces tems de trouble, qu'on apperçoit l'origine de la noblesse de Gener, qui ne remonte guere au delà de l'an 1200. Pour éviter les contestations que produisoient sans celle ceux qui aspiroient à la dignité de conful, on réfolut de prendre pour chef un podestat étranger; on lui donna ensuite pour adjoints huit citovens, que l'on commença d'appeller nobles, de quelque famille qu'ils fussent, obscure ou illustre. Ce fut ainsi que se formerent d'abord les grandes familles; Doria, Spinola, Feschi, Grimaldi : les deux premieres furent à la tête des Gibelins, & les deux autres prirent parti pour les Guelfes; beaucoup de grandes familles chercherent à s'unir à celles-là, & on les appella magne quatuor Profapie.

Parmi les privileges qu'elles s'atro-

gerent; on remarque celui de faire batir leurs mailors en marbres noirs, ou en marbres blancs; on voit encore beaucoup de ces palais qui ont palife en d'autres mains. Le pouvoir des nobles étant devenu odieux, le peuple fa fouleva contr'eux en 1257, & choifict pour chef Coillaume Boccanegra; delà vint la division entre les nobles & le peuple, qui fut terminée en 128.

Robert, roi de Naples, fut souverain de Genes sous Henri VIII. elle se donna enfuite au duc de Milan . à Charles VI. roi de France; au marquis de Montferrat, ensuite à un duc particulier; en 1442, au duc de Milan; en 1458, à Charles VII. en 1491, au duc de Milan; en 1492, à Louis XII. puis à un duc particulier, aux Espagnols, & enfin au roi de France. Co peuple toujours las de sa liberté, & toujours mécontent de ses maitres, ne pouvoit, pour ainsi dire, se fixer; mais il trouva enfin un héros citoyen, qui fut rendre la liberté à sa patrie & l'affermir pour toujours.

André Doria étoit amiral de Franoris I. & caudoit des pertes confidérables aux Genois, lorfqu'en 1548, les ermords d'un citoyen qui fait la guerre à fa patrie, & les mécontentemens qu'il eut de la cour de France, le déterminerent à abandonner la France, & à paffer au fervice-de Charles-Quint, en mème tems qu'il rendroit la liberté à la république de Genst, qui étoit mécontente de François I.

Théodore Trivulce, qui étoit gouverneur à Gener pour le roi, s'étanté apperçu des premiers mouvement, affembla une quantité de citoyens à la place di Banchi, pour les exhorter à refter dans le parti du roi de France: mais le 11 Septembre 1728, André Doria parut avec sept galeres vers Surzane, où s'étoit raffemblée une foule immense de peuples; il débarqua près de S. Marc, & toute la ville s'étant mise en armes, on s'empara du palais public, des portes de S. Thomas, & des portes de l'Arc, en criant de toute part, S. George & B. a liberté.

Àndré Doria răfembla les principaus citoyens fur la place de S. Matthieu, il les exhorta à éteindre les factions & fanger à la liberté de leur patrie. Le lendemain 12 Septembre, les membles du grand confiel fe raffemblerent au nombre de plus de 1300 perfonnes dans la falle du grand polais, si flut rédants la falle du grand polais, si flut rédants la falle du grand polais, si flut république dans fon prenier état, le république dans fon prenier état, se l'ou ordonna que la mémoire de ce jour fie célebreroit à l'avenir fous le nom de la fête de l'usión.

On chaila le gouverneur, on démobit le château, on reprit Savone dont on abattit les fortifications, & l'on établit de nouvelles loix qui furent appellées les loix de 1728. Il fur fur-tout ordonné qu'on aboliroit la mémoire des factions des nobles & du peuple.

Les nobles, qui par leur naiffance, leurs talens ou leurs fervices, méritoient d'avoir part au gouvernement, furent difribusée en 25 àmilles et arguern direit plus nombreufes & les plus nombreufes & les plus accréditées qui étoient les familles Spinola, Fornari, Doria, Negro, Ukomadire, Vivaldi, Cicala, Marni, Grillo, Grimaldi, Negroni, Lercari, Lomellini, Calvi, Friechi, Pallavicini, Cybo, Promontorio, Franchi, Pinelli, Salvaga, Cattaneo, Imperiali, Gentili, Interiani, Sauli, Giutthianii, Centrifoni.

Ce n'est pas que les autres familles fussement inférieures d'ancienneté & de mérite; mais on choisit celles qui avoient alors six maisons ouvertes dans la ville, & qui comprenoient le plus de citoyens, so fisporima les noms de populare & de nobili, qui par leura oppolitions avoient produit cant de avitions intellines. Il n'elt relté que la diffinction de nobili vechi & nobili mon-vi, ou de portico di S. Paulo, qui fibblite tou-pours & forme encore une effece de jaloutie entre les nobles de l'ancien portique & ceux du nouveau portique.

Depuis ce tems-là Genes a toujours conservé sa liberté. Les Autrichiens la furprirent au mois de Septembre 1746; mais le s Décembre ce peuple indigné de fes fers, fut rentrer dans fes droits & reprendre fa liberté, malgré le lénat même, qui déscspérant du succès, ne voulut pas y prendre part. Cette expédition si avantageuse à la république de Genes, l'ait honneur aux Génois, & prouve leur intelligence & leur courage. Un peuple de commerçans après une si longue paix, paroisfoit devoir être plus facile à contenir; mais le goût de la liberté s'éteint bien difficilement , & il fe rallume bien vite dans les ames républicaines.

Les Génois ont partagé long-tems avec les Vénitiens l'empire de la mer: nous voyons qu'en 1278, le pape Ale-sandre IV. ordonna que les rois de Jérulalem ne pourroient être couron-nes fians la participation des puilântes & invincibles républiques de Venife & Géness, fouveraines de la mer. Les Génois eurent même quelquefois la futer de la comparticité de la cours de la médiation du roi d'Honnetours la médiation du roi d'Honnetours la la médiation du roi d'Honnetours la la médiation du roi d'Honnetours la médiation du roi

Le sénat qui gouverne la république, de Genes, est composé de 13 personnes, le doğe, frênifilmo doge, '& les 12 gouvernuers, exceloritijni governatori : il faut y ajoûter la camera, qui décide un mairee de jamaces, '& qui a l'adminisfration des revenus de la république; elle elle composée de huit personnes, outre les anciens doges, tous le nom de procurateurs, excelortifilmi procuratori : leur nombre est actuellement de quatorze.

Ces deux colleges doivent fe réunir, quand il s'agit des affaires extremes : ils donnent audience aux ambaffadeurs, & traitent le courant des affaires politiques avec les couts étrangeres; lis connoifient des crimes graves; commandement des forces militaires de la république, & ils affemblent le confeil général quand ils le jugent néceffiire.

Le petit confeil, configlietto ou minor configlio, est composé de 200 perfonnes, il choisit les magistrats, il décide de la paix & de la guerre, il peut faire des loix, pourvu qu'elles ne foient pas contraires à celles de 1576, & qu'il y ait les deux tiers des voix. Il peut propofer aussi des loix nouvelles au grand confeil, pourvu qu'elles ayent paffé aux quatre cinquicines des voix, ou proposer quelque nouvelle taxe; & par l'événement, c'est toujours le petit conseil qui est maître de tout, parce que les 200 avec leurs fils ou leurs neveux, dans le confeil général, entraînent la majeure partie des voix.

Ce grand confeil, il gran confeilo, eft l'affemblée générale des nobles, c'est dans lui que réfide la puilfance légifiative, ou le fuprème pouvoir : lui feul établit des impots, peuc changer. les Joix fondamentales de l'Etat; il nomme les principaux-officiers da république, lg doge, le fecretaire d'Etat,

les capitaines des galeres, les gouverneurs de terre ferme.

Il fuffit pour y enter, d'avoir 22 ans, d'être citeyen au moins depuis trois ans; mais il faut n'être point nots d'une manière défavorable; c'est pourquoi on fait une élection chaque année; mais on a coutume d'êtire les mèmes, c'est-à-dire, tous les nobles. Dans le livre d'or ou liste du grand & du petit consolid; qui s'imprime chaque année, on voir qu'il y a actuellement 306 perfonnes.

Le doge préfide à tous les confeits, il a fœul le droit de propofer les déibérations; mais c'eft prefigu's cela qua fon autorité fe réduit : fes fonctions durent deux années, jour pour jour, ès heure pour heure. M. Fabbé Kinhard & d'autres auteurs onn écrit d'après une vieille tradition populaire, que le fécretaire de l'alemble lui dit: puis que votre férénité a fini fon tems, que que votre férénité a fini fon tems, que returne de l'alemble lui dit; puis entre de l'alemble lui dit; puis returne propose de coute la nobleife qui le félicite fur la fagesfe de fon adminisfration.

Le doge réfide dans le palais public avec deux des gouverneurs qui l'obfervent toujours. Il porte une robe de velours eramoifi, & un bonnet rouge, quarré, terminé en pyramide avec une touffe de foie, focco; on lui donne le titre de ferenifimo, & loriqu'il elf forti de charge, celui d'exceleurifimo.

Après qu'il eft forti de charge, il refte pendant huit jours expofé à la canfure & aux plaintes d'un chacun, fostos il fundicato dei fuprenti ; les fyndicateurs recivemt toutes les dénonciations des habitans qui peuvent avoir quelque chôe à reprocher nu doge: ils jugent du mérite de ces accufations; & fi alles cioient graves, le doge 6-6.

roit privé de l'avantage d'être procurateur perpétuel. Quand il est forti de charge, il ne peut y rentrer qu'au bout de dix ans, encore cela n'est-il

jamais arrivé.

Pour faire l'élection du doge, on tire au fort 50 personnes du grand conseil, & ces 50 choisissent 20 sujees, qu'ils jugent dignes de la place. De ces 20, le grand conseil en fait 15; le petit conseil les réduit à six; & fur ces six, le grand conseil en choisit un. Il faut qu'il ait 50 ans au moins, qu'il soit noble & riche.

Les gouverneurs ou fénateurs sont tirés au fort dans une urne, où il y a 120 noms, appellée il feminario; on en tire cinq tous les fix mois: ils doivent être citoyens au moins depuis 15, ans, & ils ne peuvent revenir en charge, qu'après un intervalle de cinq ans, les procurateurs au bout de trois ans.

Le petit conseil, consiglietto, ou le confeil des 200 ne change point; on fait à la vérité une élection chaque année, mais c'est pour la forme, & l'on élit toujours les mêmes. Cette élection fe fait par 30 personnes, que le conseil lui-même élit vers le 15 de Décembre, pour être dépositaire du droit qu'il a de se choisir lui-même: on procede de la même facon, quand il y a une place vacante & qu'il s'agit de la reniplir. Quand il y a quelques places dans le feminario, ce font aussi 30 électcurs, viri probi, choisis par le grand confeil, pour nommer tous ceux qu'ils jugeront capables d'etre mis dans l'urne ou le buffolo; ensuite le grand conseil délibere sur cette présentation, & les noms de ceux qui ont le plus de voix, font mis dans l'urne, d'où l'on tire au fort les gouverneurs tous les eing mois.

Parmi les magistrats particuliers, les

plus importans font les supremi sindicatori, chargés comme les éphores de Sparte, du maintien des loix & de leur exécution : ils font au nombre de cinq. & ce font les magistrats les plus redoutés ; les sept inquisiteurs d'Etat veillent à la police intérieure, & doivent observer soigneusement dans l'intérieur des maisons, tout ce qui peut nuire à l'Etat. Parmi les charges subalternes de la république, celles des trois fecretaires d'Etat font les plus lucratives; elles rapportent plus de 30 mille livres de rente, & elles conferent la noblesse. On ne les exerce que pendant dix ans, quelquefois feulement on obtient une prolongation de trois ans.

La puifânce de juger est confacé à des magistras étrangers; on les choifie dans les Ecats du pape, & des nutres princes d'Italie: leurs fonctions ne 
durent que trois ans; il y en a trois 
pour la rote civile, & quatre pour la 
rote criminelle. Les appellations de 
leurs jugemens, en matiere civile, son 
portées devaut trois docleurs & un noble, 
qui sont chois de concer- entre les 
qui sont chois de concer- entre les 
qui sont chois de concer- entre les

parties.

Le droit romain elt la loi générale de l'Eata de Genes ; mais il y des flatusts particuliers qui forment un volume 
in-faito, fous le hom de flaturo civile e 
criminale ; il a été commenté par Bottini, Collationse juris Ceferre à flatutum 
civil Genove, in-folio, ouvrâge três-tare 
actuellemeut. On a suffi les commentaires de Cafárèggio, les confultations, 
comfglia, a de Bolco, & de Beneilli ; les 
traites de Mafcardi, & plufieurs décifions particulières de la rote, dont on 
feroit aifement quatre à cinq volumes ; 
fi elles évoient raffemblées.

Les loix de 1576 font le code effentiel & primitif auquel tout se rapporte; elles renferment la confituition de l'Etat; elles réglent les fonctions de chaque magiltat, leur nombre, & la durée de leur administration. Ceux qui voulent connoitre intimement le gouvernement de cetter épublique doivent le chercher dans ce dépot; elles furent rédigées d'ume manière bien folemnelle, o comme on en peut juger par le titre du livre: Leger souv-veripables Genneus, is quastifunmi ponsificir Cesarie 3º regis catholici in quo per reunpublicam collata fierat auctoritas, condite, 8º Genne di 17 Marti 1776, publicate, jus-folio, 217 pages.

L'inquifition eccléfaitique eff exercè à Genes par un dominicain, affitté de deux fénateurs, fins lefquels il ne peur rien ordonner : elle n'eft point févere; les prifons du faint office ne renferment actuellement qu'un médecin, nommé Riva, dont la folie étoit de préter l'athéfine, & qui depuis 30 ans n'a jamois voulu fe retracter, pour fortit de prifon.

Chevrier, cn parlant des Génois, dans ses Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres de Lorraine, publiés en 1754, dit, que c'est un peuple inconstant, lache & cruel des qu'il peut l'être avec impunité ; il ajoûte , dans son Almanach des beaux esprits, publié en 1762, qu'il est avare, trompeur, jaloux & vindicatif; qu'ou y trouve des affaffins à gage, des laquais qui vivent aux dépens des galanteries de leurs maîtresfes , &c. Jamais de pareils traits ne peuvent faire le caractere d'une nation, mais ils sont le résultat des satyres particulieres de quelques personnes qui auront eu fujet de se plaindre des Génois.

Toutes les femmes qui vont à pied, font enveloppées pendant fix mois de l'année d'un voile appellé mezzaro: ce font deux ou trois aunes d'indienne ou de perfe plus ou moins belle, dont

clles se couvrent la tête, les épaules & les bras, de manière à ne pouvoir être commes. Par cetus ge elles sont garanties du froid, & sont plus libres dans leurs allures.

Les nobles Génois font toujours en noir, & neportent jamais d'épée dans, la ville, quoiqu'ils prennent la qualité de ducs, marquis ou comtes, en conféquence des terres qu'ils poffèdent dans le royaume de Naples & ailleurs.

L'on ne compte pas plus de 400 mille habitaus dans l'Etat de Genes, y compris la capitale, qui peut en avoir 80 mille.

Li république entretient adruellement 2500 hommes de trouper réglées; elle pourroit, quoiqu'avec peine, ca avoir vingr mille, en eas de befoin. Mais dans des occasions importantes, celles que la révolution de 1747, on en, a compté bien davantage; tout le monde en 1747 évolution de 1747, on en, de la 17 a même toujour 30 mille homde. Il y a même toujour 30 mille homde. Il y a même toujour 30 mille homde la 18 mille nous de la ville pagnie. & les différens corps de la ville mois, pour les paffer en revue & faire un petit excretce militaire.

Les revenus de la république ne vont pas à cinq millions de France : el det vrai que la cajé S. Georgie en a enfuite plus deix, qui lu tout cie engages par la république. & qui fib perçoivent fur PE-tat; mais une grande partie de ces revenus elt déja aliénée. Au refte, la ri-tenfle extreine des particulières dans cette république, tient lieu de tréfors à PE-tat; on a raifon de dire que la république de Gener ell PEcat le plus pauvre, y mais qu'elle a les fujers les plus riches de toute l'Italie, & celn fait honneur à fon gouvernement.

Parmi les petits cantons libres de la Ligurie ou de la riviere de Goues, qui se fout foumis volontairement aux Génois, il y en a dont les privileges sont considérables & qui ne payent presque rien; on

les appelle popoli conventionati.

La banque, appellée ordinairement In cafa di S. Georgio, est une compagnie de commerce, dont l'établissement est une chose unique dans son genre; elle a plus de dix millions de revenus, & elle doit auffi des intérèts confidérables: une partie des taxes & des revenus de la république lui out été aliénés dans différens besoins de l'Etat; elle les perçoit par elle-même, indépendamment de la république; elle a ses magistrats, fes loix, ses affemblées : c'est une espece de république à part, formée au fein de la premiere, & composee de ceux qui ont un certain intérêt dans les luog-

hi ou actions de cette compagnie. (D.G.) GENEVE, Droit public, ville & république, fituée fur les confins de la Savoie, de la France & de la Suisse. Le passage du Rhône au-dessous du lac Léman, & le voifinage de cette petite mer poissonueuse, doivent avoir occafionné dans des tems fort anciens l'établiffement de quelques chaumieres de pastres & de pecheurs dans cette isle & fur cette colline qu'occupe aujourd'hui la ville de Geneve, appellée Genevis par les Romains, & Gebenna dans le moyen age. Elle appartenoit aux Allobroges, quand cette nation passa sous le joug des Romains: on la fortifia pour fervir de barriere contre les nations Germaniques, qui menaçoient faus cesse les Gaules & l'Italie. Jules-César en fit sa place d'armes, pendant que les Helvétiens faisoient les préparatifs d'une invalion, & leur opposa un mur qui s'étendoit des bords du Rhône jusques au Iura. La défaite totale de ces penples affujettit à l'empire romain leur pays, qui comprenoit la majeure partie de la

Suiffe moderne. Geneve fut mieux fortifiée & s'accrut fous les succeileurs de Céfar. Une colonie romaine établie fur le bord feptentrional du lac, augmenta fa sureté. Sa police se perfectionna : & tandis que les défrichemens s'étendoient de plus en plus autour d'elle . l'avantage & l'agrément de sa situation la rendoient toujours plus florissante.

De nouvelles invafious des peuples du nord, facilitées par l'affoibliffement intérieur de l'empire, arrêterent bientôt les progrès de la population & de l'industrie, dans les provinces qui n'avoient pas fouffert des catastrophes, dont la capitale étoit sans sesse le fanglant théatre. Mais enfin la chûte violente & prefqu'entiere de cet empire immense. & la diffolution de ses parties, furent accompaguées du bouleversement des pays qui lui avoient été foumis. Les barbares usurperent la souveraineté sur les provinces épuifées & confternées. Geneve & les pays circonvoifins furent le partage des Bourguignons, dont les Etats devinrent la proie des Francs. Des rois féroces ou imbécilles ne surent point donner une constitution à leur empire. Les usages militaires qui leur servoient de loix, produifirent bientôt l'anarchie; chaque officier s'appropria les droits de sa charge, & se rendit indépendant ; le foin de la police intérieure fut plutôt abandoimé que concédé au peuple des villes.

Après une longue fuccession de princes, indignes d'etre connus de la postérité, Charlemagne parut, & quoique conquerant, il sut le législateur & le bienfaiteur des peuples. Il augmenta les immunités de la bourgeoisse de Geneve . & affrenchit ses soires. Dans le démembrement de fes vastes Etats, sous ses succeffeurs. Geneve fut comprise succeffivement dans le royaume d'Arles & dans le

nouveau

nouveau royaume de Bourgogne. Après l'extinction de cette monarchie éphémere, les provinces dont elle avoit été composée, furent réunies avec l'empire germanique. Mais l'autorité des empereurs, précaire en Allemagne, étoit devenue à peu-près nulle dans les provinces de la frontiere. Les grands vasfaux s'étoient rendus indépendans; la néceffité avoit appris aux villes à se désendre en s'unisfant, & à se gouverner elles-mèmes; & les chefs de l'empire, trop foibles pour maintenir leur propre autorité, protégeoient les confédérations des communes, & augmentoient leurs libertés, pour opposer un contrepoids à la puissance abulive des barons.

Au milieu de cette confusion, que des révolutions fréquentes, une fermentation univerfelle & une ignorance profonde, prolongerent pendant une succession de plusieurs siecles, le clergé, réuni fous un chef, qu'une dévotion peu éclairée fit craindre & respecter, etoit adroitement parvenu à joindre une portion de jurifdiction temporelle à la jurisdiction spirituelle déja trop impérieuse. Ainsi les évêques de Geneue avoient acquis les titres de princes & de fouveraius fur la ville & fur un territoire considérable dans ses environs.

D'un autre côté, les comtes de Genevois, simples officiers des empereurs dans leur institution, quoique devenus vaffaux de l'évêque, aspiroient à l'exercice exclusif de la justice dans la ville & dans tout le pays de son resfort. Les bulles des empereurs & des papes fervoient plus à entretenir ces contestations qu'à les décider. Le pcuple, presse alternativement par ces deux forces, profitoit de leur choc, pour affermir ou étendre ses coutumes ou ses privileges; il craignoit moins l'abus de l'autorité paftorale, & obtenoit plus du besoin qu'a-

Tome VII.

voit celle - ci de la faveur populaire. Cependant une troisieme puissance s'étoit formée dans leur voisinage, &

menaçoit la liberté des citoyens. Les comtes de Savoie, devenus puissans par la réunion succetsive de plusieurs fiefs. s'approprierent, avec la possession du Genevois, toutes les prétentions des anciens comtes. & ambitionnoient la fouveraineté dans une ville frontiere & florissante. Avant d'exposer les suites de ce projet, nous jetterons un coup d'œil fur la forme sous laquelle l'administration publique se trouvoit établie dans la ville de Geneve vers le commencement du XIe siecle.

L'évêque, dans sa qualité de prince temporel, pouvoit faire des alliances pour son intérêt particulier. Les bourgeois & habitans se reconnoissoient ses fujets. Il avoit droit d'imposer des logemens & des corvées dans le territoire de la ville, de battre monnoie, de faire punir les voleurs; les péages, le cours du Rhône, la gabelle fur les vins, les marchés & leur police, les lods des ventes des maisons, les paturages publics, la confiscation des biens des criminels, lui appartenoient. Outre le confeil épiscopal, qui décidoit dans les affaires qui intéressoient la religion ou la police eccléfiastique, l'évèque avoit deux tribunaux pour le civil; la cour du vidomne & l'official. Le vidomne. aidé par trois ou quatre assesseurs, jugeoit en premiere instance les causes civiles. Cette cour siegeoit dans un château bâti fur l'isle du Rhône. On appelloit de ses jugemens à l'official, & dans les cas les plus graves, l'appel alloit jufques à l'archeveque de Vienne. L'éveque pouvoit, en certains cas, faire grace ou adoucir la sentence. On pourroit conclure de quelques faits, qu'un cri-

minel convaincu ne pouvoit être ab-

fous qu'avec le consentement du peu-

Les affemblées des communes étoient devenues d'un ufage affez général, fans autre titre, que la nécessité de suppléer, par la volonté de la généralité, au défaut de la puissance tutélaire, démembrée ou anéantie dans presque tous les Etats, Dans quelques pays ou villes, l'habitude & une fuite de circonflances . étendirent l'autorité & l'influence de ces affemblées fur tous les objets d'intérêt public; elles parvinrent à exercer le droit de la législation & la fouveraineté. Dans d'autres lieux, des circonstances contraires les firent borner à des obiets de simple police. Déja antérieurement à l'époque dont nous traitons ici . le confeil général existoit dans Geneve; il étoit composé de tous les chcfs de famille, citoyens ou habitans, (car cette distinction n'étoit pas alors aussi clairement marquée que dans les tems postérieurs): 11 pouvoit être convoqué, ou par l'évêque, ou par les fyndics. Dans les premiers tems de l'églife de Geneve, le peuple, de concert avec le clergé, choifissoit ses pasteurs ou éveques ; il établifoit fes findics & le tréforier; il régloit lui-même les impôts, formoit des alliances. & fans fon confentement les évêques ne pouvoient décider d'aucune affaire importante pour la communauté; au contraire ces princes, à leur entrée dans la ville, prètoient ferment entre les mains des findics, de garder & de protéger les franchifes de la cité.

Les bourgeois avoient néceffairement la garde de la ville; les clefs des portes étoient dépofées chez les findies. Depuis le coucher jusqu'au lever du folei, tout exercice de jurishieton de la part des officiers de l'évêque étoit suspendu. Ces officiers de l'évêque étoit suspendu. Ces officiers de tout suspendu dans et controllées de remettre dans

les vingt-quatre henres aux findics tout malfaiteur par eux arrêté, & ces derniers, atliftés par un nombre indéterminé de confeillers de leur choix, étoient juges criminels fans appel. Ils remettoient à leur tour le coupable au vidomne pour l'exécution de la fentence. Dans les cas de peines légeres, elles s'exécutoient flans la ville; mais pour les peines capitales le criminel étoit livré au chatelain de Gaillard, officier du comte de Genevois. Dans les défordres nocturnes, les findics pouvoient faire emprifonner : ils concourroient avec l'éveque dans la police fur le prix des denrées : ils gardoient les munitions, les archives; donnoient à l'évêque fa part dans les revenus de la communauté, & pourvoyoient aux dépenfes & charges publiques, particulierement à l'entretien des fortifications.

De droit c'étoit fans doute l'empereur, qui, à cette époque, étoit le fouverain de Geneve; mais, dans le fait, les immunités obtenues par le peuple, la jurifdiction acquife par l'éveque, rendoient l'un & l'autre jouissans de diverfes prérogatives communément liées avec l'idée de la fouveraineté. Nous avons beaucoup d'exemples, encore de nos jours, dans l'Allemagne & dans la Suide même, de ces affociations mixtes & fi bifarres en apparence, d'ufiges monarchiques avec des formes républicaines, de droits d'indépendance avec des titres d'affujettiffement. Pendant la longue durée de l'anarchie féodale, tous les droits imaginables étoient devenus pour ainfi dire des effets commercables & transmissibles. Les évèques, les barons, les communes, en acqueroient ou en faififfoient quelques - uns, avec d'autant plus de facilité, que dans ces tems de confusion & d'attente, chez des hommes encore si peu éclairés, le

ful belian faifoit naître fueceffrement les regies & les lois, a inifi les conflictutions de ces gouvernemens municipaux, & les limites des divers droits n'écoient ni uniformes ni conflantes. Au lieu donc de nous arrêter à une question inutile peut-être, & sî difficile à réfoudre, voyons comment les Genevois, après avoir luté, pendant près de deux ficeles, contre les deffeins des princes de Savoie, obtiment leur entirer liberté par une révolution, dont le culte religieux & le gouvernement civil furent également l'objet.

Les comtes de Maurienne, vaifaux des derniers rois de Bourgogne, après avoir étendu leur domination fur quelques provinces voifines, en avoient obtenu l'investiture de l'empereur Henri V. avec le titre de comtes de Savoie. Amé V. porta le premier ses vues sur Geneve; il força l'éveque de lui céder le vidommat, aidé dans ce premier pas, par les citoyens jaloux de la puissance de leur pasteur. Amé VI. se fit donner la commission de vicaire du S. empirc. Des concessions impériales exemptoient la ville du reffort de cet office; mais ces divers titres de jurifilication donnoient au comte le prétexte de sieger quelquefois dans la ville, avec l'agrément de l'évêque ou des citoyens. Quand Amé VIII. eut acheté le comté de Genevois. une accumulation si rapide de titres & de prétentions ouvrit les yeux au peuple & à l'éveque; ils commencerent à résister avec plus de concert & de fermeté aux tentatives que firent les princes pour amoner les citoyens à une foumission volontaire ou habituelle. La mémoire de l'évêque Jean de Pierre - Seize est encore respectée, pour les soins qu'il prit de rendre inutiles les intrigues d'Amé auprès de l'empereur & du S. siege. C'est cet Amé VIII. qui , apres avoir été décoré par l'empereur Sigifmond du titre de duc, fut étu pape au concile de Balle, fous le nom de Félix P. & qui, réduit onfuite au titre d'administrateur des évéchés de Laudanne & de Geneve, alla terminer les projets inquiets d'une ambition capricietté dans la chartreufs de Ripailles, au fein d'une vie molle & obfeure.

La vue du péril qui l'environnoit rendit le peuple de Geneve plus attentif à fixer les constitutions de la communauté, dans lesquelles différentes circonstances momentanées pouvoient introduire des variations, dont l'exemple devenoit trop dangereux. Ademar Fabri, évèque en 1385, avoit fait rédiger les coutumes, franchifes & libertés du peuple; il les avoit confirmées & jurées. Felix V. avoit donné, en 1441, fa fanction à ce code, encore affez informe, d'inflitutions politiques & de loix civiles & criminelles. Un corps pen nombreux de magithrats pouvoit céder aux promeffes ou aux menaces des princes. Dans cette crainte, le conseil général fixa, en 1457, le nombre des conscillers qui devoient gérer les intérêts publics sous la présidence des sindics. On créa un conseil de vingt-cinq & un autre de cinquante. Ce dernier corps fubit quelques variations, tant rélativement au nombre des membres qui le composcrent, que dans les limites de fes pouvoirs.

Les dues de Savoie fucceffeurs d'Amé VIII. n'abandonneent point fes vues fur Genvee. Ils parvinrent à faire tomber la dignité épifopale fur des caders de leur maison. Des enfans, des biards mème, en furent revêtus pour la forme; car fous ces pasteurs pupilles on imbécilles, le confiel du due drirgoir l'exercice de toute jurisfishtion. Il avoit des créatures daus le corps même des magiftrats de la ville, le chapitre & le confeil de l'éveché étoient à peu près à fa dévotion. Les plus riches habitans, par les domaines qu'ils possédoient riere la Savoie, étoient intéresses à ménager ses bonnes graces. Telle étoit la fituation épineuse des Genevois au tems du duc Charles III, vers le commencement du XVI fiecle. Ce prince fier, impétucux, de concert avec l'évêque Jean de Savoie, bătard d'un précédent évêque de Geneve, exerçoit le despotisme avant de l'avoir établi. Ils faifoient làchement enlever les citoyens qui ofoient réfifter à leur volonté tyrannique, & fur des imputations fans preuves légales, les livroient aux tourmens & au supplice. Souvent l'orgueil impatient des oppresfeurs a fait le désespoir & le falut des peuples. Un citoyen de Geneve, nommé Berthelier, avoit acquis le droit de bourgeoisse à Fribourg en Suisse, pour v trouver, au besoin, des protecteurs. Il infinua aux chefs de cette république qu'une alliance avec Geneve leur procurcroit quelques avantages, & qu'il éroit de leur intérêt d'empêcher que cette derniere ville, en tombant dans la fervitude, n'augmentat la puillance d'un voifin ambitieux. Le findic Befançon Hugues appuya ce projet aupres de ses concitoyens; le traité fut conclu; il releva le courage du peuple. Il se forma un parti d'Eidgnoss, du nom de guerre des Suiffes; ce parti, qu'une erreur de langage, ou le nom du findic Hugues, fit dans la fuite appeller Huguenottes, devint supérieur aux Mammelus ou partifans des princes.

Le duc Charles, irrité par une démarche qui tendoit à lui arracher fa proie, entre dans Geneve avec un corps de troupes par une bréche faite au mur de la ville, & force le peuple confterné à renoncer à la nouvelle alliance. Il obtient, par des follicitations auprès des cantons Suisses, que Fribourg se désisteroit du traité, & promit de ne point lézer les libertés de la ville de Geneve. Cependant il fe livra plus que jamais à l'emportement de son caractere. Berthelier fut immolé à sa vengeance. A son imitation on vit l'évêque Jean & son successeur, Pierre de la Bcaume, entrer dans le conseil général, entourés d'une garde nombreuse, déposer des magistrats & dicter des loix. Par une inconfequence, heureuse pour Geneve, ces maitres injustes n'v fixerent point leur fejour; après des actes momentanés de violence, ils quittoient la ville & donnoient le tems à la haine d'effacer les impressions de la terreur. D'ailleurs la crainte des Suiffes arretoit fouvent les oppresseurs. Une valeur tant de fois éprouvée & toujours victorieuse, avoit rendu cette nation redoutable à tous ses voisins. Geneve demeura quelque tems encore dans cette agitation fourde & violente, que causoit le desir impatient de la liberté, irrité par de puillans obstacles. Les manes des Pecolat, des Berthelier, des autres victimes du despotisme, demandoient ou des vengeurs, ou du moins des imitateurs plus heureux de leur courage. Le nombre des fugitifs s'augmentant tous les jours, leurs cris réveillerent le zele des Suiffes, que le duc avoit en l'art d'affoupir. Berne & Fribourg formerent un nouveau traité de combourgeoifie avec Geneve ; & le duc . n'ayant pu le prévenir, après de vaines menaces, abandonna la partie.

Les conditions de cette alliance étoient inégales, a infi que les befoins & les forces des parties contractantes. Les deux cantons fe réfervoient de pouvoir juger des cas, où Geneve domanderoit leur fecours, & lorsqu'il feroit accurdé, elle devoit en supporter les frais, en échange

exte ville s'obligeoir à fécourir fes alliés à fes propres dépens & fur la premiere réquifition. Uelt à peu-pres foin is exmémes réferves que les anciens cantons da la ligue helvétique, après avoir rendu leur confédération folde & refpectable, par leur valeur & par leurs fuccès , avoient accordé la procedion de leur alliance à de nouveaux affociés. Le traité curte les trois villes fixe l'époque de la vraie exiftence de la république de Grneweş fon entier affranchillément de l'autorité menaçante des évêques & des ducs en fix une fuit.

Les principaux des Mammelus, les efpions de la cour, s'étant évadés, on jugea leur conduite pallée; ils furent condamnés à de fortes amendes . & bannis à perpétuité. Ces exilés se liguerent avec des gentilshommes Savoyards, & fous le nom de la confrairie de la cueillere, ils se vengerent par un brigandage, dont le secours onéreux de ses alliés ne garantiffoit Geneve que pour le moment. Ce fut le premier commencement des longues hostilités entre la république & la Savoie. L'évêque, brouillé à son tour avec le duc, fut réduit à demander le droit de bourgeoisie dans Geneve, pour jouir de la protection de la nouvelle alliance, qu'il confirma.

Tous ess événemens produifirent divers chaugemen dans le gouvernenent intérieur de Geurse. Pierre de la Beaume conit aux findies & confiel le droit de juger des caufés civiles, en exceptant les eccléfafiques. Le confie général abolit le tribunal de vidonmat, & le emplaça par coul d'un lieuenant & de quatre auditeurs, qui fubfiltent encore aujourd'hui, & dont l'élection fe fait annuellement dans l'affemblée générale des citoyens. Le grand confiel des deuxcents a suifi été inflitué à cette époque; il parois que l'imitation des formes seçues dans les deux villes alliées, fut le principal motif de cet établitement, & du changement fait au confeil des cinquante, établi en 1457, qui fut augmenté de dix nouveaux membres.

Sur de nouvelles hostilités des Mammelus exilés & de leurs partifans, les deux cantons chaticrent les vaffaux du duc, conjurés contre Geneve. Charles eut encore recours aux négociations auprès des Suiffes, pour faire disfoudre l'alliance entre les trois villes. Les deux cantons paroiffoient ébranlés; mais dans Geneve on défendit sous poine de vie à tout citoyen de proposer la renonciation au traité. On convint d'une suspension d'armes à S. Julien, & le duc, fous l'hypothéque de fes terres aux environs du lac de Geneve, promit d'accepter le prononcé, que fcroient les députés de dix cantons neutres fur fes prétentions. Par la fentence de ces derniers le vidommat fut adjugé au duc; l'alliance dont il se trouvoit si fort blessé fut corroborée . & Charles fut condamné à vingt-un mille écus pour les frais de la guerre. L'inexécution de ce dernier article, rendit, comme nous le verrons, tout cet acte infructueux.

L'évêque, par des variations continuelles, devenoit toujours plus méprifable au peuple & à la cour. Ses démarches, presque toutes trop foibles ou fausses, ne firent que hâter la révolution qui anéantit pour toujours dans Geneve cette autorité eccléfiaftique dont il avoit tenté de se servir pour recouvrir la jurisdiction civile. On pouvoit prévoir que la doctrine des réformateurs feroit bien reque d'un peuple échauffé du premier enthousiasme de la liberté, qu'elle invitoit à repousser en même tems le joug ecclésiastique & politique. L'impétueux Farel, un jeune François nommé Fromens, & deux cordeliers, 150

Boufquet & Lambert, répandirent les premiers germes de la nouvelle doctrine. Quelques violences du clergé. des menaces imprudentes de l'évêque, & enfin sa retraite précipitée, ne firent que fortifier le parti des réformateurs. Des deux villes alliées. Pune exhortoit fortement les Genevois de ne point se féparer de la communion de l'églife de Rome, l'autre les pressoit d'affermir leur liberté en se soustravant à la domination ecclésiastique. Après quelque tems de disputes & de confusion le grand confeil termina les contestations, en adoptant, en 1534, la doctrine & les formes du culte propolé par les réformateurs. Fribourg, mécontente de cette réfolution, renouca à l'alliance.

Les esprits échauffés par la diversité d'opinions for de grands intérêts, ne se calment pas tout-à-coup & se réunissent encore plus difficilement. Pendant les crifes publiques l'autorité demeure sufpendue, l'ordre & la subordination se perdent, les mœurs même se relachent. La févérité des principes qui conduifoient les réformateurs, heurta les abus & le libertinage. Beaucoup de partifans de l'ancien régime, réduits d'abord au filence, profiterent des murmures pour décrier l'autorité des miniltres, & pour calomnier leur zele opiniatre en l'accufant d'ambition. Ils parvinrent à les faire congédier. Mais bientôt de nouveaux défordres les firent regretter des honnètes gens & rappeller par la pluralité. Enfin le célebre Calvin, appellé dans cette église encore mal affermie, par l'afcendant de son génie, soumit un peuple impatient au frein de la police ecclésiastique, & contribua par-là à fixer la conftitution même de la république, en accoutumant les esprits à l'ordre public. Il mérita l'admiration de ses contemporains pat de grands talens, un favoir peu commun, & un travail infatigable. On reproche à sa mémoire la peine capitale exécutée sur Michel Servet, médecin Espagnol, qui avoit écrit contre le dogme de la divinité de Jesus-Christ. Si Calvin fut égaré par une passion personnelle, c'est faus doute une grande tache à fa gloire. Pour le reste, la sévérité outrée de ce jugement doit être plutôt reprochée à fon fiecle. Les-catholiques mêmes provoquoient les protellans à l'intolérance, par l'accufation d'avoir introduit dans l'églife chrétieune la confusion des dogmes & des cultes. A mesure qu'on s'écarte des opinions anciennes, on se plait à décréditer la mémoire des perlonnes qui les ont établies ou foutenues; de cette partialité nos neveux , à leur tour , vengeront nos prédécesseurs à nos dépens.

Dès l'énoque de la réformation, Geneve acquit de la célébrité dans l'Europe; elle fut regardée comme le centre & l'azile de la religion réformée par les François & les Italiens qui embrafferent fes dogmes. Le refuge des proteltans perfécutés donna de l'accroiffement à fa population; les arts & le commerce la rendirent toujours plus florisfante. Nous avons cherché à donner une idée exacte des circonstances qui ont fait de Geneve un petit Etat indépendant ; nous pafserous plus rapidement sur les événemens postérieurs à cette date. Il s'en présente de deux especes; des guerres au-dehors, des troubles dans le scin de la république.

Les Bernois, & à leur exemple les Fribourgeois & les Vallaifans, profiterent de l'invafion des François dans le Piémont, pour enlever au duc de Savoie les provinces qui entourent le lac de Geneve. Cette faifie, qui fe fit en 1536, en vertu du traité de S. Julien, procura à Geneve un relache des hoftlités plus incommodes que décifives, qui l'avoient précédée; elle n'eut pour la part des déposities de fon ennemi, que quelques terres autour de fes murs, & qui, avec quelque peu de chaugemens forment tout fon territoire encore de nos jours. Emanuel Philibert, fils & fuecelleur de Charles III. duc de Savoie, fit fia paix avec la France, en 1519. Six ans après le Chablais & le pays de Gex lui furent rendus par un traité particulier avec le canton de Berne. Ainfi Geurée Étrouva de nouveau envelopée par les possées fions de la maifon de Savoie.

Le fouvenir des dangers évités. & le fentiment de leur foiblesse faisoient également craindre aux Genevois tous leurs voifins, alliés ou ennemis. Après avoir obtenu la liberté, ils s'étoient flattés de quelqu'agrandiffement de territoire. Ils se plaignoient que leurs alliés profitoient feuls des dépouilles de leur consmun ennemi. Bleffes de ces murmures. les Bernois avoient manifesté à seur tour, la prétention de succéder à divers droits de l'évêque. Des principes ausii opposés avoient refroidi l'amitié entre les deux Etats; mais avec la reftitution d'une partie des conquêtes, les motifs de cette méfintelligence tomberent. Le traité de combourgeoisse avoit été renouvellé entre les deux villes en 1558. Le canton de Soleure y accéda en 1579. Les deux cantons s'unirent alors à la France dans l'engagement de protéger la ville de Geneve. En 1984, Zuric , Berne & Geneve formerent une alliance perpétuelle ; c'est par cc dernier traité feul que Geneve est aujourd'hui liée avec les Suides. Les tentatives faites en 1570 pour l'affocier à la confédération générale de cette nation, avoient été traverfées par l'Espagne, la Savoie, & tout le parti catholique.

Le duc Em. Philibert, reconcilié avec

la France, avoit repris les desseins de fon pere fur Geneve. Aux hostilités ouvertes avoient fuccédé des projets de furprise & de trahison, qui tenoient les Genevois dans des allarmes continuelles. Une trève ou paix provisionnelle conclue en 1170. leur procura quelque repos. Le duc Charles-Emanuel de Savoie, plus ambiticux que fon pere, profita des troubles de la France, pour envahir le marquifat de Saluces en 1588. Auffi-tôt Sancy, ambaffadeur de France, vint folliciter les Bernois & les Genevois de rompre la paix avec un voifin inquiet, leur ennemi commun. Au défaut de l'argent, Sancy gagna les deux républiques par l'appas des conquercs. Geneve foutint cette nouvelle guerre avcc plus d'efforts encore que les précédentes. Elle avoit à sa solde des troupes commandées par des officiers expérimentés; ils furent victorieux dans plusieurs petits combats. Copondant au bout de neuf ans tout l'avantage des villes alliées fc bornoit aux dévattations des provinces de la Savoie, devenues le théatre de la guerre. La paix de Vervins, entre Henri IV. & le duc Charles, fit cesfer les hostilités. Le roi vouloit que Geneve fût comprise dans le traité comme alliée du corps Helvétique ; Charles ne voulut point reconnoître cette qualité. Il cherchoit même à éluder ses engagemens. Les armes victorieules de Henri le sorcerent à signer une nouvelle paix à Lyon, en 1600. Par ce traité, la France échangea le marquifat de Saluces, contre la Breffe, le Bugey & le pays de Gex. Malgré les espérances données à Geneve, fon territoire ne fut point augmenté; fculement par ce traité d'échange la France devint fon voifin au nord, comme la Savoie au midi; & la préfomption, que deux puissances jalouses s'accorderoient plus difficilement pour l'opprimer, préfentoit une nouvelle garantie de fa liberté.

Charles avoit toujours les yeux fixés fur sa proie. Dans le silence apparent de la paix il prépara le projet d'une furprife. La nuit du folftice d'hyver 1602, les troupes s'approcherent des remparts de Geneve; déja quelques foldats avoient escalade un baltion, & pénétré dans la ville, quand un heureux hafard les fit découvrir ; les citoyens réveillés arriverent à tems pour repoutfer l'ennemi. Cette perfidie inutile ralluma la guerre ; mais la crainte de devenir odicux à tous fes voifins, disposa le duc à conclure enfin , fous la médiation de quelques cantons Suiffes, une paix folide avec la république; le traité fut signé à S. Julien le 21 Juillet 1603. Après une guerre longue, ruineuse pour les sujets de la Savoie, tres onéreuse pour Geneve, les bornes des deux Etats resterent fixées fur le même point qu'en 1570. Le duc s'affujettit à la condition de ne point raffembler des troupes plus près qu'à la distance de quatre lieues de Geneve; il confentit que cette république fut cenfee comprise dans le traité de Vervins de 1198.

Soit que l'espoir d'une récompense, fondé fur les naciens projets de la cour de Turin, ait excité quelquesois des homnes vis à méditer des entreprises rriminelles; foit qu'une défance habituelle & bieu excuibble ait multipliè les foupçons & groffi les dangers, le gouvernement de Genree fut flouvent encore occupé à découvrir ou à punir des complots.

A cette époque, où les périls du dehors cefferent pour Geneve, commence Phistoire de ses agitations intérieures. Ces mouvemens fréquens peuvent être regardés comme un effet, en partie de

la situation, & en partie de la constitution même de la république. Dans un Etat populaire, renfermé, à-peu-près, dans l'enceinte d'une ville, tous les faits de la gestion publique se passent sous les veux des citovens; ils sont flattés de l'idée que ce titre leur donne une vocation pour furveiller l'administration publique. Les frais du gouvernement exigeant des impolitions au défaut d'autres reflources, l'intéret se joint aux autres motifs d'une vigilance jalouse sur l'emploi des demers publics. A Geneve le pouvoir législatif & l'élection des premiers magistrats sont réservés à l'assemblée générale de la bourgeoisse; la force exécutrice réfide dans les corps des conseils. Pour peu qu'on connoitse la source ordinaire & la force des préjugés chez les hommes, on ne doit pas être furpris que fous une femblable forme de gouvernement, il se trouve quelquefois, dans le nombre des magistrats, des perfonnes impatientes de voir leur autorité génée & sujette à des contradictions fréquentes, & parmi la multitude, des esprits fiers & inquiets, toujours prets à craindre pour les droits du peuple. quand l'occasion lui manque de les exercer; les uns & les autres peuvent être féduits, ou par une idée exagerée de la fubordination, ou par un zele indif-

cret pour la liberté. Aufi long-tems que la liberté publique avoit été menacée, les magifitats, moins jaloux d'une autorité dont l'exercice n'étoit que pénible, n'avoient pas été accufés d'avoir l'ambition de l'étendre, le feul befoin d'une comfance réciproque l'avoit entretenue. Les citoyeus rendoient jutifice à la prudence & au zale de leurs chefs. Des que la paix avec la Savoie donna le lofir d'examiner l'adminititation intérieure, on remarqua que les confeils avoient pris

diverses

diverfes réfolutions dont l'objet passione leur compétence, fans les proposer à l'aisemblée générale. Les conseils supposionet que la reconnosistance du peuple faisoit un titre, & fon silence une prefciption en leur faveur. Tels furent les premiers motifs du choc entre les corps des conseils & de la bourgeoille. Nous n'indiquerons que les disfensions qui ont troublé la pais intérieure de l'Etat.

Il s'étoit élevé des murmures dans le courant du XVIIe siecle; les conseils crurent devoir les reprimer en jugeant quelquefois avec rigueur ceux qui les excitoient. Cette sévérité ne servit qu'à rendre les mécontens plus nombreux & plus unis; peut-être auffi, que les succès de leur industrie & les progrès de l'aisance donnoient à un plus grand nombre d'entre les bourgeois, la hardieffe & les vues néceffaires, pour lier un parti. En 1707 les mécontens demanderent une nouvelle regle pour limiter la prépondérance de quelques familles dans les conseils, la publication d'une collection complette des édits, & l'ufage de la balotte dans le confeil général pour rendre les suffrages plus libres. Ils firent adopter les deux premiers points; & ce qui leur importoit le plus, ils rétablirent un ancien usage, long-tems oublié, d'assembler tous les einq ans la bourgeoifie, pour lui donner la facilité de délibérer fur les intérets de la république. Les affemblées générales, pour décider de ces demandes, furent affez orageuses. Le parti mécontent du peuple s'abandonnoit aux murmures. Les confeils craignoient de plus grands désordres, fur-tout des affemblées périodiques. Ils se servirent de l'occasion que leur offroient quelques troupes répandues dans des provinces voifines de Geneve, pour demander un fecours de trois cents hommes au canton de Berne Tome VII.

& de cent hommes au canton de Zuric. Pendant le lígiour de ces troupes, les chefs, qui avoient conduit la bourgeoifie, furent acculés, fur des paroles indiferetes ou féditieufes, & quelquesuns condamnés à des peines capitales. Le peuple intimidé vit ces exécutions finglantes, & en 1712, il revoqua en confeil général l'édit qui ordonnoit les affemblées périodiques.

Vers l'année 1730 un particulier fit une critique des travaux pour fortifier la ville, commencés déja vers 1660. Son mémoire réveilla des murmures fur la dépense excessive de ce plan, & sur les impôts, qu'il rendoit indispensables, & que les confeils avoient continués de leur autorité, fondés fur un édit du conseil général de 1570, qui leur en avoit donné le pouvoir sans en fixer le terme. Des intérèts particuliers servirent encore à échauffer le peuple, par l'abus que faisoient de la facilité de la presse ceux qui se croyoient lézés par quelque sentence. Plus le gouvernement sévissoit contre ces écrits, plus ils s'accréditoient dans l'esprit des mécontens. Les confeils crurent calmer la bourgeoisse en portant, en 1734, au conseil général, la queltion des impôts. Cette affemblée les confirma pour dix ans.

Cependant les préventions & l'efiprité de parti s'accrolibient chaque jour. On s'acculoit réciproquement de hauteur & d'ambition, de fédition & d'infolence. Des diffours imprudens interpréties comme des mences, des rapports trop légerement adoptés, fortifioient la ménace & la haine. Les melures que prenoit un parti pour fa fureté, écotent curifiagées par l'autre comme un projet d'oppredifon. Des citoyens découvreun que les canons d'un baltion, volint des quartiers habités par le peuple, font en-cloués, & qu'il s'eff hait fecrettement

GEN tagoniftes les plus irrités ou les plus craintifs abandonnerent avec leurs familles, une ville où leurs ennemis pouvoient donner la loi.

des transports d'armes & de munitions. Ces démarches, qui tenoient à un plan de défense en cas d'émeute, paroissent à leurs yeux des indices furs d'une confpiration contre la liberté. On s'en plaint au gouvernement; on demande que le fait foit approfondi. Les citoyens fe font remettre la garde des portes. Bientôt, s'impatientant de la lenteur des recherches, ils exigent la déposition de six magiltrats suspectés; ils entourent en foule la maifon de ville, & arrachent au grand confeil cette déposition qui est confirmée peu après dans le confeil général.

Geneve étoit plongée dans la consternation. Elle ne pouvoit espérer le calme que par l'entremise de ses alliés. Des députés de Zuric & de Berne y arriverent ; ils trouverent peu de confiance chez un peuple ombrageux & prévenu, qui leur fupposoit un trop grand attachement aux principes ariftocratiques. Cependant les deux partis également inquiets fur leur fituation, paroisfoient se rapprocher; la bourgeoisse pressoit la conclusion de la pacification, pour la ratifier en conseil général, avant l'intervention d'une médiation étrangere, follicitée par le parti le plus foible. Elle fut offerte par la France de concert avec les deux cantons, & acceptée. Les plénipotentiaires du roi & des deux Etats négotierent & drefferent un reglement qui devoit fixer les pouvoirs des confeils. & les droits refervés à l'affemblée générale, en prenant pour fondement les anciennes constitutions. De tous les articles de cette pacification le rappel des magistrats, déposés en 1734, trouva la plus forte opposition chez la bourgeoisie. Le réglement fut approuvé par les deux confeils. & accepté dans le confeil général du 8 Mai 1728. Il est statué par le dernier article qu'il aura force de loi . & ne fera fusceptible d'aucun changement fans le confentement du confeil général légitimement convoqué par les autres confeils.

La tranquillité paroissoit rétablie; mais le fouvenir de cette derniere violence faite au grand confeil, & des exécutions fanglantes de l'année 1707, entretenoit de part & d'autre un ressentiment mal affoupi, & chaque petit incident aidoit a le réveiller. Un espace de quatre ans ne put point effacer ces impressions profondes de la crainte & de l'indignation. Des intrigues, ou vraies ou apparentes, & une agitation fourde, annoncoient un nouvel éclat. Enfin les avis d'une émeute prochaine déciderent un jour les magistrats à ordonner l'ouverture de l'arfenal pour distribuer des armes à leurs partifans, dans la vue de mettre l'hôtel de ville & les quartiers supérieurs à couvert de toute infulte. Les compagnies bourgeoifes prirent en même tems les armes. Des postes des deux partis se touchoient. Dans ce moment de crise un mot imprudent pouvoit devenir le firmal du massacre. On en vint effectivement aux mains vers le haut de la rae du Perron; un findic occupé à prévenir le meurtre, fut bleffe; il y ent quelques morts de part & d'autre. La voix des premiers magistrats se fit enfin entendre. On quitta les armes; mais les bourgeois refterent maitres des portes & des postes intérieurs ; leurs an-

L'usage d'affembler les compagnies bourgcoifes, devenu plus fréquent pendant les derniers troubles, & celui de les faire représenter par des députés, au nombre de treute - quatre, autorifé par la nécessité des négociations, avoient donné plus d'union au parti populaire. & une plus grande autorité à fes conducleurs. Cet ufage, dont l'abus étoit fi facile & fi dangereux, & qui auroit entretenu dans le fien de la république une démocratie toujours active , fut aboil par le nouveau réglement. Biennés le befoin de la fociété fit inlitiuer des cercles, dans lefquels les citoyens alloient fe délaffer de leur travail. Les difundfours politiques devintent plus habifacile entre ces cercles, fit adopter des principes d'intérêt commun.

D'abord la honte de se faire reprocher la premiere infraction de la paix publique, avoit imposé silence aux esprits les plus violens. Le voisinage des troupes espagnoles, qui occupoient la Savoie, avoit détourné ensuite l'attention inquiete du peuple sur un sujet de crainte plus pressant. Une succession de vingt années, stériles en évenemens, paroiffoit avoir fait oublier la méfiance & les murmures , quand une sentence flétriffante contre quelques ouvrages indifcrets d'un citoven célebre dans la république des lettres, excita le mécontentement de la bourgeoisie. On s'étoit flatté que le réglement de 1738 avoit fixé la constitution de maniere à ôter tout prétexte à de nouvelles controverses; on n'avoit pas prévu qu'il pût fournir même des armes pour une guerre moins violente, mais ausli opiniatre, Au reste, la pente que l'accroissement des richesses donne infailliblement aux mœurs, servoit d'aliment aux anciennes préventions. Sous un gouvernement populaire l'égalité des droits rend l'inégalité des moyens plus suspecte, & l'intéret de la concorde, différent du feul besoin de la subordination, demande absolument le sacrifice de l'orgueil & de l'envie, effets ordinaires de la difproportion des fortunes,

La lacération publique de l'Emile de J. J. Rouffeau, & le décret de prife de corps contre l'auteur, occasionnerent une premiere représentation; la réponse du senat en attira une seconde. A mesure que ces repliques se succédoient, elles devenoient plus vives, & le nombre des représentans s'accroissoit toujours. Ils demandoient que leurs obfervations, qui avoient pour obiet une explication des loix, fusient portées en conseil général; les conseils jugeoient qu'il n'y avoit pas lieu d'admettre leur demande, parce que la loi ne leur paroissoit ni équivoque, ni blessee par le fait. Alors la question devint plus importante pour la constitution même de l'Etat. La loi veut qu'aucune matiere ne puisse être soumise à la décision du conseil général, sans avoir été examinée & approuvée par les conseils inférieurs. Si cette loi donne à ces derniere un pouvoir négatif illimité, ils auront non-seulement le droit d'empêcher la promulgation de toute loi nouvelle, qui n'aura pas leur agrément, mais ils deviennent encore dans le fait, les feuls interprêtes des loix établies, en jugeant de la validité des représentations. D'un autre côté, si un nombre de citoyens peut faire passer une proposition, contre l'avis des conseils, la république sera fouvent agitée par des factions, & la constitution de l'Etat sera exposee à de

Des principes ou des craintes si oppofées partagerent les espris. Les noms de négatif & de repréfentant devintrent des noms de partis. Il s'embloit qu'on espèroit de laifer la persévérance des autagonites par la réiteration des intlances & des resus. On publioit des mémoires; on failoit des livres. Ces écrits prouvoient mieux les progrès des lunières que cœux du patrioitine ; ils béstloisent

fréquens changemens.

l'amour propre, & ne perfuadoient point. Les repréfentans chercherent dans les droits de la bourgeoifie, un moyen pour vaincte la réfiftance des confeils. Le plus grand nombre des citoyens fe réunit en 1765, pour rejetter tous les candidats propolés pour les charges des findies ; il n'y eut point d'élections.

Nouveau sujet important de controverse. La constitution exige une nouvelle élection chaque année; elle détermine que les findics ne pourront être pris que dans le corps du confeil; mais elle donne au conseil général le droit de rejetter le tout ou la partie des sujets préfentés par les confeils. Alors les magistrats envisageant le refus du peuple d'élire des findics dans le corps du fénat, comme le renversement d'une loi effentielle de l'Etat , reclamerent la garantie des trois puissances alliées. Elles envoyerent des plénipotentiaires pour concilier les interprétations opposées. La bourgeoisie fut autorisée à se faire représenter par vingt-quatre commissaires tirés des différens cercles. Pendant que l'on s'occupoit à délibérer fur les mémoires produits, les confeils obtinrent des médiateurs une déclatation , oui légitimoit leur conduite. Les bourgeois représentans se trouverent offensés d'un jugement qui leur parut au moins prématuré. Lorsque le projet de la médiation fut présenté en conseil général, le 15 Décembre 1766, le peuple le rejetta avec une grande pluralité de voix. Les plénipotentiaires furent rappellés

de Geneve par leurs constituans. La cour de France, vivement choquée de l'opiniatreté des citoyens repréfentans, fi approcher quelques troupes, pour former un cordon sur la frontiere; elle fi interdire le commerce en France aux Genevois du parti populaire; la communication avec la Suisse même, dont

la liberté, en tout tems, étoit refervée dans les anciens traités, fut affujettie à la gêne des passeports. Après avoir déclaré que les magistrats de Geneve étoient fous la protection particuliere des puissances garantes, les plénipotentiaires, raffemblés à Soleure, v firent un prononcé fur les objets les plus effentiels des divisions entre les confeils & la bourgeoisse. Cette décision, approuvée par les trois puissances, n'eut pas fon plein effet. Les citovens, irrités par l'appareil menaçant qui les environnoit, n'en devinrent que plus unis & plus obstinés dans leurs principes; ils en imposoient à leur tour au senat par la fierté de leurs murmures. Cependant le danger de l'anarchie, ou d'une révolution, amena un accommodement, qui fatisfit les vœux du peuple, parce qu'en étendant son droit d'élection , il rendoit les magistrats plus dépendans de fa faveur, & parce qu'il eut le niérite d'avoir été conclu fans intervention d'une médiation étrangere. Le projet de conciliation fut corroboré en conseil général le 11 Mars 1768. Comme nous tracerous l'esquisse de la forme actuelle du gouvernement, il feroit fuperflus de détailler ici les changemens faits dans la constitution à cette époque.

Après ce dernier triomphe des cityorens, l'Etat fu expofé à une nouvelle crife, par le mécontentement d'une
partie du pouple. A Greuce, comme
dans toutes les villes où les arts fleuriffent, l'éploy' d'un faliaire attire beaucoup d'étrangers, qui, fous la protection du gouvernement, à titre d'habitans, s'occupent de divers travaux utics. Les enfans de ces habitans font appellés miffs. Souvent ces natifs & leurs
défendans ne connoiffent plus une autre partie; cependant divers privileges
n faveut des citoyens, les bornens

dans leur industrie, & les gènent dans les achats & les ventes. L'exemple des repréfentans, & le grand mot de la liberté, qui rétentissoit autour d'eux, leur donna une plus grande envie d'obtenir, ou la facilité d'acquerir les droits de la bourgeoisse, ou, du moins, un adoucissement de leurs entraves. Pendant la division entre les magistrats & les citoyens, chaque parti avoit flatté l'attente des natifs, pour les empêcher de s'attacher au parti contraire. Quand ces derniers s'apperçurent, que dans l'édit de conciliation leurs intérets avoient été peu confidérés, ils s'abaudonnerent aux murmures avec moins de ménagement. Ils trouvoient injuste qu'ils fus-. fent toujours étrangers dans une ville, où une longue tolérance paroissoit leur donner un titre d'adoption. Il leur paroiffoit dur de voir quelquefois des hommes, qui leur étoient inférieurs par la fortune, par les talens & par la conduite, s'énorgueillir à côté d'eux des prérogatives de leur état de citoyens. Sans guides & fans appui, (car les habitans aifes ou adroits obtiennent facilement l'entrée dans la bourgeoisse) imitateurs imprudens de quelques traits pardonnés à des bourgeois, & suppofant que ces derniers devoient s'intéreffer à leur cause par une conséquence de lours propres principes; plusieurs natifs se permirent de braver l'autorité des magiltrats, avec un ton de mutinerie, qui fournit un prétexte pour les humilier. Ils se firent soupçonner de projets téméraires. Pour les prévenir, les citovens coururent aux armes, le 15 Février 1770. Quelques habitans périrent dans le premier tumulte. Ceux qui étoient les plus coupables de défobéiffance, ou qu'on supposoit les chefs du parti, furent exilés, ou se retirerent d'eux-memes de Geneve.

Plusieurs de ces fugitifs essayerent de s'établir à Versoix, petit village du pays de Gex, situé sur les bords du lac, à une lieue de Geneve. Dès l'année 1767. dans le premier mécontentement du miniftere de la France fur la conduite des représentans, on avoit formé le projet d'entourer ce village d'un mur, d'y établir un port, des manufactures & un entrepôt des marchandises de transit de la France dans la Suisse. Cet établissement, dont l'Etat de Berne parut autant allarmé que Geneve même, vient d'etre abandonné; foit à cause des obstacles naturels, foit par la faute des entrepreneurs, foit par le défaut des avances nécessaires. Pour faire réussir une pareille colonie, à côté d'une ville floriffante, il auroit fallu balancer les avantages d'une constitution républicaine par la liberté du culte & par de grandes immunités en faveur de l'industrie; il v.a. apparence que la conftitution de la monarchie s'opposoit à ce plan-

Cette narration abrégée des troubles de Geneve pourroit presque suffire, pour donner une idée du gouvernement de cette republique. Sa forme est démocratique, en ce que le pouvoir fouverain réside dans l'assemblée générale des citoyens & bourgeois. La premiere de ces dénominations défigne ceux dont l'ayeul a déja joui du droit de bourgeoifie, & qui, étant nés à Geneve, font éligibles pour tous les emplois publics; les fils de citoyens, nés hors de leur patrie, ne peuvent, felon la loi, entrer dans le fénat ni dans les charges affectées à ce corps ; ils font appellés funples bourgeois, & jouissent, hors de l'exception indiquée, de tous les droits des citoyeus.

C'est à ce conseil général de la bourgeoisse que sont reservés par la constitution actuelle, le droit de faire des loix, de fixer les impôts, de ratiser les traités de paix & d'alliance, les diclarations de la guerre, les aliónations ou acquifitions de domaines pour l'Etat. Cependant, pour mettre les loix à couvert des changemens fréquens, qui pourtoint être adoptés imprudemment par une affemblée populaire, la conflictation attribue fort fagement aux conflictation attribue fort fagement aux conflictation attribue fort agement aux conflictation attribue fort agement aux conflictation attribue fort apprunt aux conflictation attribue fort apprunt aux conflictation attribue fort aux conflictation attribue fort aux conflictation attribue fort aux conflictation attribue fort aux possible de l'auxistic auxiste conflictation.

Le pouvoir exécutif & l'adminithation publique font confés à trois colleges ou confeils; le confeil des vingt-cinq, appellé fénar ou le petit confeil, celui des foixante, & enfin celui des deux cents, appellé le grand confeil, auquel les deux autres colleges le trouvent réunis.

Le fenat exerce la haute police, & délibere en premier chef fur toutes les affaires politiques, économiques, & fur les caufes criminelles. Chaque place vacante dans le fénat est immédiatement remplacée par le choix des deux cents. Les fénateurs ne peuvent être pris que dans le corps des deux cents. Le conseil des soixante, dans lequel les vingt-cinq fénateurs font compris, n'est assemblé que dans des cas importans, pour donner plus de poids aux délibérations du fénat. Le confeil de deux cents, porté d'abord à deux cents vingt-cinq membres, & par le réglement de 1738, à deux cents cinquante, décide en dernier ressotr sur les objets de police & fur les causes civiles majeures; il peut faire grace aux criminels, ou diminuer les peines capitales prononcées par le fénat. Le fénat a le droit de completter annuellement les places vacantes dans le corps des foixante. Quand cinquante places fe

trouvent vacantes dans le grand con-

feil, la bourgeoisie, par le dernier édit de 1769, a la nomination de vingr-cinq stujets, & le senat a le choix des autres. Par un attribut reservoix aux emplois ral, la bourgeoisie pourvoix aux emplois stuivans, les plus importans de l'État.

Les quatre findics, qui président à tous les confeils, ne restent en charge que pendant une année. Ils ne sont éligibles de nouveau qu'après un terme de trois ans. Leur rang est déterminé par celui de leur ancienneté dans le fenat. Le premier findic préfide dans tous les conseils ; à son absence le second findic fuccéde à ses fonctions. Celui-ci est sindic de la garde, ou commandant de la ville. Le troisieme préfide aux bureaux & confeils de finance; & le dernier à d'autres tribunaux de justice & de police. Chaque année les deux conseils proposent au conseil général huit fénateurs pour les quatre places de findics. La bourgeoisie peut les rejetter tous ou en partie; en votant. par la pluralité, pour une nouvelle élection. Suivant le dernier édit de 1769, quand tous les conseillers éligibles ont été rejettés, on présente au conseil général le tableau complet de tout le sénat. Pour dédommager la bourgeoifie de l'obligation d'élire quatre findics fur ce tableau, l'édit susmentionné lui réserve, dans ce cas, le grabeau du fenat. Pour cette opération le deux cent ajoûte au tableau des fénateurs quatre nouveaux candidats; alors les quatre fujets d'entre les fénateurs ou candidats propofés, qui ont le plus de fuffrages négatifs, font exclus du fenat. Les citoyens ont constaté ce droit par un exemple, en Janvier 1773. Tons les membres du fénat ayant d'abord été rejettés pour les places de findics, l'élection n'a en lieu que fur le tab!cau complet. Le grabeau a fuivi; mais les quatro

nouveaux candidats ont en l'exclusion.

Le lieutenant a le rung après les findies en charge; il et choiti annuellement d'entre les anciens findies. Il préfide à la chambre de juitice, composée de fix auditeurs, dont deux four trenovellés chaque aunée & pris dans le confeil des deux cent. Ils adilitent aufil le lieutenant dans l'autres criminelles.

Le tréforier est pris dans le corps du fénat; il relte en charge peudant trois années, & il peutêtre confirmé au bout

de ce terme.

L'office important de procureur-général a été intitué en 15/4. Depuis 15/8 le confeil général s'en elt refervé l'election. Le fujer et choif parmi les membres du deux cent. Sa commiffion et faxéa trois ans ; mais elle peut être prolongée par une réélection. L'objet de ton office et le tenir la partie publique ou fifcale dans les procédures criminelles, & les cas d'amende ou de bamp; de veiller fur l'intérêt public, fur les drois du peupls, fur la conflitution, fur l'obfervation des lois, & d'être le procecteur des pupilles, & le controlleur des tutelles.

Depuis la reformation, la police eccléfialtique & la censure des meurs font attribuées à la compagnie des pafteurs, jointe à un certain nombre d'aflesseurs laïques tirés des conscils. Le l'étant elt juge des causse matrimoniales.

Sans doute la politique jaloufe des grandes puifiances, elt aujoured hui plus que jamais la feule fiauvegarde des petites répobliques. D'ailleurs gêneure peut un teites répobliques. D'ailleurs gêneure peut de flatter de perpétuer fon état floriflant, sintérieurs féront garanties par une confitution faxe, & qu'une adminitration moderée, mais relpectée, la préfervera des siftés de deux pentes oppofées, decelle qui entraine les riches vers l'ambition de dominer, & de celle qui invie le neuple à l'indocilité & à la licence. (D'A.) GENGENBACH, Droit public. La petite ville impériale de Gengenbach , est fituée dans l'Ortenau fur la Quinche.Elle étoit engagée pendant quelque-tems moitié à l'éveché de Strasbourg, moitié à l'électeur Palatin. Elle fut délivrée de la dépendance de ce dernier lors de la profcription de l'électeur Philippe au commencement du XVI fiecle; mais fon engagement ne l'empecha pas de paroitre à la diete en 1470 & 1499. Elle y occupe la 22º place, & aux affemblées du cercle la 30e, parmi les villes impériales de Suabe. Elle fuit la religion catholique. Ses armes font de gueules à un poisson recourbé d'argent : sa taxe matriculaire, qui en 1683 avoit été réduite de 60 fl.

à 17, est de 24 fl. depuis 1728. Sa cotte

pour l'entretien de la chambre impé-

riale est de 22 rixdales 88; kr. (D.G.)

GENNARO, Joseph Aurele de , Hist. Litt., náquit à Naples en 1701. Formé à la profession d'avocat, par son pere qui l'exerçoit, il parut avec une diltinction marquée dans le barreau, & la fupériorité de ses talens le fit choisir par le souverain, pour être du nombre de ceux qui devoient former le Code Napolitain. Il fut élu fécrétaire de la chambre royale de Sainte-Claire . & enfuite confeiller du roi, c'est-à-dire un des principaux juges dans les affaires civiles. Une étude profonde des loix , une vafte connoissance de la littérature, une probité inviolable, des mœurs pures, lui mériterent l'admiration & le respect des savans del'Italie. Voici les principaux ouvrages cu'il a donnés au public : 1°. Respublica Jurisconsultorum, in 4º. qui a été imprimée plusieurs fois en Italie & en Allemagne, & traduite en françois en 1768. 2°. Istoria della Famiglia Montalto , in-4°. 3°. Latina Carmina , in-4°. 4º, Legales Differtationes, in-4º. 5º, Della 150

Il mourut à Naples en 1760.

Pour juger julqu'à quel point il possédoit l'art de la poésie, il faut lire son poeme latin, fiir les loix des douze tables : ce poeme est environ de dix-huit cents vers. C'est l'histoire de toute la jurisprudence; matiere extrèmement difficile à foumettre aux regles de la poéfie. Le sujet en elt ingrat en apparence, & peu susceptible d'ornemens; mais il a su le rendre agréable. La versification conferve par-tout la nobleffe que demande la gravité du fujet, faus rien perdre de la clarté & de la facilité requifes dans le genre didactique. Ces loix, conçues en termes obscurs, sont ici expliquées avec nutant de netteté que dans les commentaires les plus clairs des jurisconfultes. L'auteur s'est surpasse dans ce morceau. On doit lire la piece entiere, qui est un chef-d'œuvre en son genre. Jamais ouvrage n'a été plus loué par les jurisconsultes que sa République des jurisconsidtes. (D. F.)

GENS DE LETTRES, f. m. pl., Morale. Ce mot répond précisément à celui de grammairiens : chez les Grecs & les Romains, ou entendoit par grammairien, non - seulement un homme verse dans la grammaire proprement dite, qui est la base de toutes les conpoissances, mais un homme qui n'étoit pas étranger dans la géométrie, dans la philoso hie, dans l'histoire générale & particupere; qui fur - tout faifoit fon étude de la poélie & de l'éloquence : c'est ce que cont nos gens de lettres aujourd'hui. On ne donne point ce nom à un homme qui avec peu de connoissances ne cultive qu'uu seul genre.

Un homme de lettres n'elt pas ce qu'on appelle un bel esprit : le bel esprit seul suppose moins de culture, moins d'étude, & n'exige nulle philosophie; il confifte principalement dans l'imagination brillante, dans les agrémens de la converfation, aidés d'une lecture commune. Un bel eferit peut aifément ne point mériter letitre d'hommes de lettres; & l'homme de lettres peut ne point prétendre au brillant du bel esprit.

D'après ce portrait de l'homme de lettres, l'on en contera fort peu aujourd'hui: au milieu de ce siecle ils ont cédé la place aux beaux-esprits.

Nous nous bornerons dans cet article à l'exposition des devoirs que la morale prescrit aux gens de lettres.

Devoirs des gens de lettres. De tous tems, & dans tous les pays, les talens de l'esprit ont mérité à ceux qui les possédoient l'estime & la considération de leurs concitovens . & leur out fait affiener un rang honorable & distingué. Bien plus, dans l'origine des nations les hommes les plus éclairés, les plus expérimentés, les plus instruits, ont acquis tant de crédit ou d'ascendant sur les peuples, que ceux - ci reçurent avec reconnoissance les loix qu'ils leur dicterent : ils les regarderent comme des oracles, comme des êtres surnaturels. Les prêtres en Egypte, les Chaldéens en Affyrie, les mages en Perfe, les brachmanes dans l'Indoftan, les philosophes chez les Grecs, furent des personnages que leurs lumieres firent respecter également des fouverains & des peuples auxquels ils se rendirent utiles par leurs connoissances, leurs découvertes, leur science, fruits de leurs recherches & de leurs méditations. L'hiltoire nous les montre comme les inventeurs des mythologies, mythologies, des religions, des cultes & des législateurs qui s'établirent chez la plupart des nations de la terre. Les premiers favans sont souvent devenus les premiers souverains. "Ceux,

" dit le grand auteur de l'esprit des loix, " qui avoient inventé des arts, fait la " guerre pour le peuple, affemblé des hommes dispersée ou qui leur sysient

n hommes dispersés, ou qui leur avoient donné des terres, obtenoient le roy aume pour eux, & le transmettoient à

" leurs descendans. Ils étoient rois,

" prètres & juges ". Ainsi la considération publique pour ces hommes divins & rares ne fut point stérile ; les prêtres , jouissant de la confiance des peuples, furent richement dotés par la reconnoissance nationale; ils eurent des immunités & des privileges qui les mirent à portée de vaquer tranquillement à leurs méditations, à leurs fonctions respectées, aux recherches dont la société pouvoit tirer quelque fruit. En con Lquence, ces perfonnages révérés, livrés à la contemplation & à l'expérience, se trouverent à portée de faire des découvertes utiles ou curieuses. & les peuples les prirent pour des êtres d'un ordre supérieur qui commerçoient avec le ciel. Les nations furent redevables à ces premiers favans de la théologie, de l'astronomie, de la géométrie, de la médecine, de la physique & d'un grand nombre d'arts capables de contribuer foit aux travaux, foit aux agrémens de la vie. Quelque informes que fuffent les premieres notions de ces spéculateurs, elles parurent fublimes à des fauvages dépourvus d'expérience; & pour les leur faire encore plus respecter, on les enveloppa d'allégories, d'énigmes & de mysteres; intelligibles pour les feuls prêtres, ils fervirent à perpétuer leur ascendant sur les peuples.

Tome VIL

C'est ainsi que la science, les talens de l'esprit, l'industrie & la ruse, éleverent les favans au - deffus des autres ; c'est ainsi que les prêtres, qui possedoient exclusivement les connoissances intéressantes pour les nations, furent regardés comme leurs guides; ils passerent pour les interprètes des dieux, devant lesquels les princes & les peuples demeurerent profternés. D'ou l'on voit que l'utilité fociale fut la fource primitive de la vénération que les hommes ont marquée dans tous les fiecles au facerdoce, ainfi que des honneurs, des richesses, des privileges par lesquels ils l'ont amplement récompensé.

Telle est la véritable origine des sciences & des arts qui, de fiecle en fiecle, fe font plus ou moins perfectionnés, & que chaque jour peut enrichir de déconvertes nouvelles. Des peuples ignorans furent curieux, inquiets, fuperftitieux ; frappés du spectacle des aftres leurs foibles yeux n'y découvrirent que des fujets d'étonnement; des prètres observateurs prétendirent avoir le fecret d'y lire leurs destinées; cette curiofité fit naître l'attronomie; celle-ci ne fut au commencement que l'astrologie judiciaire, science trompeuse que les lumieres postérieures ont fait justement méprifer par les perfonnes fenfées. Pour l'homme dépourvu d'expérience tout est miracle; consequemment la médecine, la phyfique, la chymie, la botanique, &c. dans leur berceau, furent des feiences magiques, fondées fur le commerce supposé des prêtres avec les dieux. L'ignorance ayant fait naître le goût du merveilleux, celui-ci fit éclore à fon tour la poésse, qui l'orna de ses charmes, qui contribua plus que toute autre chole à enflammer l'imagination des hommes pour les objets qu'on voulut leur faire admirer & refpecter, enfin qui grava profondément dans les esprits les notions, les histoires, les fables dont on voulut les oc-

cuper. La morale de ces premiers docteurs des peuples fut encore une science ténébreule; faute de connoître fuffisamment la nature de l'homme & les motifs les plus capables de l'exciter à la vertu & de le détourner du mal, on ne lui présenta que des motifs surnaturels, des idées vagues de ses devoirs; au lieu de les établir fur ses rapports avec les autres hommes, on les fonda fur fes rapports avec des puissances cachées, par qui l'on supposoit le monde gouverné, & dont on pouvoit s'attirer la bienveillance ou la colere. On imagina de plus pour les peuples des pratiques & des cérémonies, par lesquelles on prétendit que l'on pouvoit rendre ces puissances favorables, ou défarmer leur fureur.

Ce n'est pas dans un monde invisible & inconnu qu'il faut aller puiser les devoirs de l'homme fur la terre qu'il habite. c'est dans les besoins de sa nature. c'est dans son propre cœur que l'on doit les puiser. Ce n'est pas dans la faveur ou la colere des puissances invisibles qu'il faut chercher des motifs pour inviter l'homme au bien ou le détourner du mal, c'est dans l'affection & la haine de fes femblables, qu'il a toujours devant les yeux. Des cérémonies & des rits ne purifient point le cœur de l'homme; ils ne font le plus fouvent qu'endormir fa conscience.

Mais on se crut obligé de conduire des peuples groffiers & fauvages par l'enthousiasine, soit parce qu'on vouhut les tromper, foit parce qu'on les regarda comme incapables d'etre conduits par la raifon. Conféquemment la science des mœurs & la politique, chez les premiers favans ou prêtres, fut étayée par des fables. On a lieu de foupconner en effet que les mythologies religieuses, que l'on voit établies dans les contrées diverses de notre globe, ne font que la science primitive & grossiere de la nature & de l'homme, ornée par la poésie, confacrée par la religion, enveloppée de mysteres afin de la rendre vénérable, aux yeux des peuples, toujours bien plus avides du merveilleux que de principes simples & raisonnés. On voulut en tout tems tromper, étonner, aveugler les hommes, pour les engager à remplir leurs devoirs. Une doctrine fimple & raifonnable n'étoit point encore trouvée; d'ailleurs elle n'eût pas été conforme aux vues politiques des premiers instituteurs des nations ; ceux - oi traiterent leurs disciples comme des enfans, qu'il faut séduire par des contes, des récits étonnans, des prodiges. La clarté & la simplicité sont les derniers efforts de la science, & ne conviennent aux hommes que dans leur maturité. " Les hommes, dit Tacite, " font toujours plus portés à croire ce " qu'ils n'entendent point; ils trou-" vent plus de charmes dans les chofes , obscures, que dans celles qui sont " daires & faciles à comprendre. " Euripide avoit dit avant lui , qu'il ya dans les ténebres une sorte de majesté. Lucrece difoit auffi , que la flupidité n'admire que les opinions cachées sous des termes nevsterieux.

Amfi les premieres connoissances, qui furent données aux nations . fortirent communément des nuages de l'imposture. Par une fatalité trop ordinaire, les hommes moins ignorais que les autres sont tentés d'en faire des dupes d'abord, & par la fuite des esclaves. C'est sur cette politique peu sincere qu'est fans doute fondé l'esprit mystérieux qu'on voit regner dans l'antiquité : cet esprit, pendant un grand nombre de siecles, infecta les écrits des philosophes les plus célebres, qui, par état, sembloient faits pour éclairer le genre humain en lui montrant la vérité si nésessaire à son bonheur.

En conféquence de ces principes, les docteurs des nations firent descendre leurs préceptes du ciel; c'est ainsi que Brama présenta aux habitans de l'Indostan une doctrine, des loix & des pratiques, qu'il dit avoir reçues du maitre invitible du monde. C'est ainfi qu'Ofiris, après avoir reçu du ciel l'art de l'agriculture, devint le législateur, le fouverain, & même le Dieu tutélaire de l'Egypte; c'est ainsi que Zoroastre, au nom d'Oromase, régla le culte, les mœurs & les devoirs des habitans de la Perfc. D'après les mêmes idées Orphée instruisit les Grees, & fonda les mysteres d'Eleufis; Numa donna fes loix aux habitans de Rome; Mahomet aux Arabes, &c. Tous ces législateurs, trouwant dans les peuples groffiers une paffion forte pour le merveilleux, un grand respect pour les énigmes & les mysteres. en profiterent habilemeat pour les soumettre à leur empire. Un langage obscur irrite la curiofité, des notions merveilleuses étonnent les esprits & mettent les cerveaux en travail. Semblable au tonnerre, une science entourée de nuages fait confidérer ceux qui se vantent de la posséder; mais si elle leur est avantageuse. elle est inutile ou nuisible aux progrès de l'esprit humain, qu'elle amule fans profit, & qu'elle retient dans

C'est évidemment de l'Egypte & de la Phénicie que les Grees reçurent leur culte, leurs premieres notions sur la nature & sur la morale, en un mot leur philosophie. Pythagore alla chercher la science mystique dans les écoles des

une longue enfance.

pretres Egyptiens & des favans de Chaldée. Platon, après lui, puisa dans la même fource la doctrine ténébreuse & fublime qu'il répandit dans fa patrie. La Grece peu - à - peu se remplit de philosophes & de penseurs, qui s'attirerent de la confidération par leurs fystemes & leurs découvertes, adoptées enfuite par les Romains: ces conquérans les communiquerent aux différens peuples foumis à leur Empire : c'est de leurs mains que les modernes ont recu les connoiffances dont ils jouissent, & qu'ils doivent chercher à perfectionner, à simplifier, à rendre plus claires & plus utiles.

Ainsi les sciences & les talens de l'esprit furent de tout tems en honneur parmi les peuples. Cet ascendant de la science s'est montré dans toutes les contrées de la terre. Depuis un grand nombre de siccles Confucius, par les préceptes moraux qu'on lui attribue, gouverne encore la Chine; sa mémoire y est toujours chere; ses maximes y sont respectées comme des oracles par les féroces Tartares - mêmes, qui plus d'une fois ont subjugué ce vaste Empire; pour parvenir aux places il faut avoir étudié les livres de ce fage, à qui l'on rend un culte . & que l'on a furnommé le roi des lettrés. Ces hommages rendus par une nation à la mémoire de cet homme célebre, prouvent au moins que les Chinois, tout corrompus qu'ils font, se crojent obligés de montrer à l'extérieur de la vénération pour les talens & la vertu, lors - même qu'ils en font totalement dépourvus.

Si pendant pluseurs secles la science fut méprise en Europe, & parut languir dans l'oubli, cet état d'abjection doit être attribué à la confusion & aux troubles produits par les révolutions & les guerres continuclles dont les nations furent agitées. Alors l'esprit humain retomba dans l'ignorance primitive; des guerriers stupides & forcenés ne connurent d'autre mérite que de savoir se battre : les peuples , totalement privés de lumieres & de raison, végéterent dans un abrutissement funeste, accompagné de tous les maux qu'entrainent l'erreur & les préjugés. Les hommes engourdis croupirent dans l'infortune, parce qu'ils manquerent des fecours, des confolations, des plaifirs, des commodités que les fciences & les arts peuvent feuls procurer. Des foldats farouches ne connurent aucunement les avantages inestimables que les talens, le génie, l'industrie, pouvoient fournir à la vie sociale. Les nations furent aveugles & fans mœurs, parce qu'il n'y a que la raifon, fruit de l'expérience ou de la fcience, qui puisse rendre les hommes plus humains ou plus fociables.

Enfin les ténébres de cette longue nuit commencerent à se dissiper; des fouverains amis des lettres, des sciences & des arts, leur tendirent une main fecourable; l'esprit humain, forti de fa longue léthargie, reprit fon activité; les talens furent considérés, honorés, récompensés : dès - lors ils exciterent dans les ames une fermentation vive, une émulation favorable; les mœurs s'adoucirent, la réflexion prit la place de l'impétuofité & de l'étourderie ; l'étude devint l'occupation de beaucoup de citovens enflammés par le desir de la réputation, de la gloire & même de la fortune, à laquelle on vit que les talens pouvoient conduire. Les lettres devinrent au moins un amusement agréable pour un grand nombre de personnes, qui fans elles languiroient dans une oiliveté fatigante.

Aristote disoit, , que les favans

avoient fur les ignorans les mêmes avantages que les vivans fur les morts. Que la science est un ornement dans la profpérité. & un refuge dans l'adversité. La science, suivant Diogene , sert de frein à la jeuneife, de foulagement aux vieillards, de richesse aux pauvres, & d'ornement aux riches. Les fciences & les lettres, dit Ciceron, font l'aliment de la jeunesse & l'amusement de la vieillesse ; elles nous donnent de l'éclat dans la prospérité, & sont une reffource, une confolation dans l'adversité: elles font les délices du cabinet, fans caufer ailleurs aucun embarras: la nuit elles nous tiennent " compagnie, aux champs & dans nos , voyages elles nous fuivent, &c. " Tel est le jugement que portoit de l'é-

tudeun homme d'Etat. à qui fut confié le gouvernement du plus puilfant empire du monde: il devroit faite rougir tant de grands & de nobles qui affectent de méprifer la fcience, la regardent comme inutile & dangereule, & femblent le glorifier d'une ignorance qui fut toujours la fource de l'erreur & du vice. La fcience n'eft en droit de déplaire qu'aux mimpfleurs & aux tyrans,

Scroit- ce donc pour mériter les suffrages des hommes de cette trempe, que quelques gens de lettres ont employé leurs talens & leur esprit à déclamer contre l'utilité des sciences?

Toute science eft une fuite d'expériences ou de faits; les expériences malfaites confituent la faulé science ou l'erreur, dont les fuites sont trés-funestes à l'homme. Les expériences confiantes rétérées, réfichcies, constituent la vraie fcience, & nous sont connoitre la vériet, coujours utile & nécessiries aux êtres de notre espece. Précendre que la fcience est inutile, c'est dire

que les hommes n'ont besoin, pour se conduire en ce monde, ni d'expérience, ni de raison, ni de vérité; ce qui n'est pas remettre l'homme dans l'état sauvage ou dans l'état de nature, mais le placer au - deflous des bêtes , qui ont du moins une dose d'expérience, de raison, de science & de vérité, sufifante pour fe conserver & pour contenter leurs besoins. Les besoins de l'homme, étant plus variés que ceux des autres animaux, demandent plus d'expériences, des connoiffances plus étendues, une raison plus exercée, un plus grand nombre de vérités, sans lesquelles il feroit plus malheureux que les bêtes. L'homme ignorant & stupide n'a pas même les reflources que ce qu'on appelle l'inflinct fournit à des castors.

Ce n'est que par une raison plus cultivée ou par des connoissances plus vastes, que quelques hommes s'élevent au-deffus de leurs femblables. Quelle différence prodigieuse la science & les talens de l'esprit ne mettent - ils pas entre les êtres de l'espece humaine ! Les peuples les plus éclairés font les plus florissans. L'Europe se trouve en état de faire la loi aux autres parties du monde par la supériorité des sorces que la science lui donne; parmi les nations qu'elle renferme, les plus puissantes, les plus actives, les plus industricuses, sont celles qui jouissent de plus de lumieres. Un pays plongé dans l'ignorance est un royaume de ténébres, dont les habitans sont perpétuellement endormis.

L'homme nait en fociété, & continue d'y vivre, parce que la fociété lui eflagréable & néceffaire; il n'efl aucunement deffiné par fa nature à vivre dans les forèts privé des fecours de fes femblables: la vie fociale le forme, le modifie, le fisconne, parce qu'il y jouit de les propress expériences & de celles des autres ; ces expériences développent fa raifon, ou lui apprennent à diltinguer le bien du mal. Déclamer contre la raison humaine & contre la science, c'est affurer que l'homme n'a nullement besoin de distinguer ce qui peut le conferver de ce qui peut le détruire, ce qui peut lui plaire de ce qui peut lui déplaire. L'homme naturel, fabriqué par l'éloquent sophiste à qui l'on répond ici, feroit un malheureux enfant, qui n'auroit aucunes reflources ni pour se procurer le bien - être, ni pour éviter les maux dont il seroit à tout moment menacé. Est - ce done dans l'ignorance & la stupidité qu'il faut chercher des renicdes a la corruption, toujours enfantée par l'inexpérience & le délire?

Une tradition très - peu sensée fait croire à presque tous les peuples, que leurs ancètres groffiers ont du jouir dans des tems éloignés d'un bien-ètre inconnu de leurs descendans. Delà la fable de l'age d'or, que l'on place toujours près du berceau des nations, c'est - à - dire , à des époques où les hommes privés de toutes connoissances & reflources, ignorant même l'agriculture, vivoient comme les bêtes, & se nourrissoient de racines & de glands. Il est bien difficile de croire que ces hommes, fi dépourvus des movens de fatisfaire leurs besoins naturels, aient été ou plus fages ou plus heureux que nous. S'ils n'avoient point de luxe, ils manquoient souvent de tout; s'ils n'avoient point de procès, ils se battoient & s'égorgeoient sans cesse pour la moindre dispute.

L'ignorance du mieux eft, fuivant un ancien, la caufe de toutes les fautes. La vie fociale, en éclairant l'homme, lui fournit des fecours & lui découvre les motifs qui l'engagent à contenir fes paffions; plus il a de Jumieres, & plus

il connoit ses véritables intérêts, toujours liés à ceux de ses semblables; il n'est méchant que parce qu'il ignore ou parce qu'il perd de vue la facon dont il doit se conduire avec ses affociés. Les princes, les grands, les riches, ne font tant de mal fur la terre que parce qu'ils ne font point éclairés, Quelques nations font malheureuses & fans mœurs, non parce qu'elles font trop favantes, mais parce que ceux qui devroient les rendre fages ne veulent pas qu'on les éclaire, afin de pouvoir les conduire à la ruine.

Montaigne, conforme en cela aux idées des détracteurs de la fcience, dit qu'il faut nous abêtir pour nous affagir, anous eblouir pour nous guider. Il nous fait remarquer dans l'ancienne Rome la plus grande ignorance & les plus hautes vertus: mais quelles pouvoient être les vertus d'un peuple injuste & barbare, dont les cruelles mains se baignoient continuellement dans le fang, d'un peuple qui, sous prétexte d'amour pour la patrie, sc permettoit toutes sortes de crimes? La modération & le défintéreffement d'un Curius, la continence d'un Scipion, & quelques vertus particulieres, peuvent-elles contre-balancer les horreurs dont une république de brigands affligea l'univers, & les forfaits qui par la fuite la détruisirent elle-mème? On nous dira que Rome plus éclairée n'en devint que plus méchante; mais nous répondrons, que les armes foibles de la philosophie romaine ne purent jamais combattre avec fuccès les vices introduits par le luxe, ni faire difparoitre la sombre férocité qui toujours caractérifa le peuple romain : cette philofophie, fouvent farouche & rebutante, n'étoit guere propre à lui donner des mœurs plus douces, fur-tout fous l'empire des tyrans, quiacheverent de tout détruire.

Ce n'est pas de l'ignorance, ou de la rupture de l'affociation humaine, que nous devous attendre la félicité des peuples; c'est au contraire de l'accroissement de leurs lumieres, de leur raison plus cultivée, de leur expérience, de leur science, que nous pouvons attendre le perfectionnement de la vie fociale & la réforme de tant d'institutions nuisibles. d'usages insensés, de préjugés puériles & de folles vanités, qui s'opposent au bonheur des hommes. Cette réforme desirable ne peut être que l'ouvrage du temps, qui peu à peu guérit les hommes des folies de leur enfance pour les conduire à la maturité; les efforts redoublés de l'esprit humain sont faits pour combattre les erreurs, & pour diffiper les nuages, qui ont empêché jufqu'ici les souverains & les pouples de donner une attention férieuse aux obiets les plus intéressants pour eux.

Quelques penseurs découragés nons diront peut-être, qu'il est inutile de se flatter d'éclairer tout un peuple ; & que la philosophie ni les principes de la morale ne font pas à la portée du vulgaire. Nous répondrons, que pour rendre une nation raisonnable, il n'est pas besoin que tous les citoyens soient des favants ou de profonds philosophes; il fusht qu'elle soit gouvernée par des gens de bien. Les peuples, suivant Platon, seront heureux quand ils seront gowvernés par des sages. Toutes les sciences sont au-deffus de la capacité du vulgaire; elles lui font pourtant utiles; & les hommes les plus groffiers font journellement usage des principes & des regles dont la découverte n'est due qu'aux plus grands efforts du génie. Démocrite fut, dit-on, l'inventeur de la voûte; cependant nous vovons aujourd'hui des voûtes construites fuivant les regles par de finiples manœuvres. Il faut du génie

pour inventer & découvrir; mais il ne faut que du bon fens pour profiter des découvertes qui ont le plus coûté. Les principes de la fageffe font difficiles à découvrir; mais tout gouvernement bien intentionné peut aifément les appliquer.

La science n'est donc pas inutile au peuple-même : les fages , les gens de lettres, les favants, peuvent être confidérés comme des citoyens deftinés à fournir les esprits, à faciliter les travaux, à combattre les erreurs. Le génie le plus merveilleux peut s'égarer, sans doute ; mais c'est aux lumieres réunies de tous les êtres penfants qu'il appartient d'apprécier, de rectifier, de perfectionner, les idées que chacun offre au public. Les vérités les plus intéreffantes pour la félicité générale sont difficiles à trouver, & ne peuvent être que le fruit tardif des recherches des hommes. Tout écrivain doit être clair, fincere, véridique; c'est au public honnête, impartial, éclairé, qu'il appartient de juger ses idées : des auteurs frivoles confondent communément un vain bruit avec la gloire, & n'obtiennent les suffrages que de ceux qui leur reffemblent. Les hommes qui penfent, les personnes qui ont de la droiture, de la raison, de la vertu, voilà ceux qu'un auteur véridique reconnoit pour des juges compétens. La philosophie, dit Ciceron, se contente d'un petit nombre de juges , elle récuse les jugements de la multitude, qui lui sont toujours suspects, & a qui elle doit deplaire.

C'ett pour les etres pensants de tous les temps, de toutes les nations, qu'un philosophe doit écrire: celui qui n'écri que pour escroquer en passant les suffrages du public, la faveur des grands, les applaudissements de ses contemporains, se rend communément Velelave des opinions régnantes, auxquelles il facrifie lachement & fa raifon . & fes lumieres, & l'intérêt du genre humain. Il faut de l'andace , dit Evenus , pour chercher la sagesse; il faut de la noblesse, du courage, de la franchise, pour l'annoncer aux autres. La vérité seule rend durables les productions de l'esprit; pour plaire à tous les fiecles, il faut une ame exempte de préjugés, dont le regne est variable & de peu de durée. Aristote nous dit, que la plus nécessaire des sciences est de désapprendre le mal. En un mot, pour éclairer les hommes il faut une ame forte, un cœur droit & pénétré d'amour pour l'humanité; il faut de la liberté, de la vertu.

Personne, dit un ancien, ne voit ce que tu fais, mais chacun est à portée de voir ce que tu fais. L'homme de lettres doit régler son intérieur, avant de vouloir donner des préceptes aux autres. On a très-justement comparé le savant, dont les mœurs font déréglées, à un aveugle, qui tient un flambeau dont il éclaire les autres, fans en être lui-même éclairé: fage & favant devroient être toujours des synonymes. Peut-on. en effet, se flatter d'être vraiment savant, quand on ignore les devoirs qui nous lient aux êtres de notre espece? La science, disoit Thalès, muit autant à ceux qui ne favent pas s'en fervir , qu'elle est utile aux autres. Il ne fusht pas de connoître ses devoirs, si l'on ne prouve par ses actions que l'on en est persuadé. Peu des gens sont en état de juger les talents de l'esprit; mais tout le monde est à portée de juger la conduite. Le favant. dans ses écrits, doit se proposer la gloire attachée aux vérités utiles qu'il expose à ses concitoyens; mais ce n'est pas affez de les instruire, il faut encore leur plaire, afin de rendre plus convaincantes les instructions qu'on leur donne.

L'honneur est un reffort effentiel aux

gens de lettres. Les muses, dit Hésiode. Jont filles de Jupiter; elles ne doivent iamais oublier la noblesse de leur origine. Que l'homme de lettres se respecte donc lui-même dans ses rivaux. Rien de plus avilifant pour les lettres, que ces querelles déshonorantes, ces haines envenimées, ces baffes jaloufies, que l'on voit trop fouvent régner entre ceux qui les cultivent. La gloire n'a-t-elle donc pas des faveurs pour tous fes adorateurs? L'envie n'est-elle pas un aveu formel de foiblesse & d'infériorité? Que les favants foient émules, mais qu'ils ne foient ni envieux ni jaloux; qu'ils fongent fur-tout, que c'est se dégrader que de descendre dans l'arene pour amufer, par leurs combats, un vulgaire toujours prèt à déprimer des hommes dont il craint la fupériorité.

Rien ne fait plus de tort aux lettres & aux feitences, que l'arrogance & le ton méprifant que prenuent quelquefois ceux qui les cultivent. La réflexion doit leur apprendre que le mépris & la hauteur font infupportables, & fuffifent pour anéantir les fentiments de gratitude & de bienveillance que les talents les plus rares devroient exciter.

L'homme vraiment éclairé doit être iuste; qu'il rende à chacun ce qu'il lui doit : qu'il montre au rang, à la naissance, au pouvoir les respects & la déférence que la fociété leur adjuge; qu'il honore les grands sans bassesse; qu'il mérite leur estime par une conduite réservée; qu'il ne fasse sentir à personne fa fupériorité; qu'il ait de l'indulgence pour l'ignorant & le foible. L'intolérance & l'orgueil ne peuvent que révolter. Chercher à se faire aimer, & craindre de déplaire, est un devoir qui oblige également tous les membres de la fociété. Il n'y a point de gloire à bleffer , il n'y a point de baffeffe à ménager l'amour-propre de ceux qui font à portée de faire beaucoup de bien aux nations.

Les hommes les plus éclairés devroient le mieux connoître leurs véritables intérèts, & par conféquent se diftinguer par leur fociabilité, leur humanité envers tout le monde, & leur union entr'eux. La discorde, si commune entre les gens de lettres, n'est propre qu'à rendre méprifables des hommes dont le desir de l'estime, de la réputation, de la gloire, doit être le vrai mobile. Le public, souvent injuste, fait communément un crime à tout le corps, des fautes ou des écarts de quelques individus; les vices du philosophe rendent les leçons suspectes; on est toujours tenté de regardet comme un charlatan, comme un hypocrite, celui qui ne met point en pratique les préceptes qu'il donne aux autres.

Les talents de l'esprit sont des armes dangereufes entre les mains d'un méchant; il s'en fert pour bleffer & les autres & lui-même. Épictete vouloit avec ration, que la philosophie fut réservée aux gens de bien : voyant un débauché qui vouloit s'y livrer , à quoi penfes-tu? lui dit-il, songe à rendre ton vase pur avant d'y rien verser. Les plus grands talents se déshonorent & se prostituent, lorsqu'ils sont possedés par des hommes fans mours & fans conduite. Ariftote difoit, que l'avantage qu'il avoit tiré de la philosophie étoit de faire, sans être commandé, ce que les autres ne font que par la crainte des loix. La confcience du fage est pour lui un frein plus puisfant que la terreur. "Les gens de bien , , dit Horace, s'abitiennent du mal par , l'amour de la vertu", c'est à dire, dans la vue d'être contents d'eux-mêmes, de ne pas perdre le droit de s'ai-

mer & d'être aimés des autres, C'est par des mœurs plus honnêtes,

plus

plus fociables, plus décentes, que doivent se distinguer ceux qui par état se destinent à l'instruction des autres. L'habitude de penser, de rentrer en soi-même, de peler les conféquences des chofes, devroit évidemment rendre les hommes plus vertueux à porportion qu'ils out plus de lumieres. Qu'un fat, qu'un étourdi, qui jamais n'a réfléchi, fe rende incommode ou ridicule par sa vanité & fes impertinences, il ne faut pas s'en étonner; mais la vanité, les petiteffes, ne font-elles pas déplacées dans un homme qui ne doit s'annoncer que par l'élévation & la noblesse de sa façon de penser, & par la décence de ses mœurs? L'étude doit apprendre à se défier des élans de l'imagination, à réfilter à ses impulfions fougueufes; elle doit apprendre à raisonner ; elle doit faire naître dans les ames des fentiments plus délicats, plus nobles plus distingués, que dans les ames vulgaires. L'homme d'esprit, doue d'un tact plus En que les autres, doit fentir avec plus de promptitude ses devoirs envers ses femblables, ou ce qu'il faut faire pour mériter leur estime & leur affection. Le vrai favant devroit être le plus fociable des hommes.

Ne croyons pas néanmoins que cette fociabilité doive entrainer l'homme de lettres à chaque inflant dans le tourbil. Il dout de lettre à chaque inflant dans le tourbil. Il dout monde, qui ne feroit propre qu'à le dégoûter du travail & de la méditation. Sans être ni pédant ni farouche, l'homme dont le mêtier et de penfer doit avoir de la dignité, de la réferve dans fes mœurs, & préférer le flence de la retraite aux affemblées bruyante de la retraite aux affemblées bruyante de diffiéres. Le fpédacle du monnde, & foin mouvement varié, ne doit être pour lui qu'un délaffement passiger, & non une occupation fuivite; il peut le rendre intractif e'il y puit de sa idées, des faits,

Tome VII.

des observations propres à fournir de la pature à ses réflexions. Il est utile & nécessaire au philosophe, au moraliste, à l'homme de lettres, de voir les hommes de près, de les bien connoître, afin de donner à leurs ouvrages l'urbanité, à leurs peintures la ressemblance, à leurs préceptes les agrémens, capables de les faire réuffir. Tout écrivain qui ne connoit pas le monde, n'en peut parler pertinemment, & n'en présente que des portraits ridicules & chimériques. Mais il ne faut à l'homme de génie que des coups d'œil rapides pour faisir les obiets & les peindre avec force : un féjour continuel avec des ètres amollis & légers. feroit perdre à ses tableaux les traits males & la teinte vigoureuse de la vérité. Les ouvrages dont les auteurs ne se propofent que de plaire aux grands, aux femmes, à un public frivole, ont rarement l'empreinte de l'immortalité.

En général les favans & les gras delettres ont plus à perdre qu'à gagnet dans un commerce trop fréquent avec les gens du monde: s'ils y acquierent du côté des graces, de la diction, du s'on tous, ils y perdent fouvent du côté de la force, de la profondeur, & fur-tout de la vérité, qui communiement paroit trop auftere & trop grave à des enfans volges, qui ne veulent qu'être amulés, & en la vente de lettre de la communiement monde. Phomme de lettres doit être frivole, badin, fuperficiel, & ne jamais parlet raifon.

Cell encore dans le grand monde que l'homme de lettres, ambitieux des vains fuffrages d'une foule de perfonnages vains & légers, contrade l'habitude du fafte, de la dépenfe, de l'arrogance, do la fatuité, du libertinage & des travers qui lui conviennent fi peu. Il devient avide, envieux, intrigueux, flatteur.

pufillanime. Après lui avoir communiqué leurs vices & leurs folies, les gens du monde ne manquent pas de les lui reprocher avec aigreur & de le couvrir de ridicule.

Voilà comment des hommes faits pour instruire se rendent souvent méprisables, en voulant plaire & amufer au leu de se rendre utiles. Voilà comment les leçons de la fagesse deviennent infructueuses, par l'inconduite de ceux qui les débitent aux autres, fans favoir s'y conformer euxmèmes.

Par un préjugé très-commun dans le monde, la mauvaise conduite des savants réjaillit fur leur doctrine; celle-ci est rejettée lorsque les mœurs de celui qui l'enseigne ne s'y trouvent pas conformes. Il y a loin, comme on dit, du eœur à l'efprit ; un homme peut raisonner très julte, & se conduire très mal. Les mœurs des philosophes, dit Séne-, que, ne sont pas conformes à leurs préceptes; ils ne vivent pas comme , ils enseignent, mais ils enseignent , comme il faut vivre". Ainfi ne vivons pas avec l'homme dont le cœur est mauvais; lifons fes ouvrages, quand nous y trouverons des instructions utiles; rejettons & l'homme & ses ouvrages, quand ils feront dangereux. " Un homme de bonnes mœurs, dit Montai-, gne, peut avoir des opinions fauffes; & un méchant peut prècher la » vérité , voire celui qui ne la croit pas. C'est fans doute une belle har-, monie , quand le faire & le dire vont

Le vrai savant, dont la conduite est fage, jouira d'une fomme de bonheur plus grande que les autres hommes: toujours affuré de trouver en lui-même, & dans la méditation, des moyens de s'ocsuper agréablement, il fera peu fenuble aux passions, aux fantaisies, aux vanités qui tourmentent les êtres frivoles dont le monde est rempli : satisfait des plaisirs tranquilles du cabinet, & des richesses que l'étude rassemble dans son sein, il peut à volonté se procurer des jouissances inconnues de la grandeur ignorante & superbe ou de l'épaisse opulence. L'ambition, la cupidité, les voluptés, la débauche, ne toucheront point celui qui se suffic, & qui, comme Bias, porte ses richestes en lui-meme. A la vérité , dit Epicure , le sage est sujes aux passions, mais leur impétuosité ne peut rien contre fa vertu. S'orner l'esprit, c'est acquérir par l'é-

tude un ample fond d'idées, que l'on peut à chaque instant contempler à son gré. La retraite, si pénible pour les hommes diffipés, fait les délices de l'homme de lettres, qui, semblable à l'avare. augmente en secret son trésor à tout moment; le tumulte du monde lui déplait; le vrai favant n'a qu'à perdre dans le commerce des êtres qu'il y rencontre. Ses livres, ses rédexions, la conversation de ses pairs, suffisent au bonheur de celui qui s'est exercé l'esprit; il jouit à chaque instant de la contemplation des richestes que chaque jour il dépose dans fa tête; fans fortir de lui-meme il confidere le spectacle varié de la nature, le jeu des patitions & des actions des hommes, le tableau des viciffitudes de ce monde, les révolutions continuelles auxquelles les choses humaines sont expofées; il possede des biens que ni l'injustice de la tyrannie, ni les caprices de la fortune, ne peuvent lui enlever. L'étude procure, à l'homme qui penfe, une fatisfaction douce, que l'on peut comparer à celle de la bonne confcience; elle le met toujours en état de rentrer avec plaifir en lui-même & de fe paffer des vains amusements, si nécessaires. aux personnes qui ne peuvent converfer avec elles-mèmes.

Cependant n'en croyons pas les maximes outrées d'une philosophie sauvage, qui défendroit à l'homme de lettres de fonger à fa fortune. N'écoutons pas les déclamations des cyniques qui font un devoir au fage de renoncer aux richesses, sous prétexte que ce sont des biens trompeurs & périffables. L'aifance acquise par la science & les talents ne peut être blamée; l'homme fenfe doit éviter l'indigence qui, le mettant dans une trop grande dépendance, l'exposeroit souvent à se déshonorer par des basseises. La vraie sagesse ne consiste pas dans un mépris farouche pour ce que les hommes estiment & réverent; elle consiste a ne s'y point attacher trop fortement. & à conferver une constance qui faise foutenir avec moins de peine les rigueurs de la fortune. La fingularité, la négligence, la faleté, l'impoliteile, l'indécence, n'annoncent point un philofophe, mais un fanatique, un insense, un esprit foible qui est la dupe de sa propre vanité, ou un hypocrite qui veut tromper les autres par une grandeur d'ame fimulée.

Si l'utilité fociale ell le fondement de la confidération due aux talents de l'efprit, le favant doit fe propofer de méricer les fuffrages de fis concitoyens put des travaux dont il réluite des avantages réels pour la fociété. C'eft en infitraitant ou en amufant, que l'homme de lettres peut se rendre cher & parvenir à la réputation qu'il defire.

"Rienn'eft plus doux, dit Ciceron, que d'inftruire & de former les efprits". L'homme éclairé, l'homme de génie, exercent dans le monde une autorité qui, fondée fur la vérité, devient irréfilible. Suivant Plutarque, le philofophe Ménédéme comparoit les gens de lettres qui se livrent à des études inutiles ou frivoles, aux amants de Pénélope, qui, ne pouvant épouser la maitresse, se livroient à la débauche avec les suivantes. "Cest ains , disoit-il, que ceux " qui n'ont pas la force d'atteindre à la

, qui n'ont pas la force d'atteindre à la philosophie, se consument de travail fur des objets futiles & peu dignes de

" lui être comparés". Dans les nations corrompues & foumifes au despotifine, l'esprit est obligé de se porter sur des objets strivoles, & le génie ne s'exerce que sur des bagatelles. La Gloire, dit Phedre, est une folie, sons trojen la trouver dout ce qui n'est soint suite.

Les opinions souvent nuisibles & fausses, ainsi que les mauvaises mœurs établies dans la société, contribuent quelquefois à pervertir les gens de lettres, & tournent leurs esprits vers des objets inutiles ou dangereux. C'est ainsi que la déprayation publique fait éclore des productions obscenes & lubriques, qui procurent à leurs auteurs une célébrité malheureuse, faite pour les dégrader aux yeux des honnètes gens. N'est-ce pas se rendre bien coupable que d'employer ses talents à la corruption de la jeunesse, à la propagation du vice? Quels reproches ne devroit pas se faire un écrivain, dont les ouvrages féduifants font de nature à faire germer des passions funeltes jusques dans la postérité la plus reculée? combien odieuse est une immortalité, que l'on prétend acquérit par un empoisonnement perpétué du cœur humain!

La morale & l'équité ne permettent pas non plus de placer parmi les favants & les gent de lettret ces critiques impudents, de mauvaité foi, armés par une baffe jaloufic, qui femblent déclarer la guerre aux grands talents, qui déchirent les favants dittingués, & les immolent à la rifée d'un public envieux & ma172

lin que le mérite offusque. Des écrivains de cet affreux caractere ne peuvent être regardés que comme des ennemis des sciences, des lettres, des progrès de l'esprit humain. Ce sont de vils complices de l'ignorance jaloufe, de l'imposture inquiete, de la tyrannie allarmée, qui, pour dominer fur la terre, voudroient y faire régner une nuit éternelle. Est-il une occupation plus infame que celle d'amuser le public aux dépens des citoyens qui l'éclairent, qui le servent utilement, qui méritent toute fa reconnoissance? Pour être vraiment utile la critique doit être juste, instructive, polie, jamais il ne lui est permis de dégénérer en une fatyre offenfante & personnelle.

Les amusements que l'homme de lettres procure , doivent être intéressants , & contribuer fans cesse à la félicité publique: ceux qui n'ont pour objet que de charmer les ennuis de quelques êtres légers, de flatter les vices du bon ton. d'exciter à la débauche, de favoriser les mauvaifes mœurs, d'encenfer la tyrannie, ne méritent que l'indignation & le mépris. Pour être en droit de présendre à une estime fondée, les différentes classes de la république des lettres devroient, par des routes diverses, tendre invariablement à l'utilité générale : c'est sur les droits de la vérité, & fur les avantages qu'elle fournit aux hommes, que la considération des gens de lettres peut être folidement établie.

La poésie, qui se propose de plaire par fes images, au lieu de nous peindre des passions estéminées, des amours méprifables, devroit intéreffer l'imagination des hommes pour la vérité, en l'ornant de couleurs les plus capables de toucher.

La tragédie, pour être utile, doit infpirer de la frayeur pour les crimes des rois, dont les passions déchaluées produisent si souvent des catastrophes aussi cruelles que terribles: elle devroit faire trembler les tyrans, & rendre cheres aux citoyens la liberté & la vertu, fans lesquelles nulle société ne peut être heureuse & florissante.

La fatyre, tant de fois employée pour immoler à la malignité publique des citoyens qui ne font qu'à plaindre, devroit épargner les personnes, & faire rougir le vice des défordres & des travers dont il se rend coupable. La satyre générale est utile & louable; la sature personnelle ett inhumaine & puniffable.

La comédie, destinée à faire sentir aux hommes le ridicule de leurs vices. de leurs défauts, de leurs travers, ne devroit jamais se permettre de les saire rire aux dépens de la raison, de la décence & des niœurs, pour lesquelles tout devroit inspirer le respect le plus

Les romans, qui trop communément ne servent qu'à faire germer & nourrir dans de jeunes cœurs des passions dangereuses, devroient au contraire mettre la ieunesse imprudente en garde contre des foiblesses capables d'influer fur le bonheur de la vie.

L'éloquence, dont trop souvent on abuse pour tromper & séduire, dans la bouche de l'homme de bien ne doit fervir qu'à perfuader la vérité qu'à échauffer les cœurs des hommes de l'enthoufiafme du bien public & des vertus fociales, qu'à leur inspirer de l'horreur pour le mal & du mépris pour les objets qui les détournent du chemin de la félicité.

Mais dans un monde occupé de futilités, la fageffe, la morale, la philofophie, la vertu même, deviennent fouvent ridicules aux yeux d'une foule de beaux esprits : accourumés à confirmer le public dans ses solies habituelles, ils femblent craindre les approches du regne de la raison. On pourroit comparer leur conduite à celle de ces femmes de mauvaife vie, que l'on voit se désoler lorsque les dupes, qu'elles amufoient autrefois, commencent à songer à leurs affaires, & renoncent à leurs folies pour prendre une conduite plus sensée. Les nations font inondées de productions qui rarement ont pour objet les intérets de l'homme. Emportés communément par l'imagination, les gens d'esprit dédaignent les études profondes, qui ne peuvent être que les fruits lents de la réflexion. Rien ne s'oppose plus aux progrès du bon esprit que le bel esprit : la raifon est souvent aux prises avec ceux qui pourroient le micux feconder ses efforts. D'un autre côté la république des lettres s'avilit quelquefois aux yeux des gens du monde, par la conduite peu raisonnée de quelques-uns de ses membres, qui semblent prendre à táche de perfuader au public, que la science & les talents sont incompatibles avec la bonté du cœur & le fang froid de la raifon.

Ainsi que les Etats libres, la république des lettres est souvent divisée en factions, qui l'affoiblissent, & l'expofent au mépris de ceux dons elle devroit fe faire respecter. Que peuvent penser les grands, les gens du monde, quand ils voient les gens de leteres maladroitement occupés à se démolir les uns les autres , & a contrarier les efforts de la raison lorsqu'elle tache de détromper les hommes de leurs folies? Tandis que le philosophe présentera des principes évidents, un bel esprit déclamera contre la vérité qui lui paroit trop triffe, contre la morale qu'il traite de lugubre, contre la fagesse qu'il trouve trop severe : un autre exagérera l'incertitude de nos connoidinaces, & confolera la fotifie, en l'adurant que les meilleurs efpiris n'en favent pas plus que les autres i d'autres, en fain jetteron du ridicule flur lles découverres les plus unies ; les ouvrages pro- fonda ferout regardés comme técubreux, comme les productions d'une métraphyque obfurve & de quelques cerveaux creux. Enfin les vérités les plus intéréfaines demoureron enfevelies dans l'oubilités en les montes de les commes de l'étique obfurve d'un faux brillant, auquel le vulgaire attache le plus fouvent d'un faux brillant, auquel le vulgaire attache le plus grand prix.

Les ornements du style ne doivent point être négligés; les graces sont propres à rendre la vérité plus touchante : mais ces ornements font la forme, qui doit céder au fond. Le favant qui a profondément pensé, n'a pas toujours le talcut de bien écrire : de-même que celui qui poffede ce talent si vanté, n'a pas toujours péniblement médité. Quoi qu'il en foit, recevons le vrai avec reconnoissance, de quelque façon qu'il nous foit présenté; & souvenons-nous que le mépris de la vérité est le caractere diftinctif des imposteurs, des charlatans, des ignorants, & fur-tout-des tyrans, des ennemis du genre humain, personnages avec lesquels les gens de lettres ne devroient jamais fouffrir qu'on les confondit. Cenx d'entr'eux qui haiffent & décrient la vérité, font des infenfes qui détruisent les fondements de leur propre gloire; elle ne peut être folidement établie que sur l'utilité & sur la vérité, que tant d'aveugles ont la folie de

déctier.

Gémissons de ce désordre, & necessons point de répéter, que les gent de lettres devroient se distinguer par leut concorde, & s'unir pour concourir nux vues de la morale & de la saine philosophie, dont le but invariable ne peut être que de rendre les hommes meilleurs. Les connoissances & les lumieres ne sont rien, si elles ne contribuent au bien-ètre de la société; la gloire qu'elles obtiennent n'est rien, si elles ne nous procurent une félicité durable ; les sciences font méprifables lorsqu'elles font itériles : elles font déteftables quand elles contredisent la vraie morale, qui de foutes les sciences nous intéresse le plus. Il n'y a, dit Quintilien, que la sensibilité de l'ame qui rende vraiment éloquent & discret. Un intérêt tendre pour l'humanité doit animer les gens de lettres : c'est Phomme qu'ils doivent éclairer, attendrir fur fon propre fort, échauffer pour la vertu; parce que la vertu feule peut bannir les malheurs dont il est la victime . & le mettre en possession du bonheur vers lequel il ne cesse de soupirer. L'étude, selon Pope, la plus importante pour l'homme, c'est l'homme.

L'amour de la gloire, le defir de plaire & d'être estimé des gens de bien, font & doivent être les grands mobiles des gens de lettres & des favants : leur faire un crime d'aimer la gloire & de courir après la renommée, c'est leur reprocher de ne point agir fans motifs. Rien de plus louable que de vouloir se faire considérer par des talents vraiment capables de contribuer au bien de tous. Mais l'homme de lettres manque son but dès qu'il n'est point utile; il ne peut etre utile s'il ne présente pas aux hommes des vérités dignes de les intéreffer. Des riens brillants, des productions agréables, des ouvrages éphémeres, peuvent avoir des fuccès momentanés; une réputation factice, conservée par des cabales, des intrigues, des menées, des bassesses, des complaifances, peut durer quelque temps; mais la gloire solide, la considération permanente, l'immortalité, ne font réservés qu'aux ouvrages dont le gente humain recueille en tout temps les fruits délicieux. Tout homme qui dans ses écrits ne cherche qu'a plaire à fon fiecle; ou qui ne fonge qu'à fa fortune, fera difficilement passer fon nom à la posser;

Hommes vraiment illustres & respectables quand yous travaillez au bonheur des nations; favants & gens de lettres, qui par des voies diverses cherchez la renommée, fongez qu'elle n'est que l'affection & l'estime publique, & que ces fentiments ne sont dus qu'à la vérité . à l'utilité, à la vertu. Que votre conduite apprenne donc à respecter les fonctions honorables que vos talents vous font remplir au milieu de vos concitovens. Respectez-vous vous-mêmes; souvenezvous de votre propre diguité; éloignezvous de la baffeffe & de la flatterie, qui yous aviliroient aux yeux d'un public jaloux de vos prérogatives. Abjurez entre vous ces querelles déshonorantes, qui ne peuvent amuser que la malignité de vos envieux. Unissez-vous pour combattre l'ignorance, les vices & les folies qui désolent la terre & s'opposent à la félicité fociale. Mais en attaquant les travers & les erreurs des hommes, ménagez leur amour propre, afin de rendre vos leçons plus efficaces; craignez de bleffer ceux que vous voulez guérir.

Philosphes! votre fonction fublime eft de méditer Phomme, de lui découvrir les replis de fon cœur, de lui montrer la vérité fans laquelle il ne peut obtenir le bonheur. Orateurs! que votre éloquence, nourrie par la philofophie, arrache Thomme à fes creurs, à fes penchants vicieux, l'attendriffe fur Lui-mème, & porte dans fon cœur la compailion, l'humanité, l'affection qu'il doit à Es femblables. Hildreines férvez-vous des recherches du fage & des couleur de l'Éloquence, pour nous peindée

avec vigueur & vérité l'intéressant tableau des vicissitudes humaines. Poëtes! empruntez les lumieres de la fagesse, la force de l'éloquence, les leçons de l'hiftoire, pour orner la vérité des charmes dont l'imagination est capable de l'embellir. Laitlez-là ces chants frivoles & dangereux qui, trop fouvent, n'ont eu pour objet que de rendre le vicc aimable & d'inspirer du mépris pour la vertu. Erudits & favants! ceffez de fouiller une antiquité ténébreule, pour n'v trouver que des choses inutiles aux races préfentes. Penseurs ! ne vous enfoncez plus dans l'affreux labyrinthe d'une méraphyfique tortueuse, dont il ne peut réfulter aucun bien pour notre espece : portez plutôt la subtilité de votre esprit fur des objets conformes à notre nature, & que nous puissions faisir. Physiciens! naturalistes! médecins! renoncez aux vaines hypotheses; ne suivez que l'expérience, elle vous fournira des faits, dont l'ensemble pourra former un svstème fur, vraiment utile au genre humain. Jurisconfultes! abandonnez enfin les fentiers bourbeux de la routine; dégagez-vous des lizieres de l'autorité; cherchez , dans la nature même de Phomme, des loix conformes à son ètre, vous y trouverez une jurisprudence morale, juste, simple, facile, dont les peuples ont un fi grand hefoin.

Enfin, quelle que foit la route où vos talents vois s'ettert, que chacun de vous, o favants! fe propofe l'utilité de l'homme, le bien public, les intérêts de la fociété, le bonheur de l'univers, à qui vos lesons font deflinés. Votre but étant le même, que perfonne ne déaigne ou ne déprime les travaux de fes affociés. Le champ de la fcience n'éthil pas affez valté « fertile, pour que chacun de vous puiffe y cueillir des lauriers ? Bannifez donc, ò hommes uti-

les! la discorde qui nuiroit à vos succès : que vos ames nobles & généreuses se mettent au-deffus des baffeifes de l'envie. des pétitesses de la vanité; la jactance & le charlatanisme sont indignes de vous. C'est au public qu'il faut laisser le foin de vous louer. Souvenez-vous que les lettres & les sciences doivent rendre l'homme plus humain, plus doux, plus fociable; & n'oubliez jamais que votre modestie, votre retenue, votre politeffe & vos mœurs, peuvent feules engager le public à vous pardonner vos talents, vos bienfaits, votre supériorité. En fuivant ces maximes, vous mériterez l'amour, l'estime, les suffrages de vos contemporains; & vos travaux utiles feront passer votre gloire à la postérité, qui jouira, comme nous, de vos travaux immortels.

L'espérance & le desir de l'immorta. lité, que tant de gens ont regardé comme une vaine chimere, une folie, une fumée, font pourtant des motifs qui ont de tout temps aiguillonné puissamment les hommes de génie : ces passions sont fondées fur l'idée qu'ils se font faite des droits que leurs travaux leur donneroient fur l'affection, l'estime & la reconnoissance des races futures. N'anpellons donc point une chimere ce qui est un bien réel pour celui qui en jouit an dedans de lui-même à chaque instant de sa durée. La bonne conscience procure à l'homme de bien un bonheur trèsvéritable & très-folide, quoiqu'il n'en jouisse que par l'imagination, qui lui montre ses droits à l'affection des autres. hommes. L'idée de l'immortalité n'est une chimere que pour ceux qui n'ont ni le courage ni le droit d'y prétendre.

L'affection & les louanges de la postérité sont des dettes, qu'elle acquitte souvent pour ses injustes peres; elle ne peut en priver ceux qui ont procuré de grands avantages, de grands plaisirs, de grandes vérités au genre humain. Par un privilege spécial attaché aux gens de lettres, l'écrivain distingué conferve tous ses droits au-delà même du trépas. Un ouvrage vraiment utile ou agréable est un bienfait perpétuel; il oblige les races les plus éloignées. La mort, qui plonge souvent dans un oubli total tant de personnages superbes . ne détruit pas les rapports de l'homme de génie avec le genre humain, & n'anéantit point nos devoirs envers celui qui a daigné nous instruire ou nous amuser. Ne serions nous pas injustes, ingrats, infenfés, si nous refusions de cherir la mémoire de ceux qui chaque jour nous procurent d'heureux moments?

Il fubliste encore un commerce tendre entre nous & les fages de l'antiquité. Nous lisons avec reconnoissance les ouvrages immortels des Homere, des Ciceron, des Virgile, des Sénéque: nous leur payons fidélement le tribut qu'ils ont dù se flatter d'obtenir de nous. Indépendamment du profit & du plaisir que nous retirons des écrits de ces illustres morts, l'intérêt actuel & permanent des nations veut que nous rendions des hommages aux bienfaiteurs du genre humain. C'est encourager les vivants que de louer les morts : quoique leurs cendres froides soient insensibles à nos éloges préfents, ils en ont joui pendant leur vie, & ils fervent de fiecle en siecle à conserver la flamme du génie, a la transmettre à ceux qui pourront les imiter.

Enfin l'idée de l'immortalité, ou de la reconnoiffance future, est faite pour confoler le grand homme de l'ingratitude, de l'injustice, de l'envie de fes contemporaius. La confeience d'avoir bien fait le dédommage des louanges qu'on lui refuse; il entend celles de l'avenir; parce qu'il fait que les hommes sont toujours justes pour des biensaiteurs dont ils ne craignent plus la supériorité.

Après avoir expolé les devoirs des hommes que leurs talents "destinent à instruire seurs concitovens, la morale ne peut pas omettre les devoirs de ceux qui exercent les beaux arts, dont l'obiet est d'agir sur les sens, de les remuer agréablement, d'amuser & de délasser les citovens de leurs travaux, de porter des idées flatteufes à l'esprit. Il se trouve une affinité marquée entre les lettres & les productions des arts : la peinture, dit Horace, eft comme la poesse. Lorfqu'elle nous montre des actions, ne faitelle pas la fonction de l'histoire? lorsqu'elle les présente de maniere à nous émouvoir vivement, n'agit - elle pas comme l'art oratoire, dont le but est de remuer nos passions?

Ainfi, de même que les gens de lettres, les artistes doivent dans leurs travaux divers se proposer un but moral; qu'ils sentent leur pouvoir; qu'ils apprennent à se respecter eux-mêmes; qu'ils se regardent comme des citoyens, non feulement faits pour amufer, mais encore pour instruire; qu'ils aient en vue un objet plus noble & plus grand que de flatter la vanité ou la dépravation de l'opulence; qu'ils éprouvent la louable ambition d'etre utiles aux hommes & de les rendre meilleurs. Pourquoi l'artiste habile, dont les ouvrages font penser, & laissent dans les esprits des traces profondes & durables, ne chercheroit-il pas à éclairer en même tems qu'il fait plaire ?

Les grands artiftes chez les Grees furent des citoyens confidérés. Ils n'étoient point regardés comme de vibre mercenaires: nourris dans les écoles de la philofophie, admis à la converfation

des

des favants, ils avoient occasion de médiere leur art, de perfectionner leurs talents, & par-là de les porterà ee degré de fublimicé qui faite désfejori des artifles modernes: ceux-ci, trop souvent privés des lumieres que procure une éducation soignée, étrangera à l'instruction, peu fulceptibles de méditation, fontrarement capables de donner à leurs ouvrages cette noble simplicité, cette énergie, cette vie que l'on admire dans ceux, des ancients.

Pour faire de belles chofes l'artiflé doit être instruit, doit avoir réfléchi fur son art, doit connoître les objets qu'il se propose d'imiter, ensin doit fans ces connoissances il ne seroit qu'un automate, qui travailleroit au hazard y dépourvu de principes il ne pourroit immais être sit de réulifro ude plaire.

C'est sur les cœurs des hommes que l'artiste éclairé doit se proposer d'agir ; mais il ne se permettra jamais de les corrompre. Ainfi, au lieu de puifer fes fujets dans une mythologie souvent lascive & criminelle, au lieu de nous représenter sans cesse les amours d'une foule de Divinités, de Nymphes, de Satyres impudiques; un peintre plus décent & plus moral nous retracera quelques traits mémorables de grandeur d'ame, de bonté, de justice, d'amour pour la patrie, que lui fournit l'histoire, & dont il faitira les côtés les plus frappants. Les productions des arts deviendroient pour nous des leçons, si elles ne nous offroient que des objets capables d'exciter à la vertu; elles feroient alors bien plus d'honneur, fans doute, foit au pinceau du peintre, foit au eiseau du sculpteur, soit au burin du graveur, que les déreglements confacrés par la religion impure des Grecs & des Romains, ou que des nudités indécentes

Tome VIL

que, fant respect pour les mœurs, nous voyons fouvent étalées dans les palais, ainsi que dans nos carrefours & nos rues. Quels reproches ne devroiteurs de faire des artilles, qui ne se fervent de leurs talents que pour infecter les perits d'inages obseues. & faire éclorte dans les cœurs des passions dangerentes des perits d'inages obseus des parties per les recurs des passions policées où les mœurs de la jeunest de voient être frigieuellemen garanties, foutfire-t-on que tant de causes concoutent à les mopositomer?

Mais dans les nations corrompues les bonnes mœurs ne font comptées pour rien; des artifles privés eux-mêmes d'éducation, de lumieres & de mœurs, ne peuvent plaire à une multitude dépravée qu'en lui préfentant des objets coufor-

mes à ses goûts pervers.

Dans une fociété fagement ordonnée, tous les tulens fé donneroient la main pour exciter & nourrir les difopéitoiss avantageufes au public, & pour étoufier celles dont il peut réfulere du défordre & des crimes. Ceft alors que les arts deviendroient vraiment effimables; ils s'honoreroient bien plus en traufinertant à la poftérité la reconnoiflance publique pour les grands hommes, la présent de la mémoire de tant det yrans odieux, de présendus héros, de conquérants déteflables qu'elle devroit oublier.

Que les artilles apprennènt donc à devenir des citopen surles; qu'ils fintent leur dignité; qu'ils s'affucient avec les philosphes, les oracteurs, les échvains illutres; qu'ils méditent les reffources de l'art. qu'il se faifent fervir au bien public. D'accord avec le poete, que le muficien, au lien d'amollir les ames par les accents effeminés d'une passion rebattue, fase entendre à ses concitoyens ces sons males, cette harmonie jadis si puissante dans la Grece. Que la musique, par ses modes variés, excite tantôt le courage, la force, la grandeur d'ame; tantôt qu'elle porte la confolation, la pitié, le calme dans nos cœurs; enfin qu'unie à des paroles convenables elle leur prête une expression plus animée, & les rende capables de faire naître des sentiments agréables conformes au hien de la fociété

L'art du muficien montre une analogie très-marquée avec celui de l'orateur & du poète. Pour rendre les paroles plus expressives & plus fortes, qu'il se pénetre lui-même des sentimens qu'il veut faire paffer dans les autres. D'où Pon voit que l'instruction & la réflexion ne lui font pas moins essentielles qu'aux peintres, & aux autres artilles dont nous avons parlé. Faire de la bonne musique, c'est peindre à l'oreille, c'est ? exciter des fenfations que l'expérience & la réflexion ont montré capables de produire des fentimens desirés dans les auditeurs. Un musicien qui n'a pas la connoissance de l'homme & des movens de le remuer, n'est qu'une pure machine, un instrument sonore.

Ainfi ne foyons point furpris fi les grands muliciens font rares. Beaucoup de gens poisedent les regles de la musique, mais ignorent les moyens de les appliquer. Bien des artiltes, à force de travail, font parvenus à vaincre les plus grandes difficultés, & à s'attirer par-là l'admiration du vulgaire; mais cette musique purement méchanique ne suppose que des dispositions naturelles oppiniatrement exercées; elle n'annonce ni génie ni réflexion; elle n'est pas faite pour produire fur les ames les grands effets que l'on pourroit attendre du muficien qui a fenti & médité le pouyoir de fon art,

On met encore communément la danfe au rang des arts libéraux. Indiquée par la nature des fluides de notre corps, dont les mouvements font périodiques, nous la trouvons établie chez tous les peuples de la terre, tant fauvages que policés ; quelques-uns l'ont confacrée ou divinifée en l'alliant au culto religieux; d'autres religions la proferivent comme un exercice contraire aux moure.

Si nous considérons la danse comme exercice, elle est utile à la fanté, elle rend l'homme plus dispos, elle lui enfeigne à fe mouvoir avec adresse, à fe tenir d'une maniere plus ferme, à marcher avec furcté, à se montrer dans tout son avantage, à se présenter avec grace, c'est-à-dire, d'une façon qui annonce une éducation cultivée, conforme aux manieres adoptées par la fociété. Sous ce point de vue la danfe ne peut être blamée; utile pour nous-memes, elle nous rend plus agréables aux au-

Mais la faine morale ne peut porter qu'un jugement defavorable de ces danfes, qui ne préfentent aux veux que des attitudes indécentes, propres à faire germer dans l'efprit des deux fexes des pensées déshonneres, des desirs déréglés. On ne fauroit se cacher les dangers auxquels la jeunesse est trop souvent exposée dans ces assemblées confuses où l'innocence, étourdie par le tumulte, fait de très-fréquents naufrages, où des passions criminelles chercheut & trouvent tant de moyens de se fatisfaire. Les danfes de ce genre font des aventures périlleufes, auxquelles des parents vertueux craindront de livrer une jeunesse imprudente; ils scntiront que la raifon ne peut les approuver. Conforme en cela aux regles de la morale la plus severe, la morale de la nature exhortera toujours les hommes à fuir les dangers. D'après la perverfité des mœurs établies dans bien des nations, les gens même les plus corrompus féront forcés de convenir que la danfe est un écueil auprès duquel la vertu vient fouvent échouer.

Concluons de tout ce qui est dit dans cet article, que la science est utile & nécelfaire aux nations; que ceux qui les instruisent sont des citovens dignes d'être honorés, chéris, récompensés; que les détracteurs des connoitfances humaines, les oppreffeurs des lumieres, les contempteurs des lettres, sont des insensés qui méconnoissent & les biens qu'elles font aux hommes & les dangers de l'ignorance, qui fut toujours la fource des malheurs de la terre. Tout a dù nous prouver que la méditation, la réflexion, l'étude, font nécessaires, non-seulement dans les sciences & les lettres, mais encore dans les arts. Enfin tout a pu nous convaincre que les favants, les lettrés, les artiftes, ne doivent jamais perdre de vue la morale & la vertu, dont, pour etre vraiment utiles, ils devroient, chacun à sa maniere, inculquer les lecons. C'est, ainsi qu'en augmentant de iour en jour la maffe des lumteres ou des vérités, ils pourront se flatter de contribuer au bonheur de la vie sociale.

GENS de corps, de corfage, de pote, de main-morte, Droit féod., en maticie de droits feigneuriaux, font les roturiers, les vilains, les perfonnes de fervile condition. v. MAIN-MORTE, MAIN-MORTABLE.

On comprend encore sous ce nom, les églises, chapitres, colleges & autres corps & communautés ecclésiastiques ou laïques, ainsi appellés per auxiphra-sum, parce qu'ils ne meurent jamais.

Mortuan manun folen vocare ecclifons, civitaten, aut collegium, vel duila quodcumque corput, five feculare, five ecclefiglicans, bonorum espass, quod ideò
manut mortua mucupatur, quod fuel
mortua muncupatur, quod fuel
mortua mortua muncupatur, fita
buijufinodi corput non moritur net en
acturi ; E hect omuse perfona ex quibus
confifit moriantur E mutentur, iden
femper permaset. Dumouliur

Dans les premiers tems, les eccléfiattiques posificant ficht écoient obligés perfonnellement au fervice militaire; mais comme l'exercice des armes ne convenoit point à une profeifion fi fainte, ils en furent affrachis, à
condition de payer au fouverain une cettaine finance, qu'on appelle d'orit d'amortifirment, & au feigneur le droit d'amortifirment, & au feigneur le droit d'amortifirment, & au feigneur le droit d'amorte font quaphle de pufféler toutes
fortes d'héritages féodaux nobles ou
roturiers, moyennant l'acquittement
defittes finances, (R.)

GENS DU ROI, Droit public de France, elt un terme générique qui dans une fignification étendue comprend tous les officiers du roi de France, foit de judicature, de finance, ou même d'épée.

Par exemple, le roi de France en parlant des officiers de son parlement, les qualifie de nos gens tenant la cour de parlement.

Dans Yufage préfent & le plus ordinaire, on n'entend communément par les termes de gent du roi, que ceux qui font charges des intérêts du roi & du ministere public dans un siege royal, tels que les avocats & procureurs généraux dans les cours souveraines, les avocats & procureurs du roi dans les bailliages & senéchausses, & autres sieges royaux. GENTILHOMME, f.m., Droit publ., mobilis genere, fignific celui qui ett no-ble d'extraction , à la différence de celui qui ett annobli par charge ou par lettres du prince , lequel est noble fans ètre gentibonme; mais il communique la noblesse à fes enfans, lesquels deviennent rentithonmes.

Quelques-uus tirent l'étymologie de ce mot du latin gentiles, qui chez les Romains fignifioix ceux qui étoient d'une même famille, ou qui prouvoient l'ancienneté de leur race. Cette ancienneté que l'on appelloit gentilitats, étoit un titre d'honneur; mais elle ne formoit pas une mobielte, telle qu'el parmoit pas une mobielte, elle qu'el parmoit pas une mobielte, s'elle qu'el parle d'étoit même pas héréditaire, de ne paffoir pas les petits-enfins de celui qui avoit été annobil par l'exercice de quelque magifirature.

D'autres veulent que les titres d'Acopers de gentibbonnes sync téé empruntés des Romains, chez lefquels il y avoit deux fortes de troupes en conidération, appellées fontarit & gentiler. Il en eth parlé dans âmmian Marcellin, fous le regne de Julien l'apollat, qui tout allegen, lefquels favoir prerior non adelle nec gentiles, per municipia ditributo.

Aijiribiitos,

Enfin une troisieme opinion qui paroit mieux sondée, que le terme de gensilsbommes vient du latin gentis bomines, qui signifioit les gens dévoués au service de l'Etat.

Les gentilhonmes jouissent de plusieurs privileges qui seront expliqués

au mot Nobles.

GENTILIS, Alberic, Hift Litt., fils ainé d'un savant médecin Italien, qui ayant goûté les opinions des réformés, fe transplanta en Allemagne, & frere de Scipion Gentilis, naquit à Castello di San-Genefio, dane la Marche d'Ancone, l'un 1517, & fit profetiur en droit à Oxford; il mourut à Londres le 19 Juni 1608. Il a fait, r'', trois livres de Legationibus, Londini, 153 8 138; i Hamovrie, 1607, in-d'. L'auteur ett tombé dans plulieurs erreurs. Il foutient que les regles du droit romain doivent être celles du droit des gens, & qu'elles le font véritablement, c'elt à-dire, qu'un Exta a jurifdiction civile & criminelle fur un ambaffadeur pour tout ce qu'il a fait ou commis pendant fon ambaffade.

2°. Trois livres de Jure belli. Lugd. Bat. 1589. in-4°. Hanovrie. 1598 de 1612, in-8°. Alors perfonne n'avois encore pénétré si avant dans les principes du droit naturel & du droit des gens. Grotius a beaucoup profité des

lumieres de Gentilis.

3°. Difputationer tres de poteflete Regit abfoltaté, de minou regnorum Britannies, Ed de vi civium in regent femper injuffà. Londini, 1605; in -42°. Notre auteur fe déclare hautement pour le pouvoir abfolto des rois, contre l'injuftice inféparable de la réliftance aux rois. Ce titre. De vi m Regun femper injuffà, marque allez combient ce judicieux écrivait étot éloigné des maximes républicaines, au milieu de la monarchie du monde où elles regnent le

4°. De libris Juris Canonici, in-4°. Helmstadii, 1674. C'est une très-bonne hiltoire du droit canonique.

Gentlis, Scipion, High Litt., frere du précédent, homme d'une profonde érudition & d'une politeffe aimable, nàquit en 1563, & quitta l'Italie avec fon perc; il étudia à Tubingen, puis à Wittemberg, & enfin à Leyde, fous Hugues Doneau. & fous Juste Lipfe. Il enfeigna enfuitte le droit avec

une réputation extraordinaire à Heide berg & à Altorf, & fut confeiller de Nuremberg. Il mourut en 1616. Ses principaux ouvrages font, 1°. De jure publico populi Romani. 2º. De conjurationibus. 3°. De donationibus inter virum & uxorem. 4°. De bonis maternis & fecundis nuptiis.

GEN TILLET, Innocent, Hift. Litt., iurisconsulte de Vienne en Dauphiné, d'abord président de la chambre de l'édit à Grenoble, ensuite syndic de la république de Geneve. On a de lui. 1º Une Apologie de la religion protestante, 1588. à Cologne, in-8°. 2°. Le Bureau du concile de Trente, dans lequel il prétend que ce concile est contraire aux anciens canons, & à l'autorité du roi : cet ouvrage a paru l'an 1586 & a fait beaucoup de bruit: il a été réimprimé plusieurs fois depuis. 3° Un écrit publié fous le titre de l'Anti-Machiavel

GEOLAGE, ou droit de geole, s. m., Jurifpr., est un droit en argent qui est dù au géolier ou concierge des prifons par chaque prisonnier, pour le foin qu'il prend de le garder, & ce à raison de tant par jour, suivant la maniere dont le prisonnier est tenu.

GEOLIER , f. m. , Jurifpr. , celui qui a la garde, les clefs & le foin des prifons & des prisonniers. v. GEOLAGE.

GERHARD on GERARD, Ephraim, Hift. Litt., jurisconfulte Allemand, né à Giersdorff dans le duché de Brierg, en 1682, sut avocat de la cour de la régence à Weimar. Il professa ensuite le droit à Altorf, où il mourut en 1718, à l'age de 36 ans. On a de lui, 1º. delinatio Philosophia rationalis, qui est son principal ouvrage, à la fin duquel se trouve une très-bonne differtation, de pracipuis sapientia impedimentis. 2º. Introductio in Historiam Philosophicam.

3º. De lege Furià Caninia. 4º. Delineatio Juris natura. 5°. Delineatio Juris Civilis Romano-Germanici. 6º. De fervitutibus in favendo confislentibus. 7°. De judicio duellico, &c. Il y a un grand nombre de favans du nom de Gerbard ou Gerard.

GERMAIN, adj., Jurispr., est une qualité qu'on donne à certains parens, & qui a deux fignifications différentes.

On dit freres & faurs germains, pour exprimer ceux qui font conjoints des deux côtés, c'est-à-dire qui sont procréés des mêmes pere & mere.

On appelle consins germains, les enfans des deux freres, ou des deux fœurs, ou d'un frere & d'une fœur.

Cousins issus de germain, sont ceux qui font éloignés d'un degré de plus que les coufins germains. v. FRERES & Cousins.

GERSON, Hift. Litt., Jean Charlier, connu sous le nom de Gerson, & furnommé très-chrétien, naquit à Gerson dans le diocese de Rheims, le 14 de Décembre 1363, & mourut à Lyon le 12 de Juillet 1429. Disciple d'Ailty, depuis cardinal, il prit le bonnet de docteur dans la faculté de Paris . & fuccéda à fon maître dans la place de chancelier de l'église & de l'université de Paris. Il fut l'un des députés envoyés en 1406 vers les papes Grégoire & Benolt; il affifta au concile de Pife, comme député de l'université de Paris, & contribua beaucoup à faire déposer les deux contendans, & à faire élire Alexandre V. Il obtint la cure de S. Jean en Greve à Paris, parut avec éclat au concile de Constance où il affista en qualité d'ambaffadeur de France, & comme député de l'université de Paris, & de la province ecclésiastique de Sens. & effuya enfin une violente perfécution

de la part du duc de Bourgogne, pour avoir blamé hautement l'affailinat du

duc d'Orléans.

Parmi les ouvrages de Gerson qui ont été imprimés ensemble plusieurs fois, (& dont l'édition la plus ample & la plus estimée est celle qui a été faite par les foins de Dupin, & qui a été imprimée à Amfterdam, fous le nom d'Anvers en 1706, en cinq volumes in-fol.) on en trouve cinq dont il convient de faire ici mention, puisqu'ils regardent les libertés de l'église de France. 1°. Tradatus de potejiate ecclefiafticà 🤂 de origine juris Ed legum, editus Conflantia tempore concilii generalis, 2º. Tractatus de flutibus ecclefiaflicis. 3°. Tracsatus quomodo Es an liceat in caufis fidei à summo pontifice appellare seu ejus judieium declinare. 4º. Resolutio circa materiam excommunicationum feu irregularipatum. 5º. Tradatus de auferibilitate pape ab ecclefià.

Gerson fut long-tems le boulevard des libertés de l'églife de France. Il établit dans fon traité de poteflate ecclefiafi. à, la supériorité des conciles généraux sur le pape; il fit voir que le pape ne pouvoit pas dispenser des canons à fon gré, mais que l'église trouve simplement bon qu'il en dispense, lorsqu'il y a une juste nécessité de le faire, ou que l'utilité publique le demande, & il combattit fortement les prétentions de Boniface sur le temporel des rois. Ce grand homme admet néanmoins dans ce traité, de faux principes sur le pouvoir indirect, puisqu'il reconnoît dans l'autorité ecclésiastique, par rapport aux biens temporels, Dominium quoddam regitivum, directivum, regulativum & ordinativum. C'étoit l'erreur du tems sur les conséquences de l'excommunication; car on étoit alors persuadé qu'un prince justement excommunié étoit dès là déchu de toutes fes dignités & de tous fes biens, & cette erreur venoit de ce que le decret de Gratien étoit pour lors enfeigné dans les écoles de France, confine dans celles des autres Etats catholiques. (D. F.)

GESTION, f. f., Jurifpr., fignifie administration de quelque affaire, comme la gestion d'une tutelle, la gestion des biens d'un absent ou de quelque autre

personne.

Wolf définit la gestion des affaires d'autrui par un quali-contract, par lequel, fans le mandat du maître, & dans l'intention de l'obliger envers foi, on se charge de soi-même de gérer ses affaires. Ainsi cette gestion des affaires d'autrui est un quasimandat; celui qui les gére est un quasimandataire, & le maitre est un quasimandant : par conféquent elle devieut un maudat, si le maitre ratifie la gestion tacitement ou expressement; donc celui qui gére les affaires est obligé envers le maître, à ce à quoi un mandataire est obligé envers le mandant, & le maître à fon tour est obligé envers lui à ce à quoi le mandant est obligé envers le mandataire. Cette définition pourra paroître affez conforme à celles que nous en trouvons ailleurs. Par exemple, dans l' Introductio in jus digestorum du célebre Bochmer, on lit: Est vero negotiorum gestio quasi contradus, quo quis ignorantis negotia in ejus utilitatem fine mandato gratis administrat, animo alterion obligandi: cependant il est bon d'observer, que M. Bohmer en marquant que la gestion des affaires d'autrui doit se faire pour quelqu'un qui l'ignore, à fon utilité, & gratuitement, défigne des caracteres, que Wolff n'indique point dans fa définition , tandis que d'un autre côté il veut que cet acte se

fasse, fans aucun ordre de la part de celui pour lequel la gestion se fait: il limite même la condition fans mandat à celui pour lequel la gejtion se fait. Huber, autre jurisconsulte de réputation, donne une definition plus courte en difant : Negotiorum gestor est , qui absentis negotia fine mandato gratis administrat. tit. Inst. de oblig. que quasi ex contr. orinntur. Au lieu de marquer que la nature de cet acte veut , qu'il fe faffe à l'infu de celui pour qui il se fait ; il indique que cet acte doit être fait pour un absent. Le jurisconsulte Voet exprime l'un & l'autre, dans la définition qu'il donne du gereur d'affaires, Negotiorum gestor est qui absentis vel ignorantis negotia sine mandato gerit. M. Voet pour donner de l'autorité à fa définition cite la l. 41. ff. de ueg. geft. dans laquelle le jurifconfulte Paul dit : Qui fer vum meum, me ignorante, vel absente, in noxali causa defenderit: negotiorum gestorum in solidum mecum, non de peculio azet. On voit à ces différentes définitions que les auteurs, que je viens d'indiquer, n'ont pas eu une idée trèsdistincte, de ce qu'il faut entendre proprement par gestion d'affaires; ou qu'ils n'ont pas eu en vue le même acte. Quant à celle de Wolff, je dois y observer, que quoiqu'elle n'énonce point de caractere diltinctif, qui exige qu'on fe charge gratuitement d'une affaire, & qu'elle marque plutôt une intention contraire, celle d'impofer par-là une obligation fur celui pour lequel on entreprend la gestion, animo eum sibi obligandi : l'idée de Wolff ne s'étend pas au-delà de l'obligation, que le droit romain impose sur celui, pour lequel la gestion a été faite vis-à-vis du gereur, & se borne à rembourser les frais faits. & à indemnifer le gereur du dommage qu'il auroit pu foutfrir par la gestion,

fans s'étendre à donner quelque recompense ou quelque falaire, comme on peut le voir au §. 539. P. 5. C. 3. de fon grand ouvrage, où il táche de démontrer, que le gereur est tenu de se charger gratuitement de la gestion , s'il s'y porte. Je dis qu'il tache de démontrer, parce qu'effectivement sa démonstration n'est pas exacte; il fonde le droit de gerer les affaires d'autrui fur un confentement préfumé de celui auquelelles appartiennent, eh! pourquoi ne puisje pas lui préfumer en ce cas la volonté de me payer un falaire ou une recompense? bien loin que les principes du droit naturel y foient contraires. ils donnent le droit de présumer cette volonté, parce qu'on ne doit pas préfumer, que celui qui a intéret, que ses biens foient confervés, prétende que, lorsqu'il n'est pas à même d'en prévenir la détérioration ou la destruction, d'autres se portent à les lui conserver, sans lui fupposer la volonté de leur payer une recompense pour leurs soins & leurs peines: & l'on ne peut qu'approuver les loix, qui la promettent à ceux qui auront confervé des effets naufragés. En effet, l'idée de recompense ne change rien à la nature de l'acte, que l'on nomme gestion d'affaire : qu'elle fe fasse gratuitement ou non, les caracteres essentiels qui la distinguent de tout autre acte, seront toujours les

mėmes.
Les interprėtes du droit romain agitent ici, par rapport au gereur d'affaires, une queftion fur l'imputation des
fautes, par rapport à celui qui emprunte, qui loue ou qui prend à depôt quelque chofe: favoir jufqu'a quel degré
un gereur est responsible de son siat.
Quelques-una prétendent qu'il faut lui
imputer jufqu'à la faute la plus lègere;
d'autres fourlement, qu'on ne doit le

rendre comptable que du dol & de la lourde faute : il y en a qui distinguent. " Celui qui a geré les affaires d'un autre (dit M. Prevót de la Jannes dans - fes Principes de la jurisprudence Franp goife, T. II. p. 372.) en fon absence & fans fon ordre, s'est engagé parlà à rendre compte de sa gestion, lui rendre ce qu'il a reçu pour lui, payer le reliquat du compte, & répondre de ses fautes & des négligences, qu'il auroit commifes dans fon administration: s'il n'a pris la conduite de ses affaires que dans une nécessité presfante, il ne garantit que sa bonne foi, & n'elt tenu que des fautes groffieres , 1. 3. 9. 9. ff. de negot. geft. s'il s'est ingeré sans nécessité il doit la diligence la plus exacte, l. 11. ff. eod." On voit par ce paffage, que M. Prevôt de la Jannes fonde la disposition du dreit François fur celle du droit Romain: cependant les interprêtes du droit Romain ne font pas bien d'accord entr'eux fur le degré de faute, que l'on peut ou que I'on doit imputer à un gereur d'affaires, comme on peut le voir dans le Commentaire de Vinnius ad t. Inft. de oblig, que quafi ex contr. nafc. §. 1. dans ceux de Noodt ad t. ff. de neg. geft. & autres. v. IMPUTATION. Poblerverai seulement, J'.qu'il paroît même aux différentes décisions, que l'on trouve dans les pandectes & dans le code, que le droit romain n'admet point universellement & indistinctement l'imputation de la faute la plus légere dans tous les cas, où il s'agit de la gestion des affaires d'autrul. Le jurisconsulte Giphanius le fait judicieusement sentir dans son commentaire fur les institutes de Justinien. 2°. Que ceux qui s'appuyent du droit romain pour foutenir leur opinion, commettent la faute de titrer une conféquence générale de la décision d'un cas particulier. 3°. Qu'il est adopté dans plusieurs tribunaux de laisser aux juges à déterminer le degré d'imputation fuivant les circonstances des cas; & que cette pratique est la plus raisonnable & la plus naturelle: attendu que les circonstances, qui peuvent porter quelqu'un à prendre fur foi la pellion de quelque affaire d'un autre, peuvent varier à l'infini, & que c'est pourtant par la nature de ces circonstances, qu'il faut juger jusqu'à quel degré les négligences & fautes commises, peuvent ou doivent lui être imputées ou non. Remarquons encore, qu'il y a entre le mandat & la gestion d'affaires d'un autre cette différence essentielle, que le mandant choisit lui-même le mandataire, là où celui pour qui on gere les affaires, ne choisit pas le gereur: or quoique l'on puisse bien présumer en général, que celui-là desire que ses affaires, au sujet desquelles il ne peut donner des ordres, soient gerées par quelqu'un qui soit à même de s'en charger, jamais pourtant on ne peut lui supposer l'intention d'en charger quelqu'un, qui n'est pas capable de s'en acquiter, & à cet égard le gereur est touiours dans une circonstance moins favorable que n'est le mandataire. C'est d'ailleurs avec raison, que quelques iurisconsultes font réflexion, que la société civile est intéressée à ce qu'on n'affoiblisse point les motifs de bienveillance, qui peuvent porter les hommes à faire du bien. Supposons, par exemple, un homme qui verroit jetter sur le rivage des débris d'un vaisseau, des marchandises & des effets, qui laisses à l'abandon seroient exposes à être gàtés, détériores ou entierement détruits, ou bien, à être volés, & qui, si l'on en prenoit soin, pourroient être plus ou moins confervés; croit-on que cet homme voulût se donner de la peine

à fauver ces debris & ces effets, s'ilvenoit à rélèchtir, qu'après avoir rendu ce fervice aux propriétaires ou aux maitres, il feroit encore expole pour touce récompenfe, à devoir fe dicialper de la moinnée faute dont on pourroit J'accufer. Il me femble, que le bon fens fulfir pour fenir l'abfordité d'une pareille proposition: aufii fuis-je bien doigné de croit en que jameis un Pouflent pour Labeo, l'ent pour la Labeo, (D. F.)

G I

GIANNONE, Pierre, Hift. Litt., né à Naples en 1680, se vous au bareau, & devint non-feulement un avocat célebre, mais un jurifeonfulte favant & judicieux : il ne eroyoit pas qu'on put connoître les loix, en faitir l'esprit & le vrai sens, & en être un bon interprête, si à l'aide d'une bonne critique, & d'une grande connoissance de l'histoire, on ne remontoit pas jusques à l'origine de chaque loi , pour pouvoir développer les raisons, les motifs, les circonstances qui ont occasionné & déterminé l'établiffement des ordonnanees, des usages, des droits, des privileges, des abus, &c. Plein de cette idée vraie, & conduit par un esprit droit & judicieux, Giannone étudia dans cette vue l'histoire de sa patrie. & forma l'entreprise de l'éerire de maniere à offrir aux lecteurs l'origine, les progrès, la décadence & les variations de l'état eivil du royaume de Naples. Cet ouvrage parut en 1723, écrit en italien, en quatre volumes in 4°. fous le titre de Histoire civile du royaume de Naples: ce ne font pas des détails de fieges, de batailles, de marches, &c. qu'on trouve dans ce livre; mais fans oublier auoun des faits intéressans pour cet Etat,

Tome VIL

il s'est étendu seulement à développer ce qui avoit rapport au civil. Ca voit pour ainsi dire, dans cet ouvrage, naltre le gouvernement, on l'y voit eroitre d'age en age, on en suit les progrès, les changemens, les révolutions, on en découvre les caules, on y trouve l'origine de tous les droits réels ou prétendus, des loix, des ufages, des abus, des coutumes & des mœurs; les progrès & les vicissitudes des lettres. de la langue, des sciences, & de la religion. Chaeun fait que les droits de l'églife romaine, du clergé, & desordres religieux, se trouvent par-tout où l'on fuit la religion de Rome, constamment mélés avec les droits des fouverains, des magistrats & des peuples; personne n'ignore que l'intervention des papes, de la cour de Rome & de ses ministres a eu la plus grande influence fur le fort des Etats de l'Europe, prineipalement de l'Italie, & en particulier du royaume de Naples: Giannone qui cherchoit le vrai, & qui vouloit le dire avee franchife, & fans partialité, travailla à développer aussi l'origine, les fondemens, les motifs, & les moyens de l'autorité des papes, de l'église, & du elergé. Il ofa lever le voile qui caehoit aux yeux de l'ignorance & de la fuperstition la soiblesse des fondemens des droits de la cour papale & de ses ministres: il montra aux peuples étonnés l'injustice d'un joug qu'on leur avoit impose à l'ombre de la religion. Son ouvrage exeita bientôt contre lui la plus terrible tempète : à peine l'histoire civile parut, que la cour de Rome la censura avec les qualifications les plus affreuses, & fit brûler le livre par la main du bourreau en 1726, & prononca contre l'auteur les plus horribles anathemes. L'auteur couroit le plus grand danger de devenir la victime du fanatisme

Αa

& de la politique romaine; il auroit fubi le fort de fon livre, s'il fut tombé entre les mains de fee entemeis; mais l'empereur Charles VI. alors fouverain de Naples, & à qui l'auteur avoit dédié fon ouvrage, prit Giannone fous fa protection, & lui ailigna une pension confidérable

sur le trésor de la capitale de cet Etat. La révolution qui fit passer Naples fous une autre domination, fut l'époque des malheurs de Giannone : il fe retira à Vienne, où la malignité de ses ennemis le poursuivit; les émissaires de la cour de Rome à la tête desquels étoit le jéfuite San-Felice, trouverent le moyen de le rendre suspect à l'empereur, en imputant à Giamone des sentimens & des écrits qui favorisoient le parti de l'Espagne. Il perdit sa pension : ne se croyant pas en sureté à Vienne, il se refugia à Venise, où il se propofoit de faire réimprimer son histoire; mais des offres plus avantageuses de la part d'un libraire de Geneve, l'engagerent à se rendre dans cette ville vers la fin de l'hyver de 1735. On publia bientôt qu'il avoit apostassé la religion romaine, quoiqu'il fût très-fidele à remplir les exercices de pieté, & qu'il assistat régulierement à l'office divin dans la chapelle du réfident de France à Geneve. Le témoignage du ministre de France & de tous les honnètes gens, & le sentiment de sa conscience le raffurerent quelque tems contre ces imputations calomnieuses; mais un officier Piémontois qui demeuroit dans les environs de Gencve. & qu'on avoit aposté pour trahir cet illustre perfécuté, ayant travaillé pendant long-tems à gagner sa confiance, en le plaignant, & paroiffant prendre part à les malhours, lui fit croire qu'il lui convenoit de faire une fois au moins fes dévotions folcmnelles dans une églife

catholique en pays libre, & de s'v confesser à un pretre Italien. Giannone qui n'avoit nulle défiance, se laissa gagner au langage qu'il crut dicté par l'amitié & la religion , & réfolut d'aller faire fes paques, en 1736, dans une églife de Savoic, Il fuivit l'officier Piémontois qui le reçut chez lui avec toutes les apparences de l'affection la plus fincere; mais le souper fut à peine fini, que le trop crédule Giannone se vit arrêté par des gens apoltés, & conduit par ce même officier dans les prifons de Chambéri. Heureusement pour cet auteur que le roi de Sardaigne, qui favoit combien la haine des faux dévots est cruelle, refusa de le livrer entre les mains de ses ennemis qui le demandoient, & se chargea de le garder de maniere à répondre de sa personne. Sa majesté ordonna qu'il fût traité dans le lieu qu'il lui affigna, moins comme un prisonnier, que comme un homme à plaindre, à qui il donnoit avec bonté un azile. Il vivoit encore en Novembre 1741, mais nous ignorons le tems précis de fa mort.

Pendant que Giamone étoit libre encore, il publia divers écrits pour sa défense, qui ont paru dans un volume in-4°. fous le titre de Opera Postume di Pietro Giannone in difesa della sua Storia civile del Regno di Napoli; con la di lui prosessione di fede; ces opere postume forment le cinquieme volume de l'histoire civile du royaume de Naples, mais n'ont pas été traduites en françois; elles fournificnt beaucoup d'éclaircissemens & de preuves nouvelles de diverses propositions que ses critiques avoient attaquées, en particulier d'affez longues explications fur ce qui concerne le concubinage, & fur les loix qui l'ont pour objet.

On a extrait de fon grand ouvrage

la partie qui regarde l'autorité des papes & du clergé, & on l'a publié en françois dans un seul petit volume intitule : Anecdotes ecclesiastiques contenant la police & la discipline de l'église chrétienne, depuis son établissement jusqu'au IXe siecle; les intrigues des éveaues de Rome, & leurs usurpations sur le temporel des souverains, tirées de l'histoire du royaume de Naples de Giannone. Amiterdam, 1738, un volume 8°. Cet extrait bien fait, est un morceau intéressant & précieux sur l'histoire ecclésiastique.

Il paroit par un manuscrit que j'ai vu, & qui se trouve à Rome, que Giannone avoit voulu faire un ouvrage beaucoup plus étendu sur l'histoire de la religion, dont il décrit les divers dogmes successifs, les cérémonies & les espérances; il l'a intitulé Il Triregno: ie n'en ai lu que les deux premieres parties; ce qu'il nomme le reque terrestre, est l'histoire de la religion, des opinions diverses & des pratiques différentes qui ont eu cours depuis la création du monde jusqu'à Jesus-Christ. La feconde partie intitulée le regue célefte, traite de la religion chrétienne, de sa fondation, de ses dogmes, des opinions théologiques & philosophiques qui ont eu cours parmi les chrétiens depuis Jesus-Christ jusqu'à nous, & des revolutions de l'églife. La troisieme partie intitulce le regne papal, renferme, à ce qu'il m'a paru, car je ne l'ai pas lue en entier, la police de l'église romaine, ses dogmes, ses rites, & sa politique. Il y a beaucoup d'érudition dans tout cet ouvrage, elle y est même quelquefois prodiguée. L'histoire civile du royaume de Naples a été estimée de tous les lecteurs non prévenus, & continue encore à être regardée comme un ouvrage excellent. (G. M.)

GIBET, f. m., Jurifpr., eft le lieu destiné pour exécuter les criminels, ou le lieu dans lequel on expose leurs corps au public.

Ce mot vient de l'arabe gibel, qui fignifie montagne ou élévation, parce que les gibets sont ordinairement dreffes fur des hauteurs, afin d'etre plus en vue.

Les échelles & fourches patibulaires font auffi des gibets. v. ECHELLES &

FOURCHES.

GIBERT , Jean-Pierre , Hift. Litt. , naquit à Aix en 1660, prit le bonnet de docteur en droit & en théologie dans l'université de cette ville. Après avoir professé pendant quelque tems la théologie au feminaire de Toulon & d'Aix, il quitta la province pour se fixer dans la capitale. Ami de la retraite & de l'étude, il vécut à Paris en anachorete. Sa nourriture étoit simple & frugale, toutes ses actions respiroient la candeur & la simplicité évangelique. Il refusa constamment tous les bénéfices qu'on lui offrit. Quoiqu'il fot le canonilte du royaume le plus confulté & le plus laborieux, il vécut & mourut pauvre en 1736, agé de 76 ans. Les principaux fruits de sa savante plume sont, 1º. Mémoires concernant l'Ecriture - Sainte . la théologie scholastique & l'histoire de l'église, un vol. in-12, qui n'eut point de fuite ; 2°. Institutions ecclesiastiques & bénéficiales , suivant les principes du droit commun Es les usages de France. La seconde édition, augmentée d'observations importantes puisées dans les mémoires du clergé, est en deux vol. in-4°. 3°. Confultations canoniques fur les sacremens en général & en particulier, donze vol. in-12. 4°. Tradition ou histoire de l'Eglise sur le sacrement du mariage, en trois vol. in-4°. Cette histoire est tirée des monumens les plus authentiques, tant de l'orient que de l'occident. 5°. Corpus juris causonici per regulas naturali ordine dispositas, trois vol. in-fol. Cette compilation affez bien digérée a été recherchée & l'est encore.

GIENGEN, Droit publ. La ville impériale de Giengen, fur le ruisfeau de Bregenz, est enclavée dans la seigneurie de Heidenheim. Elle professe la religion luthérienne. On ignore l'époque de l'origine de son immédiateté. Mais en 1354, l'empereur Charles IV. la bailla en emphitéose au comte de Helfenstein. Cependant le même empereur la réunit à l'empire en 1378, & l'empereur Wenceslas lui garantit sa liberté. Ses armes font d'azur à la licorne gaie & effarée d'or. Les impériaux la défolerent cruellement en 1634. Elle occupe à la diete la 31° place parmi les villes impériales du banc de Suabe, & la 22º dans les affemblées du cercle. Sa taxe matriculaire, qui, en 1682, avoit été réduite de 60 à 34 florins, elt de 36 florins depuis 1728. Elle fournit 27 rixdallers 6 kr. à l'entretien de la chambre impériale. (D. G.)

GIFANIUS, Hubert, Hift. Litt., iurisconsulte de Buren dans la Gueldre. professa le droit avec beaucoup de réputation à Strasbourg, à Altorf & à Ingolftadt. L'empereur Rodolphe II. qui l'appella à sa cour, l'honora des titres de conseiller & de réferendaire de l'empire. Gifaniss mourut dans un age fort avancé, en 1604. Ses ouvrages sont estimés. Voici les titres de quelques-uns : Commentarius de Imperatore Justiniano; Index bistoricus rerum romanarum; economia mris; note in corpus juris; commentaria ad ingitutiones juris civilis. Ce sayant fut accuse plus d'une fois de plagiat, & fur-tout par Lambin; mais c'est un reproche qu'on peut faire à tous les commentateurs, & on ne voit pas que

Giffanius l'ait mérité plus qu'un autre. GILLES ROMAIN, Hju. Litt., ainsi nommé parce qu'il étoit originaire de Rome, iliu de l'illultre mation de Colonne, entra dans l'ordre des Augultins, fut doctepir en théologie de la faculté de Paris, précepteur de Hhilippe-le-Bel, & enfin archeveque de Bourges. Il mourut à Paris le 22 Décember 1316.

Parmi plusieurs ouvrages de sa composition, on trouve un traité de regimine principum, qu'il fit en 1286, par Pordre de Philippe-le-Bel, & dont nous avons une traduction françoise sous ce titre, dans le langage du tems: .. Le mirouer exemplaire & tres - fructueuse instruction, felon la compilation de Gilles de Kome, très-excellent docteur. du régime & gouvernement des rois, princes & grands feigneurs qui font chefs, colonnes & vrais piliers de la chose publique, de toute monarchie, ensemble des présidens, confeillers, sénéchaux, baillifs, juges, prévôts & autres officiers qui, pour leurs grandes expériences & littératures, sont commis par les dits rois & princes pour administrer la justice, & avec ce, est compris le secret d'Aristote, appellé le secret des secrets, envoyé au roi d'Alexandre; & le nom des rois de France, & combien de tems ils ont regué," Paris, Guillaume Eustate, 1516. in-4°.

Naudé porte un jugement favorable de l'ouvrage de Giller de Rome ; in ry trouve rien à redire , fi ce n'est que cet auteur a nesligie la beauté de la diction , & bletle les orcilles accoutumées à la douceur du langage latin. Cet ouvrage est, en effet, digne de lousage, il Pon considere la barbarie du fiecle où il a été composé & l'ignorance qu'avoit répandue dans la republique des lettres, la maniere de rai-fonner que les fésholatiques avoient in-

troduite. Le défaut que Naudé y trouve elt le défaut, non de la perfonne, mais du fiecle de Gilles Romain; mais pour être bien infiruit des principes du gouvernement, il faut les chercher ailleurs que dans les livres du treiziente fiecle. (D.F.)

## GL

GLAIVE, droit de, Juristr. Cette expression dans les anciens auteurs signise la jurisdiction suprême.

Le droit de glaire, jus gladii, se dit aussi du droit de connoître des crimes qui méritent peiue de mort, ou quelqu'autre peine afflictive. Ce droit n'appartient point aux bas ni aux moyens justiciers, il est réservé aux juges souverains & à ceux des seigneurs hautsjusticiers.

GLARIS on GLARUS, Droit public, canton Suisse, le huitieme dans l'ordre de la Ligue. Ce petit pays, qui peut avoir environ huit lieues dans fa longueur du nord au midi, présente à son entrée l'ouverture d'un beau vallou. aboutissant aux rives de la Limmat, qui fort du lac de Wallenstatt, & se jette dans le lac de Zuric. Ce vallon en s'élevant & se retrécissant, est prolongé vers le midi & partagé en deux branches, qui se terminent enfin dans les hautes Alpes, au pied des glaciers couverts d'une neige éternelle. Deux torrens, la Lint & la Sernft, parcourent & ravagent fouvent les deux vallées, se réunissent ensuite & se jettent dans la Limmat. Les Alpes qui bordent le pays de Glaris à l'est, au sud & à l'ouest, marquent en même tems les confins de ce petit Etat, du côté des ligues grifes & des cantons d'Uri & de Schweitz.

Les documens historiques du pays de Glaris ne remontent pas au-delà de

l'époque, où ses habitans étoient sujets de l'abbaye des religieuses de Sekinguen en Suabe, & ils le furent dans le droit le plus étendu d'une servitude personnelle & réclle; un petit nombre de familles excepté, qui, jouissant d'une condition libre, étoient regardées comme la noblesse du pays. La justice civile étoit administrée par des juges nommés par l'abbeffe; son chatelain y préfidoit; elle avoit ses officiers pour l'économie & la recette. Le peuple ou la communauté avoit ses affemblées fes chefs, fa bourfe publique, & le privilege, que les emplois dépendans de la seigneurie ne pouvoient être remplis que par des citovens du pays. Le plus fouvent dans ces tems de vasfalité le fort des fujets étoit moins dur fous le gouvernement ecclésiastique; ils obtenoient plus aisément des immunités.

Les offices dépendans de l'abbeffe de Sekinguen étant devenus des especes de fiefs, les comtes de Habsbourg & les princes d'Autriche, les empereurs Rodolphe I. & Albert I. les acquirent succeffivement, les réunirent avec la garde-noble & avec la jurifdiction criminelle, qui ne devoit relever que de l'empire directement. Toutes ces aliénations contraires même aux droitures du pays, tenoient au grand projet de former dans l'Helvétie un patrimoine à un des ducs, fils d'Albert. L'exemple & les fuccès des premiers cantons Suiffes, ligués pour défendre leurs privileges contre cette usurpation ambitieufe, ne fervit qu'à rendre les ducs plus attentifs à affermir leur autorité sur les nouveaux fujets, qui n'avoient pas la force de leur résister séparement. Le peuple de Glaris eut la mortification de voir ses usages, ses immunités & les formes de sa police intérieure successivement changées ou abolies. Ses maitres jugeant de ses dispositions en opprefleurs, mettoient en tems de guerre des troupes en quartier dans le pays, pour en imposer aux habitans. Bientôt les confédérés, triomphans de leurs agresseurs, furent en état de briser les fers de leurs voisus. Le peuple de Schweitz entra, en 1351, à main armée dans le pays de Glaris, y rétablit l'ancienne forme de l'administration publique & les droits du peuple, & fe fit de ces voifins affranchis des alliés reconnoissans & utiles. Cette premierc alliance des Glaronois avec les cantons renfermoit des conditions inégales; ils ne pouvoient ni s'allier, ni entrer en guerre, fans l'aveu des confédérés. Par les fervices rendus à la ligue, ils mériterent qu'en 1450 cette inégalité fût enlevée; pour en effacer même la trace & pour donner à la prérogative nouvelle une force retroactive, le fecond traité fut mis fous la date du premier.

Le peuple de Glaris commençoit à jouir de fa liberté fous la protection de ses alliés, lorsqu'en 1388 la noblesse du parti Autrichien, alors en guerre avec les cantons, fit une irruption dans le pays, avec des forces qui devoient paroitre fuffisantes pour l'opprimer fans retour. Les ennemis après avoir, avec l'aide des habitans de Wesen, surpris octte petite ville située à l'extrêmité inférieure du lac de Wallenstatt, & maffacré la garnison, forcerent les ligues qui défendaient l'entrée du pays, & fe répandirent comme un torrent dans tout le vallon, pour en faire le pillage. Cependant 300 hommes de Glaris & une trentaine de leurs voilins de Schweitz, foutinrent dans un poite avantageux, plusieurs attaques reitérées; apres un combat de cinq heures, ils mirent les affaillans en déroute & en firent un

grand carnage dant la pourfuite. L'anniverfaire de cette victoire fe célebre encore aujourd'hui le 8 du mois d'Avril 3 il paroit affez dur qu'au boust qu quare fiecles on oblige des députés de Wefen d'etre préfens à cette folennité, pour entende répéret le reproche public de la trahifou, dont leurs ancètres s'écoient rendus coupables.

Depuis cette époque le canton de Glaris s'est racheté des diverses sujettions & redevances envers l'abbaye de Sekinguen. Glaris eft le dernier en rang des huit anciens cantons Suifes, qui pendant environ cent trente ans formoient feuls le corps helvétique. La part qu'il eut aux expéditions militaires, & aux conquetes de ses confédérés, lui a valu le même droit dans la régence des petits gouvernemens fujcts ou des bailliages communs. Voyez l'article Suisse. Avec cela cette république a d'autres fujets pour fon propre compte; elle possède seule le comté de Werdenberg, & en commun avec le canton de Schweitz, le petit pays d'Uznach & Gafter; tous ces bailliages font situés à l'orient & au midi de Tokenbourg.

Dès l'année 1723 la religion reformée s'introduité dans le pays de Glaris. La guerre de religion entre les cantons suidies en 1571, dont l'ifule fur fatale au parti des reformés, empècha, peuttre, que la réformation ne devint générale dans ce pays. On fixa par divers raties fublicquens, les droits des deux égifies & l'ordre de chaque culte. Les deux partis ne fe santonnerent pas comme dans le pays d'Apenzell i mais la part de chaque parti dans le gouvernement, & les offices publics a été déterminé.

Cc gouvernement est démocratique ou populaire. Tout citoyen d'une des

quinze communes ou divisions du pays. ayant atteint l'age de 16 ans, a droit d'affister à l'affemblée du peuple, qui hors les cas extraordinaires ne se tient qu'une fois l'aunée au mois de Mai, dans le chef lieu de Glaris, fur une place ouverte. C'est à cette convocation générale, appellée Landsgemeind, qu'est réfervé tout acte de fouveraineté ; de fanctionner les loix nouvelles, d'impofer des contributions, de faire des alliances, de traiter de la guerre ou de la paix. L'exercice du pouvoir exécutif, de la jurisdiction civile & criminelle, de l'économie publique & de la police, est confié au landrath ou confeil du pays. Ce corps est composé de quarante-huit confeillers de la religion reformée & de quinze confeillers catholiques, choisis les uns & les autres dans les différentes divisions du pays, dans une proportion déterminée par la loi. Les chefs de ce confeil font le landamman, le statthalter ou lieutenant, & le tréforier. Ces charges alternent, fuivant un tableau fixe, entre les deux religions ; le landamman nommé par les réformés est en charge pendant trois années confécutives; enfuite les catholiques en nomment un pour deux ans. Le parti qui n'a point de laudamman en charge, pourvoit pendant ce tems à l'office de lientenant. Les réformés jouissent exclusivement du gouvernement du comté de Werdenberg, & les catholiques de celui du Gaster & d'Uznach; la religion dominante chez ces fujets communs a décidé de cet arrangement. Les réformés d'une part & les catholiques de l'autre, ont leurs assemblees particulieres ou landigemeind, pour l'élection de leurs magistrats; celles-ci fe tiennent huit jours avant l'affemblée générale de tout le peuple. On évalue toute la population de ce

petit Etat à 17000 ames. Aujourd'huit les catholiques ne fout plus qu'orviron la huitieme partie; on ethimoit leur nombre vers l'année 1623; au tiers avivon de la population genérale; alors des épidémies avoient réduit à 3000 les hommes capables de porter les armes. Depuis le commencement du dixhuitieme fiecle les réformés fe font accrus de 2900 hommes, à 3800, & la nombre des catholiques a diminué.

Glaria entretient des compagnies dans divers fervices étrangers; ces liaifons, qui ne font profitables qu'aux officiers qui commandent ces troupes, feroient trop onéreufes à un petit Etat, fans la facilité de tirer des recrues des bailliages communs entre les cantons,

(D'A.)

GLATZ, conté de, Droit public. Co comté eff titué entre la Boheme, la Siléfie de la Moravie, de il elt entouré de tous côtés par de hautes montagnes, qui font partie des Sudettes, deforte qu'on ne peut y entre que par des gorges impraticables d'iméres de rochers clarpes. Sa longueur et de hui tiucus géopes. Sa longueur et de hui tiucus géole regne du contre Christophe de Hardeck la medire miliaire fut fixée dans ce comté à 1580 aunes du pays pour chaque mille.

Dans le XVII fiecle fous la régence du comte Christophe de Hardeck la doctrine de Huis fit de grands progres dans ce pays. Depuis l'année 1 fc0 jusqu'en 1623 la confedion d'Augsbourg s'y ell maintenue majuré toutes les perfecutions; máis à cette époque tous les militres luthériens. Se les mairers d'écode mittres du thoriens. Se les mairers d'écode l'és du pays & les habitans luthériens raunenés dans le Gin de l'églife catholique par promefie & par force. Un grand nombre d'entre ux préfers un next vo-

lontaire. Depuis ce tems tout le pays n'a professe publiquement que la religion romaine; mais fous la domination prutfienne, ceux de la confetfion d'Augsbourg ont été réintégrés dans la liberté

de conscience. Dans les anciens tems cette terre a eu différens maîtres & fur-tout les rois de Boheme. Ladislas, roi de Hongrie & de Boheme , confentit en 1453, que George Podiebrath alors gouverneur & depuis roi de Boheme dégageroit la feigneurie de Glatz des mains de Guillaume de Leuchtenberg , & en 1462 l'empercur Frédéric III. érigea cette seigneuric en comté, en faveur des-fils de ce même roi Podiebrath. Au partage qu'ils firent, Glatz passa à Henri l'ainé, duc de Munfterberg & de Frankenstein, à qui Ladislas, roi de Boheme en donna l'investiture en 1472, & le confirma dans ses possessions. En 1500 les fils de ce dernier vendirent ce comté à leur beau - frere le comte Albert de Hardeck au prix de 60000 couronnes. Le comte Christophe de Hardeck l'engagea en 1524 à Ferdinand roi de Boheme, qui à fon tour l'hypothéqua à Jean de Bernstein. En 1547 elle paifa à Erneste duc de Baviere d'abord à titre d'engagement & enfuite en toute propriété. En 1561 l'empereur Ferdinands'en remit en possession; & depuis ce tems Glatz est resté attaché à la couronne de Boheme jusqu'à ce qu'en 1742, Frédéric, roi de Prutte, en fit la conquete; la couronne de Boheme le lui céda pour la paix de Berlin, conclue dans la même année, ainsi qu'a ses héritiers en toute fouveraineté & indépendance. En 1760, ce comté fut pris par les Autrichiens, mais rendu au roi par la paix de Hubertsbourg, en 1-63.

Le roi de Prusse, dans son titre, range ce comté comme un Etat fouverain après la Siléfie, l'Orange, Neufchitel & Valangin, & avant la Geldre, Magdebourg, Cleves, &c. Les armes de Glatz sont trois voies ou lignes couronnées, qui tantôt font de gueules dans un champ blanc, tantôt blanches dans un champ de gueules.

Tant que ce comté étoit sous la souveraineté de Boheme, il fut gouverné pour toutes les affaires de judicature & d'administration par une régence établie dans fa capitale. Le grand fénéchal y préfidoit & les appels de sa sentence alloient directement à Prague & de-là à Vienne. Sous la domination pruffienne on a pris d'autres arrangemens. Le gouverneur de la capitale a non-seulcment l'inspection sur la garnison, mais il est encore chargé du maintien du bon ordre & de la sureté publique dans tout le comté. Il doit veiller en même tems fur les bâtimens royaux & fur la police. Quant à la jurisdiction, ce comté reffortit en matieres civiles à la régence rovale de Breslau. & en matieres eccléfiaffiques au grand confiftoire de cette ville. Le tribunal de Berlin recoit les appellations de l'une & l'autre de ces cours, & les parties peuvent ensuite s'adresser au roi par voie de supplique. Les affaires sommaires & de peu de conséquence peuvent être terminées par le fénéchal du comté en sa qualité de Judex delegatus, qui est en meme tems affeffeur à la régence royale & au grand confiltoire de Breflau. Les bureaux des tailles, accifes, domaines, postes & péages dépendent immédiatement de la chambre des guerres & domaines de

Breflau. (D. G.) GLEBE, f. f., Jurifr., fignifie le fond d'une terre ; il y avoit chez les Romains des esclaves qui étoient attachés à la glebe, & que l'on nommois servi gleba adscriptitii.

11

Il y a deux fortes de ferfs de mainmorte, les unse fout par la nailânce, & les autres ne le font qu'à caufe de la ghébe qu'ils possibent. Ces derniers peuvent devenir libres par l'abandon des héritages qu'ils possibedent; seur de premiers, qui peuvent être pourtiuivis partout, pour le payement de la taille qu'ils doivent à leur l'éigneur, c'ett pourquoi ils font appellés gens de pourlâite.

GLOGAU, principauté de, Droit public. La principauté de Glogan confine à celles de Wohlau, Lignitz, Jauer, Sagan, Crossen à la Pologne. Le cercle de Schwiebus, qui en dépend, et l'éparé des autres par le duché de Crosfeu, incorporé à la marche de Brandebourg. Cette principauté etl la plus étenbourg. Cette principauté etl la plus éten-

due de la baile Silétie.

Le duc Henri II. furnommé le Pieux, qui possédoit toute la basse Silésie réunie à la moyenne, étant mort en 1241, laissa quatre princes, dont le troisseme, nommé Conrad II. eut en partage le pays de Glogan, auquel ceux de Croffen, Sagan, Steinau, Fraustadt & Koffen se trouvoient encore incorporés. En 1280, c'est-à-dire, dix-huit ans avant sa mort, ce prince partagea ses possessions entre ses fils; Henri, surnommé le Fidele, cut Glogau & Œls ; Conrad, dit le Boffu, Steinau, Raudten & Gurau, & Przemislas eut Sagan & Sprottau. Après la mort de ce dernier le duc Henri s'appropria Sprottau, & le duc Conrad Sagan. Conrad leur pere conquit encore une grande partie de la principauté de Lignitz, & après la mort de ce prince & de fon fils ainé Conrad le Bossu, toutes ces provinces échurent au duc Henri le Fidele, qui devint grand-due de Pologue. Ses fils regnerent d'abord ensemble; mais en 1312 ils firent le partage Tome VII.

fuivant : Henri IV. eut Sagan & Sprottau . Jean Steinau & Guran . Przemislas Glogau, Croffen & Fraustadt. Mais ce dernier district fut enlevé en 1344 par Casimir, roi de Pologne; Conrad enfin obtint Œls & Wohlau. Przemiflas, duc de Glogau, refusoit absolument de paifer fous la mouvance de la Boheme, & mourut, en 1331, comme prince indépendant. Ses freres, Henri IV. & Jean, lui fuccéderent. Ce dernier céda Steinau à Conrad d'Œls, & fa part au pays de Glogau à Jean, roi de Boheme. Celui-ci l'abandonna à Casimir III. de Teschen, & ayant enlevé la portion de Glogau appartenant à Henri IV. il y établit un préfet. En 1337 le roi donna une partie de Glogau à Henri, duc de Jauer. Henri V. furnommé de Fer, fils du duc Henri IV. obtint, en 1360, de l'empereur Charles IV. la restitution de presque toute la portion de Glogau, qui avoit été enlevée à son pere. Par le partage arrêté entre ses fils en 1380, Henri VI. cut Sagan, Croffen & Schwibus, Henri VII. Glogau, Steinau & la moitié de Gurau, & Henri VIII. Frevstadt & Sprottau. Ce dernier survécut à ses deux freres & hérita de leurs Etats. Son fils Henri X. étoit maître de Glogau & de Croffen, & eut pour successeur son fils Henri XI. qui se voyant sans enfans, conftitua la princesse Barbe, sa jeune époufe, héritiere de ses Etats. Mais en 1481 son frere Jean II. de Sagan obtint de Matthias, roi de Hongrie, toute la principauté de Glogau pour lui & ses fuccesseurs males. Celui ci n'ayant pour toute postérité qu'une fille mariée à un duc de Munsterberg, voulut lui faire tomber sa succession; mais le roi Matthias lui extorqua la cession de tous ses droits à cette principauté; après quoi Matthias engagea les Etats à prêter foi couronne.

& hommage à Jean Corvin, son fils naturel. Celui - ei fut forcé, après la mort de Matthias, de céder Glogan à Wladislas, roi de Boheme, qui l'abandonna, en 1498, à fon frere eadet, lequel étant parvenu au trône de Pologne, le roi Wladislas revendiqua cette principauté. L'empereur Ferdinand I. l'engagea, en 1536, à un seigneur de Biberstein, & en 1540 à Frédéric II. due de Lignitz & de Brieg. Il la retira en 1544 & promit par un diplôme, que cette principauté ne pourroit fous aucun prétexte être engagée ou aliénée par les rois de Boheme, & qu'elle ne Seroit & demeureroit soumise qu'à cette

Aujourd'hui cette principauté dépend de la régence, ainfi que de la chambre des guerres & domaines établies dans sa capitale. (D. G.)

GLOIRE, f. f., Morale, c'est l'éclat

de la bonne renommée. L'estime est un sentiment tranquille & personnel; l'admiration, un mouvement rapide & quelquefois momentané; la célébrité, une renommée étendue; la gloire, une renommée éclatante. le concert unanime & foutenu d'une

L'estime a pour base l'honnète; l'admiration, le rare & le grand dans le bien moral ou physique; la eélébrité, l'extraordinaire, l'étonnant pour la multitude; la gloire, le merveilleux.

admiration universelle.

Nous appellons merveilleux ee qui s'éleve ou semble s'élever au - dessus des forces de la nature: ainfi la gloire humaine, la seule dont nous parlons jei, tient beaucoup de l'opinion; elle est vraie ou fausse comme elle.

Il y a deux fortes de fausse gloire; l'une est sondée fur un saux merveilleux ; l'autre sur un merveilleux réel . mais funeste. Il semble qu'il y ait aussi

GLO deux especes de vraie gloire; l'une fondée fur un merveilleux agréable ; l'autre fur un merveilleux utile au monde: mais ces deux objets n'en font qu'un.

La gloire fondée fur un faux merveilleux, n'a que le regne de l'illufion, & s'évanouit avec elle : telle est la gloire de la prospérité. La prospérité n'a point de gloire qui lui appartienne; elle ufurpe celle des talens & des vertus, dont on fuppose qu'elle est la compagne : elle en est bientôt dépouillée, si l'on s'apperçoit que ce n'est qu'un larein; & pour l'en convaincre, il fuffit d'un revers, eripitur persona, manet res. On adoroit la fortune dans son favori i il est disgracié, on le méprise: mais ce retour n'est que pour le peuple; aux yeux de celui qui voit les hommes en eux-mèmes, la prospérité ne prouve rien, l'adversité n'a rien à détruire.

Qu'avec un esprit souple & une ame rampante, un homme né pour l'oubli s'éleve au fommet de la fortune; qu'il parvienne au comble de la faveur, c'est un phénomene que le vulgaire n'ofe contempler d'un œil fixe; il admire, il se prosterne; mais le sage n'est point ébloui; il découvre les taches de ce prétendu corps lumineux. & voit que ce qu'on appelle sa lumiere, n'est rien qu'un éclat réflechi, superficiel & pas-

La eloire fondée fur un merveilleux funeste, fait une impression plus durable; & à la honte des hommes, il faut un fieele pour l'effacer : telle est la gloire des talens supérieurs, appliqués au malheur du monde.

Le genre de merveilleux le plus funeste, mais le plus frappant, fut toujours l'éclat des conquêtes. Il va nous fervir d'exemple, pour faire voir aux homnies combien il est absurde d'attacher la gloire aux causes de leurs malheurs.

Neurs.
Vingt mille hommes dans l'espoir du
butin, en ont suivi un seul au carnage.
D'abord un leul homme à la tête de
vingt mille hommes déterminés & dociles, intrépides & sounts, a éconne la
multitude. Ces milliers d'hommes en
unt égorgé, mis en fuite, ou subjugué us plus grand nombre. Leur chef
a cu le front de dire, j'ai combattus,
je suiv vainqueurs; & l'univers a répété, il a combattu, siel d'ainqueur
de-là le merveilleux & la gloire des conouètes.

Savez-vous ce que vous faites, peuton demander à ceux qui clèbrent les conquérans? Vous applaudiffez à des gladiateurs qui s'exerçant au milieu de vous, fe difiptent le prit que vous refervez à qui vous portera les coups les plus firas & les plus terribles. Redoublez d'acclamations & d'éloges. Aujourd'hui ce fout les corps fanglans de vos voifins qui tombent épars dans l'arene : demain ce firar votre tour.

Telle eft la force du merveilleux flu les esprist de la multitude. Les opérations productrices sont la plupart lentes & tranquilles ; elles me nous étonnent na point. Les opérations destructives sons au rang des prodiges. Il ne faut qu'un mois pour ravager une province; il saut dix ans pour la rendre sertile. On admire celui qui la ravagée; à peine daigne -t. on penser à celui qui la rend tettle. Faut -il s'étonner qu'il se faite tant de grands maux & si peu de grands biens?

Les peuples n'auront-ils jamais le courage ou le bon fens de fe réunir contre celui qui les immole à fon ambition effrénée, & de lui dire d'un côté comme les foldats de Céfar;

Liceat discedere, Casar, Avabie scelerum. Quaru terràque marique

His ferrum jugulis. Animas effundere viles,

Qualibet bofle, paras. Lucan.
De l'autre côté, comme le Scythcà Alexandre: "Qu'avons - nous à démèler
"a avec toi? Jamais nous n'avons mis
"a e pied dans ton pays. N'eft-il pas
"permis à ceux qui vivent dans les
"bois d'ignorer qui tu es & d'où tu
"vieus?"

N'y aura-t-il pas du moins une classe d'hommes assez au-dessus du vulgaire, assez assez assez assez des quens, pour soulever le monde contre ses oppresseurs, & lui rendre odicuse une gloère barbare?

Les gens de lettres déterminent l'opinion d'un fiecle à l'autre ; c'elt par eux qu'elle elt fixée & tranfmile; en quoi ils peuvent être les arbitres de la gloire, & par conféquent les plus utiles des hommes ou les plus pernicieux. Vixer fortes ante Agamennona

Multi; sed omnes illacrymabiles Urgentur, ignotique longà Nocie: carent quia vate sacro. Horat.

Abandonnée au peuple, la véricé "altere & v'oblemich par la radiation; elle c'y perd dans un deluge de fables. L'héroique devient ablurde en paffant de bouche en bouche : d'abord on l'admire comme un prodigo; bien-tot on e méprife comme un conte furanné, & l'on fuit par l'oublier. La faine pofi, étrié ne croit des fiecles-reculés, que ce qu'il a plà aux écrivains célebres. L'ouis XII difoit: "Les Gress ont

fait peu de choses, mais ils ont ennobli le peu qu'ils ont fait par la sublimité de leur éloquence. Les Francois ont fait de grandes choses & en

Bb 2

GLO car cette force est dans le moral, ce que

, le double avantage de faire de gran-, des choses, & de les célebrer digne-" ment. " C'est un roi qui reconnoît que la gloire des nations est dans les mains des gens de lettres.

Mais il faut l'avouer, ceux-ci ont

trop fouvent oublié la dignité de leur état; & leurs éloges proftitués aux crimes heureux, ont fait de grands maux à la terre.

Demandez à Virgile quel étoit le droit des Romains fur le rette des hommes, il vous répond hardiment.

Parcere Subjectio, & debellare Superbos. Demandez à Solis ce qu'on doit penser de Cortès & de Montezuma, des Mexiquains & des Efpagnols; il vous répond que Cortes étoit un héros ; & Montezuma un tyran; que les Mexiquains étoient des barbares, & les Efpagnols des gens de bien.

 En écrivant on adopte un personnage, une patrie; & il femble qu'il n'y ait plus rien au monde, ou que tout soit fait pour eux seuls. La patrie d'un sage est la terre, son héros est le genre humain.

Ou'un courtifan foit un flatteur, fon état l'excuse en quelque sorte & le rend moins dangereux. On doit se défier de fon témoignage; il n'est pas libre: mais qui oblige l'homme de lettres à se trahir lui-même & ses semblables, la nature & la vérité?

Ce n'est pas tant la crainte, l'intérêt, la baffeffe, que l'éblouissement, l'illufion, l'enthousiafme, qui ont porté les gens de lettres à décerner la gloire aux forfaits éclatans. On elt frappé d'une force d'esprit ou d'ame surprenante dans les grands crimes, comme dans les grandes vertus; mais la, par les maux qu'elle cause; ici, par les biens qu'elle fait: i . .

le feu est dans le physique, utile ou funeste comme lui, suivant ses esfets pernicieux ou falutaires. Les imaginations vives n'en ont vu l'explosion que comme un développement prodigieux des resforts de la nature, comme un tableau magnifique à peindre. En admirant la cause on a loué les effets : ainsi les fléaux de la terre en sont devenus Les hommes nés pour la gloire, l'ont

cherchée où l'opinion l'avoit mife. · Alexandre avoit sans cesse devant les yeux la fable d'Achille; Charles XII. Phiftoire d'Alexandre: de la cette émulation funcfte qui de deux rois pleins de valeur & de talens, fit deux guerriers impitoyables. Le Roman de Quinte-Curce a peut-être fait le malheur de la Suede ; le poeme d'Homere , les malheurs de l'Inde ; puisse l'histoire de Charles XII. ne perpétuer que ses vertus !

Le fage feul oft bon poëte, disoient les stoïciens. Ils avoient raison : sans un esprit droit & une ame purc. l'imagination n'est qu'une Circé & l'harmonie qu'une firene.

Il en est de l'historien & de l'orateur comme du poéte : éclairés & vertueux, ce sont les organes de la justice, les flambeaux de la vérité : patfionnés & corrompus, ce ne font plus que les courtifans de la prospérité, les vils adulateurs du crime.

Les philosophes ont use de leurs droits, & parle de la gloire en maîtres.

"Savez-vous, dit Pline à Trajan, où " réside la gloire véritable, la gloire im-, mortelle d'un souverain? Les arcs de triomphes, les flatues, les temples

même & les autels, font démolis par h le tems ; l'oubli les efface de la terre :

mais la gloire d'un héros, qui supé-

", rieur à sa puissance illimitée, sait la 30 dompter & y mettre un frein, ectte 32 gloire inaltérable fleurira même en 32 des des distribus "

" vieillifant, " , En quoi ressembloit à Hercule ee jeune insensé qui prétendoit suivre fes traces, dit Sénéque en parlant d'Alexandre, fui qui cherchoit la gloire fans en connoître ni la nature ni les limites, & qui n'avoit pour vertu qu'une heureuse témérité? Hercule ne vainquit jamais pour lui-même; il traversa le monde pour le venger, & non pour l'envahir. Qu'avoit-il besoin de conquêtes, ce héros, l'ennemi des méchans, le vengeur des bons, le pacificateur de la terre & des mers? Mais Alexandre, enclin dès l'enfance à la rapine, fut le désolateur des nations, le fléau de ses amis & de ses ennemis. Il faisoit confister le souverain bien à se rendre redoutable à tous les hommes; il oublioit que cet avantage lui étoit commun non-feulement avec les plus féroces, mais encore avec les plus làches & les plus vils des animaux qui fe font craindre par leur venin.

C'est ainsi que les hommes nés pour instruire & pour juger les autres hommes, devroient leur présenter fans cesse en apposition la valeur protectrice & la valeur destructive, pour leur apprendre à distinguer le culte de l'amour de celui de la crainte, qu'ils consondent le plus souvent.

Il fufft, direz-vous, à l'ambitieux d'être craint, la crainte lui tient lieu d'amour : il domine, ses vœux sont rempis. Mais l'ambitieux livré à lui-mème, n'est plus qu'un homme soible & timide. Persuadez à ceux qui le s'event qu'ils s'epredant mi es servant qu'ils qu'un homme soible de timide. Persuadez à ceux qui les creating les entennis font leurs fieres, & qu'il s'est elleur bourceau commun. Rendez-le cil leur bourceau commun. Rendez-le

odieux à eeux-mêmes qui le rendeut radoutable, que divient alors cet homme prodigieux devant qui tout devoit rembler? Inmerlan, l'effroi de l'Aie, n'en fera plus que la fable; questre hommes fuilifent pour l'enchainer comme un un furieux, pour le chaiteir comme un enfant. Cett à quo i froit réduire la force & la glième des conquirans, fil on arrachoit au peuple le bandeu de l'àlution & les entraves de la crainte.

Quelques uns se sont crus sort siges en mettant dans la balance, pour apprécier la gloire d'un vainqueur, co qu'il devoit au hassa d's se stroupes, avec ce qu'il ne devoit qu'à lui leul. Il s'agit bien là de partager la gloire! Crest la honte qu'il faut répandre, c'est l'horteur qu'il suu rispirer. Celui qui épouvante la terre, est pour elle un dieu infernal ou celeste; on l'adorera si on ne l'abhorre: la superttion ne connott point de milieu.

Ce niệt pas hui qui a vainen, direcvous d'un conquérant: non, mais cétt lui qui a fait vainere. N'eft-ce rien que d'infpirer à lun emultitude d'hommes la réfolution de combattre, de vaince ou de mourir fous fes d'arpeaux? Cet aftendant fur les elprits fluffroit lui feul à fa giòrie. Ne cherchez done pas à détruire le merveilleux des conquètes, mais rendez ce merveilleux auffi détetlable qu'il eft funcfle: c'elt par-là qu'il faut l'avilir.

Que la force & Pélévation d'une amb bienfaisfanc & geinéruele, que l'activité d'un esprit superieur, appliquée au bonbeur du monde, foient les objets de vos hommages; & de la mème main qui élevera des autest au d'élinterdément, à la bonté, à l'humanité, à la elémence, que l'orgueil, l'ambition, la vengeance, la cupidité, la fureur, foient tralnés au tribunal redouzable de l'inconruptible postérité: e'est alors que vous serez les Némétis de votre siecle, les Rhadamantes des vivans.

Si les vivans vous intimident, qu'avez-vous à craindre des morts? vous ne leur devez que l'éloge du bien; le blame du mal, vous le devez à la terre: l'opprobre attaché à leur nom réjaillira fur leurs imitateurs. Ceux-ci trembleront de fubir à leur tour l'arrêt qui fétiri leurs modeles; ils fe verront dans l'avenir; ils férmiront de leur mémoire.

Mais à l'égard des vivans mêmes, quel parti doit prendre l'homme de lettres, à la vue des fuccès injuftes & des crimes heureux? S'élever contre, s'il en a la liberté & le courage; fe taire, s'il ne peut

ou s'il n'ose rien de plus.

Ce silence universel des gens de lettres seroit lui-même un jugement terrible, si l'on étoit accoutumé à les voir sc réunir pour rendre un témoignage éclatant aux actions vraiment glorieufes. Que l'on suppose ce concert unanime, tel qu'il devroit être; tous les poètes, tous les historiens, tous les orateurs se répondant des extremités du monde. & prètant à la renommée d'un bon roi, d'un héros bienfaisant, d'un vainqueur pacifique, des voix éloquentes & fublimes pour répandre son nom & fa gloire dans l'univers ; que tout homme qui par ses talens & ses vertus aura bien mérité de sa patric & de l'humanité, soit porté comme en triomphe dans les écrits de ses contemporains; qu'il paroisse alors un homme injuste, violent, ambitieux, quelque puissant, quelqu'heureux qu'il foit, les organes de la gloire serout muets; la terre entendra ce filence; le tyran l'entendra lui - même, & il en fera confoudu. Je fuis condamné, dira-t-il, & nour graver ma honte en airain on n'attend plus que ma ruine.

Quel respect n'imprimeroient pas le pinceau de la poésie, le burin de l'hittoire, la foudre de l'éloquence, dans des mains équitables & pures? Le crayon foible, mais hardi de l'Arétin, faisoit tembler les empereurs.

La fausse gloire des conquérans n'est pas la seule qu'il faudroit convertir en opprobre; mais les principes qui la condamnent s'appliquent naturellement à tout ce qui lui ressemble, & les bornes qui nous sont presertes, ne nous permettent que de donner à réslèchir fur les objets que nous parcourons.

La vraie goire a pour objets l'utile, l'honnète & le juste; & c'est la seule qui soutienne les regards de la vérité : ce qu'elle a de merveilleux, consiste dans des efforts de talent ou de vertu dirigés

au bonheur des homnies.

Nous avons observé qu'il sembloit y avoir une sorte de gloire accordée au merveilleux agréable ; mais ce n'est qu'une participation à la gloire attachée au merveilleux utile : telle est la gloire des beaux arts.

Les beaux arts ont leur merveilleux: cemervilleux a fait leur gibrs. Le pouvoir de l'éloquence, le preltige de la poéfic, le charme de la mufique, l'illution de la peinture; &c. ont di paroitre des prodiges, dans les tems fur-tout où l'é-loquence changeoit la face des Exus, yoù a mufique & la poéfic ivilipient les la mufique & la poéfic ivilipient les uniprimoient à la terre le refipet & l'adoration.

Ces effets merveilleux des arts ont été mais au rang de ce que les hommes avoient produit de plus étonnant & de plus utile; & l'éclatante célébrité qu'ils out eue, a formé l'une des elpeces compriles fous le nom générique de gloire, foit que les hommes ayent compté leurs plaifurs au nombre des plus grands

biens, & les arts qui les caufoient, au mombre des dons les plus précieux que le ciel eut faits à la terre; foit qu'ils n'ayent jemais ru pouvoir trop hono-rer ce qui avoit coutribué à les rendre moins barbares; & que les arts confidérés comme compagnons des vertus, ayent éfé juégés dignes d'en partager le triomphe, après en avoir fecoudé les travaux.

Ce n'est même qu'à ce titre que les talens en général nous femblent avoir droit d'entrer en fociété de gloire avec les vertus, & la fociété devient plus intime à mesure qu'ils concourent plus directement à la même fin. Cette fin est le bonheur du monde; ainsi les talens qui contribuent le plus à rendre les hommes heureux, devroient naturellement avoir le plus de part à la gloire. Mais ce prix attaché aux talens doit être encore en raifon de leur rareté & de leur utilité combinées. Ce qui n'est que difficile, ne mérite aucune attention; ce qui est aise, quoique utile, pour exercer un talent commun, n'attend qu'un salaire modique. Il suffit au laboureur de se nourrir de ses moissons. Ce qui est en même tems d'une grande importance & d'une extrême difficulté, demande des encouragemens proportionnés aux talens qu'on y employe. Le mérite du fuccès est en raison de l'utilité de l'entreprise, & de la rareté des moyens.

Suivant cette regle, les talens appliqués aux beaux arts, quoique peutètre les plus étonnans, ne font pas les premiers admis au partage de la gloire. Avec moins de génie que Tacite & que Corneille, un ministre, un législateur, feront placés au-destus d'eux.

Suivant cette regle encore, les mèmes talens ne font pas toujours également recommandables; & leurs protecteurs, pour encourager les plus utiles, doivent confulter la disposition des esprits & la constitution des choses; favorifer, par exemple, la poésie dans des tems de barbarie & de férocité , l'éloquence dans des tems d'abattement & de défolation, la philosophie dans des tems de superstition & de fauatisme. La premiere adoucira les mœurs, & rendra les ames flexibles; la feconde relevera le courage des peuples, & leur infpirera ces réfolutions vigoureuses qui triomphent des revers : la derniere diffipera les fantômes de l'erreur & de la crainte, & montrera aux hommes le précipice où ils se laissent conduire les mains liées & les veux bandés.

Mais comme ces effets ne sont pas exclusifs; que les talens qui les operent se communiquent & se confondeut; que la philosophie éclaire la poésie qui l'embellit; que l'éloquence anime l'une & l'autre, & s'enrichit de leurs tréfors. le parti le plus avantageux feroit de les nourrir, de les exercer ensemble, pour les faire agir à-propos, tour-à-tour ou de concert, suivant les hommes, les lieux & les tems. Ce font des moyens bich puissans & bien négligés, de conduire & de gouverner les peuples. La fageffe des anciennes républiques brilla fur-tout dans l'emploi des talens capables de perfuader & d'émouvoir.

Au contraire rien n'annouce plus la ceruption & l'ystreffe où las elprite font plongés, que les honneurs extra-vagans accordés à des arrs firioles. Rome n'eff plus qu'un objet de pitié, lorf-qu'elle fé divifé en factions pour des pantonimes, lorfque l'exti de ces hommes perdus ett une calamité, & leur retour un triomphe.

La gloire, comme nous l'avons dit, doit être réservée aux coopérateurs du bien public: & non-seulement les talens, mais les vertus elles mêmes n'ont droit d'y afpirer qu'à ce titre.

L'action de Virginius immolant fa fille, est auffi forte & plus pure que eclle de Brutus condamnant son fils; cependant la dernière est gloriense, la premiere ne l'est pas. Pourquoi? Virginius ne fauvoit que l'honneur des fiens, Brutus fauvoit l'honneur des loix & de la patrie. Il y avoit peut être bien de l'orgueil dans l'action de Brutus, peut-être n'y avoit il que de l'orgueil : il n'y avoit dans celle de Virginius que de l'honnéteté & du courage; mais celui-ci faifoit tout pour sa famille, celui-là faifoit tout, ou fembloit faire tout pour Rome; & Rome qui n'a regardé l'action de Virginius que comme celle d'un honnète homme & d'un bon perc, a confaeré l'action de Brutus comme celle d'un héros. Rien n'est plus juste que ce rctour.

Les grands facrifiecs de l'intérêt perfonnel au bien public, demandent un effort qui éleve l'homme au-dessus de lui-même, & la gloire est le seul prix qui soit digne d'y être attaché. Ou'offrir à celui qui immole sa vie, comme Décius; son honneur, comme Fabius: fon reifentiment, comme Camille; fes enfans, comme Brutus & Manlius? La vertu qui se suffit, est une vertu plus qu'humaine : il n'elt donc ni prudent ni juste d'exiger que la vertu se suffise. Sa récompense doit être proportionnée au bien qu'elle opére, au facrifice qui lui en coûte, aux talens personnels qui la fecondent; ou fi les talens perfonnels lui manquent, au choix des talens étrangers qu'elle appelle à fon fecours: car ce ehoix dans un homme public renferme on lui tous les talens.

L'homme public qui feroit tout par lui-meme, feroit peu de chofcs. L'éloge que donne Horace à Auguste, Cinn tat jufinea. È tanta negata falus, figuite feulement que rout fe pafici fous les
nom que tout fe pafici fous les
requires de la compara de la compara
per pour talent à guite acception tente
pe qu'un talent à guite par la fitte de la compara
per le contra de la compara de la compara
ce talent, c'elt d'aimer les hommes;
ce talent, c'elt d'aimer les hommes;
ce talent, c'elt d'aimer les hommes;
qu'un roi
veuille courageufement le bien, qu'ul y
employe à propos les teles de les veretus autogues; ce qu'il fait par infipiration n'en ell pas moins à lui, 'à la foire qui lui en revient ne fait que remonter à fa fource r

Il ne faut pas croire que les talens & Is vertus fublimes fe donnent rendezvous pour se trouver enfemble dans tel fiele & dans tel pays 1 on doit fupposer un aimant qui les active, un foulffe qui les dévelopre, un ejerit qui les antime, un eentre d'activiré qui les enchaine auactiviré de four regues ce qu'il ai úlpiré, il a fait, & l'upomagee lui en eft dû.

Voyez un roi qui par los liens de la confiance & de l'amour un it toutes les parties de fon Etat, en fait un corps dont il eft l'ame, encourage la population & Findultire, fait fleutri Pagriculture & le commerce; excite, aiguillonne les arts, rend les talens actifs & les vertus fécondes : ce roi, fans coûter une lamme à fes fujets, une goute de fang à la terre, accumule au fein drepos un tréfor immenfe de gluire, & la moiison en appartient à la main oui l'a fende.

Mais la foire, comme la lumierc, se communique sans s'assobitir: celle du souverain se répand sur la nation; & chacun des grands hommes dont les travaux y contribuent, brille en partieulier du rayon qui émane de lui. On a dit se grand Condé, le grand Colbert, le grand Corneille. Correille, comme on a dit Lovis le Ground. Celui des fujets qui contribus e participe le plus à la gloire d'un regue heureux, c'elt un minitre éclaire, laborieux, acceffible, également dévous, à l'Etax é au prince qui s'ouble luimème, és qui ne voit que le bien; muis la gloire même de cet homme éconnant remonte au roi qui fe l'azerche. En éfective, que la découverte és le choix d'un fi diren ami?

Dans la balance de la gloire doivent entrer avec le bien qu'on a fait, les diffigultés qu'on a surmontées ; c'est l'avantage des fondateurs, tels que Lycurgue & le czar Pierre. Mais on doit aussi distraire du mérite du succès, tout ce qu'a fait la violence. Il est beau de prévoir, comme Lycurgue, qu'on humanisera un peuple féroce avec de la musique; il n'y a aucun mérite à imaginer. comme le czar, de se faire obéir à coups de sabre. La seule domination glorieufe est celle que les hommes préferent ou par raifon ou par amour : imperatorians majeflatem armis decoratam, legibus oportet effe armatam, dit l'empereur Justi-

De tous ceux qui ont défolé la terre, in 'en effa aucun qui a l'en croite, n'en voulût affurer le bonheur. Défez- vous de quiconque prétend rendre les hommes plus heureux qu'ils ne veulent l'ètre; è c'el la chimere des ufurpateurs , de reprécette des tyrans. Celui qui fonde un empire pour lui-même, taille dans peuple comme dans le marbre, fans en regretter les débris ; celui qui fonde un empire pour le peuple qui le compose, commence par rendre ce peuple facrible, & le modifie fans le briter. En général, la perfonnalité dans la caule publique, ett un crime de les femmanist. L'homque, ett un crime de les femmanist. L'hom-

Tome VII.

me qui se sacrifie à lui scul le repos, le bonheur des hommes, est de tous les animaux le plus cruel & le plus vorace : tout doit s'unir pour l'accabler.

Sur ce principe nous nous fommes flovés contre les auteurs de toute querre injulte. Nous avons invité les diffends cut de la gliéré à couvrit d'opprobre les fuccès même des conquérans ambitieux a mais tous fommes bien éloignés de difputer à la profetion des armes la partie qu'elle doit avoir à la gloire de l'Etat dont elle eft le bouclier, & du trône dont elle eft le burriere.

Que celui qui sert son prince ou sa patrie soit armé pour la bonne ou pour la mauvaise cause, qu'il reçoive l'épée des mains de la justice ou des mains de l'ambition, il n'est ni juge ni garant des p: jets qu'il exécute; sa gloire personnelle est sans tache, elle doit être proportionnée aux efforts qu'elle lui coute. L'austérité de la discipline à laquelle il fe foumet, la rigueur des travaux qu'il s'impose, les dangers affreux qu'il va courir; en un mot, les facrifices multipliés de sa liberté, de son repos & de sa vie, ne peuvent être dignement payés que par la gloire. A cette gloire qui accompagne la valeur généreuse & pure, se joint encore la gloire des talens qui dans un grand capitaine éclairent, secondent & couronnent la valeur.

Sous ce point de vue, il n'eil point de giorie comparable à celle des guerriers; car celle même des législateurs exige peu-tere plus de talens, mais beaucoup moins de facrifices : leurs travaux font à la vértie fans reliabes, mais ils ne font pas dangereux. En fuppofant donc le fiétau de la guerre inévitable pour l'humanité, la profeilion des atmes doit être la plus honorable , comme elle ell la plus périlleufe. Il feroit dangereux fur-tout de lui donner une riyale dans des Ezus expofés par leur fituation à la jaloufie & aux indittes de leurs voifins. C'elt peu d'y honorer le mérite qui commande, il fine uy honorer encore la valeur qui obèit. Il doit y avoir une maife de géarypour le corps qui fe diffingue; car fi la géaire n'elt pas l'objet de chaque foldat en particulier, elle eff l'objet de la multitude réunie. Un tégionnaire penfe con consideration de la pour le des la granditation de la pour le consideration de la pour l

On fe plaint que notre hiftoire est froide & feche en comparaison de celle des Grees & des Romains. La raison en et bien fenible. L'histoire ancienne est celle des hommes, l'histoire moderne est celle de deux ou trois hommes : un roi, un ministre, un général.

Dans le régiment de Champagne, un officier demande, pour un coup-de-main, douze hommes de bonne volonté: tout le corps refle immobile, & perfonne ne répond. Trois fois la même demande, & rois fois le même dience. Hé quoi, dit l'officier, l'on me m'entend point! L'on vous enteud, s'écrie une voix, mais apapellaz-ous douze hommes de boune volonté? uous le fountes tous, vous n'avez, an'à chôpt.

La tranchée de Philisbourg étoit inondée, le foldat y marchoit dans Peua plus qu'à demi-corps. Un très-jeune officier, à qui fin jeune âge ne permettoit pas d'y marcher de même. s'y biloit porter de main en main. Un grenadier le préfentoit à fon camarade, afin qu'il le prit dans fes bras: mets-le firm mon dar, dit celui-ci; di-moint il y a un conp de fiffil à recevoir, je le lui tagnereni.

Le militaire François a mille traits de cette beauté, que Plutarque & Tacite auroient eu grand foin de recueillir. Nous les réléguons dans des mémoires parti-

euliers, comme peu dignes de la majesté de l'histoire. Il faut espérer qu'un historien philosophe s'affranchira de ce préjugé.

Toutes les conditions qui exigent des ames réfolues aux grands facrifices de l'intéret personnel au bien public, doivent avoir pour encouragement la perfpective, du-moins éloignée, de la ploire personnelle. On sait bien que les philosophes, pour rendre la vertu inébranlable, l'ont préparée à se passer de tout : 1:00 vis effe jufius fine gloria; at , me bercule, sape juftus effe debebis cum infamia. Mais la vertu même ne se roidit que contre une honte paffagere, & dans l'efpoir d'une gloire à venir. Fabius se lailfe infulter dans le camp d'Annibal & deshonorer dans Rome pendant le cours d'une campagne ; auroit-il vu se résoudre à mourir deshonoré, à l'être à jamais dans la mémoire des hommes ? N'attendons pas ces efforts de la foiblesse de notre nature : la religion seule en est capable, & ses facrifices même ne sont rien. moins que defintéresses. Les plus humbles des hommes ne renoncent à une ploire périffable, qu'en échange d'une gloire immortelle. Ce fut l'espoir de cette immortalité, qui foutint Socrate & Caton. Un philosophe disoit : comment veux-tu que je sois sensible au blame, si tu ne veux pas que je sois sensible à l'éloge?

A l'exemple de la théologie, la morale doit prémunir la vertu contre l'ingratitude & le mépris des hommes, en lui montrant dans le lointain des tems plus heureux & un monde plus juste.

"Laglaire accompagne la vertu, comme fon ombre, dit Seneque; mais comme l'ombre d'un corps tantôt le précede, & tantôt le fuit, de même la glaire tantôt devance la vertu & fepréfente la première, tantôt ne vient qu'à fa fuite, lorfque l'envie s'elt re-

" tirée; & alors elle est d'autant plus " grande qu'elle se montre plus tard.

C'eft done une philosophie aussi dangretus que vaine, de combattre dans l'hommele pressentient me la postérité de le dest est ferrivire. Celtu qui borne sa gioire au court espace de la vie, «es claive de l'optionio de des égards : rebuté, si son sicce est impatient sur - tout de jouir, il veut recueillir ce qu'il seme ; il précre une gloire précoce de passigner, a une gloire tardive de durable : il n'entreprendra rien de grand.

Čelui qui se transporte dans l'avenir & qui jouit de sa mémoire, travaillera pour tous les siecles, comme s'il écoit immortel: que ses contemporains lui refusent la gloire qu'il a méritée, leurs neveux l'en dédommagent; car son imagination le rend préfent à la postérité.

C'est un beau songe, dira-t-on. Hé jouit-on jamais de sa gloire autrement qu'en songe? Ce n'est pas le petit nombre de spectateurs qui vous environnent, qui forment le cri de la renommée. Votre réputation n'est glorieuse qu'autant qu'elle vous multiplie où vous n'ètes pas , où vous ne serez jamais. Pourquoi donc feroit il plus infense d'étendre en idée fon existence aux siecles à venir, qu'aux climats éloignés ? L'efpace réel n'est pour vous qu'un point, comme la durée réelle. Si vous vous renfermez dans l'un ou l'autre, votre ame y va languir abattue, comme dans une étroite prison. Le desir d'éterniser sa gloire est un enthousiasme qui nous aggrandit, qui nous éleve au-dessus de nous-mêmes & de notre fiecle ; & quiconque le raisonne n'est pas digne de le sentir. " Méprilet la gloire, dit Tacite, , c'est mépriser les vertus qui y menent :" contempta fama, virtutes contemministics.

GLOIRE D'UNE NATION, Droit de Gent. La gloire d'une nation tient intimément à si puitance; elle en fait une partiertés-considérable. C'été co bisit une avantage qui lui attire la considération des autres peuples, qui la rend respectable à se vossime. Une nation dont la réputation est bien établie, & principalement celle dont la gloire est étatante, se voir recherchée de tous les souverains : ils dessirent son amisté, & carajennt de l'ossense se sant se autre de la deventine sur tent de le devenir, favoriset se sentreprises, & se envieux n'osen manifetter leur mauvairé volonté.

Il est donc très-avantageux à une nation d'établir sa réputation & sa gloire ; & ce foin devient l'un de ses plus importans devoirs envers elle - même. La véritable eloire consiste dans le jugement avantageux des gens fages & éclairés: elle s'acquiert par les vertus, ou les qualités de l'esprit & du cœur, & par les belles actions, qui font les fruits de ces vertus. Une nation peut la mériter à double titre; 1°, parce qu'elle fait en qualité de nation, par la conduite de ceux qui administrent ses affaires, qui ont en main l'autorité & le gouvernement ; 2°. par le mérite des particuliers qui composent la nation.

Un prince, un fouverain quel qu'il foit, qui fe doit tout entier à fin nation, elf fant doute obligé d'en étendre la gloire, autarn que cela dépend de lui. Son devoir eft de travailler à la perfection de PEzat & du peuple qui lui elf foumis: par-là, il lui fera mériter la bonne réputation & la gelire. Il doit toujours avoir cet objet devant les yeux, dans tout ce qu'il entrepend, & dans l'ufage qu'il fait de foin pouvoir. Qu'il faité briller la julice, la modération, la grandeur d'ame dans toutes fea actions și il fe procurera à foi-même & ât fon peuple un nom.

Cca

United by Google

respectable dans l'univers, & non moins urile que glorieux. La gloire de Henri IV. Sauva la France: dans l'état déplo-rable où il trouvales sfairies, se vertus encouragerent les sujess fideles, donne-rent aux étrangers la hardieid de le sécourir, de fe liguer avec his contre l'ambient de l'ambient de l'appendit de l'append

Outre les vertus, qui font la gloire des princes, comme celle des personnes privées, il est une dignité & des bienseances, qui appartiennent particulierement au rang suprème, & que le souverain doit observer avec le plus grand foin. Il ne peut les négliger sans s'avilir lui-mème . & fans imprimer une tache fur PEtat. Tout ce qui émane du trône doit porter un caractère de pureté, de noblesfe & de grandeur. Quelle idée prend-on d'un peuple, quand on en voit le fouverain témoigner dans des actes publics une bassesse de fentimens, dont un particulier se eroiroit deshonoré? Toute la maiesté de la nation réside dans la personne du prince; que deviendra-t-elle s'il la proftitue, ou s'il fouttre qu'elle foit proffituée par ceux qui parlent & qui agident en fon nom? Le ministre qui fait tenir à son maitre un langage indigne de lui, mérite d'etre honteusement chanie.

La réputation des particuliers dérive fur la nation, par une façon de parler & de penfer, également commune & naturelle. En général on attribue une vertu, ou un vice à un peuple, lorsque ce vice, ou cette vertu s'y font remarquer plus fréquemment. On dit qu'une nation etb belinqueuse, quand elle produit ne grand nombre de braves guerriers qu'elle ett favante, quand il y a beaucoup favante, parait fes citoyens; qu'elle accelle dans les arts, lorsqu'elle a dans son fein plusieurs habiles artistes : au contraire, on la dit lâche, paresseuse, stupide, lorsque les gens de ces caracteres y font en plus grand nombre qu'ailleurs. Les citoyens, obligés de travailler de tout leur pouvoir au bien & à l'avantage de la patrie, non-seulement se doivent à eux-mêmes le foin de mériter une bonne réputation ; ils le doivent encore à la nation, dans la gloire de laquelle la leur est si capable d'influer. Bacon, Newton, Descartes, Leibnitz, Bernouilli, ont fait honneur à leur patrie, & l'ont fervie utilement par la gloire qu'ils ont acquife. Les grands ministres, les grands généraux, un Oxenstiern, un Turenne, un Marlborough, un Ruiter servent doublement la patrie, & par leurs actions, & par leur gloire. D'un autre côté, un bon citoven trouvera un nouveau motif de s'abstenir de toute action honteufe, dans la crainte du deshonneur qui pourroit en réiaillir fur sa patrie. Et le prince ne doit point foutfrir one fes fuiets se livrent à des vices capables de diffamer la nation , ou de ternir seulement l'éclat de fa gloire : il est en droit de réprimer & de punir les éclats scandaleux, qui font un tort réel à l'Etat.

L'exemple des Suitles elt bien propre à faire voir de quelle urilité la Jours peut être à une mation. La haute réputation de valeur, qu'ils fe font acquilé, & qu'ils foutenment glorieufement, les maintient en paix, depuis plus de deux ficcles , & les fait rechercher de toutes les puiffances de l'Europe. Louis XI. encere dauphint, fut térmoin des prodiges de valeur qu'is firent à la betaille de S. Jecques, audit de Blac. & Jorques de valeur l'est de Blac. & Jorques de l'est l'

ris, battirent d'abord l'avant-garde des Armagnaes, forte de dix - huit mulle hommes, & donnant ensuite avec trop d'audace fur le gros de l'armée, ils périrent presque tous, sans pouvoir achever leur victoire. Mais outre qu'ils effraverent l'ennemi & garantirent la Suiffe d'une invasion ruineuse, ils la fervirent utilement, par la gloire éclatante qu'ils acquirent à ses armes. La réputation d'une fidélité inviolable n'est pas moins avantageuse à cette nation. Aussi a-t-elle été de tout tems jaloule de fe la conserver. Le canton de Zoug punit de mort cet indigne foldat, qui trahit la confiance du duc de Milan, & décela ce prince aux François, lorsque, pour leur échapper, il s'étoit mis dans les rangs des Suitles qui fortoient de Novare . habillé comme l'un d'eux.

Puisque la gloire d'une nation est un hien tres-réel, elle est en droit de la défendre, tout comme fes autres avantages. Celui qui attaque sa gloire lui fait injure; elle est fondée à exiger de lui, meme par la force des armes, une juite réparation. On ne peut donc condamner ces mesures que prennent quelquefois les fouverains, pour maintenir ou pour veuger la dignité de leur couronne. Elles font également justes & nécessaires. Lorsqu'elles ne procédent point de prétentions trop hautes, les attribuer à un vain orgueil, c'est ignorer grotfierement l'art de regner, & méprifer l'un des plus fermes appuis de la grandeur & de la fureté d'un Etat. (D. F.)

GLORIEUX, adi, pris fublt., Morale, c'elt un caractere trifte; c'elt le mafque de la grandeur, l'étiquette des hommes nouveaux, la reifource des hommes dégénérés, & le fecau de l'incapacité. La fottife en a fait le fupplément du métite. On fuppolé fouvent ce caractere oà il n'elt pas. Ceux dans qui il elt, proisent

presque toujours le voir dans les autres : & la bassesse qui rampe aux pieds de la faveur, distingue rarement de l'orgueil qui méprise la fierté qui repousse le mépris. On confond ausli quelquefois la timidité avec la hauteur : elles ont en effet dans quelques situations les mêmes apparences. Mais l'homme timide qui s'éloigne n'attend qu'un mot honnête pour se rapprocher, & le glorieux n'est occupé qu'à étendre la distance qui le separe à ses yeux des autres hommes. Plein de lui-même, il se fait valoir par tout ce qui n'est pas lui : il 11'a point cette dignité naturelle qui vient de l'habitude de commander, & qui n'exclut pas la modestie. Il a un air impérieux & contraint, qui prouve qu'il étoit fait pour obéir : le plus fouvent fon maintien est froid & grave, sa démarche est lente & mesurée. les geltes sont rares & étudiés, tout son extérieur est composé. Il semble que son corps ait perdu la faculté de se plier. Si vous lui rendez de profonds respects, il pourra vous témoigner en particulier qu'il fait quelque cas de vous : mais si vous le retrouvez au spectacle, soyez for ou'il ne yous v verra pas; il ne reconnoit en public que les gens qui peuvent par leur rang flatter fa vanité : fa vue est trop courte pour distinguer les autres. Faire un livre felon lui , c'est fe dégrader : il seroit tenté de croire que Montesquieu a dérogé par ses ouvrages. Il n'eut envié à Turenne que sa naissance : il eût reproché à Fabert fon origine. Il affecte de prendre la derniere place; pour se faire donner la premiere : il prend fans distraction celle d'un homme qui s'est levé pour le faluer. Il représente dans la maison d'un autre, il dit de s'affeoir à un homme qu'il ne connoît point, perfuadé que c'est pour lui qu'il se tient debout; c'est lui qui disoit autrefois, uns bomme comme moi; c'est lui qui dit encore aux grands , des gens comme nous ; & à des gens fimples, qui valent mieux que lui, vous autres. Enfin c'est lui qui a trouvé l'art de rendre la politesse même humiliante. S'il voit jamais cette foible efquiffe de son caractere, n'espérez pas qu'elle le corrige; il a une vanité dont il est vain . & dispense volontiers de l'eftime, pourvu qu'il reçoive des respects. Mais il obtient rarement ce qui lui est dû, en exigeant toujours plus qu'on ne lui doit. Que cet homme est loin de mériter l'éloge que faisoit Térence de ses illustres amis Loclius & Scipion! Dans la paix, dit-il, & dans la guerre, dans les affaires publiques & privées ces grands hommes étoient occupés à faire tout le bien qui dépendoit d'eux, & ils n'en étoient pas plus vains. Tel est le caractere de la véritable grandeur; pourquoi faut-il qu'il foit si rare?

## G O

GODEFROI, Denys, Hift. Litt., furisconfulte célebre, né en 1549, d'un conseiller au Châtelet de Paris, se retira à Geneve, & de-là en Allemagne où il professa le droit dans quelques universités. On voulut le rappeller en France pour remplir la chaire que la mort de Cuias laiffoit vacante, mais le protestantisme dont il faisoit profession, l'empècha de l'accepter. Il mourut loin de fa patrie en 1622, agé de 73 ans. On a de lui un grand nombre d'ouvrages de droit, parmi lesquels on distingue, 1º. le Corpus juris civilis, avec des notes que Ferriere regardoit comme un chefd'œuvre de clarté, de précision & d'érudition. 2º. Note in quatuor libros inftitutionum. 3°. Opuscula varia juris. 4°. Praxis civilis ex antiquis & recentioribus. 5°. Index chronologicus legum Eg nowellarum à Justiniano imperatore compositarum, 6. Consuetudines civitatum F& provinciarum Gallie cum notis, in-fol. 7º. Quastiones politica ex jure communi E hijtorià desumpta. 8°. Differtatio de nobilitate. 9°. Statuta regni Gallie cum jure communi collata. 10°. Synoplis flatutorum municipalium, 11°. Une édition en grec & en latin du Promptuarium juris d'Harmenopule, 12°, Des conjectures & des diverses lecons fur Seneque, avec une défense de ces conjectures que Gruter avoit attaquées. 13°. Un Recueil des anciens grammairiens latins . Fdc. On attribue encore à Denys Godefroi, 1º, Avis pour réduire les monnoies à leur juste prix & valeur , in 8". 2". Maintenue & defense des empereurs, rois, princes, Etats & republiques , contre les censures . monitoires & excommunications des papes, in-4°. 2°. Fragmenta duodecim tabularum fuis nunc primum tabulis reftituta, 1616, iu-4°. Les Opuscula de Denys Godefroi ont été recueillis & imprimés en Hollande, in-fol.

GODEFROI , Jacques , Hift. Litt. . fut élevé aux premieres charges de la république de Geneve fa patrie, en fut cinq fois fyndic, & y mourut en 1652. agé de 65 ans. C'étoit un homme d'une profonde & exacte érudition. On a de lui, 1º. l'Histoire ecclésiastique de Philostorge en grec & en latin, en 1641, in-4°. avec une version peu fidele; un Appendix & des Disfertations pour l'intelligence de cet hiltorien. 2º. Le Mercure jésuitique; c'est un recueil des pieces concernant les jésuites. La derniere édition de cet ouvrage curieux est de 1621, en deux vol. in-8°. 3°. Opuscula varia, juridica, politica, historica, critica. 4°. Fontes juris civilis. 5°. De diversis regulis juris. 6°. De famosis latronibus investigandis. 7º. De jure pracedentia. 8º. De Salario. 9°. Animadversiones juris civilis. 10°. De suburbicariis regionibus.

11°. De flatu paganorum sub imperatoribus christianis. 12°. Fragmenta legum Julia El Papia collecta El notis illustrata. 13°. Vetus orbis descriptio, graci scriptoris sub Constantio El Constante imperatoribus, grec El latin, avec des notes, in-4°.

GOLDAST, Melchior Hayminsfeldt, Hift. Litt., né à Bischoff-zell en Suisse, vers l'an 1576, & mort à Brème en Allemagne le 11 d'Août 1635, eut la qualité de confeiller du duc de Saxe-Weymar & du comte de Holftein - Schawembourg; je ne fais en quel tems elle lui fut donnée. Après avoir erré en différens pays, il se fixa en Allemagne, & il y prit alliance. Il a été l'éditeur de plulieurs ouvrages dont on peut voir la lifte dans le XXIXe tome des Mémoires de Niceron, & ce qui doit être ici rapporté, il est le pere de tous les compilateurs Allemands en droit public. Nous lui devons deux grandes compilations fur la question qui a partagé si long-tems les peuples entre les empereurs & les papes. 1°. Monarchia S. Romani Imperii, five Tractatus de jurisdictione imperiali. feu regià & pontificià, seu sacerdotali, deque potestate imperatoris ac papa, cum diffinctione utrinfque regiminis politici & ecclefialici à catholicis doctoribus confcripti atque editi , & nunc iterum ex tenebris produčti, recensiti, ac oppositi traclatibus corum qui utramque potefiatem in spiritualibus & temporalibus aut adulatorie aut imperité confundant ; fiudio asque industria Melchioris Goldasti Hayminsfeldi, 3 vol. in-fol. Hanovia. 1611 Er 1617; Er Francofurti, 1668. Cette compilation contient les ouvrages de quarante auteurs. Elle n'est pas à beaucoup pres, auffi étendue que celle qui a été faite depuis en faveur des papes, dont nous parlerons à l'article Ro-CABERTI; mais elle n'est guere moins

imparfaite. Les pieces rares qui s'y trouvent, & qui y font imprimées en entier, donnent à cette compilation un mérite que celle de Rocaberti n'a pas. Mais plusieurs de ces traités y sont avec beaucoup de fautes, & quelques autres ne regardent pas la puissance du pape, & font moins la défense des droits des empereurs, que la défense des droits des éveques. Goldast étoit protestant. Né dans la misere, il y vécut & il y mourut. L'indigence toujours affife fur le feuil de sa porte, lui crioit d'un ton de voix rude & impérieux d'achever sa tàche à la hate. Il travailloit pour vivre & trafiquoit de ses ouvrages. C'est un violent préjugé contre l'exactitude de ses compilations. Celle ci a néanmoins fon autorité; en en a fait plusieurs éditions; les cours & les écoles ne se sont pas laffées d'en faire un ufage continuel depuis 171 ans.

depuis 13 ans.

2º Politica imperialia , five difemfus
2º Politica imperialia , five difemfus
politici , alla publica Et trallanu generate de imperatoro , regis Romanorum;
postifica Romani , eleforuma , principum;
postifica Romani , eleforuma , principum;
postifica Romani , eleforuma , principum;
difemili eleforuma , principum;
difemili eleforuma , folia, Cette collection
contient peu de trinicis , mais ceux qu'elle renferme ne fe trouvoient ailleurs que
difficilement , avant que nous euflions
te corps univertel diplomatique du droit
des gens. Il faut la lire avec précaution,
parce que l'auteur et a occulé davoir in-

féré de fauffes loix parmi les véritables. GORDON, Thomas, Hill, Litt., de au nord de l'Angleterre: apres avoir fait fes premieres études à Douay dans la Flandre françoife, il fixa fon féjour à Londres, queiques années avant la mort de Guillaume III. Il yeu une liaifon intime avec un député au parlement, nommé Trembard, qui fe fienal dans cette.

affemblée de la nation, par fes oppofitions perpétuelles aux vues de Guillaume III. & fur-tout au deiléin que ce prince avoit de conferver en Angleterre la garde hollaudoife. Gordon, toujours occupé d'affaires politiques, et l'auteur de cinq fortes d'ouvrages dont je dois parlet.

1º. Lettres de Caton, ouvrage compolé en anglois & qui n'a pas cét traduit, où il s'èleve contre le gouvernement abblu qu'il appelle déparijne, & où il entreprend de mettre dans un gránd jour les droits des peuples felon les principes des habitans de la Grande Bretagne. Les réflexions qu'on trouve dans ce livre ne font qu'à l'ufige des Anglois. D'auteur l'a compos fur des écrits que Treshard avoit faits fur les graffaires politiques de fip patries, dont Gordon fit un corps qu'il augmenta de fes proores réflexions.

2°. Gordon a publié dans la fuite un affer gros volume qui a pour titre: le Wigth indépendant. Cet ouvrage a été encore composé en anglois, & il n'a pas été non plus traduit, parce qu'il, n'elé guere, comme le premier, qu'à l'ufage des Anglois. Gordon y attaque pluifeurs principes qu'il regarde comme des préjugés de politique & de religion. Ce livre fia beaucoup de bruite n'Angleterre, & acquit à fon auteur une grande répusation qu'il a fervi à fi fortune.

3. Une traduction supporte de Tacite & des difjours politiques far cel hiftorieu, en deuxyolumes in-folto. La premiere édition des Difjours far Tacite ajoutés à la traduction, fut publice infolto à Londres, favoir le premier tome of tout les annales, en 1778, & le fecond qui contient l'hiftoire, en 1731. Il la écfesta de ses Difjours une traduction françoife, laquelle a été imprimée à Amtlerdam Charguion, en 1742. Savoir comme penfeut les Anglois du parti oppose à la cour, c'est presque savoir ce qui fait la matiere de ces Discours. Les observations politiques & morales de l'auteur font, à parler en général, affez judicieufes, tant que l'anteur n'en fait point d'application; mais elles ont le défaut d'être la plupart fort communes & toutes d'être fort diffuses; & lorfque l'auteur entre dans quelque détail, même fur les gouvernemens modernes , il devient un forcené; c'est un homme qui tombe en délire, qui calomnie plusieurs nations, qui déchire la réputation des plus grands princes. & qui adopte, fans aucune forte de jugement, ce que les ennemis d'une nation ou des monarques qui l'ont gouvernée, ont dit dans ces libelles que le tems de la guerre fait éclorre.

4°. Semon d'un lair, brochure publiée à Londes en 1734 en anglois, laquelle fut d'abord après traduite en françois. Ce petit écrit femble être un fupplément des autres ouvrages de politique du même autreur. Il s'artache furtour à prouver qu'il ell infiniment dangreux d'admettre dans les confeiis du fouverain, les eccléfaltiques qui peuvent lui infirer une conduite pernicieufe, & il tire fes principaux exemples de ce qui fe passa en Apreter ef fous le regne de Charles I. & fous celui de Jacques III. fon fils.

ç°. Des Difcours politiques fur Salluste, dans le goût des Difcours de Tacite du même auteur. Ceux qui font le sujet de ce cinquieme article, & qui sont composés en anglois, viennent d'être traduits en françois.

GOTHIE, Droit public, Gothia, & en suédois, Gathaland, grande coutrée du royaume de Suede, bornée au septentrion par la Suede proprement dite, à l'orient & au midi, par la mer Balti-

que,

que, & à l'occident par le Sund, la mer d'Allemagne & la Norwege. Fameux par la multitude, le goût & les conquètes des peuples qui en fortirent, il y a treize à quatorze siecles, ce pays formoit lui-même autrefois un ou plusieurs royaumes à-part; si tant est qu'à raison du pouvoir absolu de celui qui gouvernoit, l'on doive titrer de royaumes, des districts de peu d'étendue & de peu d'influence, des districts que la force & non le droit établissoit précairement, & dont les maîtres momentanés, payoient tribut pour l'ordinaire, au prince le plus à portée de l'exiger. Mais enfin, ou feudataires ou fouverains, ces royaumes ne paroifient pas avoir fourni par leurs annales, aucune matiere un peu certaine à l'histoire, ni par consequent aucun fujet intéreffant à l'étude.

L'on ignore à quelle date précise les rois particuliers de la Gothie commencerent : en reculer le tems fur la foi de quelques chroniques , jusques à celui de Gethar, fils de Magog, & petit-fils de Japhet, c'est avoir peut-être trop de complaisance pour la vanité des hommes; & ne le placer au contraire, comme le font d'autres, qu'au regne de Dygue, qui descendoit du grand Odin, & qui vivoit 400 ans après Jesus-Christ, c'est peut-être aussi se borner avec trop de timidité, à l'époque où l'histoire du Nord paroît recevoir en effet les prémices de son authenticité. Quoiqu'il en foit, on fait que ces rois particuliers prirent fin l'an 1132, à la réunion que Suercher fit alors du royaume de Suede avec celui des Goths : l'on fait auffi qu'à la fuite de cette réunion, la couronne des deux royaumes, fut alternativement portée pendant un tems, sans beaucoup de bonheur à la vérité, par des princes originaires de l'un & de l'autre pays. De part & d'autre, il y avoit des familles

Tome VIL.

royales; elles n'héritoient pas du sceptre, mais on étoit dans l'usage de le donner par choix à l'un de leurs membres; & il y eut des l'an 1162 à l'an 1222. tantôt un roi Goth , & tantôt un roi Suedois. Cette constitution ne pouvoit pas durer long-tems : l'on vit bientôt que pour monter fur un trone si bizarrement électif, il y auroit toujours du fang à répandre, & que même pour s'y maintenir, il faudroit user sans cesse ou de violence ou de fouplesse; extrêmités trop dangereuses, pour pouvoir servir folidement, foit à la gloire des princes, foit au bonheur des sujets. Dès l'an 1222 il ne fut donc plus question en Suede de la famille royale des Goths : mais la Gothie n'en perdit pas son titre de royaume . & l'on fait qu'encore aujourd'hui il fait partie de ceux que porte le roi de Suede. v. SUEDE. (D.G.)

GOVEA, Antoine, Hijf. Litt., file d'un gentilhomme Portugais, s'e rendit d'un gentilhomme Portugais, s'e rendit à Paris vers 1505 auprès de fon onde Jacques de Gaves, s'principal du college de fainte Barbe. Il ît fes études de bel.-elettres & de droit avec fueces. Ses ouvrages de droit ont éér recueillis par Lin-lime dans un volume in-folo, en 1762, à Lyon. Il fur le feul qui prit courregueiment la déreinte d'Artitote, contre Ramus ouvertement déclaré contre Ramus ouvertement déclaré ce philosophie sércie des Ce fut avec un exemplaire sércie des Ce fut ce philosophie, qu'il avoit apporté su barreau.

Govea avoit le génie ardent & leger, On en trouve la preuve dans fes ouvrages, foit de philosophie, soit de belleslettres, foit de droit civil, où l'on vou quelquefois au commencement, ce qui devroit être à la fin. Du refle, il n'y avoit point de difficult s'in fembarraffante, dont il ne se triat promptement & avec success. On vit fortir de fa plume,

plus d'une production ingénieuse, dans le peu de tems qu'il s'appliqua à la jurifprudence. Il l'enfeigna avec éclat dans plusieurs écoles de France, telles que celles de Cahors, de Valence, de Touloufe, de Grenoble. Enfin il se retira à la cour du duc de Savoie, qui l'avoit mis au nombre de ses conseillers & fait maître des requêtes : & il mourut à Turin, n'ayant pas encore 60 ans.

Il fuffiroit de dire à la gloire de ce jurisconsulte, que le peu d'ouvrages qu'il a faits , lui a mérité l'honneur d'ètre mis en parallele avec Cujas, par Antoine Faber. Celui-ci accorde à Cuias. le travail, l'exactitude, l'abondance, & à Govea, l'élevation de génie, & la finesse. Cujus lui-même n'hélite point de lui céder la premiere place, quoiqu'au fond elle ne soit duc qu'à lut seul. Mais ie ne fais si le grand éloge qu'il en fait. vient d'une estime sincere pour sa perfonne, ou de fon aversion pour les autres. No feroit - ce pas auffi que Cujas veut nous faire entendre, qu'il a furpaffé tous les jurisconsultes; puisque, felon le jugement public, il l'emporta fur Govea, qu'il fait supérieur à tous.

Govea est préférable à Cuias par le génic; mais il a laisse à celui-ci, le champ de victoire le plus ample, à cause du petit nombre de ses écrits. Il ne faut donc point s'étonner que Cujas donne la palme fans crainte à un homme qui est rarement en concurrence avec lui. Govea, felon moi, est l'interprète le plus ingénieux, le plus concis & le plus clair ; mais il est ingrat & trop outré dans la censure qu'il fait des anciens, auxquels il est forcé d'avouer qu'il doit beaucoup. (D. F.)

GOURMANDISE, f. f., Morale, amour raffiné & défordonné de la bonne-chcre., Horace l'appelle ingrata ingluvies. C'étoit aussi la définition de Callimaque qui v ajoûte cette réflexion : " Tout ce que j'ai donné à mon ventre " a difparu, & j'ai confervé toute la pà-, ture que l'ai donnée a mon chrit.

Varron irrité, contre un des Curtillus de son siecle, qui mettoit son application à combiner l'opposition, l'harmonie & les proportions des différentes faveurs , pour faire de ce mélange un excellent ragoût, dit à cet homme : " fi de tou-

... tes les peines que vous avez prifes , pour rendre bon votre cuisinier, vous " en aviez confacré quelques - unes à " étudier la philosophic, vous vous se-., riez rendu bon vous-même.

La remarque de Varron ne corrigea ni ce riche fenfuel, ni fes femblables : au contraire, ils tournerent en ridicule le plus instruit des Romains sur la vie rustique, le plus docte sur la grammaire, fur l'histoire . & sur tant d'autres sujets. N'en foyous pas étonnés, la gourmandise est un mérite dans le pays de luxe & de vanité, où les vices sont érigés en vertus : c'est le fruit de la mollesse opuleute; il fe forme dans fon fein, fe perfectionne par l'habitude, & devient enfin si délicat, qu'il faut tout le génie d'un cuifinier pour fatisfaire fes raffinemens.

Les Romains succomberent sous le poids de leur grandeur, quand la tempérance tomba dans le mépris, & qu'on vit fuccéder à la frugalité des Curius & des Fabricius, la fenfualité des Catius & des Apicius. Trois hommes de ce dernier nom se rendirent alors célebres par leurs recherches en gourmandise; il falloit que leurs tables fuffent couvertes des oifeaux du Phafe, qu'on alloit chercher au travers des périls de la mer, & que les langues de paons & de roffignols v parussent délicieusement apprétées. C'est, si je ne me trompe, le sccond de ces trois que Pline appelle nepotum omnium altissimus gurges: il tint école de fon are en théorie & en pratique, dépensa cent millions de livres de nos jours à y exceller; & se jugeant ruiné, parce qu'il ne lui restoit que cinq cents mille francs de bien, il s'empoisonna, craignant de mourir de faim avec si peu d'arrent.

Dans ces tems là, Rome nourrifioir des gourmes suju précendoirent avoir le palais ailez fin pour dificerner îi le poifion appellé doup-de-mer, a voir éée pris dans le Tibre entre deux ponts, ou près de l'embouchure de ce fleuve, se lis n'ét-timoient que celui qui avoit été pris ente deux ponts. Ils rejettoiment les foies d'oies engraifiées avec des figues feches, en rela faijoient cas que quand les oies avoient été engraifiées avec des figues fraides.

Nous ne parlerons pas des excès de la table d'un Antiochus - Epiphane, des diffolutions en ce genre d'un Vitellius, & de celles d'un Héliogabale. Nous ne rappellerons pas non plus les recherches honteufes des anciens Sybarites, qui accordoient l'exemption de tout impôt aux pecheurs de je ne fais quel poisson, parce qu'ils en étoient extremement friands. Nous ne passerons point en revue nos Sybarites modernes, qui dévorent en un repas la fubfiltance de cent familles. Les suites de ce vice sont cruelles; ceux qui s'y livrent avec excès, font exposés à éprouver des maux de toute espece.

\*Homere le faifoit sentir à ses contemporains, en ne couvrant que de bœuf rôti la table de ses héros, & n'exceptant de cette regle ni le tems des nôces, ni les sestins d'Alcinoùs, ni la vieillesse de Nestor, ni même les débauches des amans de Pénélope.

Il paroît qu'Agésilas, roi de Lacédémone, suivit constamment le précepte d'Homers; car fa table étoit la même que celle des capitaines Grees immortalifés dans l'Hiade; & comme un jour les Thaitens lui apporterent en don de friandités de grand prix, al les diltribua fur le champ aux Ilotes; pour prouver sux Lacédémoniens que la fimplicité de fa vie, femblable à celle des citoyens de Sparte, n'étoit point alérée.

Alexandre même profita de la leçon de son poete favori. Plutarque rapporte qu'Adda, reine de Candie, avant obtenu la protection de ce prince contre Orondonbate, seigneur Persan, crut pouvoir lui marquer sa reconnoissance en lui envoyant toutes fortes de mets exquis, & les meilleurs cuifiniers qu'elle put trouver; mais Alexandre lui renvoya le tout, & lui répondit qu'il n'avoit aucun besoin de ces mets si délicats, & que Léonidas fon gouverneur, lui avoit autrefois donné de meilleurs cuifiniers que tous ceux de l'univers, en lui apprenant que pour diner avec plaifir, il falloit fe lever matin & prendre de l'exercice; & que pour fouper avec plaifir, il falloit dincr sobrement.

La chere la plus délicieuse est celle dont l'appétit seul fait les frais. Vous ne trouverez point de bisque aussi bonne, qu'un morceau de lard paroit bon à nos laboureurs, ou que les oignons de Gayette sembloient excellens au pape Jules III.

Voulez-vous vous assurer que le meilleur apprét est celui de la faim? offree du pain à un homme sensiuel & disseille di il le repousera: mais attendez jusqu'au foir, panem illum tenerum & siligineum famet issi reddet.

Concluons que loin de courir après la bonne - chere, comme après un des biens de la vie, nous pouvons en regarder la recherche comme pernicieuse à la fanté. La fraicheur & l'heureuse vieilleise des Perses & des Chautéens, étois

D I -

un bien qu'ils devoient à leur pain d'orge & à leur eu de fontaine. Tout ce qui va au-delà de la nature, est inutile & pour l'ordinaire nuisible : il ne faut pas mème fuivre toujours la nature judqu'où elle permettroit d'aller ; il vaut mieux l'etanir en deçà des bornes qu'elle nous a presentes. que de les passer. Enfin le goût se blase, s'amouts sur les mets les plus délicats, & des infirmités fans nombre vengent la nature outragée; julte châtiment des excès d'une fensiaité dont on a trop fait se délices!

GOOT, f. m., Morale. Le goût, est un amour habituel de l'order. Il s'étend fur les meurs aussi-bien que sur les ouvrages d'espire. La symmétrie des parties entrelles & avec le tout, est aussi necessirar dans la conduite d'une action morale, que dans un tableau. Cet amour est une vertu de l'ame qui le porte à tous les objets qui ont rapport à nous, & qui prend le nom de goût dans les choies d'agrément, & returnelle Louand est contrait de l'ame qui le pour le contrait de l'appendique d'agrément, de cret de l'appendique de l'appendique d'appendique de l'appendique de l'appendique d'appendique d'appe

Il ne peut y avoir de bonheur pour l'homme, qu'autant que ses gouts font conformes à la raison. Un cœur qui se révolte contre les lumieres de l'esprit, un esprit qui condamne les mouvemens du cœur, ne peuvent produire qu'une sorte de guerre intestine qui empoisonne tous les instans de la vie. Pour affurer le concert de ces deux parties de notre ame, il faudroit être audi attentif à former le gout, qu'on l'est à former la raison; & même, comme celle-ci perd rarement fes droits, & qu'elle s'explique presque toujours affez , lors même qu'on ne l'écoute point , il semble que le gout devroit mériter la premiere & la plus grande attention; d'autant plus

qu'il est le premier expose à la corruption, le plus aise à corrompre, le plus difficile à guérir, & enfin qu'il a le plus d'influence sur notre conduite.

Ce qui fait croire que le goût tient plus au fentiment qu'à l'esprit, c'est qu'on ne peut rendre raison de ses gouts, parce qu'on ne fait pas pourquoi on fent; mais on rend toujours raison de ses opinions & de ses connoissances. Il n'y a aucun rapport, aucune liaison nécessaire entre les gouts: ce n'est pas la même chose entre les vérités. Je crois donc pouvoir amener toute personne intelligente à mon avis : je ne suis jamais sûr d'amener une personne sensible à mon goût; je n'ai point d'attrait pour l'attirer à moi. Rien ne se tient dans les goûts; tout vient de la disposition des organes, & du rapport qui se trouve entr'eux & les objets. Il y a cependant une justesse de goût, comme il v a une justelle de fens. La justelle de gout juge de ce qui s'appelle agrément , sentiment , bienfeance, délicateffe ou fleur d'efprit, (fi on ofe parler ainfi ), qui fait fentir dans chaque chose la mesure qu'il faut garder. Mais, comme on n'en peut donner de regle assurée, on ne peut convaincre ceux qui y font des fautes. Dès que leur fentiment ne les avertit pas, vous ne pouvez les instruire. De plus le gout a pour objet des choses si délicates, si imperceptibles , qu'il échappe aux regles. C'est la nature qui le donne; il ne s'acquiert pas.

Dans le cœur, le goir donne des fentimens délicats &, dans le comerce du monde, une certaine politeife qui nous apprend à ménager l'amourpropre de ceux avec qui nous vivons. Je crois que le goir dépend de deux hofes à d'un fentiment très-délicat dans le cœur, & d'une grande julteffe dans Peforit.

Il n'y a donc que l'homme de bien, l'homme fociable è vertueux, qui ait véritablement un goár für dans les chofes les plus intérctifance à la vie. Les méchans & les vicieux ne font réellement que des hommes fans jugement, fans elprit & fans goár, qui menent dans la fociété une vie inquiète & troublée, fins jamais y jouir des plaifirs purs réfervés à la fagefie. (Ev

GOUVERNEMENT, f. m., Drois polit. L'on entend par gouvernement ou les loix fondamentales, expressement ou tacitement établies par une nation, lorfqu'elle s'est affemblée en fociété civile; c'est dans ce sens que l'on dit du fouvernement qu'il est monarchique, ariftocratique ou démocratique; ou la perfonne même phylique ou morale, que la nation a chargée par l'acte de l'établifsement de la société, de lui procurer tous les avantages auxquels elle avoit lieu de s'attendre de l'union des forces & des volontés particulieres, effet naturel du corps politique : c'est dans ce fens que l'on dit le gouvernement d'Angleterre, pour exprimer le roi & les parlemens, chargés du pouvoir législatif & exécutif pour le bonheur de la nation. v. CORPS politique. Et pour comprendre dans une même définition réelle les deux définitions nominales que nous venons de donner, on peut définir le gouvernement, l'exercice du pouvoir fuprème conformément à la constitution effentielle de l'Etat. v. Consti-TUTION.

Suivant cette définition, le gouvernemeut el un corps intermédiaire entre la loi fondamentale de l'Etat & la nation. Nous qui valons autamt que roi, difoient les députés des peuples d'Arragon, en reconnoiffant leur nouveau roi, et faifons notre roi, à condition que tu gardevas E objeveras nos privileges E nos liberité est non par autrement. Sidney, non. I. p. 226. v. SOCIÉTÉ civile, SOU-VERAIN, SOUVERAINETÉ, &c. Je ne crois pas nécessire de remarquer que dans un gouverment dépotique, la loi fondamentale est le code de la nature, auquel le gaucermente doit consormer; parce que quand même la nation auroit voulu l'en dispenser, elle n'en avoit pas le pouvoir. v. LIBERTÉ civile, SOCIÉTÉ civile, &c.

Il y a cette différence effentielle entre les fujets & le gouvernement, que les premiers exiltent par eux-mêmes, tandis que le gouvernement n'existe que par les fujets en vertu- du pacte focial. v. CONSTITUTION. Ainsi la volonté dominante du gouvernement n'est & ne doit être que la volonté générale de la nation manifeltée dans la constitution effentielle, quelle qu'elle foit. La force du souvernement n'est que la force publique concentrée dans le corps de la nation : fi-tôt qu'il veut tirer de lui-meme quelqu'acte absolu & indépendant , la liaifon du tout commence à fe relàcher; & s'il arrivoit enfin que le gouvernement eût une volonté particuliere , différente de celle de la nation, exprimée dans la loi fondamentale, & qu'il usat pour exécuter cette volonté particuliere, de la force publique qui est dans fes mains, à l'instant l'union fociale s'évanouiroit, & le corps politique feroit diffous. v. DESPOTISME, TY-RANNIE.

Cependant, pour que le corps du gouvernment ai une extiênce, une vie réelle qui anime tout l'État, pour que tous les membres puissen agir de corcre & répondre à la fin pour laquelle il elt instituté, 3 ll lui faut un moi particulier, une sensibilét commune à ses membres, une force, une volonté propre qui tende à fa confervation. Cette extitence particuliere suppose des affemblées, des confeils; un pouvoir de délibérer, de résoudre: des droits, des titres, des privileges qui appartiennent au gouvernement exclusivement, & qui rendent sa condition plus honorable à proportion qu'elle est plus pénible. Les difficultés font dans la maniere d'ordonner dans le tout général ce tout particulier, de forte qu'il n'altere point la conftitution générale en affermissant la sienne, qu'il distingue toujours fa force particuliere, destinée à sa propre conservation, de la force publique destinée à la confervation de l'Etat; & qu'en un mot il foit toujours prêt à facrifier le gouvernement au peuple & non le peuple au Fouvernement.

D'ailleurs, bien que le corps du gourormennt foit l'ouvrage d'un autre corps, cela n'empèche pas qu'il ne puiffe agir avce plus ou moins de vigueur ou de célérité, jouir, pour ainfi dire, d'une fanté plus ou moins robuthe. Et fans s'éloigner directement du but de fon inflitution, il peut s'en écarter plus ou moins, felon la maniere dont il et conflitut.

Celt de toutes ces différences que le guamilient les rapports divers que le guacernement doit avoir avec le corps de PEAT, félon les rapports accidentels & particultiers par lesquels ce même Etat et modifié. Car fouvent le gouvernament le meilleur en foi, deviendra le plus vicieux, f fies rapports ne font altérés félon les défauts du corps politique auquel il appartient.

Du privaipe qui conflitue les diverfes formes de gouvernement. Pour expoler la caule générale des diverfes formes de gouvernement, il faut diftinguer ici le corps du gouvernement & le corps de la nation. Le corps du gouvernement peut tre compole d'un plus grand ou moindre nombre de membres. La force totale du goner-rament étant toujous celle de l'Ezat, ne variepoint : d'où il luit que plusi il dé cette force fur fes proptre membres, moins il lui en refle pour agir fur tout le monde. Done plus je membres du gouver-rament font nombreux, puis le plus le gouver-rament eff chible. Comme cette maxime eff fondamentale, appliuous-nous à la mieux éclaire à la mieux éclaire.

Nous pouvons distinguer dans le corps du gouvernement trois volontés effentiellement différentes. Premierement la volonté propre de l'individu, qui ne tend qu'à son avantage particulier; secondement la volonte commune des conducteurs des nations, qui se rapporte uniquement à l'avantage du corps, & qu'on peut appeller volonté de corps, laquelle est générale par rapport au gouvernement, & particuliere par rapport à l'Etat dont le gouvernement fait partie; en troisieme lieu, la volonté de la nation manifeltée par les loix, laquelle est générale, tant par rapport à l'Etat confidéré comme le tout, que par rapport au gouvernement confidéré comme partie du tout.

Dans une légiflation parfaite, la volonté particuliere ou individuelle doit être nulle, la volonté de corps propre au gouvernement fubordonnée; & la volonte générale ou la loi, toujours dominante & la regle unique de toutes les autres.

Selon l'ordre naturel au contraire, ce différentes volonté deviennent plus actives à meliare qu'elles se concentrent. Anisi la volonté générale el toujours la plus foible, la volonté de corps a le facond rang, & la volonté particuliere le premier de tous : de forte que dans les gouerrements chaque membre ell premierement soit même, & puis gouverne, sent, & quis citoyen s gradatou direcsent, à quis citoyen s gradatou directement opposée à celle qu'exige l'ordre focial. Cela posé, que tout le gouvernement

Cela pole, que tout le gonzernement foit entre les mains d'un feul hommes, voils la volonté particulière & la volonté de corps parliatement réunies, & par conféquent celle-ei au plus haux degré d'intentife qu'elle puille avoir. Ce, compend l'ulige de la force. & que la force abfoule du gonzernement ne vaire point, il s'enfuir que le plus adif des gauvernement éte-più d'un fœul.

Au contraire, unifions le gouvernament à l'autorité legifaiture; l'aifons le gouvernament de la nation, & de tous les citoyens autant de magifitast: alors la volonté de corps, conlondue avec la volonté générale, n'aura pas plus d'activité qu'elle, & haifera la volonté particuliere dans toute fa force. Ainhi le gouvernament, toujours avec la même force abfolue, fera dans son minimus de force rélative ou d'activité ou d'activité

Ces rapports font incontestables, & d'antres confidérations servent encore à les confirmer. On voit, par exemple, que chaque membre du corps du gouvernement est plus actif dans fon corps, que chaque citoyen dans le sien , & que par consequent la volonté particuliere a beaucoup plus d'influence dans les actes du gouvernement que dans ceux de la nation; car chaque membre du gouvernement clt presque toujours chargé de quelque fonction, au lieu que chaque citoyen pris à part n'a aucune fonction de la souveraineté. D'ailleurs, plus l'Etat s'étend, plus sa force réelle s'augmente, quoiqu'elle n'augmente pas en raison de son étendue : mais l'Etat restant le même , les membres du gouvernement ont beau se multiplier, le gouvernement n'en acquiert pas une plus grande force réelle, parce que cette force est

celle de l'Etat, dont la mesure est toujours égale. Ainsi, la force rélative ou l'activité du gouvernement diminue, fans que sa force absolue ou réelle puisse augmenter.

Il cit für auffi que l'expédition des affaires devient plus lente à mefure que plus de gens en font chargés; qu'en donnant trop à la prudence, on ne donne pas affez à la fortune; qu'on laiffe échapper l'occasion, & qu'à force de délibérer on perd fouvent le fruit de la délibération.

Je vicins de prouver que le gouverne, ment ferelache à melur que les membres fie multiplient, & Jai prouvé cidevant que plus le peuple et l'ombreux, plus la totce réprimante doit augmenter. D'où il luit que le rapport des membres au gouvernement doit être inversé du rapport des fiujests au gonvernement. C'ell-à-dire, que plus Picat s'agrandit, plus le gouvernement doit fe refierre; tellement que le nombre des cheis diminuc en railon de l'augmentation du

peuple.

Au refle, je ne parle ici que de la force relative du gauvernement, & non de farcititude. Car, au contraire, plus de farcititude. Car, au contraire, plus le gauvernement est nombreux, plus la volonte de corpo fe rapproche de la volonte de corpo felt mil cul, cette même volonte de corpo felt mil cul, cette même volonte de corpo felt mil cul, cette même volonte de corpo felt mil comme je l'ai diva perd d'un codé ce qu'on peut gapier de l'autre, & l'art du l'égisfactur est de l'autre, cul point où la force & la volonté du gouvernement, toujours en proportion réciproque, . le combinent dans

le rapport le plus avantageux à l'Etat. Division des gouvernemens. On a vu pourquoi l'on dittingue les diverses efpeces ou formes de gouvernemens par le nombre des membres qui les compofent : voyons comment se fait cette division.

La nation peut, en premier lieu, commettre le dépôt du gouvernement à tout le peuple ou à la plus grande partie du peuple ; en forte qu'il y ait plus dé citoyens magistrats que de citoyens simples particuliers. On donne à cette forme de gouvernement le nom de démocratife. Voyez ce mot.

Ou bien il peut resserre le gouvernement entre les mains d'un petit nombre, en sorte qu'il y air plus de simples citoyens que de magistrats, & cette forme porte le nom d'arissocratie. Voyez ce

Enfin, il peut concentrer tout le gouvernement dans les mains d'un feul individu, dont tous les autres tiennent leur pouvoir. Cette troisieme forme est la plus commune, & s'appelle monarchie. Vorez ce mot.

On doit remarquer que toutes ces formes, ou du moins les deux premieres, font susceptibles de plus ou de moins, & ont même une affez grande latitude ; car la démocratie peut embraffer tout le peuple, ou se resserrer jusqu'à la moitié. L'aristocratie à son tour neut de la moitié du peuple se resserrer jusqu'au plus petit nombre indéterminément. La royauté même est susceptible de quelque partage. Sparte eut constainment deux rois par fa constitution; & l'on a vu dans l'empire Romain jusqu'à huit empereurs à la fois, fans qu'on pût dire que l'empire fût divife. Ainsi il y a un point où chaque forme de gouvernement se confond avec la suivante; & l'on voit que sous trois seules dénominations, le gouvernement est réellement fusceptible d'autant de formes diverses, que l'Etat a de citoyens.

Il y a plus, ce même gouvernement que la corruption du législateur, suite pouvant à certains égards se subdiviser : infaillible des vues particulieres. Alors

en d'autres parties, l'une administrée d'une maniere & l'autre d'une autre, il peut réfulter de ces trois formes combinées une multitude de formes mixtes, dont chacune est multipliable par toutes les formes simples.

On a de tout tems beaucoup disputé fur la meilleure forme de gouvernement, sans considérer que chacune d'elles est la meilleure en certains eas, & la pire en d'autres.

Si dass les différens Etats le nombre des membres du gouverneume doit être en raifon inverfe de celui des citoyens, il s'enfuit qu'en général le gouverneume démocratique convient aux petits Etats, Pariflocratique aux médiocres, & lo monarchique aux grands. Cette regle fe tire immédiatement du principe; mais comment compter la multitude de circonflances qui peuvent fournir des exceptions?

Celui qui fait la loi fait mieux que perfonne comment elle doit être exécutée & interprécée. Il femble donc qu'on ne fauroit avoir une meilleure conitiution que celle où le pouvoir exécutif eljoint au légitatif: mais celt cela même qui rend ce gouvernemen infuffiant a certains égardes, parce que les chofes extra de la commentation de la commentation pass, & que le gouvernemen & la nation résant que la même perfonne, ne forment, pour ainfi dire, qu'un gouvermement lans gouvernement.

Il n'est pas bon que celui qui fait les louis les accure, ni que le orge du peuple décourne son attention des vues générales, pour les donner aux objets particuliers. Rien n'est plus dangereux que l'instance des intérêtes privés dans les affaires publiques. & l'abus des lois partie gouverneums est un ma moindre que la corruption du législateur, suite instablible des vues nortémitéres à lorse instablible des vues nortémitéres à lorse instablible des vues nortémiteres à lorse instablible des vues nortémiteres à lorse nortémiteres de lorse des la contration de la

l'Etat

PEat étant altéré dans fa fubliance, toute réforme devient impossible. Un peuple qui n'abuseroit jamais du gouvernemens, n'abuseroit pas uno plus de l'indépendance; un peuple qui gouverneroit toujours bien, n'auroit pas besoin d'ètre gouverné.

A prendre le terme dans la rigueur de l'acception, il n'a jumais exité de d'acception, il n'a jumais exité de vérirable démocratie. & il n'en exit. tera jamais. Il eft eontre l'ordre naturel que le grand nombre gouverne & que le pett loit gouverné. On ne peut imaginer que le peuple refte inpetting de l'acception de la compartie de l

En effet, je crois pouvoir poser en principe, que quand les fonctions du gouvernemes sont partagées entre plufieurs tribunaux, les moins nombreux acquierent tot ou tard la plus grande autorité; ne sût ce qu'à cause de la facilité d'expédier les affaires, qui les y amene naturellement.

D'ailleurs, que de choses difficiles à réunir, ne suppose pas ce gouvernement? Premierement un Etat très-petit où le peuple soit facile à rassembler, & où chaque citoyen puisse aisément connoitre tous les autres; secondement, une grande simplicité de mœurs, qui prévienne la multitude d'affaires & les discussions épineuses : ensuite beaucoup d'égalité dans les rangs & dans les fortunes, fans quoi l'égalité ne fauroit subfifter long-tems dans les droits & l'autorité; enfin, peu ou point de luxe; car. ou le luxe est l'effet des richeffes, ou il les rend nécessaires; il corrompt à la fois le riche & le pauvre, l'un par la possesfion, l'autre par la convoitife; il vend la patrie à la mollesse, à la vanité; il

Tome VII.

ôte à l'Etat tons ses citoyens, pour les asservir les uns aux autres. & tous à l'opinion.

Voità pourquoi un aucur célebre a donné la vertu pour principe à la république; car toutes ces conditions ne fauroient fublifier fans la vertu: mais, faute d'avoir fait les diffindions nécelières, e e beau génie a manqué fouvent de jultefite, quelquefois de claré, e n'a pas vu que l'autorité fouveraine étant par-tout la même, le même principe doit avoir lieu dans tout Etat bien conflitué, plus ou moins, il eft vrai, sélon la forme du procerument.

Ajoûtons qu'il n'y a pas de gouvernement fi fujet aux guerres civiles & aux agitations intestines, que le démocratique ou populaire, parce qu'il n'y en a aucun qui tende si fortement & si continuellement à changer de forme, ni qui demande plus de vigilance & de courage pour être maintenu dans la sienne. C'est fur-tout dans cette conftitution que le citoyen doit s'armer de force & de constance, & dire chaque jour de fa vie au fond de fon cœur. ce que disoit un vertucux palatin, dans la dicte de Pologne : Malo periculosame libertatem quam quietam servitutem (le palatin de Posnanie, pere du scu roi de Pologne, duc de Lorraine).

S'il y avoit un peuple de dieux, il le gouverneroit démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes.

Nous avons dans l'ariflocratie deux perfonnes morales très diltinctes, favoir, le gouvernement & la nation, & par confequent deux volontés générales, l'une par rapport à tous les citoyens, l'autre feulement pour les membres de l'administration.

Les premieres sociétés se gouvernerent aristocratiquement. Les chess des familles délibéroient entr'eux des affaires publiques; les jeunes gens cédoient fans peine à l'autorité de l'expérience. De-là les noms de prètres, d'anciens, de fénat, de grontet. Les fauvages de l'Amérique feprentrionale se gouvernent encore ainsi de nos jours, & sont trèsbien gouvernés.

Mais à mesure que l'inégalité d'infittution l'emporat lur l'inégalité naturelle, la richesse ou la puissance & les tallens surens présérés à l'age, & l'artitorataie devint élective. Ensin la puis fance transsins avec les biens du pere aux ensans, rendant les familles particiemnes, rendant les familles particiemnes, rendant les familles partiditaire, & l'on vit des sénateurs de vintet ans.

Il y a donc trois fortes d'ariflocratie; naturelle qui approche de la démocratie, élective, héréditaire. La première ne convient qu'à des peuples fimples; la troifieme est le pire de tous les gouvernemens; la deuxieme est le meilleur, c'est l'ariflocratie proprement dite. v. ARISTOCRATIE.

Outre l'avantage de la diffinition des deux pouvoirs, elle a celui du choix de fes menibres: car dans le genver-menne populaire tous les citoyens naif-fent magilitrats; mais celui-ci les borneà au ne petit nombre, & iis ne le deviennent que par élection, v. Elec-TUSN; moyen par lequel la probité, elle sautres raifons de préférence & d'ef-time publique, font suarant de nouveaux garants qu'on fera figement gouverné.

DERNE, BALE, ZURIC, & BER, EVENIC, & ERNE, BALE, ZURIC, & LE, ZURIC, & LE, EVENIC, & LE

De plus, les affemblées se font plus commodément, les affaires se discuent mieux, s'expédient avec plus d'ordre de difigence, le crédit de PEtat et mieux soutenu chez l'étranger par de vénérables sénateurs, que par une multitude inconnue ou méprifée.

En un mor, Cell Fordre le meilleur & le plus naturel, que les plus fages gouvernent la multitude, quand on est far qu'ils la gouverneront pour fon profit & non pour le leur; il ne faut point multiplier euvain les restorts in faire avec vingt mille hommes ce que cent hommes choiss peuvent faire encore mieux.

A l'égard des convenances particulieres, il ne fau ri un Et at i pett, ni un peuple fi fimple & fi droit, que l'exécution des lois fuive immédiatement de la volonté publique, comme dans une bonne démocratie. Il ne faut pas non plus une fi grande nation que les chefs épars pour la gouvemer puiffent trancher du Guverain, chacun dans fon département, & commencer par se rendre indépendans pour devenir enfin les maîtres.

Mais, fi l'ariflocratic exige quelques vertus de moins que le gouvernement populaire, elle en exige aufii d'autres qui lui font propres; comme la modération dans les riches & le contentement dans les pauvres; car il femble qu'une égaliet rigoureule y feroit déplacée; elle ne fut pas même observée à Soarre.

Àu refte, si cette forme comporte une certaine inégalité de fortune, c'est bien pour qu'en général l'administration des affaires publiques foit considée à ceux qui peuvent le mieux y donner tout leur tens, mais nou pas, comme prétend Aristote, pour que les riches foient toujours préséres. Au contraire, il importe qu'un choix opposé apprena eq quelqueòis au peuple, qu'il y a dans le mérite des hommes, des raibons de présence plus importantes que la richesse. C'est ce sige principe qui dirige les élections de nos aristo-que du dirige les élections de nos aristo-

craties helvétiques. Cymmas forti de motre fénat de Berne, rapporteroit même aujourd'hui à Pyrrhus, que les membres par leur fageffe & par leurs vertus, composent une aljemblée de rois; si tant est que les rois méritent toujours cet éloge flatteur.

Jufqu'ici nous avons confidéré le gouvernemes comme une perfonne morale & collective, unie par la force des loix, & dépositaire dans l'Exat de la puissance exécutive. Nous avons maintenant à considérer ceste puissance réunie entre les mains d'une personne naturelle, d'un homme réel, qui feul ait droit d'en disposer soit puis de la ce qu'on appelle un monarame ou un rés.

Tout au contraire des autres adminitrations, ou un être collectifi repréfente un individu, dans celle-ci un individu repréfente un être collectif; en forte que l'unité morale, qui conflitue le prince, eff en même tems une unité phyfique, dans laquelle toutes les faculés que la loi reunit dans l'autre, avec tant d'efforts, se trouvent naturellement réunité.

Ainsi la volonté du peuple, la volonté du prince, la force publique de l'Etat, & la force particuliere du gouvernement, tout répond au même mobile, tous les refforts de la machine font dans la même main, tout marche au même but, il n'y a point de mouvemens opposés qui s'entredétruisent, & l'on ne peut imaginer aucune forte de constitution dans laquelle un moindre effort produise une action plus considérable. Archimede affis tranquillement fur le rivage, & tirant fans peine a flot un grand vaiffeau, me représente un monarque habile, gouvernant de fon cabinet ses vastes Etats, & faisant tout mouvoir en paroissant immobile.

Mais il n'y a point de gonvernement

qui ait plus de vigueur, il n'y en a point où la volonté particuliere ait plus d'empire & domine plus aifément les autres; tout marche au même but, il eft vrai, mais ce but n'est point celui de la félicité publique, & la force mème de l'administration tourne sans cesse au préjudice de l'Etat.

Les rois veulent être absolus. & de loin on leur crie que le meilleur moyen de l'etre, est de se faire aimer de leurs peuples. Cette maxime est très - belle, & même très - vraie à certains égards. Malheureusement on s'en moquera toujours dans les cours. La puissance qui vient de l'amour des peuples, est sans doute la plus grande; mais elle est regardée comme précaire & conditionnelle, jamais les princes ne s'en contenteront. Les meilleurs rois veulent pouvoir être méchans s'il leur plait, sans ceffer d'etre les maitres. Un fermoneur politique aura beau leur dire que la force du peuple étant la leur, leur plus grand intérêt est que le peuple soit florissant, nombreux, rédoutable; ils favent très-bien que cela n'est pas toujours vrai. Leur intérêt personnel est premierement que le peuple soit foible, miférable, & qu'il ne puisse jamais leur résister. J'avoue que, suppofant les sujets toujours parfaitement soumis, l'intérêt du prince seroit alors que le peuple fut puiffant, afin que cette puissance étant la sienne, le rendit rédoutable à ses voisins : mais comme cet intéret n'est que secondaire & subordonné, & que les deux suppositions font incompatibles, il est naturel que les princes donnent toujours la préférence à la maxime qui leur est le plus immédiatement utile. C'est ce que Samuel représentoit fortement aux Hébreux; c'est ce que Machiavel a fait voir avec évidence. En feignant de

Ee 2

donner des leçons aux rois, il en a donné de grandes aux peuples.

Nous avons trouvé par les rapports généraux, que la monarchie n'est convenable qu'aux grands Etats, & nous le trouvons encore en l'examinant en elle-même. Plus l'administration publique est nombreuse, plus le rapport du prince aux fujets diminue & s'approche de l'égalité, enforte que ce rapport est un, ou l'égalité mème dans la démocratie. Ce même rapport augmente à mesure que le gouvernement se refferre, & il est dans son maximum, quand le gouvernement est dans les mains d'un feul. Alors il fe trouve une trop grande distance entre le prince & le peuple, & l'Etat manque de liaison. Pour la former, il faut donc des ordres intermédiaires; il faut des princes, des grands, de la noblette pour les remplir. Or rien de tout cela ne convient à un petit Etat, que ruinent tous ces degrés.

Mais il est difficile qu'un grand Etat foit bien gouverné, il l'est beaucoup plus qu'il foit bien gouverné par un feul homme, & chacun sait ce qui arrive quand le roi se donne des substiruss.

Un défut effentiel & inévitable, qui metra toujous le guererment monarchique au-defüs du républicain, ef que daus celui-ci la voix publique n'é-leve jumais aux premieres places que des hommes éclairés & capables qui let rempifient avec honneur. Que de mérite dans les membres de nos figes artiboraties helvétiques! Au lieu que ceux qui parviennent dans les monarchies, ne font le plus flouvent que de petits brouillons. de petits intrigans, à qui les petits talens qui font dans les cours parvenir aux grandes places, ne fervent qu'à montrer au public leur

ineptie auffi-cte qu'ils y sont parvenus. Le peuple se trompe bien moins sur ce choix que le prince, & un homme d'un vai mérite est persqu'aussi rare dans le ministere, qu'un fox la tete d'un gouvernement républicain. Aussi, quand par quelque heureux hafard un de ces hommes nés pour gouverne, prend le timon des affaires dans une monarchie presqu'abimée par ces tas de jois régistieux, on est tous l'unpris des resources qu'il trouve, & cela sait époque dans un pays.

Pour qu'un Etat monarchique pût être bien gouverné, il faudroit que sa grandeur ou son étendue fût mesurée aux facultés de celui qui gouverne. Il est plus aisé de conquérir que de régir. Avec un levier, d'un doigt on peut ébranler le monde, mais pour le foûtenir il faut les épaules d'Hercule. Pour peu qu'un Etat soit grand, le prince est presque toujours trop petit. Quand au contraire il arrive que l'Etat est trop petit pour son chef, ce qui est très-rare, il est encore mal gouverné, parce que le chef, fuivant toujours la grandeur de ses vues, oublie les intérets des peuples. & ne les rend pas moins malheureux par l'abus des talens qu'il a de trop, qu'un chef borné par le défaut de ceux qui lui manquent. Il faudroit , pour ainsi dire , qu'un royaume s'étendit ou se resserrat à chaque regne, selon la portée du prince; au lieu que les talens d'un senat ayant des mesures plus fixes, l'Etat peut avoir des bornes confrantes & l'administration n'aller pas moins bien,

Le plus fénible inconvénient du gouvernement d'un feul, est le défaut de cette fuccession continuelle qui forme dans les deux autres une liaison non interrompue. Un roi mort, il en faut un autre; les élections laissent des intervalles dangereux; elles font orageufes, & à mois que les citoyens ne faient d'un défintérefiment, d'une intégrité que ce gouvernement ne comporte guere, la brigue & la corruption s'en mellent. Il ett difficile que celui à qui l'Etat s'elt vendu ne le vende pas d'on tour, & ne fé dédommage pas fur les foibles de l'argent que les puilfans lui ont extorqué. Tot ou tard tout devient vénal fous une pareille adminiftrations & la paix dont on jouit alors fous les rois , elt pire que le défordre des interrense.

Qu'a-t-on fait pour prévenir ces maux? On a rendu les couronnes héréditaires dans certaines familles . & Pon a établi un ordre de succession qui prévient toute dispute à la mort des rois. C'est-à dire que , substituant l'inconvénient des régences à celui des élections, on a préféré une apparente tranquillité à une administration sage, & qu'on a mieux aimé rifquer d'avoir pour chefs des enfans, des monftres, des imbécilles, que d'avoir à disputer fur le choix des bons rois; on n'a pas considéré qu'en s'exposant ainsi aux rifques de l'alternative, on met prefque toutes les chances contre foi. C'étoit un mot très - sense que celui du icune Denys, à qui fon pere, en lui reprochant une action honteuse, difoit: T'en ai je donné l'exemple? Ah. répondit le fils, votre pere n'étoit pas

Tout concourt à priver de julice & de raifon un homme élevé pour commander aux autres. On prend beaucoup de peine, à ce qu'on dit, pour enfeigner aux jeunes princes l'art de régner și îl ne paroit pas que cette éducation leur profite. On feroi mieux de commencer par leur enfeigner l'art d'obir. Les plus grands rois qu'ait célé-

Tome VII.

bré l'hiftoire, n'ont point été élevée pour réguer, c'elt une feience qu'on ne poffede Jamais moins qu'après l'avoir trop apprife, & qu'on acquiren nieux en obciffiant qu'en commandant. Nam utilifimus idem ne breviffius boqu'are malouragne verun déclèus, cogiare quid aux volueis fub dio principe aux volueis. Tact, Hift, l'après un volueis.

Une fuite de ce défaut de cohérence est l'incoustance du gouvernement royal qui , fe-réglant tantôt fur un plan & tantôt fur un autre, selon le caractere du prince qui régne ou des gens qui régnent pour lui, ne peut avoir longtems un objet fixe ni une conduite confequente: variation qui rend toujours l'Etat flottant de maxime en maxime, de projet en projet, & qui n'a pas lieu dans les autres gouvernemens, où le prince est toujours le même. Aussi voiton qu'en général, s'il y a plus de rufe dans une cour, il y a plus de fagesse dans un fenat, & que les républiques vont à leurs fins par des vues plus conftantes & mieux fuivies, au licu que chaque révolution dans le ministère en produit une dans l'Etat; la maxime commune à tous les ministres, & presque à tous les rois, étant de prendre en toutes choses le contre-pied de leur prédécesseur.

De cette même iñcohérence se tire encore la foliution d'un fophisme très-familier aux politiques royaux: c'est non feulement de comparer le gouvernement civil au gouvernement domestique, & le prince au pere de famille, cretur deja réfutée; a más encore de donner libéralement à ce souveraintou-tes les vertus dont il auroit befoin , & de supposér toujours que le prince et ce qu'il devoriet ters; supposition à l'aide de laquelle le gouvernement royal de videmente présérable à tout au-

tre, parce qu'il est incontestablement le plus fort, & que pour être aussi le meilleur il ne lui manque qu'une volonté de corps plus conforme à la vo-

lonté générale.

Mais, si felon Platon, in civili, el roi que la nature produit el, qu'il foit digne de regner, est un perfonnage tres-rare, il fera bien rare encore de voir la nature &la fortune concourier pour le couronner: ajoutez à cela la mauvaife éducation, qu'on donne ordinairement aux princes, los efforts des courtisins pour corrompre leurs vertus, & les effets dangereux du pouvoir suprème sur le caractere moral de celui qui en eft revêtu, & vous ne ferez pas surpris du petit nombre des bons roi.

Ces difficultés n'ont pas échappé à nos auteurs; mais ils n'en font point embarrassés. Le remede est, disent-ils, d'obéir fans murmure. Dieu donne les mauvais rois dans fa colcre, & il les faut supporter comme des chitimens du ciel. Ce discours est édifiant , sans doute; mais je ne fais s'il ne conviendroit pas mieux en chaire que dans un artiele de politique. Que dire d'un médecin qui promet des miracles. & dont tout l'art est d'exhorter son malade à la patience? On fait bien qu'il faut foutfrir | un mauvais gouvernement quand on l'a: la question seroit d'en tronver un bon.

Gonvernments mixtes. A proprement parker il n'a point de gonvernment fimple. Il faut qu'un chef unique cait des magiftens fubilternes; il faut qu'un gonvernment populaire ait un chef. Ainfi, dans le parrage del la puiffance exécutive il y a toujours gradation du grand nombre au moindre, avec ette différence que tantôt le grand nombre depend du petit, &

tantôt le petit du grand.

Quelquefois il y a parrage égal ; foit quand fies parties confitutives font dans une dependance naturelle, est partie de la gonvernement d'Angletterre ; foit quand l'autorité de chaque partie et indépendante, mais imparfatte, comme en Pologne. Cette derniere forme et mauvaité, parce qu'il n'y a point d'unité dans le gouvernement, & que l'Etat manque de liaisfon.

Lequel vaut le mieux, d'un gonvernement fimple ou d'un gonver-nement mixte? question fort agitée chez les politiques, & à laquelle it faut faire la même réponse que fai faite et-devant fur toute forme de gouvernement.

Le gonvernement (imple est le meilleur en foi, par cola feut qu'il est fimple. Mais quand la puissance cécutive ne dépend pas assiste de la législative, c'étà-dire, quand il y a plus de rapport du prince à la nation, que de la nation au prince, il faut remédiet à ce défaut de proportion en divisant le gonvernement; car alors toutes les parties n'on pas moins d'autorité leur parties n'on pas moins d'autorité leur toutes ensemble moins fortes contre le sinverain.

On prévient encore le même inconvénient en établifant des magiftrats intermédiaires, qui, laiffant le gouverneuent en fon entier, fervent feulement à balancer les deux puiffances à maintenir leurs droits respectifs. Alors le gouverneuent n'est pas mixte, il est tempéré.

On peut remédier par des moyens femblables à l'inconvénient oppofé, de quand le gonvernement est trop lache, ériger des tribunaux pour le concentrer. Cela fe pratique dans toutes les démocraties, Dans le premier cas, on divife le gouvernement pour l'affoiblir, & dans le fecond pour le renforeer; car les maximum de force & de foiblefe fe trouvent également dans les gouvernements fimples; au lieu que les formes mixes donnent une force moyennes.

Toute forme de gouvernement n'est par propre à tout pays. La liberté n'étant pas un fruit de tous les climats, n'est pas à la portée de tous les peuples. Plus on médite ce principe établi par Montesquieu, plus on en sent la vérité. Plus on le conteste, plus on donne occasion de l'établir par de nouvelles preuves.

Dans tous les gouvernements du monde la perfonne publique conforme & ne produit rien. D'où lui vient donc la fubflance conformée ? du travail de fes membres. C'etl le fuperflu des particuliers qui produit le néceffaire du public. D'où il fuit que l'Etat civil ne peut lishifler qu'autant que le travail des hommes rend au-delà de leurs befoins.

D'autre part, tous les gouvernments ne font pas de même nature; il y en a de plus ou moins dévorants, & les différences font fondées fur cet autre principe que, plus les contributions publiques s'éloignemt de leur fource, & plus elles font onéreufes. Ce n'elt pas fur la quantité des impositions qu'il se

faut messurer cette charge, mais siur le chemin qu'elles ont à faire pour retourner dans les mains dont elles soin forties ; qu'and cette circulation en 
prompte & bien établie, qu'on paye 
peu ou beaucoup, il n'importe; le peuple est toujours riche & les finances 
vont toujours bien. Au contraire, quelque peu que le peuple donne, quand 
ce peu ne lui revient point, en donnant toujours, bien-tot il s'épuise: 
l'Etat n'est jamais riche, & le peuple 
eft toujours gueux.

Il finit de la que plus la diffance du peuple au gonvernoment augmente, & plus les tributs deviennent onéreux; ainfi dans la démocratie le peuple eft le moins chargé: dans l'ariflocratie; il l'eft davantage; dans la monarchie, il porte le plus grand poids. La monarchie ue convient donc gu'aux nations opulentes; l'ariflocratie aux Etats médiocres en richellé ainfi qu'en grandeur; la démocratie aux Etats petits & pouvres.

En effer, plus on y réflechit, plus on trouve an ecci de différence entre les Etats libres & les monarchiques; dans les premiers tout l'emploie à l'ulifécommune; dans les aures les forces publiques & particulières font réciliproques, & l'une s'augmente par l'afioiblifément de l'autre. Enfin, au lieu de gouverne les fujers pour les rundre heureux, le defpotifine les rend miférables pour les gouverner.

Voilà done dans chaque climat des caufes naturelles fur lefquelles on peut affiguer la forme du gonormment à laquelle la force du climat l'entraine, & dire même quelle efspece d'habitants il doit avoir. Les lieux ingrats & Rieles, où le produit ne vaut pas le travail, doivent refter incultes & deferts, o ou feulement peuplés de fauvages. Les ou feulement peuplés de fauvages. Les lieux où le travail des hommes ne rend exactement que le nécessaire, doivent être habités par des peuples barbares, toute police y seroit impossible: les lieux où l'excès du produit fur le travail est médiocre, conviennent aux peuples libres; ceux où le terroir abondant & fertile donne beaucoup de produit pour peu de travail, veulent être gouvernés monarchiquement, pour con-fumer, par le luxe du prince, l'excès du superflu des sujets; car il vaut mieux que cet excès foit absorbé par le gouvernement que diffipé par les particuliers. Il y a des exceptions, je le fais; mais ces exceptions mêmes confirment la regle, en ce qu'elles produisent tôt ou tard des révolutions qui ramenent les choses dans l'ordre de la nature.

Distinguons toujours les loix générales des causes particulieres qui peuvent en modifier l'effet. Quand tout le midi feroit couvert de républiques & tout le nord d'Etats despotiques, il n'en feroit pas moins vrai que par l'effet du climat le despotisme convient aux pays chauds, la barbarie aux pays froids, & la bonne politique aux régions intermédiaires. Je vois encore qu'en accordant le principe, on pourra disputer fur l'application : on pourra dire qu'il y a des pays froids très-fertiles & des méridionaux très-ingrats. Mais cette difficulté n'en est une que pour ceux qui n'examinent pas la chose dans tous ses rapports. Il faut, comme je l'ai déja dit, compter ceux des travaux, des for, ces, de la confommation, &c.

Supposons que de deux terreins égaux l'un rapporte cinq & l'autre dix. Si les habitants du premier consomment quatre & ceux du dernier neuf, l'excès du premier produit sera § & celui du second se Le rapport de ces deux excès étant donc inverse de celui des produits, le terrein qui ne produira que cinq donnera un superflu double de celui du terrein qui produira dix.

Mais il n'est pas question d'un produit double, & je ne crois pas que personne ose mettre en général la fertilité des pays froids en égalité avec celle des pays chauds. Toutefois supposons cette égalité; laissons, si l'on veut, en balance l'Angleterre avec la Sicile, & la Pologne avec l'Egypte. Plus au midi nous aurons l'Afrique & les Indes, plus au nord nous n'aurons plus rien. Pour cette égalité de produit, quelle différence dans la culture? En Sicile, il ne faut que grater la terre; en Angleterre que de foins pour la labourer! Or, là où il faut plus de bras pour donner le même produit, le superflu doit être nécessairement moindre.

Confiderez, outre cela, que la même quantité d'hommes consomme beaucoup moins dans les pays chauds. Le climat demande qu'on y foit sobre pour se porter bien : les Européens qui veulent y vivre comme chez eux, périssent tous de dyffenterie & d'indigestion. " Nous som-" mes, dit Chardin, des bêtes carnacien res, des loups, en comparaison des Afiatiques. Quelques-uns attribuent la fobriété des Perfans à ce que leur " pays est moins cultivé, & moi je crois n au contraire que leur pays abonde moins en denrées, parce qu'il en faut moins aux habitans. Si leur frugalité, continue-t-il, étoit un effet de la difette du pays, il n'y auroit que les pauvres qui mangeroient peu, au lieu que c'est généralement tout le , monde, & on mangeroit plus ou moins en chaque province, felon la fertilité du pays; au lieu que la mème sobriété se trouve par tout le royaume. Ils se louent fort de leur maniere de vivre, difant qu'il ne faut

» que

, que regarder leur teint pour recon-

noitre combien elle est plus excellente que celle des chrétiens. En effet

» le teint des Perfans est uni; ils ont la » peau belle, fine & polie; aulieu que » le teint des Arméniens, leurs sujets,

, qui vivent à l'Européenne, est rude, , couperose, & que leurs corps sont

gros & pefans".

Plus on approche de la ligne, plus les peuples vivent de peu. Ils ne mangent presque pas de viande; le riz, le mays, le cuzcuz, le miel, la caffave, font leurs aliments ordinaires. Il y a aux Indes des millions d'hommes dont la nourriture ne coute pas un fol par jour. Nous vovons en Europe même des différences fensibles pour l'appétit entre les peuples du nord & ceux du midi. Un Espaguol vivra huit jours du diner d'un Allemand. Dans les pays où les hommes font plus voraces, le luxe se tourne aussi vers les choses de consommation. En Angleterre il se montre sur une table chargée de viandes; en Italie on vous régale de fucre & de fleurs.

Le luxe des vetements offre encore de femblables différences. Dans les climats où les changements des faisons font prompts & violents, on a des habits meilleurs & plus simples; dans ceux où l'on ne s'habille que pour la parure, on y cherche plus d'éclat que d'utilité, les habits eux-mêmes y font un luxe. A Naples, vous verrez tous les jours se promener au Pausylippe des hommes honnètement habillés & point de bas. C'est la même chose pour les bâtiments; on donne tout à la magnificence quand on n'a rien à craindre des injures de l'air. A Paris, à Londres, on veut être logé chaudement & commodément. A Madrid, on a des fallons fuperbes, mais point de fenètres qui ferment, & l'on cou-

Tome VIL

che dans des nids-à-rats.

Les aliments sont beaucoup plus substantiels & fucculents dans les pays chauds; c'est une troisieme différence qui ne peut manquer d'influer sur la feconde. Pourquoi mange-t-ou tant de légumes en Italie? parce qu'ils y font bons, nourriffants, d'excellent goût. En France, où ils ne sont nourris que d'eau, ils ne nourrissent point, & font presque comptés pour rien sur les tables. Ils n'occupent pourtant pas moins de terrein. & coutent du moins autant de peine à cultiver. C'est une expérience faite, que les bleds de Barbarie, d'ailleurs inférieurs à ceux de France. rendent beaucoup plus en farine, & que ceux de France à leur tour rendent plus que les bleds du nord. D'où l'on peut inférer qu'une gradation semblable s'obferve généralement dans la même direction de la ligne au pôle. Or n'est-ce pas un défavantage vilible d'avoir dans un produit égal une moindre quantité d'aliments?

A toutes ces différentes considérations l'en puis ajoûter une qui en découle & qui les fortifie ; c'est que les pays chauds ont moins besoin d'habitants que les pays froids, & pourroient en nourrir davantage; ce qui produit un double fuperflu, toujours à l'avantage du despotifme. Plus le même nombre d'habitans occupe une grande furface, plus les révoltes deviennent difficiles, parce qu'on ne peut se concerter ni promptement ni fecrétement , & qu'il est toujours facile au gouvernement d'éventer les projets & de couper les communications; mais plus un peuple nombreux se rapproche, moins le gouvernement peut ulurper fur le souverain : les chess déliberent auffi furement dans leurs chambres que le prince dans son confeil, & la foule s'affemble auffi-tôt dans les places que les troupes dans leurs quartiers. L'avantage d'un gouvernement tyrannique est donc en ceci d'agir à grandes distances. A l'aide des points d'appui qu'il se donne, sa force augmente au loin comme celle des leviers. Celle du peuple au contraire n'agit que concentrée, elle s'évapore & se perd en s'étendant, comme l'effet de la poudre éparfe à terre & qui ne prend feu que grain à grain. Les pays les moins peuplés sont ainsi les plus propres à la tyrannie : les bêtes féroces ne regnent que dans les déferts.

Signes d'un bon gouvernement. Quand done on demande absolument quel est le meilleur gouvernement, on fait une question infoluble comme indéterminéc; ou, si l'on veut, elle a autant de bonnes folutions qu'il y a de combinaifons possibles dans les positions abfolues & relatives des peuples.

Mais si l'on demandoit à quel signe on peut connoître qu'un peuple donné est bien ou mal gouverné, ce seroit autre chose, & la question de fait pourroit se résoudre.

Cependant on ne la résout point, parce que chacun veut la réfoudre à fa maniere. Les sujets vantent la tranquillité publique, les citoyens la liberté des particuliers ; l'un préfere la sureté des possettions, & l'autre celle des personnes: l'un veut que le meilleur gonvernement foit le plus févere, l'autre foutient que c'est le plus doux; celui-ci veut qu'on punisse les crimes , & celuilà qu'on les prévienne; l'un trouve beau ou'on foit craint des voifins . l'autre aime mieux qu'on en foit ignoré; l'un est content quand l'argent circule , l'autre exige que le peuple ait du pain. Quand même on conviendroit fur ces points & d'autres semblables, en seroit-on plus avancé? Les quantités morales manquant de mesure précise, fûton d'accord fur le figne, comment l'être fur l'estimation ?

Pour moi, je m'étonne toujours qu'on méconnoisse un signe aush simple, ou qu'on ait la mauvaisc foi de n'en pas convenir. Quelle est la fin de l'affociation politique? c'est la conservation & la propriété de ses membres. Et quel est le signe le plus sur qu'ils se confervent & prosperent? c'est leur nombre & leur population. N'allez donc pas chercher ailleurs ce signe si disputé. Toutes choses d'ailleurs égales , le gouvernement fous lequel, fans moyens étrangers, fans naturalifations, fans colonies, les citoyens peuplent & multiplient davantage, est infailliblement le meilleur : celui fous lequel un peuble diminue & dépérit, cst le pire. Calculateurs, c'est maintenant votre affaire; comptez, mesurez, comparez.

On doit juger fur le même principe des ficcles qui méritent la préférence pour la prospérité du genre humain. On a trop admiré ceux où l'on a vu fleurir les lettres & les arts, fans pénétrer l'objet fecret de leur culture . fans en considérer le funeste effet, idane apud imperitos humanitas vocabatur, cum pars servitutis esfet. Ne verrons-nous jamais dans les maximes des livres l'intéret groffier qui fait parler les auteurs? Non, quoiqu'ils en puissent dire, quand malgré fon éclat un pays se dépeuple, il n'est pas vrai que tout aille bien . & il ne fuffit pas qu'un méchant poète ait cent mille livres de rente pour que son siecle soit le meilleur de tous. Il faut moins regarder au repos apparent, & à la tranquillité des chefs, qu'au bien ètre des nations entieres & fur-tout des Etats les plus nombreux. La grèle défole quelques cantons, mais elle fait rarement disette. Les émeutes , les guer-

res civiles effarouchent beaucoup les chefs, mais elles ne font pas les vrais malheurs des peuples, qui peuvent même avoir du relache, tandis qu'on difpute à qui les tyrannisera. C'est de leur état permanent que naissent leurs profpérités ou leurs calamités réelles; quand tout reste écrasé sous le joug, c'est alors que tout dépérit : c'est alors que les chefs les détruisant à leur aise, ubi folitudinem faciunt, pacem appellant. Quand les tracafferies des grands agitoient le royaume de France, & que le coadjuteur de Paris portoit au parlement un poignard dans la poche, cela n'empèchoit pas que le peuple françois ne vécût heureux & nombreux dans une honnète & libre nifance. Autrefrois la Grece fleurissoit au sein des plus cruelles guerres; le fang y couloit à flots, & tout le pays étoit couvert d'hommes.. Il fembloit, dit Machiavel, qu'au milieu des meurtres, des proferiptions, des guerres civiles, la monarchie en devint plus puissante; la vertu de ses citoyens, leurs mœurs, leur indépendance avoient plus d'effet pour la renforcer, que toutes fes diffentions n'en avoient pour l'affoiblir. Un peu d'agitation donne du ressort aux ames, & ce qui fait vraiment prospérer l'espece, est moins la paix que la liberté.

Abut du gouvernément, El fapente à dégétièrer. Comme la volonté particulière agit fans cesse contre la volonté générale, ainsi le gouvernement fait un estiort continuel contre la nation. Plus cet effort augmente, plus la constitution s'altere, & comme il n'y a point ici d'autre volonté de corps qui résiliant à celle du prince fasse équilibre avec elle, il doit arriver tot ou tard que le prince opprime ensin la nation & rompe le traité focial. Cell-là le vice inhérent & inévitable qui dès la naisfance du corps potitique, tend fans relàche à le détruire, de même que la vieillesse & la mort détruisent enfin le corps de l'homme.

Il y a deux voies générales par lefquelles un gouvernement dégénere, savoir, quand il se resserce, ou quand l'Etat se dissout.

Le gouvernement se ressert quand il passe du grand nombre au petit, c'estadire, de la démocratie à l'artistocratie, & de l'artistocratie à la royauté.
Cest là son inclination naturelle. S'il rétrogradoit du petit nombre au grand, on pourroit dire qu'il se relache, mais ce progrès inversé est impossible.

En effet, jamais le gouvernement ne change de forme que quand fon reflort uté le laifte trop affoibil pour pouvoir confervet la fienne. Or, s'il te relachoit encore en s'étendant, la force deviennéoit cout-k-fait nulle, & il fubfiléroit encore moins. Il faut donc remonter & ferrer le reffort à melture qu'il écde, a urrement l'Etat qu'il foutient, tomberoit en ruine.

Le cas de la diffolution de l'Etat peut arriver de deux manieres. Premierement quand le prince n'administre plus l'Etat felon les loix. Alors, il fe fait un changement remarquable; c'est que, non pas le gouvernement, mais l'Etat se resferre, je veux dire que le grand Etat fe diffout, & qu'il s'en forme un autre dans celui-là, compose seulement des membres du gonvernement, & qui n'est plus rien au reste du peuple que son maître & fon tyran. De forte qu'à l'inftant que le gouvernement s'écarte des loix, le pacte focial est rompu, & tous les fimples citoyens, rentrés de droit dans leur liberté naturelle, sont forcés, mais non pas obligés d'obéir.

Le mème cas arrive aussi quand les membres du gouvernement usurpent separement le pouvoir qu'ils ne doivent exercer qu'en corps: ce qui n'eft pas une moindre infraction des loix, & produit encore un plus grand défordre. Alors on a, pour ainfi dire, autant de princes que de magiltrats, & l'Etat, non moins divifé que le gouvernement, périt ou change de forme.

Quand l'Etat fe disfout, l'abus du gouverneument, quel qu'il foit, perndle nom commun d'anarchie. En distinguant, la democratie e degener en ochlocratie; l'affiltocratie en objernchie, voy, es mots ; l'ajoûterois que la royauté dégénere en tryannie; mais ce dernier mot ett équivoque & demande explication. v. TYRANNIE.

Au reîle îi Spatre & Rome ont péri, quel Etat peut espérer de durer toujours? Si nous voulons former un établi.lément durable, ne fongeons donc point à le rendre éternel. Pour réuffir il ne faut pas tenter l'impossible, ni se flatter de donner à l'ouvrage des homnes une folidité que les choses humaines une folidité que les choses humai-

nes ne comportent pas.

Le corps politique, aussi bien que le corps de l'homme, commence à mourir des sa naissance & porte en lui-même les causes de sa destruction. Mais l'un & l'autre peut avoir une conttitution plus ou moins robuste & propre à le conserver plus ou moins long-tems. La constitution de l'homme est l'ouvrage de la nature, celle de l'Etat est l'ouvrage de l'art. Il ne dépend pas des hommes de prolonger leur vie, il dépend d'eux de prolonger celle de l'Etat autli loin qu'il est pottible, en lui donnant la meilleure constitution qu'il puisse avoir. Le micux constitué finira, mais plus tard qu'un autre, fi nul accident imprévu n'amene sa perte avant le tems.

Le principe de la vie politique est dans l'autorité souveraine. La puissance législative est le cœur de l'Etat, la puisfance exécutive en est le cerveau, qui donne le mouvement à toutes les parties. Le cerveau peut tomber en paralysie & l'individu vivre encore. Un homme reste imbécille & vit: mais sitôt que le cœur a cesse ses fonctions, l'animal est mort.

Ce n'eft point par les loix que PEtar flubfille, c'élt par le pouvoir législatif. La loi d'hier n'oblige pas aujourd'hui, mais le confentement tacite ell préfumé du filence, & le fouverain et cenfé confirmer inceffamment les loix qu'il n'abroge pas, pouvant le faire. Tout ce qu'il a déclare vouloit une fois, il le veut toujours, à moins qu'il ne le revoque. v. Lot. (DE. v. Lot.)

G R

GRACE, f. f. Droit politique, pardon, rémition, accordée par le fouverain à un ou plusieurs coupables.

Le droit de faire grace elt le plus bet attribut de la fouveraineté. Le prince, loin d'être obligé de punir toujours les fautes punisfables, peut faire grace par de très - bonnes raifons; comme, par exemple, s'il revient plus d'utilité du pardon, que de la peine; si le coupable ou les coupables ont rendu de grands scrvices à l'Etat; s'ils possedont des qualités éminentes : si certaines circonliances rendent leurs fautes plus excufables; s'ils sont en grand nombre; s'ils ont été féduits par d'autres exemples; si la raison particuliere de la loi n'a point licu à leur égard : dans tous ces cas & autres semblables, le souverain peut faire grace, & il le doit toujours pour le bien public, parce que l'utilité publique est la melure des peines, & lorfqu'il n'y a point de fortes raifons au souverain de faire la grace entiere, il doit pencher à modérer sa justice. v. JUGER . Politia. SOUVERAIN. CLEMENCE.

La nature même du gouvernement exige que l'exécuteur des loix ait le pouvoir d'en dispenser, lorsqu'il le peut fans faire tort à personne & en certains cas particuliers, où le bien de l'Etatexige une exception. Mais le fouverain dans toute sa conduite, dans ses rigueurs comme dans sa miséricorde, ne doit avoir en vue que le plus grand avantage de la fociété: un prince fage faura concilier la justice à la clemence, le soin de la sureté publique, & la charité que l'on doit aux malheureux.

La constitution d'Angleterre n'a pas oublié cette branche importante de l'ad-

ministration.

La justice, par la constitution angloise, doit faire affeoir la compattion à côté d'elle : c'est un serment que le roi sait à son couronnement, pardonner est celui qui lui est le plus personnel, & entierement à lui. Le roi ne condamne personne par lui-même, il laisse cette rude tache à ses cours de justice : l'œuvre la plus agréable de la royauté c'est la miféricorde. Les Saxons disoient que le pouvoir de pardouter dérivoit de la dignité royale. Et le statut 27 de Henri VIII. ch. 24, a déclaré en parlement que, personne autre , que le " roi n'avoit le pouvoir de pardonner , la trahifon ou la félonie de toute " espece, pouvoir attaché & uni à la " couronne impériale de ce royaume".

Et à parler en général, c'est un des avantages de la monarchie sur les autres formes de gouvernement, de pouvoir étendre la miféricorde, lorsqu'il reste quelque mérite pour la réclamer, & d'établir une cour d'équité dans le cœur du fouverain pour mitiger la rigueur de la loi, dans des cas qui semblent demander l'exemption de la peine. Otez au fouverain le privilege de faire grace, vous donnez au juge, ou aux jurés le pouvoir dangereux de prendre l'esprit de la loi, au lieu de la lettre. Autrement il faudroit foutenir, ce que personne n'avancera sérieusement, que la situation & les circonstances où se trouve le criminel, quoique la nature du crime se trouve la même, ne doivent rien changer à la punition. Le pouvoir de pardonner ne peut pas fe combiner avec la démocratie; car elle ne reconnoit rien au-desfus du magistrat qui est le ministre des loix : & ce seroit une mauvaise politique de placer dans la même personne le pouvoir de condamner & celui de pardonner. Cette erreur politique, dit le président de Montesquieu, obligeroit souvent le magistrat à se contredire lui-même, à faire & défaire ce qu'il auroit décidé ; elle ameneroit auffi la maffe du peuple à confondre les idées du juste & de l'injuste; parce qu'on ne fauroit pas nettement si le prisonnier a été déchargé de l'accufation par la preuve de fon innocence, ou si on lui a pardonné son crime. S'il n'v avoit point de stathouder en Hollande, il n'y auroit point de pouvoir de pardonner dans aucun membre de l'Etat. Mais dans les monarchies le roi agit dans une sphere supérieure ; & quoiqu'il régle tout le gouvernement, comme premier moteur, cependant il ne doit pas se faire voir dans les affaires de rigueur. Par-tout où la nation le voit représenter de sa personne, ce ne doit être que dans des œuvres de législation, de magnificence & de compaffion. Le peuple ne doit voir en lui que bonté & grace : les actes réitérés de bonté qui fortent de fon cœur toujours ouvert, lui attachent les fuiets, & contribuent plus que tous te autre chose à enraciner dans leurs

ames l'affection filiale & la loyauté qui font la sureté du trône.

Le roi d'Angleterre peut pardonner en général tous les délits qui sont purement contre la couronne, ou contre le public. Il y a feulement quelques exceptions. Premierement, pour conferver la liberté des fuiets, il est défeudu d'emprisonner qui que ce foit, hors du royaume ; l'acte habeas corpus , voyez cet article, fous Charles IL ch. 2, en a fait un crime de pramunire, impardonnable par le roi même. Secondement le roi ne peut pardonner l'offenseur au détriment de l'offense; c'est pourquoi dans les appels de toute forte où la poursuite se fait, non au nom du roi, mais de la partie injuriée, il est obligé de laisser le cours de la justice. Troisiemement, il ne peut pardonner une nuisance publique, tant qu'elle n'elt pas réparée, quoiqu'après il puisse remettre l'amende; car en tel cas, quoique ce foit lui qui pourfuit, pour éviter la multiplicité des procès, néanmoins ce délit tient plus de la nature d'une injure privée faite à chaque particulier qui en souffre, que d'une offense publique. Une autre restriction à la prérogati-

ve royale, c'est une accusition devant le parlement. Un homme y est accuse de quelque grand crime, le fait est no-torie, si allégue le pardon que le roi bui a accordé: vaine défense, on n'y a accun égard. C'est pourquoi, lorsque le comte de Danby, sous Charles II. dénoncé par la chambre des communes pour haute trahison, & autres délits tres-garves, se défensité sur le pardon du roi, afin d'empêcher les poursuites, la chambre répondit, qu'il n'y avoir point d'exemple de pardon, pour point d'exemple de pardon, pour crime de haute trahison, ou autre « grand délit, pendant que le procès

" étoit pendant à la chambre des com-" munes" qui décida " que le pardon " allégué étoit illégal & nul". En voici la raison qu'elle en donna à la chambre des pairs; " qu'un pardon dans .. ces circonstances détruiroit toute la " force des accufations & des pourfui-., tes dans la chambre des communes ; " & que si une fois ce point étoit ad-" mis, ou seulement mis en question, " il décourageroit la chambre pour toun te poursuite en ce genre, en anéan-" tiffant une institution capitale, pour la confervation du gouvernement ". D'abord après la révolution la chambre renouvella cette même réclamation, & vota pour la confirmer. Et enfin l'acte de l'établiffement 12 & 13 de Guillaume III. ch. 2, "déclara qu'au-, cun pardon fous le grand fceau d'An-" gleterre, ne pourroit empêcher les " pourfuites de la chambre des communes en parlement". Cependant , après le procès fait & fini folemnellement, la chambre n'entend pas borner la bonté misericordieuse du roi: en effet en 1715, des fix lords rebelles, jugés & attaints, trois recurent leur grace de la main du roi.

Quant à la maniere de pardonner, régle générale, toutes les fois qu'on peut raifonnablement présumer, que le roi a été trompé, le pardon est caduc. Ainsi toute suppression de vérité, toute fausse allégation dans les lettres de pardon, les rendent nulles, attendu que le roi a été mal informé. Des termes généraux dans les lettres jettent une grande incertitude fur la validité du pardon: un pardon de toute félonie, en général, ne serviroit de rien à un délinguant convaincu & atteint de telle ou telle félonie : il faut qu'elle foit particulierement spécifiée; un pardon général pourroit encore moins s'étendre

à la piraterie qui n'est pas du ressort des tribunaux ordinaires, mais de l'amirauté. Et d'ailleurs il a été déclaré par le statut 12 de Richard II. ch. 1. qu'aucun pardon pour trahison, meurtre ou rapt ne feroit alloué, à moins que le délit n'y fût spécifié expressément; & qu'en particulier, dans le meurtre, les lettres de grace doivent faire mention de sa nature, s'il a été commis de guet-à-pens, en affaillant & de deffein prémédité. Sur quoi Edouard Coke observe que ce n'étoit pas l'intention du parlement d'étendre la prérogative royale jusqu'à pardonner le meurtre de cette nature aggravante; & il a laisse le pardon sous ces restrictions, parce qu'il n'a pu imaginer que le roi voulût jamais absoudre d'un crime aussi grave. Et il est bon de remarquer qu'il n'y a dans le registre aucun exemple de pardon, en fait d'homicide, que pour celui qui arrive dans le cas d'une juste défense, ou par malheur: c'est à ces deux especes que les Statuts 2 d'Edouard III. ch. 2 89 14. ch. 15, limitent la prérogative royale. L'un & l'autre déclarent que le roi ne peut pardonner l'homicide que conformément au ferment de fon couronnement, qui ne regarde que le cas d'une iuste défense, ou le pur malheur. Mais le statut de Richard II. cité plus haut, donne plus d'étendue au pouvoir du roi pour pardonner; la condition qu'il v met, c'est que le roi n'ait pas été deçu dans la qualité de l'homicide; & en conséquence les pardons pour meurtre ont toujours été accordés avec ces mots, nonobitant le statut du roi Richard, jusqu'au tems de la révolution. car on a douté depuis si le meurtre en général, étoit susceptible de pardon. Mais la cour du banc du roi a décidé que le roi pouvoit retirer sa poursuite. comme le fujet peut retirer la stenne. Sous ces restrictions & un trés-petis nombre d'autres, la régle générale elt que le pardon accordé par le roi, dois ter reçu avec facilité & reconnoissance par les cours de justice en faveur des sujets; mais que le roi ne doit l'accorder qu'avec une grande discrétion, & difficilement

Le pardon peut être aussi conditionnel, célt-à-dire, que le roi peut attacher à cet acte de ciémence telle condition qu'il lui platt, d'où dépend la validité du pardon, felon le droit coutumier. Cette regle s'observe journellement dans le pardon du vol & autres félonies; c'eft à condition de la transportation du délinquant dans les colonies pour la vie ou à tems. Cette transportation a été confirmée & garantie par la loi habest corpus 31, Charles II. cb. 2. § 14; & rendue plus aifée par le flatut & Ge Georges III. cb. 17.

A l'égard de la main qui pardonne, il faut observer que le pardon par les lettres du roi, n'est pas si avantageux au criminel, que le pardon par un acte du parlement dont le délinquant n'est point tenu à plaider la valeur : car la cour de justice en prend connoissance d'office & cela fuffit; & il n'est point expose à en perdre le fruit par sa négligence. comme cela arrive pour le pardon accordé par le roi; il faut en faire ufage & l'exposer à la contestation dans un tems fixé; car, si un délinquant est accuso juridiquement, ayantsa grace dans fa poche, & que, fans en faire usage, il venille courir le risque du jugement par les jurés, en soutenant qu'il n'est pas coupable, s'il vient à être convaincu, il perd le bénéfice du pardon. Mais s'il prend le parti de s'aider du pardon , fans perdre le tems prescrit par la loi, il le peut, foit au moment qu'il clt amené à la barre de la cour, foit pour empêchre le jugement, foit dans d'autres acles de la procédure, pour arrècter l'exécution. Anciennement par le flatut 10 d'Edouard III. (h. 2, point de pardon, à moins que le délinquant ne produisit des cauttons d'un meilleure conduite par devant le shérifi & les coroners du comét. Mais ce flatur a été révoqué par le 5° & 18° de G'ulliman me & Marie, 6. 13°, qui hilfiert à la dif-crétion des juges de demander deux cautons 5° mais non au-delà de fept ans.

L'effet du pardon royal est de faire du criminel un homme tout nouveau, de l'absoudre de toute peine & forfaiture attachées à fon crime. Ce n'est pas tant pour lui rendre ses capacités antérieures que pour lui en donner de nouvelles. Mais rien ne peut guérir la corruption du fang, voy, cet art., que le pouvoir éminent & transcendant du parlement, lorfqu'il pardonne après le foudre de profeription lancé. Néanmoins si un criminel atteint recoit le pardon du roi; & qu'ensuite il ait un enfant, cet enfant peut hériter de lui; parce que le pere étant devenu un homme nouveau peut transmettre un sang purifié. Mais fi l'enfant étoit né avant le pardon accordé au pere, il ne pourroit hériter en aucune facon.

Au refle à mesure que les peines deviennent plus douces, la clémence & le pardon sont moins nécessires; heureule la nation où on ne leur donneroit pas le nom de vertus! La clémence qui a quelques sic été pour les fouverains un supplément aux qualités qui les devoirs maquoient pour templir les devoirs bonne législation, où les peines sérvient douces, 'ét à jurisprudence criminelle moins imparfaite. De Lémence. Cete vérité lemblera bien dure à ceux qui

vivent sous le désordre de la législation actuelle, dans lequel le pardon & les graces font nécetfaires en raison même de l'autorité des peines, & de l'absurdité des loix. Le droit de faire grace est une des plus belles prérogatives du trône. Mais ce droit accorde aux dilpensateurs bienfaisans de la félicité publique, est une désapprobation tacite des loix elles-mèmes. La clémence est la vertu du législateur & non de l'exécuteur des loix; elle doit éclater dans le code, & non dans les jugemens particuliers. Faire voir aux hommes que le crime se pardonne, & que la peine n'en est pas toujours la suite nécessaire . c'est nourrir en eux l'espérance de l'impunité, & leur faire croire que les peines que subiffent ceux à qui on ne pardonne point, font plutôt des actes de violence & de force, que des actes de justice. Le souverain en faisant grace, livre la fureté publique au pouvoir d'un particulier, & dans un acte privé dicté par une bonté aveugle, prononce un décret général d'impunité. Que les exécuteurs des loix foient donc inexorables, mais que le législateur foit indulgent & humain. Architecte habile, qu'il éleve l'édifice de la félicité publique fur la base de l'amour que tout homme a pour fon bien-être, & qu'il fache faire résulter le bien général du concours des intérêts particuliers de chacun. Il ne sera pas forcé à séparer ensuite par des loix particulieres, & par des moyens peu refléchis, le bien de la société du bien des particuliers . & à établir fur la crainte & la défiance le simulacre du bonheur public. Philosophe profond & sensible, il laissera les hommes ses freres jouir en paix de cette petite portion de bonheur, que le système immense, établi par la cause premiere, leur permet de goûter fur

cette

cette terre qui n'est qu'un point dans l'univers. (D.F.)

GRACE, Jurijpp. Les dons & brevers, pentions, privileges accordés par le prince, font des graces qui doivent toujours être favorablement interprêtées, à-moins qu'elles ne faifent préjudice à un tiers.

La grace, en matiere criminelle, se prend en général pour toutes lettres du prince qui déchargent un accufé de quelque crime, ou de la peine à laquelle il auroit été sujet. On se servoit autrefois de ce terme grace dans le style de chancellerie; mais présentement on dit abolition, remission, & pardon: & quoique ces termes paroiffent d'abord fynonymes pour figuifier grace, ils ont cependant chacun leur fignification propre. Abolition est lorsque le prince esface le crime & en remet la peine, de maniere qu'il ne reste aux juges aucun examen à faire des circonttances. Remiffion est lorsqu'il remet seulement la pcine : ces lettres s'accordent pour homicide involontaire, ou commis par la nécessité d'une légitime défense de la vie. Les lettres de pardon s'accordent dans les cas où il n'échet pas peine de mort, & qui néanmoins ne peuvent pas être excuses. Il n'appartient qu'au souverain de donner des graces.

Les graces expellatives, sont des provisions que le pape donne d'avance d'un bénéfice qui n'est pas encore vacant. Il y en a de générales, par lesquelles le pape veut qu'un tel soit pourvu du premier bénéfice qui vaquera; & il y en a de spéciales, par lesquelles le pape mande à l'ordinaire de conférer un certain bénéfice à un tel.

GRACE PRINCIPALE, Droit public, titre qu'on donnoit autrefois à l'évèque de Liége, qui est prince de l'Empire. La reine Marguerite dans ses mé-Tome VII. moires raconte qu'on le traitoit ainsi : mais depuis il a pris celui d'altesse. Il n'y a point aujourd'hui de baron dans la haute Allemagne, & fur-tout en Autriche, qui ne se fasse donner ee titre d'honneur. Les Anglois s'en servent à l'égard des archevèques & des ducs. Comme on le donne en Allemagne aux princes qui ne font pas du premier rang, les ambassadeurs de France l'accorderent d'abord à l'évèque d'Ofnabruk, qui étoit ambaffadeur du college électoral à Munster, mais ensuite ils le traiterent d'altesse. Ce titre de grace principale n'est plus maintenant d'usage en françois.

GRACIABLE, adj., Jurispr., se dit d'un cas ou délit pour lequel on peut obtenir des lettres de grace. v. GRACE. GRACIAN, Balthafar, Hift. Litt., jésuite Espagnol, mort recteur au college de Tarragone en 1658, se distingua dans fa société par ses sermons & par ses écrits. La plupart de ses ouvrages ont été recueillis en 2 vol. in-4°. & fouvent réimprimés. Les Espagnols les estiment beaucoup, les François en font moins de cas. Il paroit, dit l'abbé des Fontaines, que cet écrivain avoit plus de mémoire & d'imagination que de jugement & de bon fens. Il faut lire quantité de choses extravagantes avant que d'en rencontrer qui soient un peu raisonnables. En cherchant toujours l'énergique & le sublime, il devient outré & se perd dans les nues. Gracian elt aux bons moralilles ce que Don-Quichotte est aux vrais héros. Ils ont l'un & l'autre un faux air de grandeur qui en impose aux sots, & qui fait rire les fages. Pour continuer le parallele, Don-Quichotte au milieu de ses folies disoit des choses très-sensées: Gracian malgré une foule de penfées décousues, obscures, impénétrables, a des maximes Gg

rendues avec vivacité, avec eforit, & qui renferment un grand fens. Ceux de fes ouvrages qui ont été traduits d'espagnol en françois, font, 1°. Le Heros, traduit par le P. de Courbeville, jésuite, Paris 1725, in-12. 2º. L'Homme universel, in-12. par le même. 3°. Les Maximes de Balthafar Gracian, in-12. par le même. Amelot avoit traduit cet ouvrage fous le titre de l'Homme de Cour; mais le copiste manqua son original : où Gracian est obscur, son interprete l'est du moins autant. 4°. Réflexions politiques fur les plus grands princes, & particurierement sur Ferdinand le Catholique. in-12. Paris 1720, 1730, par M. de Silhouette, depuis contrôleur général. Deux ans après en 1732 le P. de Courbeville en publia une seconde version fous ce titre: la Politique de Dom Ferdinand le Catholique. 5°. L'Homme detrompé, ou le Criticon, en 3 vol. in-12. par Maunory.

GRADE, f.m., Jurifp., fe prend quelquefois pour deeré d'honneur ou dienité. Il s'entend auffi des degrés que l'on

obtient dans les universités; on dit faire insinuer ses grades , jetter ses grades sur un bénéfice.

Les grades obtenus per faltum, font ceux qui ont été obtenus précipitamment sans avoir le tems d'étude nécesfaire, & fans observer entre l'obtention de deux degrés les interstices néceffaires. v. Gradués.

L'empereur Justinien établit qu'il faudrost passer par eing différens grades, avant que d'arriver à celui de docteur ès loix; il ordonna donc que dans la premiere année on expliquat aux écoliers les institutes qui portoient son nom; & l'on appelloit ceux à qui l'on enfeignoit les principes de cette jurisprudence, iustinianei: dans la seconde année, on leur interprétoit les édits perpétuels des

préteurs ; & ils étoient furnommes edie tales: dans la troisieme année, ils pasfoient à l'étude des décisions de Papinien, dont ils prenoient la nom de papinianista: dans la quatrieme année . on leur faifoit expliquer les endroits les plus difficiles des loix, & on les appelloit lyta, du mot grec Ava, folvo, parce qu'ils étoient plus libres dans leurs travaux : dans la cinquieme année. on les honoroit du titre de prolyta, ou gens affranchis des études de droit.

Cet établissement de Justinien ne fut pas de longue durée : toutes les sciences déja tombées de son tems, s'éteignirent avec l'empire romain. & les premieres étincelles de leur renaissance ne commencerent à paroître que dans les douzieme & treizieme siecle; il fallut en exciter l'étude par des honneurs & des grades, qui donnent encore des droits & des privileges qu'on ne devroit accorder dans des fiecles éclairés, qu'à ceux qui les méritent par leurs talens & leurs lumieres.

GRADUÉS, f. m. pl., Jurispr., en général font ceux qui ont obtenu des degrés dans une université, tels que le degré de maître-ès-arts, celui de bachelier. de licentié, ou de docteur.

Les gradués jouissent de plusieurs prérogatives. Il faut être gradué pour être recu dans

la plupart des offices de judicature. Mais c'est sur-tout en matiere bénéficiale que les privileges des gradués sont considérables, & qu'ils sont susceptibles d'un plus grand détail. On entend ordinairement par le terme de gradués dans cette matiere, ceux qui apres avoir étudié dans une univerlité fameuse, v ont obtenu des degrés & les ont fait fignifier à des patrons ou collateurs, afin de pouvoir requérir les bénéfices dans les mois qui leur font affectés.

L'origine du droit des graduts fur les bénéfices ell fort ancienne : en effet , dès grés le XIII' fiecle les papes conféroient les bénéfices aux graduts, fuivant le rôle obte qui leur en étoit envoyé par les univerfités; mais les graduts n'avoient pas renore un droit certain aux bénéfices.

Les gradués étant fort négligés par les collateurs & par les patrons, il en fut fait de grandes plaintes au concile de Bale, qui leur affecta la troisieme partie des bénésces.

Tous gradués foit simples ou nommés, sont sujets à l'examen de l'ordinaire avant d'obtenir le visa, & ce nonfeulement pour les mœurs, mais aussi pour la capacité.

On entend par graduit simples, ceux qui n'ont que les lettres de leux degrés avec leurs attestations de tems d'étude; les graduit nommés sont ceux qui outre cela des lettres de nomination, par lesquelles l'université en laquelle les sont graduit, les présente aux collateurs & parcons ecclésastiques pour être pourvus des bénéfices qui viendront à vaquer dans les mois qui leur sont affectés.

GRADUÉS DE PRIVILEGE, Droit can., font ceux qui omt obtenu du pape ou de ses légats & autres personnes qui prétendent en avoir le pouvoir, des lettres à l'effet d'être dispensés des examens & autres exercices.

Le gradué qualifé, est celui qui a les qualités requifes pour posseur un bénésce. Entre pluseurs gradués, le plus qualifié est celui qui a le grade le plus élevé, ou en parité de grades, qui a d'ailleurs quelqu'autre qualité qui doit le faire préférer, comme s'il est noble.

Le gradué régulier, est un religieux ou chanoine régulier qui a obtenu des degrés dans une université: sur quoi il saut observer qu'il n'y a que certains or-

dres qui soient admis à prendre des degrés.

Le gradué per saltion, est celui qui a obtenu ses degrés sans observer le tema d'étude & les interstices nécessaires entre l'obtension des différens degrés.

Le gradué féculier, est un ecclésiastique séculier qui a obtenu des grades. Gradué séculier est opposé à gradué régulier; on consond quelquesois gradué laïe avec gradué séculier.

Le pradué finsple, est celui qui n'a que les lettres de ses degrés avec une attestation du tems d'étude; à la différence des gradués nommés, qui ont outre cela des lettres de nomination sir un collateur ou patron. Les gradués simples ne peuvent requérir que les bénéhoes qui vaquent au mois de saveur.

GRAND, f. m. Droit Polit. & Mor. On nomme ainsi en général ceux qui occupent les premieres places de l'Etat, foit dans le gouvernement, soit auprès du prince.

On peut considérer les grands ou par rapport aux mœurs de la société, ou par rapport à la constitution politique. Par rapport aux mœurs, voyez les articles COURTISAN, GLOIRE, GRANDEUR, FASTE, FLATTERIE, NOBLESSE, &c. Nous prenons ici les grands en qualité d'hommiés publics.

Dans la démocratic pure il n'y a de grands que les magistrats, on plutot il n'y a de grand que le peuple. Les magistrats ne four grands que par le peuple & pour le peuple; c'est son pouvoir, si dignité, si majesté, qu'il leur conse: de la vient que dans les républiques bien constituées, on failoit un crime autrefois de chercher à acquérir une autorité personnelle. Les généraux d'armien n'écionent grands qu'à la tete des armées; leur autorité étoit celle de la discipline; ils la dépolocient en même tems que se foldat quittoit les armes, & la paix les rendoit égaux.

Il est de l'essence de la démocratie que les grandeurs foient électives, & que personne n'en soit exclu par état. Dès qu'une seule classe de citovens est condamnée à servir sans espoir de commander, le gouvernement est aristocratique. v. ARISTOCRATIE.

La meilleure aristocratie est celle où l'autorité des grands se sait le moins fentir. La plus vicieuse est celle où les grands font despotes, & les peuples efclaves. Si les nobles font des tyrans, le mal eft fans remede : un fénat ne meurt

Si l'aristocratie est militaire, l'autorité des grands tend à se réunir dans un feul: le gouvernement touche à la monarchie ou au despotisme. Si l'aristocratie n'a que le bouclier des loix, il faut pour subsister qu'elle soit le plus juste & le plus modéré de tous les gouvernemens. Le peuple pour supporter l'autorité exclusive des grands, doit être heureux comme à Venife, ou stupide comme en Pologne.

De quelle fagesse, de quelle modestie la noblette n'a-t-elle pas besoin pour ménager l'obéissance du peuple ! de quels movens n'use-t-elle pas pour le consoler de l'inégalité! Les courtifanes & le carnaval de Venise sont d'institution politique. Par l'un de ces movens, les richeffes des grands refluent saus faste & fans éclat vers le peuple : par l'autre, le peuple se trouve six mois de l'année au pair des grands, & oublie avec eux fous le masque sa dépendance & leur domination.

La liberté romaine avoit chéri l'autorité des rois; elle ne put fouffrir l'autorité des grands. L'esprit républicain sut indigné d'une distinction humiliante. Le peuple voulut bien s'exclure des premieres places, mais il ne voulut pas en être exclu; & la preuve qu'il méritoit d'y prétendre, c'est qu'il eut la fagesse & la vertu de s'en abtlenir.

En un mot la république n'est une que dans le cas du droit universel aux premieres dignités. Toute prééminence héréditaire y détruit l'égalité, rompt la chaîne politique, & divise les citoyens.

Le danger de la liberté n'est donc pas que le peuple prétende élire entre les citoyens fans exception, fes magistrats & fes juges, mais qu'il les méconnoisse

après les avoir élus. C'est ainsi que les Romains ont paffé de la liberté à la licence, de la licence à la servitude.

Dans les gouvernemens républicains, les grands revetus de l'autorité l'exercent dans toute fa force. Dans le gouvernement monarchique, ils l'exercent quelquefois & ne la possedent jamais : c'est par eux qu'elle paffe; ce n'est point en eux qu'elle réside; ils en sont comme les canaux, mais le prince en ouvre & ferme la fource, la divise en ruisseaux, en mesure le volume, en observe & dirige le cours.

Les grands comblés d'honneurs & dénués de force, représentent le monarque auprès du peuple, & le peuple aupres du monarque. Si le principe du gouvernement est corrompu dans les grands, il faudra bien de la vertu & dans le prince & dans le peuple pour maintenir dans un juste équilibre l'autorité protectrice de l'un, & la liberté légitime de l'autre : mais si cet ordre est composé de fideles fujets & de bons patriotes, il fera le point d'appui des sorces de l'Etat, le lien de l'obértlance & de l'autorité.

Il elt de l'effence du gouvernement monarchique comme du républicain, que l'Etat ne foit qu'un , que les parties dont il est compose sorment un tout so-

237

lide & compacte. Cette machine valte toute fimple qu'elle eft, ne fauroit fub-filter que par une exacte combinaison de ses pieces; & si les mouvemens sont interrompus ou opposes, le principe mème de l'activité devient celui de la defunction.

Or la position des grands dans un Etat monarchique, sert merveilleuse ment à établis & à conserver cette communication, cette harmonie, cet ensemble, d'où réfulte la continuité réguliere du mouvement général.

Il n'en est pas aius d'ans un gouvermement miste, où l'autorité ell partagée & balancée entre le prince & la nasion. Si le prince disparle les graces, les grands feront les mercenaires du prince, & les sorrupeures de l'Exte's au nombre des fiubsides imposes fur le peuple, fera compris tactiement l'achat annuel des suffrages, c'est-à-dire ce qu'il en coûte au prince pour payer aux grands la liberté du peuple. Le prince aura le taris d'es voix. & l'on calculera en son conseil combien telle & telle vertu peuvent lui coûter à corrompre.

Mais dans un Etat monarchique bien constitué où la plénitude de l'autorité réside dans un seul sans jalousie & fans partage, où par conféquent toute la puiffance du fouverain est dans la richesse, le bonheur & la fidélité de ses sujets, le prince n'a aucune raison de surprendre le peuple: le peuple n'a aucune raison de se défier du prince : les grands ne peuvent fervir ni trahir l'un fans l'autre; ce feroit en eux une fureur abfurde que de porter le prince à la tyrannie. ou le peuple à la révolte. Premiers fujets, premiers citoyens, ils font esclaves si l'Etat devient despotique; ils retombent dans la foule, si l'Etat devient républicain: ils tiennent donc au prince par leur supériorité sur le peuple; ils tiennent au peuple par leur dépendance du prince, & par-tout ce qui leur est commun avec le peuple, liberté, propriété, sûreté, &c. aussi les grands lost attachés à la constitution monarchique par intérêt & par devoir, deux liens indissolubles lorsqu'ils font entrelasses.

Cependant l'ambittion des grands femble devoir tendre à l'arinlocratic; mais quand le peuple s') tailferoit conduire, la fimple nobleife s'y oppoferoit, à moins qu'elle ne fut admite au partage de l'autorité; condition qui donneroit aux premiers de l'Etat vingt mille égaux au lieu d'un maître, & à laquelle par confiquent ais ne ferfoluoront jamais; car l'orgueil de dominer qui fait feulles révolutions, Souffre bien moinsingatiemment la fupériorité d'un feul, que l'égalité d'un grand nombre.

Le desordre le plus effroyable de la monarchie, c'est que les grands parviennent à usurper l'autorité qui leur elb confiée, & qu'ils tournent contre le prince & contre l'Etat lui-même, les forces de l'Etat déchiré par les factions. Telle étoit la situation de la France lorsque le cardinal de Richelieu, ce génie hardi & vaste, ramena les grands sous l'obéissance du prince, & les peuples fous la protection de la loi. On lui reproche d'avoir été trop loin; mais peutêtre n'avoit-il pas d'autre moven d'affermir la monarchie, de rétablir dans fa direction naturelle ce grand arbre courbé par l'orage, que de le plier dans le fens oppose.

La France formoit autrefois un gouvernement fédératif trés-mal combiné, & fans celle en guerre avec lui-mème. Depuis Louis XI. tous ces co- Etats avoient été réunisen un; mais les grands vasfaux confervoient encore dans leurs domaines l'autorité qu'ils avoient eue fous leurs premiers fouverains. & les gouverneurs qui avoient pris la place de ces souverains, s'en attribuoient la puissance. Ces deux partis opposoient à l'autorité du monarque des obstacles qu'il falloit vaincre. Le moyen le plus doux, & par conféquent le plus fage, étoit d'attirer à la cour ceux qui dans l'éloignement & au milieu des peuples accoûtumés à leur obéir, s'étoient rendus si redoutables. Le prince fit briller les distinctions & les graces ; les grands accoururent en foule; les gouverneurs furent captivés, leur autorité personnelle s'évanouit en leur absence, leurs gouvernemens héréditaires devinrent amovibles, & l'on s'affura de leurs fuccesseurs; les seigneurs oublierent leurs vaffaux, ils en furent oubliés; leurs domaines furent divifés, aliénés, dégradés insensiblement, & il ne resta plus du gouvernement féodal que des blasons & des ruines.

Ainsi la qualité de grand de la cour n'est plus qu'une foible image de la qualité de grand du royaume. Quelques-uns doivent cette distinction à leur naissance. La plupart ne la doivent qu'à la volonté du souverain; car la volonté du fouverain fait les grands comme elle fait les nobles, & rend la grandeur ou perfonnelle, ou héréditaire à fon gré. Nous disons personnelle ou héréditaire, pout donner au titre de grand toute l'étendue qu'il peut avoir; mais on ne doit l'entendre à la rigueur que de la grandeur héréditaire, telle que les princes du fang la tienment de leur naissance, & les ducs & pairs de la volonté des rois. Les premieres places de l'Etat s'appellent dignités dans l'églife & dans la robe, grades, dans l'épée, places dans le miniftere, charges dans la maifon royale; mais le titre de grand, dans son étroite aeception, ne convient qu'aux pairs du royaume.

Cette tédudion du gouvernement féodal à une grandeur qui r'on est plus que l'ombre, a dù coûter cher à l'Etat; mais à quelleup prix qu'on achet l'unité du pouvoir & de l'obélifance, l'avanza de de n'être plus en bute au caprice aveugle & tyrannique de l'autorité fiducitire, le bonheur de vivre fous la tutele inviolable des loix toujours prêtes à s'armer contre les ufurpations, les vexations & les violences; il elt certain que de tels biens ne feront jamais trop de tels biens ne feront jamais trop

Dans la conflitution préfente des chofes il nous femble donc que les grandfont dans la monarchie françoité, se qu'ils doivent être naturellement dans toutes les monarchies de l'univers; la autoin les refpecté fans les raindres, le fouverain fe les attache fans les enchalers, & les contiens fans les abattes: pour le bien leur ceckit: et immenté; ils rogatives même font de nouveux garans pour l'Etat du zé 0 & du dévousment dont elles font les récompenfes.

Dans le gouvernement desposique to qu'il est fousiter en sile, les rande sons les sessaves de sur yran, & les tyrans des celcaves, it termblent & ils sont trember : aussi barbares dans leug domination que liches dans leur dependance, ils achetent par leur fervirude aupreis du maitre, leur autoriés fur les sujests, également prêts à vendre l'Etatau prince, & le prince à l'Etat; ches du peuple dès qu'il se révolte, & sits oppresseurs tant qu'il est fobimis.

Si le prince est vertueux, s'il veus ètre juste, s'il peut s'instituire, ils sons perdus: aussi veillent-ils nuit & jour à la barriere qu'ils ont élevée entre le trône & la vérics; ils ne cessent de dire au souverain, vous pouvez sour, assa qu'il leur permette de tout ofer; ils lui erient, wotre peuple est beureux, au moment qu'ils expriment les dernieres gouttes de sa fueur & de son fang; & si quelquesois ils consultatent ses forces, il semble que ce foit pour calculer en l'opprimant combien d'instans encore il neut souffir sans expirer.

Malheureusement pour les Etats où de pareils monthres gouvernent, les loix n'y ont point de tribunaux, la foibleffe n'y a point de refuge: le prince s'y referve à lui seul le droit de la vindiste publique; & tant que l'oppression lui est inconnue, les oppresseurs sont in-

punis. Telle est la constitution de ce gouvernement déplorable, que non-seulement le souverain, mais chacun des grands dans la partie qui lui est confice, tient la place de la loi. Il faut donc pour que la justice y regne, que non-sculement un homme, mais une multitude d'hommes soient infaillibles, exempts d'erreur & de passion, détachés d'eux-mêmes, accessibles à tous, égaux pour tous comme la loi ; c'est-à-dire qu'il faut que les grands d'un Etat despotique soient des dieux. Aussi n'y a-t-il que la théocratie qui ait le droit d'être despotique; & c'est le comble de l'aveuglement dans les hommes que d'y prétendre ou d'y confentir.

Le L'Arvoir des grands. Dans un Enta quelconque bien confitué, c'elt-à-dire où la jultice feroit fidelement observée, les citoyens les plus vertueux, les plus tulties, les plus éclairés, feroient les plus grands ou les plus dittingués le pouvoir ne sfroit remis que dans les mains les plus capables de l'excerce pout le bien de la fociée; les dignités, les places, les honneurs, les marques de la considération publique, ne feroient accordés qu'à ceux qui les auroient mériés par leurs talents & leur conduite; les richeffes & les récompenses ne leroient le partage que de ceux qui fauroient en faire un usage vraiment avantageux à leus concitoyens. D'où l'on voit que la vertur seule donne des droits légitimes à la grandeur.

Si, comme on l'a fait voir, toute autorité que l'on exerce sur les hommes ne peut être fondée que fur les avantages qu'on leur procure, v. COMMAN-DER, droit de , si toute supériorité, toute distinction ou prééminence sur nos semblables, pour être reconnue par eux, suppose des qualités supérieures, des talents estimables, un mérite peu commun, v. Estime; on sera forcé de convenir que l'absence de ces qualités fait rentrer dans la foule, que le pouvoir exercé par des hommes indignes, que l'autorité dont ils sont revetus, que leur supériorité, ne sont que des usurpations auxquelles leurs citoyens ne peuvent se soumettre que par la violence.

L'amour de préférence que chaque homme a pour lui-même, fait qu'il defire de s'élever au-deffus de fes égaux. & le rend envieux & jaloux de tout ce qui lui fait sentir sa propre infériorité; mais s'il a des sentiments équitables, ces jalousies disparoissent dès qu'il voit que ceux qu'on lui préfere ou qu'on distingue de lui, possedent des talens & des qualités estimables dont il est à portée de profiter lui-même. Ainsi le mérite & la vertu calment l'envie des hommes. les forcent de reconnoître la supériorité de ceux qu'on éleve au-dessus de leurs têtes par des honneurs légitimes, par un rang mérité; alors ils consentent à leur donner des signes plus marqués de foumission & de respect, qu'à leurs autres concitoyens.

En respectant & conservant les droits de tous les citoyens forts ou foibles, riches ou pauvres, grands ou petits, l'équité naturelle veut pourtant, pour l'utilité générale, que ceux qui procurent de plus grands avantages foient récompenfés par les marques de confidération & d'estime, par les déférences qui leur font dues en vertu des fervices qu'ils rendent à la foeiété. Voilà l'origine naturelle & légitime des rangs divers dans lesquels les citoyens d'un même Etat se trouvent partagés: cette inégalité est juste, puisqu'elle tend au bien-être de tous; elle eit louable, parce qu'elle est fondée fur la reconnoissance sociale, qui doit payer les services qu'on recoit; elle est utile, parce qu'elle se sert de l'intéret personnel pour exciter les hommes à faire le bien, comme un moyen d'obtenir la supériorité que chacun defire avec ardeur.

Ce n'est donc qu'en donnant des preuves de son mérite que l'on obtient à juste titre le droit de s'élever au dessus des autres; toute autre voieseroit inique, démentie par la fociété, contraire à ses vrais intérêts, & regardée par elle comme une usurpation manifelte. Même dans les gouvernements les plus despotiques, les places, le pouvoir, les dignités, conférés à des citovens incapables ou pervers, révoltent leurs concitovens; la crainte peut bien les empêcher de faire éclater leur indignation, & leur arracher des figues d'une foumifsion que le cœur désavoue; mais la vertu seule obtient des hommages sinceres, & les reçoit avec un plaisir pur, tandis que le vice, toujours inquiet & foupconneux, fait à quoi s'en tenir fur les respects qu'on lui montre.

La vraie grandeur de l'homme & fa vraie dignité confliteur donc à faire-du bien aux-hommes, à leur montrer des fentiments d'affection, à leur rendre les fervices, à répandre fur eux les bienfaits, en faveur desquels ils consentent

à reconnoître des supérieurs. D'où il fuit que les grands, s'ils veulent se rendre digues de l'attachement vrai & des respects volontaires de leurs concitoyens, doivent fur-tout écarter de leur conduite l'orgueil, des manieres hautaines, un ton impérieux, en un mot tout ce qui peut humilier les hommes en leur faifant fentir leur foibleffe & leur infériorité. L'affab lité, la douceur, une compassion tendre, un profond refpect pour les infortunés, un desir sincere d'obliger, sont les qualités par lesquelles les grands devroient toujours se diltinguer. La grandeur qui ne s'annonce que par sa dureté, sa fierté, son mépris, repoulle tous les cœurs; les bienfaits que lui arrache l'importunité sont regardés comme des infultes, & ne fout que des ingrats.

Est-il rien de plus puérile & de plus bas que la vanité tyrannique de quelques grands, qui ne paroiffent desirer le pouvoir que pour se saire des ennemis? Ils semblent dire à tout le monde, refpedez-moi, j'ai le pouvoir de vous exterminer. Le pouvoir a-t-il quelque chose de flatteur, s'il ne fert qu'à faire trembler & à s'attirer des malédictions? La grandeur inaccessible n'est d'aucune utilité; la grandeur dépourvue de pitié est une férocité véritable; un ministre impitoyable fait retomber fur fon maître une partie de la haine dont il eft lui-même accablé. Combien de révoltes ont été produites par les manieres infupportables de quelques favoris incapables de contenir leur humeur? Combien de guerres sanglantes n'ont eu pour caufe premiere que l'infolence de quelque ministre altier, dont la témérité a fait couler le fang des nations! De quel fremissement tout ministre des rois devroit-il ètre agité quand il se voit sorcé de leur conseiller la guerre la plus juste. fur-tout s'il réfléchit à toutes ses horreurs! Ne doit-il pas trembler lorsqu'il propose un impôt défolant, un édit dont la rigueur se sera sentir pour des siecles jusqu'aux extrémités d'un emnire!

Mais le pouvoir & la grandeur pour l'ordinaire énorqueilliffent le cœur de l'homme, l'énivrent & produisent dans fa tête une forte de délire. On diroit que les grands ne cherchent qu'à se rendre terribles, & s'embarrassent fort peu de mériter l'amour. Dans la classe élevée où la fortune les place, ils croient ne point tenir à leurs concitoyens, à la patrie, à la nation. Ce sont ces idées fausses qui rendent si souvent la grandeur odieuse, & qui font tant d'ennemis au pouvoir. L'éducation que l'on donne communément à ceux que leur naiffance destine aux grandes places, est presque aussi négligée que celle des princes qu'ils doivent un jour représenter : indépendamment des lumieres que ces emplois demandent, les personnes appellées à partager les foins de l'adminiftration devroient fur-tout apprendre à connoitre les hommes, à découvrir ce qu'ils font, afin de favoir ce qu'ils leur doivent, & la maniere de les remuer d'une facon avantagense à leurs propres intérèts. L'éducation des grands devroit donc fur-tout leur enseigner la morale, qui n'est que l'art de se faire aimer des hommes, de les connoître, d'unir leurs intérêts aux nôtres.

Mais dans prefque tous les pays ce n'eft point le mérie ou la vertu qui appellent aux dignités ; c'est la faveur, la eabale, & l'intrigue. On diroit que la volonté du prince ou la protection de les favoris suffisent pour faire defendre fur un homme tous les dons nécessaires à l'administration d'un Etat. Est-ce donc au milleu des affaires multipliées

Tome VII.

& compliquées, au milieu des intrigues & des pieges qu'un minitre peut apprendre fon métier? Pour se maintemir en place il negligera les affaires; il se reposera sur les travais des autres y dépourvu de lumieres, sa confance sera perpétuellement trompée; il ne l'accordera qu'à des hommes pris fains choix, à des protégés qui , n'ayant acquis le droit de lui plaire que par leurs bassesses. & leurs satteries, contribueront par leur impérite, leurs fottiés, leurs vices & leurs trabisons même, à la chûte de leurs procedeurs.

Ainsi que les richesses, tout le monde defire le pouvoir & la grandeur, fans favoir en tirer parti pour fa propre félicité. A quoi sert la puissance, sielle ne fait obtenir l'attachement, la bienveillance, la confidération fincere des hommes fur lesquels cette puissance nous fournit les moyens d'agir? Pourquoi la difgrace jette-t-elle communément un favori, un ministre, dans un abandon universel? C'est qu'il ne s'est servi de fon pouvoir pour obliger personne, ou qu'il n'a jamais obligé que des ingrats, en ne répandant ses bienfaits & ses graces que sur des êtres sans mérite & sans vertu.

Emérite doit être cherché; il se pefente rarement à la cour des rois, de vertu, communément timide, n'oferoit s'y produire; d'ailleurs elle s'y trouveroit presque toujours déplacée. Le mérite s'eltime lui-même, & ne conent point à lo déshonorer par des bassel. Ges & des intrigues. Au contraire, le vice effonté le montre avec audice dans un pays où il connoît les moyens de réulit. Il faut des minitres intrigants & pervers des instruments qui se préteur à toutes leurs finantise; la probité déconcerte les méchants; le mérite fait peur à la médiocrité, les grand taients

allarment l'incapacité; ils n'ont pas la fouplesse requise pour plaire à des hommes dont les intérets ne s'accordent nu!-Lement avec ceux de l'équité: elclaves de la flatterie, les gens en place font presque toujours entourés d'une soule de frippons ligués contre la vertu, de traitres prèts à sacrifier leurs protecteurs à quiconque leur fait envisager quelque avantage à trahir leur confiance ou à les abandonner. Le serpent, à force de ramper, s'éleve à des hauteurs inaccessibles aux animaux lespluslégers; mais fon venin n'en est que plus fubtil par les efforts qu'il a faits pour monter.

La morale, qui seule apprend à connoître les hommes, à d'anéler les refforts qui les font agir, à les juger, n'est done pas une science inutile aux ministres, aux gens en place, aux puissants de la terre. La vertu, que la grandeur dédaigne, qu'elle repouffe, à laquelle fouvent elle ne croit pas, ell pourtant quelque chose de réel ? oui, sans doute; ce n'est que dans le cœur de l'homme de bien que l'on doit trouver l'attachement fincere, l'amitié véritable & la reconnoissance; on les chercheroit vainement dans les ames abjectes de ces fycophantes, dont les ministres & les grands font perpétuellement accompagnés; ils sement presque touiours dans unc terre ingrate, qui jamais ne produira que desépines & des ronces. Un ministre est presque toujours expulfé par les intrigues de ceux que fes faveurs n'ont fait que metrre à portée de lui nuire plus furcment à lui-même.

Mais la puissance aveugle l'homme; le ministre, le favori, le courtifan, trompés par leur amour-propre, se flattent que leur pouvoir ne doit jamais finir: les exemples des fréquentes difgraces dont ils ont été les témoins, ne peuvent défabufer des perfonnages afsez vains pour présumer que la sortune fera des exceptions pour eux, ou que leur génie supérieur & leur adresse les tireront des écueils où tant d'autres ont échoué. C'est , sans doute , eette illusion qui fait que tant de ministres en place travaillent fans relâche à feconder les efforts d'un despotisme destructeur, à démolir la puissance des loix, à renverfer la liberté publique, à forger des fers à la patrie : les imprudents ne voient " pas que ces loix, cette liberté qu'ils accablent, ces barrieres qu'ils renversent, ne seront plus capables de les proteger eux-mêmes au jour de l'affliction.

Les ministres devroient apprendre à se défier des faveurs toujours trompeufes d'un despote, qui communément privé d'équité, de lumieres & de reconnoissance, ne suit que ses caprices, & n'est guidé dans ses affections & sa haine que par les impulsions de ceux qui pour quelques instants s'emparent de son soible esprit. Les services les plus fideles & les plus signalés sont bientôt oubliés par des tyrans stupides, incapables de les apprécier, & qui ne font eux-mêmes que les esclaves & les instruments de ceux qui font utiles à leurs passions momentanées. Il n'est point de ministre dont la faveur puisse contrebalancer auprès de fon maître vicieux celle d'une maîtreffe, d'un proxenete, d'un nouveau favori : ceux qui contribuent aux plaifirs du prince, l'intéressent bien plus que ceux qui n'ont que le mérite de bien fervir l'Etat. Le bon ministre n'est affuré de la faveur que fous un maître éclairé & vertueux.

Les ministres sont donc eux-mêmes intéreffés à la vertu du prince : ainfi loin de flatter ces despotes , auxquels ils veulent fans cosse affervir la patrie, loin d'agacer contre les peuples ces lions déchainés, ils devroient oppofer la rai-

fon, la vérité, la justice, la terreur même à leurs emportements; ils devroient se souvenir qu'il n'est point fans les loix de grandeurs, de rangs, de privileges affurés : qu'un gouvernement injuste, toujours guidé par le caprice, détruit en un moment tout ce qui déplait à ses fantaisses; qu'à ses yeux les hommes les plus élevés, les plus capables, ne font que des esclaves qu'un foufle fait rentrer dans la poufficre. Chez les tyrans de l'Asie, le vizir qui a le plus contribué à foutenir ou étendre la tyrannie de son maître, se voit souvent obligé de tendre humblement le col au cordon que l'ingrat lui envoie par fes muets.

Tout favori d'un fouverain devroit toujours se souvenir qu'il est un citoven choisi pour affilter de ses lumieres un autre citoyen, chargé par sa nation de l'administration générale : tout miniftre devroit fentir que fervir un defpote dans ses vues, c'est se rendre esclave avec sa postérité, c'est se dégrader soi-même, c'elt s'exposer sans défense aux coups de la tyrannie, c'est renoncer au titre de citoyen pour prendre celui d'un traître. Tout ministre vertueux doit renoncer à fa place, quand la perversité ou la tyrannie le mettent dans l'impossibilité d'etre utile à sa patrie : le ministre complaisant pour les caprices & les vices d'une cour diffolue, fert auffi mal fon maitre que fon pays. Un dépositaire de l'autorité, s'il n'a pas étouffé dans son ame tout sentiment d'honneur ou de pudeur, ne doit pas balancer à fuir & à remettre un pouvoir, qui ne serviroit qu'à lui attirer le mépris & la haine de ses contemporains & l'exécration de la postérité: le crédit d'un ministre de la tyrannie, communément de peu de durée, est fuivi d'un opprobre éternel.La fonction de concussionnaire, d'exacteur, de bourreau de ses concitoyens, peutelle paroître glorieuse & digne d'exciter l'ambition d'un homme d'honneur?

C'est par les ministres que les sujets jugent de leurs souverains, les aiment ou les haufent, les estiment ou les méprisent. Les princes ont donc le plus grand intérêt de ne confier la puissance qu'à des hommes justes, modérés, vertueux, les seuls qui puissent faire sincerement chérir & respecter l'autorité. Le souverain peut se tromper sur les talents de l'esprit, mais il se trompera difficilement fur les mœurs dans la vie privée; il doit favoir qu'un avare, un voluptueux, un homme livré aux femmes, un prodigue, un homme dur & dépourvu d'entrailles, un être frivole & leger, ne peuvent être propres à faire aimer la puissance. La probité, l'amour du travail , l'affabilité , les bonnes mœurs, font des qualités plus importantes dans un ministre que le génie, toujours très-rare, ou que l'efprit, qui très-souvent s'égare, & qui devient multible quand il n'est pas tempéré par le sang froid de la raison. Un préjugé très commun persuade aux fouverains, comme au vulgaire, que l'esprit seul suffit pour remplir les grandes places; mais cet esprit est sujet à de facheux écarts, quand il n'est pas uni à la bonté du cœur. L'esprit & le génie joints à la justice, à la droiture, à l'expérience, aux bonnes mœurs. constituent le grand homme d'Etat. le ministre qu'on révere; elles en font un Sully, un Maurepas, un Turgot, un ministre citoyen, qui jamais ne separera les intérêts du prince de ceux de fes fujets.

Ce n'est pas seulement en servant l'injustice & la tyrannie que le ministre se rend coupable envers sa patrie; c'est

Hh 2

encore en néeligeant ses devoirs en donnant à la diffination, à l'intrigue, aux plaifirs, des moments qu'il doit aux affaires de l'Etat. L'homme en place appartient au public, à ses concitoyens; s'il est léger, inappliqué, indolent, il peut se rendre ausli criminel que s'il étoit décidément méchant. Que de reproches, s'il rentroit quelquefois en lui-même, n'auroit-il pourt à le faire en réfléchissant que ses amusemens, son inadvertence, son ineurie, font gémir une foule de citoyens indigents qui, après avoir bien mérité de l'Etat, achevent de se ruiner en sollicitations inusiles. & font réduits à mendier dans une anti-chambre? N'est-ce donc pas une cruauté véritable, que de tenir fuspendus entre l'espérance & la crainte des malheureux qu'une décision prompte auroit pu fauver du naufrage? mais au sein de l'abondance & des plaisirs, les grandsn'ont aucune idéedes angoiffes des pauvres. Ils écrafent en paffant, & même fans y fonger, des milliers d'infortunés. Le sentiment des peines les plus communes aux hommes fera-t-il touiours ignoré de ceux qui peuvent & qui doivent les foulager? Dans quelles transes ne devroit pas vivre un dépositaire du pouvoir , s'il pensoit que ses légéretés, ses inadvertences, peuvent causer le malheur d'un grand nombre de familles honnètes, & les forcer à vivre dans les larmes & le désespoir?

Ne confeille par aux princer, dit Solon, ce qui leur plait, vani ce qui leur eji utile. Un miniftre complatifant & flatteur ne finit qu'alimenter dans l'efiprit de son maitre les vices dont & ce maitre & l'Etat & lui-même feront un jour les victimes. La véracité devoit être la première verur d'un miniftre fidele? fait pour voir de plus prés que le prince les befoins, les édirs, les malheurs des peuples, il ne peut, fans trahir & fon pays & fon maitre, le tromper ou lui dissimuler la vérité. Le prince doit être touché quand ses fujets font dans la peine; il doit trembler quand ils font mécontens ; c'est lui qui par état doit connoître les maux & les dispositions de son peuple; c'est à lui de faire cesser ses murmures & ses plaintes. Tout ministre fidele doit être & l'œil du maître & l'organe du peuple. Ces courtifans flatteurs, qui craignent d'inquiéter les rois ou de les aliliger, font des prévaricateurs & des traitres : un roi doit-il être tranquille lorfque fa nation est miserable?

Mais fous des gouvernements imprudents, frivoles & corrompus, la vraie grandeur est méconnue. Ainsi que le despote, ses favoris sont des enfans qui, contents de jouir de quelques avantages frivoles & paffagers ne portent guere leurs vues fur l'avenir. Chacun cherche à tirer parti de sa puisfance éphémere, & s'embarraffe fort peu de ce que deviendront après lui & le prince & l'Etat. S'il est impossible que le pouvoir absolu forme de bons fouverains, il n'est pas moins difficile qu'il forme des ministres vraiment attachés à leurs maitres & fideles à leurs devoirs.

Les citoyens les plus puiffants, sinfi que les plus foibles, font évidemment intéreffés au maintien de l'équité; lis peuvent trouver dans les loix des fecours coutre la noireur & l'intrigue qui voudroient les acabler. La grandeur, pour être flable, dois fé fonder une pour de course de la co

fur contre la violence que de vains privileges, des titres inutiles, des diftinctions frivoles, que le eaprice peut donner & reprendre. Peut-on fe regarder eomme quelque ehose, quand la puissance & la grandeur dont on jouit dépendent uniquement de la fantaisse d'un despote, d'une maîtresse ou d'un vizir? Le citoven obscur, sous un gouvernement libre , n'est-il pas plus affuré de ses droits, que le ministre le plus accrédité fous l'empire du despotisme, qui n'est qu'une mer orageuse perpétuellement soulevée par des vents opposes? Tout despote est un enfant volontaire & méchant, qui se plait à brifer les jouets dont il s'est amufé.

Si les ministres ou les personnes revêtues du pouvoir sont destinés à repréfenter un fouverain équitable dans les différentes parties de l'administration, ils doivent le faire ehérir des peuples, être justes comme lui, rendre aimable fon autorité. Un des principaux devoirs du ministre & de l'homme en place est donc d'être accessible, de recevoir avec bonté les demandes ou les répresentations des suiets, de leur rendre une justice impartiale & prompte, Un ministre dur, sec, inaccessible, nuit à la réputation de son maître. Celui qui n'est qu'homme de plaisir, fait tort à ses affaires, ou devient inutile. Le ministere doit être exact & férieux : il demande non de la hauteur. mais de l'attention, de la gravité dans les mœurs, la décence convenable à un état fait pour être respecté. Le ministre qui n'a des oreilles que pour ceux qui l'entourent, sera perpétuellement trompé, & risquera de passer pour ignorant, pour foible, & fouvent pour injuste ou corrompu.

Un des plus grands malheurs attachés à la grandeur & au pouvoir,

c'est que celui qui les possede est obligé de craindre sa famille, ses amis les plus ehers, & de se mettre en garde contre les sentiments de son propre eccur. Son attachement pour l'Etat doit l'emporter toujours sur ses liaisons particulieres: l'homme public n'est plus le maître des mouvements de sa tendreffe; il ne doit recevoir l'impulsion que de la justice & de l'intérêt de l'Etat. desquels il doit faire dépendre son honneur & sa gloire. Un ministre qui n'est bon que pour les siens, est un homme dont l'ame est foible & rétrécie. Je ne ferai point ce que vous demandez, vous êtes trop de mes amis, disoit un homme diene de sa place à l'un de ses favoris qui lui faisoit une demande peu équitable.

Un ministre prodigue, ou qui ne peut rien refuser, n'est pas un homme bienfaifant; e'est un homme foible, un administrateur infidele, un prévaricateur. On se rend très-coupable en répandant les tréfors de l'Etat pour se faire des eréatures : tout ministre qui fait le bien n'a besoin ni d'adhérents ni de cabales ; l'innocence de fa conduite doit lui suffire pendant qu'il est en place, & sa eonscience doit être sa force & son appui, lorfqu'il en est forti. Jetter les richesses de l'Etat à la tête des courtisans faméliques, ou des grands toujours avides, e'est arracher le nécessaire au malheureux, dont les besoins réels doivent être préférés aux besoins imaginaires de la vanité.

Quoi! les hommes les plus riches font - ils faits pour abforber rous seuls les richesses de les récompense des nations? Non, sans doute, elles sont principalement destinées à payer, à ranimer, à consoler le mérite laborieux, l'indigence timide, le talent dans la détresse, les révices rendus à PEtat. Celt

à la probité réduite à la mifere que l'homme en place doit tendre une main fecourable. Leriche & le grand n'ont que trop de ressources & de manege pour obtenir les objets de leurs desirs souvent injustes & criminels. Ce n'est le plus fouvent que pour opprimer l'innocent, étouffer le cri de l'infortuné, dépouiller le citoyen, jetter le foible dans les fers, que des courtifans odieux importunent le ministre, qu'ils veulent rendre complice de leurs iniquités. Sous un gouvernement injuste les grands se croient dégradés s'ils n'ont pas le privilege affreux de faire du mal aux autres; c'est en cela qu'ils font communément confilter leur prééminence.

Par une fatalité trop commune les hommes qui devroient fe difinguer par l'élévation de leurs ames, montrent fouvent une petitéfé inconcevable; ils ne femblent occupés que de vanités, de minuités, de jouets auxquels ils ont la foile de facrifier leur crops, leur fortune, leur furcet propre, la liberté de leurs décendans & de leurs concitoyens. On droit que la grandeur d'ame de la raife de four point aite de la raife de leurs decendans de la grandeur d'ame de la raife de four point aite de la raife de leurs de le

Un étrange renverfement des idées, àti que les grands, pour la plipart, s'imaginent ne point jouir du pouvoir s'ils nepeuvent en abuler, rec'âti, pouvoir , privilege, grandeur, deviennent des fynonymes de licence, de corruption, d'impunité. Les fouverains & leurs luppors ne veulent que le faire craindre. & s'embarrailent fort peu de fe faire eltimer : ils ne defirent la puiffance que pour, écrafer tous ceux qui leur déplailent, fans s'occuper du foin de métiete l'âtlection de perfonne. Dans

l'esprit de la plupart des grands , être puissant, c'est être redoutable & par confequent haufable; etre grand, c'eit jouir du droit d'etre injuste, de faire du mal impunément, de se mettre audeffus des loix, d'opprimer le foible & l'innocent, de méprifer & d'infulter le citoyen obscur & malheureux . de fouler aux pieds ce que les hommes ont de plus respectable. Étre grand, aux veux du vulgaire imbécille, c'est annoncer son rang par des palais somptueux, par des possessions amples & souvent injustement acquises, par des équipages élégants, par des chevaux, par un cortege de valets insolents, par des habits magnifiques, par des rubans & des colliers faits pour indiquer la faveur du prince ou de fes ministres; c'est fouvent, sans richesses réelles, représenter aux dépens d'une foule de créanciers qu'on immole indignement à sa vanité. Enfin ètre grand, c'est avoir par sa naissance le droit d'aller grossir la troupe des esclaves titrés qui vont lachement faire la cour à un despote, ou recevoir les dédains d'une idole, qui laisse à peine tomber ses regards sur la foule avilie dont elle est environnée. C'est dans ces baffesses ou dans ces crimes que les peuples eux-mêmes font confilter la grandeur des citoyens qui les accablent! Plus un gouvernement est injuste, & plus les grands sont insolens & faltueux; ils se vengent sur le pauvre des avanies qu'ils effuyent fouvent eux - mêmes; ils masquent leur esclavage & leur petitesse réelle sous le vain appareil de la magnificence. Une cour bien brillante annonce toujours une nation miférable, & des grands qui se ruinent pour ne le point paroitre.

Aux yeux de la raison le pouvoir & la grandeur ne sont des biens désirables que parce qu'ils peuvent fournir les

movens de sc faire estimer & chérit. Etre véritablement grand, c'est montrer de la grandeur d'ame; avoir du pouvoir & du crédit, c'est être en état de se garantir de toute injustice & de protéger les autres ; jouir de privileges stables & de prérogatives affurées, c'est les posféder en commun avec tous ses concitoyens. Etre libre, c'est ne craindre personne & ne dépendre que de loix solidement fondées fur l'équité. Avoir de la puissance, c'est posséder les moyens de faire du bien aux hommes, & non le fatal pouvoir de leur nuire; c'est jouir de la faculté de faire des heureux, & non de l'affreuse licence d'insulter aux miscrables; c'est être maitre de soi. & refuser de se rendre esclave; c'est ètre à portée de répandre ses bienfaits sur les autres, & non pas pratiquer l'art infame de les ruiner par des escroqueries punisfables. Etre noble, c'est penser noblement, c'est avoir des fentimens plus élevés que le vulgaire ; être titré, c'est avoir acquis des droits incontestables à l'estime de ses concitoyens. Etre homme de qualité, c'est avoir les qualités faites pour se distinguer du commun des mortels. Qu'est-ce que des grands qui ne se distinguent des autres que par des mots, des habits, des rubans? (F.)

GRANDS-AUDINCIERS DE FRANCE, Dr. pub. de France, font les premiers officiers de la grande chancellerie de France, dons ils reçoivent en leur hôtel toutes les lettres qu'ils doivent rapporter au fecau. Ils rapportent les premiers au fecau, avant mellieurs les maltres des requêtes & mellieurs les deux grands rapporteurs & autres, qui ont droit d'y rapporter certaines lettres.

Ils commencent par la haffe de meffieurs les fécretaires d'Etat, & rapportent en certains cas des édits & déclarations du roi, dont après qu'ils font feellés, ils font la lecture publique & les curegithrent fur le regithe de l'audience de France, & en fignent auffi l'enregithrement fur les originaux qui ne font ni préfentés ni registrés au parlement, ni dans aucune autre cour supérieure.

Après la liasse du roi, ils rapportent au sceau celle du public, composée de toutes especes de lettres, à l'exception des lettres de justice, des provisions d'office, des lettres de ratification, & des lettres de rémission & pardon, qui sont rapportées par d'autres officiers. Ils enregistrent fur différens registres pour chaque matiere, les provisions scellées des grands officiers & des secretaires du roi de la grande chancellerie, qui viennent s'immatriculer chez le grand-audiencier de quartier, à la fuite de leurs provisions registrées. Celles des autres secretaires du roi des chancelleries près les cours supérieures du royaume, sont aussi enregiltrées sur un autre registre; & ces dernieres provisions ne sont scellées qu'après que l'information des vie & mœurs du récipiendaire a été faite par le grand-audiencier affisté de son contrôleur, dont mention est faite sur le repli des provisions, à la fuite du renvoi qui leur en est fait par M. le garde des sceaux, lequel écrit de fa maia le foit montré.

Les grands - andienciers enregiltrent encore fur des regiltres différens les octrois accordés par le roi, les prébendes de nomination royale, les indults, les privileges & permiffions d'imprimer. A chacun des articles M. le garde des feeaux écrit fur le regiltre, fælle.

Ils président au contrôle, où leur fonction est de taxer toutes les lettres qui ont été scellées. Les taxes anpo-sées sur chaque lettre, & paraphées du grand-audiencier de France & de sou

controleur, font le caractere & la preuve des lettres fcellées; puisque pour l'Ordinaire & par un abus très-repréhensible, on ôte la cire sur laquelle sont empreints les sceaux de France & du dauphin.

Le nom d'audienciers qu'on leur a donné, vient, fuivant les formules de Marculphe, de ce que le parchemin qui fert à faire les lettres de chancellerie. s'appelloit autrefois carta audientialis: d'autres disent que c'est parce que l'audiencier demande l'audience à celui qui tient le sceau, pour lui présenter les lettres: d'autres prétendent que ce nom d'audiencier vient de ce que ce font eux qui présentent les lettres au sceau, dont la tenue est réputée une audience publique : d'autres enfin, & c'est l'opinion qui paroit la mieux fondée, tiennent que l'audiencier est ainsi nommé, parce que la falle où se tient le sceau, est réputée la chambre du roi, & que le fceau qui s'y tient s'appelle l'andience de France : c'est le terme des ordonnances. Dans cette audience, le grand-audiencier délivroit autrefois les lettres, nommant tout haut ceux au nom desquels elles étoient expédiées; c'est pourquoi on l'appelloit en latin judiciarius praco.

On leur donne encore en latin les noms, in judiciali cancelleria Franciz pretorio liprenno diplomaton ac referiptorum relatores, amanunfium decuriones, feribarum magifiri: ces derniers titres annoncent qu'ils ont toujours été au-deflus des clercs-notaires & fécretaires du roit.

Ils ont aufit le titre de confrillers du roi en sei conseils, & sont secretaires du roi nés en la grande chancellerie; ils en peuvent prendre le titre, & en faire toutes les sonctions, & en ont tous les privilges sans être obligés d'avoir un office de secretaire du roi, étant tous réputés du college des sécretaires du roi : ils peuvent cependant aussi possèder en même tems un office de sécretaire du roi.

Leur office est de la couronne du roi, c'est pourquoi ils payent leur capitation à la cour, à celui qui reçoit celle de la famille royale, 'des princes & des princes est des princes est de la Suronus. A che s'est princes est de la Suronus.

Il n'y avoit anciennement qu'un feul audiencier en la chancellerie de France. Les plus anciens titres où il en foit fait mention, font deux états de la maison du roi Philippe-le-long, l'un du 2 Décembre 1316, l'autre du 18 Novembre 1317, où il est dit, que le chancelier doit héberger avec lui son chauffecire & celui qui rend les lettres; celui-ci quoique bien supérieur à l'autre, puisqu'il est le premier officier de la grande chancellerie, n'est nommé que le dernier, foit par inattention du redacteur, foit parce qu'on les a nommés fuivant l'ordre des opérations, & que l'on chauffe la cire pour sceller avant que l'on rende les lettres.

Celui qui faifoit alors la fonction d'audieucier étoit feul ; il rapportoit les lettres, les rendoit après les avoir taxées, & faifoit les fonctions de tréforier & de fœlleur.

On l'a depuis appellé audiencier du roi, ou audiencier de France, & ensuite grand-audiencier de France.

On le nommoit encore en 1321 comme en 1316, fuivant un réglement de Philippe-le-Long, du mois de Février 1321, portant qu'il établirà une certaine persone avec celui qui rend les lettres, our recevoir l'émolument du seau.

Ce même réglement ne vouloit pas que celui qui rendoit les lettres fut notaire, & cela, est-il dit, pour ôter toute suspicion; ce qui a été bien changé depuis, depuis, puisque les andienciers sont en cette qualité secrétaires du roi, qu'ils en peuvent prendre le titre & en faire toutes les sonctions.

L'audiencier a été furnommé grandaudiencier, foit à cause de l'importance de son office & parce qu'il fait se sonctions en la grande chancellerie de France, soir pour le dithinguer des audienciers particuliers qu'il commettoit autrefois dans les autres chancelleries, & qui ont deouis été étriés en titre d'office.

Le feirendum ou instruction faire pour le fervice de la chancellerie, que quelques uns croyent de 1339, d'autres de 1394, d'autres seulement de 1415, et l'acte le plus ancien qui donne le ti-tre d'audieucier à celui qui exerce cette fonction.

Il y est dit, entr'autres choses, que chaque notaire du roi (c'est-à-dire secrétaire) aura foin d'envoyer chaque mois ou'il aura exercé fon office à Paris ou ailleurs, en suivant la cour, à l'audiencier ou au contrôleur de l'audience du roi, sa cédule, le premier, le second, ou au plus tard le troisseme ou le quatrieme jour du mois, concûe en ces termes: Monsieur l'audiencier du roi , je tel ai été à Paris, ou en la cour du roi pendant un tel mois faifant ma charge, ayant escrit, Ec. Que si dans la distribution des bourfes le fécrétaire du roi trouve de l'erreur à son préjudice, il peut recourir à l'audiencier & lui dire : Monsieur, je vous prie de voir si au rôle secret de la distribution des bourses il ne s'est pas trouvé de faute sur moi, car je n'ai en ma bourfe que tant; & alors l'audieucier verra, est-il dit, le rôle secret; & s'il y a erreur, il suppléera le défaut. La naïveté de ces formules font connoitre la fimplicité de ces tems, & peut faire croire que le sciendum est plutôt de 1339. que de 1415.

Toine VII.

Ce mème feinedaum porte que des lettres en limple queue pour chalfaure, senatorièus, & autres femblables, on n'a pas coûtume devine recevoir, mais qu'ils chalfent pour l'audiencier & le controleur, ce qui est néamonis de grace. Ces derniers termes font équivoques; ac car on ne fait n'eét la remile des droits qui étoit de grace, ou si c'étoit le gibier que donnoient les chalfeurs.

Par le terme de chasseurs on pourroit peut - être entendre le grand-véneur & autres officiers de la vénerie du roi , le grand-fauconnier, &c. En effet on voit que les principaux officiers du roi étoient exempts des droits du sceau, tels que le chancelier, les chambellans, le grandbouteiller . & autres semblables : mais il y a plus d'apparence que par le terme de chasseurs on a entendu en cet endroit de simples chaffours sans aucune dignité; le droit de l'audiencier n'en étoit que plus étendu, vû qu'alors la chaffe étoit après la guerre la principale occupation de toute la noblesse : & à ce compte la maison de l'audiencier devoit être bien fournie de gibier; mais il faut aussi convenir que si l'on chaffoit beaucoup, alors on prenoit peu de lettres en chancellerie.

Pour ce qui est des personnes que le feiendum comprend fous ces mots Et autres semblables , il y a apparence que c'étoient aussi des personnes peu opulentes qui vivoient de leur industrie, & que par cette raifon le grand-audieucier ne prenoit point d'argent d'eux; de mên e que c'étoit alors la coûtume qu'un menétrier passoit à un péage sans rien payer. pourvû qu'il jouat de fon instrument devant le péager, ou qu'il fit jouer fon finge s'il en avoit un : d'où est venu le proverbe, payer en monnoie de singe. On ne voit point comment l'ancien usage a changé par rapport à l'audiencier, àmoins que ce ne soit par les défenses qui lui ont été faites dans la suite de recevoir autre chose que la taxe.

L'audiencier du roi, appellé depuis grand andiencier, étoit autrefois feul pour la grande chancellerie de France, de même que le controleur général de Paudience de France, dont la fonction est de controlet outres les lettres que délivre l'audiencier.

A-mefure que l'on établit des chancelleries près les cours, l'audimeire & le controleur y établidoient de leur part des commis & fubdélégués, pour y faire en leur nom les memes fonctions qu'is failoient en la grande chancellerie, & ces audienciers & controleurs pairiculiers commis, étoient libordomies au grand audiencier & au controleur goutriculiers de leur million. Ce fur finst doute pour ditinguer l'undiencier de la grande chancellers de tous cess audienciers particuliers par lui commis qu'on le furnomma grand-audiencier de Prauca.

Dans un téglement du roi Jean, du 7 Décembre 1361, il est fait mention de l'audiencier de Normandie qui étoit apparemment un de ces audienciers commis par celui de la grande chancellerie, lequel y est qu'alifié d'audiencier du roi.

Suivant les flatuts des feerétaires du roi, confirmés par lettres de Charles V. du 14 Mái 1389, quand le roi étoit hors de Paris pour quelque voyage, on commettoit un audiencier forain pour recovoir les émolumens des collations, lequel à fon retour devoit remettre es emolumens aux feerétaires du roi commis pour cette recette en vérifiant la fienne fur fon journal de l'audience.

Il y avoit aussi un audiencier & un contrôleur particuliers pour la chancellerie de Bretagne, laquelle ayant formé autresois une chancellerie particuliere indépendante de celle de France, avoit toûjours confervé un audiencier & unt contrôleur en titre, même depuis l'édit du mois de Mai de 1494, par lequel Charles VIII. abolit le nom & l'office de chancelier de Bretagne.

A l'égard des autres chancelleries particulieres établies près les cours , dans lesquelles le grand-audiencier & le contrôleur - général de l'audience avoient des commis ou subdélégués : ces fonctions ayant paru trop importantes pour les confier à des personnes sans caractere, Henri II. par un édit du mois de Janvier 1551, créa en chef & titre d'office formé six offices d'audiencier & six offices de contrôleur, tant pour la grande chancellerie que pour celles établies près les parlemens de Paris, Toulouse, Dijon, Bordeaux & Rouen; il supprima les noms & qualités de grand audiencier de France & de contrôleur sénéral de l'andience. & ordonna qu'ils s'appelleroient dorénavant, favoir en la grande chancellerie. conseiller du roi & audieucier de France, & contrôleur de l'audience de France; & que dans les autres chancelleries l'audiencier s'appelleroit conseiller du roi audiencier de la chancellerie du lieu où il fe-. roit établi, & que le contrôleur s'appelleroit contrôleur de ladite chancellerie.

Par le même édit, ces nouveaux officiers furent créé cierse, notaires & téciers furent créé cierse, notaires & téciers furent créé cierse, propérent de chable, de normalise en qu'elle chaom feroit é abbi, 8 non ailleurs; de maniere qu'ils n'auroienn pas befoin de tenir un autre office de fecrétaire uroi & de la maifon de couronne de France; mais fi quelqu'un d'eux s'en trouve pourvà, l'édicaire ces deux charges compatibles, & veut qu'en ce cas il prenne une bourfe à part a caut de l'office de fecrétaire

On ne voit point par quel réglement

le titte de grand-andiencier a été rendu à l'andiencier de la grande chancelletie; l'édit du mois de Février 1561 paroit être le premier où cette qualité lui ait été donnée depuis la fupperfion qui en avoit été faite dix ans auparavant; les édits de déclarations polétrieures lui donnent aufil la plupart la même qualité, de elle a été communiquée aux trois autres andienciers qui ont été créés pour la grande chancellerie.

L'édit du mois d'Octobre 1571 créa pour la grande chancellerie deux offices, l'un d'andiencier, l'autre de contrôleur, pour exercer de fix mois en fix mois avec les ancients, & avec les mêmes droits

qu'eux.

Aux mois de Juillet 1576, Henri III. créa encore pour la grande chancellerie deux andienciers & deux contrôleurs, outre les deux qui y étoient déja, pour exercer chacun par quartier, & les nouveaux avec les mêmes droits que les anciens.

On a aussi depuis multiplié le nombre des audienciers dans les petites chancelleries, mais ceux de la grande sont les seuls qui prennent letitre de grands audienciers de France.

Ils prétent ferment entre les mains de M. le garde des fceaux.

Le grand-audiencier a fur les fecrétaires du roi une certaine infpection relativement à leur fonctions, & qui étoit même autrefois plus étendue qu'elle ne

l'est présentement.

Le roi Jean fit le 7 Décembre 1367 un réglement pour les notaires du roi, fuivant lequel ils devoient douner à la fin de chaque mois une cédule des jours de leur fervice; ils étoient obligés à une continuelle rédience dans le lieu où ils éroient distribués; & lorsqu'ils vouloient s'ablenter fans un maudement du roi, ils devoient prendre congé de l'andien.

cier & lui dire par ferment la caufe pour laquelle ils vouloient s'ablemter; alors il leur donnoir congé & leur fixoit ou tems pour revenir; félon les circonficances, mais il ne pouvoit pas leur donner plus de huit jours; fans l'auvorité du chanceller. L'audiencier ni le chanclier même ne pouvoient permettre à plus de quatre à la fois de s'ablêmet; à s'ils manquoient quatre fois de fuire, à la quatrieme l'audiencier pouvoit met-pour fevrir continuellement; a la epous-voir cependant le faire que par le confeil du chanceller.

Suivant une déclaration de Charles IX. du mois de Juillet 1565, les secrétaires du roi doivent donner ou envoyer au grand-audiencier toutes les lettres qu'ils out drellées & figuées, pour les présenter au sceau , à l'exception des provisions d'offices, qui se portent chez le garde des rôles. Il est enjoint à l'audiencier ou à celui des secrétaires du roi qui fera commis en son absence ou empèchement légitime, de présenter les lettres felon l'ordre & ancienneté de leurs dates & longueur du tems de la pourfuite des parties, avec défeuse d'en interrompre l'ordre pour quelque cause que ce foit, sinon pour lettres concernant les affaires du roi : présentement après la liaffe du roi ils rapportent les autres lettres, en les arrangeant par especes.

Le règlement fait par le chancelier de Sillery le 23 Décembre 1609, pour l'ordre que l'on doit tenir au l'ecau, porte pareillement que les lettres feront préfentées par le graud-au-liennier feul & non par d'autres; es equi doit s'ennedre feulement des lettres de la competence. Il che la l'altre pour a recev oir autoure, finou les arrets ou l'ettres concernant le férvice de là maieth.

Le garde des sceaux du Vair fit le premier Décembre 1619 un réglement pour le sceau, portant entre autres choses, que les provisions des audienciers & contrôleurs des chancelleries, avant d'être prélentées au fceau, feront communiquées aux grands-audienciers de France & contrôleurs généraux de l'audience, qui mettront fur icelles s'ils empéchent ou non lesdites provisions.

Il est aussi d'usage, suivant un édit du mois de Novembre 1482, que les fecrétaires du roi ne peuvent faire aucune es pédition ni fignature, qu'ils n'ayent fait ferment devant le grand audiencier & le contrôleur, d'entretenir la confrairie du collége des fecrétaires du roi, & visions fur le livre de l'audiencier & du contrôleur.

Les grands - audienciers font chacun pendant leur quartier le rapport des lettres qui sont de leur compétence.

L'édit du mois de Février 1599, & plusieurs autres réglemens postérieurs qui v font conformes, veulent qu'aussitôt que les lettres font scellées, elles soient mifes dans les coffres fans que les audienciers contrôleurs & autres en puissent délivrer aucune, pour quelque cause que ce foit, quand meme les impétrans feroient fecrétaires du roi ou autres notoirement exemts du sceau; mais que les lettres feront délivrées feulement après le contrôle, à moins que ce ne fût pour les affaires de sa majesté & par ordre du chancelier.

Ce même édit ordonne que le contrôle & l'audience de la grande chancellerie se feront en la maison du chancelier. si faire se peut, sinon en la maison du gra d-audiencier qui fera de quartier. & en son absence dans celle du contróleur, toutefois proche du logis de M. le chancelier.

Que l'audiencier & le contrôleur affifteront au contrôle, qu'ils fuivront les réglemens pour la taxe des lettres, que les taxes feront écrites tout-au-long & paraphées de la main du grand-audiencier & du contrôleur.

Pour faire la taxe, toutes les lettres doivent être lues intelligiblement par l'audiencier & le controleur alternativement, favoir la qualité des impétrans & le dispositif.

Il est défendu aux audienciers & contrôleurs d'en donner aucune au clerc de l'audience par lequel ils les font délivrer, qu'elles n'ayent été lûcs & taxées.

Enfin il est ordonné aux andieuciers & contrôleurs, de faire un registre des qu'ils n'ayent fait enregistrer leurs pro- lettres expédiées chaque jour de sceau. & qui seront taxées à cent-deux sous parifis & au-deffus : l'audiencier a pour faire ce registre un droit sur chaque lettre appellé contentor, ou droit de registrata.

Au commencement c'étoit le chancelier qui recevoit lui même l'émolument du sceau; ensuite il commettoit un receveur pour cet objet : depuis ce fut l'audiencier qui fut chargé de faire cette recette pour le chancelier; il la faifoit faire par le clerc de l'audience, & en rendoit compte à la chambre des comptes fous le nom du chancelier, comme si c'étoit le chancelier qui fut comptable; ce qui blessoit la dignité de sa charge; c'est pourquoi Louis XIII. créa trois tréforiers du sceau, qui ont été depuis réduits à un feul; & par une déclaration du mois d'Août 1636, il fut ordonné que le compte des charges ordinaires feroit rendu par les grands-audienciers fous leur nom, fans néanmoins qu'au moyen de ce compte les grands-andienciers foient reputés comptables & que le compte des charges extraordinaires fera rendu par les treforiers du fceau.

Du nombre des charges ordinaires

que le grand-audinucier doit acquitter, font les gages & penfions que le chancelier a fur le feeau, comme il est dit dans les provisions du chancelier de Morvilliers, du 23 Septembre 1461, qu'il prendra fes gages & pensions par la main de Paudiencier.

Les audienciers des petites chancelleries étoient obligés de remettre au grandandiencier les droits qui appartiennent au roi; mais depuis que ces droits font affermés, c'est le fermier qui remet au tréforier du sceau la somme portée par fon bail. Le grand-audiencier compte de tous ces différens objets avec les émolumens du grand sceau. Par des lettres patentes du 2 Mars 1570, vérifiées en la chambre des comptes de Paris le 20, les grand-audienciers ont été déclarés exempts & réservés de l'ordonnance du mois de Juin 1532, portant que tous comptables tant ordinaires qu'extraordinaires, feront tenus de préfenter leur compte à la chambre, dans le tems porté par ladite ordonnance.

Le grand-audiencier est aussi charge du compte de la circ que l'on employe au sceau. L'édit de 1561 ordonne qu'auf-fi-tot que le sceau sera levé , l'audiencier de le controlleur ou leur commis , arrêt cont avec le cifier combien i laura été souri de circe de la doivent en faire registre signé d'eux , aussi-tot que l'audience sera faite.

La diftribution des bourfes le faifoit untrefiois chaque mois par le grand-au-dimeier; les lettres du mois d'Août 13 fg. dountés par Charles, régent du royaume, qui fur depuis le roi Charles V. pour l'établiffement des Céleltins à Pairs, fuppolent que le grand-audiencier faifoit des-lors chaque mois cette diffusion, et lui ordonnent de donner tous les mois une femblable bourfe aux Céleltins , laquelle a été depuis con-

vertie en une fomme de 76 livres.

Ils premoient en outre quelquefuis de grands profis fur! Yémolument du fezu; c'elt pourquoi l'ordonnance de Charles VI. du mois de Mai 141, ordonna que l'audiencier & le contrôleur ne prendiorient dorientwarut que fix fous par jour, comme les autres notaires du roi, avec leurs mêmes droist accoutumés d'ancienneté; défentes leur furent faites de prendre aucuss dons ou autres profiss du roi, fur peine de les recouvers fur eux ou leurs hérites de prendre aucuss dons ou autres profiss du roi, fur peine de les recouvers fur eux ou leurs hérites.

Préfentement la confection des bourfes le fait tous les trois mois par le grand-antiencier qui eft de quartier, en préfence du contrôleur, & de l'avis des ancieus officiers de la compagnie des fecrétaires du roi, des députes des officiers du marc d'or, & du garde des rolles.

Le graud-audien.ier préleve d'abord pour lui une fomme de 800-01/4 appellée bourfe de préférence: après ce prélevement & autres qui se font sur la maile, il composé les bourles dont il artète le rôle ; il en préfente une au ci, & en reçoti cinq pour lui ; ce qui lui tient lieu d'anciens gages & taxations.

Les grandk-audiencier ; comme étant du nombre & collège des l'ecetètaires du roi, ont de tout tems joul des privilèges accordés à ces charges; ce qui leur a été confirmé par différeires édits, notamment par celui du mois de Janvet 1 f511, qui les crée fecrétaires du roi, kans qu'ils foient obligés d'avoir ni tenir aucun office dudit ombre & collège; il est dit qu'ils jouiront de tous les privilèges; finachilés, exemptions, concellions, & octrois accordes aux fecrétaires du roi, leurs veuves & enfans.

Les lettres patentes du 18 Février 1583, leur donnent droit de franc-falé. Les archives des grands-audienciers & contrôleurs généraux de la chancellerie sont dans une falle de la maison claustrale de fainte-Croix de la Bretonnerie; ce qui a été autorise par un brevet du roi du y Janvier 1610.

Les clercs de l'audience qui avoient été érigés en titre d'office par édit du mois de Mars 1631, ont été fûpprimés & leurs charges réunies à celles des grauds audienciers, qui les font exercer par commission.

Au nombre des petits officiers de la grande chancellerie, fout le fourrier, les deux ciriers, & les deux portes-coffre, qui payent l'annued le leurs offices aux quatre grands - audienciers & aux quatre officiers et leurs offices aux quatre officiers de françaix & à défaut de payement en cas de mort, 
es offices sombent dans leur cafuel & 
à leur profit. Voyex Miraulmont, en 
fes mémòries fur la chancellerie de Frunces j Joly, en fon trait des offices ; Tefféreau, joli, de la chancellerie.

GRANDEUR, f.f., Morale. Ce terme en physique & en géometrie eft fouvent abfolu, & ne fluppose aucune comparation; il est flynouyme de quamtité, d'étendue. En morale il est relatif, & potre l'idée de supériorité. Ainsi quand on l'applique aux qualités de l'efprit ou de l'ame, ou collectivement à la personne, il exprinc un haut degré d'élévation au-dessits de la multitude.

Mais cette élévation peut être ou naturelle, ou factice; & c'elt là ce qui diftingue la grandeur réelle de la grandeur d'institution. Essayons de les définir.

La grandeut d'ame, c'est. à dire la fermeté, la droiture, l'élévation des sentimens, est la plus belle partie de la grandeut personnelle. Ajoûtez-y un esprit valte, lumineux, prosond, & vous aurez un grand homme.

Dans l'idée collective & générale de

grand bomme, il semble que l'on devroit comprendre les plus belles proportions du corps; le peuple n'y manque jamais. On est furpris de lire qu'Alexandre étoit petit; & Pon trouve Achille bien plus grand lorfqu'on voit dans l'Iliade qu'aucun de ses compagnons ne pouvoit remuer fa lance. Cette propension que nous avons tous à mêler du physique au moral dans l'idée de la grandeur, vient 1°. de l'imagination qui veut des mesures ferifibles ; 2°. de l'épreuve habituelle que nous faifons de l'union de l'ame & du corps, de leur dépendance & de leur action réciproque, des opérations qui résultent du concours de leurs facultés. Il étoit naturel fur-tout que dans les tems ou la supériorité entre les hommes se décidoit à force de bras, les avantages corporels fuffent mis au nombre des qualités héroïques. Dans des fiecles moins barbares on a rangé dans leurs classes ces qualités qui nous sont comniunes avec les bètes, & que les bètes ont au-dessus de nous. Un grand homme a été dispense d'ètre beau, nerveux, & robuste.

Mais il s'en faut bien que dans Popinion du vulgaire l'idée de grandeur perfonnelle foir réduire encore à fa pureté philolophique. La raison ett éclave de l'imagination » d'imagination et éclave des sens. Celle-ci mesure les causés morales à la grandeur physique des sestets qu'elles ont produites, & les apprétie à la toise.

Il est vraissemblable que celui des rois d'Egypte qui avoit fait élever la plus des pyramides, se croyoit le plus grand de ces rois; c'est à peu-prés ainsi que l'on juge vu gairement ce qu'on appelle les grands hommes.

Le nombre des combattans qu'ils ont armés ou qu'ils ont vaineus, l'étendue de pays qu'ils ont ravagée ou conquife,

le poids dont leur fortune a été dans la balance du monde, font comme les matériaux de l'idée de grandeur que l'on attache à leur perfonue. La réponde du pirate à Alexandre, quia tu magné desfié imperator, exprime avec autant de lorce que de vérité notre mannere de calculer & de pefer la grandeur humaine.

Un roi qui aura paffé fa vie à entretenir dans fes Etats l'abondance, l'harmonie, & la paix, tiendra peu de place dans l'histoire. On dira de lui froidement if fu bon; o une dira jamais il fut grand. Louis IX. seroit oublié dans la déplorable expédition des croidales.

A-t-on iamais entendu parler de la grandeur de Sparte, incorruptible par ses mœurs, inébranlable par ses loix, invincible par la fageffe & l'austérité de fa difcipline? Est-ce à Rome vertueuse & libre que l'on pense, en rappellant sa grandeur? L'idée qu'on y attache est formée de toutes les causes de sa décadence. On appelle sa grandeur, ce qui entraina fa ruine; l'éclat des triomphes, le fraças des conquêtes, les folles entreprifes, les fuccès infoutenables, les richeffes corruptrices, l'enflure du pouvoir, & cette domination vafte, dont l'étendue faisoit la foiblesse, & qui alloit crouler fous fon propre poids.

Ceux qui ont eu l'esprit affez juste pour ne pas altérer par tout cet alliage physique l'idée morale de grandeur, ont eru du moins pouvoir la restreindre à quelques-unes des qualités qu'elle embrasse. Car où trouver un grand homme, à prendre ce terme à la rigueur?

Alexandre avoit de l'étendue dans l'efprit & de la force dans l'ame. Mais voiton dans fes projets ce plan de juftice & de fageffe, qui annonce une ame élevée & un génie lumineux? ce plan qui embraffe & difpofe de l'avenir, où tous les revers ont leur reflource, tous les fuccès leur avantage, où tous les maux inévitables font compenses par de plus grands biens? Detecto fine terrarum, per fuum rediturus orbem, triflis eff, Senec. Les vues de Céfar étoient plus belles & plus fages. Mais il faut commencer par l'abfoudre du crime de haute trahifon. & oublier le citoyen dans l'empereur, pour trouver en lui un grand homme. Il en est à-peu-près de même de tous les princes auxquels la flatterie ou l'admiration a donné le nom de grands. Ils l'ont été dans quelques parties, dans la législation, dans la politique, dans l'art de la guerre, dans le choix des hommes qu'ils ont employés; & au lieu de dire il a telle ou telle grande qualité, on a dit du guerrier, du politique, du législateur, c'est un grand homme. Huc & illuc accedat, ut perfecta virtus fit, aqualitas ac tenor vit.e, per omnia conflans, fibi , Senec. Nous ne connoissons dans l'antiquité qu'un seul homme d'Etat, qui ait rempli dans toute son étendue l'idée de la véritable grandeur , c'est Antonin ; & un feul homme privé, c'est Socrate, Voyez l'article GLOIRE.

Il est une grandeur factice ou d'institution, qui n'a rien de commun avec la grandeur personnelle. Il faut des grands dans un Etat, & l'on n'a pas toujours de grands hommes. On a donc imaginé d'élever au besoin ceux qu'on ne pouvoit aggrandir; & cette élévation artificielle a pris le nom de grandeur. Ce terme au fingulier est donc susceptible de deux fens, & les grands n'ont pas manqué de se prévaloir de l'équivoque, Mais fon pluriel, les grandeurs, ne préfente plus rien de perfonnel ; c'est le terme abstrait de grand dans son acception politique; enforte qu'un grand homme peut n'avoir aucun des caracteres qui distinguent ce qu'on appelle les grands, & qu'un grand peut n'avoir aucune des

qualités qui constituent le grand homme. v. GRANDS.

Mais un grand dans un Etat tient la place d'un grand homme; il le repréfente; il en a le volume, quoiqu'il arrive in fouvent qu'il n'en sit pas la folidité. Rien de plus beau que de voir réunis le mérite avec la place. Ils le font quelleur de la place de la font quelquefois à beaucoup d'égards; & notre licele en a des exemples; mais fam faire la fatyre d'aucun tems ni d'aucun apys, nous dirons un mot de la condition & des mœurs des grands, tels qu'il un ell par-tout, en protefant d'avance contre toute allufion & toute application perfonnelle.

Un grand doit être auprès du peuple

l'homme de la cour, & à la cour l'homnie du peuple. L'une & l'autre de ces fonctions demandent ou un mérite recommandable, ou pour y suppléer un extérieur impofant. Le mérite ne se donne point, mais l'extérieur peut se prescrire; on l'étudie, on le compose. C'est un personnage à jouer. L'extérieur d'un grand devroit être la décence & la dignité. La décence est une dignité négative qui consiste à ne rien se permettre de ce qui peut avilir ou dégrader fon état , y attacher le ridicule , ou y répandre le mépris. Il s'agit de modifier les dehors de la grandeur suivant le goût, le caractere, & les mœurs des nations. Une gravité taciturne est ridicule en France; elle l'auroit été à Athenes. Une politesse légere eut été ridicule à Lacédémone ; elle le seroit en Espagne. La popularité des pairs d'Angleterre seroit déplacée dans les nobles Vénitiens. C'est ce que Pexemple & Pusage nous enseignent fans étude & fans réflexion. Il femble donc affez facile d'être grand avec décence.

Mais la dignité positive dans un grand est l'accord parfait de ses actions, de son langage, de sa conduite en un mot, avec

la place qu'il occupe. Or cette dignité fuppole le mérite, & un mérite égal au rang. C'eft ce qu'on appelle payer de fa perfonte. Ainfi les premiers hommes de l'Etat devoient faire les plus grandes chofes; condition toujours pénible, fouvent impoffible à rembli.

Il a donc fallu suppléer à la dignité par la décoration, & cet appareil a produit son effet. Le vulgaire a pris le fantôme pour la réalité. Il a contôndu la personne avec la place. C'est une erreur qu'il faut lui laitier; car l'illusion est la reine du peuple.

Mais qu'il nous foit permis de le dire, les grands font quelquefois les premiers à détruire cette illusion par une hauteur révoltante.

Celui qui dans les grandeurs ne fait que représenter, devroit savoir qu'il n'éblouit pas tout le monde, & ménager du moins ses confidens pour les engager au silence. Qu'un homme qui voit les choses en elles-mèmes, qui respecte les préjugés. & qui n'en a point, se montre à l'audience d'un grand avec sa fimplicité modelte : que celui-ci le recoive avec cet air de supériorité qui protege & qui humilie, le fage n'en fera ni offense, ni surpris; c'elt une scene pour le peuple. Mais quand la foule s'est écoulée, si le grand conferve sa gravité froide & severe, si son maintien & son langage ne daignent pas s'humanifer, l'homme simple se retire en souriant, & en difant de l'homme superbe ce qu'on disoit du comédien Baron : il ione encore hors du théatre.

Il le dit tout bas, & il ne le dit qu'à lui-même; car le fage est bon citoyen. Il fait que la grandeur, même fictive, exige des menagemens. Il respectera dans celui qui en abuse, ou les ayeux qui la lui ont trassimise, ou le choix du prince qui l'en a décoré, ou, quoi qu'il en foit, la constitution de l'Etat qui demande que les grands soient en honneur & à la cour, & parmi le peuple.

Mais tous ceux qui ont la pénétration du fige, n'en ont pas la modétation. Paucis imposit leviter extrinsseis imposit per la modacia y perfucet, fi difigenter inspeceris. Sensec. Dans un monde cultivé, sur- tout, la vanité des petits humiliée a des yeux de lynx pour pénétrer la petitelle orguelleus des grands; & celui qui en failant sensit le potité de la grandeur en la liste aptité de tous les hommes le plus severant usus.

Un homme de mérite élevé aux grandeurs, tache de consoler l'envie, & d'échapper à la malignité. Mais malheureusement celui qui a le moins à prétendre , est toujours celui qui exige le plus. Moins il soutient sa grandeur par luimême, plus il l'appefantit fur les autres. Il s'incorpore ses terres, ses équipages, ses ayeux, & ses valets, & sous cet attirail, il se croit colosse. Proposezlui de fortir de fon enveloppe, de se dépouiller de ce qui n'est pas à lui, osez le distinguer de sa naissance & de sa place, c'est lui arracher la plus chere partie de son existence ; réduit à lui-même, il n'est plus rien. Etonné de se voir si haut, il prétend vous inspirer le respect qu'il s'inspire à lui-même. Il s'habitue avec ses valets à humilier des hommes libres, & tout le monde est peuple à ses

Afperius nihil est humili qui surgit in altum. Clod.

C'est ainsi que la plùpart des gens se trahislent & nous détrompent. Car un seul mécontent qui a leur sercet, sustira pour le répandre; & leur personnage n'est plus que ridicule dès que l'illusion a cesté.

Tome VII.

Qu'un grand qui a besoin d'en impoler à la multitude, s'observe donc avec les gens qui pensent, & qu'il se dise à lui-mème ce que diroient de lui ceux qu'il auroit reçus avec dédain, ou rebutés avec arrogance.

Qui es-tu donc, pour méprifer les hommes? & qui t'éleve au - deffus , d'eux? tes fervices, tes vertus? Mais n combien d'hommes obscurs plus ver-" tueux que toi , plus laborieux , plus , utiles ? Ta naiffance ? on la respecte : on salue en toi l'ombre de tes ancè-, tres; mais est-ce à l'ombre à s'énor-, gueillir des hommages rendus au p corps? Tu aurois lieu de te glorifier. n fi l'on dounoit ton nom à tes ayenx. 20 comme on donnoit au pere de Caton n le nom de ce fils , la lumiere de Rome. " Cic. off. Mais quel orgueil peut t'infpirer un nom qui ne te doit rien , & , que tu ne dois qu'au hasard? La naisfance excite l'émulation dans les gran-" des ames, & l'orgueil dans les petin tes. Ecoute des hommes qui pensoient " noblement, & qui savoient apprétier n les hommes. Point de rois qui n'ayend m en pour avenx des esclaves i point d'es-20 claves qui n'ayent en des rois pour , ayeux. Plat. Personne n'est né pour notre gloire : ce qui fut avant nous n'eft n point à nous. Senec. En un mot, la " gloire des ancêtres se communique , comme la flamme, mais comme la flamme, elle s'éteint si elle manque , de nourriture , & le mérite en est l'ali-, ment. Confulte - toi, rentre en toimeme: nudum inspice, animum intue-" re, qualis quantufque fit, alieno an fice megnus. Ibid."

Il n'y a que la véritable grandeur, nous dira-t-on, qui puisse soutenir cette épreuve. La grandeur factice n'estimposante que par ses dehors. Hé bien, qu'elle ait un cortege sastueux & des 2 ( 8

mœurs simples, ce qu'elle aura de dominant sera de l'état, non de la personne. Mais un grand dont le faste est dans l'ame, nous infulte corps à corps. C'est l'homme qui dit à l'homme, su rampes au-dessous de moi : ce n'est pas du haut de son rang, c'est du haut de son orgueil qu'il nous regarde & nous méprife.

Mais ne faut - il pas un mérite supérieur pour conserver des mœurs simples dans un rang si élevé? cela peut être, & cela prouve qu'il est très-difficile d'oceuper décemment les grandeurs sans les remplir, & de n'être pas ridicule par-

tout où l'on est déplacé.

Un grand, lorfqu'il est un grand homme, n'a recours ni à cette hauteur humiliante qui est le singe de la dignité, ni à ce faste imposant qui est le fantôme de la gloire, & qui ruine la haute noblesse par la contagion de l'exemple & l'émulation de la vanité.

Aux yeux du peuple, aux yeux du fage, aux veux de l'envie elle-même, il n'a qu'à se montrer tel qu'il est. Le refnect le dévance, la vénération l'environne. Sa vertu le couvre tout entier ; elle est son cortege & sa pompe. Sa grandeur a beau se ramasser en lui-mème . & se dérober à nos hommages, nos hommages vont la chercher. Vovez Labruvere. du mérite personnel. Mais qu'il faut avoir un sentiment noble & pur de la véritable grandeur, pour ne pas craindre de l'avilir en la dépouillant de tout ce qui lui est étranger! Oui d'entre les grands de notre áge voudroit être furpris, comme Fabrice, par les ambaffadeurs de Pyrrhus, faifant cuire ses légumes?

GRANDEUR D'AME, Mor. Je ne crois pas qu'il foit nécessaire de prouver que la grandeur d'ame est quelque chose de réel: il est difficile de ne pas sentir dans un homme qui maitrife la fortune, & qui

par des moyens puissans arrive à des fins élevées, qui fubjugue les autres hommes par son activité, par sa patience, ou par de profonds confeils; il est difficile, dis-je, de ne pas fentir dans un génie de cet ordre une noble dignité : cependant il n'y a rien de pur & dont nous n'abusions.

La grandeur d'ame est un instinct élevé, qui porte les hommes au grand, de quelque nature qu'il foit; mais qui les tourne au bien ou au mal . felon leurs paffions, leurs lumicres, leur éducation, leur fortune, &c. Egale à tout ce qu'il y a fur la terre de plus élevé, tantôt elle cherche à foumettre par toutes fortes d'efforts ou d'artifices les choses humaines à elle; & tantôt dédaignant ces chofes, elle s'y foumet elle-même, fans que sa soumition l'abaisse : pleine de sa propre grandeur, elle s'y repose en secret, contente de se posséder. Qu'elle est belle, quand la vertu dirige tous ses mouvemens; mais qu'elle est dangereuse alors qu'elle se soustrait à la regle ! Représentez-vous Catilina au dessus de tous les préjugés de fa naissance, méditaut de changer la face de la terre, & d'anéantir le nom romain : concevez ce génie audacieux, menaçant le monde du sein des plaisirs, & formant d'une troupe de voluptueux & de voleurs un corps redoutable aux armées & à la fagesse de Rome. Ou'un homme de ce caractere auroit porté loin la vertu, s'il eût tourné au bien! mais des circonftances malheureuses le pousseut au crime. Catilina étoit né avec un amour ardent pour les plaisirs, que la sévérité des loix aigriffoit & contraignoit; fa diffination & fes débauches l'engagerent peu - à - peu à des projets criminels : ruiné, décrié, traversé, il se trouva dans un état, où il lui étoit moins facile de gouverner la république que de la détruire; ne pouvant être le héros de fa patrie, il en méditoit la conquête. Ainfi les hommes font fouvent portés au crime par de fatales rencontres, ou par leur fiuation : ainfi leur vertu dépend de leur fortune. Que manquoi-il à Céfar, que d'être ne fouverain? Il étoit bon, magnanime, généreux, brave, clément; perfonne n'étoit plus capable de gouverarel le monde & de le rendre heureux: s'il ebt eu une fortune égale à four génie, à vie autorit été fans tache; mais Céfar n'étant pas né roi, n'a padé que pour un tryan.

Delà il s'ensuit qu'il y a des vices qui n'excluent pas les grandes qualités, & par conféquent de grandes qualités qui s'éloignent de la vertu. Je reconnois cette vérité avec douleur : il est trifte que la bonté n'accompagne pas toujours la force, que l'amour du juste ne prévale pas nécessairement sur tout autre amour dans tous les hommes & dans tout le cours de leur vie ; mais non-feulement les grands-hommes se laitsent entrainer au vice, les vertueux même se démentent, & font inconftans dans le bien. Cependant ce qui est fain est fain, ce qui est fort est fort. Les inégalités de la vertu, les foiblesses qui l'accompagnent, les vices qui flétrissent les plus belles vies, ces défauts inféparables de notre nature, mèlée si manifestement de grandeur & de petitelle , n'en détruisent pas les perfections : ceux qui veulent que les hommes foient tous bons ou tout méchans, nécessairement grands ou petits, ne les ont pas approfondis. Il n'y a rien de parfait fur la terre; tout y est melangé & fini ; les mines ne nous donment point d'or pur.

La véritable grandeur d'anne suppose de la vertu; sans cela elle ne seroit qu'une vaine présomption. Ce n'est que la juste consiance dans ses facultés qui permet d'entreprendre de grandes choses. fans s'étonner des obstacles si effrayants pour le commun des hommes. La grandeur d'ame fondée sur la conscience de fa propre dignité, met l'homme vertueux au-deffus des injures, des affronts & des discours qui troublent & flétriffent tant de cœurs pusillanimes. Suivant Plutarque, les Spartiates, si fameux par leur courage, demandoient aux dieux dans leurs prieres, la force de supporter les injures : la grandeur d'ame les fait pardonner; supérieure à l'envie, à la médifance, à la calomnie. elle méprife leurs traits impuissans qu'elle fait incapables de la bleffer ou de troubler fa férénité. La grandeur d'ame est franche & vraie, parce que fortifiée par la conscience de son mérite, elle ne sent pas le besoin de tromper & de féduire par des rufes; ce sont de vils moyens qu'elle abandonne à la foiblesse. La grandeur d'ame est bienfaisante & généreuse, parce qu'il faut de l'énergie pour facrifier ses intérets à ceux des autres.

La grandeur d'ame donne aux actions de l'homme inviolablement attaché à la vertu, cette vigueur que l'on regarde comme un défintéressement hérosque. Par elle, comme dit Séneque, , la mau-... vaife opinion qu'on donne de foi . a caufe fouvent du plaifir , quand c'est " par une bonne action". La conscience affurée de l'homme de bien, le met alors au desfus des jugemens du public, & le dédommage de ses iniquités. Il n'est personne à qui l'homme vertueux ne paroiffe plus grand, lorfqu'il fupporte avec courage les injustices du fort; il femble alors mefurer fes forces contre celles du destin, & lutter avec lui corps à corps. Séneque dit, " qu'il n'est pas " de spectacle plus grand pour les dieux " & les hommes, que de voir l'homme Kk 2

" de bien aux prifes avec la fortune". Mais ce spechele, indigne fans doute des dieux maitres de la fortune, elt fait pour intéresser à toucher vivement les mortels qui sont eux-mêmes en butte aux couos du sort.

La fource de la véritable grandour Zame, confile à ne defier rient de ce qui eft à autrui, & à être bien perfuadé qu'on ne peur, ni fur le trône, ni dans aucune autre condition, conferver ni courage ni honneur, fi on fe laife féduire par des deirs que la jultice condamne, & qu'on ne peut faire réulifr que par des voies obseures & artincieus.

C'est une marque certaine de grandeur d'aune, lorque les honneurs rendent meilleur; lousqu'on pardoune, en pouvant se venger impunément; lorstqu'on avoue ses torrs, por amour de la justice & de la vérité, & que, par ce même amour de la justice, on cede un homeur qui nous étoit réservé, à celui qui nous en paroit plus digne qui nous en paroit plus digne.

Un homme qui se pique de grandeur d'ame & de magnanimité, doit mépriser les injures, & ne point se venger. On n'est grand qu'en faisant de grandes choses.

La véritable grandeur d'ame ne peut ètre imitée par l'orqueil ; c'est une quaité naturelle, qui le fait connoître d'elle-même, & dont aucune passion ne sauroit prendre le masque.

Les gens qui out l'ame grande, se laifsent plutôt vaincre par la faveur, que par la force & par la cruauté. (F.)

GRANGIER on GRANGER, f. m., Jurisprud., celui qui se charge de la culture des sonds, à condition d'en partager le produit.

Lor que le grangier ne recueille rien, il ne peut demander des dommages pour la culture. Celui qui achete un fonde cultivé à moitié frust, n'est point obligé de partager la récolte avec le grangier; mais il a toute entière, faul le recours du grangier contre l'ancien, propriétaire pour le rembourfement de fès frais & travaux. Mais pour éviter ce recours, le propriétaire tilpule ordinairement que l'acquéreur fora tenu de partager avec le cultivateur la récolte de l'année courante, ou qu'il n'entrera en poisse fion qu'après à récolte, à la charge de rembourfer les travaux faits pour l'année finivante.

GRASWINKEL, Théodore, Hijf., Litt., jurificonillue né à Delfe ni teco, & mort à Malines en 1666, étoit avocat fiela des Etats de Hollande, & greffier de la chambre mi-partie de la part des Etats Genéraux. Il publia en 1634, une réponie au fyucitinio, à la quelle il donna ce titre: Liberta veneta fou venetarami in fe ac fisor imperandi jus. La Haye, 1642.

Il fit paroitre un autre livre avec ce titre: De jure Majejlatis, dédié à la reine de Suede, où il établit les principes les plus favorables aux monarques & les

plus oppofés aux maximes de Buchanan. En 1644, il donna de nouvelles marques de fon zele à la république de Veniur, en faifant impriner un livre, De jure precedente inter fereniffman vontaux rempublican E fereniffman Sabaudie ducen, où il rétute la differation qui avoit été publiée fur ce même fujet en fiveur de ce prince.

En 1652, il écrivit contre un Genois nommé Burgus, qui comme Selémus, prétendoit que la mer ell foumile non moins que la terre à l'empire de certains Etats. Il donna à fon ouvrage ec titre. Moris liberi vindicie adversir Petrum Baptisam Burgum, Ligujici martimi domini algrerom. Après la mort de Graswinckel, on imprima deux volumes in-4°, de cet auteur, lesquels ont pour titre: De la souveraineté des Etats de Hollande. Le premier volume parut en 1667, le second en 1671.

GRÀTIFICATION, f.f., Droit psilo d'Angletrer. La gratification ell une récompenie que le parlement accordé fur l'exportation de quelques articles de commerce, pour mettre les riégocians en état de foutent la conceurence avec les autres nations dans les matchés étrangers. Le remole el tres-fage, & ne fiantoit s'étendre à trop de branches de négoce, à melier que l'induffrie des autres peuples & le fucets de lours manufactures y peuvent donner de leurs de

La gratification infiltrutée en particulier en 1689, pour l'exportation des grains fur les vaiffeaux ang ois, afin d'eacourager la culture de terres, a prefque changé la face de la Grandebreagne; les communes ou incultes ou mal cultrivée, des paturages artides ou haires dont on les a fermés & figurés, des champs fertiles, ou des prairies trésriches.

Les cinq Ghelings de gratification par quartier de grain, c'ell-a-dire, cauvron vingt-quarte boilfenux de Paris, s'employent par le haboureur au défrichement & a l'amélioration de les champs, qui étant ainli portés en valeur, ont doublé de revenu. L'effet de cette gradient de venter en le des les marchés étrangers, au même pris que la Pologne, le Datemarack, Humbourg, l'Afrique, la Sicile, &c. c'elt en d'autres termes, donnet au laboureur une gratification de 200 mille li res flerlings par ain, pour que l'Angleterre gigne

1500 mille livres sterling, qu'elle n'auorit pas fins ee secours. Genéralement parlant, la voie de la gratification est la selle qui puille être employée en Anglecerre, pour lui conserver la coneurrence de tous les commerces avec l'étranger. C'est une belle chosé dans un Etar, que de l'enrichir en faistine profpèrer les mains qui y travaillent davantage!

GRATITUDE, f. f., Morale, v. Re-CONNOISSANCE.

GRAVINA, Janus Vincentius, Hift. Litt., du diocese de Cosenze en Calabre obtint par son mérite une chaire de droit au college de la Sapience. Il mourut à Rome en 1718, agé de 56 ans, avec la réputation d'un poéte & d'un orateur mediocre, & d'un excellent littérateur. Son humeur fatyrique lui fit beaucoup d'ennêmis. Ils tâcherent en vain de déprimer ses écrits sur-tout les fuivans: 1". Originum juris libri tres, l'ouvrage le plus favant qui ait paru fur \* cette matiere. Il a été traduit en francois fous le titre d'Esprit des Loix Romaines, par M. Requier, trois vol. in-12; 2°, de Romano Imperio liber fingularis. L'auteur le dédia au peuple Romain. Quoique cet ouvrage fourmille d'erreurs, il prouve fon profond favoir dans l'antiquité grecque & romaine ; 2º, de Katione poetica , en deux livres, femés d'une critique fine, d'une érudition très-rare & d'une grande connoissance de la poétique. Requier les a traduits en françois, à Paris 1755 . en deux petits volumes, fous ce titre: Raison ou idee de la poesse : 4º. Institutiones Canonica: ouvrage posthume. On a une bonne édition des productions de Gravina, a Leiptick, en 1737, in-4°. avec les notes de Mascovius. On a publié fa vie à Rome en 1762, fous ce titre: de vita & friptis l'incentii Gravine Commentarius. M. Serrai, prêtre de S. Jerôme, auteur de cet ouvrage, l'a rendu doublement intéressant par la pureté du style, & par les détails his-

toriques. GRAVITÉ, f. f. Morale, La gravité, morum gravitas, est ce ton serieux que l'homme accoutumé à se respecter lui-même, & à apprécier la dignité, non de sa personne, mais de fon être, répand fur ses actions, sur fes discours & fur son maintien. Elle est dans les mœurs, ce qu'est la basse fondamentale dans la munique, le foutien de l'harmonie. Inseparable de la vertu; dans les camps, elle est l'effet de l'honneur éprouvé; au barreau, l'effet de l'intégrité; dans les temples, l'effet de la piété. Sur le visage de la beauté, elle annonce la pudeur ou l'innocence . & fur le front des gens en place, l'incorruptibilité. La gravité sert de rempart à l'honnèteté publique. Aussi · le vice commence par déconcerter cellelà, afin de renverfer plus furement celle-ci. Tout ce que le libertinage d'un fexe met en œuvre pour féduire la chafteté de l'autre, un prince l'employera pour corrompre la probité de fon peuple. S'il ôte aux affaires & aux mœurs le férieux qui les décore, des-lors toutes les vertus perdront leur fauve-garde, & la gravité ne semblera qu'un masque qui rendra ridicule un homme déja difforme. Un roi qui prend le ton railleur dans les traités publics, péche contre la gravité, comme un prêtre qui plaifanteroit fur la religion; & quiconque odense la gravité, blesse en même tems les mœurs, se manque à lui - mème & à la fociété. Un peuple véritablement grave, quoique peu nombreux, ou fort ignorant, ne paroitra ridicule qu'aux yeux d'un peuple frivole, & celui - ci ne fera jamais vertueux. Les descendans de ces sénateurs Romains que les Gaulois prirent à la barbe, devoient un jour subjuguer les Gaules.

La gravité elt opposee à la frivolité. & non à la gaieté. La gravité ne fied point aux grands déshonorés par euxmemes, mais elle peut convenir à l'homme du bas peuple qui ne se reproche rien. Ausli remarquera - t - on que les railleurs & les plaifans de profession . plutôt que de caractere, font ordinairement des fripons ou des libertins. La gravité est un ridicule dans les enfans. dans les fots, & dans les perfonnes avilies par des métiers infames. Le contraste du maintien avec l'age, le caractere , la conduite & la profession excite alors le mépris. Lorsque la gravité semble demander du respect pour des objets qui ne méritent par eux - mêmes aucune forte d'estime, elle inspire une indignation mêlée d'une pitié dédaigneuse : mais elle peut fauver une pauvreté noble & le mérite infortuné, des outrages & de l'humiliation. Mais le férieux que donne la fagesse.

& une continuelle attention fur foi-mème, n'est jamais austere ni sombre; il laisse paroître assez à découvert un fond de cette joje douce & durable, qui est le fruit précieux d'une conscience tranquille & d'une raison épurée. Cette dispolition, il est vrai, ne produit pas les emportemens de la fautie gaieté du monde, qui est pleine de froids boufons & de mauvais plaifans, qui fe eroyent gais, parce qu'ils font rire : mais elle inspire une douceur égale, préférable fans doute aux faillies d'une humeur enjouée & folatre : un air de décence & de majelté, si j'ose le dire, qui n'appartient qu'à la vertu. & que les dignités mêmes ne donnent pas, est une recommandation que le sage porte fur sa personne, & qui lui attire l'estime & le respect de ceux qui l'approchent, an lieu que les héros du siecle perdent souvent à être vus de trop près.

Oui, la vraie gioire ell la feule qui foutlenne les regards de la vérité. Elle n'a pour objet que l'utile, l'honnète & le julte. Elle devroir accompagner en tous lieux la fagelle , & devenir fon ombre : mais , héas , le monde est trop injulte pour décerner toujours la vert tu le prix qu'elle mérite. Elle doit favoir s'en palier , & tenoncer fans peine à une gloire périfiblie, en élevant les voux à une cloire plus folie, en élevant les voux à une cloire plus folie.

La gravité differe de la décence & de la dignité; en ce que la décence renferme les égards que l'on doit au publie, la dignité ceux qu'on doit à fa place, & la gravité ceux qu'on se doit à

foi - meme. (F.)

GRECS, f.m.pl. Mor. Nous nous bornerons dans cet article à l'exposé de la législation des Grecs, & de leur morale.

La religion, l'éloquence, la musique & la poésie, avoient préparé les peuples de la Grece à recevoir le joug de la législation; mais ce joug ne leur étoit pas encore imposé. Ils avoient quitté le fond des forets; ils étoient raffemblés : ils avoient construit des habitations, & élevé des autels; ils cultivoient la terre. & facrifioient aux dieux : du reste sans conventions qui les liaffent entr'eux, fans chefs auxquels ils fe fussent soumis d'un consentement unanime, quelques notions vagues du juste & de l'injuste étoient toute la regle de leur conduite ; & s'ils étoient retenus, c'étoit moins par une autorité publique, que par la crainte du ressentiment particulier. Mais qu'est - ce que cette crainte ? qu'est - ce même que celle des dieux ? qu'est - ce que la voix de la conscience, sans l'autorité & la menace des loix? Les loix, les loix; voilà la scule barriere qu'on puisse élever contre les passions des hommes : c'est la volonté générale qu'il faut opposer aux volontés particulieres; & fans un glaive qui se meuve également sur la surface d'un peuple, & qui tranche ou fafse baisser les têtes audacieuses qui s'élevent, le foible demeure exposé à l'injure du plus fort ; le tumulte regne , & le crime avec le tumulte; & il vaudroit mieux pour la furcté des hommes, qu'ils fussent épars, que d'avoir les mains libres & d'etre voifins. En effet, que nous offre l'histoire des premiers tems policés de la Grece? des meurtres, des rapts, des adulteres, des incestes, des parricides; voilà les maux auxquels il falloit remédier, lorsque Zaleucus parut. Personne n'y étoit plus propre par fes talens, & moins par fon caractere : c'étoit un homme dur ; il avoit été patre & esclave, & il croyoit qu'il falloit commander aux hommes comme à des bêtes, & mener un peuple comme un troupeau.

Si un européen avoit à donner des loix à nos fauvages du Canada, & qu'il eût été témoin des excès auxquels ils fe portent dans l'ivresse, la premiere idée oui lui viendroit, ce seroit de leur interdire l'usage du vin. Ce fut aussi la premiere loi de Zaleucus : il condamna l'adultere à avoir les yeux crevés; & fon fils ayant été convaincu de ce crime, il lui fit arracher un œil, & fe fit arracher l'autre. Il attacha taut d'importance à la législation, qu'il ne permit à qui que ce fût d'en parler qu'en présence de mille citoyens, & qu'avec la corde au cou. Avant transgresse dans un tems de guerre la loi par laquelle il avoit décerné la peine de mort contre celui qui paroitroit en armes dans les affemblées du peuple, il se punit luimeme en s'otant la vie. On attribue la plipart de ces faits, les uns à Charondas, les aurres à Dioclès de Syracufe. Quoi qu'il en foit, ils n'en montrent pas moins combien on exigeoit de refpect pour les loix, & quel danger on trouvoit à en abandonner l'examen aux particuliers.

Charondas de Catane s'occupa de la politique, & dictoit fes loix dans le même tems que Zaleucus faifoit exécuter les fiennes. Les fruits de fa fageffe ne demeurcrent pas renfermés dans fa patrie, plufieurs contrées de Italié & de la Sicilé en profiterent.

Ce fut alors que Triptoleme poliça les villes d'Eleusine; mais toutes ses institutions s'abolirent avec le tems.

Dracon les recueillit, & y ajoûta ce qui lui fut fuggéré par fon humeur féroce. On a dit de lui, que ce n'étoit point avec de l'entre, mais avec du fang qu'il avoit écrit fes loix.

Solou mitigea le fyftême politique de Dracon, & Pouvrage de Solon fut perfectionné dans la fuite par Théfee, Clifthene, Démétrius de Phalere, Hipparque, Pifiltrate, Pericles, Sophocle, & d'autres échies du premier ordre.

Le célebre Lycurgue parut dans le courant de la premiere olympiade. Il étoit réfervé à celui - ci d'affujettir tout un peuple à une efpece de regle monafique. Il connoilloir les gouvernemens de l'Egypte. Il réceivir point fes loix. Les fouverains en furent les dépositaires ; & ils purent ; felon les circonfances, les céendre, les reférendre, ou les aborger ; faiss incouvénient cependant elles écoient le fujet des chants de Tyetée, de Terpandre , & des autres poètes du tens.

Rhadamante, celui qui mérita par fon intégrité la fonction de juge aux enfers, fut un des législateurs de la Crete. Il rendit ses institutions respectables, en les proposant au nom de Jupiter. Il porta la crainte des dissensions que le culte peut exciter, ou la vénération pour les dieux, jusqu'à désendre d'en prononcer le nom.

Minos fut le fucceffeur de Rhadamante, l'émule de fa juftice en Crete, & fon collegue aux enfers. Il alloit confulter: jupiter dans les antres du mont Ida; & c'est de là qu'il rapportoit au peuple non ses ordonnances, mais les

volontés des dieux.

Les fages de Grece fuecederent aux législateurs. La vie de ces hommes, si vantés pour leur amour de la vertu & de la verité, n'elf fouvent qu'un tillo de mensonges & de puérilités, à commencer par l'hiltoriette de ce qui leur mérita le titte de fages.

De jeunes Ioniens rencontrett des pécheurs de Millet, ils en achetent un coup de filet; on tire le filet, & l'on trouve parmi des poissons un trépied d'or. Les jeunes gens précendent avoir tout achteé, & les pécheurs n'avoir vendu que le poisson. On s'en rapporte à l'oracle de Delphe, qui adjuge le tré-pied au plus finge des Grees. Les Milé-liens l'officat à l'halés, le fage Bias à l'itause, le l'itause, à l'unitencis à un autre fage, & celui - ci à Solon, qui reflittua à Apolo le tire de fage & le trapied.

La Grece eut fept fages. On entendoit alors par un fage, un homme capable d'en conduire d'autres. On elt d'accord fur le nombre; mais on varie fir les perfoumages, Thales, Solon, 'Chilou, Pittacus, Bias, Cléobule & Periaudre, font le plus généralement reconnus. Vovez ces most.

Comment este-il arrivé à la plupart des sages de la Grece, de laisser un si grand nom après avoir fait de si petites choses? chofes? il ne reste d'eux aucun ouvrage important, & leur vie n'offre aucune action éclatante; on conviendra que l'immortalité ne s'accorde pas de nos jours à si bas prix. Seroit-ce que l'utilité générale qui varie fans cesse, étant toutefois la mesure constante de notre admiration, nos jugemens changent avec les circonstances? Que falloit-il aux Grecs à peine fortis de la Barbarie? des hommes d'un grand sens, fermes dans la pratique de la vertu, au-dessus de la séduction des richesses & des terreurs de la mort. & c'est ce que leurs fages ont été: mais aujourd'hui c'est par d'autres qualités qu'on laissera de la réputation après foi ; c'est le génie & non la vertu qui fait nos grands hommes. La vertu obscure parmi nous n'a qu'une sphere étroite & petite dans laquelle elle s'exerce; il n'y a qu'un être privilégié dont la vertu pourroit influer fur le bonheur général, c'est le souverain : le reste des honnètes gens meurt, & l'on n'en parle plus : la vertu eut le même fort chez les Grecs dans les fiecles fuivans.

Combien ce peuple a changé! du plus flupide des peuples, il etit devenu le plus délié à du plus féroce, le plus poli: les premiers législateurs, ceux que la nation a mis au nombre de fei cieux, & dont les flatues déorent fes places publiques & font révérées dans les temples, auroient bien de la peine à reconnoître les defendans de ces fau-yages hideux qu'un moment du fond des forèts & des antres.

Voici le coup d'œil fous lequel il faut maintenant considérer les Grecs, surtout dans Athenes.

Une partie livrée à la fuperstition & au plaisir, s'échappe le matin d'entre les bras des plus belles courtisanes du

Tome VII.

monde, pour se répandre dans les écoles des philosophes & remplir les gymnafes, les théatres & les temples : o'ett la jeunesse & le peuple: une autre . toute entiere aux affaires de l'Etat. médite de grandes actions & de grands crimes; ce font les chefs de la république, qu'une populace inquiete immole fuccessivement à fa jalousie : une troupe moitié férieuse & moitié folàtre passe son tems a composer des tragédies, des comédies, des discours éloquens & des chansons immortelles ; & ce font les rhéteurs & les poëtes : cependant un petit nombre d'hommes triftes & querelleurs décrient les dieux, médifent des mœurs de la nation, relevent les fottifes des grands, & fe déchirent entr'eux; ce qu'ils appellent aimer la vertu Es chercher la vérité : co font les philosophes, qui sont de tems en tems persécutés & mis en fuite par les prètres & les magistrats.

De quelque coté qu'on jette les yeux dans la Grece, on y rencontre l'empreinte du génie, le vice à coté de la vertu, la fageffe avec la folie, la molleffe avec le courage; les arts, les travaux, la volupté, la guerre & les plaiffes; mais in y cherchez pas l'innocence, elle n'y est

Des barbares jetterent dans la Grece le premier germe de la philofòphic; co germe ne pouvoit tomber dans un terein plus fécond; bientot il en fortir un arbre immenle dont les rameaux s'éctendant d'âge en âge & de coutrées en contrées, couvrient l'úcedl'evement toute la furface de la terre : on peut regarant l'école ionienne & l'école de Samos comme les tiges principales de cet arbre.

GREFFE, f. m., Jurisprud., est un lieu public où l'on conferve en dépôt les minutes, régistres & autres actes d'une

jurisdiction, pour y avoir recours au besoin; c'est aussi le lieu où ceux qui ont la garde de ce dépôt, font & délivrent les expéditions qu'on leur demande des actes qui y sont rensermés.

Ce bureau ou dépôt est ordinairement près du tribunal auquei il a rapport : il y a néanmoins certains greffer pour des objets particuliers , qui sont fouvent éloignés du tribunal , comme pour les greffer des hypotheques, des infinuations , &c.

On entend aussi par le terme de greffe, l'otfice de gressier. Voyez ci - après GREFFIER.

GREFFIER, f. m., Jurifprudence, feriba, aduarius, notarius, nanunes, fis, et un officier qui ett prépalé pour recevoir & expédier jugemens & autres actes qui émanent d'une jurifdiction; il ett autil chargé du dépôt de ces actes qui émble le greffe.

Chez les Romains les fonctions de greffier étoient de dreffer les actes, les arrêts, de tenir les régistres & les comptes de tout ce qui avoit rapport aux affaires de l'Etat. & c'étoit même à leur garde que l'on confioit les loix & les archives. Cic. de leg. lib. III. C. ult. Chaque magistrat en avoit plusieurs à fes ordres, & ils tiroient leurs noms de la qualité du magistrat, sous lequel ils étoient employés, (Scriba Pratorii, Ælilitii , Questorii.) Cic. in Verr. lib. III. c. 8. Suéton. in Vesp. c. 3. Ils étoient partagés en différentes décuries, apparemment à cause de leur grand nombre, pour éviter la confusion. Cette charge ctoit à la disposition du magistrat . Liv. lib. XL. c. 29. quoiqu'il femble auffi que quelquefois elle s'achetoit. Cic. in Verr. lib. III. c. 79. Vid. Sarrav. epift. LXXXII. Chez les Grecs cet emploi étoit très - honorable, comme le remarque Cornelius Nepos dans la vie d'Eumenes, c. 1. qui avoit exercé la charge de fécrétaire fous Philippe, roi de Macédoine. On voit auffi que, dans diverses villes grecques, la charge de greffier v étoit la plus confidérable . puisque leur nom se trouve souvent sur les monnoies que ces villes faifoient frapper. Spanh. de Ulu Ed Pr. Num. T. I. Diff. IX. pag. 703. Mais il n'en étois pas de-même à Rome, dit Cornelius Nepos , où les prefiers étoient regardés comme des mercenaires. En effet les appointemens que leur donnoit la république, étoient très - modiques, Cic. in Verr. lib. III. c. 78. & ils étoient presque tous fils d'affranchis, ou du moins d'une condition fort peu relevée. Liv. lib. IX. c. 40. Comme cependant leurs fonctions étoient affez importantes, ils furent se rendre nécessaires aux magistrats, qui se changeant tous les ans, avoient besoin d'etre mis au fait de bien des affaires que leurs greffiers entendoient à fond par la routine. Aussi paroiffent - ils avoir été beaucoup plus confidérés dans les derniers tems de la république, puisque Ciceron dit que leur emploi étoit honorable. Ubi supra. Comme leur charge étoit à vie, il ne se pouvoit pas qu'ils ne fussent mieux au fait de quantité d'affaires qui leur paffoient tous les jours par les mains, que les jeunes quetteurs & de jeunes édiles, qui s'en reposoient la plupart du tems fur eux. De forte que c'étoit fouvent eux qui gouvernoient fous le nom des magiftrats, comme le remarque Plutarque. In Catone Min. p. 766. E. Lorsque Caton d'Utique exerça la questure, il travailla si bien à se mettre au fait des affaires , qu'il n'eut pas befoin de leur direction, & qu'au contraire il se servit de la connoissance qu'il en avoit, pour redreifer divers abus qu'ils avoient introduits. On peut regarder comme un grand défaut dans le gouvernement de Rome , que la garde des archives, des loix, & des autres actes publics, ait été confiée à des gens de si mince étoffe. Ciceron en convient. & avoue que souvent les magistrats n'étoient instruits des loix, qu'autant que l'intérêt des greffiers demandoit qu'ils le fussent. Il auroit voulu qu'un emploi si important cut été confié à un magistrat distingué, de même que les villes grecques avoient des magistrats particuliers préposés à la garde des archives, nommes Nous Dudanes, gardes des loix. Comme cct office avoit quelque rapport à celui des censeurs, il auroit voulu qu'ils euffent de même été chargés de la garde des loix, & que pour y pouvoir toujours veiller, leur charge eût duré cinq ans, comme dans le tems de leur établissement. De legg. lib. III. €. 20.

Dans la fuite, Arcadius & Honorius défendient de commettre des célaives pour gréfier ou notaires de forte qu'on les élibit dans chaque ville comme les juges appellés dans chaque ville définier ciutaisme : c'est pourquoi la fonction de gréfier fut mile au nombre des notices muricipaux ; de même qu'au-offices muricipaux; de même qu'au-office de la comme de la comme

Les préfidens & autres gouverneurs des provinces fe fervoient de leurs clercs, domeltiques, pour gréfiers; ecux -ci étoient appelles caucellaris ou bien ils en choifaíolent un à leur volonté; ce qui leur fut défendu par les empereurs Arcadius & Honorius, let quels ordonnerent que ces gréfiers fevoient dorénavant tirés par éléction de l'Orifice ou Compagnie des Offices un iniféries attachés à la fuite du gouverneur, à la charge que ce corps & commeur, à la charge que ce corps & commeur en la corps de la comme de la charge de la corps de la comme de la comme de la corps de la comme de la comme de la corps de la comme de la comme de la corps de la comme de la comme de la corps de la comme de la comme de la corps de la comme de la comme de la corps de la comme de la comme de la corps de la comme de la comme de la corps de la comme de la c

pagnie répondroit civilement des fautes de celui qu'il avoit élu pour grefier. Justinien ordonna que les grefiers des défenseurs des cités & des juges pédanées, seroient pris dans ce même corps.

L'office ou cohorte du gouverneur étoit composée de quatre sortes de ministres, dont les greffiers réunissent aujourd'hui toutes les fonctions : les uns appellés exceptores, qui recevoient fous le juge les actes judiciaires; d'autres regendarii, qui transcrivoient ces actes dans des régiltres ; d'autres appellés cancellarii , à cause qu'ils étoient dans un lieu fermé de barreaux, mettoient ces actes en forme , les souscrivoient & délivroient aux parties. Ces chanceliers devinrent dans la fuite des officiers plus considérables. Enfin il y avoit encore d'autres officiers que l'on appelloit ab adis seu aduarii, qui recevoient les actes de jurisdiction volontaire, telles que les émancipations, adoptions, manumissions, les contrats & testamens que l'on vouloit infinuer & publier, & ceux-ci tenoient un régistre de ces actes qui étoit autre que celui des actes de jurisdiction contentieuse. (H. M.)

\* Le greffer par rapport aux justices feigneuriales, est un officier nommé par le feigneur, dont la fonction est d'ecrire les jugemens, sentences & autres actes prononcés ou dictés par le juge, d'en garder les minutes, & d'en délivrer copie aux parties, à qui il appar-

Un greffer ne doit jamais déplacer les minutes de fon greffe, fur tout en matiere criminelle, les transporter ailluers : ils doivent encore moins se les approprier, ainsi que les essets qui sont déposes entre leurs mains & en leur grefse.

Les greffiers des justices seigneuriales,

pour leurs fonctions & pour leurs devoirs, sont affujettis aux mêmes regles que ceux des justices royales : ils doivent écrire avec une grande exactitude tout ce qui est dicté & prononcé par leurs juges; ils doivent garder un fecret inviolable fur ce qui doit être caché aux parties, & fur-tout on matiere criminelle. S'ils s'écartoient de ces devoirs, ils pourroient être punis comme prévaricateurs.

Les greffers feigneuriaux, ainfi que les royaux, pour exercer leurs fonctions, doivent avoir l'age de vingt-

cinq ans.

Lorsque le greffier ordinaire ne so trouve pas à l'audience, ou dans les lieux où il doit faire fes fonctions, le juge peut d'office en commettre un autre; mais cette commission ne se peut donner qu'à un homme maieur.

Quand un juge commet un greffier pour absence & autre légitime empechement du greffier ordinaire, il doit lui faire prêter ferment . & en faire mention à la tête de la procédure, autrement elle seroit nulle & recommen-

cée à scs frais.

Lorfque le greffier est parent des parties, il doit se récuser : autrement la procédure seroit encore nulle & recommencée à fes frais.

Les greffiers des justices seigneuriales sont obligés de résider sur le lieu , sinon il est permis au feigneur d'en nom-

mer un autre.

Un greffier de justice seigneuriale ne peut pas être fermier de la terre. (R.)

GREFFIER des Etats - Généraux , Droit public de Hollande, titre du fécrétaire de Leurs - Hautes Puissances, Voici en quoi consiste cette belle charge.

Le greffier de LL. HH. PP. affifte régulicrement à leurs affemblées; c'eft lui qui lit la priere avant qu'on traite les affaires; pendant les délibérations il est affis au bout de la table, étant couvert, mais il se tient debout tête nue derriere le président de l'assemblée , lorsqu'il lit des lettres, requêtes, ou autres pieces, ce qui est une de ses fonctions. C'est lui qui couche par écrit toutes les résolutions d'Etat, qui dresse les instructions des ministres publics de la république & les lettres aux princes étrangers. Il fcelle & expédie auffi les ordres pour les généraux & les commandans, les loix & les édits des Etats Généraux. Le ereffier atlifte auffi aux conférences avec les ministres étrangers. & v a fa voix. Il a fous lui deux commis, & plusieurs moindres écrivains qui travaillent tous les jours au greffe de l'Etat. On voit par ce que nous venons de dire que cette charge est une des plus honorables de la république, & qui demande de grandes qualités dans ceux qui en font revètus. (M.)

GRE

GREGOIRE I. Saint , furnommé le Grand , Hift. Litt. , d'une illustre famille Romaine, fut préteur de Rome. Le mépris des grandeurs humaines l'engagea de se retirer dans un monastere qu'il avoit fait bâtir fous l'invocation de S. André. Le pape Pélage II. le tira de cette retraite pour le faire un des fept diacres de Rome; & après la mort de ce pape, le clergé & le peuple l'élurent pour lui succéder. Il mourut le 12º Mars 604, confumé par les travaux de l'épiscopat & du cabinet. Il travailla avec zele à réunir les schismatiques & à convertir les hérétiques; mais il vouloit qu'on employat à leur égard la perfuafion & non la violence. Il s'oppofa aux vexations qu'on exercoit contre les Juifs pour les attirer au christianisme. " C'est, disoit - il, par la douceur, la " bonté , l'instruction , qu'il faut appeller les infideles à la religion chré-" tienne, & non par les menaces & par la terreur." Quoique S. Gregoire fut d'une si grande humilité, qu'il se donnat lui - même le titre de Serviteur des serviteurs de Jesus - Christ, titre adopté par fes fuccetteurs, il foutenoit avec chaleur l'autorité du faint siege. Sa table étoit simple & frugale, malgré les immenses richesses que possédoit déia l'église Romaine. Dans une lettre au fous - diacre Pierre, recteur du patrimoine de Sicile, il lui dit:, vous m'a-" vez envoyé un mauvais cheval & " einq bons ånes; je ne puis monter le , cheval, parce qu'il ne vaut rien; ni " les ânes, parce que ce font des ànes. " Ces paroles font une preuve que l'écurie de ee grand pape n'étoit pas bien maenifique. On peut les regarder encore comme un trait pour le tableau de son fiecle, & comme un fujet de confusion pour le nôtre. De tous les papes, S. Grégoire le grand est celui dont il nous reste le plus d'écrits. Les principaux font, 1°. Son Pafforal, c'est un traité des devoirs des patteurs. On ne fauroit trop leur en recommander la lecture. 2°. Des Homélies. 3°. Des Commentaires fur Job, pleins de leçons propres à former les mœurs : ce qui les a fait appeller les Morales de faint Grégoire. 4°. Des Dialogues composés en partie pour célébrer les miracles de plusieurs faints d'Italie. Le faint pontife s'y est un peu trop livré au goût de fon fieele pour le merveilleux. 5°. Douze livres de Lettres qui offrent quelques particularités fur l'histoire de son tems, & des décisions fur divers points de discipline. Cet illustre pape avoit le génie tourné du côté de la morale, & il s'étoit fait un fond inépuisable de pensées spirituelles. Il les exprimoit d'une maniere affez noble, & les renfermoit plutôt dans des périodes que dans des fentences. Ses termes ne font pas fort choisis, & fa composition n'est pas beaucoup travaillée, mais elle est facile, bien fuivie . & se soutient toujours également. Il n'a rien de bien élevé & de bien vif, mais ce qu'il dit est vrai & folide. On ne lui reproche que d'ètre trop diffus dans ses explications de morale & trop recherché dans ses allégories. De toutes les éditions des ouvrages de ce pere, la plus ample est celle que Dom de fainte Marthe, général des bénédictins de S. Maur, publia en 1705, en quatre volumes in - fol. Sa vie avoit été écrite par le même, & imprimée à Rouen in-4°. en 1667.

GREGOIRE DE NAZIANZE, S., Hift. Litt., dit le théologien, naquit vers l'an 228 à Arianze, petit bourg du territoire de Nazianze en Cappadoce. H étoit fils de faint Grégoire , éveque de Nazianze, & de fainte None, l'un & l'autre également illustres par leur piété. Leur premier soin fut d'élever leur fils dans la vertu & dans les lettres. A Césarée, à Alexandrie, à Athenes où on l'envoya étudier fous les plus habiles maîtres, il brilla par fes mœurs & par fon esprit. C'est dans cette ville qu'il connut le fameux Julien qui depuis voulut l'approcher de son trône, mais inutilement. Grégoire n'aimoit pas le grand monde, qu'il regardoit comme l'écueil de la vertu. Des qu'il eut fini fes études, il s'enfonça dans un défert avec Bafile, fon illustre ami, & n'en fortit que pour aller foulager fon pere qui, accablé fous le poids des années, ne pouvoit plus porter le fardeau de l'épiseopat. Ce respectable vieillard, affoibli par l'age, avoit figné le Formulaire de Rimini; fon fils l'engagea à rétracter sa signature, instruisit les fide-·les, & réfilta aux hérétiques. Elevé au

facerdoce par son pere, & ensuite facré éveque de Same en Cappadoce par faint Basile, il abandonna ce siege a un autre évêque pour se retirer de nouveau dans la folitude. Son pere, pret à descendre dans le tombeau, le pria une seconde fois de venir gouverner son église. Grégoire fe rendit à fes instances; il fit toutes les fonctions d'évêque, mais fans en vouloir prendre le titre. On voulut le forcer d'accepter l'épiscopat, & il s'alla cacher encore une fois dans fon défert. Ses amis l'engagerent à en fortir pour gouverner l'églife de Constantinople, alors en proje aux Ariens. Dès qu'il parut, les hérétiques surent terraffes & confondus. En vain s'armerentils de la calomnie & de l'imposture, l'empereur Théodofe le grand rendit justice au saint évêque, & se déclara pour la foi. Les éveques d'Orient affemblés par ordre de ce prince, lui confirmerent l'éveché de Constantinople; mais vovant que son élection causoit du trouble, il s'en démit, retourna à Nazianze, gouverna encore cette églifo pendant quelque tems, y fit établir un évèque. & enfin retourna dans sa retraite, où il mourut en 398, agé de 61 ans. L'abbé Duguet a fait un beau parallele de S. Basile & de S. Grégoire de Nazianze; mais ces deux faints, fi conformes par l'amitié, l'innocence, la folitude, la pénitence, l'amour des lettres, l'étude de l'éloquence, l'attachement à la vérité, l'épiscopat, les travaux pour l'églife, ne l'ont pas été en tout. Saint Bafile avoit plus de capacité pour les affaires, & plus de douceur dans la société. L'ardente patsion de Grégoire de Naziance pour la folitude, dit M. l'abbé Ladvocat, le rendoit d'une humeur trifte, chagrine & un peu fatyrique. Il nous relte de lui beaucoup d'ouvrages dont les principaux font,

1º. cinquante - cinq Sermons. 2º. Un grand nombre de Lettres. 2º. Des Poé-Jies. Ces différentes productions ont été recueilties à Paris en 1609, en 2 vol. iu - fol. avec les notes & la version de l'abbé de Billy très - habile dans la langue grecque. Nous fommes redevables au favant Muratori de 228 Epigrammes de S. Grégoire, qui n'avoient pas encore vu le jour, & qu'il publia dans un recueil de divers auteurs Grecs. in-4°. à Padoue. On est forcé, en lifant les écrits de ce pere, d'avouer qu'il a remporté le prix de l'éloquence fur tous les orateurs de fon fiecle, pour la pureté de ses termes, pour la noblesse de ses expressions, pour l'élégance du style, pour la variété des figures, pour la justeffe des comparaisons, pour la force des raifonnemens, pour l'élévation des pensées; malgré cette élévation, il est naturel, coulant, agréable. Ses périodes font pleines & se soutiennent jusqu'à la fin. C'est l'Isocrate des peres Grecs. On peut néanmoins lui reprocher qu'il affecte trop de se servir des antitheses, des allusions, des comparaifons & de certains autres ornemens qui, prodigués, rendent le style précieux & efféminé. Ses pensces & ses raisonnemens ont quelquefois du faux, mais il est couvert sous le brillant de ses expressions. Ses fermons sont mèlés d'un grand nombre de pensées philofophiques & femés de traits historiques & mème mythologiques. Quoiqu'il enfeigne la morale d'une maniere qui est plus pour les gens d'esprit que pour le vulgaire, il est aussi exact que sublime dans l'explication des myfteres; qualité qui lui mérita le nom de théologien par excellence. Ses puesses furent prefque toutes le fruit de sa retraite & de sa vieilleffe; mais on ne laiffe pas d'y trou-

ver le feu & la vigueur d'un jeune poete.

GREGOIRE DE NYSSE, S., Hift. Litt., évêque de cette ville, náquit en Cappadoce vers l'an 331, frere puiné de S. Basile le grand; il étoit digne de lui par ses talens & par ses vertus. Il s'appliqua de bonne heure aux belleslettres, & acquit une profonde érudjtion. Il professa la rhétorique avec beaucoup de distinction. Saint Grégoire de Naziance l'engagea à quitter cet emploi pour entrer dans le clergé: il abandonna dès-lors la littérature profane, fe donna tout entier à l'étude des faintes écritures, & se fit autant admirer dans l'églife, qu'il l'avoit été dans le fiecle. Ses succès le firent élever sur le trône épiscopal de Nysse en 372. Son zele pour la foi lui attira la haine des hérétiques qui vinrent à bout de le faire exiler en 374 par l'empereur Valens. Du fond de sa retraite il ne cessa de combattre les errans & d'instruire les orthodoxes. Il s'exposa à toutes sortes de dangers pour aller confoler fon peuple. L'empereur Théodose ayant rappellé les exilés à son avénement à l'empire, Gregoire retourna à Nysse en 378. L'année suivante il assista au grand concile d'Antioche qui le chargea de la visite des églifes d'Arabie & de Palestine déchirées par le schisme, & infectées de l'arianisme. Grégoire travailla en vain à procurer la paix & la vérité. Il ne brilla pas moins en 382 au grand concile de Constantinople qu'à celui d'Antioche. Il v prononca l'Oraifon funebre de faint Mélece évêque de cette derniere ville. Les peres du concile lui donnerent les plus grands éloges, & le chargerent des commissions les plus im-, portantes. Cet illustre saint mourut en 296, dans un age fort avancé, avec le furnom de Pere des Peres. Ses ouvrages furent recueillis en 1605, à Paris en 3 vol. in - fol. par Fronton le duc.

Claude Morel en fit une autre édition en 1615, & l'on y ajouta encore quelque chose en 1618 : les principaux sont, 1º. Des Oraisons funebres. 2º. Des Sermons. 3°. Des Panegyriques des Saints. 4". Des Commentaires fur l'Ecriture. co. Des Traités Dogmariques. Quoique faint Grégoire eut enseigné l'éloquence, & que Photius loue les agrémens & la noblesse de son style, il n'approche ni de faint Bafile , ni de faint Grégoire de Nazianze. Il parle plutôt en déclamateur qu'en orateur. Toujours enfoncé dans l'allégorie ou dans les raisonnemens abstraits, il mèle la philosophie avec la théologie, & se sert des principes des philosophes dans l'explication des mysteres: aussi ses ouvrages ressemblent plus aux traités de Platon & d'Aristote, qu'à ceux des autres peres de l'église. Il a suivi & imité Origene dans l'allégorie. Dans fon discours sur la mort, il paroit admettre cette purgation générale qu'on attribue aux origénistes; ce qui l'a fait accuser d'avoir partagé leurs erreurs. Plusieurs auteurs l'ont lavé de cette calomnie ; ils prétendent que ce qu'on trouve dans fes écrits de trop favorable à l'origénisme, y a été ajouté par les hérétiques.

GRIEFS, f. m. pl. , Juriffrudence, fignific tort , préjudice , qu'un jugement fait à quelqu'un.

On entend auss singulierement par griefs, les disserens chess d'appel que l'on propose contre une sentence rendue par écrit; on distingue le premier, le second grief, &c.

On appelle aussi griefs les écritures qui contienneut les causses & moyens d'appel dans un procés par écrit; au lieu que sur une appellation verbale appointée au conseil, ces mêmes écritures s'appellent causes & moyens d'appel.

Les griefs font quelquefois inutiles,

hors le procès, parce que c'est une piece qui ne fait pas partie du procès par écrit : mais cette qualification ne convient proprement que quand il v a déja des griefs qui font partie du procès, comme cela arrive quand il v a déja eu appel devant un premier juge, & reglé comme procès par écrit, où l'on a fourni les griefs. Lorsqu'il y a encore appel devant le juge supérieur, les griefs que l'on fournit devant lui, font hors le procès; à la différence des griefs qui ont été fournis devant les premiers juges, lesquels font partic du procès.

L'appellant en procès par écrit fournit donc ses griefs, & l'intimé ses réponfes à griefs, auxquelles l'appellant peut repliquer par des écritures, qu'on appelle salvations de griefs.

GRISONS, Droit publ. v. LIGUES GRISES.

GRONDEUR, f.m., Mor. L'homme grondeur est celui qui paroit toujours mecontent des autres, & qui s'occupe fans ceffe à les contredire & à les reprendre. Ce défaut nait de la disposition du tempérament & d'un certain vice d'efprit qui étouffe le jugement. Les grondeurs se font bientôt hair de ceux qui sont obligés de vivre auprès d'eux. Leur mauvaife humeur ne produit jamais aucun bon effet. Ils ont beau reprendre avec raifon; ils ne corrigent pas, parse qu'on fait qu'ils se plaignent le plus fouvent fans fujet. Le caractere de grondeur ne fied à personne, encore moins à un pere de famille, qui ne fauroit alors se faire aimer de ses enfans, & qui conféquemment ne pourroit jamais les corriger de leurs vices, & leur faire aimer le bien. La douceur & les à-propos, voilà les bons maîtres des jeunes gens.

GRONINGUE, seigneurie de, Droit publ., contrée des provinces-Unies des Pays-Bas, formant, depuis l'union d'U-

trecht, la septieme d'entre ces provinccs, & confinant à celle de Frise, au pays de Drenthe, à l'évêché de Munster, à la principauté d'Oftfrise, & à la Mer du nord. L'étendue, le fol & le climat en font à-peu-près les mêmes que ceux de la Frise; mais il n'y a ni autant de villes, ni autant de villages, ni par confequent autant de richeffes. La contribution de Groningue aux dépenses générales de l'Etat, ne va guere au delà du cinq pour cent.

Sa division principale est en deux parties, dont la premiere comprend la ville de Groningue avec son territoire; & la feconde le Ommelanden, ou pays d'Alentour, lesquels comprennent cinq quartiers favoir, l'Occidental, le Hunfingo, le Fivelingo, l'ancien bailliage, & le Westerwold. Il n'y a de villes dans la province, que celles de Groningue, fa capitale, de Dam ou Appinge Dam, & de Winschotten; mais il y a plusieurs forts, tels que ceux de Bourtang, de Brugge, de Delfzyl, de Coenders, &c. & une multitude de maifons feigneuriales, avec 165 villages.

L'Etat eccléfiastique de cette province est composé de sept classes, auxquelles appartiennent 161 prédicateurs réformés : le synode en est convoqué chaque année au mois de Mai, tantôt à Groningue, & tantôt à Dam. L'on y trouve de plus, dix églifes catholiques, avec treize pretres; trois paroiffes luthéricaues, avec quatre ministres ; vingt-fept communautés d'anabaptistes, avcc foixantc - un docteurs, & deux corps de collégiens, faifant leur fervice, dans la ville de Groningue.

L'Etat civil & fupérieur de la provinee, ayant à fa tête le prince Stadthouder, est composé des députés de la ville de Groningue, & de ceux des Ommelanden; le nombre en est indéterminé; ceux des Ommelanden sont tirés du corps des nobles, & de celui des payfaus; & chacun d'eux est censé propriétaire d'une certaine quantité de biens fonds. Ce font là proprement les Etats de la province; ils s'affemblent dans Groningue & pour l'ordinaire au mois de Février. Sous ces Etats, & pour l'exécution de leurs ordres, se forme le college que l'on appelle college des Esats deputés, & qui consiste en huit assesfeurs, dont quatre font nommés par la ville de Groningue, & quatre par les Ommelanden : il tient auffi ses séances dans Groningue. Après cela vient la chambre des comptes, composée de six députés, & enfin la cour provinciale ; tribunal fuprême, où toutes les affaires de judicature sont portées en dernier ressort. La province entiere fournit six membres à l'affemblée des Etats généraux.

-Déja dans le Xº fiecle , le titre de feigneurie, & même de feigneurie libre de l'empire, appartenoit à cette province, ou du moins à sa capitale; elle se gouvernoit par ses statuts propres & particuliers; & elle avoit un magistrat, qui fous le nom de haut justicier administroit fa regence; dans le fiecle fuivant, ce haut justicier fut appellé burggrave ou comte du bourg, & en cette qualité il étendit sa jurisdiction, par concession de l'empereur, fur le Drenthewald, canton qui forme aujourd'hui le Gorecht, ou territoire de la ville de Groningue. compose de plusieurs villages florissants. Par une interprétation forcée, donnée à la concession de l'empereur , l'évêque d'Utrecht prétendit à la fouveraineté de Groningue, & voulut que la charge de burggrave relevat de lui feul, par maniere de fief. Cette prétention fut longtems contestée de la part de la ville ; Pon prit même les armes pour vuider le differend; & l'éveque enfin fut obli-

Tome VII.

gé de se désister. A cette époque, Grouinque se munit de fortifications; & non contente d'avoir maintenu sa liberté, elle entreprit d'étendre sa domination; elle conquit une partie de la Frise, & résista dans le XVe siecle, comme le reste de cette province, à l'inféodation obtenue de l'empereur Maximilien I. par le duc Albert de Saxe; cette inféodation donnoit au duc la feigneurie de ces deux provinces. Groningue toujours libre, voulant toujours l'etre, se chercha ensuite des protecteurs étrangers : l'évèque d'Utrecht fut d'abord celui qu'elle reclama; elle se soumit en 1490 à recevoir de lui son juge; mais bientôt après, se défiant de son appui, elle s'adressa au comte d'Ost-Frise. Ses liaifons avec celui-ci n'ayant pu être foutenues non plus, elle pria l'an 1513, Charles d'Egmont, duc de Gueldres, de la prendre sous sa protection, & elle lui paya un tribut annuel de 30 mille florins. Enfin l'an 1536, la puissance de Charles-Quint engloutit tout, protecteurs & protégés, & Groningue eut le fort des autres provinces des Pays-Bas. Elle entra dans l'union d'Utrecht l'an 1579, & elle s'y fit confirmer l'an 1594. (D. G.)

GROSE, I. F., Jurifpr., eft une ixpédition d'un acte public, comme d'un contrat, d'une requête, d'une fentence ou arrêt. Dans les contrats, inventies procès verbaux & jugemens, la groffe et la première expédition tirée fur la minute qui eff l'original; au contraire pour les requêtes, inventaires de production, & autres écritures, la groffe eff l'original, & la copie eff ordinairement plus minutée.

On appelle grosse ces sortes d'expéditions, parce qu'elles sont ordinairement écrites en plus gros caracteres que la minute ou copie.

M m

En fait de contrats & de jugemens on n'appelle grosse que la premiere expédition qui est en forme exécutoire.

Dans un ordre il faut rapporter la premiere groffè de l'obligation dont on demande le payement; si la premiere estperdue on en peut faire lever une seconde, en le faisant ordonner avec les parties intéresses mais en ce cas on relt colloque que du jour de la seconde groffe, parce que l'on présume que la premiere pourroit être quittancée.

Dans quelques pays on ne connoit point de forme particuliere pour les groffes des contrats & fentences: on dit premiere & feconde expédition.

GROSSE-AVENTURE, f. f., Jurifp., qu'on appelle aufli contra it la groffs, ou contrat à retour de voyage, & que lés ju-ticonfulses appelleux rajectitin pecmia, est un prèt que l'on fait d'une fomme d'argent à gros intérêt, comme au deniet quatre, cinq, fix, ou autres, qui excede le taux ordinaire, à quelqu'un qui va trafaquer au delà des mers, à condition que si le vaisse au vient à périt, la dette fera perdue.

Ces contrats sont permis, parce qu'ils n'ont rien d'opposé à la justice naturelle. v. AVENTURE.

GROSESSE, F. f. , Jmrifprud., etat d'une femne enceine. La límple déciaration d'une fille ou femme libre que l'enfant dont elle etl groffe provient du commerce qu'elle a eu avec un homme qu'elle nomme, fuille pour boliger l'accuté à fe charger provioirement de la nourriture de l'enfant. Mais cette déciaration ne feroit pas fulfilante pour le contraindre à s'en charger définitvement. On exige de plus des preuves de liaislon & de familiarité qui puisfent laire préfumer la vérité du fait a vancé.

Suivant l'ancienne jurisprudence, un homme qui avoit sait un enfant à une

fille étoit condamné à l'époufer ou à fibrit e demier fupplies. Les fortunes des plus riches enfuns de famille devenoient par ce moyen le prix d'une coquette artificienté, ou d'une beauté docle aux conlist d'une mere intriguante. Aujourd'hui le coupable ell feulemnt condamné à des dommages & intérèts qui s'arbitreut felon les circonfitances & la qualité des partirances & la qualité des partirances & la qualité des

Un précepteur, gouverneur, ou autre personne à gages, qui auroit séduit la fille de son maître, seroit poursuivi comme ravisseur. v. RAPT.

GROSSIERETE, RUSTICITE, Symon. Morale, qui vient du défaut de bonne éducation, & de et qu'on n'a pas l'Efprit cultivé. La rujhiziet ét aufil un manque de politelle; mais il vient de cy qu'on n'a regu aucune éducation. On peut être impoli, fans être groffier, fass être nuflique. L'impolitelle profiner une chiecation médication me une éducation médication viile.

La grossereté est quelquesois un vice de tempérament, qui est accompagné de brusquerie; c'est ce qu'on remarque dans les personnes en qui l'humeur domine.

L'homme grossier a des manieres défagréables, le rustique en a de choquantes; on évite le premier, & on ne se lie jamais avec le second. v. BIZARRE-RIE.

GROSSOYER, v. act., Jurisp., fignifie mettre en grosse. On dit grossoyer une requête, une piece d'écriture, une sentence ou arrèt, une obligation ou autre contrat. Voyez ci devant GROSSE.

GROTIUS, Huguer, Hifl. Litt., né à Delft en 1582 d'une famille illustre, eut une excellente éducation & yrépondit d'une maniere dithinguée. Dès l'àge de 8 aus, il faisoit des vers latins qu'un

vieux poëte n'auroit pas défavoués. A 15 ans en 1597, il foutint des thefes fur la philosophie, les mathématiques & la juriforudence, avec un applauditiement général. L'année d'après, il alla en France avec Barneveld, ambaifadeur de Hollande, & v mérita par son esprit & par fa conduite les éloges de Henri IV. De retour dans sa patrie, il plaida sa premiere caufe à 17 ans, & fut fait avocat général à 24. Roterdam fouhaitoit de jouir de ses talens ; il s'y établit en 1613, & v fut fait fyndic. Les funcites querelles des remontrans & des contre-remontrans agitoieut alors la Hollande. Barneveld étoit le protecteur des premiers. Grotius s'étant déclaré pour le parti de ce grand homme, fon ami, le foutint par ses écrits & par son crédit. Leurs ennemis se servirent de ce prétexte pour les perdre l'un & l'autre. Barneveld eut la tête tranchée en 1618, & Grotius fut enfermé dans le château de Louvestein. Sa femme avant obtenu de lui faire paffer des livres, les lui envoya dans un grand coffre; l'illustre prisonnier se mit dans ce cotfre. & échappa par cette rufe à ses perfécuteurs. Après avoir roulé quelque tems dans les Pays-Bas catholiques, il chercha un asyle en France & l'y trouva.

Grotius n'a jamais été rétabli en Hollande, & n'a pas été fait penfionnaire de ville d'Amflerdam, comme quelques auteurs l'ont écrit; il finit par ètre ambaffadeur de Suede en France.

L'avoir nommé, c'est avoir fait son éloge; & ce grand homme méritoit que Destr sit placer sa statue dans la place publique, comme Rotterdam a fait pour Erasme.

Grotius eut une place distinguée parmi les enfans célebres de Baillet, & son été ne démentit pas les espérances de son printems. Il devint le plus grand

& le plus favant écrivain de fon fiecle. foit que l'on confidere la sublimité de fon efprit, l'univerfalité de fon érudition ou la diversité de ses ouvrages. La nature, ordinairement avare de jugement, quand elle est prodigue de mémoire, avoit doué Grotius & d'une mémoire prodigicuse & d'un jugement exquis. Il possédoit éminemment deux qualités qui font presque toujours incompatibles. Ouels ouvrages n'a-t-il pas fait, & quels éloges ne lui ont-ils pas mérité? Colomiés dit qu'il paroit grand critique dans fon Martius Capella , dans fon Oratus , dans fon Stobee & dans fes notes for Lucain & fur Tacite: grand jurisconsulte dans ses traités de droit écrits en flamand, & dans un livre qui a pour titre : Spersio floram ad jus Jufinianeum : grand traducteur dans l'histoire des Goths & des Vandales de Procope a grand hiftorien dans fa differtation de l'antiquité de la république de Hollande, & dans son histoire de Flandres : grand politique dans fon livre : de jure belli & pacis : & grand théologieu dans son traité du pouvoir des fouverains dans la religion, dans celui qu'il a fait contre Socin, dans celui de la vérité de la religion chrétienne, & dans ses observations sur l'Ecriture; mais quelque beaux que foient ces ouvrages, ( c'est toujours le bibliothécaire Colomiés qui parle) il faut pourtant avouer que les lettres & les poésies de Grotius font fort au-deffus, & que s'il paroit grand en ceux-là, dans celles-ci, il est incomparable.

Ce favant hommé excité par Peirefc, confeiller au parlement d'Aix, ami des lettres, & qui étoit lui-mème fort favant, a fuit le premier un traité de droit naturel & de droit des gens. Ce traité qui est fans contredit le plus beau de fes ouvrages, sfut imprimé pour la pre-

Mm 2

miere fois en France en 1625, in-40. fous le titre : de jure belli & pacis. Ce titre n'annonce qu'imparfaitement le fujet du livre; mais Grotius l'employa, ou dans la crainte de paroitre avoir quelque chose de commun avec les seholastiques. ou rélativement aux circonstances dans lesquelles se trouvoient alors les puissances dont il vouloit attirer l'attention. Cet homme, qui a fait autant d'honneur à la nature humaine que les conquérans lui font de honte, établit les devoirs des puissances souveraines les unes envers les autres, & leur indique les voies de terminer leurs différends. Les Anglois le regardent comme l'un des partifans zélés du gouvernement monarchique; il établit des principes excellens; mais comme il n'est point de mines d'or où ce précieux métal fe trouve tout pur & fans melange de beaucoup de terre, le livre de Grotius n'est pas sans beaucoup de désauts. Le style en est concis jusqu'à être obscur dans plufieurs endroits ; les citations y font trop fouvent entaffées les unes fur les autres & dépouillées de raisonnement; il ne diftingue pas touiours affez le droit naturel d'avec le droit arbitraire. & il elt tombé dans plusieurs crrcurs. Quelques-unes de ses propositions sont faulles & quelques autres douteuses. L'ordre de son ouvrage n'est pas même régulier; mais l'irrégularité vient de celle du titre : Grotius n'en a pas moins montré le chemin à tous ceux qui ont traité depuis le mème fujet, & il ne faut pas moins le regarder avec le respect dù aux écrivains qui entrent les premiers dans une carriere. On excuse dans les inventeurs des fautes que l'on blâmeroit dans leurs fuccesseurs, & notre Grotius est le premier qui ait traité cette matiere méthodiquement.

Plusieurs écrivains d'Allemagne ont établi des écoles où l'on explique le livre de Grotius depuis plus de 60 ans. Il est regardé comme un ouvrage capital en matiere de politique & de droit public. Il a été presque imprimé dans tous les Etats de l'Europe, & traduit dans toutes les langues qu'on y parle. La premiere traduction françoile qui ait paru, fut faite par Antoine Courtin, publiée à Paris en 1687 en 2 vol. in - 4°. réimprimé à la Haye en 1688, en 1700 & en 1703, en 3 vol. in-12. Cette traduction de Courtin est mauvaife; mais nous en avons une de Barbeyrac qui est excellente.

Grotius est aussi l'auteur d'un ouvrage qui a pour titre : Mare liberum. Lugduni Bat. 1609 & 1633, in-12. Il l'eft encore d'un ouvrage posthume intitulé: de imperio summarum potestatum cir-ca sacra. Paris, 1647, in-8°. Paris, 1648, in 8°. Haga: Comit. 1652 & 1661.in-12. Amstelodami, 1677, in 4°. Francofurti, 1690. Cette differtation fe trouve dans la derniere édition des œuvres théologiques de Grotius, imprimées à Bale chez les freres Theconoyfen, en 4 vol. in-folio.

Grotius n'a été à l'abri ni des critiques ni même des fatyres. La bonté d'un ouvrage n'en met pas à couvert. Piulieurs écrivains entreprirent de combattre la voix publique déclarée pour lui, & effayerent de rabaisser par des écrits frivoles, un mérite qu'ils ne pouvoient égaler. Un auteur anonyme a fait imprimer en 1729, chez Merville, libraire à la Haye, un ouvrage en deux volumes in - 8°. intitule : Hugonis Grotii ab iniquis obtrellationibus vindicati. Accedit scriptorum ejus tum editorum, tum ineditorum, conspectus triplex.

Au reste, cet auteur si respectable fit

peu d'usage de ses talens pour les négociations. Obligé de chercher un afyle hors de fa patrie, il alla en France. Le cardinal de Richelieu lui fit donner par le roi une pension de 3000 livres, à la faveur de laquelle il fublista plusieurs années; mais ce premier ministre lui ayant enfin retranché cette pension par une épargne aussi injuste que les liberalités qu'il faisoit à de mauvais poëtes, étoient mal placées, Grotius alla chercher un autre Mécene dans le nord. Il en trouva un dans le grand Guftave & dans le chancelier Oxenstiern, son premier ministre. Le grand Gustave fit du livre de Grotius à-peu-près le même usage qu'avoit fait Alexandre le grand des poésies d'Homere. Oxenstiern avoit conçu, à la lecture de ce livre, une si grande idée de son auteur, que pendant la minorité de Christine, ce fameux chancelier de Suede fit donner à Grosius l'ambaffade de cette couronne en France. Richelieu ne vit qu'avec chagrin revenir en France avec un titre si distingué, un homme qu'il avoit maltraité : & la conduite de Grotius l'offensa encore. Il refusoit de donner la main au cardinal, sous prétexte que les protestans ne reconnoissoient point cette dignité; & par cette raison, il ne le voyoit que rarement; & comme tous les ministres de la cour de France dépendoient absolument de Richelieu. tous s'appliquerent à chagriner l'ambaffadeur Suedois, que l'amour extrème qu'il avoit pour l'étude, avoit rendu si sédentaire, qu'il sembloit avoir la bibliotheque pour prison. Oxensticrn, tout mécontent qu'il étoit de Grotius qui, retiré de la société des hommes. ne lui mandoit, comme disoit ce chancelier , que des nouvelles de Pont-Neuf , s'obstinoit à le laisser à Paris, pour mortifier le cardinal dont la fierté l'avoit autrefois choqué. Grotius ne fut rappellé qu'en 1645, après la mort de Richelieu. (D.F.)

GRUBENHAGUEN, Droit public, principauté d'Allemagne, dans le cercle de baffe Saxe & dans l'électorat d'Hanovre, auguel une bonne partie en appartient. Elle touche au pays de Calemberg, de Wolfenbuttel, de Wernigerode, de Blanckenbourg, de Hohnftein, de Klettenberg, d'Eichsfeld & d'Hildesheim. Elle comprend une portion du Hartz: elle pent avoir douze milles de longueur fur quatre à cinq de largeur : clle a pour capitale Einbeck; & elle eft arrofée des rivieres de Leine, d'Ilme, de Ruhme, de Sieber, d'Ocker, &c. Elle tire son nom d'un château dont on ne voit plus que les ruines; elle forme un pays d'Etats, & elle se divisc en huit bailliages.

C'est une contrée généralement montueuse. & bien moins fertile en grains, en fruits & en légumes, qu'elle ne l'est en lin, en chanvre, en bois, & furtout en métaux & en minéraux : l'on en exporte des toiles en quantité, aussi bien que des chênes, des hêtres, des fapins . & des bois d'aulne & de bouleau. Ses métaux & minéraux font l'or, l'argent, le cuivre, le fer, le plomb, le cobolt, le soufre, le zinc, le sel, l'ardoife, la pierre à chaux, le marbre, le gyps, l'albatre, la jaspe & la pierre de taille: les villes de Clausthal & de Cellerfeld sont les dépôts les plus confidérables de ces métaux.

Cette principauté, membre du cercle de ballé Saxe, donne l'éance & voix à la diete de l'empire, fur le banc des princes féculiers, & elle eft taxée à 60 Borins. De tout tems elle fis partie du duché de Bronfwic, & de nos jours elle eft poffédée, non sen commun, mais par portions très-inégales, par la bram-par portions très-inégales, par la bram-

che d'Hanovre & par celle de Wolfenbuttel; celle-ci n'a que la moindre de ces portions. L'on y profelle le luthérantilme fous le miniflere de quaranteun patieurs & fous l'infection de quarre furintendans eccléiratiques, fubordonnes à un furintendant genéral. (D. G.)

## GU

GUADIA, Droit féod., mot lombard, qui fignifie gage & orage: c'ett àpeu-pres ce que les Romains appelloient obfdet. Du libitantif gaodai deirve le verbe ingnadiare, ou invadiare, qu'on trouve audi fréquemment dans les livres des fiels, & qui a la même fignification qu'oppinarre, engage. In Loubard. Ibi-liti. 25. leg. 81 qui liber funetifim invadiare fludast, 25c., fonut hobberit undi fumunan perfotoat, fenetififium pre guadiam in fervitio principi tradat.

Ce mot est quelquefois employé, lorsqu'il est question d'une dette provenante d'un jugement. Lib. Feud. 2. tit. 27. 9. 4. Il me paroît que ce mot est originairement latin, & que les Barbares qui l'ont adopté, l'ont corrompu de vadatio, vadari, vades, vadimonimm: vas ou vades, étoit la même chose chez les Romains, que fide - justor, cantion. Il étoit d'usage chez eux de s'engager, sous peine de payer une amende de se sister en justice, ou de comparoir à une citation, c'est ce qu'on appelloit vadari. Ciceron nous l'apprend, in Orat. pro Quintio. Vadari vis? promittit in jus vocas ? fequitur. Le demandeur présentoit requête au préteur, lequel ordonnoit que le défeudeur comparoîtra un tel jour, fous peine d'amende, & lorsque le défendeur ne paroiffoit pas folvable, il étoit obligé de donner caution pour le payement de l'amende. Ce cautionnement s'appelloit vadimonium, & la caution elle-même vas ou vadis. Lorfque le défendeur atfigné en vertu du décret du préteur, étoit refusant de donner caution & de comparoir, le demandeur porteur du décret du préteur (car il ne paroit pas qu'il y cut des huithers & fergens à Rome pour donner les affignations), étoit autorifé d'arrêter le defendeur dans la rue, & en s'adressant à un paffant, lequel il touchoit à l'oreille, de lui faire cette demande, licetne antestari? Voici le décret du préteur, m'eff-il permis d'arrêter cet homme, qui refuse d'obeir à justice? Si le paisant répondoit licet, cela vons est permis, alors le demandeur pouvoit employer la force pour arrêter le défendeur, & le conduire chez le préteur. Le vadimonium avoit lieu comme parmi nous la caution, tant en matiere criminelle qu'en matiere civile. Il ne faut pas confondre avec Holoander l'instance principale avec le cautionnement, vadimonium & litem, ni par consequent la désertion de l'un, avec la désertion de l'autre; ce qui mal-à-propos conduiroit à confondre aussi eremodicium avec desertio vadimonii. Cujas ad L. ait Prator S. item & in eremodiciis ff. de minor. 25. ann. explique difertement la différence qu'il y a entre ces deux fortes de désertions. La désertion d'instances . dit-il, fait perdre la cause au demandeur ; c'est ce qu'on appelle eremodicimn ; au lieu que pour abandonner la demande en cautionnement par desertimi vadimonium. on n'abandonne pas la demande principale. Toute personne sans distinction d'age, peut se faire relever de la désertion d'instances, pour juste cause, comme d'une absence légitime. Deserti vadimonii resitutio non prastatur, sed exceptio ex certis causis datur reo. Mais ce n'elt pas ici le lieu de rélever plus au long cette différence. Il femble cependant par tout ce qu'on a dit, que les mots barbares guadia, invadiare, &c. font dérivés du latin, & préfentent àpeu-près les mêmes fignifications. (R.)

GUELDRES, la, Droit publ., contrée des Pays-Bas, fituée à l'orient des provinces d'Urrecht & de Hollande, au midi du Zuiderfee & de l'Over-Yifel, à l'occident de l'évéché de Munfter, & du duché de Cleves, & au feptentrion du Brabant, dont elle est féparée par la Meufe.

L'an 1239 le titre de duché fut donné à la Gueldres, par l'empereur Louis V. L'an 1079 celui de comté lui avoit été donné par l'empereur Henri V. Et añtérieurement à ces dates, elle avoit été regie en forme de jurisdiction de l'Empire, par un magistrat dont la charge étoit héréditaire. La maifon de Nasfau étoit pourvue de cette charge à l'érection du comté: Othon, l'un de ses membres, en fut le premier comte; & avant époufé l'hériticre de Zutphen, il en réunit la province avec la Gueldres, Henri l'un de ses descendans, y joignit le pays de Veluwe ou quartier d'Arnhem; & fous le comte Othon III. en 1248, Nimegne, jusques là ville impériale, v fut incluse avec fon territoire. Le comte Renaud IV, fut celui que l'empereur Louis V. créa duc, le nommant en même tems grand-maitre de la garde. . robe impériale, & lui conférant le privilege commun, aux autres grands princes de l'Empire, de se faire servir à leur cour par des officiers héréditaires. La postérité masculine de ce Renaud ayant pris fin dans le XIVe fiecle. Gueldres & Zutphen pafferent aux dues de Juliers, & enfuite à la Maison d'Egmond, qui ne les posseda tranquillement ni sous Charles le Hardi duc de Bourgogne, ni fous Maximilien L fon gendre, ni fous le puidant Charles - Quint, auquel il

fallut enfin en abandonner la jouissance. L'an 1579 trois des quartiers de la Gueldres entrerent dans l'union d'Utrecht : ce furent ceux de Nimegue, de Zutphen, & d'Arnhem, & ee font ceux qui composant la portion septentrionale de la contréc, ont formé des lors la premiere en rang des sept Provinces. Unies. Sous cette qualité de Provinces Unies, ces trois quartiers envoyent dix - neuf députés a l'affemblée des Etats - généraux, & contribuent de cinq florins douze fols treize deniers pour chaque cent florins levés par la republique dans les sept provinces. Les autres quartiers de la Gueldres qui n'entrerent pas dans l'union d'Utrecht, & qui portant le nom général de baut quartier de Gueldres, compofent sa portion méridionale, resterent foumis à la maifon d'Autrielle : dans ces quartiers se trouvoient les villes de Ruremonde, de Gueldres, & de Venlo, avec leurs territoires & divers bailliages & feigneuries: la guerre de succession en a fait faire un demembrement : l'Autrielle a gardé Ruremonde , &c. la Pruffc a eu Gueldres, &c. & Venlo, &c. a été abandonné aux Etats Généraux, qui l'ont rangé parmi les pays appellés de la généralité.

La religion catholique domine dans la Gueldra surtichienne, dans la Gueldre prufficane & dans le quartier de Venlo & & le gouvernement civil s'y administre fuivant le bon platifi de chacun des fouverains respectits. Il n'en est de même à aucun geard dans les trois quartiers qui composent la première des fept Provinces Unies: la religion dominante en est la reformée, & la forme du gouvernement en est la républicaine; le clergé s'y partage en neut classes, un fasfant corps avec les ministres de Boistelbuche, de Maestricht, de Peelland, comprenuent deux cent quatre vinget.

cinq pasteurs, dont les députés s'asfemblent en synode au mois d'Août de chaque année, tour-à-tour à Ninegue, à Zutphen, à Arnhem, & à Hardewick : d'ailleurs on compte dans cette province quatorze paroisses catholiques, quatre luthériennes, & trois de remontrans & d'anabatistes.

Chacun des trois quartiers de la province de Gueldres a ses Etats particuliers, composés de ses nobles & des députés de ses villes: le nombre des nobles n'est pas fixé; tout gentilhomme, ágé de vingt ans, & doué des qualités requises, peut y affister: le nombre des députés des villes n'est pas fixé nonplus; chaque ville peut se faire répréfenter par autant de membres que bon lui femble; mais il n'y a dans chaque quartier qu'un certain nombre de villes. qui avent droit de députer aux Etats. & chacune de ces villes n'a qu'une voix à donner. Il n'y a que trois de ces villes dans le quartier de Nimegue, favoir, Nimegue, Tiel & Bommel: il y en a cinq dans celui de Zutphen; favoir, Zutphen, Doesbourg, Deutikem, Lochem & Grol; & il y en a cinq austi dans le Veluwe ou quartier d'Arnhem; favoir, Arnhem, Harderwyck, Wageningen, Hattem & Elbourg. Dans les affemblées de ces Etats particuliers. lesquelles se tiennent dans la capitale du quartier, & fous la présidence du bourguemaître regnant de cette capitale, on porte toutes les affaires singulierement relatives au gouvernement du quartier, à sa police & à son économie, & tout s'y décide à la pluralité des voix. Les affaires générales de la province se traitent dans les assemblées formées par les députés des trois quartiers, & tenues alternativement dans Nimegue, dans Zutphen & dans Arnhem: Ces députés se convoquent deux fois l'an, au

printems & en automne; on les qualifie d'Etats de la principauté de Gueldres Ed du comté de Zutphen, & leur prélident est toujours le bourggrave de Nimegue : c'elt dans leur corps que réside la fouveraineté de la province. Dans chacun des trois quartiers de la Gueldres, il v a une multitude de bailliages & de terres seigneuriales, qui forment autant de jurisdictions séparées, dans lesquelles on plaide & l'on juge en premiere instance, & d'où l'on va en dernier resfort à la cour provinciale d'Arnhem, le feul tribunal suprème qui soit dans la province : c'est aussi dans Arnhem que la haute chambre des comptes tient fon fiege. (D. G.)

GUERPIR, v. act., Juriffr., fe difoit anciennement pour enfaifuer, tranfferer, mettre en possession, du mot allemand verp ou guerp, qui signiste posfession ou Phéritage dont on est vetu, & ensaissier: de la on a fait déguerpir, 
pour dire quitter la possession du béritage. v. Désurressement.

GUERRE, f. f., Droit des Gens, est cet état dans lequel on poursuit son droit par la force.

Elle est pour l'homme un droit de nature & une fuite de la fociabilité; elle a été de tous les tems & de tous les pays, depuis la réunion des hommes : leurs intérêts partagés, la différence de leurs goûts, leurs passions même furent les principes de l'indépendance, & cette indépendance décida en eux les fentimens qui la caractérisent, la crainte de l'esclavage, & la faculté de réfifter par la force à la privation de la liberté. Les sociétés d'hommes durent changer avec les différentes révolutions qu'ils éprouverent; l'impulsion qu'ils requrent, foit des objets, foit d'un inftinct particulier à l'espece, en décidant leurs intentions sur les réalités, ne tar-

da

da pas à leur faire naître le defir de la possession & de la propriété. Ils se soumirent fans peine à fes influences nouvelles. Par-là les sociétés devinrent fixes & fédentaires : l'on reconnut les grands avantages liés aux rapports que les hommes avoient entr'eux. Les usages perpétués durent fe changer en droits i on s'efforça d'en couvrir les abus, en v impofant le fceau de l'antiquité. Mais les irruptions diverses, occationnées par les distinctions dans les hommos, en y attachant une gloire convenable à l'objet, devoient préparer aux nations des instrumens destructeurs, toujours armés contre les nations mêmes.

Ces dispositions firent des progrès incrovables dans l'esprit des sociétés avec la nécessité des tems; les intérets fe partagerent avec leurs différentes influences; il ne fallut qu'une fuite funelle d'événemens pour rendre le trouble & le défordre généraux : chacun fe dévoua uniquement à la défense de ses propriétés. La perte de la propriété occasionna le brigandage & les actes d'hoftilité. Mais quand il s'agit de la fervitude, ce fut alors que les hommes ne connurent plus de loix que celles de la fureur, ils s'abandonnerent à toute forte d'excès & traînerent par-tout après eux le meurtre & le carnage. Le vainqueur oublia l'humanité, & s'il la reconnut, ce ne fut que pour fatisfaire son avarice. Le despotismo, qui tient le sceptre en main, favorifa dans ces tems malheureux la ruine des hommes. qui se défendoient avec les seules armes & les seules forces de la nature. C'est par de pareilles révolutions que les nations fubiuguerent les nations, & que par une fuite des tems furent foumis les empires les plus étendus & les plus policés de l'univers.

Tome VII.

Cette imperfection des hommes fur des moyens dont ils ignorent les réfultats, devoient finir avec le calme, & non se transmettre, mais l'esprit humain, toujours porté au même but, quand il ne peut rompre les différens liens qui le retiennent, devoit s'exercer fur de nouveaux objets en proportion de ses nouvelles facultés. La communication établie dans les deux mondes & les avantages qui devoient réfulter pour les nations de la distribution du commerce dans chaque pays, en occafionnant une plus grande extension aux vues des peuples, durent renverser le pivôt du monde moral, qui jusques-là l'avoit tenu dans l'équilibre. Les intérets devoient recevoir des influences d'objets qu'ils envisageoient diversement, & qui devoient leur être ou funestes ou nécessaires. Tandis que quelques nations perfectionnoient l'art de la guerre pour l'attaque, d'autres élevoient des places pour la défenfe. Dès que la liberté eut rompu ses chaînes, qu'elle eut trouvé un afvle fur les mers. elle éleva ses remparts sur le continent, & l'on vit les peuples franchir les barrieres de leurs Etats pour lutter contre l'autorité absolue, ou pour affoiblir & foumettre l'indépendance qui fublistoit encore dans quelques climats.

C fut toujours l'orgueil national, ou l'avaire des fouverains, qui engagerent les querelles de nation a nation; les peuples en furent toujours les victimes , puisque leurs maitres n'entreptire tent jamais des gereres que pour la gloi-re de leur personne ou de leur famille, fins aucun égand au bien de leurs flujets. Ce n'est pas flans raison qu'on a fait consiller la grandeur des Extst dans le nombre des troupes , daus les places fortes , les magasins , les arfenaux; il

est vrai de dire que tous ces différens objets sont autant d'actes de prévoyance qui peuvent empêcher les invafions extérieures & suppléer aux attaques secretes de l'ennemi : mais ils ne peuvent préserver un peuple des irruptions de fes maitres, ils ne fauvent pas des attentats du despote qui le vexe : tant de foldats ne fout que tenir enchaînés des esclaves : par ce moyen l'homme le plus foible devient le plus fort; comme il peut tout & veut tout, il fait braver l'opinion & foreer les volontés; il fait des foldats, il leve des impôts, il les augmente suivant qu'il eroit sa puissance mieux affermie : il détruit ee qu'il a formé, il rétablit ce qu'il a affoibli : mais en voulant exercer & manifester son pouvoir sur la tête de ses peuples qui chancellent, il anéantit la force nationale, fans jamais la retrouver dans les événemens. C'est en vain qu'il arme fon bras contre le fouverain qui attaque ses droits usurpés ; le caractere de la nation devenue esclave s'est changé, & a déperi dans la stérilité & la misere, ou fous le joug de la tyrannie : les bras ni les cœurs ne font plus pour lui : l'esclavage sait rompre ses chaines. quand il en est tems; le peu de force qui lui reste, joint au courage, le seul remede à ses maux, se tourne du côté de l'autorité, pour la combattre & l'affoiblir: c'est un droit que de venger Phonneur opprimé; mais en voulant fe délivrer de la verge du despote, la nation irritée se vend, se dépouille, se trahit; l'esprit de désunion & de haine gagne l'esprit des peuples : l'oppresseur cede à la force, quand il n'a d'autres moyens; mais ce n'est toujours que pour cacher l'empire de sa volunté contrainte, fous le masque trompeur de la duplicité & fous le fer de la tyrannie.

Dans tout Etat, lorfque les cœurs font aliénés, ils volent d'eux - mêmes vers l'indépendance; de la maniere dont elle est envisagée dans l'Etat politique, eette indépendance des peuples doit détruire & les loix fociales & la forme actuelle du gouvernement qui les favorife: cette contagion gagne d'autant plus vite, qu'elle paroît le feul remede au danger de l'invafion, le feul garant de la fécurité des nations. Les innovations devinrent toujours funcites, & préjudicierent à la liberté des peuples; c'est par elles que les guerres intestines se sont déclarées, elles eurent pour bafe, ou l'intolérance sur les différentes manieres de voir dans le système politique, ou fur les matieres de religion ; elle mit aux prifes le prince contre les grands. l'homme du peuple contre le citoyen, & tous contre le facerdoce, qui est seul capable de détruire la constitution la mieux affermie, en inspirant ses fureurs à un souverain despote & fuperstitieux.

Les guerres qui n'ont pour but que de repousser les usurpateurs, maintenir des droits légitimes, garantir la liberté des nations & d'éviter les oppressions & la violence des ambitieux & des tyrans du monde, font conformes au droit naturel & à la justice : on a vu que les guerres de religion ont touiours été plus fanguinaires que celles que l'ambition des princes ou l'indocilité des peuples ont suscitées. La raifon, en se perfectionnant, semble enavoir détruit le germe, & nous devons à l'esprit philosophique qui a pris depuis environ un demi-fiecle, la gloire d'avoir banni ce fléau destructeur de l'humanité. Toute euerre, en général, est dans l'ordre politique un très-grand mal, parce qu'elle en est ordinairement le renversement : si l'on en pouvoix

fixer le terme, elle feroit fans doute moins à redouter; mais ce terme dépènd des événemens, ou du caprice des fouverains, qu'i deviennent, malgré toute la prudence humaine, les tyrans des maximes politiques.

L'état de paix cft pour l'homme focial un état primitif, s'il étoit fans préjugé : d'ailleurs l'expérience nous apprend qu'en comparant les conditions des traités qui terminent les euerres avec les vues & les motifs qui les ont fait entreprendre, on ne trouve presque point de guerres qui ayent totalement rempli les vœux de ceux qui les ont entrepris : le commerce, l'industrie, la population, eurent toujours à fouffrir de leur trop longue durée; la perte multipliée des hommes ne peut être mise en balance avec quoi que ce puisse être; le gain d'une bataille souvent ne paye pas une tête moissonnée par le fer. Un gouvernement qui n'entreprend que des guerres indispensables & phyliquement nécessaires, a l'avantage de pouvoir facilement trouver des fecours d'hommes & d'argent dans fa propre nation : & même on tout Etat. quelqu'abfolu que puisse être le gouvernement, chacun se prête à un engagement forcé, qui n'a rien que de conforme à la justice.

Si la néceffité est une condition abfolue de la légitimité des guerres, on ne fauroit mettre au rang des guerres légitimes celles qui ne peuvent être regardées que comme utiles; & la nation peur reclamer le principe vrai en lui-mème, qu'il n'est pas permis de faire un mal certain pour opérer un bieu frimatif. Nous pouvons ranger dans cette classe les guerres dont les mations on tiré le métrie de vaincre par la force, ou d'être vaincues par des puissances supérieures, sous des formes de fatisfaction humiliantes, auxquelles else ne fe foumirent qu'à la derniere extremité. L'hitloire elt renuplie d'exemples d'offenfes particulieres entre les fouverains, qui furent toujours lavées dans le fang des peuples; elles furent proportionnese à la barbarie des différens fiecles; & à meture que les nutions fe font policées, ces offenfes de procédés n'ont eu lieu que bien rarement, & feulement de la part de ceux, qui pour des intérêts particuliers, youipour des intérêts particuliers, youipour des intérêts particuliers, youipour tendre la guerre néceffaire.

Voilà le grand vice des Etats, & celui qui dut occasionner les guerres de commerce destructrices de l'ordre politique & du caractere national. Telle est la fatalité! tandis que le commerce & l'induftrie femblent annoncer aux nations leur liberté & conferver aux climats les appanages qui leur appartiennent, la richesse des métaux & l'abondance des matieres & des denrées indigenes : la guerre qui ravage tout, & ses préparatifs ruineux pour les peuples, femblent tout confondre pour tout détruire. Si un intervalle de paix paroit promettre & rétablir le calme, ce moment d'espoir est bientôt racheté par mille années de peines. Les impositions que le gouvernement établit fur la tête des peuples, servent à récompenser en quelque partic les dépenses indispensables de la guerre & à réparer par le nombre des hommes, qui se vendent à vil prix, ou que l'on prend par force, celui que les batailles & les fieges ont dévoré: les termes des dettes publiques accumulées pour faire face dans les extrémités pressantes, étant considérablement arrierés, chaque fujet, fans exception, est forcé à en payer un gros intérêt; la progression doit nécessairement s'étendre à l'infini, à mefure qu'on retardo les remboursemens; la liquidation de pareilles dettes doit émaner, ou d'une nouvelle forme d'administration publique, ou entrainer la ruine des peuples. Dans tous les Etats, la guerre appanyrit nécessairement les tréfors publics, à moins que les dépouilles des vaincus ne les remplissent; mais c'est alors la plus cruelle extrêmité. Faut-il le dire? ces dispositions font plus communes chez les nations les plus policées, puisqu'étant victorieuses elles n'ont connu d'autres loix, que celles qui leur étoient dictées par l'avarice & le brigandage des troupes; le foldat s'enrichissoit dans des victoires dont le gouvernement savoit tirer le plus grand parti. Mais au bout de quelque tems, parmi les mêmes nations, la guerre a dù rendre le vainqueur aussi malheureux que le vaincu; c'elt un gouffre où tous les canaux de l'abondance s'engloutissent; l'argent, ce principe de tous les maux, levé avec tant de peines dans les provinces, se rend dans les coffres de cent entrepreneurs, dans ceux de cent partifans, qui avancent les fonds & achetent par avance le droit de dépouiller la nation au nom du fouverain: les particuliers alors regardant le gouvernement comme leur ennemi. enfouissent leur argent; & ce défaut de circulation doit nécessairement faire languir & l'Etat & ceux qui en attendoient des reffources.

En portant nos regards fur les objets démonfiratifs des caules qui ont du ocafionner les plus grands événemens dans l'ordre politique, & former par la fuite des tens les plus grandes révolutions dans le fyffen des puisfances, nous verrons que ſl d'un côté la guerre fut utile aux nations, elle dut les praere à fe foumettre aux circonfiances les plus funeltes, ou au moins les plus multibles à l'ordre focial, qui conflicient

tue feul le grand avantage des Etats. Si elle fut un bien pour quelques climats, qui en furent tirer des vues effentielles aux intérêts communs, elle fut un grand mal pour d'autres peuples faus appui, qui y trouverent leur rui, ne. Le commerce établi dans quelques nations, dut les obliger à foutenir & à prolonger des guerres essentielles à leurs droits, quand elles n'avoient befoin, pour les entretenir, que de secours intérieurs & aucunement liés aux rapports des autres puilfances. Mais une nation qui elt par elle - même foumife aux influences des Etats qui la protégent, en exportant & important les objets nécessaires & propres au elimat, il est constant, qu'à succès égaux dans une guerre, de telle nature qu'elle foit, la balance fera pour l'Etat qui fournit à l'autre les matieres & les fubiliances. & qui fera conféquemment le plus riche, puisqu'il sera plus long-tems en disposition de tenter les coups de la fortune. & qu'il aura des ressources inépuisables, qui tôt ou tard doivent manouer à la nation, dont les productions de toutes fortes, & les fecours d'argent, tirent leurs réfultats de l'étendue indéfinic des circonstances & des événemens. La guerre, en général, ne peut être que très - défavantageuse à l'ordre politique; elle lui devient nuifible & un mal presque sans remede, quand le gouvernement, forcé de la porter aux extrèmités d'un autre hémisphere, dépeuple les campagnes d'hommes pour former les armées, fait fortir des tréfors immenses du commerce, de l'industrie, de l'indigence même, pour les verser au - dehors, ou pour multiplier fes forces, qu'il ne ceffe de perdre, foit dans les fieges & les batailles, foit par les rigueurs des faifons & des climats. Les guerres fondées fur des obligations si

fur un fond chancellant & stérile.

Il est donc de la politique d'un gouvernement fage, d'éviter les guerres extérieures, & d'y obvier quand il y est contraint, par des fecours certains d'hommes & d'argent, ou par la plaufibilité des fuccès. Le fouverain ne pourra jouir de ces avantages, qui caractérisent la vraie puissance & l'extenfion des vues d'un maître des peuples, qu'en s'affurant de la confiance unanime & du facrifice volontaire des fortunes pour le foutien de l'Etat & des droits de la nation, de la réproduction des métaux & des hommes , le nerf de l'industrie & du travail, quand les peuples font citoyens & heurenx.

La guerre publique est celle qui a lieu entre les nations ou les fouverains, qui fe fair au nom de la puissance publique, & par son ordre. C'est celle dont nous avons à traiter ici; la guerre privée, qui fe fait entre particuliers, appartenant au droit naturel proprement dit.

La nature donne aux hommes le droit d'user de force, quand cela est nécessaire, pour leur désense & pour la conservation de leurs droits. Ceptincipe est généralement reconnu, la raifon le démontre. & la nature elle-même l'a gravé dans le cœur de l'homme. Quelques fanatiques seulement, pressant à la lettre la modération recommandée dans l'Evangile, se sont mis en fantaisse de se laisser égorger, ou dépouiller, plutôt que d'opposer la sorce à la violence. Mais il n'est pas à craindre que cette erreur fasse de grands progrès. La plupart des hommes s'en gurantiront d'eux-mêmes? heureux s'ils favoient aussi bien se tenir dans les iustes bornes, que la nature a mifes à un droit accorde seulement par nécessité! c'est à les marquer exactement, ces justes bornes; c'est à modérer par les regles de la justice, de l'équité, de l'humanité, un droit trifte en lui-même & trop fouvent néceffaire, que cet article est destiné.

La nature ne donnant aux hommes le droit d'user de force que quand il leur devient nécessaire pour leur défense & pour la conservation de leurs droits, il est aise d'en conclure, que depuis l'établissement des sociétés politiques, un droit si dangereux dans fon exercice n'appartient plus aux particuliers, fi ce n'est dans ces rencontres, où la société ne peut les protéger, les secourir. Dans le sein de la société . l'autorité publique vuide tous les différends des citoyens, reprime la violence & les voies de fait. Que si un particulier veut poursuivre son droit contre le sujet d'une puissance étrangere, il peut s'adreffer au fouverain de fon adverfaire, aux magistrats qui exercent l'autorité publique : & s'il n'en obtient pas justice, il doit recourir à son propre fouverain, obligé de le protéger. Il feroit trop dangereux d'abandonner à chaque citoyen la liberté de se faire lui-même justice contre les étrangers ; une nation n'auroit pas un de ses mem-

bres qui ne pût lui attirer la guerre. Et comment les peuples conferveroientils la paix, si chaque particulier avoit le pouvoir de la troubler? Un droit d'une si grande importance, le droit de juger si la nation a un véritable sujet de se plaindre, si elle est dans le cas d'user de force, de prendre les armes avec justice, si la prudence le lui permet, si le bien de l'Etat l'y invite; ce droit, dis-je, ne peut appartenir qu'au corps de la nation, ou au fouverain qui la représente. Il est sans doute au nombre de ceux, fans lesquels on ne peut gouverner d'une maniere falutaire.

La puissance souveraine est donc seule en pouvoir de faire la guerre. Mais comme les divers droits qui forment cette puissance, résidente originairement dans le corps de la nation, peuvent être féparés, ou limités, fuivant la volonté de la nation : c'est dans la constitution particuliere de chaque Etat, qu'il faut chercher quelle est la puisfance autorifée à faire la guerre au nom de la fociété. Les rois d'Angleterre, dont le pouvoir est d'ailleurs si limité, ont le droit de faire la guerre & la paix : ceux de Suéde l'ont perdu. Les brillans & ruineux exploits de Charles XII. n'ont que trop autorise les Etats du royaume à se réserver un droit si intéressant pour leur falut.

Division de la guerre. La guerre est défensive, ou offensive. Celui-qui prend les armes pour repousser un ennemi qui l'attaque, fait une guerre défensive. Celui qui prend les armes le premier & attaque une nation qui vivoit en paix avec lui , fait une guerre offensive. L'objet de la guerre défensive est simple . c'est la défense de soi-même : celui de la guerre offensive varie autant que les diverses affaires des nations. Mais en

général, il se rapporte ou à la pourfuite de quelques droits, ou à la fureté. On attaque une nation, ou pour se faire donner une chose, à laquelle on forme des prétentions, ou pour la punir d'une injure qu'on en a reçue, ou pour prévenir celle qu'elle se prépare à faire, & détourner un danger, dont on se croit menacé de sa part. Je ne parle pas encore de justice de la guerre : il s'agit seulement ici d'indiquer en général les divers objets, pour lesquels on prend les armes; objets qui peuvent fournir des raisons légitimes, ou d'injustes prétextes, mais qui sont au moins susceptibles d'une couleur de droit. C'est pourquoi je ne mets point au rang des objets de la guerre offensive, la conquète, on le desir d'envahir le bien d'autrui : une pareille vue dénuée mème de prétexte, n'est pas l'objet d'une guerre en forme, mais celui d'un brigandage, dont nous parlerons en son licu.

Causes justes de la guerre. Quiconque aura une idée de la guerre, quiconque refléchira à ses effets terribles, aux suites funestes qu'elle traine après elle, conviendra aifément qu'elle ne doit point être entreprise sans les plus fortes raisons. L'humanité se révolte contre un fouverain, qui prodigue le fang de ses plus fideles sujets, sans nécessité, ou fans raisons pressantes, qui expose fon peuple aux calamités de la guerre, lorfqu'il pourroit le faire jouir d'une paix glorieuse & salutaire. Que si à l'imprudence, au manque d'amour pour fon peuple, il joint l'injustice envers ccux qu'il attaque; de quel crime, ou plutôt, de quelle effroyable fuite de crimes ne se rend-il point coupable? Chargé de tous les maux qu'il attire à fes fujets, il est coupable encore de tous ceux qu'il porte chez un peuple

imocent: le fang verfê, les villes faccagées, les provinces ruinées; voilà fes forfaits. On ne tue pas un homme, on ne brûle pas une chaumiere, donț il ne foit responsable devant Dieu & compable à l'humanité. Les violences, les crimes, les défordres de route efcence des armés, foullurs la confecteure de la remes, foullur la confecteure de la premier auteur. Puisse ce foible tableau toucher les conducteurs des mations, & leur inspirer, dans les entreprifes guerrieres, une circonspection proportionnée à l'importanc du fujet!

Si les hommes étoient toujours raifonnables, ils ne combattroient que par les armes de la raifon : la iustice & l'équité naturelle scroient leur regle, ou leur juge. Les voies de la force sont une tritte & malheureuse reffource, contre ceux qui méprisent la justice & qui refusent d'écouter la raison. Mais enfin il faut bien venir à ce moyen, quand tout autre est inutile. Une nation juste & fage, un bon prince, n'y recourt qu'à l'extremité. Les raisons qui peuvent l'v déterminer font de deux fortes; les unes font voir qu'il est en droit de faire la guerre, qu'il en a un légitime fujet; on les appelle raisons justificatives : les autres font prifes de l'utilité & de la convenance: par elles on voit s'il convient au fouverain d'entreprendre la guerre; ce font des motifs.

Le droit d'ufer de force, ou de faire la guerre n'apparitient aux nations que pour leur défenfe & pour le maintien de leurs droits. Or fi quelqu'un attaque une nation ou viole fes droits parfaits; il lui fait nique. Dés -lors, & dès-lors feulement, cette nation est en droit de le repouffer & de le mettre à la raifon: elle a le droit encore de prévenir l'injuere, quand ells és m voir temacée. Difons donc en général, que le fondement, ou la caufe de toute genere juide ell Finipure, ou déja faite, ou dont onfe vois mennée. Les raisons justificatives de la geerre font voir que l'on a reçu uneinjure, ou qu'ou s'en voit afles mennée, pour être autorisé à la prévenir par les armes. Au reste, on voit bien qu'ils 'agit ici de la partie principale, qu'i fait la geerre, & non de ceux qui y preunent part, en qualité d'auxiliaires.

Lors donc qu'il s'agit de juger flune gerre di Julet, a l'haut voir le clui qui l'entreprend a véritablement reçu une é injure, ou s'il en elt réellement menacé. Et pour favoir ce que l'on doir regarder comme une injure, il faut connotire les droits proprement dits, les droits partiate d'une nation. Il en elt de bien des fortes, & en très-grand nombre 5 mais on peut les reporters tous aux chefs de la comme de l

Pai une conféquence immédiate de ce que nous venous d'établir, fi une nation prend les armes lorfqu'elle n'a reçu aucuue injure, & qu'elle n'en elt point menacée, elle fait une guerre injufte. Celui-là feul a droit de faire la guerre, a qui on u fait, ou on fe prépare à faire injure.

Nous déduicons encore du même principe le bur, ou la fin fégitime toute guerre qui est de venger, ou de prévenir l'injure. Venger lignific ioportiuivre la réparation de l'injure, s. felle est de nature à être réparée, ou une juste fastisfaction, s. le mai est irréparable ; c'ett encore, si le cas l'exige, punir l'ordineffur, dans la vue de pourvoir à notre surceiur, dans la vue de pour-voir à notre surceiur de l'arche de pour l'avenir. Le droit de surcei cons autorité à tout cela.

Nous pouvons donc marguer distinctement cette triple fin de la guerre légitime : 1°. Nous faire rendre tout ce qui nous appartient, ou ce qui nous est dù. 2º. Pourvoir à notre sureté pour la suite, en punissant l'aggresseur ou l'offenfeur. 3ª. Nous défendre, ou nous garantir d'injure, en repoussant une injuste violence. Les deux premiers points sont l'objet de la guerre offensive, le troisieme est celui de la guerre désensive. Camille sur le point d'attaquer les Gaulois, présente en peu de mots à ses foldats tous les sujets qui peuvent fonder, ou justifier la guerre: omnia que defendi , repetique & ulcifci fas fit. Tit. Liv. lib. V. cap. XLIX.

La nation, ou fon conducteur, n'ayant pas feulement à garder la julicite, dans toutes fes démarches, mais encore à les reglez contifamment fur le bien de l'Etat; il faut que des motifs honnètes & louables concourrent avec les raidons intificiatives, pour lui faire entreprendre la garerz. Ces rifons font voir que le fouverain ette en droit de prendre les armes de l'armet en de la compartie de la contra de la prudence, comme les raifons jutificatives appartiennent à la jutifica de la juti

J'appelle moitje bonutere Et louabler, eeux qui font pris du bien de l'Etat, du falut & du commun avantage des ci-toyens. Ilsne von point fans les raifons jultificatives; car il n'elt jamais véritablement avantageux de violer la juitice. Si une querre injufte enrichir l'Etat pour un tema, fiel le recule fes frontieres; elle le rend odieux aux autres nations, & l'exapole au danger d'en etre accable. Et puis, fontec toujours les riehelfss, & l'étendue des domaines, qui font le banur des Etats? On pourroit eller bien

des exemples; bornons-nous à celui dec Romains. La république romaine fie perdit par fes triomphes; par l'excès de fes conquiètes & de la puillance. Rome, la maitredé du monde, affervie à des tyrans, opprimée fous le gouvernement militaire, avoit fujet de déplorer les fuccès de fes armes, de regretter les tems heureux, où fa puillance ne s'étendoir pas au dehors de l'Italie, ecustimene où la domination étoit prefque renfermée dans l'enceinte de fes murailles.

Les motifs vicieux font tous ceux qui ne se rapportent point au bien de l'Etat, qui ne sont pas puiss dans cette source pure, mais suggérés par la violence des paissons. Tels sont l'orgueilleux desir de commander, l'ostenation de ses sorces, la soit des richeiles, l'avidité des conquites, la haine, la vengeance.

Tout le droit de la nation, & par conféquent du fouverain, vient du bien de l'Etat, & doit se mesurer sur cette regle. L'obligation d'avancer & de maintenir le vrai bien de la fociéié, de l'Etat, donne à la nation le droit de prendre les armes contre celui qui menace ou qui attaque ce bien précieux. Mais fi, lorfqu'on lui fait injure, la nation est portée à prendre les armes, non par la nécetfité de se procurer une juste réparation, mais par un motif vicieux; elle abuse de son droit : le vice du motif souille des armes, qui pouvoient être justes: la guerre ne se fait point pour le fujet légitime qu'on avoit de l'entreprendre, & ce fujet n'en est plus que le prétexte. Quant au souverain en particulier, au conducteur de la nation, de quel droit expose-t-il le falut de l'Etat, le fang & la fortune des citoyens, pour fatisfaire ses passions ? Le pouvoir fuprème ne lui est confié que pour le bien de la nation; il n'en doit faire ulage

ulage que dans cette unique vue; c'est le but prescrit à ses moindres démarches: & il sc portera à la plus importante, à la plus dangereuse, par des motifs étrangers ou contraires à cette grande fin! Rien n'est plus ordinaire cependant qu'un renversement de vues fi funcites; & il est remarquable, que, par cette raison, le judicieux Polybe appelle causes, aisias, Hiltor. lib. 3. cap. VI. de la guerre, les motifs qui portent à l'entreprendre, & prétextes, mes-Oaresc, les raifons justificatives, dont on s'autorife. C'est ainsi, dit-il, que la caufe de la guerre des Grecs contre les Perfes fut l'expérience qu'on avoit faite de leur foiblesse, & Philippe ou Alcxandre après lui, prit pour prétexte le desir de venger les injures, que la Grece avoit si souvent reques, & de pourvoir à fa fureté pour l'avenir.

Toutefois espérons mieux des nations & de leurs conducteurs. Il est de justes causes de guerre, de véritables raisons justificatives: & pourquoi ne se trouveroit-il pas des souverains, qui s'en autoriscnt sincerement, quand ils out d'ailleurs des motifs raifonnables de prendre les armes? Nous appellerons donc prétextes, les raisons que l'on donne pour justificatives, & qui n'en ont que l'apparence, ou qui sont même abfolument destituées de fondement. On peut encore appeller prétexter, des raisons vraies en elles-mêmes & fondées, mais qui n'étant point d'une affez grande importance pour faire entreprendre la guerre, ne sont miscs en avant que pour couvrir des vues ambitieuses, ou quelqu'autre motif vicieux. Telle étoit la plainte du czar Pierre I. de ce qu'on ne lui avoit pas rendu affez d'honneurs, à son paffage dans Riga. Je ne touche point ici à ses autres raifons pour déclarer la guerre à la Suéde. Tome VII.

Les précextes fout au moints un hommage, que les injuftes rendent à la juftire. Celui qui s'en couvre, témoigne encore quelque pudent. Il ne déclare pas ouvertenent la guerré a tont ce qu'il y a de facré dans la fociété humaine. Il avoue tacièment, que l'injuftice décidée mérite l'indignation de tous los hommes.

Celui qui entreprend une guerre, fur des motifs d'utilité feulement, fans raifons justificatives, agit sans aucun droit, & fa guerre est injuste. Et celui qui ayant en effet quelque fujet de prendre les armes, ne s'y porte cependant que par des vues intéreffées, ne peut être à la vérité accufé d'injustice ; mais il manifelte des dispositions vicienses: sa conduite est répréhensible, & souillée par le vice des motifs. La guerre est un fléau si terrible, que la justice seule, jointe à une espece de nécessité. peut l'autorifer, la rendre louable, ou au moins la mettre à couvert de tout reproche.

Les peuples toujours prèts à prendre les armes, des qu'ils efperent y trouver quelque avantage, font des injuftes, des ravisseurs : mais ccux qui semblent se nourrir des furcurs de la guerre, qui la portent de tous côtés fans raisons ni prétextes, & même sans autre motif que leur férocité, font des monstres, indignes du nom d'hommes. Ils doivent être regardés comme les ennemis du genre humain, de même que, dans la fociété civile, les affaffins & les incendiaires de profession ne sont pas sculement coupables envers les victimes particulieres de leur brigandage, mais encore envers l'Etat . dont ils font déclarés ennemis. Toutes les nations sont en droit de se réunir, pour châtier, & même pour exterminer ces peuples féroces. Tels étoient divers peuples Garmains, dont

parle Tacite; tels ces barbares, qui ont détruit l'empire Romain. Ils couferverent cette férocité, long-tems après leur convertion au chriftianilme. Tels ont été les Tures & d'autres Tartares, Cenghiskan, Timur-Bec, ou Tamerlan, fléaux de Dieu comme Attila, & qui failioient la guerre pour le plaiûr de la faire. Tels font dans les fiecles polis de chez les nations les mieux civilifiers, ces prétendus héros, pour qui les combats n'ont que des charmes, qui font la guerre par goût, & non point par amour pour la patrie.

La guerre défensive est juste, quand elle se fait contre un injuste aggresseur. Cela n'a pas besoin de preuve. La défense de soi-même contre une injuste violence, n'est pas seulement un droit, c'est un devoir pour une nation, & l'un de ses devoirs les plus sacrés. Mais si l'ennemi qui fait une guerre offensive a la justice de son côté, on n'est point en droit de lui opposer la force, & la défensive alors est injuste. Car cet ennemi ne fait qu'user de son droit : il a pris les armes, pour se procurer une justice qu'on lui refusoit; & c'est une injustice que de réfister à celui qui use de son droit.

La feule chose qui reste à faire en pareil cas, c'est d'obfiri à celui qui atraque une juste statisfaction. S'il ne veut pas s'en contenter, on a l'avantage d'avoir mis le bon droit de son côte; às l'ou oppose désormais de justes armes à ses hostilités, devenues injustes, parce qu'elles n'ont plus de sondement.

Les Samnites, poufés par l'ambition de leurs chefs, avoient ravagé les tertes des alliés de Rome. Revenus de leur égarement, ils offirient la réparation du dommage, & toute forte de faitsfaction railonnable; mais leurs foumissions ne purent appaiser les Romains: fur quoi Cajus Pontius; genéral des Samuites, dit à fon peuple: "puifque les Roxuains veulent abfolument la guerre, elle devient julte » pour nous par nécefite; les armes "lont jultes & faiute, pour ceux à qui » on ne laiffe d'autre reflource que les » armes: " juftum eff bellum; quibs meceffarium; s'é pia arma, quibs meceffarium; s'é pia arma, quibs multa nifi in armis relinquitur fpes, Tit. Liv. ht. Xx. init.

Pour juger de la justice d'une suerre offensive, il faut d'abord considérer la nature du fujet qui fait prendre les armes. On doit être bien affuré de fon droit, pour le faire valoir d'une maniere fi terrible. S'il est donc question d'une chose évidemment juste, comme de recouvrer fon bien, de faire valoir un droit certain & incontestable, d'obtenir une juste satisfaction pour une injure manifeste; & si on ne peut obtenir justice autrement que par la force des ormes; la guerre offensive est permise. Deux choses sont donc nécessaires pour la rendre juste. 1°. Un droit à faire valoir; c'est-à-dire, que l'on soit fondéà exiger quelque chose d'une nation. 2% Que l'on ne puisse l'obtenir autrement que par les armes. La néceifité seule autorife à user de force. C'est un moven dangereux & funcite. La nature, mere commune des hommes, ne le permet qu'à l'extremité, & au défaut de toutautre. C'est faire injure à une nation. que d'employer contr'elle la violence, avant que de savoir si elle est disposée à rendre justice, ou à la refuser. Ceux qui, fans tenter les voies pacifiques, courent aux armes pour le moindre fuiet. montrent affez, que les raifons justificatives ne sont dans leur bouche que des prétextes : ils faififent avidement l'occation de se livrer à leurs passions, de servir leur ambition, fous quelque coulcur de droit.

Dans une cause douteuse, là où il s'agit de droits incertains, obscurs, litigieux, tout ce que l'on peut exiger raisonnablement, c'est que la question foit discutée, & s'il n'est pas possible de la mettre en évidence, que le différend foit terminé par une transaction équitable. Si donc l'une des parties se refuse à ces movens d'accommodement. l'autre sera en droit de prendre les armes, pour la forcer à une transaction. Et il faut bien remarquer, que la guerre ne décide pas la question; la victoire contraint seulement le vaincu à donner les mains au traité qui termine le différend. C'est une erreur non moins absurde que funeste, de dire, que la guerre doit décider les controverses entre ccux qui, comme les nations, ne reconnoissent point de juge. La victoire fuit d'ordinaire la force & la prudence, plutôt que le bon droit. Ce feroit une mauvaisc regle de décision. Mais c'est un moyen efficace, pour contraindre celui qui se refuse aux voies de justice; & il devient juste dans les mains du prince, qui l'employe à propos & pour un sujet légitime.

La guerre ne peut être juste des deux côtés. L'un s'attribue un droit. l'autre le lui conteste; l'un se plaint d'une injure, l'autre nie de l'avoir faite. Ce font deux personnes qui disputent fur la vérité d'une proposition : il est impossible que les deux sentimens contraires foient vrais en même tems.

Cependant il peut arriver que les contendans foient l'un & l'autre dans la bonne foi : & dans une cause douteufe, il est encore incertain de quel côté se trouve le droit. Puis donc que les nations font égales & indépendantes, v. EGALITÉ DES NATIONS. & ne peuvent s'ériger en juges les unes des autres; il s'enfuit que dans toute cause susceptible de doute, les armes des deux parties qui se font la guerre, doivent paffer également pour légitimes, au moins quant aux effets extérieurs, & jusqu'à ce que la cause soit décidée. Cela n'empêche point que les autres nations n'en puissent porter leur jugement pour elles-mêmes . pour savoir ce qu'elles ont à faire, & affifter celle qui leur paroitra fondée. Cet effet de l'indépendance des nations n'empêche point non plus que l'auteur d'une guerre injuste ne soit très-coupable. Mais s'il agit par les fuites d'une ignorance, ou d'une erreur invincible, l'injustice de ses armes ne peut lui être

imputée.

Quand la guerre offensive a pour objet de punir une nation, elle doit être fondée, comme toute autre guerre, fur le droit & la nécessité. 1°. Sur le droit : il faut que l'on ait véritablement reçu une injure : l'injure seule étant une juste cause de la guerre : on est en droit d'en poursuivre la réparation; ou si elle est irréparable de sa nature, ce qui est le cas de punir, on est autorise à pourvoir à sa propre sureté. & même à celle de toutes les nations, en infligeant à l'offenseur une peine capable de le corriger & de servir d'exemple. 2°. La néceifité doit justifier une pareille guerre ; c'est-à-dire, que pour être légitime, il faut qu'elle se trouve l'unique moven d'obtenir une juste satisfaction, laquelle emporte une sureté raisonnable pour l'avenir. Si cette satisfaction complette est offerte, ou si on peut l'obtenir sans guerre; l'injure est effacée, & le droit de sureté n'autorise plus à en poursuivre la vengeance.

La nation coupable doit se soumettre à une peine qu'elle a méritée, & la souffrir en forme de satisfaction. Mais elle n'est pas obligée de se livrer à la

discrétion d'un ennemi irrité. Lors donc qu'elle se voit attaquée, elle doit offiri fatisfaction, demander ce qu'on exige d'elle en sorme de poine; & si on ne veut pas s'expliquer, ou si on prétend lui imposer une peine trop dure, elle est en droit de résister, sa défense devient légitime.

Au refte, i left manifefte que l'offendé feul a droit de punir des prefonnes indépendantes. Nous ne parlerons point 
id d'erreur diagreufe, ou de l'extravagant prétexte de ceux qui s'ample 
gent le droit de châtier une nation indépendante, pour des fautes qui ne sintéreffent pour des fautes qui ne sintéreffent pour des fautes qui ne sintéreffent pour les fautes qui ne sintéreffent pour le puis de fautes qui ne formation de 
fochargent de panir la dépravation des 
meurs, ou Pirréligion d'un peuple qui 
n'eft pas commis à leurs foins. v. CONSCENCE, libérati de.

Il se présente ici une question célebre & de la plus grande importance. On demande, si l'accroissement d'une puissance voisine, par laquelle on craint d'etre un jour opprimé, est une raison fuffisante de lui faire la guerre; si l'on peut, avec justice, prendre les armes pour s'opposer à son aggrandissement, ou pour l'affoiblir, dans la feule vue de le garantir des dangers, dont une puissance démésurée menace presque toujours les foibles? La question n'est pas un problème, pour la plupart des politiques; elle est plus embarrassante pour ceux qui veulent allier constamment la justice à la prudence.

D'un côté, l'Etat qui accroît fa puiffance par tous les ressorts d'un bon gonvernement, ne fait rien que de louable; il remplit ses devoirs envers soi même, & ne bletle point ceux qui le lient envers autrui. Le souverain qui, par héritage, par une élection libre, ou par quelqu'autre voie juste & honnête, unit à ses Etats de nouvelles provinces, des royaumes entiers, use de ses droits, & ne fait tort à perfonne. Comment feroit il donc permis d'attaquer une puissance, qui s'aggrandit par des movens légitimes ? Il faut avoir recu une injure, ou en être visiblement menacé, pour être autorise à prendre les armes, pour avoir un juste fujet de guerre. D'un autre côté, une funeste & constante expérience ne montre que trop, que les puissances prédominantes ne manquent guere de molester leurs voisins, de les opprimer, de les fubjuguer même entierement, dès qu'elles en trouvent l'occafion, & qu'elles peuvent le faire impunément. L'Europe se vit sur le point de tomber dans les fers, pour ne s'ètre pas opposée de bonne heure à la fortune de Charles - Quint. Faudrat-il attendre le danger, laisser grossir l'orage, qu'on pourroit dissiper dans fes commencemens; fouffrir l'aggrandissement d'un voisin, & attendre paifiblement qu'il se dispose à nous donner des fers? Sera-t-il tems de le défendre, quand on n'en aura plus les movens? La prudence est un devoir pour tous les hommes, & très-particulierement pour les conducteurs des nations, chargés de veiller au falut de tout un peuple. Esfayons de résoudre cette grande question, conformément aux principes facrés du droit de la nature & des gens. On verra qu'ils ne menent point à d'imbécilles scrupules, & qu'il est tonjours vrai de dire; que la justice est inséparable de la faine politique.

Et d'abord, observons que la prudence, qui est sans doute une vertubien nécessaire aux souverains, ne peut jamais conseiller l'usage des moyens illégitimes, pour une fin juste & louable. Qu'on n'oppose point ici le salut du peuple, loi suprême de l'Etat; car ce falut même du peuple, le falut commun des nations, proferit l'ufage des moyens contraires à la justice & a l'honneteté. Pourquoi certains movens sontils illégitimes? Si l'on y regarde de près, si l'on remonte jusqu'aux premiers principes, on verra que c'est précifément parce que leur introduction feroit pernicipuse à la société humaine, funeste à toutes les nations. C'est donc pour l'intérêt & le falut même des nations, que l'on doit tenir comme une maxime facrée, que la fin ne légitime pas les moyens. Et puisque la guerre n'est permise que pour venger une injure reçue, ou pour se garantir de celle dont on est menacé; c'est une loi facrée du droit des gens, que l'aceroiffement de puissance ne peut seul & par lui-même donner à qui que ce foit le droit de prendre les armes, pour s'v oppofer.

On n'a point recu d'injure de cette puissance; la quellion le suppose; il faudroit donc être fondé à s'en croire menacé, pour courir légitimement aux armes. Or Ja puissance seule ne menace pas d'injure; il faut que la volonté y foit jointe. Il est malheureux pour le genre humain, que l'on puisse touiours supposer la volonté d'opprimer, la ou se trouve le pouvoir d'opprimer impunément. Mais ces deux chofes ne sont pas nécessairement inféparables: & tout le droit que donne leur union ordinaire, ou fréquente. c'est de prendre les premieres apparences pour un indice suffisant. Des qu'un Etat a donné des marques d'injulliée, d'avidité, d'orgueil, d'ambition, d'un desir impérieux de faire la loi ; c'est un voisin suspect, dont on doit se garder : on peut le prendre au mo-

ment où il est sur le point de recevoir un accroissement formidable de puissance, lui demander des faretés; & s'il hésite à les donner, prévenir ses desseins par la force des armes. Les intérèts des nations font d'une toute autre importance, que ceux des particuliers; le fouverain ne peut y veiller mollement, ou facrifier ses défiances, par grandeur d'ame & par générolité. Il y va de tout pour une nation, qui a un voisin également puissant & ambitieux. Puisque les hommes sont réduits à se gouverner le plus souvent sur les probabilités; ces probabilités méritent leur attention, à proportion de l'importance du sujet; & pour me servir d'une expression de géométrie, on est fondé à aller au-devant d'un danger, enraison composée du degré d'apparence-& de la grandeur du mal dont on est menacé. S'il est question d'un mal sunportable, d'une perte légere, il ne faut rien précipiter; il n'y a pas un grandpéril à attendre, pour s'en garder, la certitude qu'on en est menacé. Maiss'agit-il du falut de l'Etat? La prévoyance ne peut s'étendre trop loin. 'Attendra-t-on, pour détourner fa ruine, qu'elle foit devenue inévitable? Si l'on en croit si aisément les apparences , c'elt la faute de ce voifin , quia laissé échapper divers indices de sonambition. Que Charles II. roi d'Espagne, au lieu d'appeller à fa fucceifionle duc d'Anjou, eut nommé pour fonhéritier Louis XIV. lui - même; fouffrir tranquillement l'union de la monarchie d'Espagne à celle de France ,c'eut été, suivant toutes les regles de la prévoyance humaine, livrer l'Europe entiere à la fervitude, ou la mettre au moins dans l'état le plus critique. Mais quoi! si deux nations indépendantes jugent à propos de s'unir »

pour ne former déformais qu'un même empire, ne font-elles pas en droit de le faire? Qui sera fondé à s'y oppofer ? Je réponds , qu'elles font en droit de s'unir, pourvu que ce ne soit point dans des vues préjudiciables aux autres. Or si chacune de ces deux nations est en état de se gouverner & de se soutenir par elle-même, de se garantir d'insulte & d'oppression, on préfume avec raifon qu'elles ne s'uniffent en un même Etat, que dans la vue de dominer fur leurs voisins. Et dans les occasions où il est impossible, ou trop dangereux d'attendre une entiere certitude, on peut justement agir sur une présomption raisonnable. Si un inconnu me couche en joue au milieu d'un bois, je ne suis pas encore certain qu'il veuille me tuer ; lui laisseraije le tems de tirer pour m'affurer de son desfein? Est-il un casuiste raisonnable qui me refuse le droit de le prévenir? Mais la présomption devient presqu'équivalente à une certitude. si le prince qui va s'élever à une puissance énorme, a déja donné des preuves de hauteur & d'une ambition saus bornes. Dans la supposition que nous venons de faire, qui eût ofé conseiller aux puissances de l'Europe de laisser prendre à Louis XIV, un accroissement de forces fi redoutables. Trop certaines de l'usage qu'il en auroit fait, elles s'y seroient opposées de concert; & leur fureté les y autorifoit. Dire qu'elles devoient lui laisser le tems d'affermir sa domination sur l'Espagne, de consolider l'union des deux monarchies. & dans la crainte de lui faire injustice, attendre tranquillement qu'il les accablat; ne seroit-ce pas interdire aux hommes le droit de le gouverner suivant les regles de la prudence, de fuivre la probabilité, & leur ôter la li-

berté de pourvoir à leur falut, tant qu'elles n'auront pas une démonstration mathématique qu'il est en danger? On precheroit vainement une pareille doctrine. Les principaux fouverains de l'Europe, que le ministere de Louvois avoit accoutumés à redouter les forces & les vues de Louis XIV. porterent la défiance jufuu'à ne pas vouloir fouffrir qu'un prince de la maifon de France s'ailit fur le trône d'Efpagne, quoiqu'il y fût appellé par la nation, qui approuvoit le testament de son dernier roi. Il y monta malgré les efforts de ceux qui craignoient tant fon élévation ; & les fuites ont fait voir que leur politique étoit trop ombrageufe.

Il est plus aise encore de prouver, que si cette puissance formidable laisse percer des dispositions injustes & ambiticules, par la moindre injustice qu'elle fera à une autre, toutes les nations peuvent profiter de l'occasion, & en le joignant à l'offense, réunir leurs forces, pour réduire l'ambitieux, & pour le mettre hors d'état d'opprimer si facilement ses voisins, ou de les faire trembler continuellement devant lui. Car l'injure donne le droit de pourvoir à sa sureté pour l'avenir, en ôtant à l'injustice les movens de nuire; & il est permis, il est même louable, d'affifter ceux qui sont opprimés, ou injustement attaqués. Voilà de quoi mettre les politiques à l'aise, & leur ôter tout sujet de craindre, que se piquer ici d'une exacte justice, ce ne fut courir à l'esclavage. Il est peut-être sans exemple, qu'un Etat recoive quelque notable accroissement de puissance, fans donner à d'autres de justes sujets de plainte. Que toutes les nations soient attentives à le réprimer; & elles n'auront rien à craindre de sa part. L'empereur Charles-Quint saisit le prétexte de la religion, pour opprimer les princes de l'empire, & les foumettre à son autorité absolue. Si profitant de sa victoire sur l'électeur de Saxe, il fût venu à bout de ce grand dessein, la liberté de l'Europe étoit en danger. C'étoit donc avec raison que la France atlistoit les protestans d'Allemagne; la justice le lui permettoit, & elle v étoit appellée par le soin de son propre salut. Lorsque le même prince s'empara du duché de Milan, les souverains de l'Europe devoient aider à la France à le lui difputer, & 'profiter de l'occasion, pour réduire sa puissance à de justes bornes. S'ils se sussent habilement prévalus des justes sujets qu'il ne tarda pas à leur donner de se liguer contre lui, ils n'auroient pas tremblé dans la fuite pour leur liberté.

Mais suppose que cet Etat puissant, par une conduite également juste & circonspecte, ne donne aucune prise sur lui; verra-t-on scs progrès d'un œil indifférent? & tranquilles spectateurs des rapides accroissemens de ses forces, se livrera-t-on imprudemment aux deffeins qu'elles pourront lui inspirer? Non, fans doute. L'imprudente nonchalance ne feroit pas pardonnable, dans une matiere de si grande importance. L'exemple des Romains est une bonne leçon à tous les fouverains. Si les plus puissans de ces tems-là se suffent concertés pour veiller fur les entreprises de Rome, pour mettre des bornes à ses progrès; ils ne seroient pas tombés fucceifivement dans la fervitude. Mais la force des armes n'est pas le seul moyen de se mettre en garde contre une puissance formidable. Il en cft de plus doux, & qui font toujours légitimes. Le plus efficace cst la confédération des autres souverains moins puissans, lesquels, par la réunion de leurs forces, se mettent en état de balancer la puissance qui leur fait ombrage. Qu'ils soient sideles & fermes dans leur union fera la sureté d'un chacun.

Il leur est permis ennore de se favorifer muruellement, à l'exclusion de celui qu'ils redoutent; & par les avantages de toute espece, mais fur-tout dans le commerce, qu'ils feront réciproquement aux lijets des alliés, & qu'ils refuseront à ceux de cette dangecuse puissance, ils sugmenteront leurs furces, en diminuant les siennes, sons qu'elle sit lijet de se plainder; puisque chacun dispose librement de ses inveurs.

L'Europe fait un système politique, un corps, où tout est lié par des relations & les divers intérets des nations. qui habitent cette partie du monde. Cen'elt plus, comme autrefois, un amas confus de pieces isolées, dont chacune se crovoit peu intéressée au fort des autres, & sc mettoit rarement en peine de ce qui ne la touchoit pas immédiatement. L'attention continuelle des fouverains à tout ce qui se passe, les ministres toujours résidens, les négociations perpétuelles font de l'Europe moderne une espece de république, dont les membres indépendans, mais liés par l'intérêt commun, se réunissent pour v maintenir l'ordre & la liberté. C'est ce qui a donné naissance à cette sameuse idéc de la balance politique, ou de l'équilibre du pouvoir. On entend parlà une disposition des choses, au moven: de laquelle aucune puillance ne se trouve en état de prédominer absolument ... & de faire la loi aux autres.

Le plus für moyen de conserver cet équilibre seroit, de faire qu'aucune: puissance ne surpassat de beaucoup les autres, que toutes, ou au moins la meilleure partie, fuffeut à peu-près égales en forces. On a stribué cette vue à l'Iteni IV. Mais elle u'êut pu fe réalifer fans injultice & fans violence. Et puis, cette égalité une fois établie, comment la maintenir toujours par des moyens légitimes? Le commerce, l'indutirie, les vertus militaires, la feront biento disparolitre. Le droit d'héritabient défendans, établi avec nat d'abfurités pour les fouverainerés, mais établi enfin, bouleverfera votre fyf. tème.

Il est plus simple, plus aise & plus uste, de recourir au moyen dont nous venons de parler, de former des confédérations, pour faire tète au plus puissant, & l'empècher de donner la loi. C'eft ce que font aujourd'hui les fouverains de l'Europe. Ils considerent les deux principales puissances qui, parlà même font naturellement rivales, comme destinées à se contenir réciproquement, & ils se joignent à la plus foible, comme autant de poids, que l'on jette dans le bassin le moins chargé, pour le tenir en équilibre avec l'autre. La maison d'Autriche a longtems été la puissance prévalente : c'est aujourd'hui le tour de la France. L'Angleterre, dont les richesses & les flottes respectables ont une très-grande influence, fans allarmer aucun Etat pour sa liberté, parce que cette puissance paroit guérie de l'esprit de conquête ; l'Angleterre . dis-je, a la gloire de tenir en ses mains la balance politique. Elle est attentive à la conserver en équilibre. Politique très-fage & très-juste en elle-même, & qui fera à jamais louable, tant qu'elle ne s'aidera que d'alliances, de confédérations, ou d'autres moyens également légitimes.

Les confédérations scroient un moven fur de conferver l'équilibre, & de maintenir ainsi la liberté des nations, si tous les fouverains étoient constamment éclairés fur leurs véritables intérêts, & s'ils mefuroient toutes leurs démarches fur le bien de l'Etat. Mais les grandes puissances ne réussifient que trop à se faire des partifans & des alliés, aveuglément livrés à leurs vues. Eblouis par l'éclat d'un avantage préfent, féduits par leur avarice, trompés par des ministres infideles, combien de princes fe font les instrumens d'une puisfance, qui les engloutira quelque jour, eux & leurs successeurs? Le plus sur est donc d'affoiblir celui qui rompt l'équilibre, austi-tôt qu'on en trouve l'occasion favorable, & qu'on peut le faire avec justice; ou d'empêcher par toutes fortes de moyens honnètes, qu'il ne s'éleve à un degré de puissance trop formidable. Pour cet effet, toutes les nations doivent être fur-tout attentives à ne point fouffrir qu'il s'agrandisse par la voie des armes : & elles peuvent toujours le faire avec justice. Car si ce prince fait une guerre injuste, chacun est en droit de secourir l'opprimé. Que s'il fait une guerre juste, les nations neutres peuvent s'entremettre de l'accommodement, engager le foible à offrir une juste satisfaction, des conditions raifonnables, & ne point permettre qu'il foit subjugué. Dès que l'on offre des conditions équitables à celui qui fait la guerre la plus juste, il a tout ce qu'il peut prétendre. La iustice de fa caufe, comme nous le verrous plus bas, ne lui donne jamais le droit de subjuguer son ennemi, si ce n'est quand cette extrêmité devient nécessaire à sa sureté, ou quand il n'a pas d'autre moyen que de s'indemnifer du tort qui lui a été fait. Or ce n'est

point

point ici le cas ; les nations intervenantes pouvant lui faire trouver d'une autre maniere, & sa sureté, & un juste déclommagement.

Enfin il n'est pas douteux que si cette puissance formidable médite certainement des desseins d'oppression & de conquête, si elle trahit ses vues par fes préparatifs, ou par d'autres démarches, les autres sont en droit de la prévenir, & fi le fort des armes leur est favorable, de profiter d'une heureuse occasion , pour afforblir & réduire une puissance trop contraire à l'équilibre, & rédoutable à la liberté commune.

Ce droit des nations est plus évident encore contre un fouverain qui, toujours pret à courir aux armes, sans raifons & fans prétextes plaufibles, trouble continuellement la tranquillité publique.

Ceci nous conduit à une question particuliere, qui a beaucoup de rapport à la précédente. Quand un voifin, au milieu d'une paix profonde, construit des forteresses sur notre frontiere. équippe une flotte, augmente ses troupes, assemble une armée puissante, remplit ses magafins; en un mot, quand il fait des préparatifs de guerre, nous estil permis de l'attaquer pour prévenir le danger, dont nous nous croyons menacés? La réponse dépend beaucoup des mœurs, du caractere de ce voifin. Il faut le faire expliquer, lui demander la raison de ces préparatifs. C'est ainsi qu'on en use en Europe. Et si fa foi est justement suspecte, on peut lui demander des suretés. Le refus feroit un indice suffisant de mauvais destuellement aucun démèlé avec lui, pour- rit. Heureuse l'Angleterre! fa situation

quoi ne demeurerions - nous pas tranquilles fur sa parole, en prenant seulement les précautions, que la prudence rend indispensables? Nous ne devons point, fans fujet, le préfumer capable de se couvrir d'infanie en ajoùtant la perfidie à la violence. Tant qu'il n'a pas rendu la foi suspecte, nous ne fommes point en droit d'exiger de lui d'autre fureté.

Cependant il est vrai que si un sonverain demeure puitfamment armé en pleine paix, ses voisins ne peuvent s'endormir entierement sur sa parole: la prudence les oblige à se tenir sur leurs gardes. Et quand ils seroient abfolument certains de la bonne foi de ce prince, il peut survenir des différends qu'on ne prévoit pas : lui laifferont-ils l'avantage d'avoir alors des troupes nombreules & bien disciplinées, auxquelles ils n'auront à opposer que de nouvelles levées? Non . faus doute; ce seroit se livrer presqu'à fa discrétion. Les voilà donc contraints de l'imiter, d'entretenir comme lui une grande armée. Et quelle charge pour un Etat! Autrefois, & fans remonter plus haut que le fiecle dernier, on ne manquoit guere de stipuler dans les traités de paix, que l'on désarmeroit de part & d'autre, qu'on licencieroit les troupes. Si en pleine paix, un prince vouloit en entretenir un grand nombre fur pied, fes voifins prenoient leurs mesures, formoient des ligues contre lui, & l'obligeoient à désarmer. Pourquoi cette coutume falutaire ne s'est-elle pas confervée? Ces armées nombreules, entrefeins, & une juste raison de les pré- tenues en tout tems, privent la terre venir. Mais f ce souverain n'a jamais de ses eultivateurs, arrêtent la popudonné des marques d'une lache perfi- lation , & ne peuvent servir qu'à opdie , & fur-tout fi nous n'avons ac- primer la liberté du peuple qui les nour-

Pр

la dispense d'entretenir à grands frais les instrumens du despotsime. Heureux les Suisses! si continuant à exercer foigneusement leurs milices, ils se maintiennent en état de repouffer les ennemis du dchors, sans nourrir dans l'oisiveté des soldats, qui pourroient un jour opprimer la liberté du pcuple, & menacer même l'autorité légitime du fouverain. Les légions Romaines en fournissent un grand exemple. Cette heureuse méthode d'une république libre, l'usage de former tous les citovens au métier de la guerre, rend l'Etat respectable au dehors, sans le charger d'un vice intérieur. Elle eût été par-tout initée, si par-tout on se fût proposé pour unique vue le bien public. En voila affez fur les principes généraux, par lesquels on peut juger de la justice d'une guerre. Ccux qui posséderont bien les principes, & qui auront de juites idées des divers droits des nations, appliqueront aifément les regles aux cas particuliers.

Guerre ininfe. Tout le droit de colui qui fait la guerre vient de la juftice de fa caufe. v. DROIT de guerre, CON-QUÉTE. L'injufte qui l'artaque ou le menace, qui lui relufe ce qui lui appartient, en un mot, qui lui fait injure, le met dans la nécellité de fe délendre, ou de fe faire juftice les srmes à la main: il Tautorife à cous les actes d'hoditiré nécediares pour fe procureque par les armes fais fige the gritten, n'à donc abfolument aucun droit; toutes les hoditirés qu'il commet font faiuftes.

Il est chargé de tous les maux, de toutes les horreurs de la guerre: le fang versé, la désolation des familles, les rapines, les violences, les ravages, les incendies, font fes œuvres & fes crimes. Coupable envers l'ennesni qu'il attaque, qu'il opprime, qu'il maffacre fans fujet; coupable envers fon pcuple qu'il entraine dans l'injustice qu'il expole fans nécetfité, fans raifon; envers ceux de fes fujets que la guerre accable ou met en foutfrance, qui y perdent la vie , les biens ou la fanté; coupable cutin envers le genre humain entier . dont il trouble le repos, & auquel il donne un pernicieux exemple. Oucl effrayant tableau de miscres & de crimes! quel compte à rendre au Roi des rois, au Pere commun des hommes! Puiste cette légere esquiste frapper les veux des conducteurs des nations, des princes & dc leurs ministres! Pourquoi n'en attendrions nous pas quelque fruit? Les grands auroient-ils perdu tout sentiment d'honneur, d'humanité, de devoir & de religion? Et si notre foible voix pouvoit, dans toute la suite des fiecles , prévenir feulement une guerre, quelle récompense plus glorieuse de nos veilles & de notre travail?

Celui qui fait injure est tenu à la réparation du dommage, ou à une julle faitsfaction, si le mai est irréparable, & même à la peiue, si la peine est nécessaire pour l'exemple, pour la sureté de l'offense, se pour celle de la société humaine. C'est le cas du prince auteur d'une guerre injuste. Il doit restituer tout ce qu'il a pris ; renvoyer à s'es frais les prisonniers; il doit dédommager l'emnem des maux qu'il lui a fait relever les familles désolées; réparer, s'il étoit possible, la perte d'un pere, d'un fils, d'un étoux.

Mais comment réparement de maux? plusieurs sont irréparables de leur nature. Et quant à ceux qui peuvent être compensés par un équivalent, où puifora le guerrier injuste pour racheter fes violences? Les biens particuliers du prince n'y pourroient fuffire. Donnera-t il ceux de ses sujets? Ils ne lui appartiennent pas. Sacrifiera-t-il les terres de la nation, une partie de l'Etat? Mais l'Etat n'est pas son patrimoine, v. ETAT, Polit.; il ne peut en difposer à son gré. Et bien que la nation foit tenue, jufqu'à un certain point . des faits de son conducteur; outre qu'il seroit injuste de la punir directement pour des fautes dont elle n'est pas coupable; si elle est tenue des faits du fouverain, c'est seulement envers les autres nations qui ont leur recours contr'elle; le fouverain ne peut lui renvover la peine de ses injustices, ni la dépouiller pour les réparer. Et quand il le pourroit, sera-t-il lavé du tout, & pur dans sa conscience? Aequitté envers l'ennemi, le fera t-il auprès de fon peuple? C'est une étrangé justice que celle d'un homme qui répare ses torts aux dépens d'un tiers; il ne fait que changer l'objet de son injustice. Pefez toutes ees choses, ô conducteurs des nations! & quand vous aurez vu elairement qu'une guerre injuste vous entraine dans une multitude d'iniquités dont la réputation est au-dessus de toute votre puissance, peut-ètre serez-vous moins prompts à l'entreprendre.

La réfliution des conquètes, des prifonniers & des effets qui peuvent fe retrouver en nature, ne fouffre point de difficulté, quand l'highties de la guerre ell reconnue. La nation en corps & les particuliers connoiffant l'injuttlee de leur posfeisson, doivent se desfiaifr & reflituer tout ee qui, est mal nequis. Mais quant à la réparation du dommage, les gens de guerre, généraux, officiers & foldats, sont-ils obligés en confcience à réparer des manz qu'ils ont

faits, non par leur volonté propre, mais comme des instrumens dans la main du fouverain? Je fuis furpris que le judieieux Grotius prenne fans distinction l'affirmative. Voyez Droit de la guerre & de la paix, liv. III. ch. x. Cette décition ne peut se soutenir que dans le cas d'une guerre si manifestement & si indubitablement injuste, qu'on ne puisfe y supposer ancune raison d'Etat seerete & capable de la justifier; cas prefqu'impossible en politique. Dans toutes les occasions susceptibles de doute, la nation entiere, les particuliers, & fingulierement les gens de guerre, doivent s'en rapporter à ceux qui gouvernent, au fouverain. Ils y font obligés par les principes effentiels de la fociété politique, du gouvernement. Où en feroit-on, si à chaque démarche du fouverain, les sujets pouvoient peser la justice des raisons; s'ils pouvoient refuser de marcher pour une guerre qui ne leur paroîtroit pas juste? Souvent même la prudence ne permet pas au fouverain de publier toutes ses raisons. Le devoir des fujets est de les présumer justes & sages , tant que l'évidence pleine & absolue ne leur dit pas le contraire. Lors donc que, dans cet esprit, ils ont prêté leurs bras pour une guerre qui se trouve ensuite injuste, le souverain feul est coupable; lui seul est tenu à réparer ses torts. Les sujets, & en particulier les gens de guerre, sont innocens; ils n'ont agi que par une obéissance nécessaire : ils doivent seulement vuider leurs mains de ce qu'ils ont acquis dans une pareille guerre, parce qu'ils le posséderoient sans titre légitime. C'est-là , je crois , le fentiment presqu'unanime des gens de bien, la facon de penfer des guerriers les plus remplis d'honneur & de probité. Leur cas oft ici celui de tous coux qui font 300

les minitres des ordres fouverains. Le gouvernement devieut impossible, si chacun de se ministres veut peler & connoitre à fond la justice des commandemens, avant que de les exécuter. Mais s'ils doivent, pour le s'aut de l'Ecta, présumer justes se ordres du souverain, ils n'en font pas respenfables.

Tout ce que nous venons de dire, est une conséquence évidente des vrais principes, des regles éternelles de la inflice : ce font les dispositions de cette loi facrée, que la nature ou fon divin Auteur, impose aux nations. Celui-là feul est en droit de faire la guerre; celui-là feul peut attaquer fon ennemi, lui ôter la vic , lui enlever ses biens & ses possessions, à qui la justice & la nécessité ont mis les armes à la main. Telle est la décision du droit des gens nécesfaire, ou de la loi naturelle, à l'observation de laquelle les nations font étroitement obligées: v. DROIT des gens: c'est la regle inviolable que chacune doit fuivre en fa conscience. Mais comment faire valoir cette regle dans les démelés des peuples & des fouverains qui vivent cusemble dans l'état de nature? Ils ne reconnoissent point de supérieur : qui jugera entr'eux , pour marquer à chaeun ses droits & ses obligations; pour dire à celui-ci, vous avez droit de prendre les armes, d'affaillir votre ennemi, de le reduire par la force; & à celui-là, vous ne pouvez commettre que d'injustes hostilités; vos victoires font des meurtres, vos conquètes des rapines & des brigandages? Il appartient à tout Etat libre & fouverain de juger en fa confeience de ce que fes devoirs exigent de lui, de ce qu'il peut ou ne peut pas faire avec justice. P. NATION. Si les autres entreprennent de le juger, ils donnent atteinte à sa

liberté, ils le bleffent dans ses droits les plus précieux ; v. EGALITÉ des nations: & puis chacun tirant la justice de son côté, s'attribuera tous les droits de la guerre, & prétendra que son ennemi n'en a aucun ; que ses holtilités font autant de brigandages, autant d'infractions au droit des gens, dignes d'étre punies par toutes les nations. La décision du droit, de la controverse, n'en fera pas plus avancée, & la querelle en deviendra plus cruelle, plus funeste dans ses effets, plus difficile à terminer. Ce n'est pas tout encore ; les nations neutres elles-memes feront entrainées dans la difficulté, impliquées dans la querelle. Si une guerre injuste ne peut opérer aucun effet de droit parmi les hommes, tant qu'un juge reconnu, & il n'y en a point entre les nations, n'aura pas définitivement prononcé fur la justice des armes, on ne pourra acquérir avec fureté aucune des chofes prifes en guerre; elles demeureront toujours sujettes a la révendication, comme les effets enlevés par des brigands.

Laiffons donc la rigueur du droit naturel & nécessaire à la conscience des fouverains; il ne leur est sans doute jamais permis de s'en écarter. Mais par rapport aux effets extérieurs du droit parmi les hommes, il faut nécessairement recourir à des regles d'une application plus fure & plus aifée; & cela pour le salut même & l'avantage de la grande fociété du genre humain. Ces regles font celles du droit des gens volontaire. v. DROIT des gens. La loi naturelle, qui veille au plus grand bien de la fociété humaine, qui protege la liberté de chaque nation, & qui veut que les affaires des souverains puissent avoir une issue. que leurs querelles se terminent & tendent à une prompte fin; cette loi, dis-

je, recommande l'observation du droit des gens volontaire, pour l'avantage commun des nations, tout comme elle approuve les changemens que le droit civil fait aux regles du droit naturel, dans la vue de les rendre plus convenables à l'état de la société politique, d'une application plus aifee & plus fure. Appliquons donc au fujet particulier de la guerre, l'observation générale que nous avons faite ci-deffus. Une nation, un fouverain, duand il délibere fur le parti qu'il a à prendre pour fatisfaire à son devoir, ne doit jamais perdre de vue le droit nécessaire, toujours obligatoire dans la conscience. Mais lorsqu'il s'agit d'examiner ce qu'il peut exiger des autres Etats, il doit respecter le droit des gens volontaire, & reltraindre même les jultes prétentions fur les regles d'un droit dont les maximes sont confacrées au falut & à l'avantage de la fociété univerfelle des nations. Que le droit nécessaire soit la regle qu'il prendra constamment pour lui-meme: il doit fouffrir que les autres se prévalent du droit des gens volontaire.

La premiere regle de ce droit, dans la matiere dont nous rations, elt que la matiere dont nous rations, elt que la guerre en forme, quant à fes effets, doit ette regardée comme juite de part & d'autre. Cela est abbloument nécessaire, comme nous venons de le faite voir, ti Fon vent apporter quelque ordre, quelque regle dans un moyen aufli violent que celui des armes, nettre des bornes sux calamitées qu'il produit, & laisifer une pouce toujours ouverte au retour de la paix. Il et même impractacible d'agir autrement de nation à nation, puisqu'els ne reconnoillent noint de lues.

Ainsi les droits sondés sur l'état de guerre, la légitimité de ses effets, la validité des acquisitions faites par les armes, ne dépendent point extérieurement & parmi les hommes, de la judice de la coule, mais de la legiminté des moyens ne neux-mêmes, c'eft à-dire, de tout ce qui eft regins pour confliture une grerre en forme. Si l'ennemi obferve toutes les regles de la guerre en forme, nous ne fommes point reçus à nous plaindre de lui comme d'un infradeur ul du crôti des précentions que sons au bou droit; & toute notre ref-fource eft dans la victoire, ou dans un accommodement.

Seconde regle. Le droit étant réputé égal entre deux ennemis, tout ce qui est permis à l'un , en vertu de l'état de guerre, est aussi permis à l'autre. En effet, on ne voit point qu'une nation, fous prétexte que la justice elt de son côté, se plaigne des hostilités de son ennemi, tant qu'elles demeurent dans les termes prefcrits par les loix communes de la guerre. Nous avous traité ei-dessus de ce qui est permis dans une guerre julte : c'est cela précisément, & pas davantage, que le droit volontaire autorise également dans les deux partis. Ce droit rend les chofes égales de part & d'autre; mais il ne permet à personne ce qui est illicite en foi; il ne peut avouer une licence effrence. Si donc les nations fortent de ces limites; fi elles portent les hostilités audelà de ce que permet en général le droit interne & nécessaire pour le soutien d'une canfe juste, gardons-nous de rapporter ces exces au droit des gens volontaire; il faut les attribuer uniquement aux mœurs corrompues qui produisent une coutume injuste & barbare. Telles font ces horreurs auxquelles le foldat s'abandonne quelquefois dans une ville prife d'affaut.

Troisieme regle. Il ne faut jamais oublier que ce droit des gens volontaire, admis par nécessité, & pour éviter de grands maux, ne donne point à celui

dont les armes sont injustes, un véritable droit capable de juitifier fa conduite & de railurer sa conscience, mais seulement l'effet extérieur du droit . & l'impunité parmi les hommes. Cela paroit adez par la maniere dont nous avons établi le droit des gens volontaire. Le fouverain dont les armes ne sont pas autorifées par la justice, n'en est donc pas moins injuste, pas moins coupable contre la loi facrée de la nature, quoique, pour ne point aigrir les maux de la fociété humaine, en voulant les prévenir, la loi naturelle elle-même exige qu'on lui abandonne les mêmes droits externes qui appartiennent très justement à son ennemi. C'est ainsi que, par les loix civiles, un débiteur peut refuser te . payement de sa dette, lorsqu'il y a prefcription; mais il péche alors contre fon devoir : il profite d'une loi établie pour prévenir une multitude de proces; mais il agit fans aucun droit véritable.

Les nations s'accordant en effet à obferver les regles que nous rapportons au droit des gens volontaire, Grotius les fonde sur un consentement de fait de la part des peuples . & les rapporte au droit des gens arbitraire. Mais outre qu'un pareil engagement feroit bien fouvent difficile à prouver, il n'auroit de sorce que contre ceux qui y feroient formellement entrés. Si cet engagement exiftois, il se rapporteroit au droit des gens conventionnel, lequel s'établit par l'hiftoire, & non par le raisonnement, il se fonde sur des faits, & non pas sur des principes. Dans cet article, nous posons les principes naturels du droit des gens, nous le déduisons de la nature elle-même; & ce que nous appellons droit des gens volontaire, consiste dans les regles de conduite, de droit externe, auxquelles la loi naturelle oblige les nations de confentir; enforte qu'on préfunc de droit leur confentement, sans le chercher dans les annales du monde, parce que, si même elles ne l'avoient pas donné, la loi de la nature le supplée & le donne pour elles. Les peuples ne sont point libres ici dans leur consentement; & celui qui le refuseroit, blesseroit les droits communs des nationus des nations

Ce droit des gens volontaire, ainsi établi, est d'un usage très-étendu; & ce n'est point du tout une chimere, une fiction arbitraire dénuée de fondement. Il découle de la même fource, il est fondé sur les mêmes principes que le droit naturel ou nécessaire. Pourquoi la nature impose-t-elle aux hommes telles ou telles regles de conduite, si ce n'est parce que les regles font nécessaires au falut & au bonheur du genre humain? Mais les maximes du droit des gens nécessaire sont fondées immédiatement sur la nature des choses, en particulier sur celle de l'homme & de la fociété politique: le droit des gens volontaire suppose un principe de plus, la nature de la grande fociété des nations & du commerce qu'elles ont ensemble. Le premier prescrit aux nations ce qui cit absolument nécesfaire, & ce qui tend naturellement à leur persection & à leur commun bonheur : le second tolere ce qu'il est impossible d'éviter fans introduire de plus grands many.

Pour connoître les autres articles qui appartiennent à cette matiere, voyez Conquête, Droit de guerre, Ennemi, Droit des gens, &c. (D. F.)

M), DROIT aet gents, CC. (D. F.).
GUERRE CIVILE, D'OIT Pollt. C'est
une question fort agitée de favoir si le
fouverain doit obferver les loix ordinaires de la guerre envers des sujets rebelles, qui ont pris ouvertement les armes contre lui. Un flatteur ou un dominateur cruel, a bientôt dit que les loix
de la guerre ne sont pas faites pour des

rebelles dignes des derniers supplices. Allons plus doneement, & raifonnons d'après des principes incontestables. Pour voir clairement quelle est la conduite que le fouverain doit tenir envers des fujets foulevés, il faut premierement fe fouvenir que tons les droits du fouverain viennent des droits mêmes de la nation, v. Nation, Société civile, des foins qui lui font commis, de l'obligation où il est de veiller au salut de la nation, de procurer fon plus grand bonheur, d'y maintenir l'ordre, la jullice & la paix. Il faut après cela diffinguer la nature & le degré des divers défordres qui peuvent troubler l'Etat, obliger le fouverain de s'armer, ou substituer les voies de la force à celles de l'autorité.

Lorfqu'il se forme dans l'Etat un parti qui n'obéit plus au fonverain, & se trouve affez fort pour lui faire tête, ou dans une république, quand la nation se divise en deux factions opposées, & que de part & d'autre on en vient aux armes; c'est une guerre civile. Quelquesuns réfervent ce terme aux justes armes que les fujets oppofent au fouverain, pour distinguer cette légitime resistance de la rebellion, qui est une vraie réfiftance ouverte & injuste. v. REBELLION. Mais comment nommeront-ils la guerre qui s'éleve dans une république déchirée par deux factions, ou dans une monarchie, entre deux prétendans à la couronne? L'usage affecte le terme de guerre civile à toute guerre qui se fait entre les membres d'une même fociété politique. Si c'est entre une partie des citoyens d'un côté, & le fouverain avec ceux qui lui obéiffent, de l'autre, il fuffit que les mécontens ayent quelque raison de prendre les armes, pour que ce desordre soit appellé guerre civile, & non pas rebellion. Cette derniere qualification n'est donnée qu'à un foulevement contre l'autorité légitime, dellitud de toute apparence de juilitée. Le prince ne manque pas d'appeller rebelles tous lujers qui lui réfitient ouvertement : mais quand ceux - ci devicennent alléz forts pour lui faire tète, pour l'obliger à leur faire la guerre régulierement, il faut bien qu'il le réfolve à fouffir le moi de guerre civile.

Il n'et pas i ci quéttion de pofer les raitons qui peuvent fouder à guitifier la guerre civilte; nous avons traité ailleurs des cas dans lefqués les fujers peuvent résilter au fouverain. Mettons donc à pant la jultice de la caufe; il nous refle à considèrer les maximes que l'on dont garder dans la guerre civile, 3 voir fi le fouverain en particulter est fobligé d'y bostreve les lois communes de la guerre.

La guerre civile rompt les liens de la foeiété & du gouvernement, ou elle en fufrend au moins la force & l'effet ; elle donne naissance dans la nation à deux partis indépendans, qui se regardent comme ennemis, & ne reconnoisfent aucun juge commun. Il faut done de nécellité que ces deux partis foient confidérés comme formant déformais, au moins pour un tems, deux corps feparés, deux peuples différens, Que l'un des deux ait eu tort de rompre l'unité de l'Etat, de rélister à l'autorité légitime, ils n'en font pas moins divifés de fait. D'ailleurs qui les jugera, qui prononcera de quel côté se trouve le tort ou la justice? Ils n'ont point de commun fupérieur fur la terre. Ils font donc dans le cas de deux flations qui entrent en conteltation . & gmi, ne pouvant s'accor-

der, ont recours aux armes. Cela étant ainfi, il eft bien évident que les loix communes de la guerre, ces maximes d'humanité, de modération, de droiture & d'honnêteté, que nous avons expofées ci-deffus, doivent être obfervées de part & d'autre dans les guerre vées de part & d'autre dans les guerre

civiles. Les mêmes raisons qui en fondent l'obligation d'Etat a Etat , les rendent autant & plus nécessaires dans le cas malheureux, où deux partis obitinés déchircut leur commune patrie. Si le fouverain se croit en droit de faire prendre . les prisonniers comme rebelles , le parti oppose usera de représuilles ; s'il n'obferve pas religeusement les capitulations & toutes les conventions faites avec ses ennemis, ils ne se fieront plus à sa parole; s'il brûle & dévaste, ils en feront autant : la guerre deviendra cruelle, terrible, & toujours plus funeste à la nation. On connoit les excès honteux & barbares du duc de Montpensier contre les réformés de France; il livroit les hommes au bourreau, & les femmes à la brutalité d'un de scs officiers. Qu'arriva-t-il? les réformés s'aigrirent, ils tirerent vengeance de ces traitemens barbares. & la guerre déja cruelle, à titre de guerre civile & de guerre de religion, en devint encore plus funeste. Qui liroit sans horreur les cruautés féroces du baron des-Adrets? Tour-à-tour catholique & protestant, il signala scs fureurs dans l'un & l'autre parti. Enfin il fallut perdre ses prétentions de juge contre des gens qui favoicut se soutenir les armes à la main. & les traiter, non en criminels, mais en ennemis. Les troupes même ont fouvent refuse de servir dans une suerre où le prince les exposoit à de cruelles repréfailles. Prets à verfer leur fang pour fon service les armes à la main, des officiers pleins d'honneur ne se sont pas crus obligés de s'expoter à une mort ignominieuse. Toutes les fois donc qu'un parti nombreux se croit en droit de rélilter au fouverain, & se voit en état d'en venir aux armes, la guerre doit se faire entr'eux de la même maniere qu'entre deux nations différentes , & ils doivent se ménager les mêmes moyens d'en prévenir les excès, & de rétablir la paix.

Quand le fouverain a vaincu le parti oppose, quand il l'a réduit à se soumettre, à demander la paix, il peut excepter de l'amnistic les auteurs des troubles, les chefs du parti, les faire juger fuivant les loix, & les punir s'ils font trouvés coupables: il peut fur-tout en user ainsi à l'occasion de ces troubles. où il s'agit moins des intérêts des peuples que des vues particulieres de quelques grands, & qui méritent plutôt le nom de révolte que celui de guerre civile. Ce fut le cas de l'infortuné duc de Montmorency; il prit les armes contre le roi pour la querelle du duc d'Orléans. Vaincu & fait prisonnier à la bataille de Caftclnaudarri, il perdit la vie fur un échaffaut, par arrêt du parlement de Touloufe. S'il fut plaint généralement des honnètes gens, c'est qu'on le considéra moins comme rebelle au roi, que comme opposé au trop grand pouvoir d'un ministre impérieux, & que ses vertus héroïques sembloient répondre de la purcté de ses vues. Voyez les historiens du reene de Louis XIII.

Lorique des fujets prennent les armes. fans ceffer de reconnoitre le fouverain. & feulement pour se procurer le redresfement de leurs griefs, il y a deux raifons d'observer à leur égard les loix communes de la guerre. 1º. La crainte de rendre la guerre civile plus cruelle & plus funeste par les représailles que le parti soulevé oppofera, comme nous l'avons obfervé, aux févérités du prince. 2º. Le danger de commettre de grandes injustices, en se harant de punir ceux que l'on traite de rebelles. Le feu de la difcorde & de la guerre civile n'est pas favorable aux actes d'une justice pure & fainte; il faut attendre des tems plus tranquilles. Le prince fera fagement ment de garder ses prisonniers, jusqu'à ce qu'ayant rétabli le calme, il soit en état de les faire juger suivant les loix.

Pour ce qui elt des autres effets que le droit des gens terribue aux guerres publiques, & particulierement de l'acquifinon des hoftes prifes à la guerre; des fujets, qui prennent les armes contre leur fouverain, fans ceifer de le reconnoltre, ne peuvent prétendre à ces effets. Le buin feul, jes biens mobiliaires entevés par l'ennemi, font ellintés de l'entre de le reconnoltre, ne peuvent prétendre à ces effets. Le buin feul, jes biens mobiliaires entre par l'ennemi, font ellintés de l'entre des inconvénients fans nombre qui natroient de leur revendication.

Mais quand la nation fe divife en deux partis absolument indépendans, qui ne reconnoissent plus de commun supérieur, l'Etat est dissous, & la guerre entre les deux partis retombe à tous égards dans le cas d'une guerre publique entre deux nations différentes. Qu'une république soit déchirée en deux partis, dont chacun prétendra former le corps de l'Etat, ou qu'un royaume se partage entre deux prétendans à la couronne, la nation est divisée en deux parties qui se traiteront réciproquement de rebelles: voilà deux corps qui se prétendent absolument indépendans . & qui n'ont point de juge. Ils décident la querelle par les armes, comme feroient deux nations différentes. L'obligation d'obscrver entr'eux les loix communes de la guerre, est donc absolue, indispensable pour les deux partis, & la même que la loi naturelle impose à toutes les nations d'Etat à Etat.

Les nations étrangeres ne doivent pas vingérer dans le gouvernement intérieur d'un Etar indépendant. Ce n'est point à elles de juger entre les citoyens, que la discorde fait courir aux armes, ni entre le prince & les fujets. Les deux par-

Tome VII.

tis font également étrangers pour elles, également indépendans de leur autorité. Il leur refte d'interpofer leurs bons offices pour le rétabliffement de la paix. & la loi naturelle les v invite. v. DE-VOIRS. Mais fi leurs foins font infructueux, celles qui ne font liées par aucun traité, peuvent fans donte porter leur jugement, pour leur propre conduite, fur le mérite de la cause, & assifter le parti qui leur paroîtra avoir le bon droit de fon côté, au cas que ce parti implore leur affiltance, ou l'accepte : elles le peuvent, dis-je, tout comme il leur est libre d'épouser la querelle d'une nation qui entre en guerre avec une autre, si elles la trouvent juste. Quant aux alliés de l'Etat déchiré par une guerre civile, ils trouveront dans la nature de leurs engagemens combinés avec les circonstances, la regle de la conduite qu'ils doivent tenir. v. TRAITÉS PUBLICS. (D. F.)

GUERRIERS on MILITAIRES , Morale , v. Nobles.

GUET & GARDE, f. m., Droit féodal, cft un droit qui oblige ceux qui y font fujets, à faire la garde autour du château du feigneur, ou à lui payer, au lieu de la garde, une certaine redevance en argent ou en bled.

Il faut un titre précis ou au moins la poficifion immémoriale, pour pouvoir exiger ce droit-là: Inaque domini vel desent labere tintum, vel pofissiment que accedat bominum memorium, du Ferriere, fur la quettion 9 de Gny-Pape. Neatmoints, en tems de guerre, las fei-paetes hauts-juitleiers, encore qu'ils "a'aient ni titre ni poficifion, peuvent obliger leurs liquies à la grade de leurs châteaux, pourvu qu'ils n'en foient pas trop diogines, & qu'ils puilfantes'y met-tre à l'abrit des infultes des voleurs & dos ennemis.

Le droit de guet & de garde ne peut être cédé ni vendu, fans vendre le château pour raifon duquel il est dù. La raifon est, parce que si ce droit étoit cessible, & pouvoit être féparé du château, les fujets pourroient être contraints d'aller plus loin faire la garde, ce qui feroit une furcharge. D'ailleurs, debitas certo loco operas in alio prastare nemo cogitur. L. opera, ff. de oper. liber. Je crois néanmoins que fi , par convention faite entre le feigneur & les fujets, le droit de garde a été changé en une certaine redevance payable en argent ou en grains, pour lors le feigneur pourra aliéner ledit droit, tout comme une rente fonciere, parce qu'en ce cas il n'y a point de furcharge.

Le droit de garde est réel, ainsi la qualité de noble n'en dispense point.

Lorsque le chateau a été rasé ou démoli, les sujets ne peuvent être contraints à y faire la garde. Il est vrai que, fi le seigneur vient à relever son chateau, ou s'il en bâtit un autre auprès des ruines de l'ancien, l'obligation de faire la garde renaitra. Postremo non debentur excubia arce dirutà, nisi refecta fit in codem lo.o. vel alio non ita longingno, dit Mornac, ad L. fi operas, ff. de pr.ef. verb.

Si le droit de garde a été changé en un devoir annuel, confiltant en argent ou en bled, il fera du, encore que le chàteau, pour raison duquel il avoit été originairement établi, ne soit pas relevé, parce que depuis que ce droit a été abonné, il est plutôt du ratione domini, quam

ratione caliri.

Ce droit est dù en tems de guerre & en tems de paix indifféremment , lorfqu'il consiste dans un certain tribut annuel payable par les fujets à leur feigneur, au lieu que s'il s'agit de ce droit, felon fa qualité originaire, il n'est dù

qu'en tems de guerre ; parce qu'il seroit inutile de contraindre les sujets de faire la garde dans un tems où il n'y a rien à craindre. Bart. ad L. I. ff. de incend.

ruin. & naufrag.

Pour savoir si le droit de gues se multiplie, multiplicatis personis, il faut diftinguer; car ce droit a été imposé, vel ratione pradii, vel ratione persona; au premier cas le devoir n'augmente point, multiplicatione personarum, quia prediwn non augetur : au lieu qu'au second cas chaque chef de famille d'une meme maison le doit en son entier. (R.)

GUET-A-PENS,f.m. Jurifp., eft l'embuscade qu'une personne a faite pour en affailiner une autre de deffein prémédité, ou pour lui faire quelque outrage.

Ce crime est beaucoup plus grave que le simple meurtre : il est condamné dans le Deut. chap. XXVII. v. 26. & par les ordonnances de France qui ne veulent pas que l'on accorde de remission de ce crime; elles prononcent même peine de mort contre ceux qui ont conseillé le guet-à-pens, ou qui y ont participé.

Le dessein de tuer manifelté par des indices extérieurs, est punissable comme l'effet, parce que l'acte est tenu pour fait & accompli, quand il n'a tenu à celui qui l'a voulu faire qu'il n'ait été mis en exécution, y ayant pour cet effet

mis fa force & fon industrie.

GUICHARDIN, François, Hift. Litt., d'une famille confidérable qui avoit donné plusieurs gonfaloniers à Florence, naquit dans cette ville-là le fixieme de Mars 1482, & y mourut dans le mois de Mai 1540, dans la réputation d'un grand historien & d'un grand homme d'Etat. Il fut successivement professeur en droit, avocat, ambassadeur de la république de Florence auprès de Ferdinand V. roi de Castille & d'Arragon, gouverneur de Modene

& de Reggio, commissaire général des troupes de l'Eglise en Lombardie, gouverneur de la Romagne, lieutenant général du faint fiege, & gouverneur du Boulonois fous les papes Léon X. Adrien VI. & Clément VII. Il s'est fait un grand nom par une histoire des guerres d'Italie, qui commence en 1490 & qui finit en 1574. & contient vingt livres. Ses emplois l'avoient mis à portée d'en développer les plus secrets ressorts, de suivre avec exactitude le fil des événemens. & d'en tracer un fidele tableau à la postérité; & peut-être n'v auroit-il rien à desirer à cet ouvrage, si à l'égard de la France & du duc d'Urbin, l'auteur avoit été aussi impartial qu'il faisoit profession de l'etre.

Cette histoire italienne ne fut publiée qu'en diverse fois, & plus de vingt ans après la mort de l'auteur. Elle a été traduite dans toutes les langues, & nous en avons une excellente traduction fran-

coife en 3 vol. in-4°. 1738.

On a extrait de cette histoire des regles & des maximes politiques. Le premier de ces extraits a pour titre. Piu configli & auvertimenti in materia di republica e de privata. Paris, 1576, in-4°. Ce fut Jaques Corbinelli qui le publia. Remy de Florence les joignit ensuite en 1582 à ses Considerazioni civili. On les réimprima fous ce titre : I. Precettie fententie in materia di stato. In Anversa, 1585 . in-4°. Ils furent depuis joints à d'autres semblables & intitulés: Propofitioni overo confiderazioni in materia di cofe di flato di M. Francesco Gaicciardini, di M. Gio Francesco Lettini, e di M. Francesco Lansonini. Venise, chez Attobello Salicato, 1608. iu-4°. Cet ouvrage contient 145 maximes politiques. le fruit de l'expérience & des réflexions de Guichardin.

Ce petit ouvrage a été traduit en es-

pagnol, je ne fais par qui, & de l'efpagnol en latin, par Gafpar Ens, imprimé avec d'autres traités qui ronlent fur le même fujet, fous ce ture: Nucleus hiftorica-politicus. Cologne, chez Matthieu Simitz, 1619, m-12. Dans cette traduction, l'ouvrage de notre Gui-bardin contient 185 maximes.

Il a été aussi traduit de l'italien en la-

in a ceanin tribuli to Italian time, & cette traduction of citintules: Pracepta nec non Jouentie Infigniores quantum ad imperandi radioment, &c. Anvers, chez Jean Plantin, 1587, in-8.4. Ici l'ouvrage dédié au duc de Parme contient 200 maximes. Cett Louis Guichardin, neveu de l'auteur, conniu par une defeription des Pays-Bas, & par quelques autres ouvrages, qui a fait cette traduction, & qui a dû connoître les ouvrages de fon oncle mieux que des

étrangers.

Enfin, il en a été fait deux traductions françoiles. La premiere a pour titre: Plusieurs avis 🗗 conseils de Francois Guichardin, tant pour les affaires d'Etat que privées, traduits de l'italien en françois, avec 42 articles concernant ce meme fniet. Paris, in. 4º. 1577. Cette premiere traduction françoise est de Charles de Chanteclair, maitre des requetes. La seconde a pour titre : Mazimes populaires de François Gnicciardin, gentilhomme Florentin, traduites nouvellement par le chevalier de Lescalle. Paris. chez Jean Guignard, 1634, in-8°, Cette feconde traduction, qui est dédiée au cardinal de Lorraine, contient 200 maximes, parce qu'elle a été faite sur l'édition latine dont l'ai dit que le propre neveu de Guichardin avoit pris foin.

Ces maximes de Guichardin sont trèsbonnes, & peuvent être utiles à des perfonnes du monde en général, comme aux politiques en particulier. (D.F.)

GUICHETIER, f. m., Juri/prud., Qq 2 valet de géolier ou concierge des prifons prépolé a la garde des guichets ou portes de la géole, & qui a foin d'enfermer & de garder les prifonniers.

GUIENNÉ & GASCOGNE, Drois public. Du term de Céfit la Gitienne public. Au term de Céfit la Gitienne étoit habitée par les Bituriges, les Vibité; les Percoorii, les Nitiobriges, les Cadurci, les Rutenti, &c. & fous la fecoude Aquitaine, partie dans la premiera. La Gafgonge, cocupe par les Aquitani, nation fubliviée en plufieurs peuples tels que les Aufeit, les Elufates, les Conforanti, les Bigerronnes, Les Vafates, les Tarufates, &c. formoit la Novempopulanie ou troi-feine Aquitaine prefaue tout entiere.

De la domination des Romains, ces provinces pailerent fous celle des Wifigotlis, puis des François, après la bataille de Vouillé ou Voclade gagnée par Clovis en 507. Elles reconnurent enfuite les premiers ducs d'Aquitaine, & fubirent successivement le joug de pluficurs peuples étrangers, fur-tout des Gafcons ou Vafcons, originaires des Pvrénées & de la Biscaye, qui s'emparerent, vers l'an 600 de toute la partie méridionale, à laquelle ils communiquerent leur nom , fous l'autorité d'un duc qu'ils se choisirent, & qui y regna indépendant, de même que ses succesfeurs, & ceux qui avoient ufurpé les contrécs voifines, jusqu'à ce que Charlemagne les forca de se soumettre & de lui faire hommage.

Ce monarque ayant érigé l'Aquitaine en royaume en 778 en favenr de Louis le Débonnaire fon fils, la Guienne & la Gafozone, qui en faifoient la meilleure partie, furent confices à des gouverneurs ou ducs amovibles, qui profitercant bientôt de la foiblellé du gouvernement & des troubles excités dans

ces cantons par les Sarrazins & lcs Normands, pour en usurper la souveraineté. Dès-lors ces deux provinces firent deux Etats distincts, l'un soumis aux Gafcons : l'autre aux comtes de Poitou. ducs de la seconde Aquitaine, connus enfin fous le nom de ducs de Guienne en 845. Cette séparation dura jusqu'en 1070, que Guillaume VIII. les réunit, enfuite du second mariage que Guillaume V. due de Guienne fon pere, avoit contracté avec Prifque, fille & héritiere de Guillaume Sanchez duc de Gafcogne; quoiqu'au défaut d'Eudes, itfu de ce mariage & successeur naturel de cette princeile, mort fans postérité en 1069, Bernard comte d'Armagnac cut dù en hériter comme plus proche parent. Guillaume X. duc de Guienne & de Gafcome, petit-fils de ce Guillaume VIII. n'avant laisse que deux filles à sa mort, institua pour son héritiere Eléonore, l'ainée d'entr'elles, à condition qu'elle épouseroit le jeune roi de France Louis VII. fils de Louis VI.

Ce mariage se conclut en effet en 1137, mais il fut diffout 15 ans après, fous un vain prétexte de parenté, allégué pour couvrir la jalousse du roi, qui ne renvoyoit sa femme, dont il avoit eu 2 filles, que parce qu'il la foupçonnoit d'infidélité. Six femaines après avoir été répudiée, Eléonore, à qui l'on avoit rendú fa dot felon l'usage de ces temslà, se remaria à Henri comte d'Anjou, due de Normandie, déclaré fuccesseur au trône d'Angleterre, & qui par ce moven fe trouva en 1154, fous le nom de Henri II. roi d'Angleterre, due de Normandie & d'Aquitaine, comte d'Anjou, de Poitou, de Tourraine & du Maine; ce qui comprenoit environ le tiers du royaume tel qu'il est aujourd'hui. Delà naquirent ces guerres fanglantes & cruelles qui désolerent la France fons plufieurs regnes. & qui n'empecherent pas que les Anglois ne se maintinisent dans la possession de ces Etats pendant l'espace de 300 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1453, que Charles VII. les te du quinzieme fiecle. Il avoit été conen dépouilla entierement & les réunit à fes domaines. En 1469, Louis XI. donna le duché de Guienne en appanage à Charles de France duc de Berry , son frere, à la mort duquel il retourna à la couronne dont il n'a plus été féparé. Dès-lors le nom d'Aquitaine avoit cesse d'etre en usage; mais en 1773, le roi en fit revivre le titre de duc en faveur du deuxieme fils du Dauphin, mort quelques mois après sa naissance.

Pour le gouvernement ecclésiastique, il y a en Guienne & Gascogne 2 archevechés, l'un à Bourdeaux, l'autre à Aufch ; 12 évechés, favoir Agen, Perigueux, Condom , Sarlat , Dax, Leictoure, Comminges, Conferans, Aire, Bazas, Tarbes & Bayonne: 55 abbayes; 36 chapitres: 2 univertités. l'une à Bourdeaux. l'autre à Cahors ; plusieurs téminaires . nombre de colleges, &c.

Pour le civil & l'administration de la justice, de la police & des finances, on y compte trois généralités, celles de Bourdeaux , d'Ausch & de Montauban; deux cours - des - aides, l'une à Bourdeaux, l'autre à Montauban; treize élections; autant de fénéchaussées; un hôtel des monnoyes; une table de marbre, qui connoit en dernier reffort des affaires qui concernent les eaux & forets; grande-maîtrife; nombre de justices royales, châtellenies & autres jurifdictions fubalternes, le tout reffortissant partie au parlement de Touloufe, partie à celui de Bourdeaux établi en 1460, & composé d'une grand' chambre de la tournelle, de deux chambres des enquêtes, & d'une chambre des requêtes du palais, qui juge en premiere instance les causes de ceux qui ont droit de commissimus, & dont les appels sont portés au parlement. (D.G.)

GUI-PAPE, Hift. List., jurifconfulfeiller au parlement de Dauphiné. Il fut employé par Louis XI. en diversesnegociations; mais c'est principalement par les ouvrages qu'il s'est acquis de la réputation. Le plus estimé sont ses décisions au nombre de 633. Elles ont été enrichies des notes & des additions de plufieurs favans perfonnages; les meilleures font celles de Ferrerius.

Gui Pape est mort en 1475, agé de

GUNDLING, Nicolas-Jérôme, Hift. Litt., naquit près de Nuremberg en 1671, d'un pere ministre. Il devint successivement professeur en philosophie, en éloquence & en droit naturel à Halle. Sa capacité étoit si connue à la cour de Berlin, qu'on l'y consultoit souvent sur les affaires publiques. Ses fervices lui valurent le titre de confeiller privé. Il mourur recteur de l'université de Halle. en 1729, agé de 19 ans, laiffant un grand nombre de bons ouvrages de littérature, de jurisprudence, d'histoire & de politique. Il étoit laborieux, il avoit une excellente mémoire, de l'efprit, mais on fouhaiteroit dans fes écrits plus de modération. Les principaux font, 1°. Nouveaux entretiens, in - 8°. 2º. Projet d'un Cours d'Histoire Littéraire. 2°. Historia Philosophia moralis, in-8°. 4º. Otia, ou recueil de discours sur divers fujets de phyfique, de morale, de politique & d'hiltoire, 3 vol. in-8°. 5°. De jure oppignorati Territorii, in - 4°. 6°. Status naturalis Hobbefii, in corpore juris civilis defensus & defendendus, in-4º. 7º. De flatu Reipublica Germanica ful-Conrado I. in - 4°. Ludewig a réfuté cet ouvrage dans la Germania princeps:

8°. Mémoire historique sur le comté de Neufchatel.

GUTHIER, Jacques, Hift. Litt., avocat au parlement de Paris, mort en plusieurs traités historiques sur le droit. L'un de ces traités a pour titre : De veteri jure pontificio Urbis Roma. Il explique tout ce qui avoit rapport aux prêtres, aux facrifices & aux cérémonies de la religion des anciens Romains. Cet ouvrage fut accueilli à Rome, & le fenat de cette ville donna à l'auteur la qualité de citoyen romain pour lui & sa postérité. Un autre traité de ce ju-

risconsulte est intitulé : De jure manium. Il contient un favant détail de tout ce que les Romains observoient dans les cérémonics funéraires; on peut même 1638. Nous avous de ce juriseonsulte "le regarder comme un bon commentaire fur les titres, tant au code qu'au digelte : De religiofis & fumptibus finerum, & ut funus ducere liceat. Un troisieme traité, qui a pour titre, De officiis domus augusta, donne une connoisfance étendue des-fonctions, de l'autorité & de la jurisdiction des magistrats & officiers dont il est parlé dans le code & les novelles.



## HAA

H AAG, comté de, Droit pub. Le comté de Haug, arrols à l'elt par la riviere d'Unne, elt entouré de Wailerbourg & de Schwaben, bailliages de la haute Baviere; de Neumarkt, Dorfen & Erding, bailliages de la balle Baviere, de Acumarkt, Dorfen & Erding, bailliages de la balle Baviere, de de la feigneute de Burkrain, appartenant à l'évêque de Freylingen. Son étendue elt prefigué de 4 milles du levant à l'oueft, & de plus de 2 milles du nord au fud.

Les nobles de Guten en furent les permies posfeifleures 3 prèse uxi il parvint au XIII fiecle à titre de fuccetion à Siegified de Frauenberg. L'empereur Maximilien I. éleva Siegifmond Frauenberger & fres lès à la dignité de comtes de l'empire en 1709. La maifon de Barviera yant obtenud de Charles V. la furvivance des fiels des comtes de Haag mouvant de l'empire a l'empreur Ferdin dernier come Ladiflas en 167, elle fenite en posificition du comé, & en transigas pour une fomme d'argent avec les hértiters allodiaux.

L'électeur de Baviere ne prend ni le tire ni les armes de ce comé. Elles portent de finople au cheval d'argent potidé & courant. Ce prince, à raifon de ce comé, a voix & leance aux affernibles du cercle fur le bano féculier entre les contres de Sternitein & d'orten bourg. Ceux-ci d'iptuent le pass à la composition de la composition de

## H A B

Le comté de Haag contribue pour un mois romain 4 cavaliers & 10 fantaffins ou 88 florins, & acquitte à la chambre impériale un contingent de 81 rixdalers 145 kr.

Le comté de Hang, qui est un bailliage de la généralité de Munich, est régi par un administrateur électoral, par un juge provincial, un receveur, un prévôt séodal, & par d'autres officiers. (D.G.)

HABEAS CORPUS, f. m., Jurifpr. Angleterre, loi commune à tous les fujets Anglois, & qui donne à un prifonnicr la facilité d'être élargi fous caution.

Ce mandat eft le plus fameux du oriot anglois. Il en eft de direcentes forces dont les cours de Weltmintter iont usige, pour transporter les prifonniers d'une cour dans une autre, adans la vue de faeiliter l'administration de la justice. Tel est l'habeur corpus ad reposadandan, toctaju an homme a une exposadandan confain de participation de la justice. Tel est l'habeur corpus administration de la justice de l'autre de la justice de

Tel eft le mandat ad faits/sciendam, quand un prifonnier a eu un jugement rendu contre lui dans sue action, de que le plaignant vens le traduire à quelque cour fupérieure, pour lui faire laire fon procès d'exécution. Tels font auffi ceux ad profequendam, rejisficandam, deliberandam, ac, qui s'expédient, quand il est nécessaire de transférer un prifonnier, de pourfuivre ou rendre témoignage dans quelque cour, ou d'èter jueé dans la luifdiétion même où le fait s'est passe. Tel est enfin , le mandat ordinaire, ad faciendum & recipiendum, qui s'expédie dons quelqu'une des cours du palais de Weltminfter, quand une personne a un procès dans quelque jurisdiction inférieure, & veut porter son action à la cour supérieure; & qui enjoint aux juges inférieurs de produire la personne de l'accuse coniointement avec la date, la cause de sa prise & de sa détention: (ce qui fait qu'on l'appelle ordinairement un habeas corpus, cum caufa) pour faire & recevoir tout ce que la cour du roi délibérera fur ce fuiet. Ce mandat s'accorde de droit commun, fans avoir befoin d'être follicité dans aucune cour, & fait surfeoir à l'instant même à toute procédure dans la cour inférieure. Mais pour obvier à l'élargissement subreptice des prisonniers, il est porté par le statut 1 & 2, P. & M. ch. 13, qu'il ne s'expédiera aucun habeas corpus pour élargir & transférer un prisonnier, à moins qu'il ne soit signé par quelque juge de la cour d'où il émane. Et pour écarter tout délai facheux en transférant ailleurs des causes frivoles , il est porté par le statut 21 de Jacques I. chap. 20, que si le juge d'une cour inférieure de record, est un barister de trois ans, aucune caufe ne fera transférée de cette cour, foit par habeas corpus, foit par tout autre mandat, qu'apres que l'affaire aura été murement examinée. Ou'aucune cause, après avoir été une fois renvoyée à la cour inférieure par un writ de procedendo ou autrement, ne pourra plus ensuite en être transférée; & qu'on ne pourra du tout transférer aucune cause, si la dette ou les dommages portés dans la déclaration ne montent pas à la fomme de cinq livres sterlings. Mais attendu qu'on avoit trouvé un moyen d'éluder la derniere disposition du statut, en se procurant un autre demandeur, pour intenter une autre advien pour cinq livres & nu-delà (ce qui contormément à la pratique de la cour & en vertu d'habear corput transféroit les deux adions à la fost) le fluttu 12 de George L. chap. 29, porte, que les cours inférieutes peuvent procéder dans les adions au une delius de la valeur de cinq livres flettings, quoiqu'on interne au même défendeur d'autres adions d'une valeur plus confidérable.

Mais de tous les mandats . le plus grand & le plus efficace, dans toute détention illégale, est celui de l'habeas corpus ad subjiciendium, adressé à la personne qui en détient une autre . & qui lui enjoint de produire le corps du prisonnier avec la date & la cause de sa prise & de sa détention ad faciendum, subjiciendum, & recipiendum, pour exécuter & recevoir avec foumifion toutes les délibérations de la cour ou du juge qui ont expédié le mandat. Il est regardé comme de la plus haute prérogative. & par consequent s'expédie à la cour du banc du roi, non-seulement pendant le tems des féances, mais encore durant les vacations, par un fiat du juge en chef ou de quelqu'un d'entr'eux; & il a cours dans toutes les jurisdictions : attendu que le roi est toujours autorisé à se faire rendre compte des raisons qui enchainent la liberté de quelqu'un de fes fujets, en quelques lieux que ce fujet se trouve détenu. S'il s'expédie dans le tems des vacations, le rapport s'en fait ordinairement par devant le juge lui-même d'où il émane, & il procede par lui-même en pareil cas. A moins pourtant que le tems des séances n'arrive; mais alors le rapport peut s'en faire à la cour, quand la partie est privilégiée. Dans les cours des plaidoyers communs, & dans celle de l'échiquier.

en qualité d'officier . l'habeas corpus ad subiiciendum pouvoit aussi émaner de ces mêmes cours ; & fila caufe de l'emprisonnement étoit manifestement illégale, elles pouvoient l'élargir; mais s'il étoit en prison pour quelque affaire criminelle, elles auroient pu seulement le renvoyer, ou prendre caution pour fa comparution à la cour du banc du roi. Mais la cour des plaidoyers communs s'est depuis défistée de ces privileges. On a dit aussi, & fur des autorités très - respectables, que l'habeas corpus pouvoit s'expédier en cour de chancellerie dans le tems des vacations. Mais Jenks, lorfqu'il s'adressa pour cet effet au lord Nottingham, n'ayant pu prouver, malgré les recherches les plus exactes, que le chancelier eût jamais expédié un tel mandat en tems de vacations, il se vit refusé par ce scigneur.

A la cour du banc du roi , il falloit autrefois, & il le faut encore aujourd'hui, présenter requête pour obtenir ce mandat, comme pour obtenir tous les autres mandats de la prérogative, (de certiorari, de probibition, de mandamus, &c.) qui ne s'expédient qu'au cas que l'on fasse voir quelque raifon probable pourquoi la partie appelle à fon fecours le pouvoir extraordinaire de la couronne. Car, comme l'a démontré le lord Vaughan, juge en chef, on présente requête pour l'obtenir, " parce qu'il ne peut s'expédier fans " cette formalité, & par confequent il , n'y a pas de nécessité de l'accorder; a car la cour doit être convaincue que n le demandeur a une raison probable pour obtenir fon élargissement". Ce qui paroit d'autant plus raifonnable que, (le mandat étant une fois accordé, ) la personne à qui il est adresse ne peut alléguer d'excuse satisfaisante pour ne pas Tome VII.

représenter la personne du prisonnier. De forte que , s'il étoit expédié fans qu'on préfentat de requête, sans qu'on fit voir à la cour ou au juge quelque motif raisonnable pour l'expédier; un homme condamné à mort pour trahison ou pour félonie, un soldat ou un matelot au service du roi , une femme . un enfant, un parent, un domestique. confinés pour frénésie ou pour d'autres raifons que la prudence suggere, pourroient obteuir un élargissement momentané en follicitant un habeas corpus ; mais ils feroient surement renvovés . aussi - tôt qu'ils paroitroient à la cour. C'est en partant delà que sir Edouard Coke, dans le tems qu'il étoit grand justicier, la treizieme année du regne de Jacques I. ne fit pas forupule de refuser un habeas corpus à un homme confiné par la cour d'amirauté, pour piraterie : attendu que son propre exposé laissoit voir des motifs suffisans de le retenir en prison. Si, d'un autre côté, on peut faire voir une raison probable de l'emprisonnement de la partie sans une cause légitime, & qu'elle ait droit par conféquent à être élargie , le mandat d'habeas corpus devient pour lors un mandat de droit , lequel ,, ne peut fe , refuser, mais doit s'accorder à tout homme qui est refferre ou detenn en " prison, ou confiné de quelqu'autre ... maniere que ce foit, quoique par l'or-" dre du roi, du conseil privé, ou de " quel-qu'autre autorité que ce puisse " etre ".

La liberté naturelle est un droit naturel inhérent à la personne du sujer, que l'on ne peut transgresser ou violer fans commettre un crime atroco, & qui ne peut en aucunt cas recevoir la moindre atteinte, sens le consensement spécial de la loi. Cette maxime est aussi ancienne que les premiers infser. Saxons, leurs ancètres, malgré tous leurs débats avec les Danois, & la violence de la conquete normande. Elle a été ensuite établie & confirmée par le conquérant lui-même & ses descendars. Et quoique de tems à autre elle ait sonffert quelqu'altération par la perversité des tems. & par le despotisme accidentel des princes jaloux & usurpateurs, elle s'est pourtant trouvée enfin établie fur un fondement inébranlable par la grande charte, & par une longue fuccession de statuts passes jusques sous Edouard III. Une exemption absolue de l'emprisonnement dans tous les cas, est une chose incompatible avec toute idée de droit & de fociété politique; elle détruiroit infenfiblement toute liberté civile, en rendant leur protection impossible. Mais la gloire de la loi angloise consiste à définir clairement les tems, les caufes & l'étendue, où, pourquoi, & jusqu'à quel point l'emprisonnement du sujet peut être légal. Delà fuit la néceffité absolue d'exprimer la raison de chaque emprisonnement: afin que la cour puisfe en examiner la validité, &, fuivant les circonstances, élargir, admettre à caution, ou renvoyer le prisonnier.

Malgré cela, fous le regne de Charles It la cour du banc du roi fe croyant fondée fur quelques exemples arbitraires . & peut-etre mal entendus , décida que sur un habeas corpus, un prisonnier ne pourroit être élargi ni admis à caution, quoique confiné fans aucune cause désignée, dans le cas où il seroit détenu par un ordre spécial du roi, ou par les lords du confeil privé. Cette décision a donné licu à une enquête du parlement & produit la requête des droits, la troisseme année du regne de

Charles I, laquelle déclare ce jugement illégal, & porte qu'aucune personne libre ne fera à l'avenir détenue ou emprisonnée de cette maniere. Mais, lorfque l'année fuivante. M. Selden & quelques autres furent emprisonnés par les lords du confeil , en conféquence du commandement exprès de fa majefté, fur une accusation générale de griefs notables, & de sédition contre le roi & le gouvernement; les juges remirent l'examen de cette affaire. & le différerent de deux féances, (en v comprenant ausi la longue vacation) pour décider fi, fur une telle accufation, ils pouvoient admettre à caution. Et, après être enfin convenus qu'ils le pouvoient, ils annexerent néanmoins la condition de trouver des suretés pour la bonne conduite future; ce qui prolongeoit encore leur emprisonnement. Le juge en chef, sir Nicolas Hyde, déclara en même tems que si les prisonniers étoient derechef renvoyés pour cette cause, la cour n'accorderoit peutêtre pas un babeas corpus, étant déja instruite de celle de l'emprisonnement. Mais ceci ne fut entendu qu'avec indignation par tous les avocats qui étoient préseus ; sur - tout d'après le compre qu'avoit rendu de cette affaire M. Selden lui-même, & dont le ressentiment fubfiltoit encore après un intervalle de vingt-quatre ans.

Ces fubterfuges pitoyables donnerent lieu au Statut 16 de Charles I. chap. 10, §. 8, qui porte que toute personne confinée par le roi lui-même en personne, ou par son conseil privé, ou par quelqu'un des membres de ce confeil, obtiendra fans aucum délai, fous quelque prétexte que ce foit, un habeas corpus, fur fa demande ou requete présentée à la cour du banc du roi ou à celle des plaids communs : qui

seront obligées, trois jours d'audience après que le rapport en sera fait, de décider si un tel emprisonnement est légal, & de faire ce que la justice exigera d'eux foit en élargidant, foit en admettant à caution. foit en renvoyant le prifonnier. Cela n'empecha pas que dans l'affaire de Jenks, dont on vient de parler, qui en 1676 fut arrèté par le roi & son conseil, pour un discours séditieux qu'il avoit prononcé à Guildhall, on n'imaginat & on n'employat de nouveaux prétextes pour empêcher son élargissement juridique; le juge en chef (audi bien que le chancelier) évitant d'expédier un habeas corpus ad fubjiciendum, dans le tems des vacations, & fe bornant aux Writs ordinaires, ad deliberandum, &c. par lesquels le prifonnier étoit aussi dans le cas d'etre

élargi. Il s'étoit aussi glisse dans la pratique journaliere d'autres abus , qui avoient en quelque façon détruit le bien que procuroit ce grand remede accordé par la constitution. La partie qui emprisonnoit étoit libre de différer d'obéir au premier Writ, & pouvoit, avant que de produire son prisonnier, attendre qu'il lui fût fignifié un second & un troisieme writ, appellé un alias & un pluries. On employoit encore d'autres subterfuges pour vexer & détenir les prisonniers d'Etat dans les prisons. Mais ouiconque lira l'hittoire d'Angleterre avec quelque attention, remarquera que les abus crians de l'autorité commis par le roi ou par ses ministres, ont toujours produit quelques débats: ce qui prouve que l'exercice de cette autorité étoit contraire à la loi. Ce fut l'oppresfion d'un obscur individu qui donna naissance au fameux habeas corpus, 31 de Charles II. chap. 2, que l'on regarde comme une autre grande charte du

royaume; & qui en consequence a austi rangá dans la fuite sous l'étendard de la loi & dela liberté, la méthode de procéder sur ces writs, (quoiqu'is s'expédialient simplement suivant l'usage, & non en vertu de ce Statut.)

Le flatut lui - même porte, 1º. qu'on fera le rapport du writ, & que le prifonnier sera représenté dans un tems fixé, conformément à la distance des lieux, & qui ne doit en aucun cas excéder le terme de vingt jours, 2°. Que ces writs feront endoffes comme accordés en vertu de cet acte, & fignés par la personne qui les expédie. 3°. Que sur une plainte ou requête écrite de la main on en faveur d'un prisonnier ou d'une prisonniere confinés & chargés de quelque crime, (s'ils n'ont pas laiffe écouler deux termes sans avoir sollicité leur élargissement dans quelque cour ) le lord chancelier ou quelqu'un des douze juges en exercice, après lecture faite d'une copie du décret de prise de corps . ou d'une attestation du refus de cette. copie, adjugera l'habeas corpus au prifonnier, & dont le rapport se fera immédiatement par-devant lui ou quelqu'autre des juges. Que le rapport fait, il élargira la partie, si elle est recevable à caution, pour sureté de comparoître & de répondre sur l'accusation dans une cour de judicature compétente. 4". Que les officiers & gardes qui négligent de faire leurs rapports, ou qui dans les fix heures après la demande ne fourniront point au prisonnier ou à son agent, copie de la prise de corps, ou qui transporteront le prisonnier d'une prison à l'autre : fans une raison ou autorité suffisante, spécifiée dans l'acte, seront condamnés pour la premiere fois, en 100 liv. d'amende, & pour la seconde en 200 liv. envers la partie lésce, & seront déchus de leur charge. 5". Qu'une per-

Rr a

316

fonne une fois élargie par habeas corpus, ne pourra être arrêtée de nouveau pour le même fuiet, fous peine de 100 liv. d'amende. 6°. Que toute personne emprisonnée pour trahison ou pour félonie, fur la demande qu'il en fera la premiere semaine du terme suivant, ou le premier jour de la fession suivante de over & terminer , ( ecs deux mots font du vieux françois: une cour d'oyer & terminer est une cour où les causes sont entendues & jugées, ) fera déférée dans ce terme ou fession; sans quoi il sera admis à caution, à moins que les témoins du roi ne puissent alors être produits. Et que s'il est absous, ou qu'il n'ait pas été déféré & jugé au fecond terme, ou à la feconde fession, il ne pourra ètre détenu plus long - tems pour la faute qui aura caufé sa détention. Mais qu'aucune personne, après l'ouverture des affifes dans le comté où elle est détenue, ne pourra être transportée par babeas corpus qu'après la clôture de ces memcs affifes, mais fera laiffée à la juftice des juges qui v président. Que toute personne ainsi arrètée, peut solliciter & obtenir fon babeas corpus, foit à la chancellerie ou cour de l'échiquier, foit à celle du banc du roi ou à celle des plaids communs; & que le lord chancelier ou les juges qui le refuseront, après avoir vu le décret d'emprisonnement , ou l'attestation du refus qui en aura été fait, seront condamnés chacun féparément en 100 liv. d'amende envers la partie lésée. 8°. Que cet habeas corpres aura force de loi , même dans les comtés Palatins, les cinq ports, & autres lieux privilégiés, & dans les isles du Jerfey & Guernfey. 9°. Qu'aucun habitant de l'Angleterre, excepté les personnes contractantes, ou les perfonnes atteintes & convaincues de quelque crime qui demandent la transpor-

tation, ou qui auront commis quelque crime capital dans l'endroit où on les envoye, ne pourront être envoyées en prison, ni en Ecosse, ni en Irlande, ni à Jerfey, ni à Guerfney, ni dans aucun endroit au - delà des mers du domaine ou hors du domaine du roi fous les peines pour la partie coupable, pour les confeils, complices & affiltans, d'une amende envers la partie léfée de 500 liv. au moins, ainsi qu'aux triples dépens; qu'elle ne pourra exercer aucun emploi, foit de confiance ou de lucre; qu'elle encourra les peines de prœmunire, & sera incapable de jamais obtenir aucun pardon de la part de la couronne.

Telle est la substance de ce grand & important Statut, qui ne comprend, (comme nous pouvons nous en convaincre) que les cas d'emprisonnemens pour certains faits criminels, lesquels ne peuvent préjudicier au cours de la justice publique, par l'élargissement momeutané d'un prisonnier. Tous les autres cas d'injustes emprisonnemens étant laiffés à Phabeas corpus, non - feulement dans la coutume, mais même aux writs en coutume ; la cour attend aujourd'hui, conformément à la pratique des anciens & à l'esprit de l'acte du parlement, qu'on obéira immédiatement au writ, fans attendre aucun alias ou pluries, fans quoi il s'ensuivra prise de corps. Ces réglemens admirables tant judiciaires que parlementaires, ont ainsi pourvu à tous les movens d'écarter l'opprobre d'un emprisonnement iniuste & illégal. Et ce remede cst d'autant plus nécessaire que l'oppression n'est pas toujours l'effet du mauvais caractere, mais quelquefois de la pure inattention du gouvernement. Car il arrive fouvent dans les pays étrangers, (ainsi qu'en Angleterre mème durant

les suspensions momentanées du Statut) que des personnes arrètées sur un soupçon, ont subi une longue détention, uniquement parce qu'elles avoient été oubliées.

La réparation de cette injure s'opere par une action de délit wé 3 mmis, appellée ordinairement adion de fux empellée ordinairement adion de fux emprignements; a laquelle els généralement & prefqu'infailliblement accompagné d'une charge d'attaque & basterie; & par cette action la partie recourse des dommages et intérêtes pour l'injure qu'ellement de la comme pour course les autres injures commis forcément ou vi d'armis, à une amende envers le roi, pour avoir troublé la paix publique.

Quelque attention que la loi angloise apporte à la sureté des personnes, elle ne néglige rien de ce qui peut aussi affurer la liberté de chaque individu, Cette liberté confifte dans le pouvoir de changer de situation & d'habiter dans quelque lieu qu'on veuille choisir, sans qu'on puisse être arrêté ou emprisonné, à moins que la loi ne l'ait préalablement ordonné. Mais la loi angloife, qui attache elle-même la plus grande valeur au droit de la liberté, & qui le regarde comme effentiel à la nature de l'homme, n'a jamais ordonné qu'il lui fût ôté fans de puisfans motifs. Elle ne veut pas que ce foit par la simple volonté du magistrat; mais par l'ordre exprès qu'elle en donne. Voici comme la grande charte s'exprime à cet égard : Nul bomme ne peut être arrêté ou emprisonné, qu'en vertu d'un jugement de ses pairs, & par une permission ou par ordre exprès de la loi. Par plusieurs statuts, qui ont été donnés depuis, il est dit expressement qu'aucun homme ne fera arrêté ni emprisonné, à la réquifition de qui que ce foit, faite au roi

ou à fon confeil, si auparavant il n'a pas été procédé contre lui suivant les formes preferites par les loix. Dans la pétition de droit de Charles I. il est expressement défendu d'arrêter ou d'emprisonner aucun homme qui n'auroit pas eu connoissance auparavant du motif de fon emprisonnement, & s'il n'a pas joui de la faculté de répondre aux accusations formées contre lui. Par un autre statut de Charles II. il est dit que si quelque personne est privée de la liberté, en vertu d'un ordre d'une cour illégale, ou par le commandement de sa majesté ou de son conscil; il lui sera accordé, sur sa simple demande, un referit d'habeas corpus, pour qu'il foit conduit devant les juges du banc du roi, ou devant ceux des plaids communs ; lesquels juges décideront si l'emprisonnement est juste & légitime; & s'il est déclaré tel, que la justice pourra agir alors contre le prisonnier. Par le statut 31 de Charles II. vulgairement nommé l'acte d'habeas corpus; la maniere de demander ce rescrit est si clairement expliquée, & le droit de l'obtestir si bien affermi, qu'aussi longtems que ce droit subsistera, aucun sujet en Angleterre ne pourra être détenu en prison par aucune autre autorité que par celle de la loi. Mais comme il est des cas où l'ordre même de la loi peut être suspendu par l'offre qu'on fait pour le prisonnier de le représenter, en donnant caution; le statut premier, chap. 2, de Guillaume & Marie, veut que la caution exigée ne foit pas excessive.

Il est de la derniere importance pour le public que la liberté personnelle soit constamment respectée; car si le magistrat de la nation jouissoit du droit de faire emprisonner as bitrairement, & fur-tout dans un pays tel que l'Angleter-

re, tous les autres droits & privileges feroient bientôt ancantis. Quelques perfonnes ont prétendu que les attentats formés contre la vie & la propriété du citoven, par la volonté arbitraire du premier magistrat, pouvoient être de moindre conféquence pour le bien de la fociété, que ceux qui se feroient contre la liberté personnelle des sujets. Priver un homme de la vie, confiquer ses biens avec violence, fans proceder contre lui juridiquement, seroit certainement un acte de violence. & bien fait pour jetter l'allarme dans tout le royaume. Mais l'arrêter secrettement. le conduire précipitamment en prison, l'y laisser ignoré, & souvent oublié par ceux même qui auroient pu ordonner son emprisonnement, seroit un acte qui, étant plus caché, & par conféquent moins public, feroit peut-être moins de fensation que le premier, mais qui n'en feroit pas de moindre consequence pour la fociété: car cc pouvoir d'arrêter arbitrairement un citoyen, est une arme bien cruelle & bien dangereuse dans tout gouvernement arbitraire. S'il arrivoit cependant que l'Etat fût menacé d'un danger réel, le pouvoir d'emprisonner arbitrairement pourroit alors être d'une grande utilité. Mais la nature du gouvernement anglois est telle que, quand bien même l'Etat se trouveroit dans le danger le plus imminent, la puissance exécutrice ne pourroit avoir recours à la force; à moins qu'elle n'v fût autorifée par la puiffance législative, qui alors pourroit sufpendre l'acte d'habens corpus, afin que le roi put faire emprisonner les sujets fuspects, fans être obligé d'en dire les motifs. C'est ainsi que le sénat de Rome donnoit aux dictateurs une autorité absolue. Le décret du senat qui précédoit la nomination de ce suprème

magiltra, doit énoué en ces termes, deut opromi conjulor, ne quid rejublideut opromi conjulor, ne quid rejublimont de la companio de ce décret étois
nommé, muit appais de ce décret étois
nommé. De même opinio mont de la companio de la cours à l'emprisonnement abitraire,
que dans les cas les plus urgens, car
poliqu'on le perme, on déponuble, pour
un tems, la nation de fa liberté. Mais
comme c'ell pour la mieux conferver
qu'on fait cet abandon volondire, le
motif ne peut que le rendre légitime.

Arrêter un homme de quelque maniere que ce soit, & dans quesque cas que ce puisse être ; le faire garder dans un endroit quelconque, où on le forceroit à rester contre sa volonté; le faire prendre nuitamment. & enfuite enfermer, font autant d'actes de violence qui font réputés être des emprifonnemens. Les loix les regardent comme d'autant plus illégaux, que quelque acte qu'on pût faire figner au prifonnier pour obtenir fa liberté, serois regardé comme nul, & par consequent de nul effet. Il n'en seroit pas de même des actes que figneroit un prisonnier légalement détenu, qui feroient regar-.. dés comme très-valables.

Pour qu'un emprisonnement soit conforme à la loi , il doit être fait après une procédure juridique, & dans une cour de justice; ou bien en vertu d'unordre d'un magistrat, revetu d'un pouvoir suffisant. Cet ordre doit encore être donné par écrit, figné par ce magistrat, & scellé du sceau de ses armes. Il faut dans cet ordre, qu'il foit fait mention du motif de l'emprisonnement, afin que fur le rescrit de l'babeas corpus obtenu par le prisonnier, les juges du banc du roi puissent décider si l'em-. prisonnement est bon & valable. Dans le cas ou cet ordre ne seroit pas revetu de ces formalités prescrites par la

loi, le géolier ne pourroit pas retenir le prifonnier: car la loi, ainfi que le dit le chevalier Coke, juge qu'il n'est pas raifonnable d'emprifonner un homme fans lui connoître le crime dont il est accuse, afin qu'il fache la raison & le

motif de fa détention. En vertu de son droit de liberté, tout Anglois peut demeurer & résider en Angleterre auffi long-tems qu'il le voudra; car il ne peut etre forcé d'en fortir que par une sentence du bannisfement. Le roi peut cependant, en vertu de sa prérogative royale, donner un rescrit de Ne exeat Regnum, qui empèche ses sujets de sortir du royaume, fans sa permission. L'utilité que le public peut retirer de l'exercice de cette prérogative, l'avantage dont elle peut être pour la communauté, a fans doute été le motif qui l'a fait établir : mais il n'est fur la terre aucune autorité, si ce n'est celle du parlement, qui puisse forcer un Auglois à sortir du royaume contre sa volonté, pas même un criminel: car l'exil & la transportation font des punitions inconnues à la loi commune, excepté quand cette punition est infligée, ou par le choix du criminel lui-même, qui la préfere à une plus rigoureuse, ou en vertu de quelque acte du parlement. Aussi la grande charte dit - elle, qu'aucun homme libre ne peut être banni, à moins que ce ne foit par le jugement de ses pairs, rendu conformément aux loix du pays. L'acte d'habeas corpus, qu'on doit regarder comme une seconde grande charte, & le boulevard de la liberté angloife, défend qu'aucun fujet du royaume ne foit envoyé prifonnier en Irlande, en Ecosse, à Jersey, à Garnesey & autres lieux situés aude - là des mers, dans lesquels il ne pourroit jouir du bénéfice de la loi

commune : déclarant en outre, toutes ces fortes de punitions, qu'on nomme emerisonnemens illégaux, & tous ceux qui les ordonnent, incapables de remplir aucunes charges & offices; voulant aussi qu'ils encourent la peine de premunire, fans que le roi lui-même puisse leur accorder le pardon de cetto transgression de la loi. La même loi d'habeas corpus autorife ceux qui auront été ainsi emprisonnés illégalement, à prendre à partie ceux qui en auroient donné l'ordre, comme aussi ceux qui l'auroient exécuté & même confeillé, contre lesquels l'offense pourra exiger des dom mages & intérêts, & en outre trois fois le montant des frais du procès ; lesquels dommages & intérets ne pourront iamais être fixes à moins de 500 liv. ster.

HAB

L'attention de la loi est si grande pour tout ce qui peut intéreffer la liberté personnelle des citovens, qu'elle ôte même au roi la puissance d'envoyer hors du royaume aucun de ses sujets, même pour le service, à l'exception seulement des soldats & des matelots : de facon que le roi d'Angleterre ne peut, contre leur gré, obliger aucun de ses sujets à aller le représenter en Irlande, & y être fon député ou lientenant : attendu qu'il se pourroit faire que cette marque de confiance ne fut, dans le vrai, qu'un moven dont il se ferviroit pour exiler ce même fuiet. fous le prétexte apparent de le récompenfer. (D.G.)

HABİLE, adj. Jurifprudence, fignifier remoun capable par la loi 3 & alors capable veut dire ayant droit; ou pauvant avoir droit. On elt habile à fuccèder 3 les filles font quelquefois habiles à poll fèder une pairie.

Habile à exercer le retrait lignager. Celui qui est parent du vendeur du côté & ligne dont est venu l'héritage ou rente fonciere sujet à retrait. v. RETRAIT liguager.

Habile à fuccéder, est celui que la loi appelle pour recueillir une succession, ou qui n'a en sa personne aucune incapacité qui l'empêche d'être héritier, v. HÉRITIER, SUCCESSION.

Un héritier faisi par la loi en qualité d'habile à fuccéder, peut faire apposer le feellé sur les biens du désunt, luire faire inventaire, & même faire vendre les meubles & effets par un officier puble. Tous ers actes qui ne sont cier puble. Tous ers actes qui ne sont l'adérition d'héritier, si d'ailleurs celui à la requête duquel cet actes ont été faits, n'y a pris d'autre qualité que celcl'abulés à le dire & porter héritier.

Un héritier ne peut en fa qualité d'habile à lúccéder, vendre lui - même les meubles ni les immeubles d'une fucceffon. L'intérê de cette fucceffon exige néaumoins qu'on paile promptement de certains acles, comme des baux de bouriques achalandées, des ventes d'offices où il y 2 des pratiques attachées & qui en augmentent le prix. HABILETE, furifo. V. HABILE.

HABILITATION, f. f., Jurifpr., eft l'action de procurer à quelqu'un l'habileté ou capacité de faire quelque cho-fe; par exemple, le confentement du pere de famille habilite le fils de famille à s'obliger; l'autorifation du mari habilite la temme à contracter.

HABITS, f. m. Droit camon. Il faur diftinguer ici avec le pere Thomaffaur, deux fortes d'habits eccléfiastiques. Les uns qui fervent aux cleres dans la vie civile, & les autres destinés au miniftere des autels.

Il elt prouvé que durant les cinq premiers siecles de l'église, les ecclésiastique n'ent pas porté un habit différent des autres sideles, ni pour la couleur, ni pour la forme. On remarquoit seulement alors dans les clercs une chevelure moins longue & plus modeste que celle des gens du fiecle. Quand les monafteres se formerent en orient, on vit pour la premiere fois une différence dans l'habillement des moines. Ces faints folitaires, foit pour éviter la dépense, foit plutôt par humilité & pour fuir le luxe des habits seculiers. se revêtirent d'un long manteau serré & groffier, qui couvroit en même-tems le col & les épaules; on appelloit ce manteau mafortes. Cassien, collat. de habit. & clerc. c. 7. Les clercs séculiers n'avoient pas les mêmes raifons pour fe rendre si méprifables au peuple, parmi lesquels ils étoient obligés de vivre; ils continuerent donc d'aller & de se vetir, suivant la regle générale de modestie, qui défendoit une propreté ou une négligence affectée. Dans la fuite plusieurs évêques ayant été tirés de la solitude pour etre élevés à l'episcopat, conserverent les habits & la maniere de vivre de leurs monasteres. On cite pour exemple S. Martin évèque de Tours, Fauste abbé de Lerins, S. Germain d'Auxerre; ce dernier, fans avoir été moine, voulut imiter toute l'austérité pendant son épiscopat ; l'hyver & l'été, il étoit vetu d'une coule & d'une tunique qui couvroient un cilice. Le pape Célestin n'approuva pas cette réforme, si peu qu'il en écrivit l'an 428, aux évêques de Vienne & de Narbonne, comme d'une nouveauté fuperstitieuse. Il se plaignoit de ce que les évêques portoient un manteau & une ceinture, au lieu des babits ordinaires qui étoient la tunique & la togue romaine. Il disoit que Jesus-Christ n'a recommandé à ses disciples que la chafteté, en leur ordonnant de se ceindre les reins, & que c'étoit faire injure jure aux premiers évêques de l'églife qui n'ont pas donné dans cette affectation.

La lettre du pape Célellin pouvoit avoir de bons motifs; mais il paroit, qu'elle n'eut point d'eflets. La vie des difciples de faint Martin, & des folitaires de Lerins, avoit infpiré dans les fout pein de replect, pouc évoit pein de replect, pouc fout pein de replect, pouc pour principal de la par plus respectable, que de l'allier ave les marouses de l'humanité monatique, cer marouse de l'humanité monatique.

Des évêques, l'usage de ces habits monaftiques & méprifables passa fans doute aux clercs inférieurs, comme le prouve la lettre même du pape Célestin; mais cette distinction particuliere dans l'habillement des ecclésiastiques ne fut générale & commune à tout le clergé que vers le sixieme siecle, lorfqu'apres l'inondation des Barbares, les laïques ayant quitté l'habit long , les ecclésiastiques le conserverent. Thom, Discipl. part. 2. liv. 1. ch. 22. En effet ce n'est que des cette époque que commencent tous ces différents conciles qui ont fait des réglemnets fur l'habillement des clercs. Le concile d'Agde, can. 20. après avoir réglé la tonfure, vient aux babits des clercs, & y prefcrit la même modestie. Le premier concile de Macon, can. 5. détend aux eccléfiaftiques l'usage des habits féculiers, fur-tout des militaires & le port des armes, fous poine dela prison, & d'un jeunt de treute jours au pain & à l'eau. Il feroit trop long de rapporter les autres canons des conciles qui fuccetfivement de siecle en siecle ont fait sur le même fujet des réglemens quelquefois différens, contraires même suivant le goût & les mœurs des tems & des lieux. Thom. Difc. part. 4. liv. 1. cb. 35. En-

Tome VII.

forte qu'il n'en résulte rien de bien précis, comme l'observe la Glos, pen, in Clem. 1. de ele&. Le concile de Trente dont on voit ci-après le réglement, exige feulement que les clercs portent l'habit clérical. Les derniers conciles provinciaux sont entrés un peu plus dans le détail. Ceux de Narbonne en 1551, de Bordeaux, en 1583, & de Milan. défendent aux clercs de porter la foie, les chemises froncées & brodées au bras & au col, ils déterminent la couleur 'noire, & n'exceptent à ce sujet que les prélats obligés par leur dignité d'en avoir un autre sur leurs habits. Ils défendent même les calotes, les foutanelles , les manteaux courts & le devil des parens - toutes choses comme l'on vois que l'usage commun a rendu, pour ainsi dire, canoniques. Les ecclésiastiques croient qu'il suffit de porter ce qu'on appelle la foutane longue, veftem talarem, pour qu'ils foient dans la décence que demandent les canons. En effet, les plus féveres demandent feulement que l'habit couvre les jambes. M. du Clergé, tom. 5. pag. 420. tom. 3. pag. 1164. & fuiv. tom. 4. pag. 11c6.

C'est donc cette sourane, & la couronne qu'on doit entendre par l'habit clérical, & c'est la sourane aussi que le concile de Trente ordonne que les ecclésiastiques portent, sous certaines peines.

Le paje Sixte V. publia une bulle n 1588. inch, Saraghadhan, où il ordonne aux clees de porter l'habit clèrical, fous peine en eas de défobéiffance, dans un certain délait d'ètre privés de leurs bénéfoes †jo facto ; les canonities out expljué cette bulle, ainfi que le décret du concile de Treute, en ce fens : que les peines qui y font prononcées, n'ont pas lieu contre celui à qui il n'elt artivé qu'une fois de quit-

ter l'habit clérical, ou qui ne le quitre que chez lui, dans fa maison où in d'elt point vu. Un clerc qui par mifere n'auroit point de foutane, ou ne porturoit point de tonflure pour raison de maladie, non plus que celui qui pour éviter quelque péril fe feroit déguife, ne mériteroient pas ces peincs. En voyage il ell permis de porter des habits moins longs, voftes breviores, c. Esticois 2 c. 3

Le pere Thomassin remarque que, quoiqu'il n'y eut point de loi qui preserivit le noir avant le concile de Trente, l'usage en étoit toutesois établi de-

puis long-tems.

Les babits dont on se servoit anciennement dans les églifes pour le miniftere de autels, n'écoient différens des babits civils & eccléfialtiques, que par la propriété & la conleur. Ce n'a été que dans la fuite que l'on a affecté avec des fens mystiques, certains babits particuliers pour la célébration des faints mysteres. M. Fleury remarque en son traité des mœurs des chrétiens, que la chasuble étoit un babit vulgaire du tems de S. Augustin, que la dalmatique étoit en usage des le tems de l'empereur Valerien , & que l'étole étoit un manteau commun, même aux femmes, Nous l'avons confondu, dit-il, avec l'orarium, qui étoit une bande de linge dont fe servoient tous ceux qui vouloient être propres, pour arrêter la fueur du col & du visage; enfin la manipule, en latin mapula, n'étoit qu'une ferviette ou une espece de mouchoir fur le bras pour fervir à la fainte table. A l'égard de l'aube, c'est à dire, cette robe blanche de laine ou de lin dont on se sert à présent dans les églifes, elle étoit sans doute commune autrefois dans le siecle, puisque l'empereur Aurelien fit au peuple Romain des

largesses de ces fortes de tuniques. C'est fur tous ces habits & fur quelques autres que les conciles ont fait divers réglemens. Les diacres de l'églife romaine se servoient de manipules pendant le facrifice. Les diacres de Rayenne s'en fervoient aufli; & afin que ce droit ne leur fût pas disputé, ils prierent le pape S. Grégoire de le leur confirmer. S. Céfaire d'Arles obtint du pape Symmaque, que les diacres de son église porteroient la dalmatique. L'auteur de la vie de ce faint, distingue la chasuble dont il se servoit à l'église, de celle qu'il portoit dans les rues. Cette circonstance prouve ce que nous avons avancé, qu'autrefois on se servoit à l'autel des habits ordinaires; mais avec une certaine distinction de propreté. La couleur blanche paroit avoir toujours été celle qu'on a recherché le plus dans l'église. S. Grégoire de Tours nous représente le chœur des prêtres en babits blancs, & S. Grégoire de Nazianze avoit déja fait la même représentation de fon clergé, avec cette observation que les clercs, ainsi vetus de blanc, imitoient les anges par l'éclat de cette couleur. Le quatrieme concile de Tolede veut qu'on rende à ceux qui ont été injustement déposés, les ornemens dont ils ont été dépouillés; aux évêoucs, l'étole, l'anneau & la croffe; aux pretres l'étole & la chasuble ; aux diacres . l'étole & l'aube : aux fous-diacres. la patene & le calice. En Espagne, les fous-diacres dans ce tems-la ne portoient point encore d'aube, ni les diacres de dalmatique; le même concile défend aux diacres de porter deux étoles. Le troisieme concile de Brague ordonne de déposer ceux qui emploient les vafes & les ornemens facrés à l'ufage de la vic civile; il veut que le prètre se couvre de l'étole, la tête & les deux épaules, & qu'elle foit croifée fur l'eltomac, de maniere qu'elle représente le signe de la croix.

Le pape Nicolas régla les habits que devoient avoir au chœur les chanoines de l'église de S. Pierre de Rome, il leur donna des furplis fans chapes, depuis paque jusqu'à la toussaint, & depuis la touffaint jusqu'à pâque, des chapes de ferge fur leur furplis, ce qui a depuis été pratiqué dans tous les chapitres. Ce furplis alloit apparemment jufqu'à terre, puisque le pape dit, lineis togis superpelliceis. La chape des chanoines étoit différente de celle des autres bénéficiers. Le concile de Bale, feff. 21. ch. 3. veut que le furplis descende plus bas que la moitié des jambes, & qu'on se serve de chapes ou de furplis fuivant les faifons & l'usage de chaque pays. On pourroit douter, dit le P. Thomassin, si ces anciens surplis avoient des manches, parce que ce n'étoit d'abord que des chapes de lin . & le concile de Narbonne semble opposer le surplis au rochet, lineà non machinatà veste sive roqueto. Dans l'Italie du tems de faint Charles, le furplis avoit des manches. Le premier concile de Milan ordonna de les porter larges, afin qu'elles fuffent distinguées de celles du rochet. Il se peut faire qu'on ait porté en quelques endroits de France le furplis fans manches plus long-tems que dans les autres églifes. Le concile d'Aix condamne cet ufage, Il ordonne en même-tems de porter le rochet fous la chape. Le plus ancien auteur qui ait parlé de furplis, est Etienne de Tournay, il dit: fuperpelliceum novem, candidum talare.

Quant aux habillemens de tête, l'ufige n'en est pas fort ancien. En 1242, les religieux de l'église métropolitaine de Cantorbery obtinrent du pape Ingocent IV. la permission d'avoir le bonnet sur la tête pendant le service divin, parce que y ayant affifté jusqu'alors tête nuc, ils en avoient contracté de fâcheuses maladies. Le concile de Bale veut qu'on sc couvre d'une aumusse ou d'un bonnet qu'il appelle byrettum. Ces ornemens de tête étoient communs aux eccléfiastiques & aux seculiers; car dans la chronique de Flandre & dans le continuateur de Nangis, il est parlé de l'aumusse & de la barette de l'empereur Charles IV. & du roi de France Charles V. dans l'endroit où ces deux auteurs rapportent ce qui s'est paffé à l'entrevue de ces princes. Ce qu'on appelloit caputium, est défendu dans le concile de Bale, & permis dans les conciles poltérieurs, peut-être que dans le premier il fignifie un chapeau, & dans les autres c'est l'aumusse ou le capuchon de la chape. Depuis, au lieu de porter l'aumusic sur la tete, on l'a mife fur le bras. Le concile de Rheims en parle comme d'un ornement propre aux chanoines : Sine almutio & aliis canonicorum infiguibus, dit ce concile au titre des chanoines; enfuite il défend de porter l'aumusse & le surplis dans les lieux publics, comme les marchés.

anticatube étoit autrefois d'un ufige orchofes ont changé. Comme étoit alors,
dit le P. Thomallin, principalement jufaube, que les elercs le dittinguoiens
des laics, qui étoient aufii bien qu'eux
étus de long, il étoit de bienfrance
qu'ils la portaifent toujours; mais cet
ufage ayant éte aboit, le la diffication
des clercs d'avec les laiques fe remarquant par tant d'autres chofes, on a
jugé contraire à la bienféance de porter le furpits qui a fuccédé à l'aube,
hors de l'égifé. C'eft aufii ce qui a été
éféndu pat le concile de Rheims en

Se

1583. Ut fine superpelliceo & almutio in ecclefia comparere, plane irreligiosum eft; fic illà ad loca publica rerum venalium deferre, prorfus indecorum ac fordidum effe, nemo eft qui non videat. part. 4. liv. 1. ch. 37.

La plupart des chanoines réguliers ont confervé l'ancien usage de porter le furplis fur la foutane hors de l'églife, les évêques mêmes ne l'ont quitté que depuis peu. A l'égard des ornemens épiscopaux de ces derniers, & qui confiftent dans la mitre, la croffe . l'anneau , la croix , le pallium , &c. nous en parlons fous chacun de ces noms. Le concile de Milan dit que les curés doivent porter le chaperon fur l'épaule, & l'évêque doit avoir le rochet & le camail même à la campagne. & avec un babit court; qu'il doit s'habiller de noir les jours de jeune, & de violet en un autre tems; & enfin qu'il ne doit paroître devant un cardinal, un légat, ou fon métropolitain , qu'avec le mantelet fur le rochet. (D. M.)

HABITANT, f. m., Droit Rom. & Jurifor., qui est domicilié dans un endroit, foit qu'il foit venu s'y établir d'ailleurs, foit qu'il v ait demeuré de tout tems. Dans le premier cas on diroit en latin accola, & dans l'autre incola. En françois on dit habitant de quiconque demeure dans un endroit habituellement, & qui n'y est pas seulement en paffant. v. HABITATION.

L'histoire nous apprend que Rome, dans fon origine, admettoit dans fon fein tous ceux qui vouloient v entrer. Si l'on en croit ses propres historiens. elle ne doit fon origine qu'à une troupe de banqueroutiers, & d'esclaves fugitifs, que Romulus attira de tous côtés. A mesure qu'elle étendit ses conquêtes, elle augmenta aussi le nombre

de ses citoyens, en donnant le droit de bourgeoisie à tous ceux qu'elle subiuguoit. Cependant elle fentit bientôt les inconvéniens qu'il y auroit d'accorder les mêmes prérogatives à tous les peuples que la prospérité de ses armes lui foumettoit. Elle devint plus économe de cette faveur, & bien loin de l'accorder à des peuples entiers, il devint très - difficile à des particuliers de l'obtenir, & même elle devint une récompense des fervices les plus fignalés, que des étrangers avoient rendus à la république.

A peine pouffoit-elle fes conquêtes dans le Latium, qu'elle penfa à n'accorder ce droit de bourgeoifie qu'avec diverses restrictions. Elle en avoit été si libérale jusqu'alors, qu'elle ne pouvoit le refuser à quelques peuples du Latium; mais elle en retrancha le droit de fuffrage, & la part qu'il leur eût donnée au gouvernement. L'Italie avant ensuite été forcée de subir le joug, obtint des conditions moins favorables que les Latins; mais pourtant elle conservoit une ombre de liberté; chaque peuple continuant à se gouverner selon fes anciennes loix, & formant avec les Romains une espece de confédération. Enfin lorsque les Romains eurent porté leurs armes hors de l'Italie, & foumis diverfes provinces à leur Empire, ils leur envoyerent des magistrats, pour les gouverner comme fujettes.

Il fe forma alors quatre différentes especes de conditions des babitans de ce vaste Empire. Les citoyens Romains jouissoient de tous les privileges attachés à cette bourgcoisse, en quelque lieu qu'ils habitassent. 2°. Les Latins ne jouissoient pas de toutes ces prérogatives, mais leur condition étoit cependant meilleure que celle du reste de l'Italie. 3º. Les Italiens conserverent certains privileges, connus fous le nom de droit italique, & dont les provinces étoient exclues. Enfin 4°. les provinces jouissoient de divers privileges, selon les conditions auxquelles elles avoient été soumises. Il s'agit à présent d'examiner en quoi confiftoient les prérogatives attachées à chacune de ces conditions, entre lesquelles celle de citoyen Romain étoit la plus favorable, & doit naturellement tenir le premier rang. (D.M.)

HABITATION, f. f., Jurifpr., lieu qu'on habite quand on veut. J'ai hérité d'une habitation aux champs; c'estlà que je me dérobe au tumulte. & que je suis avec moi. On a une maison dans un endroit qu'on n'habite pas; un fejour dans un endroit qu'on n'habite que par intervalle; un domicile dans un endroit qu'on fixe aux autres comme le lieu de fa demeure; une demeure par tout où l'on se propose d'ètre long tems.

L'habitation est le droit d'habiter dans une maison; & celui qui a ce droit, a comme un usage, ou comme un usufruit, selon que son titre étend ou borne le droit d'habiter.

Le droit d'habitation s'étend à toute la famille de celui qui a ce droit. Car il ne peut habiter léparément de la femme, de ses enfans, de ses domestiques. Et il en est de même, si ce droit est acquis à la femme. Ce qui s'entend de l'habitation meme qui étoit acquise avant

le mariage.

L'habitation s'étend, ou à toute la maison, ou seulement à une partie, selon qu'il paroit réglé par le titre. Que si l'habitation est donnée indéfiniment fans marquer ni la maison entiere ni quelques lieux, mais feulcment ou felon la condition, ou selon le besoin de celui à qui ce droit cft acquis, elle comprendra les commodités nécessaires, quand il ne resteroit rien au pro-

priétaire.

Celui qui a l'habitation d'une maison ou d'une partie, peut céder & louer son droit, fans y habiter lui-même, si ce n'est que sa condition fut autrement réglée par son titre.

Le droit d'habitation, comme celui de l'usage, n'est pas borné à un tems; mais il dure pendant la vie de celui qui a ce

droit.

L'habitation, felon les jurisconsultes Romains, est encore le droit de retirer tous les émolumens qui proviennent du logement d'une maison d'autroi. Sed sicui babitatio legata, frue aligno modo conftituta sit; neque usus videtur, neque usus fructus, sed quafi proprium aliquod jus... non folum in ea degere, fed etiam aliis locare. Inflit. lib. 11. dit. V. S. S. ce droit est moins étendu que l'usufruit, qui emporte de plus le profit qui revient des marchandises que l'on reçoit dans un magafin, & d'autres chofes femblables; mais il est plus étendu que le simple plage, en ce que l'on peut louer à quelqu'autre une maison sur laquelle on a droit d'babitation. Voy. l'art. ETRAN-

GER. (D.F.) HABITUDE, f. f. Morale. On nomme ainsi un penchant à agir d'une certaine maniere plutôt que d'une autre, acquis par la fréquente répétition des memes actes. La coutume est bien aussi une disposition acquise par la fréquence des mêmes actes, mais elle differe de l'habitude, en ce que celle-ci ne fe rapporte qu'aux actions à faire, au lieu que la coutume se rapporte seulement aux impressions que les objets font sur nous; impression qui'est d'autant plus foible que nous l'avons plus fouvent éprouvée, & qu'à force de les répéter, nous y fommes accoutumés. v. COUTW-ME. L'babitude naît des actes que nous exécutons, ou de ceux dont nous fentons l'influence & qui nous déterminent à agir, & fon effet est roujours une difposition à faire certaines actions préférablement à d'autres, dans des circonstances déterminées.

C'est un fait connu de tous les hommes depuis qu'ils existent, & observé par tous les philosophes qui ont étudié l'homme & eherché à découvrir les principes de ses démarches; que par la répétition fréquente des mêmes actes nous acquerrons; 1°. une plus grande facilité à les faire; c'eft par-là que, dans l'exercice de quelque art qui demande, & de l'adresse & de la force, & qui dans les commencemens paroit difficile, on parvient à exécuter fans peine & avec dextérité, ce qui d'abord avoit couté beaucoup de travail, & avoit fouvent été tenté fans succès. C'est-là ce qu'on nomme acquerir la pratique d'un art; cette facilité à agir se remarque, & dans les actes corporels comme dans les métiers . & dans les opérations de l'esprit . comme le raisonnement, le calcul, la poesse. & tous les exercices de la mémoire, l'art des recherches, de l'analyfe, &c.

La répétition des memes actes étant continuée, produje en fecond fieu ce que nous avons décrie fous le 'mot de COUTTMS, une disposition à mêtre plus affecté détingréablement par des impreficions pénillès, réfulantes de ces actes; enforts que ce qui nous paroiibit d'abord rebutant, nous devient agréable, ou au moins ne nous choque plus; ainfi le forgeron s'accoutume à l'ardeur du feu vers lequel il ne relloit d'abord qu'avec peine, & qu'il parvient à fupporter fans douleur, tandis que toute untre perfonne trouvereit fà c'haleur

infuportable. Un courtifin hautini, oblig de céde fouvent, malgre les révoltes de fon orgueil, contre la volonté de gens qu'il doit ménager, parvient à force d'exercer fa foupleife à fe fou-mettre fins aucune apparence de chagrin, à ce qu'exige le caprice de ceux avec lesqueis l'uti; une femme que la pudeur dominoit, & qui ne pouvoir lans des combast pénilles, fe livere aux careffes libres d'un homme qui la fub-juge, parvient à s'abandonner fans retenue aux fougues les plus impétueufes d'une polion libertine.

La continuation des mêmes actes parvient en troisieme lieu à en rendre nécessaire la répétition pour notre contentement, à nous en faire trouver l'interruption plus pénible, que ne nous parurent l'être les premiers effais que nous en fimes. Dès que les circonstanees du tems, du lieu ou des personnes, dont fa présence accompagna les premiers actes, se présentent de nouveau à notre idée, ou qu'il s'en présente d'analogues, propres à en réveiller le fouvenir par l'affociation des idées, ou que seulement il s'est écoulé depuis le dernier acte un tems plus long, que celui qui a marqué les intervalles entre les mêmes actes précédens, nous fommes en proje à l'inquiétude : l'idée de cet acte s'offre à nous comme l'idée d'un besoin pressant à satisfaire; notre situation devient pénible; tout en nous. organes, fens, parties du corps, circulation du fang, idécs, pensées, defirs, imagination, toutes les facultés de l'homme fe disposent, comme si cet acte devoit avoir lieu dans ce moment; cet état est pénible lorsqu'il dure ; aussi tout renvoi de cette action devient un accroissement de mal-aise, & notre situation est & nous paroit fatigante; en confequence nous desirons cette action;

nous prenons les mefures que nous favons les plus propres à nous procurer les movens de la réitérer : elle fait ceffer un état facheux, & par cela même elle devient délicieule, comme l'est toute action qui fatisfait un appétit viodent, un besoin vivement senti ; bien que cette action n'eût par elle-même, aucune capacité d'ébranler voluptueufement nos organes. C'est ainsi que l'ufage de certains mets, de certaines boiffons, qui d'abord nous répugnoient, nous font devenus nécessaires, que nous trouvons du délice à les avaler, & que leurs privations ell pour nous une fource de peine & de mécontentement trèsvif. Il n'est personne qui ne sache jusques à quel point l'habitude nous rend cfelave de l'ufage du tabac, foit en poudre, foit en sumée; cependant il n'est qui que ce foit qui ne convienne que l'usage de l'une & de l'autre forte ne lui ait paru déplaisant, les premieres fois qu'il a effayé de s'en fervir.

Je ne doute pas que l'usage de la discipline, telle qu'elle est ordonnée dans les cloitres, fi on y avoit recours journalierement, ne devint avec le tems un besoin, une nécessité réelle, & enfin un acte autsi agréable, autsi délicieux , que celui par lequel nous fatisfaifons à quelqu'autre de nos befoins que ce foit. l'ai connu une personne qui s'étant habituée à se frotter chaque jour le corps avec une broffe angloife affez rude, ne pouvoit pas fans une vive impatience, renvoyer cette opération quand l'heure de le faire étoit venue; & elle avouoit que c'étoit-là pour elle un moment délicieux.

Si des actes qui, par eux-mèmes, n'ont rien de flatteur pour les seus, qui font même pénibles & douloureux au commenc.ment, peuvent néumoins devenir des babitudes, & se changer en actes agrásbles & voluptueux; combien pluto i utarticinos pas ce canadere, des actes propres par eux-mêntes, à fatter nos fens par des motions douces & agrásbles, ou parce qu'ils fout en auture à pouvoir faits faire quelques-uns de nos befoins naturels? alors l'habitude eth bien plus vite contractée, fon pouvoir elt bien plus fort, & muss fommes bien moins en éat dy réfliter, & de fupporter la privation des actes oui l'ont fait native.

Il ne paroit pas fur prenant que notre corps prenne une disposition physique qui lui rend nécessaire des actes qu'il a fouvent répétés, ou dont il a fouvent fenti l'influence: des actes, par exemple, qui, comme des coups de verge ou des frictions, occasionnent une accélération dans le mouvement des humeurs, & une augmentation de tranfpiration, ou qui, comme l'usage du tabac en poudre ou en sumée, & celuides lavemens, procurent des exerctions plus abondantes ou plus faciles qu'elles ne seroient sans cela, & qui fait affluer les humeurs furabondantes vers certaines parties plutôt que vers d'autres, ne fauroient être interrompus, fans que ces parties accoûtumées à se décharger de ces humeurs, ne foient incommodées par leur affluence trop abondante qui les remplit, & qui en gonfie les vaisscaux, & qui leur cause un engourdiffement, une pefanteur & un mal aife très-fensible; la santé en peut facilement être altérée. & plus d'une fois on a vu des personnes sorcées de résister à ces habitudes, éprouver de funcites effets de ees interruptions d'actes habituels. Les habitudes physiques changent notre tempérament, le tirent de son état naturel. l'alterent presque toujours, & \*par-là même font nuifibles; mais cequi doit nous fournir un nouveau motif pour nous refuser à tout ce qui deviendroit pour nous une habitude phyfique, c'est que cette habitude une fois contractée, ne peut plus être déracinée fans beaucoup de peine, & presque jamais sans danger, à moins qu'on ne prenne beaucoup de précautions pour n'opérer ces changemens que par degrés, ou pour suppléer de quelque autre maniere à l'effet que produissient ces actes auxquels il faut renoncer; mais outre cela, qui est celui qui peut se promettre de pouvoir toujours user de ces précautions, & de n'etre jamais contraint par une force supérieure à se priver de ses habitudes les plus chéries fans précautions, & fans ménagemens?

Toutes nos habitudes ne sont pas purement phyliques; il en est auxquelles l'ame preud part, & dont elle devient esclave, il en est mème dont elle seule est le sujet affecté. L'usage des amusemens, des plaisirs, des voluptés, deviennent des babitudes de ce premier genre, lorfqu'on en réitere fréquemment les actes : l'ame s'y complait : quand une fois elle en a pris le goût, elle s'en occupe : les mêmes circonftances qui ont accompagné les premiers actes, ne se présentent pas, sans que l'idée en foit réveillée, fans que l'imagination s'en retrace les agrémens, s'en promette & en desire de nouveaux : comme ces fortes d'obiets mettent en jen quelques-unes de nos facultés intellectuelles, fans cependant exiger d'elles aucun effort, aucun travail pénible, l'ame s'v livre avec délice, avec une indolence qui lui est agréable, sans beausoup agir elle-même, elle est affectée en diverses manieres, & cette émotion lui plait; elle partage ces plaisirs avec le corps, & si ces plaisirs reviennent fouvent, l'ame comme le corps en con-

tracte l'habitude; non pas par les memes caufes phyliques qui rendent ces actes nécessaires au corps, comme nous l'avons observé; mais parce que les autres facultés de l'ame, par lesquelles elle est capable de s'occuper des grands objets & des devoirs qui intéressent l'humanité, & lui font remplir sa destination, restent dans l'inaction & perdent la facilité qu'elles auroient eue de s'exercer, ou ne l'acquierent point, ne peuvent plus fans effort s'employer à ce à quoi elles étoient destinées; cependant l'ame veut être en action, elle craint la peine, & les plaifirs mettent fans effort son activité en jeu : de-là le goût de préférence qu'elle donne à ces amufemens & à ces plaifirs qui l'occupent fans peine, en flattant les fens auxquels elle eit unie : l'interruption de ces amufemens lui laisse un vuide qui lui déplaît, & qu'elle ne peut remplir que par des occupations qui ne lui plaisent pas : elle attend avec impatience le moment qui la tirera d'une inaction qui lui est à charge ; plus souvent cette impatience est satisfaite, plus les dispolitions qui en font la fource, se fortifient , & eufin l'habitude se forme & devient impérieuse, on ne fauroit plus faus effort y rélifter ; le corps éprouve de nouveaux besoins auxquels les jouiffances fréquentes des plaifirs ont donné naissance; ces besoins du corps sentis par l'ame, réveillent les idées de ces ambsemens, de ces plaisirs, de ces émotions voluptueuses, l'imagination s'en représente d'avance les délices, & l'affociation des idées en fait rappeller le fouvenir & naître le désir à la présence de la plus légere circonstance qui v ait quelque rappore; l'ame s'en occupe d'avance par l'espoir d'en jouir; elle se plait à en embellir l'image, & elle se les promet plus fatisfaifans encore qu'ils ne le font & ne Pont jamais été; & lors même que la coutume a familiarilé l'homme avec ces jouislances, qu'elles ne lui causent plus d'émotion flatteufe, que même les fens ne font plus propres à les éprouver; cependant l'habitude nrappelle l'idée, l'ame s'en occupe eutoore en imagination, ne le pouvant en réalité; & incapable d'autres acles, elle se fait de ces objets idéaux une forte d'autrement & de pessificaries.

On comprend affez facilement commout, par rapport à des objets auxquels les sens sont intéresses, l'homme contracte des babitudes. & en devient efclave, tant que les fens y prennent part; mais il est plus difficile d'expliquer, comment l'habitude se conserve relativement à des actes qui n'offrent plus rien à des sens uses, ou se forme relativement à des actes qui n'ont iamais rien eu de flatteur pour les sens, & qui ont été uniquement du ressort de l'intelligence, qui n'ont donné aux fens aucun exercice propre par lui-même à leur plaire. Telles font les habitudes du jeu, du mensonge, de la médifance, de la contradiction, de la raillerie fatyrique, des juremens, &c. En vain la raison jugeant de sang froid, décide avec l'évidence la plus convaincante que ces habitudes font mulfibles, que l'on ne s'y livrera pas fans danger, que la fagesfe exige qu'on s'y refuse; en vain elle prend la réfolution d'y rélister; tous ces raifonnemens, toutes ces réfolutions fi fages, s'évanouissent au premier moment qui ramene l'occasion de réitérer ces actes, & on les répete au risque de se perdre, & de se plonger dans des abimes de maux. Ici ce ne font pas les fens qui font flattés, car rien dans ces actes n'est pour eux une source de plaisir; l'ame y trouve seule une sorte de satisfaction, c'est-là un exercice pour quelqu'u-Tome VII.

ne de ses facultés; on a trouvé moins pénible cette occupation que d'autres plus raifonnables, & l'ame veut être occupée; quelques - unes de ces actions . avoient outre cela pour elles, quelque chose de flatteur, le jeu lui donnoit l'espoir du gain, le mensonge trompoit les hommes pour l'avantage du menteur, le médifant a cru s'élever en rabaissant le mérite des autres; par la contradiction on s'est flatté de remporter une victoire honorable fur l'esprit de ceux qu'on contredit; on a jugé la raillerie propre à donner bonne opinion de la supériorité de l'esprit du railleur , sur ceux qui sont l'objet de ses satures ; les jureurs se sont flattés par ces termes grenadiers, de donner grande opinion de leur courage, & de leur élévation; tout cela rend raifon, pourquoi des hommes, en jugeant mal, se sont permis de donner dans ces excès blamables; mais lorsque l'expérience les a détrompés, leur a fait voir que ces vices n'étoient que des fources fécondes de chagrins cuifans & de défagrémens mérités, comment l'ame a-t-elle contracté à cet égard un pli qui résiste à tous les conseils de la faine raison ? comment ces actes se sont-ils tournés en habitude si difficile à corriger ? C'est ce qu'il n'est pas facile d'expliquer. M. Bonnet , cet observateur exact & plein de sagacité, a tenté de lever le voile qui nous cache les refforts de ce méchanifine obscur.

Pour expliquer ce fait, ce fage philofophe a recours aux faits observés. A chaque acte de l'ame répond quelque mouvement dans le corps auque elle eft unie, ne fût-ce que dans le cerveau qui el certainement el affecté par les modifications de l'ame, comme le prouvent la mémoire & la réminificance; de même à chaque modification qui furvient dans le corps quand elle eft fentie, répond,

T s

330

une perception dans l'ame; & cette influence des deux parties de nous-mêmes est réciproque entr'elles; des mouvemens que les objets impriment au cetyeau, l'ame les reproduit quand elle veut; de plus, si deux ou plusieurs mouvemens ont été excités à la fois, & que l'ame veuille reproduire un de ces mouvemens, il arrivera presque toujours que les autres mouvemens se reproduiront en même-tems. Plus fouvent l'ame reproduit ces mouvemens, plus elle acquiert de facilité à les reproduire, & ellene les reproduit que par fon action inconnue fur les fibres du cerveau. Plus ces fibres font fouples pour se prèter aux impressions qu'elles recoivent, plus facilement l'ame leur imprime les mouvemens qu'elle veut; voilà pourquoi les habitudes naiffent, fur-tout avec facilité dans l'enfance; si elles sont formées, elles se fortifient dans la jeunesse pendant laquelle les fibres prennent de la confiftance, de la force, de la folidité; si les actes continuent, l'habitude s'enracine dans l'age mûr, pendant lequel les fibres acquierent une plus grande solidité; & enfin si rien n'interrompt ces actions, les fibres endurcies dans la vieillesse rendent les habitudes indeftructibles. L'habitude paroît ainsi tenir à l'état des fibres : la répétition fréquente du même mouvement dans la même fibre, change jusqu'à un certain point l'état primitif de cette même fibre; les molécules dont elle est composée, se dispofent les unes à l'égard des autres, dans un ordre relatif au genre & au degré de l'impression le plus souvent reçue; & la fréquence de cette impression ne leur permet pas de s'arranger d'une façon qui ne faciliteroit pas l'action qui se répete le plus fouvent : nous voyons ce fait se vérifier tous les jours dans les membres que nous employons le plus

fouvent à faire certaines actions; par ce nouvel arrangement dans les molécules de la fibre, celle-ci devient plus facile à mouvoir dans un sens que dans tout autre; les fucs nourriciers fe conformant à la disposition actuelle de ces molécules, se placent en consequence, la fibre croit, fa folidité augmente, la disposition contractée se fortifie, & la fibre devient chaque jour moins capable d'autres mouvemens, moins susceptible d'impressions nouvelles.

Si le mouvement imprimé à une fibre n'y est pas répété, ou qu'il ne le soit qu'après un fort long espace de tems, l'efficace de la disposition primitive, différente de celle que lui donne l'impression nouvelle, effacera peu-à-peu dans cette fibre le pli qui avoit commencé à s'y former ; fur - tout . si pendant l'intervalle, elle a recu des impresfions contraires; alors l'habitude ne se contractera pas, ces impressions diverses se détruiront mutuellement, & la fibre ne retiendra aucune détermination particuliere : c'est la fréquente répétition du même mouvement qui communique à la fibre une disposition déterminée vers un certain mouvement, plutôt que vers tout autre ; quelquefois cependant, une feule impression suffie pour donner cette disposition à la fibre ; c'est quand cette premiere impression a été très-forte : ainsi, une personne une fois frappée de la foudre, & qui a vu tout le danger qu'elle a courru, ne pourra plus s'empêcher, quelque raisonnement qu'elle fasse, d'etre vivement émue & bouleversée, des qu'elle entend gronder le tonnerre.

Plus une fibre aura de force originelle, plus elle sura de capacité à retenir les impressions que la répétition des mêmes actes lui aura fait recevoir; les molécules une fois disposées dans un tertain ordre, prendront plus difficilement de nouvelles positions.

Il eft aifc de voir, qu'en ceci, M.
Bonnet fuit l'analogie : il dit des ibres
du cerveau, ce qui eft exactement vrai
de chaque organe, de chaque membre
& de tout le corps humain; & rien ne
nous autorife à douter, que ce qui eft
vrai dans ce fens, à l'égard du corps,
des membres, deo organes, ne foit également vrai des fibres du cerveau avec
lequel l'ame communique immédiatement, dont les modifications donnent
les perceptions à l'ame, & que l'ame
ébranle à fon tour & met en action, pour
faire agit le refte du corps.

Conduits par cette théorie, nous ferons amenés à conclure que les premieres circonstances de la vie de chaque individu, influeront fur ce qui formera principalement fon caractere dans la fuite : le corps produit par le concours du pere & de la mere, apportera en naisfant certaines déterminations particulieres, en vertu desquelles, il eft plus ou moins susceptible. soit de recevoir. foit de conserver certaines impressions. Si tous les individus étoient parfaitement égaux, quant à la disposition & au plus ou moins de flexibilité des fibres du cerveau, tous les objets ferojent fur lui des impressions égales, & jetteroient les fondemens des mêmes habitudes; mais ces fibres varient vraisemblablement dans les divers sujets; premiere fource de différence dans les caracteres. Les objets ne viennent pas tous agir également pour le tems, l'ordre & la force de leur action fur les fibres du cerveau de chaque fujet : ces différences doivent produire différens effets für les cerveaux & varier entre les fujets les dispositions acquifes, qui font la fource des habitudes : de-là une seconde cause de la différence des habitudes, & par-là même du caractere. A mefure que l'individu existe plus long-tems au milieu des objets qui l'environnent, les mêmes impreffions fe renouvellent & impriment plus profondement aux fibres des dispositions déterminées, tandis que d'autres circonstances, pour un autre individu, impriment à celui-ci des dispositions différentes : troisieme source de la variété des caracteres. Si la réflexion dirige ceux qui font chargés de l'éducation d'un homme, ils fentiront combien il importe que certaines actions lui paroiffent préférables ; pour cela , ils travailleront à lui en faire contracter l'habitude : d'un côté , en lui en faifant fouvent répéter les actes pour les lui rendre plus faciles; & de l'autre, en joignant à ces actes, des circonstances qui en joignent l'idée avec celle de quelque bien dont il faffe cas; par ce moyen, l'idée de l'action rappellera l'idée d'un sentiment agréable; au contraire, ils empêcheront qu'il ne repete des actes qu'ils veulent lui faire éviter, & ils tâcheront à joindre toujours l'idée de quelque peine, à celle de ces actions dont on veut qu'il s'abstienne ; par-là , l'idée de ces actions reveillera toujours l'idée de quelque fentiment défagréable. Ainsi les habitudes se forment , la conduite prend un caractere par la préférence constante qu'on donne toujours à certaines actions; ainsi se décident nos penchans, nos goûts, nos inclinations & nos

Ce qui forme les habitudes étant conpour peut en condelure auffid de quelle maniere on peut les détruite lorfque la raifon les condamne. Des actes oppofes fouvent répérés , joints aux réflexions fériculés fur les motifs qui exigent ce changement, feront contracler des habitudes contraires, mais cen efra pas fans quelques efforts, fur tout si l'action habituelle étoit une source naturelle de plaisir; cependant si l'on s'y prend de bonne heure, fi des supérieurs nous aident par leur autorité, à rélifter au penchant contracté, & s'il s'offre à nous des motifs puissans, que nous nous fassions une babitude d'avoir toujours présens à l'esprit, nous aurons bientôt détruit une babitude condamnable; cela devient bien plus difficile dans l'age mur, fans cependant être impossible, mais ce chaugement est presque impraticable dans la vieillesse, il n'y a que la force phyfique qui en puisse venir à bout, & ce n'est pas fans danger. Outre cela la force , la folidité , le manque de souplesse, des fibres qui ont une fois contracté un pli, font qu'on l'efface avec beaucoup de peine; il est des sujets qui sont presque incorrigibles quand une fois ils ont pris une habitude; il n'y a que la force, les châtimens, & l'attention continuelle à leur offrir des motifs puissans, propres à les toucher, qui puisse en venir à bout. En vain, la force sera misc en œuvre. si l'on ne change pas les idées, fi on n'en altere pas l'affociation précédente ; le fujet à corriger cédera à la force, mais il reviendra à fou babitude, des qu'il fera en liberté; au licu que fi on a changé fes idées, fi on lui a fait voir clairement la plus grande convenance de ce qu'on exige de lui, fi on vient à bout de familiarifer son esprit avec ces nouvelles idées, en les lui rendant trèsdistinctes, & en les lui présentant souvent & fous plufieurs faces, on parviendra à vaincre l'habitude & à lui en fubftituer une opposee. Voyez Bonnet, Esfai de Psychologie.

On fent de quelle conséquence il est pour toute la vie d'un homme, de prendre garde des son ensance & dans sa jeunesse aux babitudes qu'on lui laisse contrader, aux premieres imprefficors qu'il reçoit fur-tout à la fuite de sea actions; si une action hors de place lui attre des éloges; il y reviendra fou-veut. Si un mensionge lui procure quelque evantage, ou le met à couvert de quelque peine, il y aura toujours recours & deviendra menteur. S'il peut pailler fon tems à des occupations furitieres on fuiviers, & dépourvous de moderne de la commandation de la commandation de la commandation de la crieta de bou la de férieux, au deviendra un être inutile dans la fociété, & tout travail lui fera à charge. (C.M.)

HAINAUT , le , HENNEGAU , HANNONIA, Droit public, province des pays-bas catholiques, à titre de comté, & fituée entre l'Artois, la Flandres, le Brabant, le Namurois, le pays de Liege, la Champagne & la Picardie : elle peut avoir treize à quatorze milles d'Allemagne du couchant au levant, & douze, du septentrion au midi : elle est arrosée de la Dender, qui y prend sa source, & passe en Flandres; de la Sambre qui vient de Picardie, & va dans le Namurois se jetter dans la Meuse; & de l'Escaut, qui sortant de même de la Picardie, & se rendant à la mer au-deffous d'Anvers, recoit dans cette province la Selle, la Haine, & le Hauniau.

Sa division préfente est en Hainmes François, & Hainaus Autrichien; & Mons est la capitale de celui-ci, comme Valenciennes l'est de eclui-ci, comle constituent de la constituent de la constituent de la constituent de l'esta particuliere & Eparce, dont chacune est analogue aux divers gouvernemens dont elles resfortissent. Ainfi celle de la première est dans le tystème de lapromère est dans le tystème de laproverneur général, à des lieutenans. généraux, à des lieutenans de roi, & à des intendans, ne fait plus guere ce que c'est qu'affemblées d'Etats libres; & celle de la seconde est dans le svstème de la Flandres autrichienne, qui občisfant autli à un gouverneur général, & à des conseils de finances, n'a pas confervé non plus grand chose. fans doute, de son antique liberté, mais jouit pourtant encore de certains privileges, & entr'autres de la faculté non pas de se former en Etats libres & périodiques, mais d'avoir constamment dans la capitale des députés d'Etats, ensorte que le Hainaut Autrichien, composé de trois chambres d'Etats, favoir, de celle du clergé, de celle de la haute noblesse, & de celle des villes, a toujours dans Mons 10 délégués, dont 6 font pour les villes, 2 pour la noblesse, & deux pour le clergé, & dont les féances se tiennent toutes les femaines: deux plénipotentiaires du prince font adjoints à ces délegués; & les opérations de ce college ont pour objet la diffribution des taxes. Quant aux affaires de justice de la province, elles se décident souverainement à Mons pour le Hainaut Autrichien, & à Douai pour le Hainaut François...

L'on croit que ce pays a été la patrie de quelque-suns des Nerviens, peuple belgique, repréfenté par Tacire comme allié, fiele de Civilis & des Bataves, & comme ennemi prefqu'implasable des Romains, Jules-Céfar en avoit déja parlé dans les Commentaires: Éctoient les Nerviens qui avoient mis Quintus ellectron l'un de fes licuteriève la lavavour de ces peuples, l'unt ignorance & leur rufis, il dit, que leur infanterie étoit excellente & leur cavallerie méprifable; qu'ils étoient habiles à mistre les Romains dans leurs firatagèmes; mais que totalement dépourvus de littérature; il trompoit leur vigilance à la guerre, en chargeant d'inftructionsécrites en grec, ceux d'entre ses émiffaires, qui pouvoient tomber entre leurs mains

L'histoire moderne de ce pays-là ne détermine pas le tems où il devint une province particuliere, ni la date de fon érection en comté: il est probable qu'à ce dernier égard il faut remonter à Charlemagne, dont le regne est la source commune de la plupart des dignités subalternes originairement affectées aux diverses portions de l'empire d'occident. L'on fait en gros, que vers la fin du XIIº fiecle, le Hainaut avoit déja eu quatre comtes du nom de Reignier : on l'apprend des annales du comté de Flandres; elles portent que Baudouin VI. mort en 1204, avoit époufé la fille & unique héritiere de Reignier IV. comte de Hainaut. Des trois filles que Baudouin laissa, Marguerite épousa Bourcard d'Avesnes, & lui apporta en dot le pays dont il s'agit. Guillaume III. petit fils de Bourcard. étant mort sans postérité, sa sœur Marguerite, seconde femme de l'empereur Louis V. de la maison de Baviere, fut déclarée par les Etats de l'empire, héritiere du Hainaut, & elle le fit entrer dans la maifon de fon époux : cette maison le garda l'espace d'environ cent ans; elle s'en deffaisit à l'époque où Jaqueline, fille & héritiere de Guillaume IV. mourant fans laifser d'enfans de quatre maris qu'elle: avoit eus, Philippe le bon, duc de-Bourgogne en prit possession; c'étoit l'an 1436. Dès lors ce comté a fuivi la destinée de la plupart des autres Etats de la maison de Bourgogne : celles de France & d'Autriche s'en font long. tems disputé le partage, & aujourd'hui, par l'effet de trois traités de paix, le Hainaut subit la division indiquée plus haut : la paix des Pyrenées, commençant à fixer le partage, fit écheoir à la France les villes de Landrecy. du Quefnoy, d'Avefnes, de Marienbourg & de Philippeville; la paix de Nimegue y ajoûta Valenciennes, Bouchain, Condé, Cambray, Bavay, & Maubeuge avcc leurs districts, & celle de Rifwick enfin lui donna encore quelques villages. Les mêmes traités, affurant la portion de l'Autriche dans ce comté, l'ont composée des villes de Mons, de Rœux, de Soignies, de S. Guislain, d'Ath, de Chievres, de Leufe, de Lessines, d'Anghien, de Halle, de Braine le comte, de Binch, & de Beaumont; du duché d'Havré, du marquifat d'Isieres, de la principauté de Ligne, de celle de Barbencon, de celle de Rebecque, & celle de Braine le château, qui prit en 1681 le nom de Tour & Texis. Il y a encore dans la même portion, les pairies de Baudour, de Lens, de Rebaix, & de Silly, avec les anciennes baronies d'Antoing, de Bellœil, de Bouffut, &c. & les champs de bataille de Fontenoi, de Malplaquet, de Steenkercke, de Leufe, &c. (D.G.)

HAINE, f. f., Morale, fentiment de triftesse & de peine qu'un objet abfent ou présent excite au fond de no-

Tout co

Tout ce qui augmente la puissance de l'homme & fa perfection, produit en lui un sentiment de plaisir ou de loies tout ce qui resserse and activité, tout ce qui diminue sa perfection; tout ce qui diminue sa perfection; tout ce qui met des bornes au pouvoir qu'il a naturellement de fatissaire se delirs, produit en lui un sentiment de trislesse.

Lorsque l'homme apperçoit que le

pouvoir qu'il a de fatisfaire ses desirs ou fon activité, diminue, & qu'il ne peut l'attribuer à une cause extérieure, il juge qu'il porte au dedans de luimenie un principe qui affoiblit le pouvoir qu'il a de fatistaire ses desirs, ou qui altere fa perfection, il éprouve un fentiment de trifteffe. Tel est l'état d'un homme dont la lymphe est devenue acre & caustique: cette lymphe qui baigne tous les organes de l'homme, met toutes les fibres de fon corps dans un état d'irritation; une foule de fentimens confus occupent fon ame. & l'agitent sans l'éclairer, elle est inquiete & fatiguée fans connoître la caufe du mal-aife qu'elle éprouve, elle est trifte & chagrine, & cette triftesse, ce chagrin dont l'ame est affectée, se nomme mélancolie. Voyez ce

Si c'ell une cause extérieure qui arrète l'activité de l'homme ou qui diminus son pouvoir & sa persection, a la tristesse qu'il éprouve, est accompagnée d'un essor pour éloigner cette cause, ou pour la détruire, & se nomme haint. El est l'état d'un homme que l'on charge de chaînes, ou que l'on enferme dans un cacho.

De cette idée de la haine, Spinofa conclut que les hommes font portés naturellement à fe hair, parce que les hommes ayant des goûts & des befoins communs, chaque homme peut être un obstacle aux desirs de l'autre.

De ces principes sur la nature de la baine, je concluds au contraire que les hommes sont portés ma marcellement à s'aimer, & que la baine que la nature inspire, n'a pour objet que le méchant; que par consequent elle n'et point une disposition contraire à la sociabilité.

En effet, l'union de l'homme avec

fes femblables, le tire d'un état de foiblesse & de crainte qui le soumettoit à tous les animaux carnaciers: d'un état d'ignorance qui le confondoit presqu'avec les brutes: d'un état de pauvreté qui lui rendoit l'exiltence défagréable. L'union de l'homme avec ses semblables augmente donc en effet fon pouvoir & fa perfection. Il aime donc naturellement ses semblables; loin de les hair naturellement, comme le prétend Spinofa.

D'ailleurs l'homme est non seulement porté par ses besoins, par ses goûts & par les inclinations à s'unir avec ses semblables, mais encore par sa constitution organique il jouit de leurs plaisirs, & ressent leurs maux, qu'il partage avec eux ce qu'il possède.

& même fon nécessaire.

La baine que la nature inspire à un homme contre un autre homme, n'a donc pour objet, ni l'indigent, ni le malheureux, ni le foible, ni l'homme heureux qui le laisse jouir en paix de ce qui est nécessaire à son existence, mais le méchant qui le rend malheureux, qui attaque sa vie, qui veut lui ravir le nécessaire que la nature ne refuse à aucun des êtres qu'elle produir.

L'homme de la nature ne voit donc le mal-faifant que comme un être avide de son malheur, qui se repait de ses souffrances, comme le tigre s'abreuve du fang des animaux foibles, & fe nourrit de leur chair: il attaque le méchant comme il attaque le lion, le tigre, le léopard, &c. Sa baine ne finit que lorsqu'il a détruit cet ennemi de l'humanité, & c'est cette maniere d'envifager l'homme mal-faifant, qui rend implacables les baines des fauvages contre leurs ennemis.

La haine que la nature inspire à

l'homme contre le méchant, n'est pas plus contraire à la société que la loi qui punit l'affaffin: elle arme tous les hommes contre le méchant; elle le corrige, ou le met hors d'état de nuire : elle est en quelque sorte le ministre que la nature a chargé de la venger ' des méchans qui violent ses loix. & nul méchant ne peut se flatter de lui échapper. Presque tous les scélérats fameux ont péri par la baine que leurs forfaits avoient allumée: aucun n'a joui tranquillement du fruit de ses crimes, au milieu de leurs prospérités. même, tous voyoient comme Denys, le poignard vengeur suspendu sur leur tête.

La baine n'a des effets aussi terribles que pour les méchans qui ont violé toutes les loix de la nature, qui ont perverti toutes les inclinations naturelles; & par conféquent qui font auffi malheureux que malfaifants; que l'humanité n'ofe ni entreprendre ni espérer de corriger, &, pour me servir des expressions de Sénéque, pour lesquels

il est bon de ne pas être.

Si le méchant, fans attaquer la vie des autres ou fans ravir ce qui est nécessaire à leur bonheur, nuit seulement à leur plaisir, ou veut les faire servir à fon bonheur; la haine repousse ses efforts. & tâche de lui faire sentir le mal qu'il veut causer; mais elle ne cherche point à détruire le mal faifant ; comme Hobbes & Spinofa le prétendent.

L'homme qui n'agit que pour être heureux, ne fait aussi que ce qui est

nécessaire pour le devenir.

Si le méchant qui veut nuire, n'emploie que des moyens foibles, infuffifants, & petits: au lieu de l'attaquer on le méprise, ou l'on en rit; la baine se change en aversion ou en dédain.

Lorque l'homme peut foupconner que celui qui finit du mal, n'a pas intention d'en faire, la haine se charge en pitté, l'indulgence succéde au premier mouvement de haine, on parde de l'entre de l'ent

Enfin la haine s'appaife auffi-tôt que l'homme qui l'a fait naître, se corrigeant s'efforce de réparer le mal qu'il

a fait.

La baine est donc une force réprimante destinée à contenir le mal-faifant . & dont la nature a confié la direction à la raison, à l'humanité, à l'équité: elles apprennent à l'homme que la nature ne l'a point fait méchant; que le mal - faifant est souvent un homme offense qui se venge, ou un aveugle qui s'égare, & qui ne voit pas le mal qu'il fait ; peut-être un malheureux que l'injustice, l'oppression, ou le besoin ont porté au mal, & certainement un homme à plaindre, s'il est affez malheureux pour être né méchant. Elles ne permettent à la haine que ce qui est nécessaire pour arrêter le mal. & rien contre l'homme.

Sans ceffe la raifon & l'humanité rappellent l'homma à lui-même, & lorfque la haine s'allume un fond de fon cour, elles l'obligent à fe regarder lui-mème, elles lui demandent s'il eff fir, qu'il n'eft pas tel que l'homme qu'il pourfuir, s'il n'a pas envers les autes, euvers celui même qu'il hait pour des des des l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre des défauts qui le choqueut dans l'homme qu'il hait; s'il ne s'exa-

gere pas les fautes qui excitent sa haine. Spinosa reconnoît lui - même, que

Spinola reconnoît lui - même, que ces idées & ces réflexions peuvent facilement prévenir la haine, la faire ceffer, ou en arrêter les effets. Ainfi, lorfque les courtifians de Philippe roi de Macédoine vouloient l'engager à punir Nicanor, qui fe plaignoit & parloit mal de lui, ce prince leur réonofit;

" Ce Nicanor, qui se plaint de moi " est un homme de bien, n'aurois-ie

n point quelque tort envers lui? qu'on n l'examine ". On trouva qu'en effet Nicanor tout honnéte-homme qu'il étoit, vivoit dans la plus extréme pauvreté. Philippe reconnut la vérité de ce qu'il avoit foupçonné, il envoya une gratification considérable à Nicanes.

Renfermée dans les bornes que la nature his précirit, la baime eft donc un principe de fociabilité, & non pas une caufe de difoorde & de guerre, puifqu'elle ne tend qu'à réprimer la méchanceté, à faire fentir à l'homme qu'elle eft contraire à fon bonheur, & par conféquent à lerappeller à la bienhaifance, comme au feul moyen d'obteuir le bonheur qu'il defire.

Aux principes que nous venous d'établir fur la haine, on oppofera peutètre l'exemple des mifantropes qui haiffeat tous les hommes: mais la rareté de ces exemples. & la furprife qu'ils excitent, prouvent que leur haine pour les hommes n'elt pas un érat naturel, & juffifent notre fentiment, (1). F.)

HALBERSTADT, Principauté de, Droit publie, Etat d'Allemagne, appartenant au roi de Prulle, & fitué dans le cercle de basse, aux confins des paye de Wolfenbuttel, de Magdebourg, d'Anhalt, de Mansfeld, de Quedlinbourg, de Blaukenbourg, de Wernigerode & de Hildesheim: La plus grande étendue est de 9 milles en longueur, & de 7 en largeur, C'est généralement un pays plat, que bordent ou arrosent les rivieres de Bode. de Selke, de Holtz-Emme, d'Ilfe, d'Aller, & de Wipper; qu'enrichissent la culture des grains & du lin, l'entretien des prairies, le commerce du bétail, & fingulierement la toifon des brebis qu'on y éleve; & que peuplent enfin près de 200 mille habitans, repartis dans 13 villes grandes & petites & dans 99 bourgs & villages. L'on croit que cette principauté, avec ses annexes, qui font le comté de Regenstein, la seigneurie de Derenbourg, & quelques parcelles du comté de Wernigerode, rapporte annuellement à fon maitre la fomme de 500 mille rixdallers. Pour faciliter la perception de ce revenu, & déterminer d'autant mieux aux fujets la quotité de leurs redevances, l'on a divisé le pays en fix cereles, favoir, en cercle de Halberfladt meme, d'Afcherfleben, d'Ofterwick, d'Ermsleben ou Falkenstein, de Westerhausen ou Regenstein; & du Hartz ou Hohenstein. Chacun de ces cercles renferme un certain nombre de bailliages, fubordonnés aux chambres supérieures établies dans la ville de Halberstadt; & dans chacun il y a de la vigueur pour l'exercice de la police, de l'exactitude pour l'adminiftration de la justice, & de la régularité pour la fixation & la collecte des taxes: éloge commun, il est vrai, à toutes les provinces qui composent la monarchie pruffienne.

Confiée aux foins d'onze infpecteurs provinciaux, & à la direction d'un furintendant-génèral, la religion luthérienne est la dominante dans cette principauré; elle y est en possessione la cathétrale de Halbershadt & de ses

Tome VII.

églifes collegiales, ainfi que de la plupart des paroifilales de la courtée; a mais foumité à la fageffe luprème du prince, elle n'exclud du pays ni les reformés, ni les catholiques, ni les juits ; fœllement eft-il défendu aux cacholiques de faire des profetyes, & à leurs couvents d'acquérir des biens fonds.

Cette principauté a ses Etats particuliers, lesquels s'affemblent quatre fois l'an, & qui, des divers officiers héréditaires, qui leur appartenoient autrefois, ont encore confervé leur maréchal. & leur échanson, leur maréchal dans la famille noble de Roeffing, & leur échanson, dans celle de Flechtingen. Ces Etats consistent en trois classes, dont la premiere comprend le chapitre des chanoines nobles attachés à la cathédrale, ceux des 4 collégiales, & 3 couvents catholiques: la seconde comprend les gentilshommes qui pofsedent des fiefs nobles dans le pays; & la troisieme comprend la magistrature des villes de Halberstadt, d'Afchersleben & d'Osterwick. L'on sent, que restreinte à la matiere des contributions de la province, l'occupation de ces Etats ne fauroit être dangereuse pour une domination aussi vigilante & aussi ferme que celle du roi. de Prusse; cependant pour obvier dans l'assemblée à tout défaut d'intention ou de conduite, l'on a la précaution convenable d'v faire jurer aux députés le maintien des autorités du prince, tout comme la conservation des droits des Etats.

A titre de prince de Halberfladt, le roi de Pruffe elt membre, tant du cercle de baffe-Saxe, que du college des princes féculiers dans la diete de l'Empire; il fiege & vote en baffe-Saxe entre Wolfenbuttel & Mecklenbourg; & à la diete de l'Empire entre Wolfenbuttel, & Poméranie citérieure. Son contingent est de 432 florins pour les mois romains, & de 162 rixdallers 24 creutzers pour la chambre impériale.

Ce n'est que depuis la paix de Westphalie, qu'érigée en principauté féculiere. Halberstadt appartient à la maifon de Brandebourg : c'étoit avant cette époque un Etat épiscopal, fondé vers la fin du VIIIe fiecle. & devenu protestant vers le milieu du XVIe, après avoir été jusques à cette derniere date, fuffragant de Mayence. (D. G.)

HALL en Suabe, Droit publ. La ville libre & impériale de Hall ou Schwabischball, Hala Suevorum, est située avec son territoire fur la riviere de Kocher, entre les comtés de Hohenlohe & de Limbourg, la principauté d'Anspach & le duché de Wurtemberg. La ville doit fon origine ainsi que son nom à une saline importante, dont la fource peu éloignée du Kocher, fournit une eau dont 16 à 20 onces donnent 3 à 35 onces de fcl . & entretient 111 chaudieres . dont chacune donne par an pour environ 12:0 florins de fel pour peu que le prix en foit haut. Le faunage appartenoit originairement à la noblesse immédiate du canton, qui l'abandonna pour la plupart aux fauniers, moyennant un canon emphitéotique. En conféquence de cet arrangement, les possesseurs des falines forment deux classes, favoir, le college des seigneurs directs qui font fauner par des ouvriers à gages, fans devoir compte à personne de leur exploitation; & le corps des fauniers emphitéotiques qu'on peut fousdiviser en deux autres classes, dont la premiere jouit d'un domaine illimité, l'autre qui forme le plus grand nombre, ne peut ni engager, ni aliéner fon usufruit qui est grevé d'un fidéi-commis perpé-

tuel. Un certain nombre de prépofés veille au maintien des droits des deux parties, de maniere que les individus ne peuvent faire aucune innovation en leur propre & privé nom. Il faut an contraire que tout corps municipal en tant qu'il y est intéresse, sc conforme aux loix & réglemens arrêtés au nom de toute la confrérie. Par une révolution que le peuple opéra dans le XIVe fiecle, le gouvernement fut partagé entre lui & la noblesse, ce qui engagea bien des familles nobles à quitter la ville. Celles qui resterent s'éteignirent en partie ou se mêlerent avce la roture. Les empereurs Charles IV. & Wenceslas fe font engagés envers la ville en 1348 & 1387 à la protéger dans fon immédiateté & de ne jamais l'hypothéquer, ni la vendre. Elle occupe à la diete le neuvieme rang parmi les villes impériales en Suabe, & le fixieme à l'affemblée du cercle. Sa taxe matriculaire fixée autrefois à 297 florins, a été mife depuis 1683 à 180 fl. outre 140 rixd. 63 kr. qu'elle paye par terme pour l'entretien de la chambre impériale. Elle jouit de la prérogative de porter une baniere de l'empire: & la petite monnoie appellée heller ou denier, lui doit son nom. Ses armes font parti d'or & de gueules à une main droite au premier & une croix d'or au fecond. En 1710 plusieurs princes & Etats protestants affemblés en congrès , y conclurent une alliance. Elle effuva des incendies ruineux en 1346, en 1680 & en 1728.

(D. G.) HALLAGE, f. m. , Jurifpr. , eft un droit feigneurial qui est du au souverain ou autre seigneur du lien, par les marchands, pour la permission de vendre fous les halles, à l'entretien defouelles le produit de ce droit est ordinairement destiné.

Le ballage est différent du tonlieu ou placage, qui se paye pour toute sorte de place que les marchands occupent dans la foire ou marché, ou pour la vente & achat des marchandises.

HAMBOURG, Drois public, Hamburgum, Hamounia, ville très-contidérable de l'empire d'Allemagne, flucédaus le cercle de bailé-Saxe, aux frontieres de la Stormarie, & für la rive droite de l'Elbe, qui groffie dans ete endroit des eaux de l'Allter & de la Bille, a plus d'un mille d'Allemagne de largeur, & va tomber enfuite dans la mer du nord, 18 milles au-deflous de Hambourg.

Le nom de cette ville dérive de l'ancien mot teuton, bamme, qui vouloit dire bois ou brouffailles ; & c'étoit une des habitations des Nord-Albingiens, long-tems avant le regne de Charlemagne. Pour affurcr ses conquètes de ce côté-là, le prince y fit construire l'an 858, un fort fous le nom de Hoch-Buchi, Hoben-Buchen, grands hetres; & pour y présider à l'établissement du christianifine, son fils Louis le débonnaire y fonda un archeveché, dont il pourvût S. Anschaire , & dont il étendit la iurisdiction métropolitaine sur tous les pays du nord, même sur ceux qui ne reconnoilfoient ni l'empire d'occident . ni Jesus-Christ. Dans le courant du XIII fiecle, cet archeveché fut transféré à Breme, laissant dans Hambourg un chapitre qui subsitte encore, & qui depuis la réformation a des gens de lettres & des gens de naissance, pour membres ordinaires. Dans le courant du mème fiecle, Hambourg s'affranchit à prix d'argent de la domination danoise, & des pensions des comtes de Holstein. Elle prit place parmi les villes hauféatiques, dont elle forme avec Brème & Lubeck, le feul authentique refidu que l'on en ait encore ; & des l'an 1618, en dépit de toutes les oppositions des maisons royales de Danemarck & ducales de Holftein, elle a été déclarée par la chambre de Spire, ville libre & impériale. Aufli fert elle de fiege aux dietes du cercle de basse-Saxe, & de résidence aux ministres étrangers accrédités auprès de ce cercle : mais par une forte de ménagement pour ses anciens maitres, elle se dispense d'affister aux dietes de l'empire, sans en mettre cependant le système de côté, vû qu'elle paye 439 rixdallers, 50 creutzers pour la chambre impériale. & un contingent de 20 hommes de cavalerie, & 120 d'infanterie pour les mois romains,

Le gouvernement de Hambourg est démocratique : chaque bourgeois qui a dans la ville une maison à soi, valant mille écus, ou un bien fond dans le diftrict, valant deux mille écus, peut voter dans les affemblées générales; mais ces assemblées ne sont pas fréquentes, elles n'ont lieu que dans les cas où il s'agit du bien être universel de la ville : dans les cas où il s'agit de taxe, ou de loix nouvelles. D'ailleurs l'administration de l'Etat est entre les mains d'un conseit compose de 4 bourgmestres, de 4 fyndics, de 24 fénateurs, de 4 fécretaires & d'un archivaire. Le corps des marchands fournit un des bourgmeltres & 13 fénateurs. Tous les autres membres font cenfes gens de loix & gradués. C'est le fort qui élit les bourgmestres & les sénateurs, mais c'est le choix qui crée les fécretaires & les fyndies; & l'une & l'autre de ces opérations se font par le conseil. Cette magistrature tient en regle toutes les affaires eccléfialtiques, civiles, de finance & de police; & l'on prétend que dès l'an 1708 fon administration est exemplaire: avant cette époque il y avoit eu bien des troubles.

V v a

Il v a dans cette ville s grandes paroiffes, qui forment autant de quartiers féparés, que la magistrature consulte suivant les occurences. Il y a divers colleges pour l'administration de la justice, la garde des deniers publics, la fureté de la ville & la navigation de l'Elbe. Il y a pluficurs écoles, hôpitaux & maifons de correction. Les précautions contre les incendies entr'autres y font admirables, & d'autant plus nécessaires, qu'il est peu d'aussi grande ville qui ait autant de petites rues; il est vrai encore qu'il en est peu où l'on foit autant à portée du fecours de l'cau, vu que l'on ne compte pas moins de 84 ponts, fur les divers canaux que l'Elbe & l'Alster ont fait tracer dans la ville.

Hambourg confic la garde de fes remparts & de fes rues à une milice bourgeoife, de 12 compagnies de fantafins, & d'une compagnie de dragons, accompagnées d'un gros train d'artillerie, & aux ordres d'un commandant, qui d'ordinaire est un osficier général, forti avec homeur de ouleue fervice

étranger.

Ceite ville très-confidérable en ellemême & par fon commerce, ne l'eft pas par fon territoire; elle ne possede qu'un petit nombre de villages, & une portion de la ville de Bergedorf, dont Lubeck al erefte. Le bailliage de Ritzbuttel où est le port de Cuxhaven, à l'embouchure de l'Elbe, lui appartient cependant aussi, mais les trais continuels qu'elle est obligée de fuire entre cette embouchure & son port, pour rendre le cours du seuve sur le present par le pu'elle pet ut lette en de par le par qu'elle pet ut trer de ce bailliage.

Enfin l'on trouve dans les environs de Hambourg des jardins magnifiques,& des maisons de plaisance tres propres, où les riches habitans de cette ville, mieux logés & moins affairés qu'ils ne le font dans fon enceinte, vont fe délaffer les uns des fatigues du négoce, & les autres des embarras du gouvernement. (D. G.)

HANÂU-MUNZENBERG, comt de, Droit publ. Il eft fiut dans la Wetteravie, entre l'archevéché de Mayence, l'évéché de Fulde, les comtés de Rieneck, d'Hénbourg, & de Solms, & les terricoires de Hefle - Hombourg, et de Francfort & de Friedberg, Son étendue ett de palfé 9 milles de longueur fur 3 lieues communes dans fa plus grande largeur; & plufieurs d'firités en font enclavés dans d'autres terrétoires.

Les anciens possesseurs du pays ne portoient d'abord que le titre de feigueurs de Hanau, René I. petit-fils de Henri, l'un d'entr'eux, vivant vers l'an 1195, acquit par fa femme Adelaide une partie de l'héritage de Munzenberg. René II. obiint en 14:9 de l'empereur Sigifmond la dignité de comte pour lui & toute sa postérité. Son fils cadet, Philippe I. qui par traité de 1458 avoit pour héritage un tiers du comté, nommément les château, ville & baillage de Babenhaufen, y joignit en 1481 du chef d'Anne, fon épouse, une partie de la feigneurie de Lichtenberg; ce qui donna lieu à la division de la maison de Hanan, en branches de Münzenberg & de Lichtenberg. La premiere s'éteignit en 1640, & laissa en vertu du pacte, conclu des 1610 fa fuccession à la seconde, qui foutenue par Amélie-Elifabeth, landgrave de Hesse-Cassel, née comtesse de Hanau, réunit enfin tout le comté, qui avoit été démembré pendant la guerre qui affligeoit alors l'Allemagne. Les comtes Frédéric-Casimir, Jean-Philippe & Jean-René, déterminés par ce fecours, conclurent avec la maifon de Heife - Caffel un pacte de

fuccession, portant qu'à l'extinction de leur ligne masculine elle hériteroit de tous les biens propres, & oppignorations du comté de Hanau-Munzenberg. Mais une expectative fur les terres de Hanau mouvantes de l'empire, accordée des 1625 à la maison électorale de Saxe par l'empereur Ferdinand II. & confirmée par ses successeurs, fit naître des difficultés. Il fallut un nouvel arrangement daté de 1724, par lequel ladite maison de Saxe se relacha en saveur de celle de Heffe de tous ses droits fur les fiefs de Hanau-Münzenberg, ne s'en reservant que l'investiture directe de la part de l'empereur, pour les donner enfuite à Cassel à titre d'arrieres - fiefs fous la clause expresse au reste, qu'à l'extinction de la tige male de Cassel & de Philippsthal, ces dits fiefs lui retourneroient en qualité de vaifal immédiat, à charge de rendre aux héritiers restants des arrieres - feudataires . l'équivalent qu'il en auroit reçu , & cet equivalent confiftoit en une fomme de 70,000 écus d'empire, comptés lors de la passation, & en un autre de 600,000 écus, même espece payable à l'extinction de la maifon de Hanau avec un territoire de 12000 écus de rente. Cet accommodement fut ratifié par l'empereur Charles VI. en 1728. Sept ans après, Fréderic, roi de Suede & landgrave de Hesse-Cassel, renonça à l'héritage de Hanau-Minzenberg, en faveur de sa maison, & Jean-René, dernier comte de Hanau, étant mort en 1736, le landgrave Guillaume VIII. s'en empara, & le céda en 1754 à l'exception de l'usufruit & de la supériorité territoriale qu'il se reserva pendant sa vie, à Guillaume, fils ainé de Fréderic, fon prince héréditaire, qui à fon décès en prendroit possession, ou l'aîné de sa postérité male, & le réuniroit aux Etats de Heffe. Caiffel pour n'en être plus féparé, Joff(vall feroit speplié à les gouverner. Ce prince étant mort en 1760, a la princellé Marie d'Angleterre comme tutrice de Guillaume, fon fils ainé, pris la régence de ce comté, où elle fe foutint maigré le métorie raifonné, que le landgrave Fréderic publia en 1762 le landgrave Fréderic publia en 1762 hite en 1754 à fa finceeffion. Ce pays foutifit beaucoup de la guerre des François & des alliés, fur-tout depuis 1757 à 1762.

Le comte regnant de Hanau-Münzzuchterg eft membre naturel du college des comtes immédiats de la Wetteravie. Mais en 1741 le landgrave Guillaune VIII. s'on lépara en même tems qu'il quitta les allemblées du cercle du haut-Rhin. Sa taxe matriculaire elf de 230 flor, outre 160 écus 25 kr. pour Pentretien de la chambre impériale.

Les revenus du pays font confidérables. Jean-René, le dernier de ces comtes, les portoit, dit-on, annuellement à pdië (00,000 forins, & le landigrave Fréderic ayant offert en 1762 une rente de 100,000 par an à fon époute & à les enfans en place de la jouissance qu'ils en avoient, on lui répondit que les falines feules, en produisolent davantage, & que cela m'égaloit pas la moité des revenus, déduction faite de toutes les dépenfies. (D. G.)

HANAU - LICHTENBERO, friguents de, Droit publ. Elle eft en grande partie fituée en baffe Alface. Elle avoit an ciemmenut fes feigueurs particujers, qui s'étrigirient en 1480 dans la perfonne de Jacques, feigneur de Lichteng, à la mort daquel elle échut à Anne & Elifabeth, filles de Louis, fon frere. La première fut mariée à Phiippe Painé, comte de Hanau, qui en obtint d'abord par 1 là la motité de cett fuccef.

fion . & dont l'arriere - petit - fils . Philippe V. acquit le reste en 1560 par son mariage avec Marguerite - Louile, fille de Jacques I. comte d'Ochfenstein & Bitche, descendante d'Elisabeth. La tige male de Hanau-Münzenberg avant fini en 1642 par la mort du comte lean-Erneste, le domaine en passa tant en vertu du pacte de fuccession de 1610, que par l'affiftance que lui prèta la maison de Heffe-Caffel, à cette branche de Lichtenberg, qui y réunit le tiers en cédé jadis au comte Philippe I. & la feigneurie de Lichtenberg. Mais le comte Fréderic Casimir de Hanau détacha de nouveau cette derniere en 1680 pour la donner à Philippe-René, son cousin, & à ses héritiers mâles à la réferve du bailliage de Babenhaufen, qu'il garda comme une ancienne dépendance du comté de Hanau-Munzenberg. Ce Cafimir au reste étant mort sans ensans males, toute sa fuccession passa audit Philippe-René, qui céda à fon tour la feigneurie de Hanan-Lichtenberg à Jean-René, fon frere, qui lui fuccéda également dans le comté de Munzenberg, & mit fin en 1736 à la tige male des comtes de Hanau. Sa fille unique avoit épousé Louis VIII. landgrave de Hesse-Darmstadt, & Louis Painé des princes issus de ce mariage hérita de ladite seigneurie de Lichtenberg. Le roi de Pologne, Auguste III. électeur de Saxe, y forma des oppositions en 1749, voulant faire valoir l'expectative accordée à fa maifon, voyez l'article précédent, & intenta proces par-devant le confeil fouverain d'Alface, pour se faire adjuger le bailliage de cette seigneurie, dépendant de son resfort ; mais il fut débouté par arrêt de 1750, & le prince héréditaire, aujourd'hui landgrave régnant de Heffe-Darmstadt, maintenu dans fa posseilion.

La plus grande partie de cette belle seigneurie étant située en Alsace, a été féparée de l'empire germanique, en paffant avec cette province fous la fouveraineté de France. Ce qui en reste à l'Allemagne forme quelques baillinges, pour lesquels la maison de Darinstadt est taxée annuellement à 500 florins, qu'elle verse dans la caisse du cercle du haut-Rhin, outre 14 écus 381 kr. pour l'entretien de la chambre impériale. Toutes les affaires judiciaires de la feigneurie vont à la régence de Bouxviller. (D. G.)

HANOVRE, on BRONSWICK-LUNEBOURG, OH BRUNSWICK-LUNEBOURG, électeur de , Droit public. La maison de Brunswick a cela de commun avec la plupart des maifons puissantes d'Allemagne qu'on la fait descendre du fameux Vit-Kind. Ce qu'elle a de particulier c'est que sa généalogie puifée dans les monumens hiftoriques & authentiques remonte clairement jufqu'à un prince d'Italie nommé Azon. qui vivoit dans le IX fiecle. Nous fauterons de-là jusqu'à Ernest de Zell, due de Brunswick & de Lunebourg. L'on fait que Henri le Lion, duc de Saxe, est la tige de la maison de Brunswick.

Ernest embrassa la religion protestante en 1530. & eut plusieurs enfans de Sophie de Mecklenbourg fon épouse, entr'autres Henri & Guillaume le cadet de tous. Celui-là fut duc de Brunfwick . &c eut le duché de Lunebourg. Ces deux princes formerent deux branches. Les princes de la branche ainée ont été appelles ducs de Brunfwick-Wolfenbuttel. à cause de la ville de ce nom, peu éloignée de celle de Brunfwick , & les autres ont été nommés ducs de Lunebourg, à cause de la ville de ce nom où ils établirent leur réfidence, qu'ils ont depuis transferée à Hanoure. La premiere branche en a encore formé d'autres fous le

nom de Brunfwick-Bevern, & Brunfwick-Blanckenbourg; & la branche cadette avoit formé celles de Luncbourg, de Zell & de Hanovre, qui font éteintes, & dont les fiefs ont été réunis au duché de Lunebourg ou de Hanoure par le feu roi d'Angleterre après la mort de George Guillaume fecond & dernier duc de Zell, décédéen 1705. & dont il avoit épousé la fille unique.

Jules François duc de Saxe-Lawenbourg étant mort fans postérité en 1689. le duc de Zell prit au nom de toute la maifon de Brunfwick, possession du duché de Lawenbourg, en vertu des pactes de succession entre lui & ce duc. & comme descendu de Henri le Lion, qui avoit possédé le duché de Lawenbourg, & bati la ville de ce nom comme il paroit par son étymologie; car Lawenbourg vient de Lœvenbourg, qui fignific le château du Lion. Quoique l'électeur de Saxe alors roi de Pologne ne fût pas de la même maifon que Saxe Lawenbourg, il ne laidoit pas d'avoir des prétentions fur cette succession, fondées auffi fur des pactes de fuccetfion qui étoient néanmoins antérieures à ceux de la maison de Lunebourg; mais ce prince voulut bien y renoncer pour la fomme de 100 mille rixdales qui font 375 mille livres, que le duc de Zell lui paya.

Les médiateurs au congrès de Westphalie voulant faire quelque chose pour la maison de Lunebourg, à cause que le duc de ce nom s'étoit défilté de la coadjutorerie de Magdebourg, de Breme, de Halberstadt, & de Ratzebourg, dont fon neveu Ernest-Auguste étoit en posfession, on convint que ledit Ernest-Auguste auroit le duché d'Ofnabruck après la mort de l'évêque siégeant alors ; qu'après Ernest-Auguste, le chapitre éliroit un autre évêque, & après celui-

ges pere dudit Ernest-Auguste, & ainsi tour-à-tour, tantôt un évêque catholique tel que les capitulaires jugcront bon de l'élire, & ensuite un des descendans du duc George de la religion protestante, de la confession d'Augsbourg; & toujours le plus jeune des freres, s'il y en a plusieurs, bien entendu que le duc reguant jouira du même avantage s'il cit fils unique.

L'électeur d'Hanovre jouit du droit de ne pas appeller, comme les autres électeurs, mais seulement jusqu'à 2000 floring.

Les prétentions de la maifon de Brun & wick s'étendent jufqu'en Italie & en particulier fur l'héritage de la famcufe Mathilde, c'est-à-dire, sur tout ce qu'on appelle le patrimoine de S. Pierre; fur Naples & fur Tarente; en Allemagne, fur tout ce qui a appartenu à Henri le Lion; sur le comté de Ravensberg, sur l'Oftfrise & sur la seigneurie de Moersbourg.

L'électeur d'Hanovre qui occupe conjointement le trône d'Angleterre avec la derniere dignité électorale, prétend mettre au nombre de ses dignités, à cause de fon électorat, celle d'etre titulaire d'une des grandes charges de l'empire.

Les publiciftes lui ont affigné fur fes prétentions, celle de graud gonfalonnier ou porte étendard de l'empire, fans trop s'embaraffer si l'électeur de Saxe, & le duc de Wurtemberg qui la lui contestent, avoient droit ou non de la lui difputer. L'un & l'autre de ces princes ont allégué des raifons affez plaufibles, le dernier fur-tout, qui prétend que cette dignité est attachée au comté de Grumingue qui lui appartient par droit de fuccession des l'an 1336, sans que l'électeur d'Hanovre en ait jusqu'à préfent donné aucune qui démontre comci un prince de la poltérité du duc Geor- ment elle est affectée à sa dignité. Cette

HAR

contestation n'est point encore décidée. Un autre droit qui ne lui est pas contesté, est celui d'empêcher qu'on ne fasse aucune digue pour détourner le cours de la riviere d'Elbe, au préjudice du duché de Lunebourg.

Il est encore certain que les femelles de la maison de Hanovre, ont droit de fuccéder au duché de Brunfwick.

Cet électeur par sa dignité, est aussi con-directeur perpétuel du cercle de la . besoin. Baffe-Saxe.

Il a encore outre cela, la faculté d'attirer ses causes au conseil aulique, ou à la chambre impériale. v. ELECTEUR. (D. G.)

HANSE, f. f., Droit public, fociété de villes unies par un intérêt commun pour la protection de leur commerce. Haufe, dans la langue allemande, fignifie ligne, société. Cette affociation se fit d'abord entre les villes de Hambourg & de Lubek en 1241, par un traité dont les conditions étoient : 1º. Que Hambourg nettoyeroit de voleurs & de brigands le pays d'entre la Thrave, riviere qui coule à Lubek & à Hambourg . & qu'elle empécheroit depuis cette derniere ville jusqu'à l'Océan, les pirates voifins de faire des courfes fur l'Elbe. 2°. Que Lubek payeroit la moitié des frais de cette entreprise. 3º. Que ce qui regarderoit le bien particulier de ces deux villes, seroit concerté en commun, & qu'elles uniroient leurs forces pour maintenir leur liberté & leurs privileges.

Des qu'on vit Hambourg & Lubek s'accroître par le commerce, que cette union rendoit plus fur & plus facile, les villes voitines, favoir celle de la Saxe & de la Vandalie, attirées par une profpérité si prompte, demanderent à être admifes dans l'alliance, & l'obtinrent. Bientôt, par les mêmes raifons, cette af-

fociation de commerce s'étendit au loin ? & cette compagnie de villes liées d'intérêts, établit des étapes en divers royaumes, favoir Bruges en Flandres, Londres en Angleterre, Bergen en Norwege, Novogorod en Russie. C'étoient-là autant de comptoirs généraux, où se portoient les marchandises des contrées voifines pour paffer plus commodément par-tout où les intéresses en auroient

Les princes, qui n'y considéroient d'abord qu'une société lucrative, fitrent les premiers à fouhaiter que leurs villes y entraffent, & en effet il ne s'agissoit que de cela. La protection mutuelle des libertés de chaque ville n'étoit pas un engagement général qu'eût pris toute la hanse; & si on trouve que quelques villes en ont protégé d'autres affociées, il fe trouve aussi grand nombre d'occasions, où la hanse n'a rien fait pour les villes de l'affociation qui étoient opprimées.

Les souverains de divers pays desirant d'attirer chez eux par des follicitations de leurs sujets, le commerce de la hanse, lui accorderent plusieurs privileges. On a des lettres-patentes des rois de France en faveur des Ofterlins. (c'est ainsi qu'on nommoit les négocians des villes hanfeatiques, du mot oft, qui veut dire l'orient, d'où vient offée, qui fignifie la mer Baltique.) Ces lettres font entr'autres de Louis XI. en 1464, & en 1483, peu avant sa mort, & de Charles VIII. en 1489.

Le fort de la hanse étoit en Allemagne, où elle a commencé, & où elle conferve encore une ombre de son ancien gouvernement. Les quatre métropoles étoient Lubek , Cologne , Bronfwic & Dantzig. Bruges ne fut pas la feule dans les Pays - Bas Dunkerque, Anvers, Oftende, Dordrecht, Rotter-

dam,

dam, Amfterdam, se voyent sur d'anciennes listes comme villes hanseatiques, aussi bien que Calais, Rouen, St. Malo, Bourdeaux, Bayonne & Marfeille en France; Barcelone, Séville & Cadix en Espagne; Lisbonne en Portugal; Livourne, Messine & Naples en Italie;

Londres en Angleterre, &c. Cependant plusieurs choses concoururent à affoiblir cette société. La bousfole ouvrit le spectacle des Indes orientales & occidentales : alors quelques princes trouverent mieux leur compte à favoriser le commerce particulier de leurs fujets. Il le forma dans leurs Etats des compagnies qui firent non-feulement le commerce ordinaire de l'Europe, mais des découvertes, des acquisitions, des établissemens en Afrique, aux Indes orientales & en Amérique; ainsi l'on vit se détacher de gros chainons de la hause. D'un autre côté, Charles-Quint, ennemi de toute société qui ne servoit pas directement à ses vues ambiticuses, réduisit lui-meme celle-ci à très peu de choses dans ses Etats. Des fouverains d'Allemagne, moins fages encore, au lieu de conferver les privileges que leurs ancètres avoient accordes aux villes pour l'encouragement du commerce, & qui les avoient enrichis, ne songerent qu'à subjuguer ces villes, fous prétexte de leur orgueil & de leurs mutineries. Enfin, quelques autres perdant de leur éclat par les vicissitudes des choses humaines. & n'étant plus en état de payer leur part des contributions, se retirerent d'elles - mêmes d'une société qui leur étoit onéreuse : ainsi la hanse qui avoit vu jusqu'à quatre-vinet villes fur la liste, commença à décheoir au commencement du XVIº fiecle, & finit comme le Rhin, qui n'est plus qu'un ruiffeau lorsqu'il se perd dans l'Océan.

Tome VIL

En vain parla t-on de rétablir la house en 1560; en vain fit-on des projets pour y parvenir en 1571; en vain propofa-ton des formules de son renouvellement cn 1579; en vain imagina-t-on un nouveau plan à ce sujet en 1604; son regne étoit paffe, & peu de villes fouscrivirent aux plans proposes. Louis XIV. faisoit des traités avec la banse, lorsqu'il n'y avoit plus de villes hanféatiques dans fon royaume, & que les villes d'Allemagne, qui scules conservoient une ombre de l'ancienne bahle, voyoient refferrée leur affociation de trafic dans la partie septentrionale de l'empire; encore depuis ce tems - là quelques villes en ont été démembrées. La Suede ayant acquis Riga en Livonie, & Wismar en batte-Saxe; ces deux villes, qui étoient hanséatiques, sont devenues de simples villes de guerre, quoique le port de Riga ait toujours servi au commerce. En un mot, l'ancien gouvernement hanféatique ne subsiste plus qu'à Lubek, à Hambourg & à Breme : ce sont les seules trois villes qui confervent encore ce titre. avec une espece de liaison & des usages dont nous ne donnerons point ici l'exposé, mais qu'on trouvera dans l'Hiftoire de l'Empire par M. Heiss.

HANSÉÁTIÓUES, viller, v. HANSE. HARDIESSE, f. f., Morale. Locke la définit une puilfance de faire ce qu'on veut devant les autres, fans craindre ou fe décontenancer. La confiance qui conlifte dans la partie du difcours, avoit un nom particulier chez les Grees; ils l'appelloient mégionies.

Le mot de hardiesse, dans la morale, désigne communément une résolution courageuse, par laquelle l'homme méprise les dangers & entreprend des choses catraordinaires. Si nous envisageons simplement la bardiesse commune pastioni radicible, elle n'est en cette qualité

ni vien i vertu, & ne mérite ni blâme in lounge. Sinous navons égard qu'à l'éclat qui paroit briller dans certaines actions, fans confidèrer que toute affection violente peut également les produire, nous regarderons fouvent pour vertu ce qui n'en eft qu'une faufé imanure de peut de la ple pafferont dans norce éprit pour les fruits d'une bardiées admirables.

En effet, je trouve eing fortes de bardieffe, qui ont une fauffe reffemblance avee la vraie & la légitime. La hardiesse militaire n'a fouvent d'autre appui que l'exemple & la coutume : celle des ivrognes est fondée fur les fumées du vin : eelle des enfans fur l'ignorance : eelle des amans & de tous ceux qui se laissent aller à des passions tumultueuses, sur le desordre qu'elles causent dans leur ame : enfin la hardiesse que les philosophes moraux nomment civile, reconnoit pour mobile la erainte de la honte. Telle étoit eelle d'Hector quand il n'ofa rentrer avec les autres Troiens dans Ilium, de peur que Polydamas ne lui reprochat le mépris du confeil qu'il lui avoit donné.

Ît eft rare de voir dans le monde une hardiesse faite pure, pour ne pouvoir pas être rapportée à l'une des cinq fortes dont nous venons de parler, qui n'ont toutes que l'apparence troute peus de qualités qu'elles représentent. De plus elles ne produisent rien qu'un peu d'opium ne faise exécuter à un L'un un erra d'au-de-vie à un Mossovite, une razade d'arraik à un Anglois, une boutesse les des des parles de l'apparence boutesse la produise ne l'arrais à un Anglois, une boutesse de Armayagne à un François.

Mais quand la baraliesse est le fruit du jugement, qu'elle émane d'un grand motif, qu'elle mesure ses sorces, ne tente point l'impossible, & poursuit ensuite avec une sermeté héroique l'entreprise des belles actions qu'elle a conçues, quelque péril qui s'y rencontre; c'est alors que devenant l'effet d'un courage raisonné, nous lui devons tous les éloges que mérite une vertu qui ne voit rien au-dessus d'esse.

Cette forte de bardiesse, dit Montagne, se prélente aussi magnifiquement en pourpoint qu'en armes, en un cabinet qu'en un eamp, le bras pendant que le bras levé. Scipion nous en fournit un exemple remarquable, lorfqu'il forma le projet d'attirer Syphax dans les intérets des Romains. Pénétré de l'avantage qu'en recevroit la république, il quitte fon armée, paife en Afrique fur un petit vaisseau, vient se commettre à la puisfance d'un roi barbare, à une foi inconnue , fous la feule fûreté de la grandeur de son courage, de son bonheur, de sa haute espérance, sur-tout du service qu'il rendoit à sa patrie. Cette noble & généreuse hardiesse ne peut se trouver naïve & bien entiere, que dans ceux qui font animés par des vues femblables. & à qui la crainte de la mort, & du pis qui peut en arriver, ne fauroit donner aueun effroi.

HARRINGTON, Jacques, Hift.Litt., fameux républicain Anglois pendant le protectorat de Cromwell, naquit dans le comté de Kurlund, au mois de Janvier 1611, & mourut à Weltminster le 17 Septembre 1677. Il avoit vovagé dans toute l'Europe, & fait des remarques fur le gouvernement des pays qu'il avoit pareourus. Le résultat de ses réflexions fut que le gouvernement de Venisc étoit présérable à tout autre, parce qu'il ne peut être changé ni par des causes internes, ni par des causes externes. & c'est de quoi il allégue diverses preuves dans ses ouvrages; il fit d'abord un petit traité en anglois, dans lequel il examine les loix & les fondemens du gouvernement monarchique; il prétend de faire voir que ce gouvernement n'est pas le plus parfait, quoiqu'il foit le plus généralement étabit dans le monde ; il parnéralement étabit dans le monde ; il parcourt toute l'hitloire d'Ecoffe, & entreprend de juittier par les grands troubles qui ont agité le royaume, depuis fon commencement jusqu'à fia fin, que les monarchies ne font pas les Etats les plus heureux, ni les moins fujers aux grandes révolutions. Il remarque que dans une longue fucceffion des rois d'Ecoffe, on en trouve à peine deux qui foient morts de mort naurelle.

Ce petit traité fut suivi d'un grand ouvrage après la mort de Charles I. & Harrington l'intitula Oceana; il entend par ce mot l'Angleterre, qui est l'isle la plus confidérable de la mer du nord. Le plan de l'auteur est pris fur le gouvernement de Venise, accommodé à l'état de la Grande-Bretagne; cet ouvrage ne fut bien reçu ni de Cromwell, ni de ceux qui lui étoient attachés. Le gouvernement ayant su qu'il étoit sous la presse, s'en failit; mais l'auteur le recouvra par le crédit d'une des filles du protecteur. Il le fit imprimer & le dédia à cet ufurpateur, comme il l'avoit promis à cette dame. Cromwell l'ayant lu, dit que l'auteur avoit entrepris de le dépouiller de fon autorité, mais qu'il ne quitteroit pas pour un coup de plume ce qu'il avoit acquis à la pointe de l'épée. La premiere édition fut faite à Londres en 1659, Plufigure auteurs écrivirent contre Harrington, & il répondit. Les plus considérables de ses réponses se trouvent à la tête de son Oceana dans le recueil de toutes ses œuvres qui a été imprimé en anglois, à Londres en 1720; c'est un infolio qui contient 590 pages, & cette édition a été faite par les foins de Toland, qui a mis la vie de l'auteur à la tète du livre.

Comme les matieres qui font le fujet de l'Oceana y font discutées fort au long, l'auteur fut prié d'en faire un abrégé : ce qu'il fit en 1659, lorfqu'il fit imprimer fou are de faire des loix, qui est le même que l'Oceana divifé en trois livres. L'auteur y définit une véritable république, selon l'idée qu'il s'en étoit formée: Un gouvernement composé d'un sénat qui propose, du peuple qui délibere & du magiffrat qui exécute. Il place le fondement d'un bon gouvernement, de quelque nature qu'il foit, dans un équilibre de puissance entre ceux qui gouvernent & ceux qui font gouvernés, à proportion du rang qu'il tient dans l'Etat, pour se maintenir chacun dans fon ordre, fans pouvoir opprimer les autres & fans en être opprimé foi - même ; lorfque cet équilibre vient à ceffer, le gouvernement dégénere ou en tyrannie, ou en oligarchie, ou en anarchie.

On trouve à la fin du Recueil général donné par Toland plusieurs petits traités de politique écrits en diverses occasions par Harringon, qui ne fait prefque que répéter en abrégé ce qu'il avoit dit plus au long dans les précédens ou-

Une requête d'Harvington au parlement d'Angleterre dans le mois de Juillet 1659, en fut favorablement reque. Ce cops reprélemanti de la nation fit remercier cux qui l'avoient prélentée, & leur fit dire qu'on reconnoilfoit qu'ils invavient été portés à la préfenter par aucun intérêt particulier, mais dans la feule vue du ben public. Le parlement fe réferva la liberté den rien faire de ce su'elle contençie.

HAUSEN, feigneurie de, Droit publ. La feigneurie de Haufen ou Hauffen elt enclavée dans celle de Limbourg, & comprend le village du même nom. C'eft un fêr fmafculin relevant du duché de Baviere, auquel il rotourna aprés (Pextinction des comtes de Limbourg:

Xxx

on en inveltit dans la füire un baron de Dankelmann, & apres lui un fieur de Bredow. Dans la tranfaction paffee entre Brandebourg. Onolbach & kes héritiers allodiaux de Limbourg, en 1746, il en eff siar mention comme d'un fiet relevant immédiatement de Baviere, & comme d'un artiere-fied le Pempire nouvellement acquis par Onolbach avec haute & baile purifdiction, d'orit de haute & baile purifdiction, d'orit de tamants romate un fortin à la caiffe du cercle; mais le polifellar n'a ni voix, ni féance aux affemblées circulaires. (D. G.)

HAUTE-JUSTICE, f. f., Jurispr., vovez ci-après Justice.

HAUTES-PUISSANCES, Droit pu-

HAUTE TRAHISON, f. f., Droit polit. On nomme petite trabifon la violation de la foi que tout inférieur doit à fon supérieur dans la vie privée: mais on qualifie de haute trahison les délits contre le fouverain pouvoir exécutif, foit par une renonciation totale au ferment de fidélité, foit par une négligence criminelle à remplir ce qui lui est dù. Les devoirs du sujet envers le souverain font fondés fur la protection continuelle qu'il en reçoit; & cette protection l'oblige en retour à défendre sa personne, fa vie, son honneur, & à écarter de lui tout le mal dont il pourroit être menacé. Or cette fidélité se divise en deux especes : l'une naturelle & perpétuelle qui est inhérente aux sujets nés de l'Etat; l'autre locale & à tems regarde les étrangers, à raison de leur demeure dans l'Erat.

Comme la haute trabison, ou le crime de léze-majesté, pour parler le langage déz Romains, est le plus grand crime qu'un sujet puisse commettre, il est de la plus grande importance de le bien dé-

finir : car , pour peu qu'il restat indéterminé, dit le président de Montesquieu, Esprit des loix , l. 12. ch. 7. cette obscurité suffiroit pour faire dégénérer un gouvernement légal en pouvoir arbitraire ; & il faut avouer que l'ancienne commune loi laissoit une trop large carriere aux juges, pour courir après le crime de baute trabison : vils instrumens de tyrannie, ils construisoient des crimes de léze-maiesté dont on ne se doutoit pas. C'est ainsi que par le flatut 21 d'Edouard III. un chevalier de Hert ford Shire, qui avoit affailli & détenu en chartre privée un fujet du roi, pour se faire payer la fomme de 80 livres, fut condamné comme coupable de haute trabifon, parce qu'il avoit empiété fur le pouvoir royal : qualification bien vague. Son crime méritoit fans doute punition; mais il étoit d'une nature bien differente de la baute trabifon. Les Conftitutions impériales de Honorius & Arcadius taxoient de léze majesté les attentats contre leurs ministres : mais pour prévenir les grands abus qui naiffoient en Angleterre de cette multitude de trahifons factices, le flatut 25. d'Edouard III. ch. 2. fixa les idées pour l'avenir sur le crime de haute trabison; comme la loi Julia majestatis, promulguée fous Auguste, l'avoit fait pour les Romains. Le flatut d'Edouard va nous fervir de guide dans l'examen que nous allons faire des différentes especes de baute trabifon ; elles se réduisent à sept.

HAU

Comploter, imaginer la mort du roi, de la reine, ou de leur fils ainé, héritire de la couronne, c'est évidemment crime de baute trahijan. Par le mot de reine dans les termes du flastur, on entend une reine régnante, inveltie du pouvoir royal, ayant droit à la fidélité de fes fujiets, telles qu'étoient la reine Elifabeth & la reine Anne; mais le mari

d'une telle reine n'est point compris dans les termes du ffatut; & le crime de haute trabifon ne peut avoir lieu à fon égard; de plus le roi qu'on entend ici. est le roi en possession, sans aucun égard au titre; car on tient pour certain qu'un roi de fait & non de droit , ou en d'autres termes, qu'un usurpateur qui a pris possession du trône, est roi dans l'esprit du statut, & qu'on lui doit la fidélité à tems, pour l'administration du gouvernement, & la protection qu'il accorde au public. C'est pour cela que les trahisons commises contre Henri VI. furent punics fous Edouard IV, quoique la ligne de Lancastre les ent fait déclarer usurpateurs par un acte du parlement; mais le plus légitime héritjer de la couronne qui seroit roi de droit & non de fait, dès qu'il n'a pas pris poffeffion pléniere du trône (c'étoit le cas de la maifon d'Yorck, durant les trois regnes de la ligne de Lancastre ) n'est point roi dans la force du flatut, & la haute trabison ne peut avoir lieu à son égard. Un favant écrivain Anglois sur la loi de la couronne donne tant de poids à la posfestion, qu'il soutient qu'un roi dépossédé, loin d'avoir droit à notre fidélité, doit s'attendre à notre résistance, à caufe de la foumiffion que nous devons au roi de fait. Il fonde cette doctrine fur le flatut 11. de Henri VII. cb. 1. qui . en interprétation de la commune loi, prononce que tout sujet, en obéifsant au roi de fait, n'encourt ni peine, ni confication; mais en vérité il paroit confondre les notions du juste & de l'injuste; & on en pourroit conclure qu'après l'usurpation de Cromwel, par la mort de Charles I, le peuple Anglois étoit tenu d'empêcher la restauration du fils de Charles; & si le roi de Pologne ou le roi de Maroc fussent venus envahir l'Angleterre, & en prendre pof-

seffion en quelque sorte, les sujets auroient dù combattre aujourd'hui pour four prince naturel, & demain contre lui. D'où l'on voit que le terme de poffellion peut être pris dans un fens trop vague & indéterminé. Le vrai sens du flatut de Henri VII. est qu'il ne commande aucune opposition au roi de droit, mais qu'il excuse l'obéiffance au roi de fait. S'il arrive donc qu'un usurpateur foit en possession, les sujets sont excusés en lui obéiffant & en l'assistant : autrement personne ne seroit en sureté fous l'usurpation ; car , si le prince légitime a droit de faire pendre ceux qui obéiffent au roi de fait , le roi de fait oul'usurpateur feroit pendre à son tour ceux qui obéiroient au roi de droit; & certes comme la maffe du peuple ne fauroit juger qu'imparfaitement du titre . & que la possession, au premier coup d'œil, est toujours favorable, la loi ne peut commander l'obéissance à un prince dont le titre est en litige, jusqu'à ce que la Providence décide. C'est pourquoi , tant qu'il n'est pas en possession , on ne le trahit pas; enfin un roi qui abdique la couronne avec le consentement & la ratification du parlement, n'a plus de droit à l'obéiffance des fujets; & les fujets ne peuvent plus tomber dans le crime de haute trahison à son égard. La même raison vaut dans le cas où un roi abandonne le gouvernement, ou lorsque, par une conduite subversive de la constitution, il renonce virtuellement à l'autorité que cette constitution lui donne; car, des qu'une fois l'abdication est établie & déterminée par les juges compétens, le trône est vacant, & il n'est plus roi.

Examinons maintenant ce qu'on doit entendre par comploter ou imaginer : deux termes synonymes qui signifient un dessein formé & des mesures prises,

Delà un coup mortel porté au fouverain par un pur accident, fans aucun deffein, ne tomberoit pas sous l'espece de baute trabison. C'étoit le cas de Walter Tyrrel qui en tirant une fleche contre un cerf, tuale roi d'Angleterre Guillaume le Roux, par la déviation de la fleche occasionnée par un arbre. Comploter ou imaginer est un acte de l'esprit qui ne peut être matiere judiciaire, à moins qu'il ne se manifeste par quelque action au-dehors, par quelques mesures prises. Un fujet de Denys le tyran rèva qu'il l'avoit tué. Les juges trouverent dans ce rève une preuve fuffisante qu'il s'en étoit occupé pendant la veille; ils le condamnerent à mort. Tel n'est pas l'esprit de la loi angloise; elle veut expressement qu'on produite des actions, des mesures prises, qui témoignent ouvertement l'intention du crime ; elle veut que l'accufé soit convaincu & jugé par ses pairs. Par exemple, fournir des armes, des munitions pour tuer le roi, est un acte palpable de haute trabison : de même, conspirer pour emprisonner le roi, dénote le projet pour le faire mourir i car on a toujours remarqué que , pour les rois , il y a peu de distance de la prison au tombeau.

Quant aux simples paroles qui ne font appuyées d'aucun faix, peuventelles monter au degré de haute trabijon. A Matiere à doute. Nous avons deux exemples d'exécution pour de telles patoles, fous le regne d'Edouard IV. L'un, d'un bourgeois de Londers qui avoit dit, je veux faire mon fils hétitier de la Couronne (c'étoit l'ensfeigne de la naziène homme puffonné pour un daim que le roi tun a la chaffe; je voudrois, diti el, dans le premier mouvement, q'ûil on eat les cornes dans le ventre. Ces deux cas parurent extrémement difficiles à ju-

ger: & un chef de justice, Markham, aima mieux quitter fa place, que de figner l'arrèt. Mais aujourd'hui on convient que par la commune loi, & le flatut d'Edouard III. les simples paroles ne font qualifiées que de baute inconduite . & non de haute trabifon : la raifon en est qu'elles peuvent échapper dans le feu de la colere fans mauvaise intention. qu'elles peuvent être mal priscs, mal interprétées, mal racontées par ceux qui les entendent; que leur fens dépend fouvent du rapport qu'elles ont avec d'autres mots, ou d'autres choses, & même du ton dont elles font prononcées; il arrive aussi quelquesois que le filence est plus expressif que la parole meme. C'elt pourquoi les juges qui examinerent un certain Pyne fur des paroles vraiment atroces contre le roi Charles I. prononcerent que "malgré leur n atrocité pouffée au dernier degré, el-" les ne pouvoient être taxées de baute " trabifon." Mais s'il est question de paroles écrites, l'écriture femble annoncer une intention plus délibérée; & on l'a regardée autrefois comme un acte manifeste de trahifon, fur ce principe qu'écrire c'est agir. Sous des regnes arbitraires, des écrits non publiés ont fervi de preuve de baute trabison : c'est ce qui arriva à l'égard d'un eccléfiastique nommé Peacham pour certains passages dans un fermon qu'il n'avoit jamais prèché; & à l'égard du célebre Algernon Sidney, pour certains papiers qui furent faifis dans fon cabinet : ces papiers , s'ils eussent été liés à quelque dessein formé de détrôner ou de faire mourir le roi . auroient pu fans doute le convaincre de la haute trabifon dont on l'accusoit ; mais, comme ce n'étoient que des idées purement spéculatives sans aucune intention de les publier . la conviction de baute trabifon, fur des preuves fi foi-

351

bles, a été généralement défiapprouvée. Peacham fut pardonnée, & Sidney exécuré au grand mécontentement de la nation; & dans la flute fa l'entence fut abei, le par le parlement. De ces deux faits on doit conclure fans doute que, félon Péprit de la commune loi, de test écrits, s'ils étoient publiés, feroient une preuve fuffiante de baute rabifon, quoique, dans ces derniers tems, on a encore mis la chôle en queltion.

La seconde espece de baute trabison feroit d'abuser de l'épouse du roi ou de sa fille ainée non mariée, ou de la femme de son fils ainé & héritier de la couronne; & cela fans violence ou avec violence. Si c'est d'un consentement mutuel, les deux parties sont coupables de haute trahifon. Ainsi fut jugée une des femmes de Henri VIII. Le but de la loi est de préserver le sang royal de tout soupcon de batardise; ce qui rendroit douteuse la succession au trône; & par conféquent cette raison cessant, la loi cefferoit auffi. Delà en abusant d'une reine douairiere, on ne tomberoit pas dans le cas de haute trabifon. C'est ainsi que sous le gouvernement féodal, un vasfal qui auroit abuse de la femme ou de la fille de son scieneur, auroit subi la condamnation de félonie & de forfaiture de fon fief, mais non, s'il eût feulement abusé de sa veuve.

Faire la guere au roi dans son propre royaume, est une troisfeme espece de hante robisson. Soit qu'on prenne le sarmes, pour le détroirer, soit sous le prétexte de réformer la religion, les loix , d'écutret des ministres pervers, ou d'autres maux réels ; ear la loi ne doit ni ne peut permettre à aucun homme privé , ni à aucune assemblée de particuliers, de s'mèter, à force ouverte, dass des affaires d'une si haute importance, surtout après avoir établi un pourois s'usti-

fant pour ces grandes matieres dans la cour souveraine du parlement. La loi ne doit pas non plus justifier aucune réfiltance particuliere, à main armée, contre des griefs particuliers. Il n'en est pas de même de l'oppression totale de la nation; car, d'après le contrat solemnel paffé avec Guillaume III. loi facrée en Angleterre, la nation peut légitimement se soulever pour en maintenir l'exécution. Poursuivons: résister aux forces royales pour défendre une forteresse contr'elles, c'est faire la guerre au roi, c'est crime de haute trabison. Il en seroit de même d'une infurrection concertée & avouée pour abattre toutes les clôtures, les lieux de débauche & autres semblables : l'universalité des projets en feroit une rebellion contre l'Etat , une usurpation du gouvernement, une insolente invasion de l'autorité rovale : mais un tumulte, pour abattre sculement une maison ou une cloture particuliere, n'est tout au plus qu'une émeute qui ne marquant aucun mauvais deffein contre le gouvernement, n'a pas le caractere de haute trahison. De même . fi deux fuiets puissans animés l'un contre l'autre, se font la guerre; c'est à la věrité un grand défordre, injurieux au gouvernement; mais comme ils ne s'arment pas contre lui, ce n'est pas baute trabison : c'est ce qui arriva entre les comtes de Hereford & de Glocester, fous Edouard I.; les armes à la main, ils fe firent tout le mal qu'ils purent fur leurs terres respectives, domaines ravagés, maisons brulées, sang répandu : cependant cette petite guerre ne fut point jugée haute trabifon, mais feulement haute inconduite. Enfin, une fimple conspiration pour faire la guerre n'est point réputée haute trabison, à moins qu'elle ne soit dirigée contre la personne du roi & son gouvernement; parce qu'alors elle tendroit à la mort du

Un sujet qui adhere aux ennemis du roi, en les aidant & secourant dans le royaume, ou ailleurs, est déclaré coupable de haute trahifon; mais cette adhérence doit être prouvée par des actions ouvertes, comme des intelligences formées, des vivres, des armes envovées, la reddition proditoire d'une place, & choses semblables. On entend par ennemis les sujets d'une puissance étrangere, avec laquelle on est en guerre. Quant aux pirates, aux corfaires qui viendroient infulter les côtes, sans qu'il y cût eu des hostilités ouvertes entre les deux nations, ou sans commisfion de la part d'un prince, ou d'un Etat ennemi, leur preter secours ou affiftance; ce seroit baute trabison. A plus forte raison, secourir & assister des fujets rebelles, ce seroit évidemment baute trahifon. Mais secourir un rebelle qui a fui hors de l'Etat, n'est pas de la même espece; car le Statut doit être pris littéralement dans le sens le plus ftrict , & un rebelle n'eft point un ennemi. En effet , un ennemi clt toujours le sujet d'un prince étranger, & qui ne doit aucune fidélité : il y a plus, si quelqu'un par violence, par la crainte de la mort ou autre grand dommage, se joignoit aux rebelles ou aux ennemis dans le sein de l'Etat, cette crainte, cette contrainte l'excuseroient, pourvu qu'il fe détachat à la premiere occasion favorable.

Contrefaire le grand sceau, ou le sceau privé du prince, c'est haute trabijon; mais si quelqu'un se contentoit d'en transporter l'inipresson en cire, d'une patente à une autre, ce ne seroit qu'un abus du sceau, & non une contresaction; c'écoit le cas d'un certain chapelain qui se donna par cette four-hapelain qui se donna par cette four-hapelain qui se donna par cette four-

berie une dispense de résidence. Mais un pareil artifice de la part d'un homme de loi parut plus criminel. Un greffier de la chancellerie colla ensemble deux feuilles de parchemin, fur l'une defquelles il écrivit une patente pour laquelle il obtint le grand sceau appliqué à la queue qui couroit entre les deux membranes; ensuite il les décolla, & prenant la feuille blanche il y écrivit une autre patente toute différente de celle qu'il donna pour véritable. Cette tromperie ne fut point jugée comme contrefaction, mais seulement comme malversation; & le chevalier Edouard Co-ke, qui rapporte ce fait, est indigné qu'on ait laisse vivre cet homme.

Une autre espece de haute trahison comprise dans le flatut est de contrefaire la monnoie du prince, ou d'apporter dans l'Etat de la monnoie contrefaite, la connoissant pour telle. Le premier cas est haute trabifon, foit qu'on ait employé cette monnoie à payer ou non. Delà, si les propres monnoyeurs du prince altéroient l'étalon royal pour le poids ou le titre, ce seroit baute trabison. Mais le statut ne comprend que la monnoie d'or ou d'argent. A l'égard du second cas, c'est-à-dire, d'importer dans le royaume, le fatut ne dit pas que la répandre fans l'avoir importée, tombe fous l'espece de baute trabifon.

La derniere efpece de baute rrabijos comprife dans le faute, eli le meutre du lord chancelier, du lord tréforier. & de tout chef de cour fouveraine, féant fur fon tribunal. Tous ces haust magiftrats, en tant qu'ils repréfentent la majelté du prince dans l'exercice ache de leur office, font mis à fon niveau par la loi. Mais le flatur ne porte que fur la more, & non fût une bleffu-

re, ou fur la simple tentative de tuer; il ne s'étend aussi qu'aux officiers qui y ont s'hécisés; & par consequent les barons de l'échiquier, & d'autres semblables ne sont point sous la protection du flatur.

C'est ainsi que la législation, sous le regne d'Edouard III. s'appliquoit foieneufement à éclaireir & foécifier nettement les notions vagues de baute trabifon, qui égaroient nos cours de justice; & l'acte va plus loin en ces termes : comme d'autres cas analogues de hau-" te trabison, imprévus & non déclap rés, peuvent sc présenter à l'avenir, nous ordonnons aux juges de reiter a dans l'indécision, & de porter la caun fe devant le roi & le parlement, pour uger & déclarer folemnellement, fi , c'eft un cas de baute trabifon , ou fimplement de félonie. " Le chevalier Matthieu Hale loue la grande sagesse du parlement, son attention à contenir les juges dans les bornes de cet acte, & à ne pas fouffrir qu'ils se jetrent à leur gré dans un fystème de trahisons facti-

ces, trompés par l'apparence & l'ana-

logie; mais d'en réferver la décision au

parlement même ; fureté pour le public,

pour les juges . & pour la conservation

de l'acte même. Ce grand jurisconsulte

observe encore que dans les nouveaux

cas qui peuvent se présenter, il ne suf-

fit pas que le roi & le parlement pro-

noncent conjointément la haute trahifon; qu'il faut y joindre un flatut, une

déclaration folemnelle, pour en inftruire la nation.

Cependant, en conféquence de ce pouvoir inhérent effentiellement au parlement, la législation fut extrèmement prodigue de hauter trabifont, fous le regne infortuné de Richard II. Le meurtre d'un ambaffadeur fut rangé fous cette effece, mais du moins étoit onts

Tome VII.

avec plus de raison qu'une multitude d'autres délits qui ne devoient pas y prendre place. Le plus arbitraire & le plus absurde flatut en cette matiere sut celui qui déclara haute trabifon l'intention de tuer ou déposer le roi, sans aucune action, aucune mesure prise, pour prouver ce détestable dessein. On vit alors combien font foibles les loix trop fortes, pour prévenir le crime : deux ans après , Richard II. fut déposé , & bientôt mis à mort. Et dans la premicre année du regue de fon fuccesseur on paffa un flatut qui s'exprimoit en ces termes:,, comme personne ne sait com-, ment il doit se conduire, agir ou m parler dans le doute du crime de haun te trahison, il est ordonné qu'à l'ave-" nir , les juges se conformeront abso-" lument au flatut d'Edouard III. " de cette maniere on vit disparoitre tous les phantômes de haute trahifon, qui avoient effrayé le public sous Richard II.

Mais dans la fuite des tems depuis Henri IV. jusqu'à la reine Marie, & furtout sous le regne sanguinaire de Henri VIII. on vit revivre le malheureux efprit de forger des crimes auffi nouveaux qu'étranges de haute trahison, tels que ceux-ci; rogner la monnoie, forcer la prison pour en tirer un accusé de baute trabifon, mettre le feu à une maifon pour voler, enlever du bétail dans le pays de Galles, empoisonner quelqu'un, maudire le roi en paroles ou par écrits publics, faire de fausses signatures, refufer d'abjurer le papisme, déflorer ou épouser une fille , une sœur , une tante, une niece du roi, fans fa permission, attenter à la pudeur de la reine, ou d'une princesse du fang, par de simples sollicitations; ou fi elles s'oublioient jusqu'à faire elles-mêmes des avances, elles étoient coupables de haute trabilon. On ne s'en tint pas là : une fille déflorée qui Yy

auroit eu l'infolence d'accepter la main du roi , fans l'avertir préalablement de sa défloration, se rendoit coupable de baute trabison ; de même celui qui auroit foutenu que le mariage du roi avec Anne de Cleves étoit légal & valide, & encore celui qui auroit combattu fa fuprématie, & enfin toute affemblée tumultueuse, au nombre de douze, qui ne se disperseroit pas, après la proclamation. Toutes ces nouveautés furent abrogées par le flatat premier de la reine Marie, ch. 1. qui ramena toutes les especes de baute trabifon au flatut 25 d'Edouard III. Depuis le ffatnt de Marie, quoique la législation ait été bien mesurée en cette matiere, cependant elle a encore qualifié de bante trabifon plusieurs délits qui n'étoient pas compris dans le jiasut d'Edouard III. & qu'on peut rapporter à trois chess, 1°, à la profession du papifme; 2°. à la fallification du com ou de la signature du roi ; 3°. aux entreprises contre la sureré de la succetsion dans la maifon de Hanovre.

Il est des cas particuliers où le papisme confidéré fous un autre point de vue. devient crime d'Etat & de haute trahison. Par le Hatut ; d'Elifabeth , ch. I , foutenir la jurisdiction papale dans ce royaume , c'est se rendre coupable de haute inconduite pour la premiere fois, & de baute trahifon pour la seconde. Par un autre flatet du même regne , 27 , ch. 2 , fi un pretre papifte né fujet d'Angleterre y revient, & y reste trois jours, sans se conformer au culte de l'églife anglicane, il elt coupable de haute trabison ; & encore par le hatnt 3. cb 4. de Jacques I. fi un fujet quelconque de la Grande-Bretagne, cessant de reconnoître la suprématie de fon roi , se réconcilie avec le pape & le siege de Rome, ou avec quelqu'autre prince, ou Etat de la religion romaine, lui & ceux qui auront procuré cette ré-

conciliation, font coupables de haute trabifon.

Avant le flatut 25 d'Edouard III. faire ou répandre de la fausse monnoie, n'étoit qualifié que de petite trabifon ; auffibien qu'une autre espece de saux, celle de contrefaire le sceau ou la signature du roi. Edouard, d'après Constantin, mit ces deux especes de délits au rang des crimes de leze-majesté ou de baute trabifon : ce qui paroit confondre la nature & les gradations des crimes : & en attachant la même idée de scélérateise à celui qui bat une fausse monnoie de quatre fols , qu'à celui qui affassine son roi, il ôte l'horreur que doit inspirer naturellement la dénomination de leze majelté ou de baute trabifon, avec laquelle on ne devroit jamais le familiarifer ; certainement un faux monnoyeur n'est guidé que par un gain illicite, & nullement par aversion pour son roi. Cependant les actes subsequens du parlement dans ces deux especes ont suivi l'esprit de Constantin & d'Édouard.

Par le fatut 2, ch. 6. de Marie; fi quelqu'un contrefait la monnoie d'or ou d'argent du royaume, ou une monnoie étrangere reçue & courante dans le royaume ; ou s'il contresait le scing . le cachet, le sceau privé du roi, il est déclaré criminel de haute trahison. Le flatnt 5. d'Elifabeth , ch. 11. met dans la même classe le rogueur, le limeur de monnoie. Les flatuts 8 & 9 de Guillaume III. ch. 26. confirmés par le flatus 7. chap. 25. de la reine Anne, attache auti la note de hante trabifon à celui qui fabriqueroit, ou aideroit à fabriquer, qui vendroit, acheteroit ou auroit en fa possession les instrumens propres à battre monnoie, ou qui les transporterois hors de l'hôtel de la monnoie. Enfin, par les flatuts 15 & 16 de Georges II. chap. 28, colorer ou altérer sa monnoie d'argent, pour la faire ressembler à l'or, ou donner à la monnoie de cuivre l'apparence de l'argent, c'elt hante trabison. Mais le coupable sera pardonné à condition de découvrir & de convaincre deux autres coupables du même crimé.

La sureté de la succession de la ligne protestante dans la maison d'Hanover a occasionné de nouvelles déclarations fur la haute trabifon. Les flatuts 13 & 14 de Guillaume III. ch. 3. déclarent le prétendu prince de Galles , agé alors de treize ans, & qui avoit pris le titre de roi, fous le nom de Jacques III. atteint & convaincu de baute trabison, & ensemble tout sujet du roi qui entretiendroit quelque correspondance avec lui par lettres, messagers, remises d'argent, ou autres fervices rendus. Et par le flatut 17 de Georges II. ch. 39, s'il arrive qu'un enfant du prétendant ofe mettre le pied dans les domaines de la Grande Bretagne, il est soumis à la même peine. Un autre fatut de la reine Anne 2, ch. 17. déclare coupable de baute trabifon toute personne qui soutiendroit par quelqu'écrit public qu'on peut avoir droit à la couronne d'Ang'eterre autrement que par l'acte d'ésa-bliffement. Même déclaration contre celui qui refuseroit aux rois d'Angleterre, avec l'autorité du parfement, le droit de disposer de la succession à la couronne. Cette derniere espece de délit avoit déja été qualifiée de haute trabison par le flatut 13. d'Elifabeth , ch. 1. durant tout son regne, & après sa mort ce même délit ne fut plus taxé que de haute inconduite punisable par la confiscation des biens. Il faut remarquer que ce période de tems étoit le plus favorable à l'opinion du droit héréditaire . indestructible, & divin à la couronne. Mais ce délit fut remonté au degré de haute wahifon par le flatus cl - delfus mentionné de la reine Anne, dans la conjoncture de l'invasion du prétendant; & en conféquence, le libraire Matchieu fut exécuté en 1719, pour avoir imprimé un pamphlet proditoire, intitulé vox populi, vox dei.

C'en et alfez fur le crime de haute rabifiso un de lezz-majeffe, dans toutes ses branches. C'étoit, dans son orites les branches. C'étoit, dans son oridélité que tout sujet doit à son prince, soit par la naissance, soit par la réfidence. Il faut avouer que les législateurs Anglois se sont un peu écartés de l'efptit primitif de cette loi, pour arrèter les progrès de certaines pernicieuses pratiques qui en approchoient.

La peine de la haute robhijou est aussis folemenste en Angeterre que l'arrivante; 1°. le criminel n'est mené ni en voiture, ni à pied on le trains sur le pavé. Cependant pour lui épargnet l'extrême tourment de battre le pavé avec sa tete & tout son corps, on le place sur une date; a°. il est pendu par le cou, & avant qu'il expirent partie de la coute avant qu'il expirent partie de la coute on lui coupel à tête. & son corps est divisé en quarre quartiers, pour en dispofer comme il voudra.

Le roi peut faire grace de l'une on de l'autre partie du fupplice, excepté de la décollation, & il le fait fouvent, fur-tout pour des gens de qualité. Mais fi la décollation ne fait pas partie du jugement, comme cela arrive pour la fimple félonie, le roi ne peut le chan-

HAUTEUR, f. f. Morale. Si hautain elt toujours pris en mal, hauteur elt tantot une bonne, tantot une mauvaife qualité, felon la place qu'on tient, l'occasion où l'on fe trouve, & ceux avec qui l'on traite. Le plus bel exemple d'une hauteur noble, & bien placée est celui de Popilius qui trace un cercle autour d'un puissant roi de Syrie. & lui dit: vous ne fortirez pas de ce cercle fans fatisfaire à la république, ou fans attirer fa vengeance. Un particulier qui en useroit ainsi seroit un impudent; Popilius qui représentoit Rome, mettoit toute la grandeur de Rome dans son procédé. & pouvoit être un homme modeste.

Il v a des hauteurs généreuses ; & le lecteur dira que ce font les plus estimables. Le duc d'Orléans régent du royaume, pressé par M. Sum, envoyé de Pologne, de ne point recevoir le roi Staniflas, lui répondit : dites à votre maître que la France a toujours été l'afyle des rois.

La bauteur avec laquel'e Louis XIV. traita quelquefois ses ennemis, est d'un autre genre, & moins sublime. On ne peut s'empècher de remarquer ici, que le pere Bouhours dit du ministre d'Etat Pompone; il avoit une bauteur, une fermeté d'ame, que rien ne faifait ployer. Louis XIV, dans un mémoire de fa main, qu'on trouve dans le siecle de Louis XIV. dit de ce même ministre, qu'il n'avoit ni fermeté, ni dignité. On a fouvent employé au pluriel le mot hauteur dans le style relevé ; les bauteurs de l'efprit humain; & on dit dans le ftyle simple, il a eu des bauteurs, il s'est fait des ennemis par ses hauteurs.

Ceux qui ont approfondi le cœur humain en diront davantage fur ce petit article.

HAUT- JUSTICIER, f.m. Droit feod., c'est le seigneur qui a droit de haute-justice : il est le véritable seigneur du lieu, & le feul qui puisse régulierement s'en dire feigneur purement & simplement; celui qui n'en a que la directe, ne peut fe dire que seigneur de tel fief. Le bautjusticier jouit des droits honorifiques

après le patron : il a droit de chaffer en personne dans toute l'étendue de sa justice; enfin il a tous les autres droits qui dépendent de la haute-justice, telle que les deshérences , batardifes , confifcation. Voyez ci-après Justice.

HAYES, f. f. pl. , Juripr. Nous envifageons ici les bayes comme des bornes d'un héritage. S'il y a foifé au delà de la haye, elle doit être préfumée appartenir à celui du côté duquel elle est plantée. Lorfou'il n'v a pas de foffe, & qu'elle sépare deux héritages , dont l'un a plus besoin de cloture que l'autre, la . baye est présumée apparteuir au propriétaire de l'héritage qui a le plus besoin de clôture : par exemple, si la baye est entre des vignes ou des prés d'un côté, & des terres labourables ou des bruveres de l'autre, elle est présumée appartenir au propriétaire du pré ou de la vigne. qui est présuné l'avoir plantée sur son héritage pour clorre son pré ou sa vigne; il n'y a pas apparence que l'autre voifin dont les héritages n'avoient pas besoin de clòture, y ait contribué, n'y ayant aucun intéret.

Lorfque des bayes ou des foifés font communs à deux voifins, chacun d'eux est obligé à l'entretien & aux réparations qui y font à faire, si mieux il n'aime abandonner son droit de communauté.

Le bois qui provient de la tonte de la haye & les fruits des arbres qui se trouveroient dans la baye, doivent se partager entre ceux à qui elle est com-

HAZARD, f. m., Morale, en latin, cafus purus, c'est un événement sans cause. La possibilité du bazard revient à la possibilité d'un effet produit par le néant; or comme il est impossible que le néant produife un effet quelconque, le bazard pris dans cette premiere fignification, eft également impossible. On prend plus communément le hazard pour un évencment qui arrive par une cause contingente & inconnue.

Nous sommes portés à attribuer au hazard les choles qui ne sont point produites nécessaires et l'entre particuliere : mais c'els notre ignorance & notre précipication qui nous sont attribuer de la forte au hazard des effets qui ont aussibilité que les autres, des causes nécessaires & déterminées.

Quand nous disons qu'une chose arrive par hazard, nous n'entendons autre chose sinon que la cause nous en est inconnue, & non pas comme quelques personnes l'imaginent mal - à - propos. que le hazard lui - même puisse être la cause de quelque chose; car le hazard en lui - même n'est que le néant, comme nous venons de le faire voir. M. Bentley prend occasion de cette observation de faire sentir la folie de l'opinion ancienne que le monde ait été fait par hazard. Ce qui arriva à un peintre, qui ne pouvant représenter l'écume à la bouche d'un cheval qu'il avoit peint, jetta de dépit son éponge fur le tableau, & fit par bazard ce dont il n'avoit pu venir à bout lorsqu'il en avoit dessein, nous fournit un exemple remarquable du pouvoir du bazard ; cependant il est évident que tout ce qu'on entend ici par le mot de hazard, c'est que le peintre n'avoit point prévu cet effct, ou qu'il n'avoit point jetté l'éponge dans ce deffein, & non pas qu'il ne fit point alors tout ce qui étoit nécessaire pour produire l'effet, de façon qu'en faifant attention à la direction dans laquelle il jetta l'éponge, à la force avec laquelle il la lança, ainfi qu'a la forme de l'éponge, à fa gravité spécifique, aux couleurs dont elle étoit imbibée, à la diftance de la main au tableau; l'on trouveroit en calculant bien qu'il étoit abfolument impossible, sans changer les loix de la nature, que l'effet n'arrivat point. Nous en dirions autant de l'univers, si toutes les propriétés de la matiere nous étoient bien connues. v. EVENEMNY.

On perfonnifie fouvent le hozard, & on le prend pour une espece d'ètre chimérique, qu'on conçoit comme agissant arbitrairement, & produissant tous les effets dont les causes réelles ne se montrent point à nous : dans ce sens, ce mot est équivalent au grec ruxe, ou fortune des anciens.

Hazard, marque auffi la maniere de décider des choses dont la conduite ou la direction ne peuvent se réduire à des regles ou mesures déterminées, ou dans les quelles on ne peut point trouver de raison de présérence, comme dans les cartes, les dés. les loteries. &c.

Sur les loix du hazard, ou la proportion du hazard dans les jeux, v. Jeux. M. Placette observe que l'ancien sort

M. Placette oblerve que l'ancien lotr ou bazard avoit cér inflitué par Dieu mème, & que dans l'ancien Telhament nous trouvons piluleurs loix formelles ou commandemens exprés qui le preferivent en certaines ocacions; c'êtec qui fait dire dans l'Ecriture que le fort ou hazard tombs für S. Matthias, lorfqu'il fut quellion de remplir la place de Judas dans l'apoflotal.

Delà son venus encore les sortes sontorium, ou la maniere dont les anciens chrétiens se l'ervoient pour conjecturer sur les évenemens; sovoi d'ouvrir un des livres de l'Ecriture-fainte, & de regarder le premier verset sur leugh ils jetteriorient les yeux les sortes bomerica, virgissane, prenssine, &c. dont se servoient les payens, avoient le même objet & ctoient parfaitement semblables à celles-ci. S. Augustin semble approuver cette méthode de déterminer les évenemens futurs, & il avoue qu'il l'a pratiquée lui même, se fondant sur cette supposition que Dieu préside au bazard, & sur le verses 33. chap. XVI. des Proverbes.

Pluseurs théologiens ont foutenu que lebazard et l'irigé d'une maniere particuliere par la Providence, & le regardent comme un moyen extraordinaire dont Dieu se fort pour déclarer sa volonté. Mais comme ces fortes de bazard dérivent de leurs causés physiques, suites nécessires de leurs causés physiques, suites nécessires des lois générales de la nature, nous atmons mieux réduire les hazards aux événemes soumis à l'acconomie gécessires de la comme de l'acconomie gécessires de la comme del comme de la comme del comme de la comme d

## ΗE

HEBDOMADIER, f. m., Droit can, celli qui efi de femaine dans une églife, un chapitre, ou un couvent, pour faire les offices & y prédider. On l'appeile plus communiement femainter ; il a en pluficurs endroits des privileges particuliers, tels que des collations, & des rétributions particulieres.

On appeile quilf hébômadier dans

quelques monafteres celui qui fert au réfectoire pendant la femaine. On a étendu ailleurs cette dénomi-

On a étendu ailleurs cette dénomination à toutes les fonctions auxquelles on se succède à tour de rôle.

Ainsi dans l'antiquité eccléssaftique, on trouve un chantre hebdomadier, un bebdomadier de chœur, un hebdomadier de cuisne. &c.

D'hebdomadier, on a fait dans les couvens de religieuses, l'hebdomadiere. HEBERGE, f.f., HEBERGEMENT, f. Dorist food., fignifie maison, manoir, logement. Le droit d'bébergement ou procuration étoit l'obligation de fournir au feigneur ser sepas lorsqu'il venoit dans le lieu. Ce droit par la suite a été changé en redevances payables en grains ou en deniers.

HÉBREUX, les, f. m. pl., Morale. On appelloit ainfi avant la captivité de Babylone les Ifraelites ou les defcendans d'Abraham, d'Ifaac & de Jacob. Ce font les mêmes que ceux que dans la fuire on a appellés Juifs. v. Juifs.

HEILBRONN, Droit publ. La ville impériale de Heilbronn ou Heilbrunn est fituée fur le Neckar, dans une contrée très-agréable & fertile, fur-tout en vignobles, entre le duché de Wurtemberg & le Palatinat. On dit que l'empereur Henri IV. jetta les fondemens de cette ville; que Frédéric II. l'aggrandit & en augmenta les fortifications; que Conrad III. la créa ville impériale, & que Frédéric III. lui accorda pour livrée ces trois couleurs, le bleu, le rouge & le blanc; & pour armes d'or à l'aigle éployée de fable. Les empereurs Charles IV. & Wenceslas lui ont garanti son immédiateté. Elle occupe à la diete de l'empire la douzieme place parmi les villes de Suabe. & la neuviente aux affemblées du cerele. Sa taxe matriculaire montoit autrefois à 208 florins; mais en 1683 elle a été réduite à 104, qui en 1728 out été portés à 126 fl. Elle paye 148 rixdales 71 kr. pour l'entretien de la chambre impériale. (D. G.)

HEILIGENBERG, comté de, Drois publ. Le comté de Heiligenberg a pour bornes à l'orient le comté de Kunigleck, l'abbaye de Weingarten & les bailliages d'Altorf & de Ravensbourg; au fud les territoires de Conflance & de Salmanfweiler; à l'occident ceux d'Ueberlingen & de Petershaufen; & au nord la ville impériale de l'Pillendorf, le comté de Sigmaringen & d'autres petits domaines. Il avoit ci-devant des comtes particuliers après leur décès ceux de Werdenberg en devirnent posifielleurs, & c'ett de leurs mains qu'il a pailé dans celles de la maifon de Fuffenberg. On y trouve un des plus anciens tribunaux de juilties, que les empreurs aient établisen Suabe: on l'appelle le préfidial de Schack: nos mais la jurificition ett bornée à l'étendue du comté, qui forme aujourd'hui un grand-buillige. (D. G.)

HEINECCIUS, Jean Gotlieb, Hift. Litt., né à Eisemberg dans la principauté d'Altembourg, en 1681, fut destiné au ministere; mais cette profession n'étant pas de fon goût, il y renonça pour fe livrer tout entier à l'étude de la philofophie & de la jurisprudence. Il devint professeur de philosophie à Halle en 1710, puis professeur en droit en 1721, avec le titre de confeiller de cour. Sa réputation le fit appeller à Francker en 1724, par les Etats de Frise. Trois ans apres le roi de Prusse le détermina à accepter une chaire de droit à Francfort fur POder. Il la remplit avec diftinction jusqu'en 1733, que le roi de Prusse le força en quelque sorte d'aller professer à Halle, où il demeura conftamment jusqu'à sa mort, arrivée en 1741, malgré les vocations que Marpurg, le Danemarek & trois académies de Hollande, lui adresserent. On a de lui un grand nombre d'ouvrages, les principaux font, 1°. Autiquitation Romanarum jurisprudentiam illustrantium fyntagma. Cet excellent abrégé commença i lui donner de la réputation dans les pays étrangers 2°. Elementa juris civilis secundum ordinem institutionum 🕏 panledarum, deux volumes. 3°. Fundamenta fiyli cultioris. Il y a peu d'ouvrages auss utiles pour former le style Jean-Reiment philosophie rationalis & moralir, quibus pramiss historia philosophiea. Celt un bon abrégé de logique & de morale. 3º Historia princi civisi romani ac germanici. 6º Elementa juris rationa academiques fur divers sujertationa academiques fur divers sujerces differens ouvrages le font passer avec ration pour un des plus favans hommes du nord.

HELIASTE, f. m., Droit public d'Atheu., membre du plus nombreux tribunal de la ville d'Athenes.

Le tribunal des heliaftes n'étoit pas feulement le plus nombreux d'Atheues, il étoit encore le plus important, puifqu'il s'agiifoit principalement dans ses décissions, ou d'interprêter les lois obbeures, ou de maintenir celles auxqueles on pouvoit avoir donné quelque atteinte.

Les béliaftes étoient ainfi nommés, felon quelques-uns, du mo κόλζω, jaffemble en grand nombre, & felon d'autres, de η λως, le foleil, parce qu'ils tenoient leur tribunal dans un lieu découvert, au von nommoir κλωέω.

Les thefmothetes eonvoquoient l'afémblée des bidaipes, qui étori de mille, & quelquefois de quinze cents juges. Selon Harporcation, le premier de ces deux nombres fe tiroit de deux autres tribunaux, & celui de quinze cents fe tiroit de trois, felon M. Blanchard, un des membres de l'académie des inferiptions, des recherches duquel je vais profiter.

Les thesmothetes, pour remplir le nombre de quinze cents, appelloient à ce tribunal ceux de chaque tribu qui étoient fortis les derniers des fonctions qu'ils avoient exercées dans un autre tribunal. Il paroit que les affemblées des bélisses n'étoient pas fréquentes, puisqu'elles auroient interrompu le cours des affaires ordinaires, & l'exercice des tribunaux reglés.

Les thefinointers failibient payer à chacun de ceux qui affilibient à ce tri-bunal, rois obbies pour leur droit de préfence; ce qui revient à deux fétieres romaines, ou une demi -drachme; c'ett de -la qui Artifuphane les appele en plailantant, les confrerer du triobole. Le fond de cette dépende fe titorit du teffer public, de cette foide s'appelloit paris 13 Nacruses. Mais aufil on condamont à l'aumende les membres qui artivoient trop tard, & s'ils fe préfentant de la commencé à parler, ils n'étoient point admits.

L'affemblée se formoit après le lever du foleil, & finissoit à son coucher. Quand le froid empêchoit de la tenir en plein air . les juges avoient du feu; le roi indiquoit l'ailemblée, & y affiltoit; les thesmothetes lisoient les noms de ceux qui devoient la composer, & chacun entroit, & prenoit sa place, à mefure qu'il étoit appellé. Enfuite si les exégetes, dont la fonction étoit d'obferver les prodiges & d'avoir soin des choses sacrées, ne s'opposoient point, on ouvroit l'audience. Ces officiers nommés exégetes, ont été souvent corrompus par ceux qui étoient intéresses. à ce qui devoit se traiter dans l'asfemblée.

temblee.

Le plus précieux monument qui nous refte fur le tribunal des béliafer, est le ferment que prétoient ces juges entre les mains des thefmothetes. Démothenes nous l'a confervé tout entier dans fon oraifon contre Timocrate: en voici la forme, & quelques articles principaux.

" Je déclare que je n'ai pas moins de La trente ans. " Je jugerai selon les loix & les dé-" cisions du peuple d'Athenes & du sé-" nat des cinq cents.

" Je ne donnerai point mon suffrage " pour l'établissement d'un tyran, ou

" pour l'oligarchie. " Je ne consentirai point à ce qui " pourra être dit ou opiné, qui puisse " donner atteinte à la liberté du peuple

" donner atteinte à la liberté du peuple " d'Athenes. " Je ne rappellerai point les exilés.

" ni ceux qui ont été condamnés à " mort.

" Je ne forcerai point à se retirer " ceux à qui les loix & les suffrages du " peuple & tribunal, ont permis de " rester.

"Je ne me préfenterai point, & je " ne fouffrirai point qu'aucun aurre, " en lui donnant mon fuffrage. entre " dans aucune fonction de magistratu-" re, s'il n'a au préalable rendu fes " comptes de la fonction qu'il a exer-" cée.

" Je ne recevrai point de présent " dans la vue de l'exercice de ma sonction d'héliaste, ni directement, ni

" tion d'héliasse, ni directement, ni indirectement, ni par surprise, ni par aucune autre voie.

" Je porterai une égale attention à

" l'acculateur & à l'acculé; & je don-" nerai mon suffrage sur ce qui aura été

" mis en contestation.

" Jen jure par Jupiter, par Neptune, & par Čérės; & fije viole quelng qu'un de mes engagemens, je les prie d'en faire tomber la puntiton fur moi & firm a famille; je les conjure aussi de m'accorder toutes fortes de profiferies, si je suis fidele à mes promestes ".

Il faut lire dans Démosthenes la suite de ce serment, pour connoître avec quelle éloquence il en applique les principes à sa cause. Mais j'aurois bien voulu

Somery Lande

.....

voulu que cet orateur ou Paufanias, nous eufent expliqué pourquoi dans ce ferment, on n'invoque point Apollon, comme on le pratiquoit dans ceux de tous les autres tribunaux.

La maniere, dont les juges y donnoient leurs fulfrages nous ell connue: il y avoit une forte de vailfeau fur lequel étoit un tiffu d'ofer, & par-deflus deux umes, l'une de cuivre, & l'autre de bois; au couverel de ces umes , étoit une fente garnie d'un quarré long, qui large par le haut, fe rétrécifilit par le bas, comme nous voyons à quelques trones anciens dans nos éellés.

L'urne de bois nommée πύγιος, étoit celle où les juges jettoient le fuffrage de la condamnation de l'acculé; celle cuivre nommée ἀμέρρς, recevoit les fuffrages portés pour l'abfolution.

Celt devant le tribunal des blibbers, que fut traduite la ciebtre & généreufe Phrynée, dont les richeffes etoient figrandes, qu'elle offrite dre lever les murailles de Thebes abattues par Alexandre, fi on vouloit lui faire l'honneur d'employer fon nom dans une inféripton qui en rappellet la mémoire. Ses difícours, fes maniteres, les carefles qu'elle fataux jueges, & les larmes qu'elle trava jueges, & les larmes qu'elle répandit, la fauverent de la peine que l'en croyoit que méritoit la corruption qu'elle entretenoit, on féduifant les perfonnes de tout âge.

Ce fut encore dans une assemblée des blissiber, que l'Essistate vint le préenter couvert des blessures qu'il s'écot faites, aussi - bien qu'aux mulers qui trainoient son char. Il employa cette rule pour attendir les juges contre les prétendus ennemis, qui jaloux, dissiri, de la bienveillance que lui portoit le peuple, parce qu'il soutenoit se intérêts, écoient venus l'attaquer, pendant qu'il s'amusoit à la chasse. Il réus-

Tome VIL

fit dans son destein, & obtimt des béliegtes une garde, dont il se servir pour s'emparer de la souveraineté. Le pouvoir de ce tribunal paroit d'autant mieux dans cette concession, que Solon qui étoit présent, sit de vains esforts pour l'empècher.

HÉ L VE TIU S. Claude - Adrien, Hiß. Litt., il étoit fils de Jean - Claude, Permit médecin de la reine de France & de Gabrielle d'Armanourt, & perin ils d'un autre médecin célèbre; d'abord premier médecin des armées de la république de Hollande, enfluire annobli par Louis XIV. & créé inspecteur, général des hôpieux du royaume. Claude - Adrien n'aquit à Paris au mois de Janvier 1715. Des que le jeune Helvetius put être fenfible à l'aiguillon de la gloire, il fied rapides progrès dans les feiences, la rhétorique, la philofobile. & le droit, montrant culours

beaucoup d'émulation , jamais d'envie.

Malgré fon ardeur pour l'étude, docile cependant aux avis de fon pere, il alla chez fon onde maternel, M. d'Armancourt, directeur des fermes à Caen, faire un apprentiffige, qui n'étoit point de fon goût. Il n'avoit que 23 ans jorfque la reine obtint pour lui une demiplace de fermier - général, & M. Orri la lui fit avoir bientôt après toute entiere. C'étoit lui donner cent mille écus de reutes. Mais pour cela fes parens fuernet obligés d'emprunter la fomme qui doit être avancée au roi, pour une telle place.

Helsetius, quoique jeune, avec un amour vif pour les plaifirs & un pen-chant géuéreux à faire du bien aux autres, toujours foumis aux confeils de fon pere, deflina d'abord, avec un efpit d'ordre, les deux tiers de fes rentes à rembourfer les avances faites & empruntées. Le reste étoit employé à

des plaisirs sans faste, & à secourir sans ostentation des gens de mérite. Il fit deslors plufieurs penfions; une en particulier à M. Saurin de deux mille francs. & il l'obligca même, lorsque celui-ci se maria, d'en accepter les fonds pour dot.

Les talens d'Helvetius, ses connoisfances, l'enjouement de son esprit, la pobleffe de ses sentimens & de ses procédés, lui attirerent la confidération, l'estime & l'amitié des hommes les plus illustres, qu'il rechcrchoit & dont il étoit recherché, Fontenelle, Montesquieu, Voltaire & plusieurs autres.

Sans perdre le goût pour les belleslettres & les sciences, il remplissoit cependant les devoirs de sa place, mais avec un defintereffement qui n'eft pas commun. Dans les tournées qu'il fut obligé de faire en diverses provinces, comme le plus jeune fermier - général, il protégeoit les peuples contre les vexations des employés; il réprimoit l'avidité des fubaltornes, fouvent auffi il payoit pour les malheureux que leur imprudence exposoit à une ruine inévitable, par les procédures de la ferme contr'eux. Il mit toujours dans tous fes actes de bienfaifance, si souvent répétés dans le cours d'une belle vie, beaucoup de discrétion, de secret & de nobleffe, pour épargner aux autres la honte de recevoir. Il fut ainsi fermiergénéral, jamais financier.

Malgré ses dépenses pour ses plaisirs & pour des bienfaits, son esprit d'ordre & fon attention à éviter le faste, l'avoient mis en état, non-feulement de rembourfer a fon pere fes avances, mais encore d'acheter la charge de maitred'hôtel de la reine & des terres considérables.

Il avoit vu, dès l'année 1750, chez M. de Graffigny, mademoifelle de Ligniville, demoifelle de condition, fans

fortune, mais remplie de graces, d'esprit & de vertus. Après un an d'observations pour la connoître, il réfolut de lui offrir fa main; une retraite dans fa terre de Voré, qu'il avoit acquise, & de quitter sa place de farmier - général qu'il avoit cue environ treize ans, fe tronvant affez riche avec sa modération. Il se maria donc au mois de Juillet 1751. & partit auffi- tôt pour son châtcau de Voré.

Dans cet afyle philosophique, son ame noble ne s'occupoit qu'à l'étude de la philosophie & à procurer le bien de tous ses vassaux, secondé encore par une épouse vertueusc, remplie des mêmes fentimens généreux. Il donnoit des quittances pour des redevances, que l'on n'étoit pas en état de payer : il faifoit des penfions pour aider à élever les enfans des familles pauvres & nombreuses; il établissoit des prix pour ceux qui fe distinguoient par leur bonne conduite & leur industrie : il admettoit à sa table des payfans même & des payfannes qui se rendoient recommandables par leur fagesse & par leur amour, pour le travail : il établit une pharmacie gratuite. où avec les remedes on distribuoit du pain, de la viande & tout ce qui étoit nécessaire aux malades, selon leur état : & le généreux bienfaiteur visitoit souvent & la pharmacie & les malades, pour confoler ceux - ci & pour favoir si ses intentions étoient exactement remplies.

Il vivoit ainfi délicieusement en bon mari, en pere tendre, comme feigneur bienfaisant, comme citoyen éclairé & généreux, faifant tout le bien qui étoit en son pouvoir, chéri dans sa famille de même que de ses voisins & de ses vasfaux; il passoit de la forte sept à huit mois chaque année dans fon château : il en partoit pour la capitale : on fuivoit long - tems fa voiture, en l'accom-

pagnant de vœux & de bénédictions. A Paris il vivoit ordinairement avec ses amis, & avec ce qu'il y avoit de gens de lettres les plus distingués par leurs connoitsances & leur caractere. Un jour de la femaine étoit donné à toutes ses connoissances, à tous les étrangers de distinction, à tous les seigneurs qui fouhaitoient de le connoître. C'est-là où je l'ai connu bon, aimable, modeste & bienfaisant; & je me fais un plaisir de jetter ici quelques fleurs fur fon tombeau, desirant que tous les riches apprissent à suivre un si beau modele, & que les ennemis qui l'ont perfécuté pendant fa vie , & qui cherchent encore à ternir sa mémoire, deviennent par son exemple bons, justes & indulgens fur les égaremens de l'esprit, bien moins odieux que les vices du cœur.

Sa vie avoit été heureuse jusqu'à l'année 1758, où il eut l'insprudence de publier son livre de l'Esprit, ouvrage métaphysique, politique & moral. Il y a fans doute des erreurs effentielles parmi des vérités très - utiles. Il y combat des préjugés qu'on ne fauroit attaquer fans péril, & des abus que l'autorité des corps les plus redoutables foutiendra toujours avec force. Ce livre, trop fameux pour son auteur, fut censuré par la Sorbonne, critiqué dans le journal chrétien par des mandemens, attaqué, & même en chaire, par le pere Neuville, jésuite, condamné enfin par arret du conseil. On perfuada à Helvetius qu'une retractation de sa part sauveroit le censeur royal M. Tercier, qui avoit lu l'ouvrage, fans en appercevoir le poison. Son bon cœur l'engagea à signer cette retractation; mais le cenfeur perdit également sa place de premier commis au bureau des affaires étrangeres, & cette disgrace affligea plus l'auteur que toutes les perfécutions

qu'il eut à effuyer. Il fut obligé auffi de vendre la charge de maire - d'hotel de la reine. Le même jédiute, le P. Pledie, qui avoir conduit l'ilutrigue pour furprendre cette retractation, le trouvant dans le befoin dans la fuite, a presi adiffolution de fon ordre, Heteritur lui frapfier des fecours par une main tierce, avec défense que le bienfaiteur fût nommé. C'ett ainit qu'il le vengeoit. "Ce "jéduite m'a offense, dit-il alors à la perfonne employee, & il feroit humilité de recevoir des fecours de moi."
Ce livre lui traduit en iralien, en

anglois, & publié en allemand avec une préface de Gottsched. Il y en a une multitude d'éditions; presque par - tout interdit, & par - tout lu avec avidité.

En 1764 au mois de Mars, Hebretius fru nvoyage en Angletere, où il reçut les témoignages les plus dillingués de l'eftime des perfonnes les plus illuftres par leur rang ou par leur favoir. L'anmée fuivante, il entreprit un autre voyage en Allemagne: à Berlin le roi voulur le loger, & ne permit pas qu'il éct une autre table que la fienue.

A fon retour en France . Helvetius reprit ses occupations & son genre de vie, & il continua à travailler à un poème fur le Bonheur, qu'il a laisse imparfait : mais fa fanté parut un peu alterée dès le commencement de l'année 1771, & le 26 Décembre suivant, il fut enlevé à fa famille, à ses amis, aux infortunés & à la philosophie. Tel fut l'homme célebre, dont ses ennemis ont dit tant de mal, mais dont tous ceux qui l'ont counu ne cefferont de dire du bien . & qui eût été toujours heureux, comme il le méritoit, si, content de penser pour foi, il n'avoit pas eu la fantaisse de publier ses pensées. On vient de donner au public les fragmens de son poeme fur le Bonbeur avec une préface. qui renferme un abrégé de sa vie & de ses ouvrages. C'est Heivetius qui est l'auteur du livre intitusé l'Homme, de ses fissultés intellectuelles & de son éducation 3 ouvrage qui content de grandes vérités mèlées d'erreurs dangereuses. (B. C.)

HENNEBERG, Comté de, Droit public. Ce comté onfine, vers le lelant, aux principautés de Cobourg de Schwarzbourg, vers le nord aux principautés de Gotha & d'Elfenach, vers le couchant au languraviat de Heffe de l'évelté de Tuide, & vers le principautés de Gotha de l'évelté de Luide, de vers le principautés de l'évelté de Tuide, de vers le grande étendue, du nord au midi, eff d'environ fix milles, & du levant au couchant d'environ cine milles & demi.

La famille des anciens comtes de Henneberg ne commença à prendre ce titre qu'au onzieme fiecle. Elle sc partagea au treizieme siecle en trois branches principales, favoir, Schleufingen, Afchach & Hartenberg. Le comte Berthold X. fut élevé à la dignité de prince ; cependant la plupart des princes de Henneberg continuerent de prendre le titre de comte. Outre ce qui forme encore aujourd'hui le comtc de Hennebere , les princes de ce nom ont aussi poffédé les principautés de Cobourg & de Hildbourghausen ( qu'on nommoit la nouvelle seigneurie de Henneberg), le bailliage de Fischberg, qui a été racheté par l'abbaye de Fulde, & divers autres endroits, qui passerent à l'évêché de Würzbourg. Les princes Guillaume & George Erneste firent, en 1544, un pacte de fraternité avec les maisons de Saxe - Cobourg & de Hesse. La branche masculine de Henneberg s'étant éteinte en 1583 en la personne de George Erneste, le cointé proprement dit, ou l'ancienne seigneurie de Henneberg échut, à la mailon de Saxe-Cobourg, & la ville & feigneurie de Schmalkalden à celle de Heffe. Les lieux & biens qui ont paifé à l'évèché de Wurzbourg, lui avoient été incorporés des avant l'extinction des princes de Henneberg. La portion possedée par Saxe - Cobourg parvint bientôt à la maifon électorale de Saxe, & à celles d'Altenbourg & de Weimar, qui la posséderent & admipiftrerent en commun. L'électeur Ican George L. transmit sa part à son fils cadet Maurice. Mais les inconvéniens qu'entrainoit après soi cette administration commune, engagea les possesseurs à faire à Weimar, en 1660, un partage, par lequel la maifon électorale de Saxe obtint la part qu'elle possede encore aujourd'hui. Le duc Fréderic Guillaume II. fondateur de la ligne d'Altenbourg, obtint les villes & bailliages de Meinungen, Massfeld & Themar, la prévôté de Behrungen, & quelques autres endroits; le tout paffa, après la mort de fon fils Fréderic Guillaume III. en 1672, au duc Erneste III. fondateur de la ligne de Gotha: & après celui-ci à son troisseme & a fon quatrieme fils. Bernard & Henri, qui s'arrangerent de maniere, que le premier eut Meinungen, Massfeld, Wasungen, Sand, Breitungen & Salzungen, & le fecond Roemhild, Behrungen , Themar & d'autres endroits. Le duc Bernard de Saxc - Meinungen transmit son pays à son fils Ernelte Louis, & celui-ci à son fils Antoine Ulric: ce dernier, mort en 1762, fit un testament, par lequel il institua héritiers tant ses deux fils du premier lit que les deux du fecond. Le duc Erneste de Romhild étant mort en 1710, sans héritiers, sa portion tomba en partage aux maisons de Meinungen, Gotha, Saalfeld & Hildbourghaufen. Le duc Guillaume de Saxe-Weimar obtint, par le partage de 1660, la part que sa maifon possede encore aujourd'hui; il est vrai qu'elle avoit été partagée entre les lignes de Weimar & d'Eisenach ; mais elle retourna en entier à la premiere après l'extinction de celle d'Eisenach, arrivée en 1741. Ainsi les possesseurs modernes du comté de Henneberg font l'électeur de Saxe, les ducs de Saxe-Weimar, Meinungen, Gotha, Cobourg - Saalfeld & Hildbourghaufen . & le landgrave de Hesse - Cassel.

Les différentes branches de la maison de Saxe, que nous venons de nommer, ont joint à leurs titres celui de comtes princiers de Henneberg. L'écu des armes de Hemeberg est écartelé en croix; au premier & quatrieme de gueules à la colonne couronnée; au fecond & troisieme d'or à la poule de fable avec crète & chaperon de gueules, placé fur une colline de sinople. Les ducs de Saxe ont ajouté la poule à leurs armes après l'extinction de la branche mâle des com-

tes de Henneberg.

Le comté de Henneberg donne voix & féance à la diete de l'empire dans le college des princes ; chaque possesseur exerce le droit alternativement durant quatre années. Le même comté a trois suffrages aux affemblées circulaires; ils font appellés Henneberg - Schleufingen, Henneberg - Rambild , & Henneberg-Schmalkalden. L'éveché de Wurzbourg prétendit aussi, en 1600, une voix aux affemblées du cercle par rapport aux terres appartenantes autrefois à Henneberg; mais fa demande ne fut pas admife. La taxe matriculaire du comté est de 190 fl. lesquels sont partagés de la maniere suivante, favoir, Saxe électorale pour Schleufingen 47 fl. 591 kr. Saxe - Meinungen 55 fl. 161 kr. Themar ou Saxe - Gotha 13 fl. 554 kr. Behrungen ou Saxe - Hildbourghausen 2 fl. 29} kr. Melis ou Saxe-Gotha 45 kr. Umenau ou Saxe - Weimar 10 fl. 17 kr. Kalten - Nordheim ou Saxe - Weimar 10 ft. 17 kr. Reemhild 33 flor. & Schmalkalden ou Hesse - Cassel 16 fl. A l'égard de l'entretien de la chambre impériale on trouve dans la matricule usuelle l'article fuivant : Henneberg - Schleufingen 190 rixdal, 36 kr. par terme; à quoi la Saxe électorale contribue 79 rixdlr. 16 kr. Saxe - Meinungen 62 rixdlr. 39 kr. Saxe - Weimar 13 rixdlr. 813 kr. Saxe - Eisenach 13 rixdlr. 813 kr. Saxe - Hildbourghaufen 2 rixdlr. 78 kr. Saxe - Gotha 16 rixdlr. 77 kr. Heffe-Cassel pour Henneberg - Schmalkalden 19 rixdir. 81 kr. l'éveché de Würzbourg pour terres de Henneberg 40 rixdlr. 33 kr. Saxe - Meinungen pour Henneberg - Roemhild 81 rixdir. 141 kr. Les comtes princiers de Hemeberg font maréchaux héréditaires de l'éveché de Würzbourg.

La maison électorale de Saxe fait administrer la partie de ce comté, dont elle a hérité après la mort de Maurice Guillaume de Saxe - Zeitz, par un college connu fous le nom d'inspection supérieure ; ce collège connoit des affaires rélatives à l'administration & aux finances. Le consistoire juge les affaires ec-

clésia(tiques. (D. G.)

HÉRACLITISME, ou Morale d'Héraclite, Morale. Heraclite naquit à Ephefe; il connut le bonheur, puifqu'il aima la vie retirée; des son enfance il donna des marques d'une pénétration finguliere; il fentit la nécessité de s'étudier lui - même; de revenir fur les notions qu'on lui avoit infoirées ou qu'il avoit fortuitement acquises, & il ne tarda pas à s'en avouer la vanité.

Ce premier pas lui fut commun avec la plupart de ceux qui fe sont distingués dans la recherche de la vérité; & ilsuppose plus de courage qu'on ne pense.

L'homme indolent, foible & distrait

aime mieux demeurer tel que la nature. Péducation & les circonitances diverfes l'ont fait , & flotter incertain pendant toute sa vie, que d'en employer quelques instans à se familiariser avec des principes qui le fixeroient. Aussi le voit - on mécontent au milieu des avantages les plus précieux, parce qu'il a négligé d'apprendre l'art d'en jouir. Arrivé au moment d'un repos qu'il a pourfuivi avec l'opiniatreté la plus continue & le travail le plus affidu, un germe de tourment qu'il portoit en lui - même secrettement, s'y développe peu-à-peu & flétrit entre ses mains le bonheur.

Héraclire convaincu de cette vérité. se rendit dans l'école de Xénophaue & fuivit les lecons d'Hippafe qui enfeignoit alors la philosophie de Pythagore dépouillée des voiles dont elle étoit enveloppée. v. PYTHAGORICIENNE, Philosophie.

Après avoir écouté les hommes les plus célebres de son tems, il s'éloigna de la fociété, & il alla dans la folitude s'approprier par la méditation les connoissances qu'il en avoit reçues.

De retour dans fa patrie, on lui conféra la premicre magistrature; mais il se dégoûta bientôt d'une autorité qu'il exercoit fans fruit. Un jour il se retira aux environs du temple de Diane, & fe mit à jouer aux offelets avec les enfans qui s'y rassembloient. Quelques Ephésiens l'ayant apperçu, trouverent mauvais qu'un personnage aussi grave s'occupat d'une maniere si peu conforme à son caractere, & le lui témoignerent. " O Ephésiens, leur dit-il, " ne vaut-il pas mieux s'amuser avec a ces innocens, que de gouverner des n hommes corrompus ?" Il étoit irrité contre ses compatriotes qui venoient d'exiler Hermodore, homme fage & fon ami; & il ne manquoit aucune occasion de leur reprocher cette injustice.

Né mélancolique, porté à la retraite, ennemi du tumulte & des embarras , 11 revint des affaires publiques à l'étude de la philosophie. Darius desira de l'avoir à fa cour : mais l'ame élevée du philosophe rejetta avec dédain les promesses du monarque. Il aima mieux s'occuper de la vérité, jouir de lui - méme, habiter le creux d'unc roche & vivre de légumes. Les Athéniens auprès desquels il avoit la plus haute confidération, ne purent l'arracher à ce genre de vie dont l'austérité lui devint funeste. Il fut attaqué d'hydropisse ; sa mauvaise santé le ramena dans Ephese où il travailla lui - mème à sa guérison. Persuadé qu'une transpiration violente diffiperoit le volume d'eau dont fon corps étoit distendu, il se renserma dans une étable où il se fit couvrir de fumier : ce remede ne lui réuffit pas ; il mourut le fecond jour de cette espece de bain , agé de foixante ans.

La méchanceté des hommes l'affligeoit, mais ne l'irvitoit pas. Il voyoit combien le vice les rendoit malheureux. & l'on a dit qu'il en versoit des larmes. Cette espece de commisération est d'une ame indulgente & sensible. Et comment ne le seroit-on pas, quand on fait combien l'ufage de la liberté est affoibli dans celui qu'une violente paisson entraîne ou qu'un grand intérêt sollicite?

Il avoit écrit de la matiere, de l'univers, de la république & de la théologie; il ne nous a passe que quelques fragmens de ces différens traités. Il n'ambitionnoit pas les applaudissemens du vulgaire; & il croyoit avoir parlé affez clairement, lorfqu'il s'étoit mis à la portée d'un petit nombre de lecteurs instruits & pénétrans. Les autres l'appelloient le ténébreux, oxorewes, & il s'en foucioit peu.

Il dépofs fes ouvrages dans le temple de Diane. Comme fes opinions fur la nature des dieux n'évoient pas conformes à celles du peuple. & qu'il craignoit la perfécution des prètres, il avoit en dirai- je la prudence ou la foibleffe de fe couvrir d'un ouage d'expressions objetures & figurés. Il n'ell pas éconnant qu'il ait été négligé des grammaires & oublès des philofophes mêmes pendant un affez long intervalle de tems: ils ne l'entendoient pas. Ce fut un Cratès qui publia le premier les ouvrages de notre philosophe.

Héraclite florissoit dans la foixanteneuvieme olympiade. Voici les principes fondamentaux de sa morale, à laquelle nous nous bornerons dans cet article.

L'homme veut être heureux. Le plai-

fir est fon but.

Ses actions sont bonnes, toutes les fois qu'en agissant, il peut se considéres lui-même comme l'instrument des dieux.

Il importe peu à l'homme pour être heureux, de favoir beaucoup. Il en fait affez s'il fe connoit & s'il fe

possede.

Que lui fera-t-on, s'il méprife la mort & la vie? Quelle différence fi grande verra-t-il entre vivre & mourir, veiller & dormir, croitre ou paffer; s'il eft convaincu que fous quelque état qu'il exifte, il fuit la loi de la nature?

S'il y a bien réfléchi, la vie ne lui paroltra qu'un état de mort, & fon corps le fépulcre de fon ame.

Il n'a rien ni à craindre ni à fouhaiter au - delà du trépas.

Celui qui fentira avec quelle abfolue nécessité la fanté succede à la maladie, la maladie à la fanté, le plaisir à la peine, la peine au plaisir, la fatiété au besoin, le besoin à la satiété, le repos à la satigue, la satigue au repos, & ainsi de tous les états contraires, se consolera facilement du mal, & se réjouira avec modération dans le bien.

Il faut que le philosophe sache beaucoup. Il suffit à l'homme sage de savoir se commander.

Sur-tout être vrai dans fes difcours & dans fes actions.

Ce qu'on nomme le génie dans un homme est un démon.

Nés avec du génie ou nés fans génie, nous avons fous la main tout ce qu'il faut pour être heureux.

Il est une loi universelle, commune & divine, dont toutes les autres sont émanées.

Gouverner les hommes, comme les dieux gouvernent le monde, où tout est nécessaire & bien.

Il faut avouer qu'il y a dans ces principes, je ne fais quoi de grand & de général, qui n'a pà fortir que d'ames fortes & vigoureules, & qui ne peut germer que dans des ames de la même trempe. On y propofe par-tout à l'homme, les dieux, la nature & l'univerfalité de fès loix.

HERAUT, f. m., Droit des Gens, officier public chez les anciens, dont la fonction étoit de déclarer la guerre. Les Grecs, les Romains, & la plupart des autres peuples policés ont eu de tels officiers fous des noms différens. & qui jouissoient de droits & de privileges. plus ou moins étendus. Leurs personnes, dans l'exercice de leur charge. étoient réputées facrées par le droit des gens; car alors les nations civilifées avoient coutume de dénoncer la guerre à leurs ennemis, par un béraut public. On lit dans le Deutéronome, ch. XX. v. 10. 11. 12. que la loi défendoit aux Hébreux, d'attaquer une ville sans lui

avoir premierement offert la paix . & cette offre ne pouvoit être faite que par des personnes qui eussent un caractere de représentation. Les Grecs les nommoient par cette raison, some Dulanes, conservateurs de la paix; & c'étoit un crime de lése-majesté, que de les infulter dans leur ministere. L'enlévement du béraut de Philippe, fut une des raifons qu'il allégua pour rompre la paix qu'il avoit jurée. Homere nous parle fouvent dans l'Iliade & l'Odvifée, des hérauts grecs, & de leurs fonctions. Achille, ce guerrier jeune, bouillant, emporté, traita avec le plus grand refpect les hérauts que le despote, l'injuste Agamemnon envoya dans sa tente. pour lui enlever Brifeis qu'il aimoit & que les Grecs lui avoient accordée comme la récompense de ses travaux guerriers. Les bérauts trembloient à mesure qu'ils approchoient du moment de la commission dangereuse qu'on leur avoit donnée. Achille s'en apperçut & leur dit : .. Venez fans crainte, envoyés des " dieux; ce n'est pas vous qui m'offen-" fez, mais l'homme injuste à qui vous " obéissez ". Ce trait & beaucoup d'autres prouvent affez qu'on ne peut pas dire d'Achille, jura negat si nata. Les bérauts portoient le nom de féciaux chez les Romains, étoient tirés des meilleures familles, & formoient un college

également illustre & considérable. HERAUT D'ARMES, Droit public Angl. Leur college qu'on appelle en anglois the herald's - office, depend du grand maréchal d'Angleterre.

Les hérauts d'armes anglois sont affez instruits des généalogies du royaume; ils tiennent régistre des armoiries des familles, reglent les formalités des couronnemens, des mariages, des baptèmes, des funérailles, &c. On les difsingue en trois classes, les kings of arms, les heralds & les pursevants at arme. Il y a trois kings of arms; le premier qui s'appelle le Garrer, fut institué par Henri V. pour affifter aux folemnités des chevaliers de la Jarretiere, pour leur donner avis de leur élection, pour les inviter de se rendre à Windsor afin d'y être installés, & pour poser les armes au-deffus de la place où ils s'affeyent dans la chapelle : c'est encore lui qui a le droit de porter la jarretiere aux rois & princes étrangers, qui sont choisis membres de cet ordre ; enfin c'est lui qui regle les funérailles folemnelles de la grande noblesse : sa création étoit autrefois une espece de couronnement accompagné des formalités du regne de la chevalerie : il est obligé, par son serment, d'obéir au fouverain de l'ordre de la Jarretiere en tout ce qui regarde sa charge; il doit informer le roi & les chevaliers de la mort des membres de l'ordre, avoir une connoissance exacte de la nobleffe, & instruire les bérauts de tous les points douteux qui regardent le blason; mais il doit ètre toujours plutôt prêt à excuser qu'à blâmer aucun noble, à moins qu'il ne soit contraint en justice à déposer contre lui.

Clarencieux & Norroy, les deux autres bérauts d'armes, sont appellés bérauts provinciaux, parce que la inrifdiction de l'un est bornée aux provinees qui sont au nord de la Trente, & l'autre a dans son district celles qui se trouvent au midi; ils ordonnent des funérailles de la petite noblesse, savoir des baronnets, chevaliers & écuvers : ils font tous deux créés à peu - près comme le Garter, avec le pouvoir par patentes, de blasonner les armes des nobles.

Ceux qu'on nomme simplement béralds sont au nombre de six, distingués par les noms de Richemond, de Lancafter, eafter, de Chefter, de Windfor, de Sommerfet | & d'York. Leur office etc d'aller à la cour du grand maréchal pour y recevoir fes ordres, d'adlifter aux folemnités publiques, de proclamer la paix & la guerre.

Les pourfitients, au nombre de quatre, s'appelleut blue moutles, ou manteaux bleus, rouge-croix, rouge-dragon & port-cullic en françois, portecoulifie, probabement des marques de décoration, dont chacum d'eux jouifficia turréois. Outre ces quarte pourfuivants, il y en a deux autres qu'un appelle pour faivant extraordinaires.

Le collège des bérants a pour objet tout ce qui regarde les honneurs ; parce qu'ils font confidérés tanquam facrorum custodes, & templi honoris aditui. Ils affiftent le grand maréchal dans fa cour de chevalerie, qui se tient ordinairement dans la fale des bérauts, où ils prenoient place autrefois vetus de leur cotte - d'armes. Il faut qu'ils foient, à l'exception des poursuivans, gentlemen de naissance, & les fix bérauts sont faits écuyers, fquiers, lors de leur création. Ils ont tous des gages du roi; mais le Garter a double falaire, outre certains droits à l'installation des chevaliers de l'ordre, & quelques émolumens annuels de chacun d'eux.

HERBAN, f. m., Jurifpr., c'est un cri public, par lequel un fouverain fait armer se vassaux you l'amende payée par les vassaux pour n'avoir pas obéi à la convocation; ou en général toutes les prestations, charges & corvées exigées pair un seigneur sur ses sujets.

HÉRÉDITAIRE, adj. m. & f., Jurifpr., se dit de ce qui a rapport à une succession, comme les biens héréditaires, la part héréditaire.

HÉRÉDITÉ, f.f., Jurispr., fignifie fuccession, v. Succession.

Tome VII.

Hérédité des offices est le droit que le pourvû a de transmettre son office à ses héritiers successeurs ou ayans cause. Anciennement les offices n'étoient que de simples commissions annales, & mème révocables ad nutum; depuis la vénalité des offices qui les a rendu permanens, chaque officier a toujours cher . ché les movens de conferver fon office après sa mort; ce qui se pratiquoit d'abord feulement, en obtenant la furvivance pour une autre personne. Des furvivances particulieres, on paffa aux furvivances générales, lesquelles furent accordées par divers édits de 1568. 1574, 1576 & 1586. L'bérédité des offices fut inventée par Paulet, & admife par une déclaration du 12 Décembre 1604, en faveur des officiers de judicature & de finance, en payant par eux au commencement de chaque année, la foixantieme partie de la finance de leur office, lequel droit a été nommé annuel ou paulette, du nom de celui qui en fut l'iuventeur. Il y a eu depuis ce tems divers édits & déclarations, pour donner ou ôter l'bérédité à certains offices. Voyez Loyfeau, des Offices, liv. 11. chap.x. & les recueils d'Edits concernant l'annuel.

Hérédité des reutes est le droit de transmettre à ses héritiers successeurs & ayans cause, certaines rentes qui ne sont ni viageres ni perpétuelles, étant desinées à être rembourses au bout d'un certain tems; le roi de France a créé depuis quelque tems de ces reutes héréditaires fur les posses, & autres.

HERFORD, abbaye de, Droit publie, Etat eccléfialtique & protefhant d'Allemagne, lequel a fon fiege dans la ville du même nom, & qui, placé dans les affemblées du cercle de Wetfphalie, entre Thorn & Naffau, est compté à la diete de l'Empire parmi les prélats libres du banc du Rhin. La fondation de cette abbaye remonte au courrant du VIII' fiecle : les uns la datent de l'an 709 . & les autres de l'an 789 : & on convient que maltraitée ou détruite par les barbares de ce tems-là, bientôt après fa fondation . elle fut renouvellée par Louis le Débonnaire l'an 820. Dès son origine elle eut pour regle celle de faint Benoit; elle eut pour proviseur & patron l'abbé de Corwey, & pour confervateur l'archeveque de Cologne. Des fon origine encore, elle a été de filles, & la réformation qu'elle embrassa dans le XVIe siecle sous une abbesse de la maison de Limbourg, ne lui a fait perdre aucun de ses droits, privileges, autorités & dignités temporelles. Son abbesse, reconnue depuis nombre de siecles pour princesse du S. Empire, paye en mois romains 8 flor. & à la chambre de Wetaar 81 rixdallers 141 creutzers. L'on croit qu'elle jouit d'environ 8000 écus de rentes. Elle avoit jadis la funériorité territoriale fur la ville de Herford. Cette ville n'avoit même été agrandie dans le XIIIe fiecle que fous fes auspices; mais l'an 1547, elle s'en deffaitit en faveur du duc de Juliers, de Cleves & de Berg, & c'est de celui-ci que la maison de Prusse en a fait l'héritage. Un nombre indéterminé de chanoinesses, compose le chapitre de cette abbave. L'abbeffe en recoit autant que bon lui femble; mais elle ne peut les prendre que dans le rang des princesses on des comtesses de l'Empire, & dans la religion évangelique. C'est de cc chapitre que l'abbesse elle-même doit être tirée par élection. Celle qui regne aujourd'hui est une princesse de la maison de Prusse. Il y a encore quatre gentilshommes capitulaires attachés à cette abbaye, deux diacres, plusieurs vicaires & divers bénéficiers : une vingtaine de

cures en dépendent, aussi-bien qu'un autre chapitre de douze filles nobles & protestantes, situé à quelques conts pas de la ville de Hersford, & institué dans le XI<sup>e</sup> siecle. (D. G.)

HERICOURT, Louis de, Hift, Litt., né à Soiffons en 1687, avocat au parlement de Paris en 1712, fut choisi l'année d'après pour travailler au Journal des favans. Ses extraits, faits avec beaucoup d'ordre & de netteté, embellirent cet ouvrage périodique, & firent un nom à l'auteur. Ses Loix eccléfiastiques de France, mifes dans leur ordre naturel, publiées pour la premiere fois depuis, lui ont encore fait plus d'honneur par la méthode & la clarté qui y regnent. On a encore de lui, 1º. un Traité de la vente des immeubles par décret, in-4°. 1727. 2°. Un Abrégé de la discipline de l'église du P. Thomassin. Cet habile homme mourut en 1753, auffi regretté pour son savoir que pour sa probité. Julien de Héricourt, fon grand-pere, mort en 1704, occasionna l'établissement de l'académie de Soissons, par des conférences qu'il tenoit chez lui. Il a publié l'Histoire de cette société littéraire, en latin élégant, en 1688, à Montauban, in-8°.

HERIL, adj., Jurisprud., qui appartient au mattre en qualité de mattre. On dit la puissance bérile, pour désigner l'autorité qu'un maitre a sur ses serviteurs.

HERITAGE, f.m., Jurifor., signific ordinairement une terre, maison, ou autre immeuble réel. On appelle ces biens des béritages, parce qu'ils se transmettent par succession.

Héritage se prend quelquesois pour succession.

Dans le droit romain on divise l'héritage en héritage de ville & héritage de campagne. Par béritage de campagne,

on entend les terres & ces chétifs batimens qui ne servent que pour le bétail & pour les usages de l'agriculture. Les béritages de ville comprennent les bâtimens propres ou à loger, ou à faire quelque commerce, & autres femblables usages; soit que ces bâtimens se trouvent situés à la ville ou à la campagne. Urbana pradia, omnia artificia accipimus, non folum ea, que sunt in oppidis, sed etsi forte stabula funt , vel alia meritoria in villis & in vicis : vel fi pradoria voluptati tantum deservientia; quia urbanum pradium non locus facit, sed muteria. Dig. lib. I. tit. XVI. de verb. fignif. L. CXCVIII. v. Succession. (D.F.)

HERITIER, f.m., Jurispr. L'héritier ett le fuccesseur universel de tous les biens & de tous les droits d'un défunt, & qui est tenu des charges de ces

mêmes biens.

Il y a deux fortes d'béritiers. Ceux qui font infilties, c'eftà-dire, nommés par un testament, qu'on appelle hériters réglamentaires: ès ceux à qui a loi désere la fuccession par la proximité, qu'on appelle par cette raison héritiers légitimes. Et on les appelle aussi fibéritiers de intessa qu'on succe qu'ils succedent, s'ille ne sont exclus par un testament. Voyez plus bas.

On appelle fuecess on whether the manss dee beines, des droits & des charges qu'une personne laisse après sa mort, soit que les biens excedent les charges de un que les charges excedent les charges. Et on appelle aus historiet de soit que le droit qu'a l'hétrière de recueillir les biens & les droits d'un défunt tels qu'ils pourront être. » Succession de pourront etre. » Succession de la charge de la charg

L'héritier fuccédant aux biens & aux charges, il fe met en la place du défunt: & fa condition est la même que s'il avoit traité avec lui, qu'en prenant ses biens, après fa mort, il feroit tenu d'acquitter fes dettes & les autres charges, & comme s'il étoit obligé à ceux envers qui cette qualité d'héritire pourra l'engager. Ainfi la condition de l'héritire pour l'engager. Ainfi la condition de l'héritire ett en nu fens la même que celle du défunt, en ce qu'il a tous les mêmes biens & les mêmes d'oits, & qu'il doit en porter les charges, felon que ces biens & cos croits peuvent paffer à lui.

Cet engagement, qui oblige l'héritier à toutes les charges & à toutes les Chies de l'hérédité, a trois caracteres cffentiels qu'il est nécessaire de remarquer & de distinguer. Il est irrévocable, il

est universel, il est indivisible.

L'engagement de l'héritier est irrévocable, & celui qui, étant majeur, s'est une fois rendu héritier, le sera toujours fans qu'aucun prétexte puisse lui fervir pour abandonner cette qualité, & se décharger des engagemens qui en font les fuites ; non pas même le défaut de biens qui seroient moindres que les charges, ni les pertes & les diminutions qui pourroient arriver des biens effectifs, ni les charges qui pourroient lui avoir été inconnues. Car il avoit dù prévoir ces événemens; & on pourroit lui imputer d'avoir trouvé dans la fuccession des biens qu'il auroit fupprimés, à moins qu'il n'eût accepté l'hérédité avec la précaution d'un bénéfice d'inventaire. Voyez cet article.

L'engagement de l'béritire di univerfel, & il étende à toures les dettes paffives, & à toutes les effeces d'obligations où celui à qui il fuccede pouvoit ètre entré, & qui pouvoient affecter fes biens; comme s'il étoit engagé par des ventes, achats, échanges, louages & autres conventions; s'il étoit chargé d'une tutelle ou autre adminifration; s'il étoit caution pour d'autres; s'il avoit recueilli quelque hérédité, Et en

Aaa 2

général, l'béritier, qui a accepté cette qualité, s'est obligé indéfiniment aux charges que devoit le défunt, & aussi à celles qu'il peut lui avoir imposées par un testament ou autre disposition. Car succédant à tous les biens de l'hérédité, il s'assignetti aussi indistinchement à toutes les charges.

L'engagement de l'héritier est indivifible; car il ne peut restreindre l'acceptation de l'hérédité, ou à une certaine nature de biens, ou à une certaine partie de ceux de même nature, pour diminuer les charges à proportion. Et quand ce seroit même un béritier testamentaire institué pour deux différentes portions de l'hérédité, dont l'une lui fut laissée sous des conditions qu'il agrécroit, & l'autre fous d'autres conditions qu'il n'agrécroit point ; il ne pourroit renoncer à l'une, & accepter l'autre. Et l'héritier peut encore moins, ayant accepté l'hérédité, diviser les charges pour se décharger ou de quelques-unes, ou d'une partie de chacune, sous prétexte du défaut de biens, ou même d'une nerre entiere de tous les biens & de tous les droits de l'hérédité.

Quoique la qualité d'bertiter foit indivitible au fens expliqué ci-deffus, les biens & les charges de l'hérédité qu'un feul bértiter ne peut diviter pour fe décharger d'une partie, ne laiffent pas de fe divifer ente les bértiters, s'il y en a plus d'un, felon les portions qui peuvent leur apparteir; foit par la loi, fi ce fout des bértiters ab inteflat, applés enfemble à la fucceffion, ou par un reflament, si ce font des bértiters tellamentaires. Et lis peuven aussif, dans leurs partages, divifer entr'eux les biens & les charges, comme bon leur femble.

Comme il arrive fouvent que l'hérédité demeure quelque tems fans maître, ou parce que celui qui doit être

héritier fe trouve ablent, ou qu'il délibre s'il acceptra cette qualité, on qu'il y renonce, & que pendant es intervalles, il peut arriver que quelque droit fera acquis à l'hérédité, ou qu'il y furviendra de nouvelles charges ou quelques affaires; on confidere cette hérédité, comme tenant lieu de maître, & repréfentant le défunt à qu'i étoinnt les biens.

Après que l'hérédité, qui avoit été quelque tem fans mattre, el acceptée par l'héritier, son accepation ou addition de l'hérédité a cet eftet rétroadif, qui le fait considérer comme s'il avoit recueilli a lucceffion dans le même tems qu'èlle « été ouverte par la most et celui à qui il fincede. Et quelque intervalle qu'il y ait en entre cette mors l'acception de l'

Il s'enfuit des regles précédentes, que l'héritier étant le successeur universel de tous les biens . & tenu irrévocablement & indiffinctement de toutes les charges, fi la personne à qui il succede avoit aussi fuccédé à d'autres, les biens & les charges, qui restent des succetsions que le défunt avoit recueillies, passont à cet béritier. Et quelque longue fuite qu'il y ait eu d'héritiers fucceifivement les uns des autres, soit par testament, ou ab intejiat; celui qui succede au dernier de ces béritiers , suecede à tous les autres . & fera tenu de toutes les charges de ces successions, encore que dans la derniere il n'y cut aucun bien d'aucuncs des précédentes; car les charges de chacune se-transmettent d'un béritier à un autre. Ainsi le dernier se les rend toutes propres.

Il s'ensuit aussi de ces mêmes regles, que celui qui a une fois recueilli une fuccession, ou fait quelqu'acte qui l'engage à la qualité d'béritier, demeurera toujours béritier; & quoiqu'il vienne dans la fuite à se dépouiller de l'hérédité, foit qu'il la donne, ou qu'il la vende, ou qu'il la laisse à celui qui, à fon défaut, devoit succéder, ou qu'il l'abandonne, ou qu'il en dispose autrement, en quelque maniere que ce puisse être, il ne laitfera pas d'ètre confidéré comme étant toujours héritier, & tenu de toutes les charges. Car l'engagement à la qualité d'béritier est irrévocable. Mais il pourra être garanti des charges par celui à qui il aura vendu, donné ou cédé fon droit.

On peut mettre au rang de l'héritier qui, ayant accepté la fuccession, en dispofe enfuite, celui qui renonce pour un certain prix, afin qu'elle passe à la personne qui à fon défaut devra fuecéder. Car encore qu'il semble n'être pas béritier, puisqu'il renonce à l'hérédité; c'est en effet une vente qu'il fait de son droit, ce qu'il ne peut faire que comme béritier; de même que quiconque vend toute autre chose, s'en déclare le maitre. & s'en dépouillant, excree par-la mème un droit de propriétaire. Ainsi cet béritier qui, pour un prix, renonce à l'hérédité, demoure héritier, à l'égard des créanciers & des légataires, quoiqu'il perde les droits de cette qualité à l'égard de celui à qui il les remet.

Quand il ett queltion de favoir à qui la fuccelion d'un défunt doit appartenir, il faut commencer par favoir s'il en a disposir per un tetlament. Car soit que le tellateur ait des enfans, ou qu'il r'en ait point; il peut faire des dispofitions qui changent l'ordre de la fuccellion ab inteslat, & qui devront ètre exécutées. Anti, c'elt tooljours par les testamens qu'il faut commencer la question de savoir à qui seront les biens.

S'il y a pluficurs béritiers teffamentaires dont les portions ne foient point téglées par le teffament, ou pluficurs biritiers ab intégat, dont la loi ne regle pas les parts qu'ils devront avoir, elles teront égales. Car étant néceffiire de partager la fueccifion, & n'y ayant pas de ration d'infégalté, les bértiers doivent tous avoir autant l'un que l'autre, ~PARTAGE.

Tonte personne peut être héritier, soit ab intestat, si la loi l'y appelle, ou par un testament, pourvu qu'il n'y ait point de cause qui l'exclue du droit de succéder.

Il y a des personnes qui ne sont incapables que des successions ab intestat, & qui sont capables de successions testamentaires, tels que sont les bâtards.

Les eauses d'incapacité de succeder font de deux fortes. Il y en a qui sont naturelles, comme la cause de l'incapacité des enfans morts-nés; & il y en a d'autres réglées par les loix canoniques, comme celle de l'incapacité des religieux profes, v. RELIGION, PROFESSION, &c.

Les enfans morts-nés, quoiqu'ils fuffent vivans dans le fein de leurs meres. lorfqu'il est échu quelque succession . foit ab inteffat, ou testamentaire, qui les regardat, ne succedent point; & par conféquent ne transmettent pas cette fucceilion aux perfonnes qui leur fuccéderoient, s'ils n'étoient morts qu'après leur naissance. Car on n'a jamaispu les compter au nombre des personnes capables d'acquérir des biens, puifqu'on peut dire que jamais ils n'ont été au monde, & qu'ainsi ils n'ont pu y avoir part à rien. Et la même incapacité exclut à plus forte raifon ce qui peut naitre d'une femme fans la forme

humaine, quoiqu'il aiteu vie; car c'est ou un monttre, ou une masse de chair qu'on ne peut mettre au nombre des personnes.

Les enfans qui naissent vivans, quoiqu'ils meurent aussi-tot après leur naiffance, sont capables des successions échues dans l'intervalle de leur conception & de leur mort. Ainsi un ensant, qui naitroit vivant après la mort de son

qui naitroit vivant après la mort de son pere, & mourroit en même tems, lui auroit succedé. Et s'il y avoit un testament, qui appellat un autre héritier, il

ment, qui appellat un autre béritier, il feroit annullé par cette naissance. Cetx qui naissent sourds & muets, ou avec d'autres infirmités qui rendent les personnes incapables de l'adminis-

les personnes incapables de l'administration de leurs biens, ne laissent pas d'être capables de fuccéder, de même que les autres enfans. Et les insensés même acquierent les successions qui peuvent leur échoir, auffi - bien que les prodigues qui font interdits. Mais on donne à toutes ces fortes de perfonnes des curateurs qui prennent le foin de leurs biens, comme les tuteurs de ceux des mineurs. Et quoique ces qualités les rendent incapables de s'obliger, & que celle d'héritier puisse renfermer des engagemens, leurs tuteurs & leurs curateurs les contractent pour eux, mais toujours à condition que si les succesfions leur font onéreuses, ils peuvent y renoncer & se faire relever de ces engagemens.

Les bitards font incapables de toutes fucceffions ob inteffat, à la cule réferve de celles de leurs enfans, s'ils en avoient de légitimes : & ils ne fuccédent pas même à leurs meres. Car on ne compte dans les familles au nombre des proches capables de fuccéder, que ceux à qui une naiflance d'un mariage légitime a donné ce rang. Et comme les batrads ne peuent fuccédez ab inteflat, perfonne austi, hors leurs enfans legitimes, ne leur fuccede à cemeine titre, non pas même leurs meres. Mais on peur leur donner, & ils peuvent dispofice de leurs biens par un tellament; sur quoi il faut remarquer, pour ce qui regarde les dispositions qu'ils peuvent laire de leurs biens, que leur condition et la même que celle des autres personnes, & qu'ils ont la même liberté. Mais pour les libéralités qu'on peut leur faire, le droit romain, les coutumes, & l'ulage y ont a poptré divers tempéramens.

Pour le droit romain, les empereurs avoient défendu au per qui auroit fa femme, ou des enfans legitimes, de donner à des batrafs, ni à leur mere, plus d'un vingr-quartieme de fes biens. Ce que Justimien par la novelle 89. c. 12. êtendir à un douzieme, laiffant aux perets qui n'auroient point d'enfans légitimes ou d'afcendans, la liberté de donner tout aux enfans naureils, & s'il n'y avoit que des afcendans, il n'en excepta que leur l'egitimes.

Pour les coutumes, plusieurs permettent aux parens des bâtards de leur donner, mais différemment. Quelquesunes étendent cette liberté jusqu'à la licence de les instituer béritiers par leur contrat de mariage, ou leur faire des donations, avec cet effet que ces dispofitions tiennent à la réserve de légitime aux enfans, ce qui bleffe groffierement & l'équité & l'honnêteté. Il y en a d'autres qui permettent aux peres & aux meres des enfans bâtards de leur donner pour leurs alimens & entretiens; ce. qui semble désendre des libéralités plus considérables. Et ces bornes indistinctement établies pour toute sorte de batards, & qui ont, à l'égard de tous, un jutte fondement fur les bonnes mœurs & l'honnêteté, sont encore plus justes à l'égard des bátards nés d'un inceste.

d'un adultere, ou d'un autre crime, puisque par une loi de Jultinien ceuxci ne pouvoient pas même prétendre leurs alimens contre leurs parens, quoiqu'il foit de l'équité naturelle, du droit canonique qu'on les leur accorde,

Celt affez de remarquer ici ces principes de l'honnètere, è des différences qu'il faut faire entre les diverfes fortes qu'il faut faire entre les diverfes fortes de batards, fissa entrer dans le détail des queltions qu'on pourroit faire fur les bornes ou la liberté des dispositions en leur faveur; car ce détail n'elt pas réglé de même dans le droit romain que par les coutumes. Ainsi cette matiere n'ayant pas de regles préclies, uniformes & communes partourt, il feroit à fouhaiter qu'il y en cêt. « Batarap.

Ceux qui sont condamnés à mort, ou à d'autres peines qui emportent la mort civile, ne succedent à personne ni ampliar tellament, ni ab intessat. Et cette incapacité fait passer les biens qui devoient leur écheoir aux autres personnes que les loix y appellent.

Les corps & communautés, comme so villes, les uvilles, les uviertités, les collèges, les hôpitaux, les chapitres, les maitons religieutés & autres, foit ladques ou ecclématiques légitimement établies & pouvant politéer des biens, font capables des fuccetions tefamentaires. Et ceux qui ont le pouvoir de difpofer de leurs biens peuvent initiuer ces corps béritiers, il quelque loi n'en difjoé autre-tiers, il quelque loi n'en difjoé autre-

Il ne faut pas mettre au nombre des perfonues incapables de fuccéder, les enfaus qui ne sont pas encore nés lorique la succellion elt échue, s'ils écoient conças. Car les posithumes qui ne naiffent qu'après la mort de leurs peres, ne laissent pas de leur fuccéder. Et on peut mème instituter béritier le possible.

me d'une autre personne. Ainsi, ces enfans sont également capables de toutes successions qui peuvent les regarder, soit testamentaires ou ab intestat.

Ceux qui étant capables de succéder s'en rendent indignes, sont exclus des fuccessions, soit ab intesfat, ou testamentaires, & les biens passent à ceux qui à leur désaut y sont appellés.

Les causes qui peuvent rendre l'héritier indigne de la fuccession , soit indéfinies, & le discernement de ce qui peut fuffire, ou ne pas fuffire pour avoir cet effet, dépend de la qualité des faits & des circonstances. Ainsi on ne doit pas borner ces causes à celles que nous allons expliquer, où l'on n'a compris que celles que les loix expriment. Mais s'il arrivoit quelqu'autre cas où il fût des bonnes mœurs & de l'équité de déclarer un béritier indigne, il feroit juste de le priver de l'hérédité. Ainsi, par exemple, si celui qui auroit cu des habitudes criminelles avec une personne de mauvaise vie l'instituoit héritiere, une telle institution devroit être annullée.

Si celui qui devoit être hériter ou ab intessa , ou par un tessament, attente à la vie de la personne à qui il devoit succéder, il sera privé de la succession, quoique l'attentat demeurst sans esset, pourvà ou'il soit prouvé.

Quoique l'héritier n'ait pas attenté à la vie de celui dont la fucceffion devoit lai écheoir, si on peut imputer fa mort ou à la négligence ou à quelque autre faute de cet héritier, comme ti fachant que d'autres vouloient ou le tuer, ou l'emposionner, il a manqué de le découvrir, si le voyant en péril de la vie, il a négligé le fecours qu'il pouvoit lui donner i il fera privé de fon hérédité, de même que s'il avoit été l'auteur de

L'béritier légitime ou testamentaire,

qui attente à l'honneur de celui à qui il devoit succéder, soit en se rendant fon accufateur en justice, ou prenant part à une accufation intentée contre lui, n'est pas moins indigne de lui succéder, que s'il avoit attenté à sa vie.

S'il étoit furvenu entre l'héritier teftamentaire & le testateur une inimitié capitale, & telle & fi forte, qu'on dût en préfumer le changement de fa volonté, ce feroit une cause qui excluroit cet béritier de la fuccession, si la réconciliation n'avoit précédé la mort de ce testateur. Mais une querelle légere n'au-

roit pas cet effet.

Cette regle est fondce fur un effet naturel de l'inimitié. Car comme tout testateur ne choisit son béritier que par la confidération de quelque mérite qu'il trouve en lui , & que rien n'est plus oppose à ce qui peut faire le mérite d'une personne dans l'esprit d'une autre, que ce qui peut attirer son inimitié; celle qui furvient entre l'héritier & le testateur, a nécessairement l'effet de changer la volonté qui appelloit à la fuccession celui que le testateur ne regarde que comme son ennemi, & d'annuller par conféquent une disposition qu'il est vraisemblable qu'il n'auroit pas voulu être exécutée.

Si l'héritier institué par un tostament a fait quelque injure atroce au testateur, ou quelque mauvais traitement qui le rend indigne de ce bienfait, il en fera privé. Et à plus forte raison, s'il s'étoit rendu auteur ou complice d'un libelle diffamatoire contre fon honneur. ou s'il lui avoit fait un procès fur fon état; comme si ce testateur se prétendant gentilhomme, il avoit contribué à lui faire perdre cette qualité : ou s'il avoit entrepris de le faire déclarer bà-

L'héritier soit testamentaire, ou ab

intestat, qui néglige de poursuivre en justice la punition des coupables de la mort de celui à qui il devoit succéder . fe rend par-là indigne de la fucceifion. A moins que la foiblesse de l'age, si cet béritier étoit un mineur, ou quelque nutre cause, ne méritat qu'il fut excusé felon les circonstances.

Celui qui avant la mort de la personne dont il devoit avoir la fuccession. foit par testament, ou ab intellat, auroit disposé dans cette vûe de quelques biens de cette fuccession, sans le consentement de cette personne, se seroit ren-

du indigne de lui fuccéder.

Celui qui ayant été institué béritier par un teltament, auroit empèché le testateur d'en faire un second, soit par quelque violence ou par quelque autre mauvaife voie, feroit indigne de lui fuccéder ; il en feroit de même de celui qui devant succéder ab intellat, auroit empeché par les mêmes voies que la perfonne de qui la fuccession le regardoit. ne fit un testament. Et celui qui auroit use de violence, ou de quelque autre voie illicite, pour extorquer un testament en sa faveur, ou des personnes interpofées, feroit à plus forte raison privé de l'effet de ce testament. Et dans tous ces cas, les auteurs & complices de ces voies illicites en feroient punis felon la qualité des faits & les circonstances.

On peut mettre au rang des personnes indignes des fuccessions ceux qui prêtent leurs noms à des testateurs pour être nommés béritiers, afin de faire palfer les biens à des personnes que la loi exclut. Et ces fortes de dispositions qu'on appelle des fideicommis tacites, demeurent fans effet, fi la fraude paroit. Et l'héritier nommé aufli-bien que celui à qui il devoit rendre la fuccession en feront privés, l'un comme incapable, &

l'autre

l'autre comme coupable d'une tromperie que les loix comparent au vol ou au larcin.

L'héritier indigne qui auroit déia loui de quelque bien de l'hérédité . doit en rendre tous les fruits, & autres revenus de tout le tems de sa jouissance, & aussi les intérêts des deniers qu'il pourroit avoir recus. foit des débiteurs de la fucceffion, ou de la vente de quelques meubles de la succession, ou de la vente de quelques immeubles, ou pour d'autres causes. Car il est au rang des possesseurs de mauvaise foi, même avant la demande.

Parmi toutes ces causes qu'on vient d'expliquer, & qui peuvent rendre un héritier indigne de la succession, il faut distinguer celles qui peuvent coffer d'avoir leur effet & celles dont l'effet ne fauroit ceffer. Ce qui dépend de l'état où font les choses au tems de la mort de celui de la fuccession de qui il s'agit, & des regles fuivantes.

Si la cause qui pouvoit rendre l'héritier indigne, subsiste au tems de la mort qui fait l'ouverture de la fuccession, fans que cet béritier puiffe s'en justifier, il fera irrévocablement exclus comme indigne. Car fe trouvant tel au moment que la fuccession lui est déférée, elle ne peut lui être acquise, & les biens passent à celui que la loi y appelle.

Si la caufe qui auroit pû rendre l'héritier indigne avoit cesse, comme si c'étoit une inimitié capitale, ou autre cause qu'une réconciliation avec le défunt, ou une justification de cet héritier auroit anéantie; l'obstacle cessant, il pourroit fuccéder.

Il faut aussi distinguer entre les causes qui rendent l'héritier indigne, celles qui peuvent regarder également les fuccessions ab intestat, & les successions testamentaires, & celles qui ne peu-

Tome VII.

vent regarder que les fuccessions testamentaires. Car cette distinction est nécessaire pour ne pas donner aux causes qui rendent l'héritier indigne, un autre effet que celui que la loi & l'équité doi-

vent v donner.

Comme l'héritier est le successeur univerfel, le premier des droits que donne cette qualité, est celui d'accepter & recueillir la fuccession, de se mettre en possession des biens, de vendiquer ceux qui feroient entre les mains de tierces personnes, d'exiger les dettes, & d'user en maitre de tout ce qui compose la succeffion, v. Succession.

Ce droit de l'héritier a cet effet, qu'encorc qu'il ne fache que la fucceffion lui est échue, que long-tems après, ou que le fachant il differe de la recueillir : des qu'il commence de s'y immifcer, il en acquiert tous les droits, comme s'il l'avoit recueillie au tems de la mort de celui à qui il succede. Et tout ce qui pourra avoir augmenté la fucceffion dans cet entre - tems, lui appartiendra.

Comme les fuccessions peuvent être plus onéreuses que profitables, l'héritier , foit teltamentaire ou ab inteffat , qui croit ne devoir pas accepter cette qualité, a droit d'y renoncer; mais seulement pendant que les choses sont encore entieres, c'est à dire, avant qu'il ait fait aucun acte qui emporte l'acceptation de l'hérédité : car, celui qui a été une fois béritier, ne peut ceffer de l'être. Si l'héritier doute que la succession

foit avantageuse, il peut prendre un tems pour déliberer s'il l'acceptera, ouy renoncera, v. BÉNÉFICE D'INVEN-TAIRE.

Quoique les biens de la fuccession excedent les dettes passives, si l'héritier, foit testamentaire ou ab intestat, est chargé par un testament ou un codicile de 378

legs, de fidéicommis, fubflitutions, ou autres dispositions, qui diminuent la part que les loix affectent à l'héritier fur les biens de l'hérédité, il a droit de faire moderer ces fortes de dispofitions.

Quoique l'béritier qui a une fois pris ectte qualité, ne puisse plus s'en dépouiller, de forte qu'il cesse d'être sujet aux charges de l'hérédité qu'il avoit acceptée, il ne laisse pas d'avoir le droit de la vendre, de la donner, ou d'en difpofer à d'autres titres, au profit d'une personne qui entre en ses droits, & qui s'oblige d'acquitter les charges. Mais quoique cet béritier se soit dépouillé des biens, il demeure toujours tenu de toutes les charges, & il a seulement son recours contre celui qui ayant acquis l'hérédité doit l'en garantir.

On peut mettre au nombre des droits de l'héritier, celui de faire passer après fa mort l'hérédité qui lui étoit échue, aux personnes qui lui succederont quoiqu'il n'eût pas recueilli la fucceffion, ni fait aucun acte d'héritier. C'est ce droit qu'on appelle transmission, vovez ce mot.

Il ne faut pas comprendre dans les droits de l'héritier, tous ceux que pouvoit avoir la personne à qui il succede : car il y en a plusieurs qui sont restreints aux personnes, & ne passent point à leurs béritiers, v. Succession.

Il faut remaquer parmi les droits des béritiers, le droit distingué qu'ont les enfans & autres descendans, & les afcendans, d'une légitime dont ils ne peuvent être privés, v. Légitime. Et aussi le droit de collatéraux dans les coutumes, fur les biens qui leur font affectés, & dont on ne peut disposer à leur préjudice.

L'héritier soit ab intestat, ou testamentaire, qui a accepté cette qualité,

ou fait quelque acte qui le rend béritier. entre dans un engagement général qui l'oblige à toutes les fuites de cette qualité d'héritier, & à toutes les charges de l'hérédité, par le simple effet de l'addition. Car l'acte qui le fait béritier, est comme un contrat entre lui & ceux envers qui cette qualité pourra l'obliger ; par lequel il prend les biens à condition d'acquitter les charges.

Les engagemens des béritiers sont de plusieurs fortes, de même que les charges de l'hérédité. Et pour bien concevoir la nature de chacun, & l'ordre de tous, il faut en faire les distinctions qui fuivent.

Le premier engagement d'un béritier est cette obligation générale & indéfinie qu'il contracte envers toutes les personnes qui pourront avoir quelque droit sur l'hérédité; quoiqu'il ignore quelles font toutes ces personnes, & quels font leurs droits, & quoique les biens de l'hérédité n'y fuffisent pas.

Tous les engagemens particuliers , qui peuvent être compris dans cette obligation générale & indéfinie, se distinguent en deux especes qui les comprennent tous fans exception. La premiere est de ceux que la personne à qui l'héritier fuccede, peut lui imposer; & la feconde, de tous ceux qui font indépendans de la volonté de cette perfonne. Ainsi les legs sont de la premiere de ces deux especes; & les dettes passives du défunt, c'est-à dire, qu'il pouvoit devoir, font de la feconde.

Les charges qu'on peut imposer à un béritier font de plusieurs fortes, comme des legs & donations à cause de mort, voyez ces mots & Substitu-TION , FIDEICOMMIS , & toutes autres dispositions que le défunt peut avoir faites, & qui imposent à son béritier quelque engagement; comme ce qui peut regarder ses restitutions, ses frais funéraires, s'il y a pourvû, & les autres semblables.

Les charges dont l'héritier est tenu, quoique celui à qui il fuccede n'en ait rien ordonné, font aussi de plusieurs fortes; comme les dettes passives du défunt, soit qu'il dût pour sa propre affaire, ou pour d'autres pour qui il fût obligé; les redevances des fonds de l'hérédité; les dettes & autres charges des fuccessions que le défunt auroit recueillies; la réparation des dommages qu'il eut caufés par quelque délit ou par d'autres voies, & tout ce qu'il peut y avoir d'engagement ou de la personne, ou des biens du défunt, qui regardent son hérédité, encore qu'il n'y ait obligé fon héritier par aucune disposition.

Comme il ne faut pas comprendre indiffinetement dans les biens d'une hérédité, , tout ce qui peut avoir appartenn ut défunt à qui l'hérétire fuuccede, il ne faut pas non plus comprendre de l'addifficement dans les engagemens de l'hériters, tous ceux où le dinte pouvoir ètre entré. Cari l'y a deux-dinte publication de l'hériters, de qui ne patient pas à fes hériters.

La premiere forte d'engagemens qui ne paßent pas aux béritiers, comprend de certaines fonctions où l'Ordre public demande qu'on engage quedques perfonnes indépendamment même de leur volonté. Ainfi l'engagement de ceux qui font appelles à des charges d'écherins, condits, collecturs, & autres, qu'on appelle municipales, ou ah hopital général, ou auxer femblable, celuit d'un tuteur ou d'un curateur, les commissions qu'on ordonne pour des fonctions que l'ordre de la justice rend mécessiaires, comme de fequetres de

biens contentieux, & autres femblables, font autant d'engagemens, dont l'exercice finit par la mort des personnes qui avoient été choîlies pour ces fortes de fonctions. Car elles font telles que l'biritier pourroit ou en être incapable, ou avoir quelque privilge qui l'en exemptât. Mais quoique ces charges ne passeu pas aux biritiers, équ'dles fanisseu par la mort de ceux qui y étoient engagés, leurs biritiers feront tenus des suites qui peuvent les regarder.

La seconde sorte d'engagemens qui ne paffent pas aux héritiers, en comprend quelques-uns de ceux où l'on ne peut entrer que volontairement, & de gré à gré, & qui sont tels que les intéresses se choisissent réciproquement l'un l'autre par des considérations qui se bornent à leurs personnes. Ainsi ceux qui chargent des procureurs constitués. ou de toutes leurs affaires généralement, ou de quelque affaire particuliere, & ceux qui acceptent les procurations, entrent dans un engagement volontaire & réciproque par la confiance qu'ils ont l'un en l'autre. Ainsi ceux qui contractent des sociétés ou universelles de tous biens, ou particulieres pour quelque commerce, forment entr'eux une liaifon volontaire, dans la vue des avantages qu'ils peuvent tirer l'un de l'autre par l'industrie, la fidélité, & les autres qualités que chacun d'eux considere en l'autre. Ainsi ceux qui avant des différends entr'eux, conviennent par un compromis de les faire juger par des arbitres, peuvent ne prendre cette voie que par des considérations particulieres d'honnêteté, ou autres, qu'ils peuvent avoir l'un pour l'autre. De forte que, dans tous ces cas, les engagemens de l'un envers l'autre ont leur fondement fur des motifs restreints aux personnes: & par cette raison il est juste que leurs liaisons sinissent par leur mort. Mais leurs héritiers, comme ceux des tuteurs, sont tenus des suites qui

peuvent les regarder.

L'héritier ab intessat on légitime, est celui qui est appelle par la loi à recuel. lir une succession y on l'appelle ab intessat par abréviation du latin, ab intessat par abréviation du latin, ab intessat pos, pour dure que c'est celui qui recuelle la fuccession, lorsque le désunt n'a point stituée d'autre héritier, v. Héritier tessaments, and point instituée d'autre héritier, v. Héritier tessamentaire.

L'héritier des acquets est le plus proche parent qui est appellé à la succession des meubles & acquets, v. Héritier des

propres.

L'héritier bhisficiaire ou par bénéfic Ainventaire, est celui qui n'accepte la fuccession qu'après avoir fait bon & sidele inventaire, & avec déclaration qu'il n'entend accepter la succession qu'en cette qualité d'héritier bénéficiaire. ». Bénéfice d'inventaire.

L'héritire collatéral, est celui qui n'est pas de la ligne directe du défunt, mais qui vient en ligne collatérale: tels sont les ferres & scurs, oncles & tantes, neveux & nicces, cousins & cousines du défunt.v.COLLATÉRAL & Succession

collatérale.

L'héritier contractuel, est celui qui fuccede en vertu d'un contrat, c'est-à-dire, d'une institution d'héritier faite par contract de mariage ou autre.v.Succession, contractuelle.

L'héritier conventionnel, est la même chose qu'héritier contractuel.

L'héritier dired, signifie quelquesois celui qui succede en ligne directe, comme sont les ensans & petits-ensans, & les ascendans; & en ce sens, les héritiers directs sont opposés aux héritiers collatéraux. On entend quelquesois par héritier direct celui qui recueille directement la fuccifion, à la différence de l'héritier fidéi-commissaire, auquel l'héritier grevé est chargé de remettre l'hérédité.

L'héritier de droit, est celui qui est appellé par la loi, à la différence des béritiers contractuels & testamentaires, qui sont appellés par la volonté de l'homme.

L'héritier élu, est celui qui est choisi par l'héritier grevé, lor squ'il avoit le pouvoir de choisir entre pluseurs personnes celle entre laquelle il voudroit remettre

l'hoirie.

L'héritier étranger, extraneus. On appelloit ainsi chez les Romains tous béritiers qui n'étoient point héritiers nécessaires, comme les esclaves du défunt, ni béritiers fiens & nécessaires, sui 64 necessarii , comme les enfans du défunt , qui étoient en sa puissance au tems de la mort ; il étoit libre aux héritiers étrangers d'accepter la succession ou d'y renoncer , au lieu que les béritiers néceffaires & ceux que l'on appelloit sui es necessarii, étoient obligés de demeurer béritiers. Voyez le §. cateri 3. aux Inft. de hared. qualit. & ci-après Héritier néceffaire , Heritier fien , Heritier volontaire.

L'héritier fidéi-commissuire, est celui auquel un béritier grevé de fidéi-commis est tenu de remettre l'hoirie dans le tems & sous les conditions portées au testament. v. FIDEI-COMMIS, Héritier fiduciaire & SUBSTITUTION.

L'hiritir jduciaire, est en général celui qui est chargé de remetre l'hoirie à une autre personne; mais on ne donne ordinairement cette qualité qu'à ceux qui sont institués uniquement pour avoir l'administration des biens de l'hoirie jusqu'à la remise d'icelle, & à la charge de la remettre en entier sans pouvoir faire aucune détraction de quarte; il et affez ordinaire, que le mari & la femme s'initiuent l'un l'autre hévirier à la charge de remetre l'hoirie à le urs enfans ; ou à selui d'entr'eux que l'hévirier à leurs enfans ; ou à selui d'entr'eux que l'hévirier voudra choifi au temsad mariage, ou majorité des enfans , ou dans quelqu'autre tems sué par let ellament. On peut auffi infituer un autre parent pour hévirier fablaciàre. L'hévirier fablaciàre elt tenu de rendre compte des fruits de l'hoirie ou fâdé-commiliaire, ou à ceux qui le repréfentent. v. Fide en CONNIS.

L'héritier grevé, est un héritier institué par testament ou par contrat de mariage, lequel est grevé de substitution envers quelqu'un. v. FIDEI-COMMIS

SUBSTITUTION.

L'héritier institué, est celui qui est appellé par testament ou par une institution contractuelle. v. Institution d'héritier d'Institution contractuelle.

L'heritier ab intestat, voyez ci-devant la premiere subdivision de cet article.

Les bèritiers irréguliers, font certaines perfonnes qui recueillent les biens d'un défunt comme fuccesseurs extraordinaires, & non comme béritiers naturels, tels font les mari & femme, qui succedent en vertu du titte sode vir & xor, & la femme pauvre, lorsqu'elle prend une quarte en vertu de l'authentione rosterse.

L'héritier légitime, est celui qui est appellé par la loi : cette qualité est oppolée à celle d'héritier institué ou testa-

mentaire.

L'héritier maternel, est le plus proche parent du côté maternel, & qui recueille les biens provenus au désaut de ce côté, fuivant la regle paterna paternis, materna maternis.

L'héritier des meubles & acquets, est

le plus proche parent du défunt qui fuccede à tous ses meubles meublans, effes & droits mobiliers, & à tous ses acquiers, c'est-à-dire, à tous les immentables qui ne sour pas propres. L'héritire des meubles 'É' acquiets peut audit etre béritier des propres de sa ligne, quand il ett en même tems le plus proche par cette ligne.

L'héritier mobiliaire, est celui qui recueille la succession des meubles.

L'héritier naturel, est celui qui est appellé par la loi, & non par aucune disposition de l'homme.

Les béritiers nécessaires, étoient chez les Romains les esclaves institués par leurs maitres, qui, en les nommant héritiers, leur laissoient aussi la liberté. On les appelloit nécessaires, parce qu'étant inflitués, il falloit absolument qu'ils fussent heritiers , & ils ne pouvoient pas renoncer à la succession quelque onéreuse qu'elle sut. Parmi nous, on ne connoît plus d'hérisiers nécessaires; tout béritier présomptif a la liberté d'accepter ou de renoncer. Voyez §. I. aux Instit. quibus ex causis manumittere non lices, & au tit. de bæredum qualisate. & le code de necessariis senis instit. Voyez ci-après Héritiers siens.

L'héritier nommé ou élu, se dit ordinairement de l'héritier state commissione qui est nommé par l'héritier stateaine lorsque celui-ci avoit le pouvoir de nommer entre plusieurs personnes celle qu'il

jugeroit à propos.

L'béritier parisculier, est celui qui ne recueille qui une portion des biens du défunt, comme la moitié, le tiers, le quart, ou autre quotié, ou qui n'est héritier que d'un certain gente de biens, comme des meubles & acquièrs, ou des propres, ou qui n'est instituté béritier qu'à l'este de recueillir un corps certain, comme une mailon, une terre.

382

L'héritier particulier est oppose à l'héritier universel.

L'héritier paternel, est celui qui est le plus proche parent du côté paternel, & qui recueille les biens provenus au défunt de ce même côté, de même que l'héritier maternel prend les biens maternels. Voyez ci-devant Heritier ma-

L'héritier portionnaire, est celui qui ne recueille pas l'universalité des biens. mais seulement une partie, soit une quotité, ou une certaine nature des biens. C'est la même chose qu'béritier particulier.

L'héritier posthume, est celui qui est né depuis le décès du défunt de cujus bonis ; mais qui étoit déja concu au moment de l'ouverture de la fuccession. v. POSTHUME.

L'héritier présomptif, est celui qui est en degré auquel on peut succéder, & que l'on prélume qui sera béritier : on lui donne cette qualité, soit avant le décès du défunt, ou depuis l'ouverture de la succession, jusqu'à ce qu'il ait pris qualité, ou fait acte d'béritier, ou renoncé.

L'héritier principal, est celui d'entre plusieurs béritiers qui est le plus avantagé, soit par le bénéfice de la loi, soit par les dispositions de pere, mere, ou autres, de la succession desquels il s'apit.

L'héritier des propres, est celui qui est appellé par la loi à la succession des biens propres ou patrimoniaux; il y a l'héritier des propres paternels, & l'héritier des propres maternels.v.PROPRES Ef Succession.

L'héritier pur & simple, est celui qui accepte la succession, ou qui fait acte d'héritier sans prendre les précautions nécessaires pour jouir du bénéfice d'inventaire. v. Heritier beneficiaire.

L'héritier du sang ou héritier légitime,

eft celui qui est du même sang que le défunt, & qui vient à la succession en vertu de la loi, à la différence des héritiers contractuels & testamentaires qui viennent en vertu de la disposition de l'homme.

Les héritiers siens & nécessaires, sui 83 necessarii, chez les Romains étoient les enfans ou petits - enfans du défunt qui étoient en sa puissance au tems de fon décès. On les appelloit sui, siens, parce qu'ils étoient comme propres & domestiques du défunt, & en quelque façon propriétaires présomptifs de ses biens dès son vivant : on les appelloit auffi necessarii, parce que, suivant la loi des douze tables, ils étoient obligés de dementer béritiers; en quoi ils étoient femblables aux esclaves qui étoient institués béritiers, lesquels étoient aussi béritiers néceffaires , mais non pas béritiers fiens : ceux-ci avoient par l'autorité du préteur le bénéfice de se pouvoir abstenir de la fuccession, & par ce moven ils devenoient béritiers volontaires : parmi nous il n'y en a plus d'autres. Voyez le S. I. Ef 2. aux inftit. de hered. qualit. la loi in suis ff. de liberis & posthumis hered. instit. & ci-devant héritier nécessaire.

L'héritier substitué, est celui qui recueille la fucceifion au défaut d'un autre qui est le premier institué, v. FIDEL-COMMIS , & SUBSTITUTION.

L'héritier testamentaire, est celui qui est institué par testament ; on l'appelle ainsi pour le distinguer des béritiers légitimes qui font appellés par la loi. & des béritiers contractuels qui sont institués par un contrat entre-vifs, v. Suc-CESSION, TESTAMENT.

L'heritier volontaire, est celui qui est libre d'accepter la succession ou d'y renoncer; il y avoit chez les Romains des béritiers nécessaires, & d'autres velontaires, qu'on appelloit aussi héritiers érrangers; parmi nous tous Héritiers sont volontaires. Voyez ci-devant héritiers nécessaires & Héritiers sens & nécessaires.

L'héritier notiversel, est celui qui succede à tous les biens & droits du défunt, soit en vertu de la loi ou de la disposition de l'homme; il est opposé à béritier particulier, lequel ne recueille qu'une portion des biens.

HERMOGENIEN, Hift. Litt., jurifconfulte du IV fiecle, auteur d'un Abrégé du Droit en fix livres, & d'un recueil des Loix de l'Empire fous Honorius & Théodofe. Il rendit fervice, par ces deux ouvrages, à la jurifiprudence, tombée dans la décadence com-

me tous les autres arts.

HEROISME, f. m. , Morale. La grandeur d'ame est comprise dans l'héroisme on n'est point un héros avec un cœur bas & rampant : mais l'héroïsme differe de la simple grandeur d'ame, en ce qu'il suppose des vertus d'éclat, qui excitent l'étonnement & l'admiration. Quoique pour vaincre ses penchans vicieux, il faille faire de généreux efforts, qui coûtent à la nature; les faire avec fuccès eft, si l'on veut, grandeur d'ame, mais ce n'est pas toujours ce qu'on appelle béroifme. Le héros, dans le fens auquel ce terme est déterminé par l'usage, est un homme ferme contre les difficultés . intrépide dans les périls, & vaillant dans les combats.

Jamais la Grece ne comptut unut de héros, que dans le tems de fon enfance, où elle n'étoit encore peuplée que de brigands. & d'affiffins. Dans un ficele plus éclairé, ils ne fout pas en fi grand nombres, les connosifeurs y regardent à deux fois avant que d'accorder ce titre; on en dépouille Alexandre; on le refule au conquérant du nord, & nul prince n'y peut prétendre, s'il n'offre pour l'obtenir que des victoires & des trophées. Henri le Grand en eût ét luimême indigne, si content d'avoir conquis ses Etats, il n'en eût pas été le défenseur & le pere.

La plupart des héros, dit la Rochefoucaut, font comme de certains tableaux; pour les estimer il ne saut pas

les regarder de trop près.

Mais le peuple eft toujours peuple; & comme il n'a point d'idée de la véritable grandeur, souvent tel lui paroit un héros, qui réduit à sa juste valeur, est la honte & le steau du genre humain.

HERSFELD, principauté de , Droit public. Cette principauté, dite autrefois Herolfelde , Herolvesfelde , Herveld , Herocampia, preuve que le nom de Hersfeld est plus exact que celui d'Hirschfeld, qu'on lui donne quelquefois, est située entre la haute & basse Hesse & l'éveché de Fulde. C'étoit originairement une abbaye immédiate de l'Empire, fondée en 736 fous la regle de St. Benoît , & richement dotée par les rois Pepin & Charlemagne. En 1370 Hermann, landgrave de Hesse, prit la ville de Hersfeld fous fa protection. Louis II. traita avec elle, en 1415, pour différents objets, entr'autres pour le droit d'aperture, & lui accorda, en 1421, un diplôme de protection, au cas que l'abbé voulut empiéter sur ses privileges. Le landgrave Philippe en recut hommage en 1525 & en 1606. Otton, fils aine du landgrave Maurice, fut élu administrateur de l'abbaye, poste auquel le landgrave Guillaume V. fuccéda immédiatement. Enfin par le traité de Westphalie les ville & abbaye de Hersfeld, converties en principauté féculiere, furent attribuécs avec le prieuré de Gellingen & leurs autres dépendances spirituelles & féculieres tant au - dedans qu'au dehors

Puniversité de Giessen, malgré les protestations qu'elle ne cesse de renouveller à ce sujet. Ces assemblées communes des deux Etats devroient se tenir alternativement dans le pays de Cassel & dans celui de Darmstudt; mais elles sont très - rares aujourd'hui de même que les dietes générales de chacun d'eux. Les deux landgraves se contentent de convoquer, selon leur bon plaisir, des assemblées particulieres, dites jours de communication, où ils envoyent leurs commissaires, savoir, celui de Darmstadt à Gieffen . & celui de Caffel à Caffel même ou à Hambourg, quelquefois à Treyfa; enjoignant aux Etats d'y paroitre par districts ou cantons des rivieres, qui les distinguent. Les dietes appellées de convocations, où il s'agit ordinairement de dons gratuits, sont annoncées par le maréchal héréditaire fous l'autorité & le consentement du prince.

Le pays étoit habité ci-devant par les Cattes, gouvernés par leur propre prince, & dont descendent les Heilois d'aujourd'hui : car Catti , Chatti , Chaffi , Jaffi, Heffi font des noms synonymes, qui défiguent le même peuple. Dès l'an 902, environ fous le regne de Louis l'enfant, les comtes de Hesse, Conrad l'ainé, Gebhard, Everard & Conrad le jeune, parurent dans des guerres eiviles. Ce dernier devenu roi de Germanie, accorda un afyle aux princes Charles & Louis, proches parens de fon épouse Gifele, & fils du malheureux duc Charles de Lorraine, exclu du trône de France après la mort de Louis V. le roi Conrad II. créa le Cadet d'entr'eux, furnommé le Barbu, premier comte de Thuringe, & fon fils aine, Louis IL est la fouche de tous les landgraves de ce nom, comme son puiné, nommé Berenger de Sangerhausen, est devenu

Tome VII.

par fon fils Conrad celle de tous les comtes de Hohenstein. Il paroit que ces mêmes Louis le Barbu & Louis IL avoient déja quelques terres en Hesse; mais ce ne fut que Louis III. leur fuccelleur, qui obtint la possession du pays entier par. fon mariage avec Edwige, fille & héritiere du comte Gison de Gudensberg. Le landgrave Henri Raspe, arriere petit-fils, étant mort fans enfans en 1249, laissa pour héritiere une fille de Louis le Saint, son frere ainé, nommée Sophie, qui se titroit de landgrave de Thuringe, & qui ayant époufé Henri V. duc de Erabant, eut pour fils Henri I. furnommé l'enfant, qui prit la qualité de landgrave de Thuringe , feigneur de Hesse; l'empereur Adolphe de Naffau le fit en 1292 prince du St. Empire, en même tems qu'il érigea la Helle en principauté, titre qui des-lors s'est infenfiblement changé en celui du landgraviat. Louis I. l'un de ses descendants, réunit à ce domaine les comtés de Nidda & de Ziegenhayn, à condition, qu'ils feroient envilages comme fief oblat mouvant de la Hesse, & que les landgraves y fuccéderoient à l'extinction de la tige male des comtes de Ziegenhayn, ce qui s'exécuta peu de tems après au décès de Jean le dernier d'entr'eux, arrivé en 1450. Louis I. à sa mort laissa plufieurs fils, dont les deux ainés partagerent la Hesse de sorte, que l'un eut la terre en-decà du Spiess & l'autre le pays fitué fur la Læhn, avec les feigneuries de Ziegenhayn & de Nidda, à quoi il ajouta le comté de Katzenelnbogen par fon mariage avec Anne, fille & héritiere de Philippe, son dernier comte. Philippe le généreux, petit-fils de Louis II. réunit la Hesse entiere, & c'est de lui que descendent tous les landgraves aujourd'hui. Il regla par fon tellament le partage de sa succession entre ses quatre

Ccc

fils, & en conféquence l'ainé Guillaume IV. auteur de la maifon de Hesse - Casfel, en eut la moitié, le puiné Louis IV. un quart, & les deux cadets, Philippe II. & George I. tige de la maifon de Darmftadt, le quart restant. Philippe de Rhinfels étant mort fans enfans en 1487, laida fon héritage à ses trois freres, qui le partagerent; & Louis IV. de Marbourg ayant également manqué en 1604 fit de ses terres deux portions, l'une de Marbourg, qu'il légua à la maison de Catfel, & l'autre de Gieffen, qu'il donna à celle de Darmstadt; ce qui occasionna entre ces deux branches restantes de vives contestations, qui ne surent vuidées qu'en 1648. Il n'y a donc plus en Helle que deux maifons regnantes : celle de Cassel & celle de Darmstadt, qui en ont partagé les provinces; mais entre lesquelles il y a bien des objets, dont la possession est encore indivife, tels que 1°. l'investiture & la preftation d'hommage du prince de Waldeck, que l'aîné des landgraves donne & recoit au nom de tous les deux. 2°. Les archives du comté de Ziegenhayn. 3°. La justice dite Samthofgericht de Marbourg, qui a ses séances fixées, ses juges & ses affeileurs, dont les appels vont aux tribunaux suprèmes de l'Émpire, si l'objet passe la somme de 1000 florins d'or, fi non au tribunal des révisions. 4°. Ce même tribunal des révifions ou appellations, composé de sept juges, & qui fe tient alternativement fix ans à Marbourg & fix ans à Gieffen, 5°. Les deux maisons nobles de Kauffungen & Wetter, qui ont quatre adminiftrateurs tirés de la nobleile de Hesse, l'hôpital ou couvent de Haina qui en a un . & ceux de Merxhauffen , de Hofheim & de Grunau, dont les régisseurs, de même que les précédents rendent compte chaque année aux commissaires

nommés à cet effet par les deux princes regnans, 6'. L'établiffement des princeffes, qui font obligées de renoncer formellement à la fucceifion ; leur dot étant à la charge des fujets des deux maisons regnantes, soit que la mariée appartienne à l'une d'entr'elles . foit qu'elle ne foit que fille d'un prince parager. 7°.Les dietes générales de la Heffe, qui font très rares, comme nous l'avons observé. 8°. Les droits sur le vin, le péage du Rhin & la part competante à la Hesse, du droit appellé denier de Boppart (Bopparter Wartpfenning.) 9°. Les grands offices héréditaires du pays affectés, favoir, celui de maréchal à la famille de Riedesel d'Eisenach, & celui d'échanfon à celle de Schenk de Schweinsberg, comme nous l'avons dit; celui de chambellan à celle de Berleos. & celui de grand-maître aux barons de Dornberg. 10°. Les juges arbitres (indices auflrega) élus par les landgraves pour prononcer fur leurs contestations. IIº. Le privilege des députés de l'Empire, & 12°, la voix à ces députations, 13°. Les titres, qui sont les mêmes, si ce n'est qu'aux qualités de landgraves de Hesse, princes de Hersfeld, comtes de Katzenelnbogen, Dietz, Ziegenhayn, Nidda, Schaumbourg, Hanau, &c. que prennent les deux princes regnants, celui de Darmstadt ajoute les comtes d'Ifenbourg & de Budingen. 14". Le pacle de confraternité, fait entr'eux & les maifons de Saxe & de Brandebourg. 15°. Le droit de succession au comté de Waldeck. 16°. Le payement du contingent aux charges de l'Empire. 17°. Le rang aux affemblées publiques, alternatif entre les deux landgraves & leurs députés, &c.

Le droit d'ainesse introduit dans la maifon de Darmstadt en 1606, & confirmé deux ans après par l'empereur

Rodolphe II. fut établi en 1627 dans celle de Caffel, & approuvé l'année suivante par Ferdinand II. Mais chacune de ces maisons a des princes parageaux & appanagés. De Helle-Cassel relevent 1°. ceux de Philippithal, descendants de Philippe, frere du landgrave Charles, & dont la résidence est Philippsthal. 2°. Ceux de Rothenbourg, qui préserent d'être nommés de Rhinfels . & qui descendent d'Erneste, fils cadet du landgrave Maurice, dont l'ainé, landgrave fous le nom de Guillaume V. lui accorda & à ses freres la quatrieme partie de les biens présents & à venir, ce qui fait qu'ils se comptent parmi les princes regnants. Heffe-Cassel néanmoins soutient sa supériorité territoriale sur leurs possessions, entr'autres le droit de garder la forteresse de Rhinfels, ce qui a produit nombre de contestations, terminées enfin par accommodement de 1754, portant que le landgrave de Heffe-Rothenbourg se désiste pour lui & ses fuccesseurs du droit de mettre garnison dans la dite fortereile, & qu'il le céde à perpétuité à la maison de Cassel, en renonçant d'ailleurs à toutes les prétentions qu'il pouvoit former enfuite du diplôme de primogéniture à lui accordé par l'empereur que la maifon de Heffe-Cassel de son coté consent à ce que le dit prince de Rothenbourg fasse, de l'aveu ou fans la participation de l'empereur, un réglement de partage avec suppresfion, en faveur d'un de ses princes actuels & de fes defeendans, de la communauté jusqu'alors maintenue dans ce qu'on appelloit quart universel de la succession de Hesse, pour être désormais postedé par ce prince & ses descendans à titre de bien propre & exclusif, à charge toutefois de payer aux autres enfans males, des qu'ils auront atteint l'age de wingt-cinq ans, une penfion viagere au

moins de 3000 écus d'Empire, mais que ce réglement ne serviroit jamais au droit de primogeniture. Cette branche de Rothenbourg ou Rhinfels se partageoit ei-devant en deux rameaux, dont I'un avoit pour chef-lieu Rothenbourg & l'antre Eschwege; mais celui-ci, qui fe titroit auffi de Heffe - Wandfried , s'éteignit en 1755 par la mort du landgrave Christian . & il ne reste plus deslors que celui de Rothenbourg. La branche paragere de He Te-Darmstadt est celle de Heffe-Hombourg, qui descend de Frédéric, fils du landgrave George I. & dont le titre vient de la ville de Hombourg, furnommé vorder hahe; une des prérogatives de fou chef est la charge de grand-maitre des forets (Oberftwaldbote ) dans les marches de Seulbourg & d'Ober-Erlenbach.

La maifon de Hesse porte parti d'uncoupé de deux, à fix quartiers, & un fur le tout d'azur au lion rempant burelé d'argent & de gueules & couronné d'or, pour la Hesse. Au premier d'argent à la croix à double traverse alézée de gueules, pour la principauté de Hersfeld. Au fecond coupé au premier de fables à l'étoile d'argent, au second d'or, pour le comté de Ziegenhayn, Au troisieme d'or au léopard lionné. armé & couronné d'azur, pour le comté de Katzenelnbogen. Au quatrieme de gueules à deux lions léopardés d'or armés & lampaffes d'azur, paffant l'un fur l'autre, pour le comté de Dietz. Au cinquieme coupé de fables & d'or, au premier à deux étoiles d'argent, au fecond d'or fimplement, pour le comté de Nidda. Au fixieme de gueules à trois cloux de la passion d'argent posés en triangle chevronné & appointé au cœur de l'un, qui est chargé d'un petit éculfon coupé d'argent & de gueules , pour le comté de Schaumbourg. Le landgra-

Ccc 2

358

ve Guillaume de Helle-Cassel v a joint l'écu de Hanau coupé d'un à quatre quartiers; le-premier & le quatrieme portant d'or, à trois chevrons de gueules pour le comté de Hanau; le second & le troisseme d'or à trois fasces de gueules pour celui de Reineck; & for le tout coupé d'or & d'argent pour la feigneurie de Munzenberg. Les landgraves de Heffe-Darmstadt, qui depuis Louis IX. portent aufli les armes de Hanau, y ajoutent celles d'Isenbourg & de Budingen, qui font d'argent aux deux fasces de fables. Les princes parageaux ont chacun l'écu complet de la maifon, dont ils font partic.

Les landgraves de Heffe-Caffel & de Helle - Darmitadt font du nombre des fix maifons princieres, qui font convenues de l'alternative pour le rang au confeit des princes de l'Empire, où ils ont l'un & l'autre voix & seance, de même qu'aux dietes du cercle du haut-Rhin, dont au reste la maison de Casfel s'est fouvent détachée, comme nous Pavons dit ailleurs. La taxe matriculaire de cette derniere ell de 1096 florins 45 kr. outre 472 écus 55 kr. & demi par terme pour fon contingent à l'entretien de la chambre impériale, non compris 25 écus 7 1 kr. pour le comté de Katzenelnbogen. Celle de Darmstadt elt de 662 florins & de 313 écus 184 kr. pour la chambre impériale. Indépendamment de la justice com-

mune établie à Marbourg, & du tribunal des révisions ou appellations, chaque landgrave a des confeils ou tribunaux particuliers relatifs au gouvernement propre de ses Etats. 1º. Celui de Cassel a un conseil intime, deux régences , l'une pour la baife - Heffe , établie à Cassel même , l'aurre à Marbourg pour ce qui lui compete de la haute-Helle; une cour souveraine des appels pour les terres seules de sa domination. & dont le siege est à Cassel; deux confiltoires, l'un à Cassel, l'autre à Marbourg, où resfortissent toutes les affaires ecclétialtiques & matrimoniales, une chambre des finances : deux chambres criminelles, établies de même à Catlel & a Marbourg, outre une justice extraordinaire, appellée judicium honoratum, qui s'affemble à la requête & pour l'instruction des proces de criminels nobles ou diffingués par leurs rangs. Le landgrave de Darmstadt a évalement un conseil intime, deux régences, établies l'une à Giessen pour fes bailliages de la haute Helle, l'autre à Darmitadt pour le haut comté de Katzenelnbogen & une partie du pays d'Epstein; une cour fouveraine des appels. siégante à Darmstadt uniquement pour les terres de sa dépendance; une chambre des finances; deux confiftoires, l'un à Darmstadt, l'autre à Gieffen , pour les affaires ecclésiastiques & matrimoniales, deux chambres criminelles fixées à Darmstadt & à Giessen, & le judicium honoratum, qui se convoque le cas écheant.

Selon l'estimation commune les revenus annuels de la maifon de Cassel montent à 1200000 rixdallers, & ceux de Darmítadt à la moitié seulement. La maniere d'imposer & de percevoir les contributions ordinaires & extraordinaires fut réglée à la diete de Trevfa. tenue en 1576. En conféquence les domiciles des nobles, leurs ménages de campagne & leurs biens font exempts des taxes ordinaires, mais foumis aux extraordinaires accordées en dietes, comme tous les autres membres de l'Etat, à l'exception des quatre hôpitaux avec leurs payfans, & des biens des églifes & des écoles, qui font francs de toutes charges. La cotte des prélats & des nobles pour ces impolitions est à raifon de 10 écus 4 albus à 48 écus 1 c albus de celle de la province. La caisse commune est régie par 4 receveurs généraux pris dans le corps de la nobletie, choisis en dietes ou par la députation formant le bureau des comptes de la province, & à la nomination desquels font les commis des finances. Il v a en outre des receveurs particuliers établis à Marbourg & à Caifel, qui font les deux villes de remife ou de dépôt (Legestadte): Marbourg pour les deniers provenants des villes & villages de cette partie de la haute-Helle, qui appartient à la maison de Cassel, du comté de Ziegenhayn, & d'une partie des bailliages de Homberg, Gudensberg & Felsberg; districts, dont les prélats, la noblesse & les roturiers possesseurs des biens nobles envoyent leurs contingens à la ville de Treyfa; Caffel généralement pour toutes les contributions du reste du pays, sans distinction des prélats, gentilshommes, possesseurs des biens nobles, villes ou villages. Les comptes généraux font préfentés par les receveurs en chef & en fecond au landgrave & aux Etats affemblés de concert avec l'université de Marbourg. Les receveurs généraux de la partie de Heffe-Darmstadt sont un professeur de l'univertité de Gieffen, un membre de la nobleffe & le fyndic municipal de cette ville. (D.G.)

REUSEMENT, Morale. Ce mot vient évidemment d'heur, dont l'heure est Porigine. De-tà ces anciennes expreffions, à la bonne heure, à la mal'heure; car nos peres qui n'avoient pour toute philosophie que quelques préjugés des nations plus anciennes, admettoient des heures favorables & funeites.

On pourroit, en voyant que le bon-

heur n'étoit autrefois qu'une heure fortunée, faire plus d'honneur aux anciens qu'ils ne méritent, & conclure de - là. qu'ils regardoient le bonheur comme une choie passagere, telle qu'elle cit en

Ce qu'on appelle bonheur, est une idée abitraite, composee de quelques idées de plaifir; car qui n'a qu'un moment de plaisir n'est point un homme benreux; de même qu'un moment de douleur ne fait point un homme malheureux. Le plaitir est plus rapide que le bonheur, & le bonheur plus paifager que la félicité. Quand on dit, je fuis heureux dans ce moment, on abufe du mot, & cela ne veut dire que j'ai du plaisir : quand on a des plaisirs un peu répétés, on peut dans cette efpace de tems se dire benreux; quand le bonheur dure un peu plus, c'elt un état de félicité; on est quelquefois bien loin d'être beureux dans la prospérité . comme un malade dégoûté ne mange rien d'un grand festin préparé pour lui.

L'ancien adage , on ne doit appeller personne beureux avant sa mort, semble rouler fur de bien faux principes : on diroit par cette maxime qu'on ne devroit le nom d'heureux, qu'à un homme qui le seroit constamment depuis sa naislance infqu'à fa derniere heure. Cette l'érie continuelle de momens agréables est impossible par la constitution de nos organes, par celle des élémens HEUREUX, HEUREUSE, HEU- de qui nous dépendons, par celle des hommes dont nous dépendons davantage. Prétendre être toujours beureux. est la pierre philosophale de l'aine; c'est beaucoup pour nous de n'être pas longtems dans un état trifte ; mais celui qu'on supposeroit avoir toujours joui d'une vie heureuse, & qui périroit miferablement, auroit certainement mérité le nom d'beureux jusqu'à la mort;

& on pourroit prononcer hardiment. qu'il a été le plus heureux des hommes. . Il se peut très-bien que Socrate ait été le plus heureux des Grecs, quoique des juges ou fuperstitieux & absurdes, ou iniques, ou tout cela ensemble, l'ayent empoisonné juridiquement à l'age de foixante & dix ans, fur le foupçon qu'il crovoit un seul Dieu.

Cette maxime philosophique tant rebattue, nemo ante obitum felix, paroît donc absolument fausse en tout sens. & fi elle fignifie qu'un homme heurense peut mourir d'une mort malheureuse, elle ne fignifie rien que de trivial. Le proverbe du peuple, heureux comme un roi, est encore plus faux; quiconque a vécu, doit favoir combien le vulgaire fe trompe.

On demande s'il y a une condition plus beureuse qu'une autre, si l'homme en général est plus beureux que la femme; il faudroit avoir été homme & femme comme Tirefias & Iphis, pour décider cette question; encore faudroitil avoir vécu dans toutes les conditions avec un esprit également propre à chacune: & il faudroit avoir paffe par tous les états poilibles de l'homme & de la femme pour en juger.

On demande encore si de deux hommes l'un est plus beureux que l'autre ; il est bien clair que celui qui a la pierre & la goutte, qui perd fon bien, fon honneur, fa femme & fes enfans, & qui est condamné à être pendu immédiatement après avoir été taillé, est moins beureux dans ce monde, à tout prendre, qu'un ieune fultan vigoureux, ou que le savetier de la Fontaine.

Mais on vent favoir quel est le plus heirreux de deux hommes également fains, également riches, & d'une condition égale, il est clair que c'est leur humeur qui en décide. Le plus modéré,

le moins inquiet, & en même tems le plus fensible, est le plus heureux; mais malheureusement le plus sensible est toujours le moins modéré : ce n'est pas notre condition, c'est la trempe de notre ame qui nous rend beureux. Cette disposition de notre ame dépend de nos organes . & nos organes ont été arrangés fans que nous y ayons la moindre part : c'eft au lecteur de faire la-deffus ses réflexions; il y a bien des articles fur lesquels il peut s'en dire plus qu'on ne lui en doit dire : en fait d'arts , il faut l'instruire; en fait de morale, il faut le laisser penser.

Il y a des chiens qu'on caresse, qu'on peigne, qu'on nourrit de biscuits, à qui on donne de jolies chiennes; il y en a d'autres qui font couverts de gale, qui meurent de faim, qu'on chatle & qu'on bat, & qu'ensuite un jeune chirurgien diffeque lentement, après leur avoir enfoncé quatre gros cloux dans les pattes; a-t-il dépendu de ces pauvres chiens d'ètre heureux ou malheureux ?

On dit penfee heurense, trait heureux, repartie heurense, physionomie heurense, climat beureux; ces pensees, ces traits heireux, qui nous viennent comme des infpirations foudaines, & qu'on appelle des bonnes fortunes d'hommes d'esprit, nous sont donnés comme la lumiere entre dans nos yeux; fans effort, fans que nous la cherchions; ils ne sont pas plus en notre pouvoir que la physionomie hemense; c'est-à-dire, douce, noble, si indépendante de nous, & si fouvent trompeufe.

Le climat heureux est celui que la nature favorife: ainfi font les imaginations heureuses, ainsi est l'heureux génie, c'està-dire, le grand talent; & qui peut se donner le génie ? Qui peut, quand il a reçu quelques rayons de cette flamme, les conserver toujours brillans? Puifque le mot beuveux vient de la bonne beure, & malbeureux de la mal'beure, on pourroit dire de ceux qui penseut, qui écrivent avec génie, qui réulissent dans les ouvrages de pour, cerivent à la bonne beure; le grand nombre est de ceux qui écrivent à la mas beure.

On dit en fait d'arts, heureux génie, & jamais maiheureux génie; la railon en est palpable, c'est que celui qui ne réutsit pas, manque de génie absolument.

Le génie est seulement plus ou moins beuveux; e clui de Virgile fur plus beureux dans l'épifole de Didon, que dans la fable de Lavinie; dans la défeription de la prise de Troie, que dans la guerre de Turnus; Homere est plus beuveux dans l'invention de la ceinture de Vénus, que dans celle des vents ensermés dans une outre.

On dit invention beurense ou malbenrense, mais c'elt au moral, c'elt en contidérant les maux qu'une invention produit: la malheurense invention de la poudre; l'heurense invention de la bousfole, de l'attrolabe, du compas de proportion, &c.

Louardinal Mazarin demandoit un général bouroux, beuveux; il entendoit ou devoit entendre un général babile; car lor fqu'on a eu des fuccès réitérés, babileté & boubeur font d'ordinaire synonymes.

Quand on dit beureus feélérat, on n'entend par ce mot que fes fuccès, fe-lix Sylla, beureux Sylla; un Alexandre VI. un duc de Borgia, ont beureufement pillé, trahi, empossone, tavagé, égorgé; il y a grande apparence qu'ils étoient très-malheureux quand mème ils n'auroient pas craint leurs femblables.

Il se pourroit qu'un scélérat mal élevé, un grand-ture, par exemple, à qui on auroit dit qu'il lui est permis de manquer de foi aux chrétiens, de faire serrer d'un cordon de soic le cou de ses vifirs quand dis font riches, de jetter dans le canal de la mer Noire les freres étamilés ou maffactes, & de rayager cent lieues de pays pour fa gloire; il le pourtout, das-le, à tonte force, que ces homme n'eut pas plus de remords que on mufit, & fact tres- bearence. Cett fur quoi le lecteur peut encore penfer beaucoup; tout es qu'on peut diris'ci, c'eft qu'i et à defiter que ce fultan fois le plus milleureux des hommes.

Ce qu'on a peut être écrit de mieux fu emoyen d'être heureux, est le livre de Séneque, de vita beara; mais ce livre n'a rendu heureux ni son auteur, ni ses lecteurs. Voyez d'ailleurs, si vous voulez, les articles BIEN & BIENHEUREUX.

Il y avoit autrefois des planetes heureufes, d'autres ma'heureufes; heureufement il n'y en a plus,

Des ames de boue, des fanatiques abfurdes, préviennent tous les jours les putifians, les ignorans, contre les philofophes; si malheureuseurent on les écoutoit, nous retomberions dans la barbarie dont les seuls philosophes nous ont tirés.

## HI

HIÉRARCHIE, f. f., Drois canon. Ce terine est composé de deux mots grecs isees, facré, & dext principanté, & il signise dans son acception naturelle, une cour facrée.

On désigne par ce mot les dirers or, dete de minifres employés dann l'églifie chrécienne, pour y remplir toutes les 
fonctions qu'expe la nature de ce corps 
& le but de fa formation. Le corps de 
ces divers ordres fe nomme f<sub>inter</sub>, i<sub>ntèx</sub>, 
foit à cause du rapport que le but de 
leur infiltution. & les moyens qu'ils 
employent pour l'atteindre, ont avec les 
chois facrets de la ruigion, avec celles 
chois facrets de la ruigion, avec celles

qui ont Dieu pour objet, pour source, & pour terme; foit à caule que l'établidement de ces divers ordres elt envifagé comme ayant eu Dieu lui - même pour auteur immédiat. Le corps de ces divers ordres fe nomme principanté ou gonvernement, agen, parce qu'il est dans l'église ce qu'est dans l'Etat civil le prince, ses ministres & ses employés dans les divers départemens de l'adminittration publique; qu'il a pour but dans l'églife, comme l'existence du prince & de ses ministres a pour but dans l'Etat , le maintien de l'ordre , l'exécution de tout ce qu'exige le bien du corps entier & de ses membres.

Il est au fujer de l'églife & de la bitrat-bie eccléilatique, des principes affez clairs dont on n'auroit jamais du s'écarter, & dont plusfeurs paroillent, ou n'avoir eu aucune idée, ou n'avoir pas fenti la force, & dont d'autres semblent avoir outré les conséquences & n'avoir pas

connu les limites.

L'églife est une société qui n'a d'existence qu'autant que l'on confidere les hommes rélativement au but qu'ils ont de plaire à Dieu; tout comme le corps des militaires ne forme une fociété qu'autant qu'on envifage les hommes comme se dévouant à combattre dans l'oceasion contre ceux qu'on regarde comme ennemis de l'Etat; de même que la république des lettres ne forme, par la réunion idéale de tous les favans, une fociété ou un corps, qu'autant qu'on envifage les hommes par rapport à leur application à cultiver les sciences. Il v a sentement ici quelques différences. 1°. Tout homme ne peut pas être militaire, ou marchand, ou homme de lettres; mais tout membre de l'humanité peut & doit chercher à plaire à Dieu, & par la même peut entrer en fociété, & ne former fous ce point de vue qu'un corps avec ceux qui, comme lui, one ce même desir relativement à Dieu. 2°. La qualité de membre de l'église est compatible avec toutes les relations politiques & civiles; ellome gene & ne croife aucune des confequences pratiques qui découlent des autres relations que l'on foutient , autli long-tems que ces relations par elles-mêmes n'ont rien de contraire aux vues fages du Createur. 3°. Au lieu que les autres relations qui font naître des sociétés & des corporations, ont pour effet ordinaire de donner naissance à des intérets exclusifs & à des obligations qui ne concernent que certains hommes, la qualité de membre de l'église ne sait naître aucun intéret, n'impose aucune obligation qui ne convienne à tous les membres de l'humanité. Tout comme la qualité d'homme favant, ou qui s'applique aux sciences, rend membre de la république des lettres , fans détruire , fans gêner aucune des autres relations civiles, politiques & domestiques que chaque homme peut soutenir; ainti l'église est une société qui peut renfermer dans son fein tous les fexes, tous les rangs atous les peuples, toutes les langues, quels que foient d'ailleurs les intérets des hommes. 4°. Au lieu que toutes les autres fociétés ont des loix, des usages nécessairement différens, qu'il n'existe aucun code qui convienne à toutes les nations, celui de l'église n'étant fondé que sur la seule qualité d'homme, peut convenir à tous les membres de l'humanité, en laissant fublister d'ailleurs toutes leurs autres obligations, tous leurs autres rapports particuliers & exclusifs, & toutes les conféquences légitimes qui en découlent : un seul code de loix & de réglemens suffit pour tous les hommes de tous les lieux, de tous les tems & de toutes les conditions, parce que la religion ligion n'étant que le système des relations que les hommes foutiennent avec Dieu, & des consequences ou obligations qui en découlent, les relations sont par-tout & toujours les mêmes pour tous les hommes : à cet égard l'église ressemble à la république des lettres, entant que cette derniere n'a pour but que de découvrir les vérités qui intéreisent les hommes, & de les présenter aux hommes de la maniere la plus propre à les en instruire & à les leur faire goûter & embraffer. Mais ces deux fortes de sociétés different, parce qu'en cinquieme lieu, il y a, ou au moins on suppose qu'il y a pour l'église un code d'origine célefte, un code fixe & déterminé, qui regle avec autorité ce que les membres de l'église doivent faire, sans laisser à leur fantaisse ou à leurs travers d'esprit à régler leurs obligations; au lieu que dans la république des lettres il n'y a rien de fixe, rien de déterminé par aucune autorité reconnue : chacun a le droit de travailler de son côté comme il le juge à propos; personne n'a une ob!igation personnelle de devenir membre de cette république littéraire, tous ne peuvent pas y entrer; tandis que pour être membre de l'église il suffit d'être homme, & cette qualité suffit pour obliger chaque individu à y entrer. L'église est donc le corps entier de l'humanité confideré dans ses relations avec Dieu . & envifagé par rapport aux obligations que ces relations imposent, abstraction faite de toute autre relation particuliere. Ou bien il faut nier l'existence de Dieu & fes relations avec nous, & les obligations qu'elles nous imposent, ou bien il faut reconnoitre la réalité de ce rapport commun qui fous cette face range tous les humains dans une même classe : classe dont tous les membres ont les mème objets à connoître. & les mêmes de-Tome VII.

voirs à pratiquer, tout comme les mêmes biens à espérer; sous ce point de vue, voilà l'église universelle.

Auffi long-tems que l'on suppose que chaque homme abandonné à lui même, & fans le fecours d'aucune instruction recue du dehors, trouve dans fa raifon & ses talens toutes les lumieres nécessaires pour favoir tout ce que la religion doit lui enseigner; on comprend bien qu'il est inutile, ou au moins qu'il n'est pas effentiellement nécessaire qu'il y ait des personnes préposées pour instruire les autres de ce qu'il faut favoir & faire pour répondre à ce qu'exigent de chaque homme les relations qu'il foutient avec Dieu; mais nous avons prouvé dans l'article Déiste la fausseté de cette prétention; l'homme a donc besoin d'inftructions, de directions, par conféquent d'instructeurs & de guides, qui par leurs leçons préviennent les erreurs de spéculation & de pratique, & le conduisent plus furement au vrai but de la religion. tout comme il lui en faut pour l'art militaire, pour la science des loix & du droit, &c. Or tout comme dans un Etat, dans une société politique isolée, faifant à part un corps indépendant, il y a des personnes chargées du soin de former ceux qui se vouent aux armes, d'instruire ceux qui veulent étudier le droit, la médecine; de même chaque fociété particuliere peut avoir, & il lui convient qu'elle ait des personnes chargées de donner à la multitude les connoissances requises de chaque membre de l'églife, c'est-à-dire, de chaque homme considéré en relation avec Dieu. Ou bien on regarde ces lumieres comme inutiles, ce qu'aucun homme sensé ne foutiendra, v. RELIGION; ou bien il faut convenir de l'utilité d'un établissement dettiné à répandre & à conferver les connoissances relatives à cet objet;

....

Ddd

394

delà la nécessité d'une classe de personnes employées dans chaque état politique à enseigner les vérités & les devoirs de la

religion. Non seulement il importe que la religion foit connue de tous les individus d'un Etat , mais encore il importe que les devoirs que cette religion impose foient observés. Si les hommes faisoient toujours d'eux - mêmes tout ce qui est une conféquence des leçons qu'ils ont reçues, il suffiroit que leur esprit fut éclairé, ils n'auroient besoin ni de directeurs, ni de conseillers, ni de correcteurs: mais rien n'étant moins conforme au vrai que cette supposition, il faut reconnoître la nécessité de l'établissement de personnes chargées d'etre les inspecteurs de la conduite des hommes relativement aux devoirs que leur impose la religion, soit envers Dieu, soit envers le prochain, foit envers euxmêmes; tout comme il y en a qui sont chargées de l'inspection sur la conduite exigée des hommes par les relations politiques, civiles, fociales & domestiques qu'ils foutiennent. Mais envain les enfeignemens font fournis, inutilement les confeils font donnés. & les directions administrées, si les directeurs ne sont pas revetus d'une autorité qui les mette en état de faire respecter leurs décisions d'une maniere affortie à la nature de la fociéré dont ils font les ministres, au bnt de son établissement, & à l'espece d'intéret que les hommes peuvent trouver à en etre membres.

Or nous avons vu que les relations qui font que les hommes font membres de l'églife, ne sont point celles qui en font des membres des fociétés politiques, civiles & domestiques, qu'elles en font indépendantes, qu'elles n'ont rien d'incompatible les unes avec les autres, ni rien qui les lie ensemble né-

cessairement; que naturellement la qualité de membre de l'églife, ou celle de n'en être pas membre, ne peut & ne doit porter nulle atteinte à l'état civil des hommes; que si la qualité de membre de l'églife peut avoir quelque influence sur l'état civil de ceux qui le font, ce ne peut être, pour quiconque connoît la religion, qu'en rendant chaque individu de l'humanité plus exact observateur de tous les devoirs qui découlent de fes autres relations convenables & utiles. L'autorité de ceux qui font les instructeurs & les directeurs dans l'église, ne peut donc pas être de nature à porter atteinte à l'état civil de personnes; les moyens qu'ils peuvent employer, ne peuvent être des moyens qui influent fur la vie, l'honneur civil, la liberté ou les avantages temporels des particuliers; mais uniquement ceux qui agissent sur l'esprit par la connoissance du vrai; fur la volonté par la connoiffance de la rectitude morale & de la volonté divine ; fur le cœur par la connoisfance des motifs religieux; fur le desir de l'estime par les marques d'approbation ou de défapprobation qu'on recoit des hommes en la feule qualité de membre de l'église, comme en refusant de reconnoitre pour membres de cette fociété ceux qui s'écartent de ce que cette relation exige. Tout comme la qualité de membre de l'églile, ou d'instructeur & de directeur de ceux qui en sont membres, ne détruit point les relations civiles, ne donne point de droit de dépouiller personne des avantages civils qui réfultent de ces relations; ces qualités ne dispensent non plus personne des obligations que leur imposent ces rapports civils; autrement, la qualité de membre de l'églife rompant les relations civiles, & dispensant des obligations qu'elle impose à ceux qui les sou-

tiennent, elle détruiroit tout ordre civil, puisque chaque homme est appellé à être membre de l'église; ou si ces exemptions ne regardoient que certains membres, chaque personne aspireroit au poste qui l'affranchiroit des obligations de citoyen, & la fociété civile renfermeroit dans son sein des sujets qui lui feroient inutiles ou muisibles, qui donneroient un mauvais exemple . & qui ne portant aucune des charges de l'Etat, n'auroient nul droit à sa protection ni aux avantages qu'on vouloit s'affurer par son établissement. C'est-là cependant une prétention qui a été formée très-sérieusement, soutenue avec tout le feu imaginable, & pendant longtems avec fuccès, & qu'encore aujourd'hui plufieurs gouvernemens regardent comme bien fondée. Cette prétention a fur-tout été formée en faveur de ceux qui ont été confidérés & reconnus comme les conducteurs & les chefs de l'église, v. Immunités, & qui pris collectivement, se représentent aux autres membres de l'églife comme formant le gouvernement ou le corps de ceux à qui appartient la principauté ou l'empire de cette société, qui n'est fondée que sur la communauté de nos relations avec la Divinité. Delà est venu le nom de hièrarchie qu'on leur donne & que quelques-uns s'arrogent.

À remonter aux plus anciens tems, il paroît que chaque pere de fimille étoit pour la petite fociété domeltique, le feul innitifre de la religion, l'influtdeur de fes enfians à cet égard, & leur directeur dans tout ce qu'ils avoient de devoirs à templir par rapport à Dieu. C'eft fort gratutement qu'on a prétendu que cet emploi étoit des le commencement dévolu à l'ainé, i fi cela a cu lleu dans des familles qui après la mort de leur pere me fe font point figarées, e'dq ue l'ainé a été reconnu le chef de la famille pour tout ce qui concernoit les rélations & les intérets temporels & domestiques; fon age, fon expérience lui donnoient fur ses freres une autorité naturelle à laquelle la fagesse exigeoit que l'on déférát; il n'étoit pas beloin d'institution politive pour que quand celui qui étoit ainsi le chef d'une famille, demandoit que tous les membres se réunissent à lui pour s'acquitter de quelque devoir religieux, tous se joignissent à lui, & rempliffent ce devoir felon que le chef le trouvoit convenable. Lorfque chaque frere, à la mort du pere, se séparoit pour former une famille particuliere dont il étoit le chef, il étoit en même tems l'instructeur, le directeur & le ministre de la religion pour toute sa famille; pourquoi auroit - on alors voulu faire de cette fonction l'objet d'un emploi distingué; la religion naturelle dans ces tems - là où la fuperstition ne l'avoit pas altérée, ni dans la fuite les religions dignes d'etre regardées comme révélées divinement, n'exigeojent pas que personne sut constamment en prieres & en actes de dévotion, elles ne demandoient de personne que ce qu'elles ont toujours exigé de tous les individus de l'humanité, qui outre leurs devoirs envers Dieu, ont encore à remplir les devoirs civils & domestiques de leur vocation; chaque homme pouvoit donc faire pour lui-même la charge de prêtre ou de ministre de la religion, entant qu'appellé à préfider au culte divin & a en regler les actes. Les plus anciens monumens que nous fournissent les poétes & les historiens rendent témoignage à ce que nous avançons ici; nous y voyons des chefs de familles & des princes ou chefs de peuples, offrir eux-mêmes des facrifices aux Dieux: Abraham, Haac & Jacob n'ont point de Ddd 2

pontife dans leur maifon, ils en font les fonctions comme ils font celles de chefs & de maitres. Il n'en fut pas toujours de même lorsque les familles réunies dans un même pays, en corps de nation, se sont soumises à un gouvernement régulier, & à une police déterminée par l'autorité des loix : les fonctions diverses exigées par la meilleure administration, se sont partagées entre divers particuliers; celui-ci a été chargé de la police intérieure, celui-là de juger les différends litigieux entre les citovens, cet autre de ce qui concerne la guerre, chaque homme se croyant obligé à remplir des devoirs envers la Divinité, a fenti le besoin de la connoître & d'être instruit de ses obligations envers elle. La nation en corps s'est regardée comme tenue à s'acquitter en cette qualité de quelques devoirs religieux qu'il falloit connoître, dont il n'étoit pas permis de négliger la pratique, & dont il étoit dangereux de s'acquitter mal. On a fenti par-làmème le besoin d'instruction & de direction à cet égard; on a choisi ceux des citoyens qu'on a supposé les mieux inftruits fur ces objets, & les plus propres par leur caractere à plaire à l'Etre qu'on vouloit se rendre favorable. Chez les uns l'élection des pontifes leur donnoit la charge d'instruire le peuple des vérités religieuses; personne n'étoit prêtre par la naissance, ce fut le cas des Romains & des Grecs; chez les autres on s'accoutuma à voir le fils instruit par fon pere . lui fuccéder dans fon emploi comme dans ses connoissances; & bientôt la prêtrife devint héréditaire, & on eut dans la nation des familles facerdotales; ce fut l'usage des Egyptiens qui peut-être en cela pécherent contre la bonne politique; chez les Juifs une famille unique fut dès le commencement

choifie exclusivement pour être vouée au fervice de la religion ; muis comme cette famille ne pouvoit possible e aucun fond, les confiquences de cet établis sement ne pouvoient pas être fundles; tous les reveuus des lévires étant fusée par les lois & consistant fuse par les lois & consistant pués dixmes & en prémices, leurs revenus étoient toujours proportionnés à ceux du rette du peuple.

On fent bien que dans toute nation où il y a cu un certain nombre de ministres de la religion, foit élus, foit héréditaires, il a été nécessaire de les affujettir eux-mêmes à certains reglemens; il a fallu établir entr'eux une certaine subordination, d'un côté pour maintenir dans l'exercice de leurs fonctions une uniformité dont l'absence auroit nui à l'efficace de leur ministere, en le faisant envisager comme dépendant uniquement du caprice & de la fantailie de ceux qui en étoient chargés: d'un autre côté, pour que la multitude des prêtres fonctionnants dans une nation, & parmi lesquels, puisqu'ils sont hommes, il n'est pas possible qu'il ne s'en trouve de vicieux & de déréglés, eût des furveillans & des cenfeurs qui les retinssent dans la regle, qui les reprissent quand ils y manquent, & qui exercassent fur eux une jurisdiction esticace, bornée uniquement à ce qui concerne leur ministere religieux, & affortie dans sa maniere & ses moyens à la nature de leurs charges, & au but de leur établissement, en les récompenfant de leur exactitude à remplir leurs devoirs, & de leur capacité dans leur ministere par des avancemens dans des postes plus honorables par l'importance des fonctions qu'ils exigent, en les punif. fant par des suspensions, des dégradations & des dépositions de leurs emplois. &c. Cette subordination est encore exigée par la multiplicité des fonctions auxquelles les ministres de la religion peuvent ètre appellés, par la nature de la religion & du culte, par la population d'un pays, par le caractere du peuple & par la forme de fin gouvernement

par la forme de fon gouvernement. Par rapport à cette multiplicité des fonctions auxquelles les ministres de la religion peuvent être appellés, il est à propos d'observer, que souvent il en est qui ne tiennent en rien à la religion, qui ne font point une dépendance naturelle de la qualité de prêtre, qui font très - étrangeres au facerdoce ; quelquefois cette multiplicité est due à l'ambition des pontifes qui ont voulu fe rendre néceffaires & s'ingérer dans les choses qui ne les concernent point, envisagés comme ministres de la religion, mais qui devoient être uniquement du reffort de la police & du gouvernement civil. Telles font les causes testamentaires & matrimoniales, qui ne tiennent pas plus à la religion que mille autres causes dont les tribunaux civils font les feuls juges : plus fouvent encore ces fonctions étrangeres ont été miles à la charge des clercs par une fuite de la crasse ignorance & de l'incapacité qui, pendant bien des siecles, ont été le partage des laïques, qui malgré les foins du clergé ont dédaigné la science & négligé les études qui la procurent. Pendant long - tems chez les chrétiens, les eccléfiaftiques ont été les feules perfonnes qui cultivassent les lettres, & qui fuffent capables de servir de juges dans les difficultés qui s'élevoient entre les citovens : il fallut donc que les ministres de la religion supp'éassent à ce que les laïques ne pouvoient pas faire, & encore aujourd'hui, à cause que les prêtres sont plus sedentaires ; plus réguliers dans leurs opérations, & réputés plus religieux observateurs de leurs

engagemens publics, on les charge de bien des choses qui ne tienment point directement à leur qualité de ministres de la religion : n'est-ce pas par cette raison qu'on exige d'eux qu'ils tiennent des régistres de toute espece, qu'ils ayent inspection sur les comptes que rendent les administrateurs des biens publics de plusieurs communautés, & de ceux des pauvres, &c. Chargés de tant de détails, foit pour de bonnes, foit pour de mauvaifes raifons, il est impossible qu'un même homme vaque à tout, fur - tout dans des pays fort peuplés; il a donc fallu 11011 - feulement établir un grand nombre de ministres de la religion; mais encore en faire différentes classes, chargées de fonctions diverfes; & qu'entre ces classes, pour y maintenir l'ordre, on y déterminat une subordination proportionnée à ce que chacun étoit appellé à faire.

Il y a eu chez les anciens peuples polices une biérarchie réelle, mais qui v paroiffoit fous des formes qui varioient d'un peuple à l'autre par les raisons morales, politiques & religieuses, que nous avons indiquées. Chez les Grecs, chaque divinité avoit un corps de prêtres divifés par classes, à cause de la diversité des fonctions qu'exigeoit le culte de ces dieux ; à la tête de chacun de ces corps il y avoit un chef ou grand pretre dont le rang étoit distingué, & l'autorité confidérable; celui de Cérès étoit nommé biérophante, c'est-à-dire, explicateur des choses sacrées. Il devoit instruire des mysteres ceux qui vouloient se faire initier, c'étoit lui qui régloit ce à quoi étoit tenu quiconque vouloit se déclarer dévoué à Cérès. Il en étoit vraifemblablement de meme de chaque sutre divinité. Il ne paroît pas que chez ce peuple, tous les ministres de la religion formaffent enfemble, à quelque

dieu qu'ils fuffent confacrés, un corps à part dans l'Etat, une fociété unique fous un feul chef.

Il n'en étoit pas de même chez les Egyptiens. Les prêtres chez ce peuple étoient tels par la naissance, & formoient une société séparée qui avoit ses privileges particuliers, ses loix, ses intérets. un grand crédit fur l'eforit de tout le reste de la nation. Les sacrificateurs formoient un ordre dans l'Etat comme les militaires; cet ordre étoit respecté plus qu'aucun autre, c'étoit lui qui avoit en quelque sorte le dépôt de la science, & qui fournissoit les maîtres qui enseignoient aux laïques les sciences & les mœurs. Lorsque sous le ministere de Joseph, tout le peuple pour avoir du pain, fut contraint de vendre ses terres au roi, qui ne les lui rendit que sous la condition d'en naver le cinquieme des revenus, les facrificateurs garderent leurs terres. & furent exempts de payer cette taxe. C'étoit d'entre les facrificateurs que l'on élisoit un nouveau roi quand la famille royale venoit à s'éteindre. Ce fut vraisemblablement là le premier peuple chez lequel il y eut une vraie hiérarchie, parce que ce fut le premier peuple qui fut complettement policé.

Chez les Romains il y eut d'affez bonne heure un college de pontifes, qui avoient beaucoup d'autorité, & une grande influence sur les réfolutions publiques & particulieres; mais chez ce peuple fage & politique, les pretres étoient électifs, & leur emploi n'étoit point excluif des autres charges publiques; au contraire, les fouverains pontifes étoient ordinairement les premieres personnes de l'Etat, les consuls, les censeurs, les empereurs même étoient fouverains pontifes. L'ordre facerdotal ne formoit point ainsi un corps à-part, qui eût des intérêts à-part, & qui, fe-

paré des autres ordres civils, fut dans le cas d'avoir des intérets à-part, qui choquaffent les intérets des autres ordres. Cependant ce corps des ministres de la religion étoit divifé en classes différentes & subordonnées selon la nature de leurs fonctions; mais toutes relevoient des souverains pontises, & parlà même du gouvernement politique.

S'il est un reproche à faire aux Romains à l'égard de leurs pretres, c'est qu'il ne paroit pas qu'ils fussent chargés chez eux du foin particulier d'enseigner le neuple; il semble au contraire qu'au lieu de l'instruire, ils se bornoient à nourrir groffierement fa fuperstition . & qu'à cet égard le gouvernement s'en fervoit pour régir le peuple, autant que de l'autorité des loix civiles: au lieu que chez les Egyptiens & les Grecs, les ministres de la religion devoient être les précepteurs de la nation, ils l'étoient au moins de ceux qui se faisoient initier aux mylteres facrés.

Chez les Iuifs il v eut une hiérarchie. établie en même tems que cette nation prit la confiftance d'un peuple policé. & par la même loi qui fixa la forme de fon administration publique. Une famille seule à l'exclusion de toute autre . fut appellée au facerdoce ; le grand nombre de cérémonies qu'exigeoit fon culte, demandoit un nombre considérable de ministres : la multiplicité des fonctions exigeoit des classes différentes d'officians; l'obligation expresse imposée aux facrificateurs d'instruire le peuple, demandoit que plusieurs s'occupatient de ce devoir, & s'y confacratient tout entiers; auffi étoit-ce la destination de toute la tribu de Levi. Un tel établissement ne pouvoit subtister fans subordination ; aussi le corps des pretres avoit à sa tète le souverain sacrificateur, accompagné des facrificateurs principaux ou

anciens qui lui fervoient de confeil; fous eux étoient des facrificateurs ordinaires. & fous ceux-ci étoient des lévites qui fervoient aux fonctions les moins relevées. Tous ensemble formoient le corps des ministres de la religion, qui dépendoient du gouvernement civil pour tout ce qui concernoit leur état temporel, mais qui pour ce qui concernoit la religion ne relevoient que d'enxmêmes & de Dieu; non pas cependant que la religion fut abandonnée à leur caprice; ses enseignemens, ses préceptes, les cérémonies & toutes leurs circonftances, les privileges de ses ministres, tout des le commencement, avoit été fixé & déterminé de la maniere la plus précise par le code mosaïque.

Chez les Egyptiens, l'ordre facerdotal étoit le premier ordre du royaume, il étoit le plus éclairé, le plus confulté dans toutes les affaires épineuses, le plus privilégié, le plus respecté, & cela étoit naturel ; il tenoit au roi qui étoit pris de leur corps, il avoit les mêmes intérets que lui, il ne formoit pas une elasse d'hommes que par une mauvaise politique, on exclut des affaires, on contraint de se regarder comme isolé, & d'avoir des intérets particuliers , à tous égards féparés de ceux des autres citovens, & ministres des dieux, on les confidéroit comme chargés de fonctions les plus augustes ; en même tems qu'inftructeurs de la nation, on les regardoit comme des citovens effentiellement utiles. Chez les Juifs, qui avoient commencé par vivre fous un gouvernement dont Dieu lui-même étoit reputé le chef. les ministres de la religion devoient être cenfés les ministres du Souverain, & par là même tenir le premier rang. Mais cet ordre par la nature de son institution, & par les ressources qui lui étoient affignées pour son entretien, ne pou-

voit iamais devenir trop puissant par ses richesses. Lorsque le gouvernement de cette nation devint monarchique, toujours les pretres furent dépendans des rois & du gouvernement politique ; nous ne voyons dans aucun trait de l'histoire de ce peuple que la tribu de Levi se soit arrogé aucun pouvoir, & ait opposé aucune résistance à l'exercice de l'autorité politique ou civile, à la faveur de son caractere sacré, & se soit à cet égard distinguée des autres tribus; il ne paroit pas même que fous les rois Afmonéens, qui étoient en même tems rois & facrificateurs, les pretres aient eu de plus grands privileges qu'auparavant. On ne les vit abuser du pouvoir que quand la nation subjuguée par les étrangers, vit ses maîtres disposés à vendre les charges, & à mettre à l'encan le fouverain pontificat.

Lorsque la religion chrétienne s'établit, fon fondateur ne pensa qu'à reformer les idées religieuses & morales des hommes, fans toucher en rien à l'état civil & politique de qui que ce foit, Envilagé comme envoyé célefte, & revêtu d'un pouvoir furnaturel, uniquement destiné & proportionné aux seules vues religieuses qui l'animoient, il choifit douze apôtres & foixante & dix disciples, non pour en former un corps de gouvernement ecclésiastique, mais pour les employer à aller par toute la terre répandre parmi les hommes la lumiere falutaire de ses leçons. Ces apotres & ces disciples, sans chercher contre l'intention de leur maître, à former fur la terre un empire avantageux pour leur vanité & leur avarice, durent pourtant prévenir le désordre en établissant par-tout où ils avoient fait des disciples, des personnes chargées du soin de conferver, d'étendre & de perfectionner la connoissance de l'Evangile. Tout ce qui, le college des contes de Suahe à la diete de l'empire & à celles du cercle. Son contingent étoit d'un cavalier & de deux fantaffins, ou de 20 fl. La matricule ufuelle la plus récente cottifa le comté de Hobenonhs avec la feigneurie de Soulz-Brandia à 60 rixdallers 21 fl. de l'experience de la contre de Hobenonhs avec la feigneurie de Soulz-Brandia à 60 rixdallers 21 fl. de l'experience de la chambre impériale unais ce dernier article, qui de Schellenberg, vendues aux contes de Lichtenflein, n'entra plus dans cette taxe. (D.G.)

HOHEN-GEROLDSECK, comté de, Droit public. Ce comté est situé dans l'Ortenau, entre le Brifgau, la feigneurie de Hausen, appartenante à la maifon de Fürstenberg, les villes impériales de Zeil fur le Hammersbach & de Gengenbach, la seigneurie de Mahlberg, appartenant au marggrave de Bade, la feigneurie de Lahr, à la maifon de Naffau Saarbrück, le bailliage d'Ettenheim, de l'évêché de Strasbourg, & le marquisat de Hochberg. Son étendue est d'environ trois lieucs en tout sens. Il est composé partie de terres mouvantes de l'empire & de l'Autriche, partie de biens allodiaux. L'ancienne famille des seigneurs de Geroldseck, dont l'auteur, fuivant la généalogie de Kremer, étoit Bourcard de la maison d'Alface, s'éteignit en 1634 dans la personne de Jacques, feigneur de Geroldfeck, dont la fille unique, nommée Anne-Marie, époufa en premieres nôces le comte Fréderic de Solms, & après fon décès le marggrave Fréderic de Bade-Dourlac. Les barons de Kronberg avant obtenu des 1620 l'expectative des fiefs de l'empire & de l'Autriche, ils furent mis en 1653 en possession de tout le comté de Hohen-Geroldseck, non-obstant les protestations de la comtesse Anne - Marie & de la maifon de Bade-Tom VII.

Dourlac, qui en fut expulsée sans pouvoir jamais v rentrer. Craton-Adolphe. comte de Kronberg, étant mort fans postérité en 1692, le marggrave de Bade-Dourlac occupa les terres de Hohen-Geroldseck de l'agrément de l'empereur Léopold, ce qui n'empêcha pas qu'il n'en fût de nouveau dépouillé & l'investiture de ce comté donnée à Charles-Gaspard de la Leyen, qui en 1711 fut élevé avec fes descendans au rang des comtes d'empire. & obtint la même année voix & l'éance aux dietes de l'empire & du cercle parmi les comtes de Suabe. Le titulaire se qualifie de comte immédiat de la Leyen & d'Hohen - Geroldseck , baron d'Adendorf, seigneur de Bliescastel, de Burrweiler, de Münchweiler, d'Otterbach , Niewern , Saffig , Abrenfels , Bougard , Simpelfeld , Egc. Ses armes font un champ d'azur au pal d'argent. Son contingent est de 16 fl. par mois romain, & de 8 rixdallers 91 kr. par quartier pour l'entretien de la chambre impériale. (D.G.)

HOHENLOHE, principauté de, Droit public. Cette principauté avoifine à la grande maîtrife de Mergentheim, à l'éveché de Wurtzbourg, au territoire des princes de Hatzfeld, à la principauté d'Onolzbach, au territoire des villes impériales de Rothenbourg & de Schwabisch - Hall, au duché de W'urtemberg, & à une partie des électorats de Mayence & du Rhin. Suivant la carte de Chapuzet, elle a dans fa plus grande étendue du levant au couchant environ cinq milles & trois quarts, & à - peu - près six milles du feptentrion au midi. Cette principauté étoit beaucoup étendue autrefois, car elle comprenoit près du tiers de toute la Franconie. Elle tire son nom du château de Hohenloch, ( Holloch, Honloch, Hollo, &c. ) qui étoit fitué à peu de distance de la ville d'Uffenheim, appartenante à Brandebourg-Onoltzbach.

La réformation, qui commença à s'y introduire en 1540, fut reçue partout en 1556; de maniere que depuis cette époque tous les habitans profesferent la religion luthérienne. Mais le comte Louis - Gustave de Hohenlohe-Schillingsfürst ayant passe à la religion eatholique en 1667, & ayant été bientôt suivi par son frere Christian de Hobentobe-Bartenstein, il s'éleva beaucoup de plaintes de la part de leurs fujets protestans. L'administration eceléfiaftique est arrangée de la maniere fuivante. Il y a d'abord trois églifes communes à toutes les branches de la maison de Hobenlobe, savoir celle d'Ehringen & les paroisses d'Ettelfingen & de Schupf. Il v a outre cela dans la principauté 59 paroisses, dont 37 appartiennent à la ligne de Neuenstein, & 22 à celle de Waldenbourg. Il fut établi en 1579 à Œhringen un confiftoire général, pour connoître des causes les plus importantes en matiere eccléfiaftique & matrimoniale dans toute la principauté; on fit auffi une ordonnance confiftoriale commune; mais cet arrangement s'étant trouvé sujet à beaucoup d'inconvéniens. toutes les affaires, qui appartenoient au consistoire commun, furent ensuite portées à l'administration protestante d'Œhringen, ou au consistoire particulier & à l'inspection de la seigneurie, que ces mêmes affaires concernoient; cependant elles ont toujours été décidées conformément à l'ordonnance, dont il a déja été fait mention, ou bien, lorsqu'elles étoient rélatives à tout le pays, elles ont été examinées par les confiftoires & inspections particulieres, en conféquence de la volonté du

fouverain, & décidées conformément à l'avis du Senium evangelicum.

Conrad le Sage, duc de Franconie & de Lorraine, avoit un fils nommé Otton, dont le troisieme fils Cuno ou Conrad, fonda la branche cadette des ducs de Franconie, & dont la part au duché de Franconie consistoit principalement dans le pays fitué entre le Mein & la Tauber, & nommément dans la contrée où sont situés les châteaux de Hohenloch , Brauneck , Speckfeld & Bernheim. Le troisieme fils de Conrad, savoir Hermann, comte de la Franconie orientale, qui a vécu vers lafin du Xº fiecle & au commencement du XI°. avoit pour sa part au duché de Franconie les contrées situées sur la Tauber, la Jaxt & le Kocher : ce sont précifément les terres qui composent le comté moderne de Hobenlobe. Ce qui prouve la grande considération dont jouiffoit ce Hermann, c'est qu'il avoit époufé en secondes nôces la mere de l'empereur Conrad le Salique. Ce même Hermann est regardé comme la souche commune de Hohenlobe . & on lui donne pour auteur Everard , duc de Franconie, frere de l'empereur Conrad I. Quoiqu'il en puisse être à cet égard. fon fils ainé, Sigefroi, fonda à Weickersheim l'ancienne tige des comtes de Hohenlohe; & fon fecond fils Everard, qui habitoit le château de Hohenloch, fonda la tige actuellement existante. Les fils de ce dernier, Ulric & Godefroi, qui appartiennent au XIIº siecle, prirent les premiers les noms du château de Hohenloch. Ulric faifoit fa demeure à Uffenheim, & est, selon toutes les apparences, l'auteur des dynastes d'Uffenheim & de Speckfeld, dont on trouve des traces jusqu'au XIIIe siecle. Le comte Godefroi a été le premier bourggrave de Nuremberg dont on ait connoissance. Son petit-fils, Fréderic l'ainé, eut deux fils, Godefroi & Conrad, qui partagerent le pays de Hohenlohe: le cadet fixa fa demeure au château de Brauneck, & fonda une brauche particuliere; l'ainć continua de demeurer à Hohenloch. Le fils ainé de celui-ci, Albert, donna origine à la branche de Speckfeld, qui s'éteignit en 1412. Le fccond fils, Crato ou Craft I. continua la maifon, qui fleurit encore aujourd'hui; & George, qui mourut en 1551, est la souche commune des comtes modernes; car fon fils du premier lit, Louis-Casimir, fonda la branche de Neuenstein, & fon fils du second lit, Everard, fonda celle de Waldenbourg.

La ligne de Neuenstein s'est partagée de la maniere suivante. Le fondateur de cette ligne eut deux petits fils, favoir Craft & Philippe-Erneste; le premier fit sa demeure à Neuenstein, & les fils du fecond, Charles-Louis & Jean - Fréderic, l'un à Weickersheim & l'autre à Œhringen. Après la mort du premier, arrivée en 1756, ses terres retomberent à celui-ci. Le comte Philippe-Erneste commença la ligne de Langenbourg, laquelle, fous fes petitsfils, se partagea de maniere, que le comte Albert-Wolfgang continua la ligne de Langenbourg, tandis que le comte Christian-Craft fonda celle d'Inguelfingue, & Fréderic-Everard celle de Kirchberg: toutes ces lignes fubfiftent encore aujourd'hui. L'empcreur leur avoit offert la dignité princiere en 1744, mais ils refuserent alors: elle leur fut de nouveau accordée en 1764, & leur pays érigé en principauté.

La branche principale de Waldenbourg s'est partagée de la maniere suivante. Le comte George-Fréderic, cadet des petits-fils d'Everard, fonda la

ligne de Schillingsfürst. Son petit-fils, Philippe-Charles, fils du comte Christian, commença la ligne de Bartenstein, laquelle demeura en partie à Bartenstein & en partie à Pfedelbach : mais cette derniere ligne s'étant éteinte en 1764, ses possessions passerent à celle de Bartenstein. Le second fils de George-Fréderic, favoir Louis-Guftave, continua la ligne de Schillingsfürst. Toute ectte ligne fut élevée à la dignité princiere. en 1744, & l'empereur François I. érigea en 1760 en principauté immédiate le comté de Waldenbourg, les terres patrimoniales & les seigneuries immédiates poffedées par ces trois lignes.

Le titre des princes de la ligne de Waldenbourg est : princes de Hohenlobe, comtes de Waldenbourg, seigneurs de Langenbourg, &c. Les princes de la ligne de Neuenstein, qui est l'ainée, s'appellent: princes de Hohenlohe, comtes de Gleichen, seigneurs de Langenbourg & Cranichfeld, &c. Les armes des premiers sont un écu écartelé en croix, au premier & quatrieme d'argent aux deux léopards courans de fable, pour Hohenlohe; au fecond & troifieme coupé, au champ de fable & léopardé en chef, & au-deffous d'or aux huit carreaux de fable, pour Langenbourg. Les armes de la ligne de Neuenstein sont également un écu écartelé en croix, au premier & quatrieme d'argent aux deux léopards de fable placés un à un; au second & troisieme. comme la branche de Waldenbourg. & fur le tout d'azur au lion couronné d'or.

Les princes de Hobenlobe ont séance à la diete de l'empire sur le banc des comtes de Franconie, où ils ont la préscance & six suffrages; mais ils n'en ont que deux aux assemblées cir-

Fff 2

culaires. Leur taxe matriculaire étoit autrefois de 256 fl. mais elle a été réduite à 144, auxquels la branche de Waldenbourg contribue 16 fl. & celle de Neuenstein 88 fl. La premiere paye pour l'entretien de la chambre impériale 67 rixdallers 71 kr. & la seconde 89 rixdallers 29 kr.

Le droit de primogéniture n'a encore été introduit que dans la branche de Langenbourg, où elle existe depuis 1718, & a été confirmée par l'empereur. L'ainé, (senior) de chaque ligne principale est administrateur des droits appartenans à la supériorité féodale; chaque branche regnante a une chancellerie & des officiers particuliers. (D.G.)

HOHENZOLLERN, Etats des princes de . Droit public. Le comté princier de Hohenzollern est borné principalement par le duché de Wirtemberg, par le bas-comté de Hohenberg, par la seigneurie de Haigerloch & par celle de Trochtelfingen, qui fait partie des terres de Fürstenberg. Le comté de Sigmaringen touche à l'ouest au haut-comté de Hohenberg, à l'est à quelques villes & diffricts de la maifon d'Autriche. & pour le reste aux territoires de Fürstenberg, de Wirtemberg & de Truchfess. La seigneurie de Haigerloch est enclavée dans le comté de Hohenzollern . dans le duché de Wirtemberg & dans le comté de Hohenberg, appartenant à l'Autriche.

L'origine de la maison de Hohenzollern se perd dans la plus haute antiquité. L'ancienne tige de ces comtes se divisa vers la fin du XIIe siecle en deux branches, lorsque le bourggraviat de Nuremberg fut donné au comte Conrad, qui en fut probablement le premier titulaire. C'est cette branche des bourggraves, qui parvint dans la fuite à l'électorat de Brandebourg &

à la couronne de Pruffe. L'autre branche de Hohenzollern, en conservant le nom, a confervé aussi les terres qui y font affectées. Le comte Charles, mort en 1576, auteur de toute la maison de Hoheuzolleru actuellement existante, a établi à Sigmaringen le 24 Janvier 1575 le pacte de succession, qui s'observe dans cette famille. Son fils Eitel - Fréderic III. fonda la ligne de Hohenzollern-Hechingen, & fon second fils Charles II. celle de Hohenzollern - Sigmaringen, qui se sont conservées jusqu'à nos jours. En 1627, Jean-George, de la branche de Hechingen, fut élevé par l'empereur au rang des princes du S. empire, pour lui & l'ainé de ses descendans; & son fils Eitel-Fréderic fut introduit au mois de Juin 1653 dans le conseil des princes. En 1692 le prince Fréderic-Guillaume obtint de l'empereur Léopold, que la dignité princiere seroit étendue sur tous les cadets de sa maison. Elle s'éteignit en 1750: & le gouvernement paffa au prince Jofeph - Guillaume - François, neveu du précédent, du chef de fon pere Herman - Fréderic. La branche de Sigmaringen provient, comme nous l'avons observé, du comte Charles II. mort en 1606, & dont le fils, appellé Jean, obtint à son tour, en 1623, la dignité de prince de l'empire. Le prince Ménard I. fils du précédent, laissa deux enfans remarquables, en ce que Maximilien, le premier d'entr'eux, continua la branche princiere, & que Francois-Antoine, son cadet, fut auteur de la ligne collatérale des comtes de Hohen-20llern-Haigerloch.

Les princes Eitel-Fréderic de la branche de Héchingen & Ménard I. de celle de Sigmaringen, ont érigé entr'eux une convention confirmée de l'empereur, portant que la dignité princiere ine froit affetée qu'aux feigneurs ainés regnans de leur branche respective, tandis que les autres enfans n'auroient que le titre de comtes. En conféquence de cet arrangement les collatéraux du prince regnant de Hohenzollem-Hechingen n'ont porté jusqu'à ce jour que le titre de comtes, malgré le dipôme obtenu de l'empereur en 1692 par le prince Fréderic Guillaume, lequel étendoit la dignité princiere fur tous les cadets de cette maifot

Les princes de Hohenzollern font chambellans héréditaires du S. empire, dignité qui, suivant la disposition faite par le comte Charles en 1575, est toujours remplie par l'ainé de la famille, qui en reçoit l'investiture de l'électeur de Brandebourg, mais qui peut céder son droit à un autre de sa maison. En vertu de la convention & du pacte de la fuccession, que ces princes conclurent à Nuremberg en 1692 & 1695 avec la maifon électorale de Brandebourg, ils prennent le titre de bourggraves de Nuremberg, & celle de Brandebourg au contraire celui de Hohenzollern. Le comté princier de Hohenzollern avec tous ses droits régaliens, jurifdictions & appartenances est un bien allodial, exempt de toute mouvance. Les princes de Hohenzollern prétendent la même chose pour le comté de Sigmaringen contre la maison d'Autriche, qui en répéte le domaine direct, & de laquelle le comté de Voringen & le feigneurie de Haigerloch relevent en effet. Les princes ne sont investis de l'empereur & de l'empire, que pour le droit de glaive & pour un cens affecté à la prévôté de Reutlingen. L'une & l'autre des deux branches professe la religion catholique.

Le titre des princes regnans des deux branches est: princes de Hohenzollern, bourgraves de Niremberg, contes de Signariques de Faringen, figueurs de Haigerioch & Wehrften, & C. Ils portent pour Zollern écarlet d'argent & de fable; d'azur à un cerf courant fur une colline de linople pour Signaringen: & fur le tout de gueules à deux teptres d'or paffée en fautoir, pour la dignité de chambellan héréditaire de l'empire.

Les princes de Hohenzollern n'ont au confeil des princes de l'empire qu'une feule voix, que le prince regnant de Hohenzollern - Hechingen donne entre ceux d'Aremberg & de Lobkowitz. Il n'en est pas de même aux dietes du cercle de Suabe, où chacun des deux princes regnans a fon fuffrage particulier. La matricule de l'empire taxe les terres de Hechingen & de Haigerloch à fix cavaliers & 20 fantaffine, évalués à 152 fl. dont 95 fl. pour Hechingen & 57 fl. pour Haigerloch. Voringen & Sigmaringen devroient payer 138 fl. mais ce payement n'a pas lieu, parce que Væringen est sous la mouvance de l'Autriche, & que la maison archiducale forme la même prétention fur Sigmaringen. La cotte pour l'entretien de la chambre impériale est de 43 rixd. 254 kr. pour chacune des trois branches de Hechingen, de Haigerloch & de Sigmaringen. La matricule ufuelle porte encore des articles particuliers pour les terres de Werdenberg & de Tengennellenbourg; mais cette taxe n'est pas en usage.

Chacun des princes regnans a une régence & une chambre des finances. Les revenus de chacun des deux princes sont estimés une trentaine de mille florins par an. (D.G.)

HOIRIE, SUCCESSION, f. f., Jurifp. Ce terme hoirie s'entend principalement de la fuccession en ligne di414

HOIRS, fubit. m. pl., Jurisprud. Ce font les héritages des descendans en ligne directe. Hoirs, ainsi que le terme hoirie, vient du latin heres, qui fignifie béritier. On comprend aussi fouvent fous le mot hoirs les héritiers. foit en ligne directe, foit en ligne collatérale, & même les héritiers teftamentaires. C'est pourquoi lorsqu'on ftipule quelque chose pour soi, ses hoirs & ayans cause, cette stipulation a lieu en faveur de toutes fortes d'héritiers.

Hoirs procréés de sa chair. Ces mots défignent les enfans, fans qu'il foit néceffaire qu'ils foient héritiers.

HOLLANDE, comté de, Droit tubl. ancien Etat des Pays - Bas , fitué à l'orient & au midi de la mer du Nord, à l'occident du Zuider - fée , de la province de Gueldres & de celle d'Utrecht, & au septentrion du Brabant & des isles de Zéelande.

C'est par son rang la seconde des Provinces-Unies : & par fon étendue, fa population & fes richesfes, c'est la premierc. L'on donne à sa surface au-delà de 400000 arpens quarrés; l'on y compte au - delà d'un million d'habitans ; & l'on v leve plus de la moitié des taxcs que la république s'impose à ellemème.

Une supériorité d'avantages physiques, hormis quant à son étendue, n'établit pourtant pas dans cette province les diffinctions marquées dont elle jouit. Elle partage du moins avec les fix autres les inconvéniens d'un climat froid & humide, & les dangers d'un terrein fouvent menacé d'inondations.

L'on ne fauroit apprécier avec exac-

titude les richesses de la province de Hollande; c'est le pays du monde le plus commerçant. Mais on peut s'en faire une idée par le produit de quelques-uncs de ses taxes annuelles, & si l'on veut, par la somme de ses dettes à deux époques du siecle passe. L'an 1672 elle devoit 65 millions de florins. & a la paix de Rifwick 60 millions. Quant à ses impôts ordinaires, l'on croit favoir, que celui du quarantieme denier fur l'achat des biens fonds & des navires d'une certaine charge, monte, année commune, à 700000 florins : que le vingtieme sur les héritages en lignes directe & collatérale en produit . autant; & que le papier timbré rapporte 400000 florins. Il est connu d'ailleurs, qu'en vertu de l'arrangement pris entre les provinces l'an 1612 pour la réparation des taxes de l'Etat, la Hollande donne par chaque cent florins qu'on leve 57 florins, 14 fols, 8 deniers.

Membre de l'Union d'Utrecht dès l'an 1579, après avoir eu pendant 4 à 500 ans fcs propres comtes, dont l'un fut empereur d'Allemagne au XIII' fiecle, & après s'être laffée, comme la Gueldres, la Zéelande, &c. de la domination espagnole, cette province affiste à l'assemblée des Etats-Généraux par députés, & jouit de sa constitution particuliere, fuivant le système commun à tous les Etats qui composent la république. Sa propre régence est entre les mains du college appellé les Etats de Hollande & de Westfrise, siegeant à la Haye des l'an 1581, s'y convoquant quatre fois l'an , & consistant dans un nombre indéterminé de députés, pris dans le corps des nobles, & dans celui des dix - huit villes qui suivent, Dordrecht, Harlem, Delft, Leyden, Amfterdam, Gouda, Rotterdam, Gorimchem, Schiedam, Schoonhoven, Briel,

Alkmaar, Hoorn, Eukhuizen, Edam, Monnikendam, Medenblicke & Rermerende. De ces dix-huit villes, les onze premieres font partie de la Hollande méridionale ou Hollande proprement ditc , & les sept dernieres de la Nord-Hollande ou Westfrise. Le conseiller pensionnaire, personnage de grande considération, & député perpétuel de la province sux Etats - Généraux, affifte à l'affemblée des Etats de Hollande & de Westfrise, & v propose les matieres, sans que fon suffrage y soit compté. Les députés des nobles y opinent les premiers, mais quel que foit leur nombre ils n'ont qu'une voix à donner: ceux des villes opinent dans l'ordre indiqué ci-deffus. fans avoir nou plus qu'une voix par ville à donner; & quoique tous ensemble ils ne soient que les représentans de la souveraineté, qui est censée résider dans les corps qui les ont constitués, on ne laisse pas que de les titrer de nobles . grands & puissans seigneurs, ajoûtant la qualification de grands à celles de nobles & de puissans, qui leur font communes avec les Etats des autres provinces.

Le second college supérieur de la province de Hollande, est celui des conseillers députés pour l'administration des affaires de la guerre & des finances : il se partage en deux départemens, dont L'un tient ses séances à la Have pour la Hollande méridionale, & l'autre à Hoorn pour la Nord-Holiande. Chaque année dans le mois de Novembre, ces deux départemens se réunissent & prennent leurs délibérations de concert. Ils ont la faculté de faire affembler les Etats de la province dans les cas urgens. Le nombre de ces confeillers députés est de dix pour le premier département, & de fept pour le fecond. Quant au nombre des députés de Hollande & Westfrise aux

Etats-Généraux, il n'est pas fixe, mais rarement va-t-il au-delà de douze.

Par des raifons de convenance, que leur position respective, & leur commerce continuel rendent affez sensibles, les provinces de Hollande & de Zéelande. entretiennent en commun à la Haye deux tribunaux de justice, dont l'un est supérieur à l'autre, & dont les membres se tirent inégalement des deux provinces. Le premier appellé le grand confeil de Hollande es de Zeelande, constamment présidé par un Hollandois, est composé de 9 affesseurs, dont 6 sont Hollandois & 3 Zeelandois. Il juge de toutes les causes en dernier ressort. Le second s'appelle la cour de la Hollande. ou la cour provinciale de justice. Onze affeffeurs le composent, savoir huit Hollandois, & trois Zeelandois, & la préfidence en alterne entre les deux provinces. Il juge en premier reffort des affaires féodales, & des procès de la nobleffe, & l'on y porte par appel les fentences des tribunaux des villes & desbailliages. Le nombre des bailliages de la Hollande est considérable, & comprenant indifféremment des villes . des bours, des villages & des seigneuries, il est beaucoup plus grand dans la Hollmide méridionale, que dans la Nord-Hollande. L'on doit niouter encore à la description de cette province, que dans son enceinte se trouvent renfermées certaines terres, qui n'en dépendent que pour l'eccléfiastique, le civil en ressortissant, soit de la maison d'Orange, foit de quelqu'autre. Tels font le comté de Leerdam, les seigneuries de Hagestein & d'Ysselstein , le pays d'Altena, le Lange - Straat, &c.

Quoique l'on tolere avec raison & bonté toutes les religions dans la province de Hollande, que les catholiques y tiennent 250 églises, sous 235 prêtres.

qu'il v ait 19 paroiffes luthériennes avec 27 prédicateurs, 30 paroiffes de remontrans avec 48 ministres . & 76 communautés d'anabaptistes, avec 163 docteurs, que les collégiens, les quakers & les freres moraves y célebrent leur culte chacun à sa maniere; & que les Juifs n'y foient point empèchés d'aller à la synagogue, cependant la religion dominante de l'Etat est la reformée. Elle y est aux soins de ssi pasteurs, qui formant un synode dans la Nord-Hollande, & un autre dans la Hollande méridionale, s'affemblent par députés de classes toutes les années, au mois de Juillet, tantôt dans une ville de classe, & tantôt dans l'autre; il y a onze de ces classes dans la Hollande méridionale . & fix dans la feptentrionale. Chaque classe envoye à son synode trois pasteurs & un ancien : & les affemblées de chaque synode doivent durer onze jours. Les Anglicans ont une églife épifcopale dans Amsterdam; & les Presbyteriens anglois ont les leurs dans Amsterdam, Rotterdam . Dordrecht . Levden & la Haye.

L'on renvoye à l'article UNION D'UTRECHT, les détails rélatifs à l'origine du comté de Hollande, qui n'a jamais été separé de celui de Zeelande & de plusieurs autres seigneuries ; & rélatifs à l'histoire ancienne de co pays, laquelle fe trouvant également mèlée avec celle des autres provinces de la république, ne paroît pas avoir à soi rien de particulier. Avant que de passer à son histoire politique, nous observerons encore ici, que le nom de Hollande, qui veut dire pays creux, ou creuse, & qui se donne affez vulgairement à l'Etat entier des Provinces-Unies, passe pour avoir été subrogé, il n'y a que fix à fept fiecles, à celui de Flaartingia, lequel avoit peutêtre à fon tour remplacé celui de Batavia, affecté par les Romains à l'une des isles de la Gaule Belgique.

Histoire politique de la Hollande, Les Battes dégoûtés de la Hesse allerent occuper, environ un siecle avant l'ere chrétienne, ce terrein marécageux, ou cette isle que forment le Waal & le Rhin. Ils donnerent à leur nouvelle patrie le nom de Batavie. Leur gouvernement fut un melange de monarchie . d'aristocratie, de démocratie. On y voyoit un chef, qui n'étoit proprement que le premier des citoyens, & qui donnoit moins des ordres que des confeils. Les grands qui jugeoient les procès de leur district, & commandoient les troupes, étoient choifis comme les rois dans les affemblées générales. Cent perfonnes prifes dans la multitude fervoient de surveillans à chaque comte. & de chefs aux différens hameaux. La nation entiere étoit en quelque forte une armée toujours sur pied. Chaque famille y composoit un corps de milice, qui servoit sous le capitaine qu'elle fe donnoit.

Telle étoit la fituation de la Batavie, lorsque Céfar passa les Alpes. Ce général battit les Helvétiens, plusieurs peuples des Gaules, les Belges, les Germains qui avoient passe le Rhin. & poussa fes conquietes au-delà du fleuve. Cette expédition dont l'audace & le succès tenoient du prodige, fit rechercher la procection

du vainqueur.
Des écrivains trop passionnés pour leur parie affurent que les Bataves firent alors alliance avec Romes, mais ils se foumirent, à condition qu'ils se gouverneroient eux-mêmes, qu'ils se payeroient aucun tribut, & qu'ils seroient aucun tribut, & qu'ils seroient aucun tentre de l'autorient de

té, qu'il est impossible de se refuser à leur témoignage.

Quoiqu'il en foit de cette flipulation, Céfar ne tarda pas du moins à d'illinguer les Bataves des peuples vaincus & ioumis aux Romains. Quand ce conquérant des Gaules, rappelle à Rome par le crédit de Pompée, eut refuié d'obét ra ufsnat; quand, affuré de l'empire abfoluque le tems & fon caractere lui avoient donné fur les tégions & les auxiliaires, il tarqua fes ennemis en Épague, en Itatarqua fes ennemis en Épague, en Italatique de l'empire de la puis fare inffant les Bataves pour les plus fare inftrumens de fes vichoires, il leur accorda le titre glorieux d'anti És de freres du peuple Romain.

Îls fe montrerent dans la fuite encore plus dignes de cette dill'inticin glorieu-fe. Ces braves alliés accompagnerent Drufius, Tibere, Germancius, tous les géuéraux Romains qui furent envoyés fuocellivement pour reprimer ou pour foumettre les Germains. Leur fidélité étoit fi connue, que leur sité devint le randez-vous ordinaire des armées fue vinte randez-vous ordinaire des armées frois cette harmonie; mais les œures de deux peuples fer rapprocherent, pour ne fe divitér que lors de la révolution qui changea la face de l'Europe.

Dès que Rome, parvenue à un point de grandeur, que nul Etat n'avoit encore atteint, où nul Etat n'eft parvenu depuis, fe fur telabehe des vertous males, des principes autheres qui avoient polé
les fondemens de fon élevation ; lor que fes loix eurent perdue leur force, fes armess leur difiphine, sie citycens leur amour pout la partic, les Barbares que le
amour pout la partic, les Barbares que le
vers le nord, & que la violence y avoit
contenus, fe déborderent vers le mêter per le proprie s'écroula de tous cotés: fes plus
les propries de consolud et ous cotés: fes plus

Tome VII.

belles provinces devintent la proie des nations qu'il n'avoit jamais cellé d'avilir ou d'opprimer. Les Francs en particulier lui attacherent les Gaules, & la Batavie ft partie du valte & brillant royaume que ces conquérans fonderent dans le cinquieme ficele avec tant de gloire.

La nouvelle monarchie éprouva les inconvéniens presqu'inséparables des Etats naiffans, & trop ordinaires encore dans les gouvernemens les plus affermis. Tantôt elle obéit à un feul prince, & tantôt elle gémit fous le caprice de pluficurs tyrans. Elle fut toujours occupée de guerres étrangeres, ou en proie à la fureur des guerres domestiques. Quelquefois elle porta la terreur chez fes voilins; & plus fouvent des peuples venus du nord porterent le ravage dans ses provinces. Elle eut également à fouffrir, & de l'imbécillité de pluficurs de fes rois, & de l'ambition déreglée de leurs favoris & de leurs miniltres. Des pontifes orgueilleux fapperent les fondemens du trône, & avilirent par leur audace les loix & la religion. L'anarchie & le despotisme se succederent avec une rapidité qui ôtoit aux plus confians jufqu'à l'espoir d'un avenir supportable. L'époque brillante du regne de Charlemagne ne fut qu'un éclair. Comme ce qu'il avoit fait de grand étoit l'ouvrage de son talent, & que les bonnes institutions n'y avoient point de part, les affaires retomberent après fa mort dans le cahos d'où elles étoient forties fous Pepin son pere, & plus encore fous lui. L'empire Francois dont il avoit trop étendu les limites, fut divife. Un de fes petits - fils eut en partage la Germanie, dont le Rhin étoit la barriere naturelle, & qui, par des dispositions bizarres, emporta la Batavie, à laquelle les Normands, dans leurs excursions, avoient

Gee

donné depuis peu le nom de Hollande. La branche Germanique des Carlovingiens finit au commencement du Xe fiecle. Comme les autres princes Francois n'avoient ni la tranquillité, ni le courage, ni les forces nécessaires pour faire valoir leurs droits, les Germains briferent aifcment un joug étranger : ceux de leur nation qui, fous l'autorité du monarque, régissoient les cinq cereles dont l'Etat étoit composé, choisirent un d'entr'eux pour chef : il fe contenta de la foi & de l'hommage de ces hommes puissans, que des devoirs plus genans auroient pu pouffer à une independance entiere. Leurs obligations fe réduifirent au fervice féodal.

Les comtes de Hollande qui, comme

les autres gouverneurs de province . n'avoient exercé jusqu'alors qu'une jurifdiction précaire & dépendante, acquirent à cette époque mémorable les memes droits que tous les grands vaffaux d'Allemagne. Ils augmenterent dans la fuite leurs possessions par les armes, par les mariages, par les concetlions des empereurs, & reutfirent avec le tems à fe rendre tout - à - fait indépendans de Pempire. Les entreprises injultes qu'ils formerent contre la liberté publique . n'eurent pas le même fuccès. Leurs fuets ne furent, ni intimidés par les violences, ni féduits par les careffes, ni corrompus par les profusions. La guerre, la paix, les impôts, les loix, tous les traités furent toujours l'ouvrage des trois pouvoirs réunis, du comte, des nobles & des villes. L'esprit républicain étoit encore l'esprit dominant de la nation lorfope des événemens extraordinaires la firent paffer fous la domination de la maifon de Bourgogne.

Guillaume VI. vingt-quatrieme comte de Hollande, mourut en 1417. Jacquetine, fa fille unique, lui fucceda: veu-

ve très-ieune d'un dauphin, qui ne l'avoit pas rendue mere, elle époufa Jean, due de Brabant. Comme ce prince n'avoit ni le don de plaire, ni le talent de regner, ni la volonté de se laisser gouverner par d'autres que par fes ministres, la princesse s'en dégoûta. Que ques formalités, qui avoient manqué à fon mariage, lui firent penfer, ou dire, qu'elle étoit libre ; & elle disposa de sa main en faveur du duc de Glocestre. L'ambitieux Anglois trouva cet engagement férieux tout le tems qu'il put se promettre d'en tirer un établissement solide : il perdit fon amour en perdant fon espérance, & il forma d'autres nœuds. Jacqueline fe vit alors réduite à abandonner l'administration de ses Etats à Philippe, duc de Bourgogne, son oncle & son héritier naturel: elle s'obligea même à lui en céder la propriété, si elle se marioit fans fon confentement. Cet acte, quoique ratifié par ses sujets , ne l'arreta pas. Un particulier, pour qui elle prit une patfion violente, devint fon époux : le voile dont on couvrit d'abord ce myftere, fut bientôt levé, & Philippe ajouta fur le champ & fans contradiction à fes possetsions, le Hainault, la Zéelande, la Frise, la Hollande, quatre provinces, qui formoient l'héritage de fon imprudente & malheureuse niece.

La réunion entiere ou prefqu'entière des Pays-Bas rendit la maifon de Bourgogne très puilfante. Les gens éclairés qui calculoinent les probabilités, prévoyolent que cet Etat formé fueceflivoment de pulleurs autres Etats féroit d'un grand poids dans le fyiteme politique de Europe ne genite de les habitants, l'alles, tout lui préfageoit un agrandifisnent prefque fire & fort condiérable, Un événement qui, quoique très-ordisauire, confident doujours l'ambition, déconcetta des projets & des espérances qui ne devoient pas tarder à le réalifer. La ligne macioline s'éteignit dans cette maison; & Marie, son unique héritiere, porta en 1477 dans la maison d'Autriche le fruit de pluieurs hasards heureux, de beaucoup d'intrigues, & de quelques injustices.

A cette époque, si célebre dans l'histoire, chacune des dix-fept provinces des Pays - Bas avoit des loix particulieres, des privileges fort étendus, un gouvernement presqu'isolé. Tout s'éloignoit de cette unité précieuse de laquelle dépendent également le bonheur & la fùreté des empires & des républiques. Une longue habitude avoit familiarifé les peuples avec cette espece de cahos; & ils ne soupconnoient pas qu'il pût y avoir d'administration plus raisonnable. Le préjugé étoit si ancien, si général & si affernsi, que Maximilien, Philippe & Charles, les trois premiers princes Autrichiens, qui jouirent de l'héritage de la maison de Bourgogne, ne crurent pas devoir entreprendre de rien innover : ils fe flatterent que quelqu'un de leurs successeurs trouveroit des circonstances favorables pour exécuter avec fureté ce qu'ils ne pouvoient pas

feulement tenter fans rifque.
Alors fe préparoit en Europe une
grande révolution dans les espriss. La
renailiance des lettres, un commerce
étendu, les inventions de l'imprimerie
de de la bouffelo amenient le moment
où la raisfon humaine devoit secone
le joug d'une partie des préjugés qui
avoient pris naislance dans les tems de
barbarie.

Beaucoup de bons esprits étoient guéris des supersitions romaines: ils étoient blesses de l'abus que les papes faisoient de leur autorité, des tributs qu'ils levoient sur les peuples, de la vente des expiations, & fur-tout de ces fubtiles abfurdités dont ils avoient chargé la religion simple de Jesus-Christ.

Luther eut l'honneur de commencer la révolution. Son éloquence perfualive souleva les nations du nord. Quelques hommes éclairés aiderent à détromper les autres peuples. Parmi les princes de l'Europe, les uns adopterent la religion des réformateurs, d'autres se tinrent unis à Rome. Les premiers entrainerent affez aifement leurs fuiets dans leurs opinions : les autres eurent de la peine à empêcher les leurs d'embraffer les opinions nouvelles. Ils employerent plufieurs moyens, mais de préférence, ceux de la rigueur. On vit renaître l'esprit de fanatisme qui avoit détruit les Saxons, les Albigeois, les Hussites. On releva les gibets, on ralluma les bûchers, pour y envoyer les novateurs.

Aueun souverain ne fit plus d'usage de ces moyens que Philippe II. Son despotismes'étendoit sur toutes les branches de sa vaste monarchie. & le zele de la religion y perfécutoit par - tout ceux auxquels ou donnoit les noms d'hérétiques ou d'infideles. On voulut ôter aux peuples des Pays Bas leurs privileges : on v fit mourir fur l'échafaud des milliers de citoyens. Ces peuples se révolterent. On vit se renouveller le spectacle que les Vénitiens avoient donné au monde plusieurs siecles auparavant ; un' peuple fuyant la tyrannie, ne trouvant plus d'afyle fur la terre, aller le chercher fous les eaux. Sept petites provinces au nord du Brabant & de la Flandre, inondées plutôt qu'arrofées par de grandes rivieres, fouvent submergées par la mer qu'on contenoit à peine avec des digues, n'ayant pour richesses que le produit de quelques paturages, & une pêche médiocre, fonderent une des plus riches & des plus puissantes républiques du monde, & le modele peut - être des Etats commercans. Les premiers efforts de leur union ne furent point heureux; mais files Hollandois commencerent par des défaites, ils finirent par des victoires. Les troupes Espagnoles qui les combattoient étoient les meilleures de l'Europe : elles eurent d'abord des avantages que leur firent perdre peu-à-peu les nouveaux républicains : ils rélifterent avec constance : ils s'instruisirent par leurs fautes même, & par l'exemple de leur ennemi; & ils le surpasserent enfin dans la feience de la guerre. La nécessité de disputer pied à pied le terrein étroit de la Hollande, fit perfectionner l'art de fortifier les pays & les villes.

La Hollande, cet Etat si foible dans sa naissance, chercha des armes & de l'appui par-tout où elle put en espérer. Elle donna des afyles aux pirates de toutes les nations dans le desfein de s'en fervir contre les Espagnols; & ce sut-la le fondement de sa puissance maritime. Des loix fages, un ordre admirable, une constitution qui conserve l'égalité parmi les hommes, une exeellente police, la tolérance firent bientôt de cette république un Etat puillint. En 1590, elle avoit humilié plus d'une fois la marine Espagnole. Elle avoit déja du commerce, & eclui qui convenoit le micux à fa lituation. Ses valifeaux faifoient alors ce qu'ils l'ont encore aujour l'hui : ils fe chargeoient des marchandises d'une nation pour les porter à l'autre. Les villes Anfeatiques & quelques villes d'Italie étoient en posseison de ces transports : les Hollandois, en concurrence avec elles, eurent bientôt l'avantage : ils le durent à leur fragalité. Leurs flottes militaires protégeoient leurs flottes marchandes. Leurs négocians prirent de

l'ambition, & afpirerent à étendre de plus en plus leur commerce. Ils s'étoient emparés de celui de Lisbonne, ou ils achetoient les marchandifes des Indes, pour les revendre dans toute l'Éurope,

En 1594, le roi d'Espagne fit cont. squer les effets des Hollandois commerçans dans ses ports, & défendit aux Portugais toute correspondance avec eux. Les Hollandois chercherent d'autres moyens de se procurer les marchandises de l'orient : il semble que le meilleur moyen étoit d'équipper des vaiffeaux, & de les envoyer aux Indes; mais on n'avoit ni pilotes qui connufent les mers d'Asie, ni facteurs qui en entendissent le commerce. On craignit les dangers d'une longue navigation fur des cotes dont l'ennemi étoit le maître : on craignit de voir les vaisseaux interceptés dans une route de cinq à fix mille licues. Il parut plus raifonnable de travailler à découvrir un paffage à la Chine & au Japon par les mers du nord. La route devoit être plus courte, moins mal - faine & plus fure. Les Anglois avoient fait cette tentative fans succès: les Ho:landois la renouvellerent, & ne furent pas plus heureux.

Pendant qu'ils étoient occupés de cette recherche, Corneille Houtman, marchand de leur nation, homme de tête & d'un génie hardi, arrêté pour ses dettes à Lisbonne, fit dire aux negocians d'Amf. terdam que s'ils vouloient le tirer de prifon, il leur feroit part d'un grand nombre de découvertes qu'il avoit faites, & qui pouvoient leur etre utiles. Il s'étoit en effet iustruit dans le plus grand détail, & de la route qui menoit aux Indes, & de la maniere dont s'y faifoit le commerce. On aecepta fes propositions : on paya ses dettes. Les lumieres étoient telles qu'il les avoit promifes. Ses libérateurs qu'il éclaira formerent une affociation fous le nom de compagnie des pays lointains, & lui confierent quatre vaiffeaux pour les conduire aux Indes par le cap de Bonne-Espérance.

Le principal objet de ce voyage étoit d'étudier les côtes , les nations , les productions, les différens commerces de chaque lieu, en évitant, autant qu'il feroit potlible, les établiflemens des Portugais. Houtman reconnut les côtes d'Afrique & du Bréfil, s'arrêta à Madagafcar, relacha aux Maldives, & se rendit aux isles de la Sonde. Il y vit les campagnes couvertes de poivre, & en acheta, ainti que d'autres épiceries plus précieufes. Sa fagetfe lui procura l'alliance du principal touverain de Java; mais les Portugais, quoique haïs & fans établiffoment dans l'isle, lui susciterent des ennemis. Ii fortit victorieux de quelques petits combats qu'il fut contraint de donner. & repartit avec fa octite flotte pour la Hollande, où il apporta pen de richelles & beaucoup d'espérances. Il ramenoit avec lui des Negres, des Chinois, des Malabares, un jeune homme de Malaca, un Japonois, & Abdul, pilote de Guzarate, plein de talens, & qui connoissoit parfaitement les différentes cotes de l'Inde.

on négocia: le pilote Abdul, les Chinois, & plus encore la haine qu'on avoit contre les Portugais, servirent les Hollandois. On leur laifla faire le commerce . & bientôt ils firent partir quatre vaisseaux charges d'épiceries & de quelques étoffes. L'amiral, avec le reste de fa flotte, fit voile pour les Moluques. où il apprit que les naturels du pays avoient chaile les Portuguis de quelques endroits. & qu'ils n'attendorent qu'une occasion favorable pour les chaifer des autres. Il établit des comptoirs dans plusicurs de ces isles : il fit des traités avec quelques fouverains, & il revint en Europe chargé de richesses.

La joie que son retour causa fut extrème. Le succès de son voyage excita une nouvelle émulation. Il se forma des fociétés dans la piepart des villes maritimes & commercantes des Provinces-Unics. Bicutôt ces affociations trop multipliées fe nuifirent les unes aux antres par le prix excessif où la fureur d'acheter fit monter les marchandises dans ' l'Inde . & par l'avilissement où la nécetfité de vendre les fit tomber en Europe. Elles étoient toutes fur le point de périr par leur propre concurrence, & par l'impuissance où étoit chacune d'elles féparément de réfifter à un ennemi puiffant qui se faisoit un point capital de les détruire, lorique le gouvernement, quelquefois plus éclairé que des particuliers . vint & leur fecours.

Les États généraux unirent en 1600 ces dufferentes locitées en use foule, fous le uom de Compagnie det prouder Index. Son premier foules, quoique médiorer, etoit fuffiant, & on établit foixant elitereturs pour en liui el arégie. La compagnie eut le droit de faire la paix ou la guerre avec les princes de l'orients, de bairt des forterelles, de choifit les gouvenuers, d'entretenir des garrifons, venneurs, d'entretenir des garrifons,

& de nommer des officiers de police & de jultice. Les direcleurs fe remplacent par élection: ce font eux qui décident des envois & des retours des vailleux y. & du moment des ventes, ainfi que de la politique qu'on doit avoir avec les fouverains d'Afie: mais c'eft au nom de la république que 6 font les traités, & c'eft à elle que les officiers prêtent ferment.

Cette compagnie, fane exemple dans Pantiquic, modele de toutes celles qui Pont fuivie, commençoti avec de grands, avantages. Les fociétés particulières qui Pavoient précédée, lui écoient utiles par leurs malheurs, par leurs fauteus même. Le \*trop grand nombre de vaiifieaux qu'elles avoient équipés, avoient donné des lumières fures fur toutes les branches du commerce, avoit formé beaucoup d'officiers & de matelots, avoit encouragé les bons citoyens à ce expéditions éloignées, en n'expofant d'abord que des gens four sur vous fairs avou & fans fortune.

Tant de moyens réunis ne pouvoient pas demeurer oilfs dans des mains actives. Le nouveau corps devint bientot une grande puillaine. Ce fut un nouvel Etar placé dans l'État même, qui l'enti-chilôtit & augmentoir fi force au dehors, mais qui pouvoit diminuer avec le tems le refort politique de la démo-cratie, qui eft l'amour de l'égalité, du la frugalité, des loix & des citoyens.

L'Éurope doit aux Hollandois d'avoir répandu la vie & la lumiere dans tous les éprits. L'abondance dans tous les marchés ; d'avoir offer toutes les productions à un meilleur priv, échangé le inperfiu de chaque nation avec ce qu'elle n'avoir pas ; d'avoir donné une grande -activite à la circulation des denrées, des marchandifes, de l'argent qui en facilitant , en étendant la coulòma masion , encourageoit la population , l'agriculture, tous les genres d'indultrie. On pardonne à l'aveugle multitude de fe borner à jouir, fans connoitre les fources de la profpérité qu'elle goûte; mais la philosophie & la politique doivent perpétuer la gloire des bienfaiteurs de l'immanité, faivre, s'il eft possible, la marche de leur bienfaifance.

Lorsque les généreux habitans des Provinces Unies leverent la tête au-deffus de la mer & de la tyrannie, ils virent qu'ils ne pouvoient affeoir les fondemens de leur liberté, fur un fol qui ne leur offroit pas même les foutiens de la vie. Ils fentirent que le commerce, qui pour la plupart des nations n'est qu'un intérêt accessoire, qu'un moyen d'accroitre la maile & le revenu des productions territoriales, étoit le feul appui qui s'offroit à leurs vœux. Sans terre & fans productions, ils réfolurent de faire valoir celles des autres peuples. affurés que de la prospérité universelle, fortiroit leur prospérité particuliere. L'événement justifia leur politique.

Leur premier pas établit, entre les peuples de l'Europe, le change des productions du nord avec celles du midi. Bientôt toutes les mers se couvrirent des vaisseaux de la Hollande. C'étoit dans fes ports, que tous les effets commercables venoient se réunir : c'étoit de ses ports qu'ils étoient expédiés pour leurs destinations respectives. On regloit sans concurrence la valeur de tout : & c'étoit avec une modération qui écartoit toute concurrence. L'ambition de donner plus de stabilité, plus de carriere à ses entreprises, rendit avec le tems la république conquérante. Sa domination s'étendit fur une partie du continent des Indes, & fur toutes les isles précieuses de l'Océan qui l'environne. Elle tenoit affervies, par fes forteref-

223

fes ou par fes escadres , les cotes d'Afrique, où elle avoit porté le sup d'œil attentif & prévoyant de fon utile ambition. Les feules contrées de l'Amérique où la culture ent jetté les germes des vraies richeffes, reconnoissoient ses loix. L'immensité de ses combinations embrasfoit l'univers, dont elle étoit l'ame par le travail & l'industrie. Elle étoit parvenue à la monarchie univerfelle du commerce.

Si l'on féparoit du commerce de la Hollande, les retours de sa compagnie des Indes - orientales & ses peches du hareng & de la baleine, le commerce général de l'Europe ne trouveroit d'autre intérêt dans celui de cette nation . que l'augmentation d'activité qu'elle donne par son économie & son industrie à la circulation des denrées, des marchandifes & de l'argent des autres nations : & cet intérêt est très-important. D'ailleurs la Hollande les intéresse peu par ses conformations intérieures. & encore moins par fes productions naturelles & d'industrie. La Hollande est à l'Europe à beaucoup d'égards, ce qu'un riche marchand détailleur de toute forte de marchandises, est à la ville où il a établi le siege de son commerce; qui produit au dehors tous les fruits de fon industrie. & l'approvisionne de toutes les denrées & marchandises dont elle a befoin.

La France a fu mettre à contribution toutes les nations de l'Europe, l'Angleterre même, par l'abondance & l'excellence de ses productions naturelles, par la culture de tous les arts, par le goût, le génie & l'industrie de ses habitans, par la variété, la beauté & la perfection de fes manufactures. Les Hollandois en ont fait autant par leur économig, par leur frugalité & leur constance dans le tra-

tion. Ils ont fait de leur république le premier marché de l'Europe; ils en font les premiers banquiers. C'est à leur cabotage que les Hollandois doivent le commerce de fret qu'ils ont su rendre très-riche, & les commissions de toute l'Europe commerçante, branche de commerce très-étendue chez eux, qu'ils cultivent avec des foins infinis, que l'Etat ne protége pas affez aujourd'hui. & dont la richeile est d'autant plus précieuse qu'elle est assurée, sans risques, & n'exige que de la droiture, des foins & de l'exactitude. C'est ainsi que ces deux nations ont acquis par différentes voyes, de grandes richesles. Les autres nations ne doivent oppofer à des voyes si légitimes de s'enrichir, que de l'émulation & les efforts généreux d'une industrie supérieure : c'est la seule ressource que l'équité naturelle indique aux nations dont le commerce de la France & de la Hollande peuvent exciter la jalousie.

Le cabotage est la premiere branche du commerce de la Hollande, celle qui occupe la plus grande quantité de vaiffeaux , la base de toutes les autres branches, & celle qu'il lui importe le plus de conferver. La confervation du cabotage exige une attention continuelle: c'ett aussi le principal objet de ses traités de commerce.

Les Hollandois font le commerce avec tontes les nations de l'Europe & avec les trois autres parties du monde. Ils tirent les denrées & les marchandises de chez les différences nations, & les importent chez eux pour y former les différens affortimens qu'exige leur réexportation. Ils achetent à la premiere main chez la nation qui leur vend à plus bas prix, & vendent à la derniere chez celle qui leur donne un plus grand bénéfice, ou par le vail, & par l'étendue de leur naviga- prix, ou par des échanges plus avantaHollande fait des productions de la France, font fort bornées. La feulc qui est dequelque considération, c'est celle des vins, qui scroit bien plus étendue, si on n'avoit pas introduit en Hollande des brafferies de vins rouges & de vins blancs dans lesquels il n'entre que de la lie de vin, qu'on fabrique, les uns avec des fyrons de fuere . & les autres avec une teinture de cerifcs noires, & qu'on anime avec un peu d'eau de vie. Cette imitation des vins blancs d'Anjou & des vins rouges de Bordeaux, porte un grand préjudice à la confommation des vins de France, & ruine promptement la fanté d'une grande partie des habitans des sept Provinces. Car la confommation de ces vins fabriqués est immenfe, & c'est peut-être à quoi il faut attribuer la colique de Poiton, à laquelle les Hollandois font fujets, maladic moderne, qu'aucun de leurs médecins ne fait guérir. Il femble qu'une fabrication si destructive de la population auroit dù attirer depuis long-tems l'attention la plus févere des législateurs. La Hollande intéresse infiniment davantage l'Allemagne & les nations du nord par sa confommation immense de bois & de toute forte de matériaux pour la construction; & par celle de la potaffe & de toute forte de ecndres nécessaires pour ses blancheries, ses verreries & ses imprimeries. & pour fon commerce d'œconomie avec la France & les provinces Autrichiennes.

Les intérèts de l'Angleterre & de la France voudroient n'avoir point de concurrence à combattre dans le commerce du Levant, dans celui des Indes - orientales & dans la pèche du hareng. Mais l'intérêt général de l'Europe demande la plus grande concurrence dans ces trois branches, & reproche également à l'Angleterre & à la France, de n'avoir jamais

Toine VIL

encouragé la pêche fur l'unique principe qui la leur auroit renduc floriffante, qui l'a élevée & foutcaue en Hollande, & qui confifte à ouvrir la porte à l'industrie par la plus grande confommation intérieure, & par le bas prix de la main-d'œuvre, en supprimant les droits & les entraves dont cette branche est également surchargée en France & en Angleterre. Ainfi cette branche de l'industrie hollandoife est d'autant plus précieuse à l'Europe, que ces deux autres nations ont négligé d'y augmenter l'abondance d'une denrée d'une grande confommation. Cependant ccs trois branches, le commerce des Indes, celui du Levant & la pêche, ont infiniment perdu de leurs richeffes en Hollande par la concurrence des autres nations.

Le cabotage des Hollandois devient plus intéressant à mesure que d'autres nations commercantes s'efforcent de partager cette branche avec eux: il en réfulte une heureuse concurrence qui porte une plus grande abondance dans tous les marchés, & produit chez les confommateurs toutes les denrées & les marchandifes à un meilleur prix. Cette concurrence ne fauroit être trop animée pour le bien général : elle produit un avantage infini dans le détail des intérets de chaque nation, par l'activité que cette concurrence donne à la circulation des denrées, des marchandifes & de l'argent, qui facilite & étend les confommations, & donne ainfi les plus grands encouragemens à la population, à l'agriculture & à l'universalité de l'industrie européenne. Le cabbtage, cette branche de commerce qui a pour objet d'établir l'abondance chez toutes les nations de tout ce qui leur manque, & de les débarraffer de leur fuperflu, est devenue bien plus utile à l'Europe, depuis l'augmentation de con-

Hhh

426

currence qu'elle a reçue des villes anféatiques, fur-tout de celle de Hambourg, qui femble vouloir devenir la rivale d'Amsterdam. Cette concurrence acquerroit des avantages bien supérieurs encore, si la France se livroit à cette branche de commerce, & profitoit de toutes les facilités qu'elle a de la cultiver avec succès. La Hollande se plaint d'une diminution fort contidérable dans fon cabotage, & cette diminution est en effet très sensible. On ne doit s'en prendre, ni à la France qui fournit le principal aliment de cette branche de commerce, ni à la concurrence des villes anféatiques; mais aux avantages du commerce fur lesquels toutes les nations ont aujourd'hui les veux ouverts. Il est naturel que les François cherchent à acheter de la premiere main & à vendre à la derniere, & il n'est pas moins naturel que les négocians qui sont plus à portée de la premiere main & de la derniere, comme ceux des villes anféatiques pour une infinité d'articles , que les Hollandois en profitent : la Hollande n'a qu'un seul moyen à employer pour fontenir ou reprendre sa supériorité, qui est d'exempter le commerce des droits de douane & de poids. Ce n'est qu'en donnant des avantages aux négocians françois, qu'on les engagera à donner leurs commissions de vente & d'achat à la Hollande. On devroit bien s'appercevoir ici combien un ufage excessif du crédit est nuisible à une nation, si pour en foutenir le poids, on est obligé d'entretenir une imposition de droits qui lui font perdre infensiblement une grande partie de son commerce.

Une autre branche du commerce de la Hollande présente encore un intéret bien important au commerce de l'Europe, fur-tout à celui de l'Angleterre & de la France: Cet intéret confifte dans la banque que font presque tous les négocians Hollandois, principalement ceux d'Amfterdam: non cette partie de la banque qui a pour objet les traites & retraites de place en place, uniquement pour profiter du bénéfice du change, qu'on nomme arbitrage; les Hollandois se livrent peu à une branche si délicate, si dangereuse & si difficile à suivre avec fuccès. Ils ne font de la banque, que la partie qui consiste à donner crédit. Les négocians d'Amsterdam ouvrent un crédit aux négocians des autres nations, für les marchandises qui leur font envoyées en commission, jusques à concurrence des deux tiers ou des trois quarts de leur valeur : ils acceptent les traites des propriétaires ou ils leur remettent. Ce crédit donne un grand mouvement au commerce de l'Europe, par la facilité que les négocians y trouvent pour renouveller leurs opérations. Ils donnent encore un crédit aux négocians étrangers qui leur commettent des achats, pour leur remboursement, pour lequel ils ne tirent qu'a deux mois & deux mois après l'expédition; ce qui donne aux acheteurs quatre mois de crédit. Enfin les négocians d'Amilerdam donnent encore un autre erédit aux négocians étrangers, qui n'est pas moins précieux au commerce. Il consilte à accepter & tirer successivement le remboursement de leurs acceptations. pour le compte d'autres négocians. C'est une circulation très-onéreufe aux négocians qui empruntent cette forte de crédit; mais indispensable pour soutenir de certaines branches de commerce, qui ont pour objet des marchandises qui s'aehetent comptant à la premiere main, & qui ne peuvent être revendues qu'à de tres longs termes; qui cependant exigent & engagent des fonds très-confidérables. Telles font les foyes d'Italie & de

Piémont. Les négocians pavent comptant leurs achats; & tant en France qu'en Angleterre, où s'en fait la plus grande conformation, ils font obligés par l'ufage général, de les livrer à environ deux ans de crédit. La circulation plus ou moins forte que font ces négocians pour foutenir un crédit si long, a un gage connu des négocians d'Amsterdam qui leur donnent crédit chez eux, qui fait leur fureté; ils favent d'ailleurs que quoique le crédit qu'ils donnent, foit fort cher pour leurs commettans, ceux-ci en font bien dédommagés par les bénéfices supérieurs de ces branches de commerce qui les obligent d'user de ce crédit. Ces branches de commerce ont befoin pour se soutenir & soutenir en même tems les manufactures, d'un secours qui se trouve dans le commerce même : c'est-à-dire d'un long crédit. Sans ce fecours les manufactures ne fauroient être approvisionnées de matieres premieres avec l'abondance & les facilités qu'elles exigent pour se soutenir dans un Etat florisfant. Ainsi cette circulation ne multiplie point les valeurs idéales; les fignes qu'elle produit dans le commerce, out toujours une valeur réelle exittante ou dans les magalins des négocians, ou dans ceux des manufacturiers; & le crédit des négocians Hollandois qui la foutient, est un crédit très-utile & très-précieux au public.

C'est ce arédit dont l'usige est si nécesque à l'intérêt général du commerce, qui fait regarder avec raison la Hollaude comme la casifie de l'Europe. L'usige continuel de ce crédit n'est ni moins utile ni moins précieux au commerce d'Amsterdam enparticulier, nonfeulement par le bénésice qu'il rapporte naturellement en provisions de vaite & d'acceptations, mais encore par les commissions qu'il attire, dont le cabotage

entretient fans ceffe les obicts en renouvellant continuellement les magafins de la ville, des denrées & des marchandifes de toutes les nations. C'est la peche, le cabotage, & cette circulation abondante & continuelle de denrées & de marchandifes étrangeres de toute forte, qui entretient une nombreuse population dans les sept provinces. Les provinces même de terre qui cultivent, prennent part à ce grand commerce par la grande conformation de leurs productions. Toutes ont des canaux de navigation ou des rivieres qui leur en facilitent le transport à peu de frais. & leur en affurent un débouché prompt à un bon prix; c'est ce qui fait que les terres de ces provinces. quoique médiocres, telles que celles de la Gueldre, qui ne font la plupart que des bruyeres défrichées, rapportent tous les ans deux recoltes. Cette grande confommation a toujours été le premier & le plus grand encouragement qu'on puiffe donner à l'agriculture : aucun autre n'est si propre à l'animer & à la rendre florissante. La majoure partie des impôts, quoique peut-etre plus forts en Hollande que chez aucune autre na- . tion, étant fur les confommations, l'agriculture n'est point trop surchargée.

L'effet de l'exces des impots n' à détruit en Hollande que les manufatures, qui y font toutes réduites prefqu'enterement à la confommation intérieute: & l'excès des impôts y eff foré, comme en Angleterre & en France, par l'excès de la detre publique qu'on a portée à envirou un miliard de floque com une mome afier confidérable tous les même afier confidérable tous les même.

Le commerce de la Hollande, le fruit d'une graude économie & de beauconp d'indultrie, est un grand édifice dont

Hhh 2

les principales fondations font hors des limites de sa domination: c'est un édifice qui peut être par conséquent facilement ébranlé, même détruit en partie. L'Angleterre s'en est déja approprié une grande partie par son acte de navigation, ainsi que par ses traités avec la Ruffie & le Portugal; & peut lui faire perdre encore bientôt celui de Cadix par la facilité qu'elle a acquise. de donner telle étendue qu'elle voudra à fon commerce clandestin par la Jamaïque aux colonies Espagnoles. Les villes anscatiques ont deja pris beaucoup de fon cabotage, fur fon commerce de banque & de commission. La Hollande perd en proportion des progrès que les autres nations font dans la commerce. C'est à ses dépens en partie que le roi de Danemarck a rendu florissant celui de ses Etats. C'est principalement à la France que la Hol-Linde doit fon commerce de cabotage. Il femble qu'elle ne l'a confervé que parce que la France a toujours été occupée de plusieurs différentes branches de navigation plus riches, qui lui ont fait négliger jusqu'à ce jour son cabotage & fon commerce du Nord. La Hollande ne doit-elle pas s'attendre à fe voir enlever tôt ou tard fuccessivement ces deux branches, & même à une grande concurrence dans la pèche du hareng? la Erance se livrera à ces trois branches de commerce à mesure que son commerce de l'Amérique deviendra plus refferré par la concurrence de celui de l'Angleterre.

La navigation du Rhin & de la Mofelle eft au rang des branches des plus riches de la Hollande, tant par la traite immense qu'elle fait des bois qui defcendent par le Neker & le Rhin, des potasses des vinis du Rhin & de Motelle, que par l'approvisionnement de

toute forte de marchandifes . qu'elle porte aux villes qui font fur le Rhim, & à Francfort qui est un des plus grands entrepôts de l'Allemagne. Le roi de Prusse peut établir quand il le voudra. un entrepôt à Vefel, & donner la navigation du Rhin à ses sujets. C'est ainsi que chaque nation prenant dans la généralité du commerce de l'Europe, la portion qui lui appartient naturellement, celui de la Hollande se tronveroit bientôt infiniment réduit : mais il est très-intéressant pour toute l'Europe en général, que la Hollande soutienne toujours son entrepôt & la somme immense de crédit qu'elle entretient dans le commerce, qui sert infiniment à donner de l'activité à la circulation des denrées & des marchandifes, & à animer & étendre l'industrie européenne. (D. G.)

HULOGRAPHE, f. m. Jurifprud.
On appelle difofition bolographe celle
qui est entierement écrite & fignée de
la main de celui qui l'a faite; cette
qualification s'applique principalement
aux testamens qui sont entierement
écrits & fignés de la main du testateur. v. TESTAMENT ofographe.

HOLSTEIN, Droit public, Etat. d'Allemagne, érigé en duché par l'empereur Frederic III. en faveur du roi de Danemarck, Christian I. l'an 1474. & situé dans le cercle de basse Saxe, entre l'Elbe, la mer du nord, l'Eyder, la Levensau, la mer Baltique, le duché de Lauenbourg, & les territoires de Hambourg & de Lubeck. Il comprend les anciennes provinces de Holjtein propre, de Stormarie, de Ditmarcie, & de Wagrie, dont les 3 premieres étoient la patrie des Nordalbingiens, nation Saxonne, fountife & dispersée par Charles Magne, qui en transporta des milliers de familles en Hollande, en Flandres & en Brabant, L'évêché

429

d'Eutin, le comté de Rantzau, la foigneurie de Pinnenberg, & la ville d'Altena, font enclavés dans ce duché fans en faire partie, & on lui donne environ 18 milles d'orient en occident, & 12 à 13 du feptentrion au midi.

L'on exporte de ce pays là quantité de grains, de légumes, de bœufs, de vaches, de brebis, de pourceaux, de volaille, de poissons, de gibier, de beurre & de fromage. Au moyen des deux mers qui flanquent le duché, & de la plupart de ses rivieres qui sont navigables, le commerce s'y fait fans retard & fans peine. Hambourg & Lubeck font fes deux grands entrepôts; il y porte l'excedent de ce qu'il a; il en rapporte les fupplémens de ce qu'il n'a pas. Une heureuse activité regne dans cet échange, & l'on peut dire en général que le Holfiein prospere. L'on y compte 14 villes, & 18 bourgs, avec une multitude de terres feigneuriales & de bailliages, dont les uns font aux princes du pays, & les autres à la nobleffe, & à quelques abbayes fecularifées à l'époque de la reformation. car toute la contrée est luthérienne, & ce n'est que dans Gluckstadt, Kiel. Rendsbourg, & Altena, fes villes principales, que l'on trouve des églises de différentes communions chrètiennes. & des Juifs.

Après la conquête & la dépopulation du pays par Charles-Magne, les ducs de Saxe l'eurent en partage, & le garderent avec négligence, jusques au commencement du XII°. fiecle. A cette dâte ils l'inféoderent à titre de comté à la maifon de Schauenbourg, qui s'appliquant d'abord à le repeupler, y transplanta des Flamands, des Frifons, des Westphaliens, & des Venedes, & qui après en avoir joui longtems, non fans trouble de la part des rois de Danemarck, dues de Schleswig , le leur abandonna enfin l'an 1459, & ne se reserva que la seigneurie de Pinnenberg, Le roi Christian L. comme il a été dit d'entrée, le fit ériger en duché, l'an 1474, & dans le XVI. siccle, après la mort du roi Frederic II. il s'en forma deux parts, dont l'une resta dans la branche ainée de la maifon royale, qui la tient encore fous le nom de Holftein Gluckfladt, & l'autre fut affectée à la branche cadette de cette maison qui la possede sous le nom de Holftein Gottorp, ou sous le titre de maison ducale. L'on dit que Holslein Gluckstadt rapporte annuellement 400 mille rixdallers, & Holstein Gottorp 200 mille. Les chambres de justice, de finances & de régence de la premiere siègent dans la ville de Gluckstadt ; & celles de la feconde dans la ville de Kiel. Il v en a dans la ville de Gottorp, pour quelques diffricts du pays qui n'ont pas été mis en partage.

Les gentilshommes de la contrée jouissent de franchises & de privileges qui ne les exemptent pas de payer d'affez fortes contributions à l'Etat. Ils font corps avec la noblesse de Schleswig, & tous les payfans de leurs terres font esclaves de la glebe. Les payfans des domaines du roi & de ceux du duc, ont été tirés de cet esclavage. Quant aux villes, elles ont des immunités, quelques droits de police, & des écoles latines. Il y a dans Kiel. une université, & dans Altena un trèsbon college académique.

Holflein Gluckstadt & Holflein Gottorp, ont chacun voix & féance dans lesdietes de l'Allemagne, au college des princes, & paient en commun 800 florins pour les mois romains, & 278 rixdallers, 63 creutzers pour la chambreimpériale. La branche de Sonderbourg,

"doù font forties les lignes d'Augudbourg, de Beck , & de Plion, n'est considerée que comme une branche appanagée. Cependant rous les princes de Holfein, fans exception, portent les titres de bêritier de Norwege, due de Schlefwie, de Holfein, de Sortmatie, & de Ditmarsie, comte d'Oldenbourg & de Deltimantenoft (D. G. ).

HOMICIDE, f. m., Jurisprud., fignifie en général une action qui cau-

fe la mort d'autrui.

On entend aufi par le terme d'homieide, celui qui commet cette action, & le crime que renferme cette action.

Ce mot ainsi défini , vient des termes latins bominis excidium, destruction de l'homme, Ce mot donc, pris dans le fens que nous venons de lui donner, est général, & renferme l'homicide proprement dit , le meurtre, l'affaffinat . &c. L'homicide proprement dit , est l'action de tuer un homme fans desfein prémédité, mais dans un premier mouvement de colere, C'est ce que les conftitutions gothiques appelloient bomicidia vulgaria, homicides vulgaires. Que dans une querelle foudaine deux personnes fc battent, & que l'une tue l'autre, c'eft fimple bomicide : de même, si ces deux personnes s'écartent sur le champ pour vuider leur querelle. l'épéc à la main; car c'est un acte perseverant de la pasfion qui les emporte ; & la loi ayant égard à la fragilité humaine, ne met pas dans la même balance un acto d'emportement, & un acte de fang froid. De même encore fi un homme grandement provoqué par exemple , par l'amputation d'un membre ou quelqu'autre grande indignité, tue fur le champ l'aggresseur, ce n'est pas là un meurtre; car il n'y a point eu de préméditation, ce n'est qu'un simple bomicide. Mais dans ces cas de provocation & tout

autre analogue, s'il y a eu affez de temps pour refroidir la colere & rappeller la raison, & que l'homme provoqué tue l'aggresseur, c'est une vengeance délibérée, & non la chaleur du fang, qui agit; c'est meurtre. Consequemment à ces notions, si un mari furprenant sa femme en adultere, tue au moment même celui qui le déshonore, quoiqu'une telle vengeance fût avouée par les loix de Solon, de Rome & des anciens Goths, la loi anglaife ne la met pas au rang des homicides justifiables comme pour le rapt, c'est fimple homicide; & c'en est memc le dernier degré : c'est pourquoi la peine est une légere brûlure dans la main; d'où l'on voit que la peine est d'autant moindre que la provocation a été plus grande. Le simple homicide causé par une foudaine provocation differe donc de l'homicide excufable par le droit de défendre sa vie; en ce que, dans ce dernier cas, il y a nécessité de tuer pour se conserver soi-meme; dans l'autre, il n'y en a point; c'est une vengeance que l'on tire.

Une autre branche de fimple homicide, quoiqu'en quelque forte involontaire, differe pourtant de l'homicide excufable par pur malheur, en ce que celui-ci arrive en conféquence d'un acte légal, & l'autre d'un acte illégal. Deux gladiateurs se battent par jeu. fans y être autorifés par le prince, l'un tue l'autre; à la vérité, ce n'est pas meurtre, parce qu'il n'avoit pas intention de tuer son antagoniste; mais c'est simple homicide, à cause de l'illégalité de l'acte qui a cause cette mort. Il y a plus: un acte peut être légal, & la maniere de s'v prendre illégate, faute de précaution prudente : un ouvrier jette une pierre ou une piece de bois dans une rue & tue quelqu'un; eette mort peut être un pur malheur. fimple bomicide ou meurtre, felon les circonfrances qui ont accompagné l'acte: si c'est dans un village peu paffant, & qu'il ait erié gare, c'est pur malheur. Mais si e'étoit à Londres ou dans quelque ville fort peuplée, ce seroit simple homicide; & si malgré la fréquence des patlans, il n'a pas erié gare, il est coupable de nicurtre; car c'elt méchanceté contre la fociété entiere.

Une espece particuliere de simple bomicide punie comme le meurtre en Angleterre, étoit de bleffer mortellement avec un poignard, quoiqu'on fut foudamement provoqué. Le flatut 1. de Jacques I. ch. 8, déclare que quiconque frappe mortellement du poignard, lorfqu'il n'est menacé d'aueune arme, & qu'il n'a été frappé en aucune façon, fi la mort fuit la bleffure dans l'espace de six mois, le délinguant fera puni comme meurtrier. quand même il n'y auroit point eu de préméditation pour ce mauvais coup. Ce flatut fut fait à l'occasion des fréquentes querelles & batteries à coups de poignard entre les Anglois & les Ecossois à l'avénement de Jacques I. au trône. Ce flatut accommodé au temps, devroit ceffer avec le mal qu'on vouloit guérir; car, en raisonnant on ne peut pas dire que la facon de tuer, foit en poignardant, foit en étranglant, foit en assommant, puisse atténuer ou augmenter le délit, sinon dans le cas du poifon qui porte avec lui l'évidence d'une atrocité de fangfroid & délibérée.

Il y a cependant certaines actions qui eausent la mort d'autrui, que l'on ne qualifie pas d'homicides, & que l'on ne considere pas comme un crime; ainsi les gens de guerre, qui tuent des que le crime de Cain scroit vengé

ennemis dans le combat, ne font pas qualifiés d'homicides; & lorsque l'on exécute un condamné à mort, cela ne s'appelle pas un homicide, mais une execution à mort, & celui qui donne ainsi la mort, ne commet point de crime, parce qu'il le fait en vertu d'une autorité légitime,

Suivant les loix divines & humaines. l'homicide volontaire est un crime qui mérite la mort.

On voit dans le chap. iv. de la Genese, que Cain avant commis le premier bomicide en la personne de son frere, sa condamnation fut prononcée par la voix du Seigneur, qui lui dit que le fang de fon frere crioit contre lui, qu'il feroit maudit fur la terre; que quand il la laboureroit, elle ne lui porteroit point de fruit; qu'il feroit vagabond & fugitif. Caïn lui-même dit que son iniquité étoit trop grande pour qu'elle pût lui être pardonnée; qu'il se cacheroit de devant la face du Seigneur . & feroit errant fur la terre : & que quiconque le trouveroit, le tueroit. Il reconnoissoit done qu'il avoit mérité la mort.

Cependant le Seigneur voulant donner aux hommes un exemple de miféricorde, & peut-être aussi leur apprendre qu'il n'appartient pas à chacun de s'ingérer de donner la mort même envers celui qui la mérite, dità Caïn que ee qu'il craignoit n'arriveroit pas; que quiconque le tueroit, feroit puni fept fois ; & il mit un figne en Cain , afin que quiconque le trouveroit, ne le tuat point. Cain se retira done de la préfence du Seigneur, & habita comme fugitif, vers l'orient d'Eden.

Il est parlé dans le même chapitre de Lamech, qui ayant tué un jeune homme, dit à ee sujet à ses femmes, fept fois, mais que le sien seroit puni soixante-dix-sept fois. S. Chrysostome dit que c'est parce qu'il n'avoit pas prosté de l'exemple de Cain.

Dans le chapitre jx. où Dieu donne diverses instructions à Noé, il lui dit que celui qui aura répandu le sang de l'homme, son sang sera aussi répandu; car Dieu, est-il dit, a fait l'hom-

me à fon image. Le quatrieme article du Décalogue défend de tuer indistinctement.

Les loix civiles que contient l'Exode, chap. xxj. portent entr'autres choses, que qui frappera un homme, le voulant tuer, il mourra de mort; que s'il ne l'a point tué de guet-à-pens, mais que Dieu l'ait livré entre ses mains, Dieu dit à Moise qu'il ordonnera un lieu où le meurtrier se retirera; que si par des embûches quelqu'un tue son prochain, Moise l'arrachera de l'autel, afin qu'il meure; que fi un homme en frappe un autre avec une pierre ou avec le poing, & que le battu ne foit pas mort, mais qu'il ait été obligé de garder le lit, s'il fe leve enfuite. & marche dehors avec fon baton, celui qui l'a frappé fera réputé innocent, à la charge néanmoins de payer au battu fes vacations pour le tems qu'il a perdu, & le falaire des medeeins; que celui qui aura frappé son serviteur ou sa servante, & qu'ils foient morts entre ses mains, il fera puni; que si le serviteur ou la fervante battus furvivent de quelques jours, il ne sera point puni; que si dans une rixe quelqu'un frappe une femme enceinte, & la fait avorter sans qu'elle en meure, le coupable fera tenu de payer telle amende que le mari demandera, & que les arbitres regleront; mais que si la mort s'enfuit, il rendra vie pour vie, cuil

pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtriffure pour meurtriffure.

Ces mêmes loix vouloient que le matre d'un bouf fit répondable de fon délit; que si l'animal avoit causé la mort, si sai la judé, & que le maitu-lui-men qui auroit déja été averti, & n'auroit pas renfermé l'animal, mourroit pareillement; mais que si la peine lui en étoit imposée, si donneroit pour racheret si vie tout ce qu'on lui demanderoit; mais il ne paroit pas que l'on cétil a mème faculté de racheter la peine de l'homicide que l'on avoit commis perfonnellement.

Le livre des Nombres, chap. 35. contient aussi plusieurs reglemens pour la peine de l'homicide ; favoir , que les Ifraelites défigneroient trois villes dans la terre de Chanaan, & trois au-delà du Jourdain, pour servir de retraite à tous ceux qui auroient commis involontairement quelque bomicide; que quand le meurtrier seroit refugié dans une de ces villes, le plus proche parent de l'homicidé ne pourroit le tuer jusqu'à ce qu'il eût été jugé en présence du peuple; que celui qui auroit tué avec le fer seroit coupable d'homicide, & mourroit; que celui qui auroit frappé d'un coup de pierre ou de bâton, dont la mort se seroit ensuivie, seroit puni de même; que le plus proche parent du défunt tueroit l'homicide aussitot qu'il pourroit le saisir ; que si de deffein prémédité quelqu'un faisoit tomber quelque chose sur un autre qui lui caufat la mort, il scroit coupable d'homicide, & que le parent du défunt égorgeroit le meurtrier aussi-tôt qu'il le trouveroit; que li, par un cas fortuit & fans aucune haine, quelqu'un caufoit la mort à un autre, & que cela

fut reconnu en présence du peuple, & après que la question auroit été agitée entre le meurtrier & les proches du défunt, que le meurtrier feroit délivré comme innocent de la mort de celui qui vouloit venger la mort, & seroit ramené en vertu du jugement dans la ville où il s'étoit refugié, & y demoureroit jusqu'à la mort du grand pretre. Si le meurtrier étoit trouvé hors des villes de refuge, celui qui étoit chargé de venger la mort de l'homicidé, pouvoit fans crime tuer le meurtrier, parce que celui-ci devoit refter dans la ville jusqu'à la mort du grand-prêtre; mais, après la mort de celui-ci, l'homicide pouvoit retourner dans fon pays. Ce reglement devoit ètre observé à perpétuité. On pouvoit prouver l'honicide par témoins; mais on ne pouvoit pas condamner fur la déposition d'un seul témoin. Enfin, celui qui étoit coupable d'honsicide, ne pouvoit racheter la peine de mort en argent, ni ceux qui étoient dans des villes de refuge racheter la peine de leur exil.

Jesus-Christ, dans S. Matthieu, ch. v. dit que celui qui tuera, sera coupable de mort, reus erit judicio; & dans S. Jean, cb. 18. lorfque Pilate dit aux Juifs de juger Jesus-Christ selon leur loi, ils lui répondirent qu'il ne leur étoit pas permis de tuer perfonne: ainsi l'on observoit dès-lors qu'il n'y avoit que les juges qui puffent condamner un homme à mort.

Enfin, pour parcourir toutes les loix que l'Ecriture - fainte nous offre fur cette matiere, il est dit dans l'Apocalypie, chap. 22. que les homicide n'entreront point dans le royaume de Dieu.

Chez les Athéniens, le meurere involontaire n'étoit puni que d'un an Tome VIL.

d'exil ; le meurtre de guet à pens étoit puni du dernier supplice. Mais ce qui est singulier, est qu'on laissoit au coupable la liberté de se sauver avant que le juge prononçát sa sentence; & si le coupable prenoit la fuite, on se contentoit de confiquer ses biens, & de mettre sa tête a prix. Il y avoit à Athenes trois tribunaux différens où les homicides étoient jugés, favoir, l'aréopage pour les affaffinats prémédités, le palladium pour les homicides arrivés par cas fortuits. & le delphinium pour les bomicides volontaires, mais que l'on soutenoit légitimes.

La premiere loi qui fut faite fur cette matiere chez les Romains, est de Numa Pompilius; elle fut inférée dans le code papyrien. Suivant cette loi, quiconque avoit tué un homme de guet-à-pens, dolo, étoit puni de mort comme un homicide ; mais s'il ne l'avoit tué que par hafard & par imprudence. il en étoit quitte pour immoler un bélier par forme d'expiation. La premiere partie de cette loi de Numa contre les affaffinats volontaires, fut transportée dans les douze tables, après avoir été adoptée par les décemvirs.

Tullus Hostilius fit aussi une loi pour la punition des homicides. Ce fut à l'occasion du meurtre commis par un des Horaces; il ordonna que les affaires qui concerneroient les meurtres, seroient jugées par les décemvirs; que si celui qui étoit condamné, appelloit de leur fentence au tribunal du peuple, cet appel auroit lieu comme étant légitime; mais que si par l'événement la fentence étoit confirmée. le coupable seroit pendu à un arbre, après avoir été fustigé ou dans la ville ou hors des murs. La procédure que l'on tenoit en cas d'appel, est très-bien détaillée par M. Terrasson en son his434

toire de la Jurisprudence Romaine sur la feizieme loi du code papyrien, qui fut formée de cette loi de Tullus Hoftiling.

La loi que Sempronius Gracchus fit dans la fuite fous le nom de loi Sempronia, de homicidiis, ne changca rien à celles de Numa & de Tullus Hostilius.

Mais Lucius Cornelius Sylla, étant dictateur, l'an de Rome 673, fit une loi connue fous le nom de loi Cornelia de ficariis. Quelque tems après la loi des douze tables, les meurtriers furent appellés ficarii, du mot fica qui fignifioit une petite épée recourbée que Pon cachoit fous fa robe. Cette espece de poignard étoit défenduc, & l'on dénonçoit aux triumvirs ceux que l'on en trouvoit faisis, à moins que cet inftrument ne fût nécessaire au métier de celui qui le portoit, par exemple si c'étoit un cuisinier qui eût fur lui un conteau.

Suivant cette loi Cornelia, si le meurtrier étoit élevé en dignité, on l'exiloit feulement ; si c'étoit une personne de moyen état, on la condamnoit à perdre la tête; enfin, si c'étoit un esclave, on le crucifioit, ou bien onl'exposoit aux bêtes sauvages.

Dans la fuite, il parut injuste que le commun du peuple fût puni plus rigoureusement que les personnes élevées en dignité; c'est pourquoi il fut résolu que la peine de mort seroit générale pour toutes les personnes qui fe rendroient coupables de meurtre; & quoique Cornelius Sylla n'ait point été l'auteur de tous les changemens que fa loi éprouva, néanmoins toutes les nouvelles dispositions que l'on y ajoùta en divers tems, furent confondues avec la loi Cornelia, de ficariis.

On tenoit pour fujets aux rigueurs

de la loi Cornelia de ficariis, non-seulement ceux qui avoient effectivement tué quelqu'un, mais aussi celui qui, à desfein de tuer, s'étoit promené avec un dard, ou qui avoit préparé du poifon, qui en avoit eu ou vendu. Il en étoit de même de celui qui avoit porté faux témoignage contre quelqu'un, ou fi un magistrat avoit reçû de l'argent pour une affaire capitale.

\* H O M

Les senatusconsultes mirent aussi au nombre des meurtriers ceux qui auroient chátré quelqu'un, foit par esprit de débauche, ou pour en faire trafic, ou qui auroient circoncis leurs enfans, à moins que ce ne fussent des Juifs, enfin tous ceux qui auroient fait des facrifices contraires à l'humanité.

On exceptoit feulement de la loi Cornelia ceux qui tuoient un transfuge, ou quelqu'un qui commettoit violence, & fingulierement celui qui attentoit à l'honneur d'une femme.

Les anciennes loix des Francs traitent du meurtre, qui étoit un crime fréquent chez les peuples barbares.

Les capitulaires défendent tout homicide commis par vengeance, avarice, ou à dessein de voler. Il est dit que les auteurs feront punis par les juges du mandement du roi, & que personne ne fera condamné à mort que fuivant la loi.

Celui qui avoit tué un homme pour une cause légere ou sans cause, étoit envoyé en exil pour autant de tems qu'il plaisoit au roi. Il est dit dans un autre endroit des capitulaires, que celui qui avoit fait mourir quelqu'un par le fer, étoit coupable d'homicide, & méritoit la mort; mais le coupable avoit la faculté de se racheter, en payant aux parens du défunt une composition appellée vnirgildus, qui étoit proprement l'estimation du dommage caufe par la mort du défunt; on donnoit ordinairement une certaine quantité de bétail, les biens du meurtrier n'étoient pas confiqués.

Pour connoître si Paccusté étoit coupable de l'homicide qu'on lui imputoit, on avoit alors recours aux différentes épreuves appellées purgation vulgaire, dont l'usage continua encore pendant plusieurs siecles. (D. F.)

HOMMAGE, f. m., Jurifpr., feu fider, & dans labasse latinité hommagium ou hominium, est une reconnoifance faite par le vassal en présence de son seigneur qu'il est son homme, c'està dire, son sujet, son vassal.

Hommage vient de homme; faire hommage ou rendre hommage, c'est se reconnoître homme du seigneur: on voit aussi dans les anciennes chartes que baronie & hommage étoient synonymes.

On diffinguoit anciennement la foi & lefrement de foldité de Phommage: la foi étoit dûe par les rouviers, voyez au mor Foi. Le ferment de fidelité fe prêtoit debout après l'hommage, il fe faifoit entre les mains du bailli ou fênéchal du feigneur, quand le vafial ne pouvoit pas venir devers fon feigneur; au lieu que l'hommage n'étoit du qu'au feigneur même par fes vasflaux.

On trouve des exemples d'hommage dès le tems que les fiefs commencerent à fe former; c'elt sinfi qu'en 734 Eudes, duc d'Aquitaine, étant mort, Charles-Martel accorda à fon fils Hérald la jouissance du domaine qu'avoit eu son pere, à condition de lui en rendre bommage & à lés enfans.

De même en 778, Charlemagne étant alle en Efpagne pour rétablir Ibinalarabi dans Sarragoffe, reçut dans fon paffage les bommages de tous les princes qui commandoient entre les Pyrenées & la riviere d'Ebre. Mais il faut observer que dans ces tems reculés la plupart de hommager n'étoient souvent que des ligues & alliances entre des fouverains ou autres seigneurs, avec un autre souverain ou étigneur plus puissant qu'eux; c'est ainti que le comte de Hainault, quoique souverain dans la plupart de ses terres, sit bommage à Philippe-Auguste en 1290.

Quelques-uns de ces hommages étoient acquis à prix d'argent; c'est pourquoi ils se perdoient avec le tems comme les autres droits.

La forme de l'hommage étoit que le vassal fût nue tête, à genoux, les mains jointes entre celles de son seigneur, fans ceinture, épée ni éperons; ce qui s'observe encore présentement; & les termes de l'hommage étoient : Je deviens votre homme, & vous promets féauté dorefnavant comme à mon feigneur envers tous hommes (qui puissent vivre ni motorir) en telle redevance comme le fief la porte, &c. cela fait, le vasfal baisoit son seigneur en la joue, & le feigneur le baifoit ensuite en la bouche: ce baifer, appellé ofculum fidei, ne se donnoit point aux roturiers qui faifoient la foi, mais seulement aux nobles. En Espagne, le vassal baise la main de son seigneur.

Il eft une efpéce d'hommage plus fervile & plus étroit que les autres, qu'on appelle hommage de plejure, par lequel on met comme en gage fa propre perfonnes on l'appelle aussi hommaginu vadaienn ou guadienn. Le vas-fal, par cette espece d'hommage, promet au seigneur de mettre fa propre personne en gage, s'il est nécessire, pour le tirer de la captivité. Il y en a un exemple dans Butler, qui, en parlant du roi Jean, dit: Reg Jobonne ob Auglis capto, Buroner Francie comphrers coals fint vades fe pro se

Iii 2

praber. Les Romains donnoient des ótages; mais jamais chez eux un homme libre ne s'ett fait efclave pour en racheter un autre. Ciereon a cependant defité dans une occasion, que cet ufage cht pu avoir lieu à Rome. Quad fi in bello, dit:1, dar't Vearti foleret, tibenterme, un Domitius Brutus emittereum pro illo incluid paterer. (Ce. Philipp. XII.

L'Hommage de foi & de féviuce et lorsque le vaistl s'oblige de rendre quelque service de son propre corps à son seigneur, comme autresois lorsqu'il s'obligeoit de lui fervir de champion, ou de combattre pour lui en cas de gage de bataille.

L'Hommage lige ou plein est celui où le vassal promet de servir son seigneur envers & contre tous.

On l'appelle lige, parce qu'il est dû pour un fief lige, ainsi appelle à ligando, parce qu'il lie plus étroitement que les autres.

L'Hommage fimple est celui où il n'y a pas de prestation de foi, mais seulement l'hommage qui se rend au seigneur nue tête, les mains jointes avec le baiser. On l'appelle simple par opposition à la foi & à l'hommage que le vassal doit faire les mains jointes sur les évangiles avec les sermens requis. Voyez Hom-

mage lige. (R.)

HOMME, f. m. Morale. Pour confidérer l'homme fous le point de vue
morale, je me transporte au tems où
tout s'anime fur la terre. Je vois la nature creusfr se mers, élever les montagnes, abaisser les vallons, applaini
la surface de la terre, tiere de son fein
un nombre infini d'arbres & de plantes, l'orner de seus en, activate de riviers & des seuves au milieu des
prairies, sur lesquelles l'homme & les
animaux se reposent.

Tout est encore dans le silence sur la terre, & les animaux dans ce premier instant de leur existence sont ensevelis dans l'inaction & plongés dans le sommeil.

Cependant tout est en mouvement dans l'intérieur de ces masses infensibles & inanimées en apparence : le sang y circule, il se dissipe, l'organisation s'altere, le cri du besoin se fait entendre,

tout s'éveille.

Dans la dispersion générale des autres animaux, les hommes si trouvent réunis par la nature même de leurs organes & par leur resemblance; ils forment des troupeaux que les animaux carnaciers pourfuivent & dispersent de tous côtés: voilà l'état dans lequel l'homme doit se trouver par la nature même de son organisation.

Si nous fuivons les hommes dans leur fuite, nous voyons que lorsqu'ils ont enfin trouvé le repos & qu'ils font en fureté, lorsqu'ils ne sont ni presses par le besoin de se nourrir, ni animés par le desir de se reproduire, un sentiment absolument différent de la faim, de la crainte & de l'amour , s'éleve dans leur ame; ils ne craignent point les animaux carnaciers, ils ne desirent ni de manger. ni de se reproduire; & cependant ils ne font point fatisfaits; il semble que le fentiment de l'existence soit embarraffant & pénible pour eux, ils s'ennuyent en un mot, ils ont besoin de connoître · par-tout où ils sont réunis & tranquilles, je les vois, pour ainsi dire, fortir d'eux-mèmes; ils s'approchent de tout ce qui les environne, ils le considerent, ils se livrent à tout ce qui excite en eux des fenfations vives. variées & nouvelles; tout ee qui occupe, tout ce qui éclaire leur ame, rend leur existence agréable.

Voilà l'honnue de la nature, il est foi-

bje, il a des enuemis redoutables: comme les autres animaux, il a befoin de fe nourrir & de se reproduire; enfin, il ne lui fuffir pas d'ètre en fuerté & fans befoin, de se nourrir ou de se reproduire, il a besion de comotore & d'étendre ses connoissances. Cherchons si destination dans se befoins & dans les ressources que la nature lui accorde pour les faitsaire.

De la foiblesse de l'homme, Ed des moyens qu'il a de se défendre. A juger des fins de la nature le bonheur du lion, du tigre & des animaux carnaciers, est l'objet de toutes leurs opérations : tout y paroit créé pour le fort, tous les animaux foibles font destinés à l'animal cruel & fanguinaire. Les différens degrés de force ou de foiblesse sont les loix, par lesquelles elle semble vouloir gouverner la terre : & l'homme doit v tenir le dernier rang : le moindre des quadrupedes paroît plus favorifé que lui; tous ont des armes, ou la célérité: l'homme au contraire naît lent, foible & désarmé, il n'a de ressource que dans son industrie.

C'est par la nature & par les effets de cette industrie qu'il me semble que doit commencer l'étude de l'homme.

Repréciations-nous le donc dans toute fi nibileff. & au millieu des animaux carnaciers & paturans: la fuite eff fa premiere reflource; & lorfqu'il fe croit à l'abri de fie ennemis, il fe nourrit des herbes des champs, des fruits des arbres; il abaiffe les branches avec fes mains; en les tirant fortement à lui, il les détachée il fait comber les fruits que fa main ne peut atteindre; avec cette mème branche il dezere l'animer qui veur l'Artaque ou manger les fruits; elle devient une arme: il détach et festilles qui en retardent le dénolve les feuilles qui en retardent le dénolve les ou qui en rendent l'ufage difficile, il fe fait un bâton, une maffue, il voit qu'en rendant fa maffue tranchante & fon bâton aigu, il porteroit des coups plus dangereux : il Parme d'une pierre tranchante; il fait de fon bâton une pique, un épieu.

Par le moyen de fire mains, l'Boume elt donc armé de la dent du lion, de la griffe du tigre & de la corne du taureau; mais il n'à ni leur force, ni leur légereté. Ainfi, la nature n'à pas volul que ces armes fullent offeniives entre les mains de l'Boume; elle ne les accorde que pour écarter les animaux malfaifans & pour fé défendre.

Ce n'est mème qu'en se réunissant que les hommes meis peuvent inimider l'animal séroce. Ains la foiblesse de l'homeme & la facilité qu'il a de s'armer, tendent à l'unir à ses semblables: il trouve
dans cette union le repos & la sécurité; 
il avoit dans l'hommes auquel il est uni, 
un appui pour la foiblesse, un protecteur, un désenseur la soit de la saimaux
qui attaquent fa vie.

La préfence de fes femblables lui infipire de la confance; la craint de Pinquiétude naiffent dans fon ame auffi-tot qu'il s'en doigne. Chaque homme armé devient néceffaire au bonheur de celui auquel il et uni, c'ett en quelque forte une partie de lui-même, il est capable d'affronter le péril pour le défendre. d'affronter le péril pour le défendre. que les biens & les maus font en quelque forte communs, actor que forte communs, que le péril d'un feul et le péril de tous.

La crainte est un état si pénible, le calme & la fécurité qui lui succédent sont si agréables, que sans cette fécurité la vie est un fardeau pour l'bomme. On en a vu qui pour goûter ce repos, pour se garantir de la crainte, se sont 438

cachés pendant le jour dans des cavernes, d'où ils ne fortoient que la nuit, pour fe faifir de quelques fégumes qu'ils emportoient dans leurs retraites. On les a vus fe multiplier dans ces retraites , communiquer leurs craintes à leurs enfans, & former en quelque forte une efpece particuliere d'hommes.

On en a vu d'autres se retirer dans des précipices que personne n'a osé franchir; on les a vus y vivre de poisson sans songer à sortir de ces affreuses demeures, parce qu'ils y étoient en streté.

Les hommes, même avec leurs armes, exposés aux attaques des animaux carnaciers, tournent donc toute leur industrie vers la recherche des moyens propres à leur procurer ce repos & cette securité si nécessaires à leur bonheur. Rien de ce qui pouvoit les mettre à l'abri des atteintes des bêtes féroces n'échappa à leurs observations: ils virent les animaux foibles se réfugier dans des cavernes inaccessibles, dans des halliers impénétrables. Ils se retirerent dans ces cavernes; leurs mains en formerent avec des pierres accumulées : ils rapprocherent des branches des arbres, ils formerent des claves, ils construifirent des cabanes plus inaccessibles que les halliers. En un mot, ils se firent des retraites où ils trouverent le repos. la paix & la fécurité : leur cabane devint le fejour du bonheur, ils y goûterent une fatisfaction jusqu'alors inconnue, ils s'efforcerent de fe fixer dans cet état.

Avec leurs armes tranchantes, avec leurs épieux ils oferent tendre des embufcades aux bêtes féroces, ils purent aller dans l'antre de la lionne épouffer fon faon, pénétrer dans le repaire de la tigresse & y tuer ses petits, enfin ils opposerent aux animaux carnaciers des

forces plus redoutables que celles des animaux páturans ; les bètes féroces s'éloignerent donc des cabanes des bommes , qui fixerent Jeurs demeures dans les lieux où les fruits étoient les plus abondans ; ils s'efforcerent d'en écarter les animaux qui pouvoient les confumer ou les détruire.

H O M

Mais la biche, le daim par leur légereté de dérobient à leure coups. Le bude, le rhinocéros, l'déphant étoient top reducables pour que l'homme offat les attaquer avec la pique ou avec la maf. du les attaquer avec la pique ou avec la maf. du le ut els hommes armés chercherent donne le le moyen de porter leurs coups fiur Paninal fugitif & fur celui qu'ils n'ôfoient par poirrers fur les animaux.

Les premiers coups portés fans fucéss, déterminent les houmes à rechercher un moyen pour diriger furement leurs coups fur l'animal qu'ils vouloient écarter : le mouvement du bras qui lançoit la pique, ou des pierres fur les animaux, n'étoit pas dirigé avec affez de précision : le coup tomboit à faux, ou ne perçoit pas l'animal.

On chercha donc un moyen pour diirger fürement la pique fur l'antimal que l'on attaquoit. On s'apperçut bientoù qu'il falloit que l'reil a luirgeist mais le bras ne pouvoit ni lancer la pique avec prédifion felon cette direction, ni la pouffer à de grandes diffances. Cette rorce étoir pourrant néceffaire au bontorce étoir pourrant néceffaire au bontour de la commanda de la commanda de la la chercherent & ils en trouveent mille modeles dans la nature.

Les hommes, par exemple, avoient fouvent abaitlé des branches pour cueillir des fruits, ou les avoient courbées avec force pour les rompre; ils avoient vu qu'elles fe relevoient avec violen-ce, lorsqu'elles s'échappoient de leurs mains; fouvent ils avoient affujetti ces

branches avec des écorces pour cueillir plus commodément les fruits qu'elles portoient, ou pour les couper plus facilement avec une pierre tranchante. Ils avoient vu que ces écorces tendues, étoient elles-mêmes des refforts puiffants : on jugea donc qu'une branche aux extrêmités de laquelle on attacheroit une écorce, céderoit, & se courberoit, qu'en tirant l'écorce on augmenteroit cette courbure, & qu'en la relàchant, la branche courbée feroit effort pour se redreffer, qu'elle entraineroit avec violence tout ce qui seroit appuyé fur cette écorce, & que ce qui n'y feroit pas attaché continueroit à se mouvoir avec la vitesse, que lui auroit communiquée la branche en se redressant; que le reffort même de l'écorce augmenteroit cette viteffe, que l'œil & la main pourroient diriger la pique appuyée sur cette écorce. La foiblesse de l'homme & fon intelligence, lui firent denc découvrir le moyen de se faire un arc. Il fut facile de le perfectionner en rendant la pique plus légere, en faisant de cette pique une fleche, en armant cette fleche de la dent d'un animal, d'une pierre aigue, d'un os pointu, ou d'une arrète perçante; en la mettant en équilibre avec les plumes des oiseaux : l'homme donna en quelque forte des ailes à ses fleches, à ses coups & à la mort. Il put du haut d'un arbre, ou caché dans une embuscade percer les animaux, & fans courir aucun péril, porter ses coups & la mort à de grandes distances ; il put fe réunir avec ses semblables, rendre son voitinage redoutable à tous les animaux & les attaquer.

La guerre que les hommes firent aux animaux, demandoit du concert; il fallut observer les routes qu'ils suivoient & les y attendre, connoître les lieux où ils aimoient à paturer & les y surprendre, avoir des signes pour faire connoître où l'on devoit attaquer l'animal, & par où il fuyoit.

L'homme oft tellement organise, que la vue d'un objet terrible & imprévu lui fait pousser un cri. Ce cri fut le premier fignal qui annonça aux bonnnes foibles & défarmés, l'approche du tigre & du lion : cette espece de fignal étoit d'ailleurs plus commode & plus général que celui qui se donnoit aux yeux : ainsi le cri fut le moyen que les bommes chaffeurs employerent pour faire connoitre le lieu des animaux qu'ils chaffoient . & les mouvemens qu'il falloit faire : comme ils avoient besoin, tantot de fuir, tantôt de s'approcher, il fallut trouver dans la variété du cri, le moyen de faire connoître ces différens mouvemens : ainsi les hommes modifierent leurs cris

Les modifications du cri ne fe peuvent faire que par fon intentité ou par les différens mouvemens des levres, de la langue ou du goffer: ainfi la foibleifé de l'bomme lui fit varirer les inflexions de fes cris; il articula des fons qui exprimoient le mouvement des animaux qu'il falloit combattre, leurs refuites & leurs ruffe.

La faculté d'articuler des fons, fournit aux hommer mille moyens de fe communiquer leurs fentimens, leurs befoins, leurs paroles ils purent former des projets, concerter les moyens me de les exécuter, fe réunir, fe fiparer et comme ils le jugeoient à propos, & à des fignes incomus aux animaux, fondes fignes incomus aux animaux, fondre enfemble für eux, fe fecourir plus featlement dans tous leurs befoins.

Voilà donc la puissance souveraine de la terre ôtée aux animaux carnaciers, & mise êntre les mains de l'homme : il est devenu lion, tigre, hienne, loup, éléphant, rhinocéros. Voyons si la nature veut qu'il use de sa puissance, comme les animaux auxquels il succede, usent

de leur force.

Malgré fes armes, mølgré les refloutces que l'bomne trouve dans fon induftrie, i livélt point à l'épreuve du péril; 
in devient point à l'épreuve du péril; 
in devient point i avulnérable; il n'eft 
pas capable de réfifer feul au lion, 
au tigre, au loup : il faut incédiàirement qu'il foit uni à fes femblables : 
en'elt qu'avec eux qu'il peur goûter le 
repos & cette fécurité, fans laquelle il 
et malieureux. Ce n'elt donc point à 
un feul homme, mais à l'elpece lumniun feul homme, mais à l'elpece lumniet N'bomne n'y peu être puisient & houreux que par fon union avec les autres 
bommet.

Si l'homme avoit eu une force redoutable aux animaux carnaciers, ou une viteffe capable de le dérober à leurs pourfuites, il eût peut-être vécu folitaire; ou les hommes ne fe feroient réunis que pour former des troupeaux comme les animaux pâturans.

S'il n'eût point eu de mains, ou si ayant des mains, la plante de son pied n'eût pas été capable de le soutenir, & de lui sournir un appui ferme & solide; si avec ses pieds & les mains, si n'eût que l'intelligence d'on sing, si n'eût pu ni s'armer, ni se fervit de les armes, outre les animax carnaciers, il n'eût pas inventé l'arc, découvert les arts, tormé des giences.

Ainfi les animaux carmaciers dont Homme ett environné, fa foibelét, la nature de fes organes, la qualité de fon intelligence, concouvoient pour le déterminer à s'unir à fes femblables, & à former avec eux une fociété durable, fondée fur un intérêt égal, fur un attachement réciproque, qui rend à chaque homme la vie d'un autre homme agréable & précieufs.

Ce n'est donc point à une puissance féroce & fanguinaire que la nature a donné l'empire de la terre : elle a fait l'homme le plus foible des animaux par la constitution de ses organes, & c'est par la raifon qu'il acquiert une force supérieure à celle de tous les animaux : elle a donc voulu que la puissance qui devoit dominer fur la terre, fut dirigée par la raison. Ce n'est point pour livrer l'homme aux animaux carnaciers qu'elle l'a créé foible, c'est pour le forcer de s'unir à ses semblables. Les animaux carnaciers répandus fur la furface de la terre, n'en font point les maîtres ou les fouverains; ce font des fentinelles que la nature charge d'empêcher les hommes de se separer & de vivre désunis; ce n'est point pour faire naître la guerre entre les hommes qu'elle leur donne la faculté de s'armer; c'est pour qu'ils vivent en paix.

La force n'eft donc la loi de la nature, que pour les liones & pour les tigres ; mais l'amour de la paix & l'attachement réciproque font les liens qui doivent unit les hommer, à moins que la nature contraire à elle-même, n'ait mis en eux des befoins qu'ils ne puisfent fatisfaire que par la guerre, & en verfantle fang de leurs fembables. Voyons donc ces befoins agir fur l'homme, voyons quels font les effets de leurs actions.

Du beloin Ed des moyens que l'homme a de fe nourri. La nature en formant l'homme, n'a point armé fon bras de la griffe redouxable du tigre, ni fa bouche de la dent meurtriere du lion, du léopard, de l'hienne, &c. Il n'a point comme ces animaux un eftomac dévoant, dont la fain ne s'appaife que par le fang & par la chair : prefique tous les végétaux lui fourniffent une nourriture agréable & falutaire: il n'a pas befoin comme comme l'éléphant & le rhinocéros, de dévalter les forèts & les campagnes pour fe nourrir : peu de légurnes ou de grains fuffilent à fon estomac; tout ce qui se digere satisfait son appétit, & nourrit son corps.

Le gland, la chàtaigne, ont long-tems fervi d'aliment aux houmer : une grande partie vit eucore de châtaignes, de pomme de terre, de raines, &c. En Pologne une partie du peuple se nourritu de la semence d'une platte qu'on nomme l'berbe de mannes le manioque et la mourriture des Américains, les Indiens nourriture des Américains, les Indiens nourriture des Américains, les Indiens de ris : les fluvages du Canada se nour-risten avec de la folle avoine qui croit dans les lacs: plusieurs avec du bled de Turquic.

Dans les contrées qui ne produifent que des páturages, le lait & la chair des animaux páturans fourniffent une fubfiftance agréable & abondante. Telle étoit la nourriture des Scythes; telle eft encore celle des Tartares & des Arabes nomades.

Sous ces dimats rigoureux où la nature ne produit in firuts, ni grains, ni păturages, les bonuser vivent de polifou ; tels font les Samogedes, les Kamchakdales, les peuples de la mer glaciale, un nombre prodigieux de familles répandues fur les bords de l'Irtifch, de l'Amurt, de la Lena. Tels font les fauvages dont parle Dampier qui n'avoient point de files pour pecher, & qui vimaçons, qu'ils ramalioent fur les rochers, & des poiffons que la mer en fe retirant laiifoit dans les foiffes qu'ils avoient centres.

Dans les lieux où la nature ne produit ni fruits, ni légumes, ni grains, ni poissons, les insectes, les vers, les escargots, les fauterelles, ont servi

Tome VIL

d'aliment aux hommes; les auteurs anciens font mention d'un peuple qui dans une contrée déferte vivoit de fauterelles.

Les habitans de Sainte-Marthe mangeoient des limaçons, des cigales, des grillets: les noirs de l'Afrique & les Indiens de l'Amérique mangent des vers.

On a vu des anciens qui se nourricifoient des rameaux naissam des arbres, fur lesquels ils s'étoient résugités ; tandis que d'autres s'étoient ensorés dans des marais pour se dérober aux animaux carnaciers : ils y trouvoient des plantes aquatiques & des racines de roseaux dont ils se nourrissionent, & cette nourres ; ils en faisoient une plant plus popoient ces racines en les presents res ; ils en faisoient une plate qu'ils mettoient cuire au soleil & qu'ils mangooient.

Ainf l'houme a pour se nourrir une facilité que la nature n'accorde point aux autres animaux; elle lui a donné un estoma propre à digérer es que produisent les différens climats & les différens crimats en se de différens crimats en se de mana d'un dissolvant, qui opere sur outres ces productions, qui utire de toutes, le chilé & le ste nourrieir.

Le befoin de se nourrir, qui attache les animaux à certains lieux, qui les fixe dans certains climats, peut devenir entreux un principe de guerre: l'homme au contraire peut le saitsfaire sous tous les dimats & dans tous les lieux; ainsi le besoin de se nourrir n'est point un principe de guerre & de haine chez les hommes, leur multiplication, le besoin de s'autre de l'autre de l'autr

L'homme ne mange point dans les bois ou fur le bord des eaux , les fruits & les légumes qu'il y a cueillis ; il les porte dans fa cabane où il ne craint ni les infultes des animaux, ni les injures de l'air: il aime à partager sa chasse, ses fruits, ses légumes avec les autres hommes dont sa foiblesse lui a rendu la vie & le bonheur précieux, & auxquels il doit la fécurité dont il jouit dans fa cabane.

Les fauvages qui n'avoient pour se nourrir que le poisson qu'ils pechoient pendant le reflux, rapportoient leur pèche dans leurs demeures, où les vieillards & les enfans l'attendoient; ainsi le fauvage chaffcur partage fa chaffe avec

les autres fauvages.

Dans les animaux pâturans, le besoin de sc nourrir est difficile à satisfaire , les fucs qui les nourriffent sont si légers. qu'ils font fans ceffe occupés à manger. Dans les animaux carnaciers, ce besoin est une faim dévorante. & ils mangent avec tant de voracité, que leur estomac est accablé du poids de leur nourriture. Ils font fans ceffe preffés par le befoin. ou ensevelis dans le sonuneil; il n'en est pas ainsi de l'homme : il lui est facile de se nourrir, il peut conserver des fruits, des légumes, sa chasse, son poisfon, ses grains : il n'est point obligé de fe féparer fans ceffe des autres hommes pour se nourrir; il n'a point habituellement une faim extrême : l'aliment qu'il prend, rétab!it son organisation. & au lieu de l'accabler , lui inspire de la gaverés il cft heureux lorfque fon appétit est fatisfait; il attribue le bonheur qu'il éprouve, aux alimens qu'il prend, aux bonnnes avec lefquels il les partage, à tout ce qui l'environne, il en devient l'ami.

Le besoin de se nourrir réunit donc les hommes, c'est une espece de lien ; il femble, comme le dit un aucien, que

H O M dans un repas les convives ne forment qu'un corps & n'ont qu'unc seule vie.

Les fensations que causcut les alimens, font le moindre des plaifirs que procure le besoin de se nourrir : voilà pourquoi toutes les nations, tous les peuples, tous les hommes fauvages ou policés, ont regardé la fociété que forme le repas, comme la plus agréable des fociétés; jamais les hommes ne fe donnent avec plus de plaisir, avec plus de sincérité des témoignages & des affurances de zele & d'amitié. Le repas forme une espece de sete, & compose pour ainsi dire une famille de tous ceux qu'il raffemble : il fait disparoitre toutes les distinctions d'institution & de préjugé, que l'orgueil & la vanité changent en autant de forces répulfives qui tiennent les hommes féparés, il développe ce penchant que les honnnes ont à fe regarder comme freres. C'est là principalement qu'ils font dans leur état naturel, qu'ils sentent leur égalité naturelle, le besoin qu'ils ont de s'unir, & le bonheur de vivre en fociété : c'estlà qu'ils oublient leurs maux, que les haines s'éteignent, que les inimitiés ceffent.

C'est pour cela qu'Aristote regarde comme contraire à la fociabilité, la coutume des Egyptiens qui mangeoient séparément, & qui n'avoient point de repas communs: il loue au contraire Minos & Lycurgue, qui avoient établi dans leurs fociétés des repas communs.

La fomptuosité de la table, la délicatoffe des mets, la richesse des vases, le prix des meubles, n'augmentent point le bonheur que la nature attache au befoin de manger: les Spartiates trouvoient dans leurs repas, un plaisir que ne procuroient pas aux rois de Perfc, le luxe & les richesses de l'Asie: les Romains dans les premiers fiecles étoient aussi heureux avec de la bouillie & quelques fruits, que Lucullus & Apicius par la délicatesse & par la somptuosité de leurs tables.

Ainsi la nature n'attache au besoin de manger aucun plaisir qui doive faire de ce besoin un principe de guerre; il est au contraire un principe d'union parmi

les hommes.

Que cette ficilité de se nourrir, que la nature accord à l'homme, ne vous adurcisse pas sur le fort du pauvre, de l'indigent, du lest, vous tous, à qui lis sont sous qui ettes riches & puis fans : ce n'el point leur nourriure simple, grossiere & même peu abondante qui les rend matheureux, c'el qu'ils ne favent pas si demain ils ne manqueront pas de ce nécessire.

La crainte est un état si pénible, que pour s'en garantir, l'homme s'enfonce & se fixe dans des précipices affreux: or le paysan, le serf est fans cesse dans cet état de crainte.

Il ne redoute point le lion, le tigre, le léopard, mais il craint le despote, le bacha, le reis effendi, le testerdar bacha, le beglierbey, le favori du delpote qui peut le chaffer de sa maison, lui enlever fon champ, ravager fa moisson; il craint le seigneur féodal & ses satellites plus impitoyables que les lions & les tigres; il craint dans les nations corrompues & livrées à un luxe effréné, les loix toujours terribles contre le foible, toujours impuitfantes contre le grand, contre l'homme riche; il craint le magistrat supérieur contre lequel le magiltrat inférieur n'ose & ne peut le protéger; il craint l'intendant & les fubdélégués, le voyer & ses préposés, le receveur des tailles & ses huissiers, le fermier dufisc & ses commis; il craint dans les Etats corrompus tout ce qui a de la puissance & du crédit; il est

dans tous ces Etats comme les hommes défarmés, dans les lieux où regnent les bêtes féroces.

Detes i croces.

Le fluvage Africain caché dans les marais, retouve au moins une fubrittance caffurée dans les racines des rofeaux, & ne craint point l'animal carnacier, auqueil i elt inconnu, & que les précipices empèchent d'arriver à lui; mais dans les Eats où regennt e luva & l'amour des richeffes, le cultivateur, l'artifan, le manocuvre n'a d'âple que la prifon; il est dans l'Etat des anciens Garamantes qui n'ayant ni alfy eni armes, contre ceux qui les attaquoient, trembloient au plus petit bruit, que tout faifoit fuir, & qui paroiffoine dépourvus de ratifon.

Voilà la cause de la stupidité de ces hommes & de l'indolence, dont on a communément l'injustice de leur faire un crime.

Ces bommer seroient heureux, s'ils cioient fürs de ne pas manquer du nécessaire le plus rigoureux, de ce pain noir, de ces légumes dont la vue leur met vos organes en convulson: a eccedez-leur la jouissace assurée & tranquille de cette nourriture, & loin de vous envier votre saîte & vos mets exquis, ils se dévoueront aver econonissance à tout ce qui peut satisfaire vous besoins & accrotire vos plaifers.

Puifque de tous les animaux l'homme faul peut libilitér dans tous les climats, la terre elt en effet le patrimoine, l'héritage des hommes, & ils font feres. Puifque tous peuvent se noutrir dans tous les climats, tous doivent y vivre en pairs; puifque tous peuvent avec la quillement des productions definées à les noutrir, tous peuvent être également heureux.

Leur tempérament se forme sur le cli-K k k 2 444

Samogitie. C'est ainsi que la nature rend tous les pays agréables à l'homme, prévient l'inconstance qui en le dégoûtant du pays qu'il habite, pourroit devenir un principe de guerre. C'est ainsi que par des chaines invitibles elle attache les hommes à tous les climats, afin que tous vivent en paix, heureux & fans rien envier aux autres hommes.

il ne doutoit pas que, file czer le con-

noisfoit, il ne quittat Moscou pour la

La foiblesse de l'homme, la facilité qu'il a de s'armer & de se désendre contre les animaux, de leur rendre fon voisinage redoutable, la facilité de se nourrir dans tous les climats, de toutes les productions de la terre, prouve, comme nous l'avons dit, qu'elle est en effet son patrimoine, mais qu'il y doit vivre en paix, & que la nature lui a voulu ôter jusqu'au prétexte de faire la guerre pour se nourrir.

Du besoin de se reproduire. Dans presque toutes les especes d'animaux, la femelle n'éprouve que pen de tems le befoin de fe reproduire, & ce tems passe, elle se resuse impitovablement aux empressemens & aux defirs du mále; la douleur que lui causeroit sa complaisance, la rend inexorable. Le besoin de se reproduire, plus durable dans le mále, le détache de sa femelle, l'oblige à la quitter. & ne peut produire entre les deux fexes des animaux qu'un attachement fugitif, une fociété paffagere, femblable à l'affociation de deux animaux qui fe concertent pour chaffer.

Il n'en est point sinfi de l'homme & de la femme : la nature en leur infoirant le desir de se reproduire, ne leur a point prescrit des saisons comme aux animaux. La facilité qu'ils ont de se nou a tir dans tous les climats, de fe pratiquer des afyles où ils repofent fans inquiétude, où ils fe préparent & se confervent des alimens pour toutes les faifons, les rend dans tous les tems capables d'amour.

C'elt la rencontre du befoin du mále & du besoin de la femelle qui forme leur union; c'est presque toujours dans l'un & dans l'autre une fureur dont rien ne fublifte, après que l'organifation qu'elle troubloit elt rétablie. L'amour est touiours chez eux une maladie, & iamais le plaitir qu'il procure n'est un bienfait ; jamais ils ne le doivent à la complaifance ou à la tendresse. Il peut donc être fouvent un principe de guerre entre les máles, & n'est point un principe d'union entre le male & la femelle.

Le besoin de se reproduire a des effets tout contraires dans l'honnue : comme la nature produit à - peu - près un nombre égal d'hommes & de femmes, & qu'elle ne leur prescrit point de saisons pour aimer; le besoin de se reproduire ne doit point, sclon l'ordre de la nature, devenir une fureur & un principe de guerre entre les bommes : comme il fait naître la tendresse & la reconnoissance. il ne conduit ni au dégoût, ni à l'inconstance, ni à l'infidélité.

Le besoin de se reproduire, qui d'abord ne s'est offert que comme une suite

de l'organifation, & qui paroiffoit n'avoir pour objet que la multiplication & la perpétuité des animaux, produit donc entre l'homme & la femme, l'attachement, la tendreise, le zele, la reconnoissance; comme la foiblesse & le befoin de manger produifent ces fentimens entre les hommes.

Ce n'est donc point par les sensations attachées à la fatisfaction des besoins phyliques, que l'homme doit être heu- reux - comme on auroit pu le croire d'abord; & il ne paroit pas qu'on puisse fe dispenser de reconnoitre dans l'homme un être d'une espece essentiellement différente des animaux, un être dont tous les besoins ont pour effet son union avec ses semblables: ainsi la nature a remis la puissance suprême de la terre entre les mains de l'animal, qui a le moins de besoin de faire du mal pour être heureux.

Cette union dans laquelle l'homme n'a cherché d'abord qu'à fatisfaire un besoin, donne naissance à l'enfant : à la vue de cet effet de leur amour, quels doivent être les fentimens des époux ?

Ils ne se portent point comme les brutes par un instinct machinal à nourrir & à foigner l'enfant; ils font capables de réfléchir : ils voyent dans l'enfant, l'ouvrage de leur amour; ils voyent qu'en s'aimant, ils ont produit un être semblable à eux; ils voyent à-la-fois dans l'enfant, le garant & le monument de leur conftance & de leur union; ils éprouvent un renouvellement de tendresse, l'enfant à ce seul titre, devient cher & précieux; ils voyent qu'ils se sont donné une nouvelle existence; ils pensent confusément qu'une portion de leur ame a passe dans l'enfant, & qu'elle l'anime : ils ressentent tout ce qu'il fouffre, leurs cœurs s'uniffent & fe confondent, pour ainsi dire, dans l'enfant; il semble que leurs ames réunies l'animent.

C'est ainsi que la nature intéresse le pere & la mere à la conservation de l'enfant, & qu'elle leur inspire une tendresfe capable de remplir tous les soins qu'exigent sa foiblesse, ses infirmités & fes betoins; il faut en quelque forte que le perc & la mere s'oublient euxmemes pour veiller à la confervation de l'enfant; & pour les y engager, la nature attache le plaisir & le bonheur à tout ce qu'ils font pour l'enfant.

Aucun animal ne croît avec autant de lenteur que l'homme; aucun n'a besoin plus long tems des foins du pere & de la mere: ainsi long-tems avant que l'enfant puille réfléchir, il connoît les foins du pere & de la mere, il s'attache à eux par fentiment , & par cet instinct qui unit un être sensible à tout ce qui lui fait du bien; il prend l'habitude de vivre avcc eux, de les aimer & de leur obéir. même avant que la raifon lui en air fait connoître la nécessité.

A mesure qu'il croît, & que ses forces augmentées lui rendant moins néceffaires, les fecours & les foins du pere & de la mere, pourroient l'en détacher, la raison se dévéloppe pour former de nouveaux liens qui l'attachent à ses parens, plus étroitement & plus inviolablement que la crainte, la foiblesse & le besoin : il devient capable de réséchir fur le passé : la réflexion le replace dans l'état de sa foiblesse originelle; c'est alors qu'il connoît tout ce qu'il doit à la tendreise de ses parens.

Il voit-qu'en naissant il n'avoit en partage que la foiblesse, l'indigence & la douleur : c'est dans cet état plus fàcheux que le néant, qu'il voit la tendreile paternelle & maternelle se dévouer à fa conscrvation : il voit qu'il étoit incapable de nuire ou d'être utile à fon pere & à fa mere, & que cependant leur tendresse généreuse veilloit à sa confervation: il se rappelle que ses pleurs jettoient dans leur cœur le trouble & l'inquiétude, que sa joie, ses caresses les combloient de fatisfaction, qu'il étoit le centre de tous leurs travaux, que son bonheur, son plaisir étoit l'objet de tous leurs vœux.

Il connoît que fans eux, il resteroit exposé à mille périls, en butte à mille maux, il voit la maison paternelle comme un afyle facré, comme le féjour de

la paix & du bonheur.

A ce spectacle, la vénération, la confiance, l'amour, le dévouement naissent dans fon cœur, comme la fenfation agréable est produite par l'impression d'un fruit délicieux fur le palais.

Il n'aime point son pere comme il aime un autre bomme, un allié, un ami : le pere & la mere ne s'offrent à l'enfant que comme deux divinités bienfaisantes; ils en ont, par rapport à lui, tous les attributs : comme la divinité, ils étoient tout puissans sur lui, comme elle, sans avoir aucun besoin de lui, ils fe font dévoués à fon bonheur : l'amour des enfans pour leurs peres est donc un fentiment réligieux, une espece de culte, c'est un acte de piété. Dans l'antiquité la plus reculée, la maifon paternelle étois regardée comme un temple, dont le pere & la mere étoient les divinités; les enfans en étoient les prètres confacrés par la nature même, pour leur rendre un culte. Dans les loix les plus anciennes, on les nommoit des dieux, & tout ce qui étoit uni à eux par les liens du fang, participoit à cette vénération, les enfans appelloient leurs oncles des divins.

L'amour paternel, la piété filiale ont leur source dans les rélations que la nature même a miscs entre le pere & l'en-

fant; ce ne font point des fentimens factices & donnés par l'éducation, c'est l'éducation qui les étouffe dans tous ceux en qui on ne les trouve pas.

La confiance, la foumission, la vénération, l'amour d'un fils pour son pere. naissent & se fortifient dans le cœur de l'enfant, pour ainsi dire, à son insu. fans le secours de l'instruction & de la lecture. C'est une multitude de réflexions infenfibles, de feutimens imperceptibles qui reviennent sans cesse & donnent ce pli à son ame : c'est pour cela qu'on regarde la piété filiale comme un principe & comme un sentiment inné, comme une habitude infuse par la nature même, si je peux parler ainsi. On ne voit point en effet quand ce sentiment a commencé; ayant précédé la réflexion, il est impossible que la raison marque l'instant de sa naissance, il est même impossible de déterminer le tems où l'homme commence à prendre une connoissance réfléchie de ce qu'il doit à ses parens. La piété filiale a donc du être regardée comme un sentiment inné; & si l'on prétend qu'il ne l'est pas, il faut au moins reconnoître qu'il est namrel à l'homme.

Il femble que la nature ait voulu que la piété filiale fut la premiere & la plus forte des habitudes de l'honnne, & qu'elle fit constamment pour le bonheur des peres, tout ce que la tendresse paternelle fait pour le bonheur des enfans : que par elle l'obéissance & le zele fussent toujours fans réferve dans l'enfant , comme la tendresse est sans bornes dans les peres: que comme la tendresse paternelle étudie tous les besoins de l'enfant pour les fatisfaire, & fait descendre le pere dans l'état de l'enfance, pour cacher en quelque sorte à l'enfant sa foiblesse, & l'horreur de son état : de même la piété filiale doit s'occuper fans cesse du bonheur des peres & s'appliquer fans relàche à leur malquer leur atiobilisment & leur décadence, par une obétifiance plus prompe, par des témoignages plus tréquens de reliped. & de confiance, en adoptant tous leurs goût; en devenant efclaves de leurs fantaifies : c'est ainsi que la nature récompense la tendresse paternelle des foins qu'elle prend pour la conservation de l'enfant.

Je n'attribue point des effets chimériques à la piécé filiale: les Chimois renoncent aux plaifits, aux affaires, à leurs charges, pour foignet la vieilleffe de leurs peres, on les voit adopter tous leurs goûts, & forfque les années & l'affoibilifoment des organes les ont ramenés à l'état de l'entance, les fils fe font en quelque forte enfans & trouvent leur gloir & leur bonheur dans tout ee qui amué leurs parens décrépits : la conférvent dans tous les âges la même fourniffion & le même amour pour leurs

La piété filiale affronte les périls ; elle se dévoue pour la conservation & pour le bonheur des peres. On a vu Scipion fortant de l'enfance dégager son pere du milieu des ennemis, à la bataille du Tefin : on a vu des fils se jetter au milieu des flammes pour fauver leurs peres : on a vu ee fentiment pereer au travers de mille obstacles qui sembloient devoir Pétouffer : elle agit & produit des actions héroïques dans des hommes à qui nous ne ferions pas un crime de ne le pas sentir. Tels sont en Espagne ces deux bommes qui apprennent que les enfans de Periclès offroient douze mille sesterces à celui qui tueroit le tyran Epaste, meurtrier de leur pere, l'ennemi de la patrie & le fléau des peuples; demandent la récompense, la donnent à leur pere & à leur mere, vont tuer Epaste, & meurent sans regret,

Tel est l'exemple de la piété filiale que nous offre l'histoire du Japon.

L'empereur venoit par un édit de proposer une somme considérable à ceux qui arrêteroient un coupeur de bourfe. Deux bommes arrivent incontinent, amenant un troisieme qui reconnoît qu'en effet il est coupable du crime dont on l'aceuse : on délivre la récompense aux dénonciateurs, qui les larmes aux yeux disent à celui qu'ils viennent de livrer, le plus tendre adieu. L'empereur étonné de cette étrange sensibilité, fait luivre ces bommes julques dans leur maison, & découvre qu'ils sont les freres de celui qu'ils ont livré : qu'il n'est point en effet coupeur de bour fe, & qu'il a feint de l'être, de concert avec ses freres pour procurer à leur mere la récompense promise par l'empereur, & que ees trois frcres, après avoir épuifé pour leur mere leurs ressources, n'avoient point d'autre moyen pour la faire subfilter.

Voilà le triomphe de la piécé filiale dans toure fa purcés aucun autre fentiment ne partage avec elle l'honneur de ces actions e, le les infipre à des boumer fans lettres, fans connoiflances, coudam-ses na maifant à l'humiliation de la mai-fere, qui pouvoient envilâger la vie comme un préfent funelte, qu'ils avoient reçu de leurs parens. Nulle efpérance de gloire ou de pardon n'altere la génée de gloire ou de pardon n'altere la génée de l'un production de la comme de préfer de la comme des riminés, de la comme de l'albert de la comme de l'illoire qu'in nous a transmis leurs actions, ne nous fait pas connoître leurs noms.

Les histoires ancienne & moderne contiennent un grand nembre d'autres exemples ; & il n'elt point d'homme dout le eœur ne foit ému & attendri, lorfqu'il les lit ou qu'il les entend : la peinture qui bes repréfente, excite dans tous les fpec-

tateurs une admiration tendre; l'imagination anime tous les perfonnages du tableau: on croit voir l'action, chacun voudroit l'avoir faite, parce que tous font destinés par la nature à la faire.

Jamais le fils dont l'ame n'elt pas pervertie par le vice, ne se dispensera des obligations & des devoirs de la piété filiale, en regardant l'ouvrage de sa naisfance comme la suite d'un platiir dont il n'étoit pas l'objet.

Si cette affreuse idée s'offroit jamais à fon eforit, elle en seroit bientos bannie par le souvenir des soins pénibles donnés à son enfance. Le tableau de tout ce que la tendresse paternelle a fait pour lui. ne lui permettroit pas de confondre le principe qui a uni son pere & sa mere, avec l'instinct qui assemble & perpétue les brutes. En réfléchissant sur les effets de la tendresse paternelle & maternelle, il ne douteroit point qu'il n'eût été l'objet de leur union, qu'il n'eût été prévu par son pere & par sa mere ; il jugeroit qu'ils l'ont aimé avant qu'il existat: il penseroit que, si dans leur union ils n'eussent eu pour mobile que l'instinct qui perpétue les brutes, ils l'auroient abandonné auffi-tôt qu'il est né, ou du moins long-tems avant qu'il pût fatisfaire ses premiers besoins, & se défendre contre les bêtes féroces, contre les élémens: que, si par la constitution physique de la mere, l'enfant lui étoit néceifaire comme aux brutes, la tendresse maternelle & paternelle ne s'étendroit point au-delà de ce terme : en un mot, il penseroit tout ce qui pourroit lui rendre son pere & sa mere plus chers; il adopteroit comme des vérités précieufes, toutes les idées qui étendroient ses obligations, & rejetteroit comme des erreurs funestes, tout ce qui tendroit à les diminuer.

Que dis-je? jamais rien de ce qui peut

affoiblir la piété filiale, ne s'offre à l'homme qui ne fuit que l'inspiration de la nature : ce n'est qu'à la fuite d'une longue corruption , que l'esprit humain acrive à ces systèmes affreux qui justifient l'ingratitude & l'infensibilité des enfans pour les peres & meres. Ce n'est que chez les peuples où les peres & les meres violent les premiers, les loix que la nature prescrit envers les enfans, où l'enfant à sa naissance est arraché du sein de la mere & enlevé des bras du pere pour être confié à des mercenaires. Dans cette espece d'exil .- la piété filiale ne se développe point; lorlqu'il est rappellé à la maifon paternelle, il n'est point l'objet des foins & de la tendresse du pere & de la mere; il ne peut éprouver les mouvemens, les transports de la piété filiale, il ne doit fouvent à ses parens que la foumission d'un esclave. La mere qui ne nourrit pas son fils, renonce en quelque forte aux droits que la nature lui avoit donné fur fon cœur, puisqu'elle viole les loix qu'elle lui prescrivoit en-

H O M

vers fon fils.

Tous les enfans d'un même pere fout élevés dans la même maifon i le premier objet que l'enfant aime & connoilé, c'elt fon pere & fa mere; le fécond c'elt fon lerce : les frecres ont par leur éducation les mêmes inclinations, les mêmes mœurs; ils font également chers à la tendrefile du pere & de la mere, tous s'emprefilent egalement de procurer leur bonheur; ils ont un intérêt égal à leur coufervation, ils font done unis entr'eux par tous les motifs qui peuvent unit de à tres fenfilses & capables d'ai-iunt de à tres fenfilses & capables d'ai-

L'amitié fraternelle s'étend à tout ce qui peut intéresser les freres & leurs enfans; elle devient un lien universel qui embrasser toute la postérité du chef de famille.

Lcs

Les effets de l'amitié fraternelle ne font pas moins célebres dans l'histoire, que les effets de la piété filiale : on l'a vue dans Scipion refuser les honneurs pour les procurer à son frere : on l'a vue céder ou partager l'autorité fouveraine : on a vu des frercs se dévouer à la mort pour conserver la vie de leurs frercs. Tels furent ccs deux jeunes Grecs, l'un dans la fleur de la jeunesse, l'autre prêt d'y entrer, qui ayant été pris par les Thraces furent amenés à Diégylis leur roi, dans le tems de ses noces; le tyran les fait aufli-tôt mettre en robes de victimes: on étend le plus jeune fur l'autel; Diégylis leve le bras pour l'immoler ; l'ainé se précipite & se couche sur fon frere pour le couvrir de fon corps & pour lui fauver la vie; Diégylis frappe & d'un feul coup les coupe tous deux par la moitié.

La nature ne fait pas naître dans chaque famille un nombre égal d'hommer & de femmes. Le desir de se reproduire, oblige done les différentes familles à s'unit par des alliances, & à former de plusieurs familles une seule famille, dont tous les membres sont unis par les liens qui unissen les freres.

Pour forcer les bommes à former ces alliances, la nature a mis entre le frere & la fœur, une répugnance naturelle pour l'union conjugale ; elle a oppolé au defir de fe reproduire, la pudeur; & par ce noyen elle a obligé les bommes & les femmes de chaque famille à 'unir aux bommes & aux femmes des autres familles.

La nature fait naître à peu-près un nombre égal d'hommes & de femmes; & le desir de se reproduire doit naturellement réunir les hommes en différentes familles à-peu-près égales.

Le desir de se reproduire, & les moyens que la nature emploie pour perpétucr Tome VII.

Pespece humaine, tendent donc à unit étroitement les hommers ; l'amour conjugal, la piéc filalle, l'amitié fraternelle uniisent tous les membres de chaque fiamille; ils n'ont qu'un feui lutrére, ils femblent n'avoir qu'une seul intérée, ils mème cœur ; tous éprouvent la douleur de celui qui sous éprouvent la douleur de celui qui sousfer, tous ressentiels bonheur de celui qui est heureux.

Les alliances que ce même desir produit entre les familles voisines, tendent à faire naitre entre ces familles les mèmes sentimens qui unissen les membres de chaque famille particulière, & de proche en proche à unit tous les bommes répandus sur la surface de la terre, & & n'en composer qu'une grande famille unie par la tendresse, par le zele & par la bienfassime.

Le desir de se reproduire, qui nous avoit d'abord paru, dans l'homme comme dans la brute, n'avoir d'autre sin que la multiplication & la perpétuité de l'efpece humaine, est donc destiné à faire naître dans son cœur, l'amour conjugal, la tendresse patrense le & la faisifaction que procure la naissance des cufans.

Le bonheur constant & durable, ella fin à laughel la nature fait tendre l'homme, & celui que procure l'amour conjugal, la tendresse paternelle & le spectation de la piété filiale, est constant, dure autant que la vie, & procure à l'homme une faitsfaction plus délicieuse que la voiupe. Ce plaifre et donc le but de la nature, & doit être la fin de l'homme, a mimé du destr de fre propoduire.

C'est en séparant tous ces estets du defir de se reproduire, qu'il devient parmi les hommes un principe de discorde, de guerre, & de crimes : dans l'homme qui n'éprouve point ces sentimens, dans le voluptueux, le desir de se reproduire n'est, comme dans la brute, qu'un be,

foin physique: dans le voluptueux comme dans la brute, il ne contribue au bonheur que par l'action qui le fatisfait : il peut donc devenir dans le voluptueux un principe de guerre, comme dans l'animal en rut; mais il n'est tel que dans l'homme abruti & dénaturé. Dans le pere de famille il contribue moins à fon bonheur que la tendresse conjugale, que l'amour paternel, que le spectacle de la piété filiale, de la reconnoissance & du bonheur de toute la famille. Comme l'homme ne veut qu'etre heureux, ces fentimens le fixent dans le fein de fa famille, il ne defire point d'autre bonheur que celui qu'il y trouve; aucun crime n'est nécessaire ou utile à fon bonheur ; ce ne font point des honnnes heureux, des peres de familles qui ont imaginé l'art d'aimer. & cet art ne les rendit point heureux: c'est de ceux qui cherchent le bonheur dans cet art . & non du pere de famille qu'Ovide a dit :

Quod juvat exiguum est, plus est quod ladit amantes.

Ce n'est point chez des peuples heureux & simples, que sont nés Ovide, Catulle, Tibulle, &c.

Du desir, ou du besoin de connoître. Examinons un enfant : auffi-tôt que fes veux peuvent supporter la lumiere, il cherche à connoître les objets qui l'environnent: s'il n'avoit pas une ame active, si cette ame n'avoit pas un besoin essentiel d'acquérir de nouvelles idées , il resteroit attaché au sein de la nourrice . comme la plante relte attachée à la terre qui contient les facs qui la font végéter: c'est l'activité intérieure de fon esprit qui lui fait rechercher, mesurer, examiner tout ce qu'il voit ; c'est par elle qu'il apprend à connoître l'usage de ses organes, & qu'il corrige les erreurs de fes fens, fur la distance & fur la figure des corps qui l'environnent : lorsque par les différens effais qu'il fait de se organes & de ses sens, il fait éviter les corps dont la reacontre peut lui tère unitible; lorsqu'il a appris à se procurer les alimens propres à le nourrir, dans le tens qu'il n'est point presse par le fentiment de la faim ou de la soir, il examine, il compare, il rapproche les objets qu'il a sous les yeux; il est tritte & chagrin, si un nouveau spectacle de perceptions nouvelles n'occupent pus son ame.

Le fauvage railafé devient fombre & réveur, i locurt au bord d'un ruifleu, offrir pour ainfidire fon ame à la variété des objets que le mouvement de l'eau met fous fes yeux, ou fe renfermant audedans de lui même, il fe retrace les chofes qu'il a hittes, les pays qu'il a parcourus, les objets qui l'ont étonné, les pofitions qui lui ont para que'ables.

Ce besoin existe dans le laboureur, dans l'artifan : chacun d'eux trouve dans l'objet de fon trav il un aliment à la curiofité de son eforit : mais c'est furtout dans les intervalles de loifir que lui laitse la cessation de ses travaux. & les néceffités de la vie, que ce befoin de connoître se manifeste : on ne le voit point se livrer au sommeil ou retomber dans une espece d'insensibilité, qui devroit naturellement fuccéder au travail & à la fatiété dans un être purement matériel, ou dont l'esprit ne scroit naturellement ni actif, ni avide de connoitre. Il cherche, au contraire, dans la promenade, dans la culture d'un arbufte, dans la converfation de fes pareils, des idées, des perceptions nouvelles, pour fatisfaire ce befoin de connoître : il écoute avec une attention respectueuse. celui de ses pareils qui lui fait des récits nouveaux & intéreffans.

C'est pour fatisfaire ce besoin que l'homme riche & frivole se jette dans la dissipation, qu'il invente des modes,

imagine des commodités, qu'il donne des fetes, qu'il court au spectacle : incapable d'une application fuivie, il cherche dans ces objets un aliment à la curistité de son esprit , comme l'enfant le cherche dans ses babioles, parce qu'en effet la vie de l'homme frivole u'est qu'une enfance prolongée.

C'est encore pour satisfaire ce besoin, que le favant, le physicien, le géometre, le philosophe, l'homme de lettres, se dérobe aux fociétés tumultueuses, aux occupations affujettiffantes qui l'arrachent à son cabinet : c'est un supplément à tous les plaisirs, une consolation dans tous les inalheurs; c'est, comme le dit un ancien, la nourriture de l'homme; celui qui n'éprouve pas ce besoin, cesse en quelque forte d'etre homme, il est au nombre des morts.

Le besoin de connoître est donc commun à tous les hommes, il semble même qu'il foit un des plus effentiels & des plus étendus. Si les besoins physiques commandent plus impérieusement, ils sont de peu de durée, faciles à satisfaire, & ceffent aush-tot qu'en les satisfaisant on a rétabli l'organilation dont le dérangement rendoit l'homme incapable de s'occuper à étendre ses idées, & de fatisfaire le desir de connoître : il semble que la nature n'ait donné aux besoins phyliques un empire aussi absolu & une durée aussi courte, que pour obliger l'homme à tenir ses organes en état de fervir le desir, ou le besoin de connoitre; enforte que le befoin de connoitre foit l'objet principal de la nature, & les besoins physiques son objet secondaire; les plaisirs des sens un moyen, & les connoissances de l'homme, avec la fatisfaction qu'elles procurent, la fin principale dans la formation de l'homme.

Plutarque rend cette vérité fensible par une comparaifon que je ne puis

m'empêcher de rapporter : " Tout ainsi, dit-il, comme les nourrices pendant qu'elles donnent la bouillie ou la panade à leurs enfans, y prennent & en fentent quant à clles bien peu de plaisir, mais après qu'elles les ont fait manger & qu'elles les ont mis dormir, de forte qu'ils ne crient plus, alors étant toutes seules, elles prennent leur réfection. & font bonne cherc; aussi l'ame participe aux appétits du corps, ni plus ni moins qu'une nourrice, le servant & l'accommodant à ses nécessités : mais quand il est fuffisamment traité, & qu'il se repose, alors étant quitte de sa befogne & de fon fervice, delà en avant, elle se met à prendre ses propres plaisirs en se repaissant de discours, de lettres & d'histoires, desireuse d'enquérir, ouir & apprendre toujours quelque chose de fingulier; & qui pourroit dire autrement, vu que ceux même qui font ennemis des lettres & adonnés à des plaifirs impolteurs, après le fouper, appliquent leur entendement à d'autres jeux qui font bien éloignés du corps, propofant & mettant en avant des énigmes à répondre, & des questions embrouillées à deviner, & les nombres compris fous les notes de certains nombres ; outre cela les bauquets ont donné lieu aux farces & moralités, à Menandre & à ceux qui les jouent. Tous lesquels passe-tems n'ôtent aucune douleur au corps, ni n'apportent aucun doux & gracieux chatouillement à notre chair, mais c'est parce que la partie spéculative & studieule, qui est en chacun de nous, demande quelque plaisir & récréation particuliere, quand elle est déchargée de l'occupation que lui donne le corps à le traiter"

Voilà l'idée que tous les peuples se sont faite de la nature de l'homme & de fa deftination effentielle; tous ont cru que l'ef-

ils placent les bienheureux, font des lieux éclairés par une lumiere douce. pure & inaltérable; la terre y est couverte de fleurs , les bosquets & les vallées y font formées par des arbres d'une beauté exquife , la variété en est infinie, mais ils font fans fruits, la terre y est couverte de fleurs, les rivieres y coulent fans bruit, pour ne pas interrompre les entretiens des bienheureux qui se communiquent tout ce qu'ils ont su, & se racontent tout ce qu'ils ont fait, tandis que les armes des méchans font enfevelies dans les ténébres, dépouillées de toutes leurs connoiffances & livrées au defir de connoître fans pouvoir le fatisfaire Voilà le vrai lethé des enfers, & le vautour qui ronge les ames des méchants, des hommes frivoles, inutiles & voluptueux, après la mort. Ils n'étoient occupés pendant leur vie qu'à se procurer des fenfations agréables, qui s'évanouissent, lorsqu'ils sont dépouillés par la mort de leurs organes groffiers. Ils avoient en effet tout oublié. il ne leur restoit que le desir de connoitre & une impuissance absolue de le satisfaire : la vérité s'offre fans ceffe à eux, mais ils font incapables d'en fentir les

Le desir de connoître donné par la nature à tous les hommes, les arrache à l'inertie & a la pareffe, pour appliquer leur esprità la recherche de tout ce qui peut être falutaire, utile ou agréable à chacun dans le lieu qu'il habite.

La nature en donnant à l'homme le befoin de connoitre. l'a doué du don de la mémoire, & de la faculté de comparer entr'eux les objets dont il conferve le fouvenir, ou qu'il a fous les yeux, de connoitre leurs rapports, leurs liaifons, leurs différences, de réunir ces différens

rapports, & d'en former des idées générales, qui tiennent le patfé présent a l'efprit, qui dévoilent l'avenir, qui font fortir l'homme de la claffe des etres purement fentibles, & l'élevent au desfus de tous les ètres à qui la nature femble accorder une organifation semblable à la fienne.

La nature, dit un philosophe, qui avoit étudié profondément l'homme, donne à tous les animaux le desir & les moyens de conserver leur vie, tous ont, comme l'homme, le desir de se perpétuer ; ils aiment leurs petits comme les bonnnes aiment leurs enfans; mais il y a entre l'homme & les animaux cette différence effentielle, c'est que les animaux n'ont d'activité que par leurs fenfations, & d'objet que le présent, qu'ils ne conservent qu'un léger souvenir du patsé, & ne paroiffent avoir qu'une foible connoissance de l'avenir; tandis que l'homme voit les causes & les conséquences des choses; il connoit ce qui les précède & ce qui les fuit, il voit dans fa raison, comme dans un tableau, tout le cours de

Hobbes reconnoît lui-même, que cette curiolité ne paroit pas pouvoir convenir à un animal qui n'est capable que de fenfations, & qui n'a de featimens & de patlious que celles qui naiffent de l'organifation, telles que la faim, la foif, l'amour, la colere : il reconnoit encore que rien n'autorise à supposer cette curiofité dans aucun des animaux.

L'homme animé par le desir de connoître, & doué de la faculté de remonter des effets aux causes, & de descendre des causes aux effets, recherche & découvre les qualités, les propriétés des productions de la nature, les différens usages auxquels il peut employer les différens objets qui l'environnent ; il a feul en partage cette espece de curiosité. La

mature n'accorde qu'à lui les organes propres à la Ervivi, k è employer les productions de la terre aux différens ulages qu'elles peuvent avoir, par ce moyen de la e léve l'homme au deflus de tous les animaux, c'elt par-là qu'elle le conflitue le roi de la terre, fa raifon dit le titre le plus légitime, & le fondement le plus inconteltable de fon empire fur toutes les productions de la terre, puisqu'il en connoit feul l'afage, & que la nature refufe cette connoitance aux autres animaux.

Puisque l'homme prévoit les biens & les maux, il a dans le desir de connoitre, non-feulement une fource de plaifirs. mais encore un flambeau qui l'éclaire, un guide qui le conduit, un maître qui le dirige; il craint le mal, & il aime le bien; les lumicres que le defir de s'éclairer lui procure fur ce qui lui cst utile ou nuifible, font des ordres qu'il reçoit de la nature & des motifs qui le déterminent. Or ces lumieres lui font voir qu'il ne peut être heureux que par son union avec les autres hommes, elles tiennent donc l'homme attaché à ses semblables . lors même qu'il n'a pas besoin de leurs fecours, lorfque la contrariété des goûts, ou la colere, tendent à l'en éloigner.

Le desir de connoitre elt joint dans bloomne au desir de communiquer les connoissances qu'il acquiert, & la nature a rendu l'homme aussi empressi d'éclairer ses temblables, que de s'instruire luimene; le plaissi qu'il goâte on communiquant les idées qu'il acquiert, l'empèche de s'arster dans une contemplation instructuels de ses découvertes. & l'obligé à chercher les autrès boumnes pour les inviter à jouir de la lumière qui l'é-

Il femble que la nature ait voulu que les vérités dont elle nous accorde la connoissance foient un bien commun, une espece de patrimoine que chaque homme ett intéresté à partager, & que le plaisse qu'elle attaehe à la communication que l'homme fait de ses connoissances, soit un moyen destiné à l'obliger à éclairer son semblable.

Ainti le besoin de s'éclairer, le plaisir que l'homme procure à ceux qu'il éclaire, celui qu'il ressent lui-même en instruifant, tendent à réunir tous les hommes, comme le besoin qu'ils ont du secours &c de l'ailiftance des autres , & ce motif est auffi puissant & plus général que les befoins phy fiques; il produit l'attachement, le respect & la reconnoillance, il devient un principe de subordination : l'homme avide de s'instruire écoute avec respect & avec confiance l'homme qui l'éclaire. il fe soumet a fes jugemens. Voilà le premier principe de subordination, la vraie & la feule supériorité naturelle d'un homme fur un autre bomme dont il n'est pas le pere. Il femble que comme la nature a foumis tout à l'homme fur la terre, en lui donnant une raison supérieure au principe qui conduit tous les animaux qui l'habitent, elle a de même donné aux bommes éclairés un empire naturel fur les bonnnes ignorans, non pour les dominer. mais pour les conduire, pour leur apprendre à être heureux, & non pour les faire fervir à leur bonheur personnel: l'homme animé du desir de s'éclairer, ne contracte point les besoins & les habitudes qui rendent les bonnnes malfaifants.

C'elt par fon expérience que l'homme s'éclaire fur les objets qui peuvent intéreffer la fociété : ainfi le desfir ou le befoin de connoitre, attache les plus jeunes aux plus anciens, les foumet à leurs confeils, les intéresfe à leur confervation. Le desir de s'éclairer rend au vieillard tous les avantages que lui oftent les années : un fage vieillard est au milieu de la fociété, comme le dépositaire de la fumiere qui doit la diriger & la conferver; c'est une espece de palladium.

Ce n'étoit ni la miffance ni les richeffes qui regloient les rangs dans les premiers fiecles, c'étoit l'àge; par-tout on regardoit les vieillards comme les fouverains naturels, par-tout is étoient honorés par les jeunes gens, comme les peres le font par leurs enfans, & prefque comme des Dieux. On a vu des peuples qui n'avoient in temples, nitoles, & qui dans chaque famille adoroient les vieillards.

Tel fut l'effet du desir de connoitre & de communiquer ses connoissances, dans les héros, dans les législateurs & dans les philosophes de l'antiquité la plus reculée. & la plus voifine de l'état de nature; tel fut l'empire qu'ils excreerent fur les bommes fauvages ou policés, réunis ou dispersés; ce fut pour s'éclairer & pour instruire leurs concitoyens, leurs compatriotes & les bonnes ignorans, que Lycurgue, Thales, Pythagore, Anarcharfis, Solon, Platon abandonnerent leur patrie, parcoururent l'Orient, l'Egypte, & la Grece, aux dépens de leurs fortunes, au milieu des périls, avec des neines infinies. La docilité, le respect, la confiance qu'ils inspiroient, semblent l'effet d'un charme secret . & d'une puisfance furnaturelle qui agit fur les ames, & qui transforme les hommer. C'est cet effet naturel de la fagesse éclairant les hommer, que l'antiquité nous a transmis sous la fable d'Orphée qui adoucit les tygres & les lions, qui se fait suivre par les forêts, qui rend les pierres & les rochers fentibles & dociles à fa voix.

Loin de nous donc la politique inhumaine & barbare de ces hommes médioeres & durs, qui regardent l'ignorance des peuples comme un principe de foumission & de paix, qui sont la guerre à pous ceux qui s'efforcent d'éclairer les hommes; ce font les Bacchantes qui mettent Orphée en pieces & qui forcent l'Helicon à rentrer dans les entrailles de la terre & à porter fes eaux dans d'autres contrées.

Avocats & protecteurs intéreffés de l'ignorance, jettez les yeux fur l'Afrique, voyez-en les valtes contrétes défertes, ou inoudées de fang humain; voyez-y toutes les loix violees fans ferupule & fans remords,

Cependant les hommes y font encore plus ignorans que vous.

Non, cen'eft ni la paix ni le bonheur des peuples que vous vous propofez, lorsque vous voulez faire régner l'ignorance: vous laisferiez aux peuples la sentibilité, la misfere & les douleurs, si vous pouviez leur ôter la faculté de se plaindre.

Les Scythes en battant le lait de leurs cavales en tiroient une boisson agréable, & ils saisoient battre ce lait par leurs efclaves; mais pour leur ôter les sujets de dittraction & les moyens de s'échapper, ou de ferévolter, ils leur crevoient les yeux.

Voilà votre image fidele: ou plutôt plus barbares que les Scythes qui ne crevoient les yeux qu'à des ennemis, vous voulez ôter la raifon à vos concitoyens & les réduire à la claffe des brutes, pour être furs que vos vexations & vos iniquités feront inconnues & impunies.

Confultex toutes les hittoires, & voyes s'il n'y a pas mile révolutions chez les nations ignorantes contre une chez les peuples éclairés? Peut-on douter que l'Europe ne doive en partie la paix dont elle jouit, aux efforts que freu charge magne, Alfréde, Frédéric fecond, pour en bannir l'ignorance & pour refluciter dans les ciprics, le defir de \*Féclairer\*, écouffe par la fureur des guerres, par la dillipation, par le mépris des ficiences, La politique fage, au lieu d'éteindre le desir de connoître, doit donc l'exciter, l'augmenter, & le diriger vers des connoissances utiles.

Si ce desir el écouffe, la nation devient Écroce, comme les Antropophages, & comme les Mounter qui vivent de brignadage, ou flupide, comme les anciens Garamantes, comme les Troglodytes, comme les peuples conquis par les Tures, comme font enfin les Sommes, pour la plupart, dans ces Etats ou l'on interdit l'ufage de la raifon fous prétexte qu'elle égare.

Il n'y a point de milteu, si vous anéantifier dans l'bomme le dérit de commotre, vous éteignez pour lui la lumiere de la ration, si n'a plus pour guide que fes befoins physiques comme les brutes, si n'a plus de principe de fuborduient, si l'é révolte s'il n'elt pas subjugué, & devient froces s'il ne le révolte pas çe n'elt que parce que la crainte bia a dél et de la comme de la crainte bia de le detre de la crainte bia de la comme de la crainte bia de la comme de la crainte bia de la comme de la crainte bia de la mains de tous les factieux & de tous les ambitieux.

Lycurgue, le fage Lycurgue connut cette activité de l'esprit humain & l'art de la diriger: il ne la porta point vers les arts du luxe & d'agrément, mais vers les idées propres à former des citoyens foumis aux loix, attachés à leur patrie, éclairés fur leurs vrais intérêts : le Spartiate ne travailloit point & n'étoit cependant point oifif, il faifoit tous les exercices propres à fortifier le corps . & dans les momens de repos, il exerçoit fon esprit. Ces momeus de repos qui chez les autres nations se passoient en amusemens, étoient destinés chez les Lacédémoniens à s'entretenir du gouvernement, du prix de la tempérance & de la fobriété, à railler ingénieusement & fans aigreur ceux qui se trompoient, ou qui

s'écartoient des idées ou des mœurs générales. On donnoit de bonne heure cepli à la curiofité ou a l'activité de l'efpritz: les enfans à l'âge de douze ans étoient confàs à des gouverneurs qui leur faifoient prefque continuellement des queltions toutes rélatives aux idées & aux devoirs du citoyen: on leur demandoit par exemple quel étoit le plus bomme de bien de la ville, ce qu'ils penfoient d'une telle action?

Il falloit que la réponfe fût prompte & accompagnée d'une raifon ou d'une preuve conçue en peu de mots & claire : par ce moyen l'efprit de l'enfant étoit obligé de faire e d'ort pour découvrir à la fois les idées les plus jultes & les expreffions les plus propres, il acquéroit de la fagacité & de la précifion.

Un enfant qui répondoit non chalemment étoit mordu au pouce, & ce chàtiment se faisoit le plus souvent en préfence des magistrats. "L'éducation, dit Plutarque, s'étendoit jufqu'aux hommes faits: quand on ne leur avoit point donné d'ordres & qu'ils n'avoient rien à faire, ils alloient avec les enfans leur enfeigner quelque chose d'utile, ou l'apprendre eux-mêmes de ceux qui étoient plus agés. Ils paffoient la plus grande partie du jour dans-des lieux d'exercice, & dans des falles où l'on s'affembloit pour la conversation, & où l'on se divertissoit honnêtement, non à parler des movens de trafiquer & de s'enrichir, mais à louer les choses hounètes, d'une maniere mèléc de jeu & avec certaine plaisanterie, qui fans que l'on y prit garde, corrigeoit en divertiffant : car Lycurgue même, ajoute Plutarque, n'étoit pas de cette austérité triste, qui ne se relache jamais: an contraire, ce fut lui qui confacra une petite image du ris, dans toutes les falles, entremèlant ainsi à propos dans tous leurs repas, la joie comme le plus agréable affaisonnement de leur table & de

Onne voyoit à Sparte aucun des fipeacles & des amusemens qui ont rendu Athenes ficélèbre & firmalheureuse. On n'ellimoit à Sparte un excellent joucur de Büte, un grand mussien, que comme un bon cuisinier, & l'on fait ce que valoit un cuisinier à Sparte. L'yeurgue en avoit également banni les arts de luxe, les poétes volupteuxe, les poétes dramatiques, & les bousons de toute effoce.

L'homme est naturellement religieux. Nous avons vu que le befoin de connoctre, est aussi naturel à l'homme que le befoin de se nourrit : il applique, pont ainst dire, l'homme à tout ce qui a quelque rapport avec ses besoins physiques, avec se confervation, avec son bonheur.

Le monde, au centre duquel il eft plaé, offica fà curiofit l'objet le plus propre à la fatisfaire, foir par la magnificence du spécade; qu'il préfente, foir par les rapports ellenticls des objets qu'il la ranferme avec le bonheur de l'houme: les fruits le nourrillent, les aftres l'éclaitent de l'échaullent, tous les élémens agglient fur lui, l'innomnodent ou la de l'éclais, menacent ou conferent

Le befoin de connoître est joint dans l'homme au don de la mémoire. & à la faculté de comparer les objets de se connoitânces, de connoître leurs rapports, leurs différences, leurs liafstons. Les rapports qu'il découvre ainre les objets qu'il évendent les nouves, elevent lon ame, aggrandiffent fon ètre & lui procurent une faits décident qu'il projuver de l'entre de grandiffent fon ètre & lui procurent une que nous avous examiné la nature & les effets du besoin que l'homme a de connoître.

Ainsi il n'y a point d'homme à qui la nature n'ait donné des motifs fuffilants pour s'occuper du fpcctacle qu'elle offre, pour en découvrir la fin , pour connoitre les avantages qu'il doit y chercher; & l'homme abandonné à lui même, à ses facultés, predé par fes befoins, dirigé par les delirs, doit se dire, & s'est en cffct dit à lui-même : quelle vertu secrette fait éclorre les plantes , dévelonne les fleurs, & forme les fruits qui couvrent la terre & qui chargent les arbres ? quelle force fait fortir des fontaines du fein de la terre? quelle ouvrier a formé les astres qui l'éclairent & qui l'échauffent? quelle cause produit les vents qui la rafraichissent, & qui transportent les nuages? quelle puissance se fait entendre dans les cieux, les ébranle, obscurcit les aftres, embrafe l'air, & lance la foudre fur la terre?

Voilà l'effet infaillible de la curlofité de l'homme; voilà les objets fur lesquels la ration eft forcée de s'excreer; & parmiles fluvages, dont les vojageurs modernes font mention, il n'en est point qui m'ait fur tous ces phénomenes, set exxepte quelques hommer fiorces que le hafard rassemble comme des troupeaux d'animaux.

Mais à qui l'esprit humain attribuerat-il ces phénomenes?

Déterminé dans cette recherche par l'intérêt qu'il a de connoître cette puiffance, qui produit des phénomenes dont fon bonheur & fa confervation dépendent, il recherche comment elle les produit, & ce qu'elle eft.

Cette puissance n'étant fensible que par fes effets, il ne peut la connoirre qu'à l'aide du raisonnement, qu'en comparant ce qu'il veut connoitre avec ce qu'il connoit: il compare donc les effets de cette eause qu'il ne connoit pas immédiate-

ment,

ment, avec les effets d'une cause qu'il connoît intimement avec les effets qu'il produit lui-même.

Ces phéuomens dont il cherche la carás-(nordes corps aglicés Craniforries; il voit, il fent qu'il produit le mouvement de les bras, de fespieds, qu'il transliporte fon corps, qu'il le déplace, qu'il donne à tous ces mouvements plus ou unois de rapidité, félon qu'il le veut, il juge qu'une caufé lemblable met en mouvement les différens corps dans les phénomenes de la nature; il voit le monde rempli de géuise ou d'éprires.

Mais ces esprits font couler les rivieres, agitent les mers, dirigent les astres, font luire le foleil, dominent sur les élé-

mens.

L'homme compare naturellement la puissance de ces esprits avec sa force; & il trouve ces puissances infiniment supérieures à lui ; il est étonné , il est effrayé, il conçoit pour elle une vénération religieuse; car l'admiration est un sentiment d'étonnement qui nait en nous; à la vue d'un objet fingulier & différent de tout ce que nous avons connu, le respect, un sentiment d'étonnement & de frayeur qui nait à la vue d'un objet qui posséde des qualités au-dessus de notre nature ; & la vénération religieuse est un sentiment d'amour pour un objet qui est fupérieur à notre nature, & qui nous fait du bien.

Telles font les idées, tels font les fentimens que les biens de la terre & les phénomenes infpiroient aux hommes simples avant la naislance des arts & des feiencess ils rapportoient à des divinités bienfissance, tous les biens dont ils jouisfoient, tous les événemens heureux : ils me jouisseme d'aucun fins leur en faire hommage, sans éprouver pour ces divinités des fentiments d'amour & de re-

Tome VIL.

contoiffance: tous les repas étoient précédés d'un factifice, & terminés par des hymnes: ils croyoient que les vices étoient en horreur aux Dieux; qu'ils veiltoient fur le jufte, fur l'innocent, fur l'homme vertueux; & qu'ils pourfuivoient jufqu'après la mort l'injuite & le méchant, comme nous Pavons fuit voir ci-devant, & comme on peut s'en convaincre par la lecţure des anciens.

Il eft de la nature de l'admiration & de l'amour de fixer l'attention de l'bomme sur l'objet qui les fait naître : ainsi, par une suite de si constitution, ou de 
si nature, l'bomme est déterminé à s'efforcer de connoître ces puissances, à rechercher les motis qui les sont agrit, & 
les moyens de les diriger, s'il est possible.

L'homme ne peut fixer long-tems fou attention fur le rapport des phénomenes de la nature avec son bonheur, sans juger que c'est pour son utilité que ces puisfances couvrent la terre de tout ce qui est nécessaire au bonheur du genre humain: la bienfaifance de ces êtres est donc le premier objet qui s'offre à l'esprit de l'homme, dans les puissances auxquelles il attribue le gouvernement du monde ; il suppose dans ces puissances une inclination bienfaisante; elles deviennent l'objet de l'amour & de la reconnoissance que nous avons vu que la nature a dépofée dans le cœur de l'homme pour tout ce qui lui fait du bien avec deffein; il loue la puissance bienfaisante, la bonté généreule de ces génies ; il desire de leur plaire ; il croit qu'il leur plait en les imitant, il devient bienfaisant par une suite nécessaire du fentiment d'amour, de reconnoissance & de respect que lui inspirent les bienfaits de ces eforits ou de ces génies : il craint de leur déplaire, & il croit qu'on leur déplait par la méchanceté : l'idée des puissances à laquelle il est parvenu par une fuite de reflexions, & Mmm

p ar des dispositions naturelles, changent donc en devoirs religieux & en loix facrées, l'humanité, la bienfaisance, & toutes les inclinations fociales qu'il re-

çoit de la nature.

Déterminé par son intérêt & par le befoin de connoître, à la recherche de la puissance & des opérations des génies qui gouvernent le monde, des motifs qui les font agir, des idées qui les dirigent; l'homme reconnoît facilement la liaifon des phénomenes; il voit fans peine que la cause qui agite l'air, produit auffi les pluies; que le foleil qui éclaire, & qui échauffe, éleve auffi l'eau; que l'eau devient plante, animal; que la plante & l'animal périffent, se dessechent & redeviennent eau, terre; & il appercoit fans peine qu'une chaîne invisible lie toutes les parties de la nature, & ou'il y a un premier moteur qui a tout formé, tout dirigé: les premiers philosophes furent conduits à la connoissance d'un premier moteur, d'un principe univerfel, par la vue superficielle & générale de la nature.

On trouve cette idée d'un premier moteur, d'un principe universel des êtres, d'un esprit tout puissant chez les nations les plus anciennes, même chez celles qui n'avoient ni arts, ni sciences; foit que le premier principe lui-même, l'esprit qui a produit tout, ait donné cette idée aux premiers hommes qu'il a formés; foit que l'hounne ne puisse réfléchir fur le spectacle de la nature, sans arrriver à cette idée.

Ce premier moteur à l'idée duquel l'homme s'éleve, pour peu qu'il réfléchiffe, offre à son esprit l'objet le plus grand & le plus important à connoître : l'idée des puissances motrices auxquelles il attribuoit les phénomenes, l'avoit étonné; l'idée d'un moteur universel, d'une intelligence, cause & principe de tous les êtres, le ravit en admiration : rien n'est plus intéressant pour l'homme, que de connoître les vues de cette intelligence dans la formation du monde, & fes desseins sur le genre humain.

L'homme voit par tout cette puissance infinie, par tout il la voit bienfaifante & occupé du bonheur de l'homme.

L'idée d'un Etre suprème qui a rempli le monde des monumens de sa bonté, n'est pas une spéculation stérile; elle remplit l'ame d'admiration, d'amour, de reconnoissance; elle v allume le desir de lui plaire, en imitant sa bonté, qui est l'attribut sous lequel il semble qu'il fe foit plu à fe faire connoître aux hom-

On ne peut douter qu'il ne les aime ces hommes, qu'il ne veuille leur bonheur, & par confequent qu'il n'aime ceux qui leur font du bien, qu'il ne haisse ceux qui leur font du mal; en un mot, pour me servir des expressions de Marc-Antonin , on ne peut douter que l'esprit qui gouverne le monde, ne foit un esprit de société qui veut lier tous les kommes par une mutuelle concorde & bienveillance.

Ainsi la croyance d'un Etre suprème qui a formé le monde, change en loix tous les fentimens d'humanité & de bienfaifance qu'il recoit de la nature ; & ces loix impofent a l'homme l'obligation la plus étroite, la moins susceptible d'exception, & qu'il est impossible d'éluder, puisqu'en ne l'observant pas, on déplait à l'Etre suprème, dont la puissance & la connoissance embrassent toute la nature.

La haine que cet Etre suprême a pour les méchants, ne permet pas de douter qu'il ne les punisse : la prospérité passagere & apparente de quelques méchants, n'est point une difficulté contre la justice vengereffe que l'homme fuppose dans. PErre Guychen & bienfainnt; car Ploomme ayint reconsu qu'il avoit une ame qui furvità fon corps, & qui conferve di fenfibilité cetre idéce viunt naturellement à l'idéc d'un Etre fluprème qui conamme & qui hait le crime; à l'homme croit naturellement qu'à cette vie, fuocéde une autre vie, dansi aquelle les bons feront récompenfès, & les méchants punis par l'Etre créateur du monde.

Sous cet Etre fuprème, nul bien n'eff fans récompenfe, è, un le rime impuni: il eff donc en effet le Législateux des bommer, è le sin climations ou les averfions naturelles, l'humanité, la bienfaifance, frorteur pour le crime, font des loix gravées dans le cœur de l'homme par Pauteur de fon Etres, par cet Etre luprème qui voit tout & qui peut tout, qui compce & récompenfe les facrifices faits à la bienfaifance, & qui prépare des châtments à touréction constraire au bonments à touréction constraire au bon-

Voilà donc une barriere contre let paffions qui feroîten plus fortes que les fentimens d'humanité; un frein pour les méchants, que le fercer, l'adresié ou la puisance dérobent à la fovérité des loix; un motif pour faire le bien, infiniment plus puisant que toutes les récompensés de la fociété civile, le complement de la morale & de la politique, puisqu'il ne laife jamais, ni la bienfaitience oifive, ni la méchanceté heureuse & fans inquiétude.

Si l'homme uniquement occupé à jouir des bienfaits de la nature, nièglige d'en rechercher l'auteur, si elt bientôu arraché à fon indifference par les tempêtes, par les éclairs, par les volcans ; en un mot, par tous les phénoments etrribles que produifent dans l'atmosphere, s. Étir la terre, le mélange & le choc des éloments; si elft obligé de lever les yeux vers lo siel, de lé demander d'ub vieunent

ces mouvements effrayants, d'en rechercher la caufe de se mettre dans la chatne des idées qui conduisent à la connoisfance de l'Etre suprème, rémunérateur des bons, & vengeur des méchants.

Si les patfions, la guerre, des befoins pressants, empechent quelques bonunes de s'élever à la croyance de l'Etre supreme, & les retienment dans le polythéilme, ils voient au moins dans les tempètes, dans les éclairs, dans le tonnerre l'image de la colere & du courroux; ils jugent qu'ils ont irrité les puissances qui gouvernent les élements ; ils rentrent au - dedans d'eux-mêmes; ils interrogent leur confcience; ils croient que le mal qu'elle leur reproche, allume le courroux de ces puillances, & attire les fléaux qui les affligent ; ils voient, en un mot, dans la nature des puissances vengeresses du crime. que leur raison & leur conscience condamnent : c'est ce qui est arrivé chez tous les peuples qui sont tombés dans le polythéisme.

Lorfque l'honinie reconnoît l'existence d'une intelligence suprème, qui a créé le monde. & qui le gouverne par des loix générales, & qu'il regarde les tempètes, les volcans, les orages, non comme l'effet d'une volonté particuliere de l'Etre fuprème, mais comme une fuite des loix générales établies dans la nature ; il voit cependant ces phénomenes comme des malheurs; & le malheur, quelle qu'en foit l'origine, rappelle naturellement & nécessairement l'homme à lui-même, l'oblige à réfléchir fur fon état & fur fa deltination . à chercher des confolations & des adouciffements à fes maux ; il est forcé de descendre dans sa conscience ; il fe demande s'il n'a pas en effet mérité ce fléau, ce malheur. L'idée de la justice de l'Etre suprème, s'offre à son esprit : comme il n'est point d'homme qui soit exempt de fautes, il n'est par consequent

Mmm 2

point de tems où ces phénomenes ne. foient utiles à la correction des hommes & au bonheur de la fociété. Tel est l'effet naturel de ces phénomenes, de ces malheurs dont on tire avec tant d'affurance des difficultés contre la bonté de l'Etre

fuprème.

460

Il est aife de voir, par tout ce que nous avons dit, que la nature conduit elle-même l'homme à la connoissance de l'Etre fuprème : ses besoins, sa foiblesse, l'amour de fa confervation, le portent à rechercher l'origine des phénomenes, c'est-à-dire, à les rapprocher, à les lier, à les rapporter à une cause : il ne peut concevoir cette cause que comme une intelligence : l'idée de cette intelligence fixe son attention ; il examine les phénomenes, il apperçoit qu'ils font liés par une cause générale, ou du moins qu'ils dépendent d'elle, & il regarde cette cause comme une intelligence qui embrasse la nature.

La curiofité humaine ne peut avoir d'objet plus intéressant que la connoissance de cette intelligence : sa bienfaisance est le premier attribut qui s'offre à ses recherches; & il faut que l'homme conçoive cette intelligence comme bonne, comme ennemie des méchants ; & de-la naiffent les peines & les recompenses de l'autre vie : il est donc vrai que l'homme est naturellement religieux. & que la religion vers laquelle il est porté, le conduit à des idées. & lui inspire des sentimens qui changent en loix tous les principes de fociabilité que nous avous découverts dans fon cœur. v. INCLINA-TION, PENCHANT, PASSION en général.

Devoirs de l'homme isolé ou dans l'état de nature. L'homme peut être confidéré fous deux points de vue généraux; comme feul, ou comme vivant avec d'autres bonnues avec lesquels il a des rapports. Les moraliftes & philosophes ont appellé Etat de nature la position de l'homme isolé, c'est-à-dire, fans avoir égard à ses rapports avec les êtres de fon espece. Quoique l'homme ne se trouve point, ou du moins rarement, dans cet état abstrait ; lorsqu'il se trouve seul, dégagé de toute liaison avec les autres , incapable d'influer fur eux par fes actions & d'éprouver les effets des leurs, il ne laiffe pas d'etre foumis à des devoirs envers lui-même.

Les devoirs, font les movens néceffaires pour obtenir la fin qu'on fe propose. L'homme isolé, ou dans l'état de nature, a fans doute une fin, qui cit de se conferver & de rendre son existence heureuse : l'homme isolé étant un ètre fensible, c'est-à-dire, capable d'éprouver des plaifirs & des peines, fa nature le force d'aimer les uns, & de craindre les autres ; il a des desirs, des craintes, des passions, des volontés; il peut agir, faire des expériences, & quelque foibles que foient les connoiffances qu'il acquiert dans cet état d'abandon, il est à portée de recueillir affez d'expériences pour régler fa conduite dans fa vie folitaire.

Un fauvage, s'il vivoit tout feul. ou un homme que le naufrage auroit jetté dans une isle déferte, voulant fe conferver, font obligés d'en prendre les moyens: conféquemment ils s'occuperont du foin de se nourrir ; ils mettront de la différence entre les fruits doux & les fruits amers que leur féiour produit; ils auront soin de s'abstenir des alimens qui leur auront causé des douleurs, des maladies; ils s'en tiendront à ceux que l'expérience leur aura montré comme incapables de nuire à leur fanté: sous peine d'etre punis de leur imprudence, ils rélifteront à la tentation de manger les choses qui,

461

après leur avoir fourni des fenfations délectables, auront produit quelque dérangement facheux dans leur ma-

On voit donc que l'homma, dans quelque position qu'il se «rouve, ett foumis à des devoirs, c'est-à-dire, se voit obligé de prendre les voies nécefsaires pour obtenir le bien-ètre qu'il destre, & pour écarrer le mal que sa nature lui sait craindre.

Lorfqu'un homme vit cout feul, fes actions ne peuvent influer fur les autres ; mais elles influent fur lui-même: un être feinfluele, intelligent, raifonnable, ne peut fe perdre de vue; lors même; qu'il n'a pas de témoins de fa conduite; il elt ton propre témoin; il a la conficience de fe faire du bien ou du mal; il éprouve des regrets & des remords, lorfqu'il fait qu'il s'ett artiré par fon imprudence des max qu'il autoit pu éviter, s'il eût confulte l'Expérienc & la raifon.

La confeience, dans l'homme ifolé, eft la connoiffance acquiffe par l'expérience des effets que fes actions peuvent produire für lui-même. La confeience dans l'homme en fociété eft, comme on l'a dit ailleurs, la connoiffance des éftets que les actions doivent produire fur les autres & par contre-coup fur lui.

La honte dans l'homme ifolé, est le mépris de lui-mème, excité par l'idée de la déraifon & de la propre foiblesse; le remords est en lui l'idée du châtément que la nature réserve à sa conduite insensée.

En réfléchissant sur ce qui se passe en nous lorsque nous sommes tout seuls, chacun peut se convaincre que l'home isolé est forcé de se juger lui même, de se repentir de ses passions & de ses actions inconsidérées, lorsqu'elles out

pour lui des conféquences facheuses; de rougir de fes vices & de fes foiblesses, en un mot de se condamner d'avoir manqué à ce qu'il se devoit à lui-même. Quoique tout seul , un être intelligent doit aimer l'ordre, & hair le défordre, dont le théatre se trouve au dedans de lui; il doit être inquiet, toutes les fois que ses fonctions organiques font troublées ; il doit éprouver des fentimens de crainte, il se dépite contre lui - même, quand il soupconne que fes forces & fes facultés ne font pas capables de lui fournir les biens qu'il fe propose, ou d'écarter les maux dont il est menacé. D'un autre côté, l'homme feul s'applaudit, quand tout chez ·lui se passe dans l'ordre ; quand ses facultés le fervent à fon gré; quand fes forces, fon adresse, son industrie répondent à fes vues ou le mettent en état d'obtenir le bien - ètre & de repouffer les dangers qui pourroient se pré-

Ces réflexions nous prouvent clairement que l'homme, considéré comme ifolé, ou, fi l'on veut, dans l'état de nature, doit être raisonnable, confulter l'expérience, fuspendre les actions dont les effets lui paroissent incertains .. se refuser aux plaisirs suivis de peines, réprimer ses passions désordonnées : quand bien meme il feroit tout feul au monde, cette solitude absolue ne le dispenferoit aucunement de vivre d'une façon conforme à fa nature. Les qualités que l'on nomme force, prudence, moderation, tempérance, font auffi nécessaires à l'homme seul , qu'à l'hommeen société: en refusant de se soumettre à ces devoirs, l'homme isolé s'en trouvera puni, il se verra languissant & malade, il fera dans l'incapacité de jouir des plaisirs qu'il desire, il se dégoûtera de son être, il n'aura ou'une existence incommode, dont il sera forcé d'accufer fa propre folie; vivant dans des inquiétudes continuelles, la vie ne fera pour lui qu'un fardeau difficile à fupporter.

Quoique l'état de nature, ou de l'homme totalement privé de rapports avec ses semblables, soit purement idéals chacun de nous se trouve souvent pour quelque tems dans une folitude complette, durant laquelle il n'a d'autre témoin que lui - même. C'est alors qu'il peut appliquer à sa conduite, les principes qui viennent d'ètre poses; ils lui apprendront à se respecter & se craindre, à contenir ses passions, à ne point se permettre des actions dont il auroit lieu de se reportir; à ne pas même s'abandonner à des penfées déshonnètes qui pourroient enflammer son imagination: en un mot, à s'abstenir de ce qui pourroit l'obliger de rougir à ses propres yeux, de son imprudence ou de fa foibleife.

Devoirs de l'homme social. Ce n'est que par abstraction que l'homme peut etre envifagé dans un état de folitude, ou privé de tous rapports avec les êtres de fon espece. Ce qu'on appelle l'état de nature seroit un état contraire à la nature, c'est-à-dire, oppose à la tendance des facultés de l'honnne, nuifible à fa confervation, oppose au bien-être qu'il est de sa nature de desirer constamment. Tout bemme est le fruit d'une asfociation formée par l'union de fon pere & de fa mere, fans les fecours defquels il n'eût jamais pu se conserver. Né dans la fociété, entouré d'etres utiles & nécessaires à la conservation . à fes plaifirs, à fon bonheur, il feroit contre fa nature de vouloir renoncer à un état dont il éprouve à chaque instant le befoin, & dont il ne pourroit se pasfer fans fe rendre malheureux,

Quand on dit que l'homme est un être fociable, on indique par-la que fa nature, ses besoins, ses detirs, ses habitudes, l'obligent de vivre en société avec des ètres semblables à lui, afin de fe garantir par leurs fecours des maux qu'il craint, & de se procurer les biens

H O M

nécessaires à sa propre félicité. Une fociété est l'affemblage de plufieurs êtres de l'espece humaine, réunis dans la vue de travailler de concert à leur bonheur mutuel. Toute fociété fuppose invariablement ce but; il seroit contraire à la nature, que des êtres, animés sans cesse du desir de se conserver & de se rendre heureux, se rapprochasfent ou s'unifient les uns aux autres pour travailler à leur destruction ou à leur malheur réciproque. Dès que deux êtres s'affocient, on doit conclure qu'ils ont besoin l'un de l'autre, pour obtenir quelque bien qu'ils desirent en commure ainsi le bonheur commun des asfociés, elt le but nécessaire de toute fociété composée d'etres intelligens & raifonnables.

Le genre humain dans fon enfemble n'est qu'une vaste société de tous les etres de l'espece humaine. Les différentes nations ne doivent être envifagées que comme des individus de cette société générale. Les peuples divers que nous voyons fur notre globe font des fociétés particulieres, distinguées des autres par les noms des pays qu'elles habitent; si elles avoient plus de rai-Ion . au lieu de se combattre & de se détruire, elles devroient conspirer à se rendre réciproquement heureuses. Dans chaque nation, une cité ou une ville forme une société particuliere composee d'un certain nombre de familles & de citoyens, intéressés également & au bien - être de cette affociation particuliere & à la confervation de la nation

dont ils font partie. Une famille est une fociété plus particuliere encore, compofée d'un nombre plus ou moins confidérable d'individus, descendus de la mème fouche. & diftingués par le nom de ceux qui ont une origine différente. Le mariage est une fociété formée par Phomme & la femme, pour travailler à leurs besoins & à leur bonheur mutuel. L'amitié est une affociation de plusieurs hommes qui se jugent capables de contribuer à leur félicité réciproque. Les réunions durables ou passageres de ceux qui s'affocient pour quelques entreprifes , pour le commerce , &c. n'ont & ne peuvent avoir pour but, que de mettre leurs forces en commun, afin de se procurer des avantages communs.

En un mot, auffi - tôt que pluficurs individus fe raffemblent dans la vue d'obtenir une fin commune, ils forment une fociété. Les aflociations des différens peuples & de leurs chefs fe nommeut adiantes ; elles ont pour objet leur défenfe, leur confervation, leurs intérêts réciproques, enfin des avantages que feuls ils ne pourroient

fe procurer.

La connoissance des devoirs de l'homme envers lui - même, le conduit directement à la découverte de ce qu'il doit à ses semblables ses associés. Quelle que foit la variété qui sc trouve entre les individus dont le genre humain est compose, tous s'accordent, comme on a vu, à chercher le plaisir, à fuir wroit donc apprendre à chacun d'entr'eux, ce qu'il doit à des êtres organiles, conformés, fensibles comme lui, dont l'affiftance , l'affection , l'eftime , la bienveillance font nécessaires à sa propre félicité dans tous les momens de fa vie. Ainsi chaque homme en société deproit fe dire à lui - même , je fuis hom-

me, & les hommes qui m'entourent n font des êtres comme moi. Je fuis " fensible, & tout me prouve que les , autres font, comme moi, fusceptibles de fentir le plaifir & la douleur : je cherche l'un, & je crains l'autre; done des êtres femblables à moi éprouvent les mêmes desirs & les mèmes craintes. Je haïs ceux qui me font du mal, ou qui mettent des obstacles à mon bonheur; donc je deviens un objet défagréable pour tous n ceux dont mes volontés ou mes ac-" tions contrarient les fouhaits. Fai-" me eeux qui contribuent à ma propre " félicité; j'estime ceux qui me pro-" curent une existence agréable; je , fuis prêt à tout faire pour eux : donc " pour être chéri, estimé, considéré , par des etres qui me ressemblent, je , dois contribuer à leur bien - être , à " leur utilité. "

C'eft fur des réflexions si simples, si naturelles, que toute morale doit se fonder. Que l'homme considere ce qu'il est, ce qu'il desire; se il trouvera que la nature lui indique ce qu'il doit faire pour mériter l'affection des autres, se que cette nature le porte à la vertu. (D.F.)

HOMME, Droit féodal. Dans le langage féodal on appelle généralement hommes tous ceux qui font tenus enversun feigneur de quelque devoir féodal-, cenfuel ou fervile.

cittues ou let vile.

compofé, tous s'accordent, comme

L'homme fédada, se prend également
pour le signeur qui a des arrieres-fichs
la douleur; la moindre réstexion des

"Expour le vassal qui releve du seigneur,
versit dons parendre à checun d'en

L'homme fédada, se prend également
pour le signeur pour le vassal qui releve du seigneur,
versit dons parendre à checun d'en

L'homme fédada, se prend également
pour le signeur pour le vassal qui releve du seigneur,
versit dons parendre à checun d'en

L'homme fédada, se prend également
pour le signeur pour le suite pour le signeur 
L'homme lige, figuifie des vaffaux qui devoient à leurs leigneurs, outre la foi & hommage, l'affiltance personnelle

envers & contre tous.

L'honnue de plejure, est un vassal qui est obligé d'être plege & caution de son seigneur. En Sicile, tous les vassaux sont dans cette obligation génante, fous peine de privation de leurs fiefs, fuivant une conflitution faite par le roi Roger; mais le fief de pléjare n'est point consu en France, si ce n'est dans les provinces de Normandie & de Bretagne, avec certains tempéramens.

L'homme projitable, est celui qui ne doit ni service, ni corvées, ni autre devoir quelconque à son seigneur.

L'homme de fervitude : c'est un homme de servile condition. C'est ce que dans d'autres coutumes on appelle un serf.

L'houme vivant & mourant, elt un bomme qui est donné au seigneur de finé par les gens de main-morte pour s'acquitter en leur place des devoirs séodaux. C'est pourquoi il est appellé vicaire, quass vices gerens.

Les gens de main - morte qui acquiecent quelque fiel font donc tenus, nonfeulement de payer le droit d'indemnité au fégineur, mais encore de lui préfenter un bonnne pour fair la foix hommage en leur norm, & par la mort duquel II au le fégineur de fair au duquel II au le fégineur de fair de de fairle féodale fur le fef fervant, fi les gens de main - morte ne lui préfentent un autre homme vivant & mourant, quarante jours après le décès du premier vicaire.

Or la raifon pourquoi les gens de main- morte doivent bailler homme vivant & mourant outre le droit d'indemnité, c'est que l'indemnité n'est due que pour récompensir le feigneur de la porte des droits utiles : au lieu que l'homme vivant & mourant est donné au feigneur pour lui tenir lieu de vasfal & lui faire la foi & hommage à chaque mutation, fous peine de faire encourir à la main-morte la peine prononcée par les coutumos.

La mort civile de l'homme vivant & mourant ne donne point ouverture au fief, & il n'est da aucun droit tant qu'il vit de la vie naurelle. La raison ett, parce qu'il n'est pas juste que le fait d'un homme qui n'a aucun intérêt person nel au fief, puillé caus r'un préjudice si notable à ceux qui en sont les propriétaires.

Il y en a qui pensent que cette décifion doit être restremte au cas où la mort civile de l'homme vivant & mourant arrive par la profession religieuse : & ils tiennent que, si elle arrive par condamnation aux galeres ou au banniffement, il y aura ouverture au fief, parce que le religieux peut fortir du monaftere cum facultate superioris, pour faire la foi & hommage au seigneur, cap. I, de flatu monachor, in 6°, au lieu que le condamné aux galeres ou au banniffement ne peut point ainsi quitter la chaine ou fon ban. D'ailleurs , la preftation d'hommage faite par le condamné semble trop éloignée de la bienséance. Néanmoins il faut s'en tenir à la maxime générale ci - dessus, que la mort civile de l'homme vivant & mourant, non plus que la profetion religieuse, ne donne point ouverture au

Quoque le droit d'indemnité foit prefeirpithe par le laps de tenten ans contre le feigneur cedéfiait que; quis rette le laur boilmoirem, il n'en et pas de même de la prefation de Domme vivane. E mourant, parce que ce droit eft plus feigneurial que le premier, puifqu'il fert à déligner directement la fupériorité du feigneur fur fon vafil.

On demande si l'homme vivant & mourant est tenu de renouveller la prefatation de soi & hommage à mutation de feigneur, tout ainsi que s'il étoit le véritable propriétaire du sies? Les au-

teurs

teurs tiennent communément l'affirmative, par la raison que le vicaire étant loco vassalli, il doit être sujet aux mêmes loix sans aucune prérogative.

En matiere de fiefs possedés par gens de main - morte, le feigneur peut demander l'homme vivant & mourant, outre le droit d'indemnité, ut supra notatum; mais en roture il ne peut demander que l'un ou l'autre . & cela au choix de la main-morte, quia in alternativis debitoris est electio. Et si le seigneur est justicier, il peut exiger, outre l'indemnité, l'homme vivant, mourant & confisquant dans les pays où la confifcation a lieu. Néanmoins, comme la confifcation n'est ordonnée que in panam delicti, & que la peine ne peut être imposée qu'à ceux qui l'ont méritée, fuivant la regle pana reos sequitur, le fief appartenant à gens de main - morte ne tombe point en confiscation par le crime de l'homme vivant, mourant & configurant. En effet , la condition de gens de main-morte feroit trop à plaindre, fi après avoir payé l'amortiffement au roi & l'indemnité au feigneur, ils étoient exposés à perdre irréparablement des héritages qui leur coûtent tant, par le délit d'un homme qui n'a rien au fief.

Obbervez que le feigneur n'est point sense avoir exorte avoir exens le droit d'indemnité à la main -morte, quoiqu'il ne se le soit point réfervé en recevant l'homme vivant & mourant à la soit & hommage, il attente ans pour s'en faire payer. Il est vrai qu'après la réception à soi & hommage, il ne peut plus uffer de failie faure de payement dudit droit, comme il auroir pu le faire avant l'hommage. Ceci n'est pas controverse parmi les auteurs. (R.)

HOMOLOGATION, f. f., Jurifprud., est un jugement qui confirme & Tome VII. ordonne l'exécution de quelqu'acte paffé par les parties; comme un contra d'union entre créanciers, ou de direction, un contrat d'atermoyement, une délibération faite dans une affemblée de créanciers.

On homologue aussi les sentences arbitrales; & au parlement on homologue les avis de la communauté des avocats & procureurs.

HOMOLOGUER, v. Homologa-

HONE, Gronges-Paul, Hiß, Lite., jurifoonlite ne's Nuremberge au 1622, fut confeiller du duc de Meinungen. & baill de Coburg, où il mourtue n'1747. On a de lui divers ouvrages en latin, dont les plus connus font, 1° Lete ju-vidicum per Belgiums, dugliams, Gallium, Italium, Italium, 2° Lexcion Topographicum Franconie, §\$6.3°. Hijfoire du duch de Save-Coburg. 4°. Des proffes fur la fuppreffon de la Mendicité, & C. Ce deux ouvrages font en allemand.

HONGRIE, Droit public, valte royaume appartenant partie à la maison d'Autriehe, & partie au Ture. Il est borné dans fa dénomination la plus reftreinte, par la Drave qui la separe de l'Esclavonie, & par la Servie au midi, par la Valachie & la Transilvanie à l'orient; par les monts Crapack au feptentrion où elle se trouve separée de la Pologne: & à l'occident elle confine à la Moravie, à l'Autriche & à la Stirie. Dans le fens le plus étendu, la Hongrie renferme encore l'Esclavonie, la Dalmatie, la Bosnie, la Servie, la Tranfilvanie, & même la Moldavie & la Valachie; ce qui lui donne alors une étendue de 10875 milles géographiques en quarré. La maifon d'Autriche en poffede aujourd'hui environ 4760 & le Turc 1945.

Les nobles jouissent de plusieurs pri-

vileges & franchifes confidérables, tel entr'autres celui d'exemption de toute redevance au roi, pour leurs terres. Comme cela engageoit plusieurs roturiers à se fairc ennoblir, au préjudice des revenus de la couronne, on v a mis quelques limitations. Le payfan ne possede rien en propre, n'étant que le fermier du gentilhomme qui peut le congédier à son gré : ensorte que, sans être ferf, sa condition est aussi miserable que celle d'un paysan Polonois ou Ruffe. Dans les endroits où le bois de charpente manque, le payfan, & furtout parmi les Rasciens, habite dans des fouterrains ou creux pratiqués dans la terre . & construits de telle sorte qu'il n'v a que la cheminée ou le toît qui paroife au - deffus du fo'.

La Hongrie a eu pour habitans les Pannonieus à l'ouest, & les Jazyges an nord de la Hongrie. Les Romains ayant fubiugué la Panonie, la retinrent fous leur domination près de 400 ans. Les Vandales s'en emparerent dans le IVe fiecle. & en demeurerent maîtres l'efpace de 40 ans, lors qu'en l'an 395. ils firent une invasion dans les Gaules ; les Goths que les Huns avoient chasses de leurs anciennes demeures, vinrent occuper leur place, qu'ils furent bientôt obligés de céder à ces mêmes vainqueurs. Les Huns que les Chinois nomment Hoingnu, & controles incurfions desquels ils ont construit leur fameuse muraille, ont habité anciennement au nord de la Chine. Depuis que les Chinois les eurent subjugués, ceux qui occupoient la partie septentrionale de leur pays, se porterent vers l'occident, & s'établirent d'abord aux environs du Wolga, ensuite dans les terres que bordent les mers Caspienne & d'Azof ou Palus Méotides. En l'année 374ils pafferent en Europe, au delà du Danube , vainquirent les Alains , & peu après en 376. les Goths qui habitoient la Dace, c'est - à - dire cet espace situé entre la mer Noire & la Theisse. L'année suivante 377, ils occuperent les deux Pannonies, & en 397. ils commenccrent à recevoir le bapteme. C'est fous le regne d'Attila que leur royaume s'cit le plus accru, & il commença à décheoir en 454 à la mort de ce roi, jufqu'à ce qu'il prit fin fous le regne de Dengizich fon fils en 489, ayant été vaincus par les Gepides & les Goths. Ceux qui échapperent, s'établirent depuis le Niester jusqu'au Don ou Tanaïs, & fe partagerent en Huns Cuturguriens & Uturguriens.

Les Awares, originaires d'Asie, y font connus fous le nom de Geugenes. Vers le milieu du VI ficcle ils furent vaincus par les Tures, reste des anciens Huns établis fur les monts Alta, & ils fe retirerent partie dans la Chine, & partie en Europe. Ces derniers ont été nommés par les écrivains Grecs & Latins, Awares, mais abusivement, n'étant point le peuple proprement ainsi dit, & ayant d'abord porté le nom de Varchonites, pcut-être d'après celui d'un de leurs Kans, nommé Var. Les auteurs Latins les appellent aussi Huns Awares, foit qu'ils les ayent crus Huns d'origine, ou qu'après avoir vaincu les Huns ils se soient réunis avec ce qu'il en restoit pour ne former ou'un feul peuple. Il y a tonte apparence qu'ils occupoient déja la Moldavie & lcs bords du Niester avant l'année 553, & qu'ils s'emparerent enfuite du pays des Gepides ou Daces. En (68, les Lombards leur abandonnerent la Pannonie. Ce fut en 598 & 599, qu'ils conquitent la Dalmatie, que les Croates & les Serviens leur enleverent en l'année 640. Ils se dédommagerent de cette perte en étendant leur territoire du côté de la Baviere, & ils fe rendirent aufil maitres du pays fué entre l'Ers & la Save. Muis dans le VIII liecle Charlemagne les relitera de beaucoup, les affujettit, & leur fit embraîfer le chriftianifine. Enfin ils s'unirent aux Hongrois qui varent la PAG.

venoient d'Asie. Ces Hongrois connus fous ce nom aux historiens Latins, même dès leur féjour en Asie, ne le tirent pas par consequent du chateau de Hungu, comme quelques - uns le penfent. Les hiftoriens grecs leur donnent le nom de Tures. C'est ainsi que s'appelloit le résidu des Huns établi au voisinage de la Chine, & qui étoit partagé en deux peuples, l'un à l'orient & l'autre à l'occident du fleuve Irtisch: depuis ce fleuve, les Turcs occidentaux s'étendoient jusqu'à la mer d'Azof, mais au VIIIe siecle ils furent refferrés, & confinés entre le Volga & le Tanaïs. Chasses de là par les Pazinacites, une partie tira vers l'orient, & s'établit dans une contrée de la Perse, d'où sont sortis probablement les Turcs modernes. Les antres fe porterent vers l'occident & s'emparerent de la Transilvanie & de la Moldavie; ce qui paroît être arrivé avant l'an 822. Ils furent obligés en 889. de céder la Tranfilvanie aux Pazinacites, dont il y a apparence que les Cumes ou Cumanes faisoient partie, & ils occuperent les environs de la Theisle. ensuite en 896, l'entredeux des fleuves Gran & Wasg. Ie passe sous filence leurs invalions dans la Carinthie, la Baviere, l'Italie, la Saxe & quelques autres provinces d'Allemagne, pour parler de leur conversion au christianisme vers l'an 973. Ce fut leur duc Geyfa qui les y encouragea par son exemple; son fils Etienne recut le bantême en 983. comme il y a lieu de le

croire, & ayant fuccédé à fon pere en 997. il fut le premier roi né en Hongrie. Il y établit par - tout la religion chrétienne, érigea des évechés, des abbayes & des églifes, fit de la Transilvanie une province de Hongrie, & fut mis après la mort au nombre des faints. Des 20 rois ses successeurs d'origine Hongroife, le fecond nommé Pierre se mit lui & son royaume fous la protection de l'empereur Henri III. le troisieme André partagea le royaume en trois parties . & en céda une à son frere Bela à titre de duché; le huitieme, Ladislas le faint, alouta aux autres provinces du royaume l'Esclavonie, la Croatie & la Dalmatie, & il fut en grande vénération à son peuple ; le dixieme , Etienne III. par fon mariage avec une princesse Polonoise unit le district de Zips à la Hongrie; le douzieme Geyfa II. appella les Saxons en Transilvanie l'an 1154; le dix - septieme André IL accorda de grands privileges à la nobleffe, entr'autres celui de pouvoir s'opposer à ses rois, s'ils entreprenoient quelque chose contre les constitutions du royaume, droit qui lui fut ôté en 1688: le dix - neuvieme, Etienne, rendit la Bulgarie tributaire; & le dernier, André III. mourut en 1301. Après eux regnerent 12 rois étrangers, entre lesquels furent : Louis I. qui réunit au royaume en 1356. la Dalmatie, que les Vénitiens avoient tant de fois attaquée & conquise. Sigismond, qui en . 1390 contraignit les Moldaves & les Valaques à lui payer tribut, en même tems qu'il engagea à la Pologne treize villes du comté de Zips. Matthias , à qui les Bohemiens céderent la Silésie & la Moravie: Uladislas II. qui fixa le droit coutumier ( Jus consuetudinarium tripartitum). Louis II. le dernier de ces rois, perdit la bataille de Mohats con-

Nnn 2

tre les Turcs, & y fut tué. Le royaume pasfa ensuite à la maison d'Autriche, qui en est aujourd'hui en possession. Le premier roi de cette maison Ferdinand I. frere de Charles - Quint, 11'eut pas peu d'affaires avec fon concurrent Jean de Zapolya, à qui il fut obligé de céder la Transilvanie & quelque portion de la Hougrie: cette cession fut confirmée par Maximilien fon fils & fon fucceffeur. Rodolphe II. fe vit contraint par fon frere, affifté des Hongrois eux-mêmes, de lui abandonner le royaume de Hongrie. Après lui Ferdinand II. petitfils de Ferdinand I. fut dépossedé en 1620. du royaume, par Bethlem Gabor prince de Transilvanie, qui l'année suivante fut contraint de le lui restituer. Ferdinand III. eut une guerre à foutenir avec George Rakotzy prince de Transilvanie; & son fils Ferdinand IV. quoique déja élu & couronné roi de Hongrie, mourut avant lui. Ce fut Léopold son frere qui lui succéda en 1654, fous le regne duquel les troubles de religion éclaterent en une guerre fanglante, dans laquelle le comte Tekely fit intervenir les Turcs, qui n'en tirerent aucun avantage. La Transilvanie de nouveau réunie au royaume de Honerie, les mécontens Hongrois trouverent en la personne de François Rakotzy un chef fous la conduite duquel, après la mort de Léopold, ils continuerent à faire la guerre à l'empereur Jofeph fon fuccesseur, jusqu'à ce qu'en 1711. ils furent contraints de rentrer dans l'obéiffance. Cette même année mourut l'empereur Joseph, auquel fuccéda Charles VI. son frere, qui par la paix de Paffarowitz en 1718, acquit tout le Bannat de Temeswar, une portion de la Valaquie, la plus grande partie du royaume de Servie & Belgrad, qui en est la capitale, quelque chose de la Croatie & de la Bosnie, & cette petite portion de l'Esclavonie qui n'étoit pas encore de sa dépendance. Mais en 1739 les Turcs reprirent Belgrad & toute la Servie, la Valaquie autrichienne, l'isle & la forteresse d'Orsava, le fort St. Elizabeth & cette partie feptentrionale de la Bofnie qu'arrofe la Save, nouvellement conquise. Ce fut en 1722 à la diete de Presbourg que la fucceifion au trône a été affurée à la maifon d'Autriche, de maniere qu'au défaut d'héritiers males, la couronne passe aux semmes. Auffi à la mort de l'empereur Charles VI. arrivée en 1740. Marie Therefe fa fille ainée lui fuccéda . & fut couronnée en 1741, reine de Hongrie, les Etats du royaume avant en même tems conferé la co-régence à feu l'empereur François Etienne époux de cette princesse.

Le roi de Hongrie selon les constitutions du royaume, & en conféquence des pieux efforts du roi Etienne I. pour la conversion des Hongrois à la foi chrétienne, est furnomme Apostolique, titre que le pape Clément XIII. confirma en 1748 à l'impératrice-reine Marie Therefe, & à tous ses successeurs au trône. C'est en l'honneur de ce premier roi apostolique que cette auguste princesse a institué en 1764 l'ordre de St. Etienne. Les ornemens royaux tels que la couronne d'or qui est du XI' siecle. le sceptre, l'épée du roi Etienne, son manteau, fes gands & fouliers, la croix d'argent fymbole de l'apostolat, sont dépofés dans le château de Presbourg. C'est dans cette ville que se fait aussi le facre des rois, & l'archevêque de Gran en fait la cérémonie. Les armoiries font un écu parti, dont le champ droit elt de gueules, coupé à quatre bandes d'argent: & le champ gauche aussi de gueules à la croix archiépiscopale d'argent . polée für un triple mont de finople. La Hungrie elt un royaume héréditaire dans la maifon d'Autriche depuis 1687, & peut être polfédé par des femmes en vertu de la conflitution de Freshourg de 1723, qui porte qu'au défaut des delcendans de l'empereur Charles, ceux de l'empereur Joleph fincéderont, & au cas que la ligne fit éteinte, la coutonne paffera à la ligne léopoldine qui occupe le trôue de Portucul. Le prince héréditaire étot ci - devant qualifié duc de Hongrie, aujourd'hui il porte la pom d'ershida d'Au-

triche.

Les Etats du royaume de Hongrie forment quatre claifes, & font défignés dans les constitutions sous le nom de Peuple, populus.

La premiere classe comprend les prélats, de la jurissicition desquels ressortissent les affaires eccléssatiques : is ont le premier rang, si ce n'est que le Palatin du royaume ne le cede qu'à l'archevènue de Gran.

La feconde classe est celle des magnats ou barons du royaume, favoir : les grands barons dits particulierement barons du royaume. & qui exercent les grauds offices de la couronne, mais qu'ils ne possedent pas par droit d'hérédité: tels sont le Palatin du royaume qui représente le roi dans les affaires les plus importantes : le juge de la cour royale; le ban, prorex, de la Dalmatie, Croatie & Esclavonie: le Woiwode de la Transilvanie dont aujourd'hui l'office est supprimé, la principauté étant régie par des intendans ou lieutenans de roi : le tréforier , magifter taverhicorium, regalium, ainfi nommé du mot hongrois Tavar, qui fignifie tréfor : le grand échauson, magister pincernarum: le grand maréchal, magifter dapiferorum: le grand écuver. magifier agafomon: le grand - chambellan, magifier cubiculariorum: le grandhuiffier on premier capitaine des gardes, magifier janitorum, & le maréchal de la cout, magifier carie. Ces grands barons n'ont que peu d'appointemens, la plupart des charges en Hougrien étant que des poftes houorables: le Palaitn itre cependant tente mille florins. 2º Les petits barons du royaume, ou fimolement les comtes & barons.

La troisieme classe est celle des nobles dont quelques-uns possèdent des terres, nobiler possèssiment, & les autres, annaliste, jouissent de quelques exemptions ou privileges.

La quartieme claffe elt composse des villes libres & royales, crivates libere atque regie, qui sont convoqués 
aux diettes, & ne relevent d'aucun 
comte, mais sont du domaine royal, 
pentium fazer corona, & elles ont ordinairement un juge & bourquemaitre 
à leur tête: one not ditingue de deux sortes. Celles qui ressortifient du trésorier 
de la couronne, & qui ne pewent ètre 
jugées qu'à son tribunal; & celles que 
le roi juege ar son lièue rance.

Le gouvernement de la Hongrie s'administre tant au nom du roi que des Etats, par la diete du royaume, la chancellerie de la cour de Hongrie, le confeil royal, la chambre royale, les chefs des différens comtés, & le fénat des villes royales. La diete ou les comices du royaume se convoque à Presbourg par lettres royales tous les trois ans, lorsque l'intéret du roi ou celui du royaume paroit l'exiger. En vertu de cette convocation se rendent au jour marqué les seigneurs spirituels & temporels en personne, dans la chambre des magnats. L'ordre de la noblesse & les villes envoyent deux députés qui s'affembleut dans la chambre des Etats.

Ces Etats affemblés expofent au roi l'état des affaires, & le roi y répond par quelques propositions concernant l'avantage du royaume, auxquelles ils donnent leur consentement.

La chancellerie de la cour de Hongrie, dite la bouche & la main du roi , siege à Vienne, & est composée du chauce-

lier royal, de six referendaires privés, trois fécrétaires & nombre de subalternes; lesquels membres ont leurs appointemens affignés fur les taxes de chancellerie presque journalieres. Des fix referendaires l'un est pour les affaires publiques, deux pour celles des villes; un quatrieme pour les affaires de justice, le cinquieme pour celles qui concernent la religion, & le fixieme pour le clergé de Hongrie. Les ordres du roi en matiere civile eccléssatique & de jurisprudence s'y expédient pour la Hongrie, & les royaumes incorporés de Croatie . Dalmatie & l'Esclavonie. Tout ce qui va au roi & dépend de fon bon plaisir, est du resfort de cette chancellerie, à laquelle doivent aussi s'adreffer entr'autres ceux qui demandent audience du roi. Au reste elle n'est point cenféc influer fur l'administration générale du royaume, mais expédier feulement les ordres du roi.

La lieutenance royale ou conseil du lieutenant de roi , Confilium regium locumtenentiale, à Presbourg, est compofée de 23 confeillers fous la préfidence du lieutenant, que le roi nomme à fon choix d'entre les prélats, magnats, & gentilshommes. L'empereur Charles VI. l'établit en 1723, pour administrer an nom du roi les affaires civiles du royaume de Hongrie & des pays incorporés, tant celles que les constitutions du pays décident expressément, que celles qui y ont rapport. Ce tribunal n'est sous aucun autre des départemens,

H O N mais ses représentations s'adressent immédiatement au roi.

Le tréfor royal partagé en deux chambres, l'une pour la Hongrie, l'autre pour les mines , Hongarica & metallica camera, a pour département les domaines, revenus & droits royaux. La chambre royale de Hongrie est à Presbourg, & est composée d'un président & de 24 conseillers. Elle veille fur les domaines & revenus de la couronne, fur les droits du fife , la donane . & l'impot fur le fel. La chambre royale d'administration de Caschau lui est combinée, de même que huis commissariats provinciaux pour les contributions. La chambre royale des mines siege à Cremnitz; elle est sous le département de la chambre royale de Vienne . & a l'infpection fur les villes minières rélativement aux mines & aux monnoies : les chambres de Scheinnitz, Neufohl dans le comté de Zips , & celle de Konigsberg , reffortifent à celle de Cremnitz.

Les comtés ou palatinats de Hongrie. hung. Warmegye , slav. Stolice , font de petites provinces arpentées, & partagées en deux ou plusieurs districts. A chaque comté sont préposés un comte ou palatin, un vice-comte, un receveur , perceptor , un notaire , quatre grands juges, supremi judices, & autant de juges inférieurs, vice - judices nobilium, qui font tous tirés du corps de la nobletle & doivent être possessionnés. Le vicomte a 600 florins d'appointemens, le receveur & le notaire en ont chacun 300, un grand juge 150, le vice-juge 50 outre le casuel. C'est la caisse du comté qui paye ces appointemens, de même que ceux du comte qui pour l'ordinaire vont à 1500 florins. Ce titre de comte doit son origine à ce qu'anciennement lorsque les rois de Hongrie marchoient en personne à la

tète de leur armée , les seigneurs possesfeurs de fiefs, étoient obligés de les accompagner avec leurs vaifaux, & de lui servir d'escorte : ils étoient en conféquence appellés Comites regis. Il y a douze comtés où cette dignité est héréditaire : en d'autres elle est attachée à quelque grand office de la couronne, ou à l'épiscopat, ( tous les évêques étant Supremi comites en tirent auffi les appointemens ) & pour le reste des comtes, c'est la cour qui en nomme le chef d'entre la noblesse; les autres officiers font à la nomination des nobles, le comte n'ayant que le droit d'en présenter trois, entre lesquels ils en élisent un. La confirmation de la cour n'est pas requise pour ees sortes d'offices qui sont renouvellés ou continués au bout de fix ans, selon que le comte procéde à ce renouvellement, & que la noblesse est fatisfaite de leur administration. Dans les diétines ou affemblées du comté, fe traitent & se reglent les affaires civiles & œconomiques. Le nom de Warmeeve que porte chaque comté avec la dénomination du principal château qui s'y trouve, désigne proprement le territoire ou jurifdiction d'un château Arx, Caftrum, & Caftellum: ces deux derniers termes font particulierement affectés aux maisons des gentilshommes.

Les revenus publics confiftent en contributions , dont la nobelife elt exempte, en péages, produit des mines & des falintes qui appartiennent à la couronne, & ence qui eft du domaine & du fife royal y compris les villes libres & du département des mines. La Hongrie fournifioti ci. devant 3300000 floritis de contribution, mais depuis 1764 elle eft taxée à 470000 florins. Le revenu des mines peut s'eftimer en gros d'aprise colui de 1744, qui fiu à la gros d'aprise colui de 1744, qui fiu à la vérité considérable, Kremnitz & Schemnitz ayant fourni, tous frais faits, 2479 marcs d'or fin pour le compte de la cour & des maitrifes, & 92261 marcs d'argenta la monnoye, c'elt à-dire, trois millions quarante trois mille florins. Les années fiuvantes le produit a été de quarante jusqu'à cent mille florins par mois

Quant à l'administration de la justice en matiere civile, elle se fait au nom du roi d'après les loix du royaume & selon la différente condition des justiciables. Les procès se portent du tribunal des petites villes, forum oppidanum, à celui des comtés, si ce sont des villes libres, ou à celui des feigneurs fous la jurisdiction desquels tel lieu se trouve. Dans les villes libres & royales on plaide en premiere instance par devant le juge du lieu, & en seconde l'affaire est portée au fenat ou conseil; d'où on peut appeller au tréforier, ou à l'officier appellé personalis regui. & selon d'autres personalis prasentia regia, qui est président de la table royale de justice, (tabula regia judiciaria.) Le tribunal des mines dans les villes libres de ce département juge des affaires qui y sont rélatives, & est distingué de la justice ordinaire du lieu. On peut appeller du juge établi pour connoître de ces fortes de causes, au commissariat des villes minieres. Les jurisdictions inférieures des nobles fiegent dans chaque comté chez le feigneur du lieu pour ce qui regarde les gens du commun, & quant aux gentilshommes ce sont les juges des nobles & le vicomte qui connoissent de leurs affaires, d'où elles se portent au tribunal du comté, & de là à la table royale & à celle des sept , (tabula regia & septemviralis). La jurisdiction moyenne des nobles, forum nobilium subalternum, connoit des affaires entre

deux ou plusieurs comtés, & siege à Tirnau, Guntz, Eperies & Debretzen: de ce tribunal les causes sont portées à la table royale & à celle des fept. La jurisdiction ou justice supérieure des nobles qui siege à Pesth, se divise en table royale, & en table des fept : elle juge de tout ce qui a été porté par appel, & d'autres affaires importantes des nobles. L'une a pour président le lieutenant dit personalis presentie regie , & la feconde le comte palatin, on en fon absence le juge de la cour, ou bien le trésorier. La table des sept est ainsi nommée du nombre des juges dont elle étoit ci - devant composée : Charles VI. y en a ajouté huit, & aujourd'hui il s'y trouve dix - huit affeffeurs parmi lefquels font cinq évêques, fept magnats, & fept du corps de la nobleile. Elle revoit tout ce qui lui est adresse par la chambre royale, & le rectifie si befoin eft.

La jurisdiction ecclésiastique s'exerce pour l'ordinaire dans chaque évêché & chapitre, d'où les affaires passent succeffivement à l'archevêché, au nonce du pape, & enfin à la cour de Rome. (D.G.)

HONNETE, adj., Merale. On donne ce nom aux actions, aux fentimens, aux discours qui prouvent le respect de l'ordre général, & aux hommes qui ne fe permettent rien de contraire aux loix de la vertu & du véritable honneur.

L'honnéte homme est attaché à ses devoirs, & il fait par goût pour l'ordre & par fentimens des actions homites, que les devoirs ne lui imposent pas.

L'honnête est un mérite que le peuple adore dans l'homme en place, & le principal mérite de la morale des citovens : il nourrit l'habitude des vertus tranquilles, des vertus fociales ; il fait les bonnes mœurs, les qualités aimables; & s'il n'est pas le caractere des grands hommes qu'on admire, il cft le caractere des hommes qu'on estime, qu'on aime, que l'on recherche, & qui, par le respect que leur conduite s'attire & l'envie qu'elle inspire de l'imiter, entretiennent dans la nation l'esprit de justice, la bienféance, la délicateffe, la décence, enfin le goût & le tact des bonnes mœurs.

Ciceron & les moralistes anciens ont prouvé la préférence qu'on devoit en tout tems donner à l'honnéte fur l'utile , parce que l'honnête est toujours utile, & que l'utile qui n'est pas honnête, n'est utile qu'un moment. v. Intéret, Re-MORDS.

Quelques moralistes modernes se livrant avec plus de chaleur que de précifion & de fens, à l'éloge des passions extrèmes, & relevant avec emphase les grandes choses qu'elles ont fait faire, ont parlé avec peu d'estime & même avec mépris des caracteres modérés & bon-

Nous favions fans doute que fans les passions fortes & vives, sans un fanatisme, ou moral ou religieux, les hommes n'étoient capables ni de grandes actions, ni de grands talens, & qu'il ne fallois pas éteindre les paifions ; mais le feu eft un élément répandu dans tous les corps, qui ne doit pas être par-tout dans la même quantité, ni dans la même action; il faut l'entretenir, mais il ne faut pas allumer des incendies.

Les moralistes les plus indépendans de l'opinion se dépouillent moins de préjugés qu'ils n'en changent; la plûpart ne peuvent fortir de Sparte & de Rome, où la plus grande force & la plus grande activité des patlions étoient néceffaires ; s'ils fortent de ces deux républiques, c'est pour se renfermer dans les limites d'un autre ordre, également étranger au notre, à notre fituation, à

nos mœurs; du fond de leur cabinet paifible, des philosophes voudroient enflammer l'univers, & inspirer un enthousiasme funeste au genre humain; ils font comme des dames romaines, qui de l'amphitéatre exhortoient les gladiateurs à combattre jusqu'à l'extremité. Les disciples de Mahomet & d'Odin, avec du fanatisme & des passions, ont fans doute fait de grandes choses, mais l'Europe & l'Afie fouffrent encore aujourd'hui de l'esprit & des préjugés qui leur furent inspirés par ces deux imposteurs. Les fociétés ne font-elles donc établies que pour envahir? ne faut-il jouir jamais? Mango-Capac & Confucius ont été aussi des législateurs, & ils ont rendu les hommes plus modérés & plus humains : ils ont formé des citovens bonnètes. L'amour de l'ordre & de la patrie ont été chez leurs disciples une mode de leur être, une habitude confondue avec la nature, &, selon les circonstances, une passion active. Dans l'espace de 500 ans, il y a eu à la Chine & au Pérou plus d'hommes bonnètes & heureux, que depuis la naissance du monde il n'y en eut fur le reste de la terre.

Jettez les yeux fur cette grande république de l'Europe partagée en grands Etats plus rivaux qu'ennemis; voyez leur étendue, leurs forces, leur fituation respective, leur police, leurs loix, & jugez s'il faut exalter les passions dans tous les individus, qui habitent cette belle partie de la terre ; les passions éclairent fur leur objet, aveuglent fur le reste; elles vont à seur but, mais c'est en renversant les obstacles : quel théâtre d'horreur, de crimes, de carnage seroit l'univers; quelles secousses dans toutes les sociétés, quels chocs, quelle oppofition entre les citoyens, fi les puffions fortes & vives devenoient communes à tous les individus!

Tome VII.

Si ces moraliftes avoient examiné l'espece de passions qu'il falloit exciter dans certains Etats, selon leur étendue, leur force, le tems, les circonstances, ils auroient vu que généralement les législateurs ont cette attention.

S'il y a quelques contrées où le gouvernement anéantiffe le reflort des paffions, les peuples de ces contrées font de malheureules victimes du dejourme, qui rongent le frein, en attendant qu'elles le brifent, & que des circonftances, qu'amene tot ou tard la nature, les faifent fortir de la léthargie de l'esclavage.

Dans les monarchies & dans les républiques (s'il n'y a que ces deux gouvernemens que la nature humaine éclairée puisse supporter), on entretient les pasfions dont l'Etat a besoin : le talent, le mérite, les plus nécelfaires à la patrie. ont des diffinctions; & ces diffinctions donnent des avantages physiques & moraux, qui font fermenter dans les hommes les passions utiles au degré qui convient. Là, on honore la frugalité & l'induttrie ; là , on excite la cupidité ; ici l'esprit militaire, ici les arts; ici l'amour des loix. L'éloquence, la connoissance des hommes, l'art de les conduire, par-tout l'amour de la patrie font excités; toutes les conditions. tous les citovens ont leur honneur, leur objet, leur récompense.

Il faut que dans toutes les fociérés, le plus grand nombre travaille à la terre, s'occupe des métiers, faife le commerce, Le deirf ub bien-être, & le fond de cupidité répandus dans tous les hommes, avec la crainte du mal, de l'emmu & de la honte, fuffiront toujours pour animer le peuple, autant qu'il le faut, pour le bedoin de l'Etat. La partie qui dort obéir, ne doit pas avoir dans le même degré de force & d'activité, le psaffinos de la

000

partie qui doit commander. Elles renverteroient tout hérarchie, toute concorde; & si elles n'étoient pas dangercules dans le grand nombre des citoyens, elles y feroient au moins inutules; elles font le génie, mais doit-il être dans tous les hommes? Si vous métamorpholes vos taureaux en aigles, comment tracerontiles vos fillors.

Il n'y a presque point de moraliste & de politique, qui ne généralife trop ses idées ; ils veulent toujours voir un principe de tout. Plusieurs d'entr'eux ont encore un autre défaut, ils voudroient donner au monde la loi qu'ils recoivent de leur caractere; établir par-tout, & pour jamais, l'ordre qui leur convient dans le moment où ils écrivent, & je vois l'orgueil qui leur dit, tu ne fortiras pas du cercle que je t'ai tracé. Un homme, dont les passions sont actives & turbulentes, qui ne les maîtrife pas, veut rendre méprifables tous les Etats & tous les hommes où il v a de la modération. Il ne se souviendra jamais que l'amour de la liberté portée à l'excès dans Athenes, celui des richesses dans Carthage, celui de la guerre chez les peuples du nord, ont perdu les deux anciennes républiques, & fait des Goths, des Normans, &c. les fléaux des nations.

Les paffions modérées dans le grand nombre des civoyens, feprétent aux loix, & ne troublent point la paix. Elles font pourtant génées par l'Ordre général; l'inftinct de la nature eff fouvent contrarié par les conventions, & l'imérét perfonnel prefile & reposifie l'intérêt perfonnel. Les ames bomatées, & qui refpectent l'ordre & la vertu, ont donc à vaincre à tout moment, leurs penchans, leurs goûts, leurs intérête. Un homité homme fouvent à fe dire, je renonce à un plaifir extrème, mais qui feroit une peine fentible à mon ami. Le aclomnie me

poursuit, & je ne me justifierai pas en révélant des fecrets qui affurent la tranquillité d'une famille, mais je me justifierai par la conduite de toute ma vie. Cet homme a voulu me nuire, je lui ferai du bien, & on ne le faura pas. Je fais m'arracher à des plaisirs innocens, quand ils peuvent être soupconnés de ne l'ètre pas. Ma conduite mal interprétée feroit peut-être perdre à quelques hommes le respect qu'ils ont pour la vertu. l'aime ma famille & mes amis, je leur facrifierai fouvent mes gouts, & jamais la justice. Voilà les sentimens, les discours, les procédés de l'ame bonnète, & ils fuffifent, à ce qu'il me femble, pour qu'on ne soit jamais tenté de l'avilir.

On fait deux profanations du mot d'homnite. On dit d'une femme qui n'a point d'amans, & qui peut être ne pourroit en avoir, qu'elle est bonnies femme, quoiqu'elle se permette mille petits crimes obscurs qui empoisonient le bonheur de ceux qui l'entourent.

On donne le nom d'bomète aux manieres, aux attentions d'un homme poli; l'eltime que méritent ces petites vertus est si peu de chose, en comparation de celles que mérite un bomète homme, qu'il semble que ces abus d'un mot qui exprime une si respectable idée, prouvent les progrès de la corruption.

Heureux qui fait diltinguer le véritable homnèse de cet homnèse factice & frivole! heureux qui porte au fond de fon cœur l'amour de l'honnèse, & qui dans les transports de cette aimable & douce passion, s'écrie quelquesois avec le Guarini: O fantissima honstade, tu sola sei d'un alona ben nata l'involabil nume.

(D. J.)
HONNÉTE HOMME, Morale. Il ne devroit y avoir que celui qui remplit tous ses devoirs sans exception, & dans le plus haut degré d'exactitude, à qui

cette dénomination convint. Mais alors ce seroit le cas du quero bominem; & cette recherche feroit infructueufe. L'impeccabilité n'est pas plus le partage des mortels que l'infaillibilité. Mais il faut prendre garde que l'obligation où l'on est de rabattre quelque chose de la rectitude absolue, ne jette dans l'extrêmité opposée d'un relachement indéterminé. Le titre d'honnète homme est beaucoup trop facilement accordé; & la plupart des bonnêtes gens de la société ressemblent à ces filoux déguifes qui se faufilent dans les meilleures compagnies. Non-feulement on est cense bonnête bomme, lorfqu'on est à l'abri du reproche des crimes deshonorans, & qu'on n'a fur fon compte que des peccadilles; mais, après des actions manifeltement criminelles, on parvient en quelque forte à se blanchir, & on se montre de nouveau avec la plus grande confiance, tandis qu'on devroit être proscrit & banni de tous les lieux où l'ordre regne. & où la vertu n'est pas un vain nom. Des banqueroutes frauduleuses & même réitérées, après avoir enrichiceux qui les font les laissent jouir impunément de leurs richeffes, & ufurper une confidération dont ils sont totalement indignes. Il en est de même de toutes les exactions & concussions de tous ces traitans qui s'engraissent de la substance des malheureux, & infultent par leur faste à la misere publique. Un homme à bonnes fortunes, un joueur, un bretteur, un Mercure, ont toutes les entrées, & quelquefois toutes les préférences. N'estce pas le cas de dire : Ultrà Sauromatas fugere hinc libet. Cependant la misantropie ne donne que de mauvais confeils. Un bonnéte homme véritablement tel, déplore, il est vrai, la corruption générale, il s'indigne contre ceux qui se plongent dans ces excès; mais il ne se

féquefite pas & ne renonce pas à toutes tel inifons de la fociété, qui , fi les bonnites gens la quittoient, deviendroit le cloaque le plus infect. Tantot il s'enveloppe de la vertu. & le témoignage de fa conficience lui fuffir; tantot il manifette au grand jour fes fentimens, si agit avec fermeté, avec intégriés; si teonne ceux a uniteu déquels il vit, en leur montrant, pour ainfi dire, la vertu perfonifée.

Sì les hounies gent se connoilloient, fe réunissoient, se formoient une association qu'on pourroit appeller à juste litre la ligue da bien public. Le vice soroit benucoup moins audacieux, ou mème il succomberoit, se s'il n'étoit pas adderuit; il seroit au moins réduit à se cacher. Mais malheureußement les gens debien vivent trop dans la retraite, se debien vivent trop dans la retraite, se femblent ne pas aftez estimer le monde opour travailler à le rendre meilleur. La tracasserie les rebute, l'ingratitude les navres; ils vivent & meurent sans qu'on y prenne garde. (F.)

HONNETETE, f. f. Morale, théorie & pratique de l'honnête homme. La théorie sans la pratique est comme en religion la foi fans les œuvres. La pratique sans la théorie, n'avant point de bases, peut chanceler & crouler à tout moment. Pour arriver aux notions diftinctes fur cet important fujet, il faut remarquer, 1°, que les actions humaines se divisent en actions naturelles ou nécessaires, & en actions libres. Les premieres étant indépendantes de la volonté, ne peuvent être honnêtes, ni deshonnêtes. Si une foiblesse d'estomac oblige quelqu'un à rendre en présence de témoins les alimens qu'il a pris, on ne fauroit lui en favoir mauvais gré ; mais un glouton à qui cela arrive, est regardé avec mépris, & celui qui provoque le vomissement pour recommen-

One 2

cer à manger, est mis au - dessous des brutes. 2º. La détermination de nos actions libres n'est pas indifférence : il faut la subordonner à quelque regle; & la regle primitive, ou fondamentale à cet égard, c'est que les actions libres doivent s'accorder avec les actions 11aturelles, & tendre au même but qui est de conserver & de persectionner les facultés de l'ame & du corps. L'homme est naturellement obligé à se conduire de la forte; tant qu'il le faut, ses actions ne fauroient passer les bornes de l'honnêteté : mais des qu'il agit d'une maniere qui répugne à la nature, il tient une conduite deshonnête.

L'honnête en morale, est donc tout ce qui convient à l'obligation naturelle & au droit qui en réfuite : le deshon-nête, cout ce qui y répugne. Mais lei rélations fociales, & les engagemens qu'elles font contracter & les devoirs qui en réfuitent, apportent tunt de mo-ner de la contracte 
Prenons pour exemple la nudité. L'homme vivant dans la folitude. Robinson dans son isle, n'est assujetti à cet égard à aucune loi, à aucune bienséance. Le fauvage dans les climats brûlans, environné d'individus des deux fexes nuds comme lui, ne blesse point l'bonuêteté en se conformant à un usage universel & immémorial. Entré dans les régions tempérées & dans les pays polices, un homme qui paroit nud aux yeux des autres, elt ou insense, ou un effronté du premier ordre. Fût-il meme dans ses propres appartemens, & au milieu de sa famille, on lui reprochera la plus grande immodeftie. La nudité partiale elt ensuite une coutume arbitraire, qui permet de montrer certaines portions du corps & qui ordonne d'en cacher d'autres, fans qu'il y ait de raifons à priori qui étabhillent ces diltinctions. Pourquoi une fremme qui montre un beau bras mul jufqu'au coude, ne peut - elle pas étaler de même une belle jambe mu jufqu'au genou ? Ce font les idées accetioures qui reglent ces déterminations : la belle jambe fait faire à l'imagination plus de chemin que le beau bras ; & ainfi du refle.

Mais une remarque capitale, une notion directrice qui peut servir de fil d'Ariadne dans le labyrinthe dont il s'agit. c'est que toutes les fois qu'on se retrouve dans l'état de nature & dans le cas de. néceilité, tout ce que l'on fait en conféquence est honnète, & ne sauroit être ni défendu, ni imputé. Si je ne puis fauver ma vie, ou même celle d'un autre, qu'en me dépouillant de mes habits, il n'y a aucun égard pour les personnes les plus respectables, pour les dames du rang le plus éminent qui se trouveroient présentes, qui puisse v mettre obstacle. Les maladies secrettes demandent que des personnes du sexe faisent voir à des médecins ou à des chirurgiens, ce que la pudeur a coutume de cacher. Il v en a qui meurent victimes de cette bienféance; mais elles la pouffent trop loin. Ces exhibitions n'ont rien de déshonnète de la part de celles qui les font, ni de la part de ceux à qui elles font faites ; mais on ne fauroit diffimuler que ces derniers en ont quelquefois abufé. & ont réitéré & multiplié des attouchemens affez fuperflus, tels que font ceux qu'on destine à s'affurer de l'état d'une groffcife. La préférence donnée aux accoucheurs fur les fages-femmes, bleffo auffi l'homitteté, fauf le cas des couches périlleuses, ou quand il s'agit d'enfans appellés à posséder des Etats, à empêcher l'extinction de grandes maisons.

En général les médecins, après les directeurs de conscience, ont des privileges qu'on devroit resserrer.

L'utile seul ne sauroit constituer Phonnète, & dans le cas de collision il doit toujours céder. C'est ce qu'on a occasion d'examiner dans plusieurs autres articles, en difentant les dogmes de Hobbes & de Machiavel, Mais il faut éviter une illusion dangereuse, qui fait prendre une honnêteté arbitraire & de convention pour une bonnéteté naturelle & nécessaire. C'est le cas de la noblesse commercante. D'où vient la noblesse ? depuis quand existe-t-elle? & cette inftitution cft - elle commune à tous les pays? Pourquoi avoir introduit une dérogeance qui tend à la ruine de ccux qui s'v trouvent exposés? Ou même pourquoi, cette dérogeance subsittant, ceux qui trouvent des avantages plus récls à perdre leur noblesse qu'à la conferver, s'en feroient-ils ferupule? Rien de plus sage que la coutume qui permet à un enfant de famille noble d'embraffer le négoce, & en fuspendant ses droits de noblesse, les lui rend dès qu'il les reclame, ou qui lui font dévolus par la mort de ceux qui en jouissoient. En général, une foule de personnes qui périsfent de mifere, parce qu'elles croient qu'il seroit déshonnête pour elles de labourer, de travailler fur un métier, de prendre un fervice, font les dupes d'un vain orgueil, & ne doivent imputer qu'à elles-mêmes les rigueurs de leur fort. Les dictateurs Romains qui retournoient à la charrue après avoir triomphé, n'étoient pas des gentilshommes comme les nôtres, mais ils les valoient apparemment bien.

Il se présente ici à mon esprit une autre façon de penser, suivant laquelle les loix de la véritable homiétete sont méconnues, & l'on se permet des abus dont les fuites sont très-dangereuses. Je parle de l'apologie dont se servent les écrivains licentieux de tout ordre qui prétendent que, pourvu que leur vie foit pure & leurs mœurs irréprochables, ils peuvent verfer fur le papier des flots d'obscénités & d'impiétés. Et l'on se montre affez disposé à recevoir cette excuse, qui n'est pourtant rien moins que valable. Je compare ces écrivains à des Pharmaciens qui tiendroient boutique onverte de poisons, & en donneroient au premier venu. Suffiroit - il pour les y autorifer de dire. qu'ils n'en prennent point eux - mèmes? On n'agit pas moins contre l'hounéteté, en portant les autres à faire des chofes deshonnètes qu'en les faifant foi-même. Boileau n'avoit pas tort, quand il condamnoit & abhorroit la morale lubrigue des opéra; & il étoit inutile de lui vanter, ni le rare talent de Quinault, ni sa bonne conduite. En vain le citoyen de Geneve à qui ses paradoxes ont acquis une réputation auffi finguliere que l'est sa facon d'écrire. prend-il un ton fatidique, & femblet-il s'élever quelquefois au fublime des mœurs : la Julie fera toujours plus d'imitatrices que d'écolicres.

Notre ficele prétendu philosophe est incontestablement celui où l'homier a fousfert, & fousfre continuellement les plus rudes atteintes. Quand on jette les yeux sur le deluge d'écrits, audacieux, facrileges, tendanta fapper tous les fondemens de la fociété, qui couvent la face de la litérature, & font les délites de tant de créatures informaces, qui fembloiens n'attendre que ve mandre de la furie de la litérature plus complet, on service tend de crois en la firma de la fousfre de la fousfre de la firma de la fousfre de la fous

plis de l'ophifines groffiers, mais captieux pour la multitude, & d'affertions impudentes, de la faufferé la plus notoire, circulent librement, au moins dans certaines contrées, où ceux qui les disettent autant qu'ils le méritent, palfent pour n'avoir pas le bon fens. Le partiarche de la fech en ceffe de reffisiler fon infipide verbiage; & malgré la haute idée qu'il a do lui-mème, de fes lumieres & de fes talens, c'elt à la lettre le cas de dire:

Un fot trouve toujours un plus fot qui l'admire.

Aussi l'illustre voyageur qui vient de traverser son antre, n'a-t-il eu garde d'entrer dans l'athmosphere du venin qu'on y respire. (F.)

HONNEUR, f. m., Morale, II et Petline de nous mêmes, & le fentiment du droit que nous avons à l'etline de la sutres, parce que nous ne nous fommes point écartés des principes de la vertu, & que nous nous fontons la force de les fuivre. Le voilà l'honneur de l'honneur qu'il prenție, & c'ett pour le conferver qu'il remplit avec foin les devoires de l'honne qui ctoyen,

Le fentiment de l'estime de soi - mème est le plus délicieux de tous; mais l'homme le plus vertueux est souven accablé du poids de sei impersections, & cherche dans les regards, dans le maintien des hommes, l'expression d'une estime, qui le réconcilie avec luimème.

Delà deux fortes d'honneur; celui qui eft en nous fondé sur ce que nous fommes; celui qui est dans les autres, fondé sur ce qu'ils pensent de nous. v. ESTIME.

Dans l'homme du peuple, (& par peuple j'entends tous les Etats) je n'en fépare que l'homme qui examine l'étendue de ses devoirs pour les remplir, & leur nature, pour ne s'imposer que des devoirs véritables. Dans l'homme du peuple, l'honneur est l'estime qu'il a pour lui-mème, & son droit à celle du public, en conséquence de son exactitude à observer certaines loix établies par les préjugés & par la coutume.

De ces loix, les unes sont conformes à la raison & à la nature; d'autres leur sont opposées, & les plus justes ne sont souvent respectées que comme établies.

Chez les peuples les plus éclairés, la mafie des lumieres n'elt, jamais répandue, le peuple n'a que des opinions reques & confervées fans examen, étrangeres lá raifon; elles chargent fa mémoire, dirigent fes mours, geitent, repriment, fecondent, corrompent & perfectionnent l'inflituté de la nature. L'houstar, ehez les nations les plus pojets, peut dono être atractié, antôt

L'homeur, shez les nations les plus polies, peut donc ètre attaclié, tantôt à des qualités & à des actions eftimables, fouvent à des utages funcites, quelquefois à des coutumes extravagantes, quelquefois à des vices.

En effet ce que le préjugé décore du nom d'honneur, n'est le plus souvent qu'un orgueil inquiet, une vanité chatouilleuse, une présomption de ses droits incertains fur l'estime publique. Des gens d'honneur de cette espece sont toujours fur le qui vive; ils craignent qu'un mot, qu'un geste ne leur ravisse un bonneur chimérique; & pour montrer leur droit à l'estime publique, vous les verrez souvent commettre des crimes & des meurtres pour mettre leur honneur à couvert. C'est fur de pareilles notions que se fonde l'usage barbare des combats finguliers qui, bien-loin de déshonorer aux yeux des nations qui se disent raisonnables & civilisées . font estimer comme gens d'honneur ceux qui commettent de pareils attentats. Le véritable bouneur ne se détruit point

par un affront, & ne se rétablit point par un affaifinat. Un homme ne peut tire blessé dans son hommer que par luimème. Le courage est une foblessé, quand il ne peut rien supporter. L'hommer réel ne peut conssiste que dans la vertu; la vertu ne peut être ni cruelle ni finguinaire; elle est paissel, est est douce, elle est juste, patiente & modeste; elle n'ét point arrogante & superbe, parce qu'elle se rendroit odieufe ou mécrisable.

Ciceron nous apprend que Socrate maudiffoit ceux qui avoient separé l'utile de l'honnête, & regardoit cette diftinction comme la source de tous les maux.

Les anciens philosophes appelloient bonnéte ce que nous appellons bon, juffe, louable, utile à la société. En effet, ce qui porte ces caracteres est honnète, ou fuivant la force du mot, mérite d'ètre honoré. Cela pose, la vertu seule est honorable . & l'honnète homme ne doit jamais être distingué de l'homme d'honneur. D'un autre côté, les mêmes philosophes appelloient bonteux ce que nous nommons mauvais ou muilible à la fociété. D'après ce principe une vengeance féroce, un homicide, bien-loin d'ètre des actions honorables, devroient couvrir de honte & d'infamie celui qui s'en rend coupable.

Tacite remarque que le mépris de la jerte. Le defir de l'etitue & de la retru. Le defir de l'etitime & de la réputation elt un fentinement naturel que l'on ne peut blamer fans folie: c'ett un morif puiffant pour exciter les grandes ames à s'occuper d'objets tuiles au genre humain. Cette paffion n'et blamable, que loriqu'elle ett excitée par des objets trompeurs, ou loriqu'elle employa des moyens destructeurs de l'ordre focial.

S'il y a des gouvernemens où le captice décide indépendamment de la loi, où la volonté arbitraire du prince, ou des ministres, distribue, sans consulter l'ordre & la justice, les châtimens & les récompenses, l'ame du peuple engourdie par la crainte, abattue par l'autorité : reste sans élévation : l'homme dans cet état n'estime, ni lui, ni son femblable; il craint plus le fupplice que la honte, car quelle honte ont à craindre des esclaves, qui consentent à Pêtre? Mais ces gouvernemens durs, injustes, cruels, injurieux à l'humanité, ou n'existent pas, ou n'existent que comme des abus paffagers, & ce n'est jamais dans cet état d'humiliation qu'il faut confidérer les hommes.

Un génie du premier ordre a prétendu que l'honneur étoit le ressont des monarchies, & la vertu celui des républiques. Est- il permis de voir quelques erreurs dans les ouvrages de co grand homme, qui avoit de l'honneur

& de la vertu!

Il ne définit point l'honneur, & on ne peut en le lifant, attacher à ce mot une idée précise.

Il définit la vertu, l'amour des loix & de la patrie.

Tous les hommes, du plus au moins, aiment leur partie, c'eft. à-dire, qu'ils l'aiment dans leur famille, dans leurs concityones, dont ils attendent & recoivent des fecours & des confolations. Quand les hommes font contens du gouvernement four lequel ils vivent, quel que foit on gente, ils aiment les gent êt les défendent. La manière dont les lois font établies, exécutées, ou vengées, la forme du gouvernement, font ce qu'on appelle l'ordre politique. Je crois que le préfident de Montefiquien fe froit expriné avec plus de

la nature; les citoyens sont unis entr'eux par le sang, & par de bons offices mutuels; l'Etat n'elt qu'une samille, à laquelle se rapportent tous les fentimens du ceur, toujours plus forts; à proportion qu'ils s'étendent moins. Les grandes fortunes y sont impossibles; & la cupidité moins irritée ne peut s'y couvrir de trénbres; les mœurs'y font pures, & les verus fociales y son des verus politiques,

Remarquez que Rome naisfante & les petites républiques de la Grece, où a regné l'enthousiasme de la patrie, étoient fouvent en danger; la moindre guerre menacoit leur conftitution & leur liberté. Les citoyens, dans de grands périls, faisoient naturellement de grands efforts; ils avoient à espérer du fuccès de la guerre, la confervation de tout ce qu'ils avoient de plus cher, Rome a moins montré l'amour extrème de la patrie, dans la guerre contre Pyrrhus, que dans la guerre contre Porfenna, & moins dans la guerre contre Mithridate, que dans la guerre contre Pyrrhus.

Dans un grand Etat, soit république, foit monarchie, les guerres font rarement dangereuses pour la constitution de l'Etat, & pour les fortunes des citoyens. Le peuple n'a fouvent à craindre que la perte de quelques places frontieres; le citoyen n'a rien à espérer du fuccès de la nation; il est rarement dans des circonstances où il puisfe fentir & manifester l'enthousiasme de la patrie. Il faut que ces grands Etats soient menacés d'un malheur qui entraîneroit celui de chaque citoyen, alors le patriotisme se reveille. Quand le roi Guillaume eut repris Namur, on établit en France la capitation, & les citoyens charmés de voir une nouvelle ressource pour l'Etat, recurent

Tonse VII.

l'édit de cet impôt avec des cris de joie. Annibal, aux portes de Rome, n'y caufa ni plus de douleurs, ni plus d'allarmes, que de nos jours en ref. fentit la France pendant la maladit ed fon roi. Si la perte de la fameule battaille d'Hochted a fait faire des chantons aux Francois mécontens du minifitre, le peuple de Rome, après la défaite des armées romaines, a joui plus d'une fois de l'humiliation de fes magiftrats.

Mais, pourquoi ect homerem mobile prefique coujours principal dans tous les gouvernemens, eft-il quelquefois ibilatre? pourquoi le place-ton dans des utigges ou puériles, ou functes? pourquoi implect-il quelquefois de devoirs que condamnent la nature, la ration épurche de la verm? de pourquei mobile la ration de la verme de pourquei mobile la verment entribué à certaines qualifes, extraines chois, de dans d'autres tents, à des actions & à des qualités d'un genre oppofé prence popéé genre oppofé prence propéé preservement de la verme de la v

Il faut se rappeller le grand principe

de l'utilité de David Hume: c'est l'utilité qui décide toujours de notre eftime. L'homme qui peut nous être utile est l'homme que nous honorons, & chez tous les peuples, l'homme sans homeur est celui qui par son caractero est censis me pouvoir servir la société.

Mais certaines qualités, certaine staleus, fonten divers tems plus ou moins utiles ; honorés d'abord, ils le font moins dans la fuite. Pour trouver les caufes de cette différence, il faut prendre la fociété dans fa naiffance, voir Phometra à fon origine, fuivre la fociété dans fes progrès, & Thonneur dans fes changement dans fes changement

L'homme dans les forêts où la nature l'a placé, est né pour combattre l'homme & la nature. Trop foible contre ses semblables, & contre les tigres, il s'affocie aux premiers pour combattre les autres. D'abord la force du corps est le principal mérite; la débilité est d'autant plus méprilée, qu'avant l'invention de ces armes, avec lefquelles un homme foible peut combattre fans défavantage, la force du corps étoit le fondement de la valeur. La violence, fut-elle injuste, n'ôte point l'honneso. La plus douce des occupations oft le combat; il n'y a de vertus que le courage, & de belles actions que les victoires. L'amour de la vérité. la franchise, la bonne foi, qualités qui supposent le courage, sont après lui les plus honorées; & après la foiblesse, rien n'avilit plus que le mensonge. Si la communauté des femmes n'est pas établie, la fidélité conjugale sera leur bonneur, parce qu'elles doivent, sans secours, préparer le repas des guerriers, garder & défendre la maison, élever les enfans; parce que les Etats étant encore égaux, la convenance des personnes décide des mariages; que le choix & les engagemens sont libres, & ne laissent pas d'excuse à qui peut les rompre. Ce peuple groffier est nécessairement superstitieux, & la superstition déterminera l'espece de son bonneur, dans la perfuasion que les dieux donnent la victoire à la bonne cause. Les différends se décideront par le combat, & le citoyen, par honneur, verfera le fang du citoyen. On croit qu'il y a des fées qui ont un commerce aves les dieux, & le respect qu'on a pour elles, s'étend à tout leur fexe. On ne croit point qu'une femme puille manquer de fidélité à un homme estimable, & l'honneur de l'époux dépend de la chasteté de son épouse. 7. 45.75

Cependant les hommes dans cet état, éprouvent fans celle de nouveaux befoins. Quelques-uns d'entr'eux inventent des arts, des machines. La société entiere en jouit, l'inventeur est honoré, & l'esprit commence à être un mérite respecté. A mesure que la société s'étend & se polit, il nait une multitude de rapports d'un seul à plufieurs; les rivalités font plus fréquentes, les passions s'enheurtent, il faut des loix fans nombre; elles font feveres, elles font puissantes, & les hommes forces à se combatre toujours, le sont à changer d'armes. L'artifice & la diffimulation font en usage; on a moins d'horreur de la fausseté, & la prudence est honorée. Mille qualités de l'ame se découvrent, elles placent les hommes dans des classes plus distinguées les unes des autres, que les nations ne l'étoient des nations. Ces classes de citoyens ont de l'honneur des idées différentes.

La fupériorité des lumieres obtient la principale estime; la force de l'ame est plus respectée que celle du corps. Le législateur attentif excite les talens les plus néceffaires; c'est alors qu'il diffribue ce qu'on appelle homeurs. Ils font la marque distinctive par laquelle il annonce à la nation qu'un tel citoyen est un homme de mérite & d'honneur. Il v a des honneurs pour toutes les classes. Le cordon de S. Michel est donné au négociant habile & à l'artisan industrieux; pourquoi n'en décoreroit-on pas le fermier intelligent. laborieux, économe, qui fructifie la terre?

Dans cette société, ainsi perfectionnée, plutieurs hommes, après avoir faisfait aux fonctions de leur état, jouisient d'un repos qui feroit empoisonné par l'ennui fais le secours des arts agréables; ces arts, dans cette société non corrompue, entretiennen Pamour de la vertu, la fenfibilité de l'ame, le goût de l'ordre & du beau, diffipent l'ennui, fécondent l'esprit; & leurs productions devenues un des besoins principaux des premieres clafses des citoyens, sont honorées de ceux même qui ne peuvent en jouir.

Dans cette société étendue, des mœurs pures paroissent moins utiles à la masse de l'Etat que l'activité à les grands talens: ils conduisent aux hometers, ils ont l'estime générale, & fouvent on s'informe à peine si ceux qui les possisdent ont de la vertu: bientôt on ne rougir plus que d'être sot ou pauvre.

La ficiété se corrompt de jour en jour: on y a d'abord excité l'industrie, & même la cupidité; parce que l'Etat avoit besoin des citoyens opulens: mais l'opulence conduit aux emplois, & la vénalité s'introduit alors. Les richesses not trop honorées, les emplois, les richesses son théréditaires, & l'on honore la naissance la maissance la mais

Si le bonheur de plaire aux princes, aux ministres, conduit aux emplois, aux homeurs, aux richesses, on honore l'art de plaire.

Bienché il s'éleve des fortunes immenfes krapides; il y a des homeurs fans travail, des dignités, des emplois fans fonctions. Les arts de luxe se moltiplient, la fantatile attache un prix à ce qui n'en a pas; le goût du beut s'ule dans des hommes delcuvrés qui ne veulent que jouir; il faut du fingulier, les arts se dégradent, le frivole se result de la company de la company que le beau, Yutile & l'honnète.

Alors les homeurs, la gloire même, font féparés du véritable homeur ; il ne subsitte plus que dans un petit nombre d'hommes, qui ont eu la force de s'échairer & le courage d'être pauvres: l'honneur de préjugé est éteint; & cet honneur qui foutenoit la vigueur de la nation, ne regne pas plus dans les secondes & dernieres classes que se véritable honneur dans la premiere.

Mais dans une monarchie, celui de tous les gouvernemens qui réforme le plus ailement ses abus & ses mœurs fans changer de nature, le législateur voit le mal, tient le remede, & en fait

usage.

Que dans tous les genres il décare
de préférence les talens unis à la vertu, & que sans elle le génie même
ne puisse être ni avancé ni shoneé,
quelque utile qu'il puisse ètre, car rien
n'est auss un Etat que se véritable bonneur.

Que le vice seul soit sétri, qu'aucune classe de citoyens ne soit aville, afin que dans chaque classe tout homme puisse bien penser de lui-meme, faire le bien, & etre content.

Que le prince attache l'idée de l'bosneur & de la vertu à l'amour & à Pobservation de toutes les loix; que le guerrier qui manque à la discipline soit deshonoré comme celui qui fuit devant l'ennemi.

Qu'il apprenne à ne pas changer & a ne pas multiplier ses loix; il faut qu'elles foient respectées, mais il ne faut pas qu'elles épouvantent. Qu'il soit aimé; dans un pays où l'homneur doit regner, il faut aimer le législateur, il ne faut pas le craindre.

Il faut que l'honneur donne à tout citoyen l'horreur du mal, l'amour de fon devoir; qu'il ne foit jamais un esclave attaché à son état, mais qu'il sort condamné à la honte, s'il ne peut faire aucun bien.

Que le prince soit persundé que les vertus qui sondent les sociétés, petites & pauvres, soutiennent les sociétés

étendues & puissantes ; & les Mandevill Ppp 2 & lours infames échos ne persuaderont jamais aux hommes que le courage, la fidélité à ses engagemens, le respect pour la vérité & pour la justice ne sont point nécessaires dans de grands Etats.

Qu'il foit persuadé que ces vertus & toutes les autres accompagneront les talens, quand la célébrité & la gloire du génie ne fauveront pas de la honte des mauvaises mœurs : l'hommer et actif, mais le jour où l'intrigue & le crédit obtiennent les hommers, est le moment où il se repose.

Les peuples ne fe corrompent guere fans s'ètre éclairés; mais alors il et aifé de les ramener à l'ordre & à l'homeur: rien de si difficile à gouverner mal, rien de si facile à gouverner bien, qu'un peuple qui pense.

Il y a moins dans ce peuple les préjugés & l'enthousiasme de chaque état, mais il peut conserver le sentiment vif de l'honneur.

Que l'industrie soit excitée par l'amour des richesses & quelques bonmuss; mais que les vertus, les talens politiques militaires ne soient excités que par les bonneurs ou par la gloire. Un prince qui renverse les abus dans

une partie de l'administration, les ébranle dans toutes les autres: il n'y a guere d'abus qui ne soient l'esset des vices, & n'en produisent.

Enfin, Jorfqu'e le gouvernement aura ranimé Bonauer, il le dirigera, il l'Épurera; il lui ôtera ce qu'il tenois des tems de barbarie; il lui rendra ce que lui avoit ôté le regne du luxe & de la mollell's l'bomeure fras bientor dans chaque citoyeu, la conficience de fon amour pour fes devoirs, pour les principes de la vertu, & le témoignage qu'il fe reud à lui-même, & qu'il attend des autres, qu'il remgit fes devoirs, & qu'il fuit les principes.

Honneur se prend encore en divers sens; ainsi l'on dit, rendre bonneur à quelqu'un: alors c'est une marque extérieure par laquelle on montre la vénération, le respect qu'on a pour sa personne ou pour la dignité. v. Es-TIME.

HONNEURS DE L'ÉGLISE, Dr. flod. & can., font les prééminences qui apartiennent dans l'églife aux patrons, fondateurs & dotateurs, & aux feigneurs hauts justiciers du lieu où l'églife est fituée.

L'églife étant un lieu particulierment confacré à adoret l'Ette fupreme, il femble que les fideles qui s'y-uiffemblent devroient uniquement s'occuper des redoutables mylteres qui s'y traitent, & y tre reçus fian élitudition ni acception de perfonnes. Mais au lieu de cela, l'ambition de plufieurs gattishommes, jaloux de certains droits qu'ils ont ufurpés, a fiit naître une infinité de feandales, de procès, & quelquefois mem des meutres ; ils quiteroient l'églife plutôt que le rang & la place qu'ils prétendent en l'églife.

Quoi qu'il en foit, l'ufage ayant autorifé certaines perfonnes de ditinction à prétendre les komeurs de l'égife, il est important d'examiner, 1°, en quoi ils consistent «2°, à qui ils appartieunent; 3°, comment ceux qui y font troublés, peuvent se pourvoir poûr y être maintenus.

Les homeurs de l'églife confiftent dans la préféance à l'églife & aux affemblées qui fe tiennent pour l'entretenement & réparation d'icelle, à avoir le premier l'afperfion de l'eau bénite de la main du curé, l'encenfement, le baifer de paix, le pain béni, la recommandation particuliere aux priters pumandation particuliere aux priters publiques, banc & fépulture dans le chœur, litres ou ceintures funébres autour de l'églife, & enfin à précéder tous autres aux processions & offrandes.

Les honneurs de l'église appartiennent au patron d'icelle & au feigneur haut justicier du lieu où elle est située, à l'exclusion des seigneurs directs, des bas & moyens justiciers & des seigneurs de fiefs. Il'y a même quelques auteurs qui foutiennent que les homneurs de l'église n'appartiennent qu'au patron; encore faut-il qu'il se les soit réservés en fondant l'église. Mais leur opinion n'est point suivie dans l'usage, & c'est une maxime généralement reçue, que le seigneur haut justicier doit avoir les droits honorifiques de l'église audeffus de toutes fortes de personnes, à l'exception de ses supérieurs . du patron, des gens d'églife, & de ceux de la haute noblesse non résidant dans fon territoire; ce qui ne doit s'entendre même que du rang & de la préféance, si ce n'est à l'égard du patron qui a tous les honneurs de l'église au deffus du haut justicier. En effet, quoique l'église soit exempte de la iustice temporelle, cette exemption n'a licu qu'à l'égard des perfonnes & des choses sacrées, & elle n'ôte point l'églife du territoire où elle est enclavée, comme dit Barthole fur la loi fi quis in boc genere, cod. episcop. & cleric. Le feigneur haut justicier retient meme les bonneurs de l'église, encore qu'il vienne à transférer fon domicile & fortir de la paroisse, parce que les droits honorifiques font mixtes, étant attribués à la personne du seigneur, à cause de sa justice. Loyseau, des Seigneuries, ch. 11, n. 50.

Les auteurs conviennent que le patron & le feigneur haut justicier peu-

vent former l'action en complainte pour les honneurs de l'églife. Il faut néanmoins en excepter les droits honorifiques qui tiennent de la spiritualité, comme d'aller le premier à l'offrande, de recevoir l'encensement, le pain béni. &c. Car celui qui est troublé dans ces sortes de droits, ne peut point agir par complainte, mais il doit prendre la voie de l'action simple, ou bien l'action injuriarum. La raifon est, parce que les droits qui tiennent de la fpiritualité ne se possedent point; or il ne peut y avoir d'action en complainte fans poffession: c'est pourquoi non mittitur quis in locum confecratum pollelfionis caufa; L. ult. ff. ut in possess. legat. L. Prasor, S. fi quis, ff. ne quid in loco facro.

Celui qui a fondé une chapelle dans une église peut aussi intenter l'action en complainte, s'il est troublé dans fon droit de banc ou de ceintures funébres, parce qu'il a le même rang & prééminence dans fa chapelle que le patron dans l'église, comme nous l'avons observé ci deffus. La raison est, parce que pour intenter l'action en complainte, il suffit d'avoir été troublé dans la possession d'un droit réel. Vide Mornac, ad L. 2, cod. de facro-Sanct. eccles. & ad L. 8, 9. ult. ff. de relig. & sumptibus funer. Autrefois on ne pouvoit inhumer dans les églifes que les corps des martyrs & des plus signalés ecclésiastiques ; l. 2, cod. de facrof. eccles. Le grand Constantin fut le premier qui fut enterré dans l'église par ordre de Constantius son fils, au rapport de Nicéphore, liv. 8, chap. dernier. Mais par fuccession de tems chacun a voulu être inhumé dans l'églife, fous prétexte de la disposition du canon Nullus, & du canon Pracipiendum, quaft. 2. Ceux mèmes qui ont quelque rang par-deffus le

commun, ont voulu avoir des sépulcres particuliers affectés à leur famille; ce qui leur a été accordé moyennant une certaine redevance envers la fabrique. Or les fépulcres de famille sont tellement affectés à celui qui les a acquis, & à sa postérité, qu'il n'est point permis aux étrangers d'v enterrer leurs morts ; 1. Prator ait , S. fi quis , ff. de sepulch. viol. Vid. l. 2, S. Prator, ff. de religiof. & fumpt. finer. D'où je conclus que celui qui a un titre de sepulture en bonne forme, quoiqu'il soit d'une basse condition, peut agir criminellement ou civilement, fuivant les circonstances des voies de fait, s'il vient à être troublé dans son droit de tombeau.

Lorque la haute-jultice appartient à deux ou plufieurs feigneurs par égale portion, chacun d'eux doit avoir les bonneurs de l'églife de mois en mois alternativement, vid. gloff, ad l. Nefennius, ff. de ngoit, egf. Mais si l'un des co-leigneurs a plus grande part, il doit avoir les bonneurs plus fouvent que les autres, & outre co lai l doit les précéder.

Les feigneurs ne peuvent vendre ni coder les homeurs de l'égife, fans vendre ou céder en même tems la feigneurie pour raison de laquelle ils font dus, parce que c'elt le propre de l'homeur d'étre attaché à perfonne, & de la fuivre comme l'ombre fuit le corps. Mais la femme & les enfans du feigneur doivent participer aux homeurs de l'églig, parce que l'union étroite qui de turt'eux les fait considérer comme une même perfonne.

Les gentilshommes & les feigneurs moyens, bas-julticiers & directs ne peuvent point preferire les droits honorifques de l'églife. La raifon est, parce qu'ils n'en jouiffert qu'à tirte de civilité à controifie. Ce qui néanmoins ne doit ètre entendu que dans le cas où il

y a un patron ou un feigneur hausjufticier; car autrement has fimples feigneurs de fiefs, &c. pourroient preferire les droits honorifiques par la polifelfion immémoriale. La raision et, patre que n'y ayant ni patron ni feigneur hautjufticer, le gentilhomme ou feigneur qui fe trouve en polifelfion immémoriale des droits honorifiques, est réputé patron, sur pour ce qui regarde la prélentation aux bénéfices. (R.)

HONORABLE, Jurifp., amende

bonorable. v. AMENDE.

HONORAIRE, APPOINTE. MENS, GAGES, fynonym. Jurisprud., termes relatifs à une rétribution accordée pour des services rendus. C'est la maniere dont la rétribution est accordée; c'est la nature des services rendus qui fait varier leurs acceptions. D'abord appointement & gages ne se disent qu'au pluriel, & honoraire se dit au pluriel & au fingulier. Gages n'est d'usage qu'à l'égard des domestiques, ou de ceux qui se louent pour des occupations serviles. Appointemens est relatif à tout ce qui est en place, depuis la commission la plus petite jusqu'aux plus grands emplois. Honoraire a lieu pour les hommes qui enseignent quelques sciences, ou pour ceux à qui on a recours dans l'efpérance d'en recevoir un conseil salutaire, ou quelqu'autre avantage qu'on obtient ou de leur fonction, ou de leurs lumieres. Les gages varient d'un homme à un autre. Les appointemens attachés au poste sont fixes, & communément les mêmes. Les bonoraires se reglent entre le maître & le disciple. La visite & l'ordonnance du médecin . le conseil & la consultation de l'avocat, la meife & les prieres des prêtres, font autrement payés par les hommes opulens que par ceux d'une fortune médiocre. Gage marque toujours quelque

chofe de bas. Appointement n'a point cette idée. Honoraire réveille l'idée contraire. On prend pour un homme à gage, & l'on offenie celui dont on marchande le férvice ou le talent, & à qui l'on doit un honoraire. La paye est du foldat, le falaire de l'ouvrjer.

HONTE, f. f., Morale, état défagréable de l'ame, causé par l'idée d'une action qu'on est obligé de désapprouver. & ou'on s'attend à voir désapprouvée par les autres. Le jugement qu'on porte fur cette action est prononcé par la conscience; le regret de l'avoir commise constitue le répentir ; le retour vif & fréquent de ce regret, se nomme remors : enfin l'attention particuliere qu'on fait à l'idée défavantageuse que d'autres concoivent de nous, en apprenant cette action, produit la bonte. Tout cela, comme on peut le comprendre, peut exister en différens degrés, & par des combinaifons variées, former des especes de nuances qu'il n'est pas toujours aifé de démèler & de déterminer.

L'honnête homme, fans témoin, éprouve tous les états que nous venons d'indiquer à la fuite d'une action quelconque, qu'il apperçoit avoir été moralement mauvaise, contraire à quelqu'un de ses devoirs. N'y eût-il point même de Dieu, un homme parvenu au degré d'intelligence nécessaire pour acquérir les notions de l'honnête & du déshonnète, du juste & de l'injuste, du décent & de l'indécent, rougiroit d'avoir franchi les bornes qui féparent ces notions. Cependant il faut avouer que cette barriere est foible, & ne foutiendreit le choc ni des passions ni des intérèts.

Il n'en est pas de mème dès qu'on reconnoît un premier Etre, unc intelligence souverainement parfaite, en présence de laquelle nous sommes à chaque

instant. Où irions - nous arriere d'un pareil Esprit, & quelles cachettes nons déroberoient à ses regards? Quand il ne feroit pas notre Seigneur & notre Maître, duquel nous avons tout à efpérer & tout à craindre, la feule idée de ses perfections suffiroit pour nous remplir de confusion, en pensant qu'il apperçoit nos fouillures, nos égaremens, nos vices & nos excès. C'est ainsi qu'un étourdi craint de se montrer tel ou'il est, aux veux d'un homme fense, grave, respectable, dont l'aspect imprévu fait ceffer sa fougue. Il seroit bien à fouhaiter que les hommes fussens plus généralement & plus fortement fenfibles à la bonte que doit inspirer la Toute-science de Dieu. Mais ce Dieu étant invisible, on vit comme s'il n'existoit pas : & on se croit en surcté, dès que la solitude ou les ténébres dérobent nos actions à tous les regards.

Le chrétien penfé autrement; inftrait à l'école de fon divin Mattre, il fait qu'il n'y a d'hommages agréables à Dieu que ceux qui partent du cœur, qu'il n'y a de conduite digne de fon approbation que celle qui et auffi pure en fectre qu'en public; & que fi l'on ne rougit pas à préfent des funtes cachées, un jour viendra où elles feront manifeltées, & où l'univers entire fera témoin de notre houte & de notre défef-

Le respect humain, quoiqu'infusfifant pour rendre notre conduite agréable à Dieu, ne laisse pas d'etre un frein tres-falutaire & tout-à-fait essentel autoducation, comme un de ses plus puisfans ressorts, en economis point de fecte plus méprifable & plus dangereus que celle- des cyniques : & si le solites des prétendus philosophes qui portoient autrénis en non, ont celle ; le principe des mêmes écarts subsiste toujours, & produit des effets bien plus dangereux. Le ton qui regne perpétuellement dans les productions de la philosophie moderne, est archi-cynique: ce sont des hauteurs infolentes, des apostrophes indécentes, un oubli perpétuel de tous les devoirs & de toutes les bienféances. Ces coryphées des sciences sublimes parlentils à des fouverains , leur écrivent - ils ? c'est avec une familiarité inconcevable & infoutenable : ils les endoctrinent , ils les régentent, ils leur ôtent le sceptre des mains pour en faire une marotte. La patience ou la prévention de ces souverains vont au-delà de tout ce qu'on pourroit imaginet : ils se familiarisent réciproquement avec ces dictateurs littéraires, ils entrent avec eux dans des commerces d'intimité, ils les accablent de distinctions & de présens; tandis que l'honnète homme, l'homme utile, le vrai sage leur est inconnu, ou ne reçoit d'eux que des marques d'indifférence. quelquefois de mépris & de dureté.

La perspective des siecles suivans, des générations futures, est bien sombre. La licence de tout dire ne peut manquer d'entrainer celle de tout faire; & l'on ne s'en apperçoit déja que trop. Mais, sans pousser plus loin cette affligeante digretion, revenons à l'éducation, & répétons qu'elle a le plus grand besoin du motif pris de la houte attachée aux mauvaifes actions. Plus on augmente la force de ce motif, plus on acquiert d'empire sur ses éleves. Les umples préceptes & leur explication raisonuée, les châtimens, les récompenses mêmes n'étendent pas fort loin leur efficace, fur tout fujet qui n'est pas prenable par l'honneur & par la honte. De - là le prix de cette rougeur involontaire, qui couvre le visage de celui qui fent qu'on a de justes repro-

ches à lui faire. Erubuit: John ves 16, Mais autant que la bouré bien fondée & bien ménagée eft l'éconde en heureux effets, autant la fauilé boute effets, autant la fauilé boute eft pernicieufe, & à la fociété & aux individus qui la font fevrit de regle à leurs actions. Dans des lieux où la dépravation regne, on a boute des verus; & on le glorifie des vices. La pauvreté eft hon-cuté, let s'incléis mal-acquiés attirent les hommages. La modellie eft l'attribut ul tuoide ! effonterie pas verient à tout.

HOORN, comté de, Droit public, fitué fur la Meuse, environné par l'évèché de Liege & par les duchés de Gueldres & de Brabant; il a quatre milles de longueur fur autant de largeur; il renferme beaucoup de marais, qui fourniffeut de la tourbe; cependant il offre aussi des terres labourables. Aymo ou Emmo, comte de Looz, sieur d'Altena, Hoorn & Weert, qui a vécu au onzieme siecle, est le plus ancien des ancètres connus des maisons de Looz & de Hoorn, Son troisieme fils, Thierry, eut pour sa portion de l'héritage paternel Altena, Hoorn & Weert, & fut la fouche des comtes de Hoorn-Hoorn, Son. petit-fils, Guillaume III, fut créé par l'empereur Fréderic II. grand - veneur héréditaire de l'empire. Guillaume IX. fut probablement le premier, qui offrit la seigneurie de Hoorn en fief à l'éveché de Liege, en 1390. Jacques I. fut élevé à la dignité de comte de l'empire par l'empereur Fréderic III. en 1450. Son fils Jacques II. vendit le comté de Hoorn en 1485 à fon oncle, Vincent, comte de Meurs; mais son frere Jean, qui étoit évêque de Liege, racheta cette terre en 1495, & la rendit à Jacques III. fils de Jacques II. Le frere de ce dernier , Jean III. termina en 1544 la race masculine des comtes de Hoorn-Weert; il avoit

fais

fait auparavant, du consentement des seigneurs directs, un réglement, par lequel il appella à fa fuccettion Philippe & Floris de Montmorenci, fils du premier lit de sa femme, Anne Egmond, & après leur décès la maison de Nivenaar. Après l'extinction de cette maifon le comté de Hoorn devoit paffer de droit aux barons de Millendonk, du chef de Marie, mariée à un Millendonk, fille d'Anne de Nivenaar, laquelle avoit époufé Walram II. comte de Brederode : cependant, quoique Hermann Thierry, baron de Millendonk, fils de Marie, dont nous venons de parler, se mit en possession du comté en 1600, qu'il se fit preter foi & hommage . & recut l'investiture de l'éveché de Liege, il fut néanmoins bientôt dépoffédé. Mais les héritiers des droits de Millendonk, savoir la famille de Knesebeck de Tylsen dans l'ancienne Mark, & Marie Marguerite Louise, princesse de Croy-Soire, née comtesse de Millendonk, forment encore aujourd'hui leurs prétentions, & ont vivement déduit leurs droits dans un mémoire publié en 1754. Voici de quelle maniere le comté de Hoorn fut incorporé à la manse épiscopale de Liege. L'éveché prétendoit des 1750 (après l'extinction de la maison de Montmorenci ), regarder le fief comme caduc ; mais n'ayant pu faire valoir sa prétention, il fit de maniere qu'il fut abandonné à ceux de la Lipp, feigneurs de Blyenbeck, à titre d'engagement pour une somme d'argent qu'ils avoient avancée à l'affemblée provinciale de Hoorn, en 1576, entre tous les prétendans au comté en question, que l'évêque de Liege, à titre de seigneur direct, maintiendroit seul le comté en question en la protection du S. Empire, comme lui étant immédiatement foumis, & que le fieur de Blyenbeck l'administreroit en sa qualité d'en-Tome VII.

gagiste, & n'y feroit aucun changement quelconque, jusqu'à ce qu'il fût réglé entre tous les prétendans, à qui le comté devoit appartenir. Ainsi l'évêché obtint en 1576 l'inspection & le droit de protection sur ce même comté. Il engagea èn 1614 les sieurs de Blyenbeck à renoncer à l'engagement movennant une fomme d'argent, & c'est depuis ce tems qu'il est en possession du comté de Hoorn. Les anciens comtes de ce nom étoient Etats de l'empire, payoient une taxe matriculaire, & jouissoient de tous les droits de supériorité territoriale. On estimoit autrefois le revenu annuel de ce comté à 10000 florins Carolus. (D. G.)

HOPITAL, f.m. Mor. & Dr. Polir. Ce mot ne fignificit sutretion gubietelerie: les bipiriaux étoient des maifons publiques, où les voyageurs étrangers recevoient les fecours de l'hofpitalité. Il n'y a plus de ces maifons; ce font aujourd'hui des lieux où des pauvres de toute effece fer éfrégient, & où ils font bien ou mal pourvus des chofes nécefaires aux beloits urgens de la vie.

Dans les premiers tems de l'églife, l'évêque étoit chargé du floin immédiat des pauvres de fon diocefe. Lorsque les eccléssatiques eurent des rentes assurées, on en alligna le quart aux pauvres, & l'ou fonda les maisons de piété que nous appellons bépitaux.

Ces maisons étoient gouvernées, même pour le temporel, par des prêtres & des diacres, sous l'inspection de l'éveque. v. EVEQUE, DIACRE.

Elles furent enfuite dotées par des particuliers, & elles eurent des revenus; mais dans le relâchement de la difcipline, les clercs qui en polfédoient l'adminifitation, les convetirente né néfices. Ce fut pour remédier à cet abus, que le concile de Vienne transféra l'adminifitation des bipitaux à des laïcs, qui prêteroient serment & rendroient compte à l'ordinaire, & le concile de Trente a confirmé ce decret.

Nous n'entrerons point dans le détail historique des distêrens hépitaux; nous y substruerons quelques vues générales fur la maniere de rendre ces établissemens dignes de leur fin.

Dans tous les tems, chez tontes les nations, les pauvres ont attivé l'attention des législateurs & ému les entrailles des citoyens : de-lu une quantité infinie de fondations d'képitaux répandues dans toutes les villes, dans des villages mèmes, dans prefque tous les Etats de l'Europe, & un grand nombre de loix & de réglemens fur l'adminifitation de cette forte d'établièmens, dont prefqu'aucune ne pourroit être prife pour fervir do modele.

M. de Montesquieu a présenté en peu de mots les principes & la néceffité d'une bonne législation. Un homme n'est pas pauvre parce qu'il n'a rien, mais parce qu'il ne travaille pas. Celui qui n'a aucun bien & qui travaille, est aussi à fon aife que celus qui a cent écus de revenu sans travailler. Dans les pays de commerce, où beaucoup de gens n'ont que leur art, l'Etat est fouvent obligé de pourvoir aux besoins des vieillards, des malades & des ornhelins. Un Etat bien policé tire cette subsistance des fonds des arts mêmes : il donne aux uns les travaux dont ils font capables : il enseigne les autres à travailler. ce qui fait déja un travail.

Quelques aumônes que l'on fait à un homme nud dans les rues, ne remplif, fent point les obligations de l'Etat, qui doit à tous les citoyens une substituance affurée. Lorfqu'une branche d'induftre fouffre, ce qui arrive souvent dans un Etat riche, les ouvriers sont alors dans une nécessité momentante; il elt de l'ina

térêt de l'Etat d'apporter un prompt fe-

La Hollande a quelques établiffemens fondés & dirigés sur ces principes ; principalement ses maisons des orphelins. La législation françoise contient autil quelques bons reglemens : que ques bopitaux v ont été réduits fous une bonne administration. On y a introduit le travail & rendu utiles au public des mains qui n'étoient que nuifibles. Mais on a fait partout la faute d'admettre des manufactures dans ces maifons." On a porté par-là un préjudice considérable aux manufaçtures, en leur donnant une industrie rivale, dont celles-ci ne peuvent foutenir la concurrence, à cause du bas prix de la main-d'œuvre qu'on leur a opposé, en faifant fabriquer dans les bépitaux. On pouvoit & l'on devoit, pour le bien de l'Etat, choifir un genre de travail plus facile & en même tems plus avantageux. On devoit borner uniquement le travail & l'industrie des pauvres aux préparations des matieres premieres des manufactures, qui donnent de l'occupation aux mains les moins exercées & les moins industrieuses, & ce travail, au lieu d'une rivalné destructive, donneroit aux manufactures les plus heureux encouragemens. Nous avous encore trop d'exemples de fortunes faites ou entretenues par l'administration des bipitaux. C'eft un abus qui afflige le public, & qu'il seroit bien facile de réprimer. C'est cet abus qui fait qu'on est accablé de mendians dans de grandes villes, où Pon dit que les pauvres sont riches.

Il est bien humiliann pour l'esprit humain, que celle des nations de l'Europe qui réunit le plus de richesses d'industrie, qui semble avoir fait les plus grands progrès dans l'art de l'administration, & chez laquelle se trouve le plus grand nombre d'hossies, d'insirmeries, de maisons de travail, d'hôpitaux. & le plus grand fonds de générofité, foit celle de toute l'Europe, qui est la plus furchargée de pauvres. Aucune nation ne présente autant d'asyles aux infirmités humaines , à l'infortune & à l'indigence, une si prodigieuse quantité de monumens élevés par la charité, que l'Angleterre. Telle est cependant l'infuffisance d'un nombre infini de riches établissemens; car on les a portés à un tel excès dans ce genre. que l'Etat est obligé d'imposer encore pour les pauvres une taxe, qu'on porte tous les ans à plusieurs millions sterlings.

L'esprit public, le zele patriotique & l'amour de l'humanité, ont fuccetfivement produit dans la Grande Bretagne, les projets d'une multitude infinie d'hopitaux, & ces projets rendus publics, ont trouvé parmi les citovens tantôt des affociations, tantot le nombre de foufcriptions fuffisantes pour en affurer l'exécution. Plufieurs font encore entretenus par des fouscriptions annuelles de bienfaiteurs inconnus. Aucun des besoins de l'humanité n'a échappé à l'attention généreuse des Anglois. Il est une classe d'indigens, qui paroit n'avoir eu aucune part à l'attention publique chcz les autres nations, & qui est peutêtre celle qui en exigeoit le plus : c'est la classe des femmes & des enfans des négocians, que des pertes imprévues ou des entreprises malheurcules, out entraînés dans des faillites forcées; celle des honnêtes gens, que des malheurs publics ou particuliers, réduisent au befoin du fecours d'autrui. L'éducation augmente encore l'infortune de cette claife de malheureux, en leur rendant inutiles ou funeltes les afyles ordinaires. L'Angleterre est la seule nation chez laquelle on trouve des afyles honnètes

& convenables à leur état, fondés par des fouscriptions.

On ne peut refusor de rendre hommage à la vertu des citoyens qui, par une convention libre & des oontributions volontaires, ont fait les fonds d'étabilitémens, qu'on peut mettre en comparation avec le superbe hépiral de Greenwich, le scul fondé par l'Ent.

Cependant le nombre infini d'inftitutions charitables, est regardé aujourd'hui comme l'encouragement & la reffource de la fainéantife, & comme une des principales causes qui multiplient les pauvres en Angleterre; enforte que les secours accordés à l'humanité avec une sorte de profusion, tournent à son defavantage, par le défaut d'une bonne administration. C'est le sentiment d'un grand nombre de politiques anglois. D'autres trouvent la fource du mal dans l'excès des dettes publiques & des impôts, dans la décadence des manufactures & du commerce, dans les privileges, maitrifes & communautés exclusives; & d'autres enfin dans le luxe & dans la prodigieuse inégalité des richesses. Toutes ces causes concourent peut-être également à faire naître & à perpétuer le defordre.

Čest fur-tout fur les causes qui produilent les pauvres & les mendians, que le pouvoir législatif doit porter sa premiere & si principale attention. C'est fans doute procurer un grand avantage à l'Etax que de tourner à son utilité, par le travail & par une bonne administration, des mains oilives qui lui secoient infiniment à darge. Mais on ne fait pas affez d'actention que plus les fait pas affez d'actention que plus les plus par la companya de la principal de pris, plus ont a sous les yeux des preuves de la macher apide de l'Etar vers la dépopulation. Il sudroit regarder ces assignes comme des monumens qui

Q99 2

avertissent sans cesse le pouvoir législatif, des soins qu'il doit prendre pour prévenir la misere & l'indigence, le stéau le plus destructif de la population, & qui tend le plus sensiblement à la ruine de l'Etat.

Un politique Anglois fait ce reproche à fa nation , qu'on pourroit appliquer à presque toutes les nations qui paroident les plus riches : tous ces alyles, dit-il, ouverts aux malheureux & aux indigens, ne sont qu'autant d'indices d'une constitution en desordre. La difficulté générale de vivre, & la difficulté plus grande encore de se conformer aux usages regnans, rendent la condition des dernieres classes du peuple desefpérée . & ôtent toute reffource à l'indigence. Ces points de vue affligeans détournent notre jeuneise du mariage, & la portent à chercher ailleurs, que dans fes liens, les moyens de fatisfaire ses desirs. De-là cette quantité innombrable d'enfans facrifiés, non à la cruauté dénaturée de leurs parens, mais à la honte & à la nécessité; de-la encore ces troupeaux de jeunes femmes abandonnées qui infectent nos villes, & cherchent leur subsistance dans un déréglement affreux . qui n'étoit dans son origine, qu'un écart occasionné par la force des passions naturelles. Lorsque je compare, ajoûte cet écrivain, ces maux aux remedes, au lieu d'admirer ces édifices fomptueux de nos hopitaux, & d'exalter la bienfaisance de ceux qui les ont fondés, je ne puis que déplurer la trifte figuation de mon pays, dont les calamités ne trouvent qu'un foulagement tres-imparfait dans l'institution de tant de maisons de charité.

Les enfans, auxquels les loix refusent de reconnoître un pere, ces enfans qui sont les victimes innocentes de la misere ou de la foiblesse de ceux qui leur donnent le jour, ont fait parler dans tous les tens en leur l'ueur l'humanité & la religion. Mais ce fentiment ailée général chet coutes les nations, n'a été accompagné préfqu'en aucun endroit d'adlez d'intelligence dans l'édamilitration, pour veiller à la confervation de ces enfans, autant qu'il feroit nécetiaire, & à leur donner l'éducation la plus convenable à l'utilité de l'Eta.

Ce ne sont point ici, dit l'ami des hommes, les enfans de la débauche: la débauche ne fait point d'enfans, c'est la mifere, le malheur ou la foiblesse qui vous apportent leurs enfans. De ces trois chofes, les deux premieres font respectables, la troisieme exculable pour des anges, attendriffante pour des hommes. Je voudrois donc, continue t-il, qu'il y eût pour recevoir ces tributs précieux, des maifons dans toutes les villes, & que dans ces maifons un quartier füt destiné à recevoir toute femme enceinte qui voudroit s'y retirer : qu'elle y fut bien reçue fans honte & fans reproche. L'ami des hommes voudroit que les garçons fussent élevés dans les campagnes pour l'agriculture, & les filles pour les manufactures. Il en indique les movens qui font fort simples & qu'il seroit tres sacile de pratiquer; les établiffemens qu'il propose honorerojent l'humanité & enrichirojent l'Etat. (D. F.)

HÖRRÉUR, f. f., Morale, fittuation trèa- violente du corps de d'efprit, caufée par la vue, ou même par l'idée d'objets qui excitent le plus haufe degré de crainte & d'averfion. Notre fiçon de penfer & d'envisiger les chofes, eft le principe général de l'borrear dont nous formats sufceptibles: aprés quoi notre contitution phylique influe fur les modifications de cet état. Monts nous avons de notions & de fentiments,

491

& moins nous fommes en prife à l'horreur. Un Sauvage qui n'a que la figure humaine, n'est ému d'aucun spectacle: il enleve le crane & la chevelure à un ennemi, comme un domestique ôteroit la perrugue à fon maître. Un Barbare, dans le vrai fens de ce mot, naturellement dur & inhumain. & qui a vécu dans des profetions où fa vue & tous ses sens ont été continuellement affectés par des choses horribles, y fait à peine attention : il ne met point de différence entre une campagne jonchée de morts & de mourans, & une riante prairie; ou plutôt l'aspect de la premiere lui plait plus que celui de la feconde. Enfin, des personnes qui font organifées & élevées, comme celles au milieu desquelles elles vivent, peuvent con. tracter des habitudes, qui émouffent & détruisent à peu-près la sentibilité pour des actions & des fituations qui bouleversent d'autres, & ne peuvent demeurer long-tems fous leurs yeux, fans qu'ils y fuccombent : tels font les bourreaux, les chirurgiens & les bouchers. Voyez rouer ou tirer à quatre chevaux, il vous fera difficile de tenir long-tems vos régards fixés fur les détails de ces fupplices que les exécuteurs fouriennent fans émotion. Bien des opérations, telles que la taille, l'amputation de quelque membre, &c. font dans le même

cas. Dans la machine de notre corps , l'ébranlement nait d'abord d'une espece d'unition entre les parties ou les membres des autres & les nôtres, qui nous fait participer à leurs affections. Nous sentons en quelque forte le coup de la barre qui calle les os du roué, le tranchant de la scie qui coupe quelque bras ou jambe. Quand un mendiant nous éia'e un ulcere enflammé ou purulent, il y a une forte de travail correspondant dans le même endroit de notre corps. De-là les effets que de pareilles vues excitent dans les femmes enceintes. & qu'on prétend ètre quelquefois transmis aux enfans qu'elles portent : témoin celui dont parle le pere Malebranches, qui vint au monde avec les os caffés dans tous les endroits où la mere avoit vu frapper un criminel. On comprend fans peine que de telles modifications doivent varier à l'infini, suivant l'état naturel ou accidentel de ceux qui les éprouvent. Un enfant une femme, une personne délicate tremblant au bruit d'une feuille, ne fauroient voir égorger un poulet, ou faire une faignée. Quand on releve de maladie, ou qu'on cft habituellement hypocondre, l'imagination groffit les objets, ou même en crée. Je ne mets pas en ligne de compte les fimagrées des petits - maîtres & des précieuses qui jouent l'émotion, la frayeur, la terreur , l'horreur , & pour qui le néologisme a inventé des termes qui expriment ces situations chimériques.

Le souvenir du passé & la crainte de l'avenir sont propres à produire l'horreur, quelquefois même à la rendre plus vive, que ne le font les objets mêmes. Dans le tems même où ils exercent une action immédiate, on est tellement hors de foi-même qu'à force de fentir. on perd le fentiment, & l'on ignore tellement ce qui se passe qu'on ne peut plus se le rappeller dans la suite. Mais quand il s'agit d'borreurs paffecs, on combine toutes les circonstances, on pese chacune d'elles, & l'on ne perd, pour ainsi dire, rien de leur impression. Cependant c'est fur-tout à l'égard des borreurs à venir qu'on elt en prife, parce que l'imagination, cette faculté fi active & fi prodigieuse dans son action, porte les représentations à des extrémités fort supérieures à la réalité. Quand des troupes ennemies entrent dans un pays. s'approchent d'une ville, l'affiegent, la prennent, on croit déja voir le fer & le feu dévorant & détauisant tout; on se dépeint ce qui est peut être arrivé dans quelques faccagemens mémorables, mais qui n'a lieu que très-rarement, & n'arrivera point dans le cas actuel; en un mot, on met les choses au pis. L'attente des grands supplices ou celle des opérations douloureuses , causent de même des angoisses beaucoup plus redoutables & plus accablantes que ces maux memes. Bien plus, la feule idée de la mort est horrible pour quantité de personnes; elles en détournent leur esprit, elles fuyent l'aspect de tout ce qui peut la rappeller, & l'on fait l'extravagance de cette reine qui chaifa un jardinier pour lui avoir dit qu'un arbre étoit mort.

Outre l'horreur pour les choses de fait, présentes, passées ou à venir, on peut en avoir pour les personnes qui les ont commifes, ou pour celles qui seroient capables de les commettre, qui manifestent leurs sentimens à cet égard, & dont on a lieu de croire qu'ils seroient capables de tout. Le vice en général, le crime, est l'objet d'une légitime borreur, que l'on éprouve d'autant plus fortement que l'on est plus vertueux. plus religieux. L'offre d'adultere faite par une belle femme, est l'occasion la plus heureuse pour un débauché; elle fait frémir Joseph qui s'écrie : Comment serois-je capable d'une telle chose! Et le sentiment de cette horreur, inspiré dès les plus tendres années, est une des principales bases de l'éducation.

Croiroit - on que l'horreur put être une fource de plaisir ? Rien de plus vrai, mais ce n'est que par la voie de l'imitation, & en tant que cette imitation est propre à bien rendre l'objet : ou la scene horrible à laquelle elle se rapporte. C'est ce qui a d'abord lieu dans la peinture où des naufrages, des embrasemens, des maisacres occupent & fixent les regards à proportion de leur ressemblance frappante avec la réalité. Les récits, ensuite les narrations de vive voix ou par écrit, attachent par la même raison. Avec quelle avidité les enfans n'écoutent-ils pas des contes qui les sont frémir. & dont il leur relte quelquesois de profondes & facheuses impressions. C'est ainsi que se sont propagées pendant si long-tems toutes les fables de la forcellerie. Le P. Malebranche le remarque, & s'énonce là deffus avec cette énergique simplicité qui lui est propre. Ecoutons-le un moment : ce qu'il dit , est tres-propre à orner cet article.

HOR

... Un pattre dans fa bergerie racon-" te après souper à sa semme & à ses en-, fans les avantures du sabbat. Com-" me son imagination est modérément " échauffée par les vapeurs du vin . & 22 qu'il croit avoir aflifté plusieurs fois à cette attemblée imaginaire, il ne manque pas d'en parler d'une manien re forte & vive. Son éloquence na-" turelle jointe à la disposition où est n toute sa famille, pour entendre par-" ler d'un fujet si nouveau & si terrible, n doit fans doute produire d'étranges n traces dans des imaginations foibles; " & il n'est pas naturellement poisible , qu'une semme & des enfans ne den meurent tont effravés, pénétrés & " convaincus de ce qu'ils lui entendent n dire. C'est un mari, c'est un pere, qui parle de ce qu'il a vu, de ce qu'il , a fait : on l'aime & on le respecte; " pourquoi ne le croiroit-on pas? Ce pastre le repéte en différens jours. L'imagination de la mere & des en" fans, en reçoit peu-à-peu des traces plus profondes; ils s'y accoutument, les fraveurs paffent & la conviction demeure; & enfin la curiolité les prend d'y aller. Ils se frottent de certaine drogue dans ce desfein, ils se couchent; cette disposition de leur cœur échauffe encore leur imagination; & les traces que le pattre avoit formées dans leur cerveau , s'ouvrent affez pour leur faire juger dans le fommeil, comme préfens, tous n les mouvemens de la cérémonie dont il leur avoit fait la description. Ils fe levent, ils s'entredemandent & s'entredifent ce qu'ils ont vu. Ils se fortifient de cette forte les traces de , leur vision; & celui qui a l'imagination la plus forte perfuadant mieux » les autres, ne manque pas de régler en peu de nuits l'histoire imaginaire du fabbat. Voilà donc des forciers achevés que le pastre a faits, & ils en feront un jour beaucoup d'autres, fi , avant l'imagination forte & vive, la crainte ne les empeche pas de conter " de pareilles histoires ". Et voila en même tems comment l'horreur peut plaire, & demeurer alliée au plaifir. Les romans tragiques dans le goût de

Les romans tragiques dans le gout de ceux de Prévot d'Exiles font fort goûtés. On fe baigne volontiers dans des flots de fang; on affilte aux exécutions, aux fupplices les plus cruels; & tout en verfant des larmes, on paffe un tems agréable & délicieux.

Mais c'eft au théatre fur-tout que cette magie regne, que ces prefligse déployent la plus grande force. Tout l'art de la tragédie roule fur les troule pivots du merveilleux, de l'attendriffant & du terrible. Corneille étonne, Racine touche, Crébillon accable. Ce dernier mérite fans doute d'être affocié aux deux premiers ; il a lon gente à part comme eux , & il l'a pouffé aufil loin qu'ils ont pouffé les leurs. Arrée & Rhadamitte peuvent joûter avec liphigenie & Andromaque, avec la mort de Pompée & Polyeuche. C'elt dommage cependant que la vertification du noir Crebillon foir fi dure, fi raboteulé. Auffi on n'a guere confervé de vers de lui, qui foient devenus proverbes ou fentences. Et le fpectateur se retire plus sécoué que fitisfait.

Que dire après cela de la teinte archi-lugubre de ces drames modernes. qui mettent sous les yeux tout ce que la rage & le défespoir peuvent inspirer de plus affrcux ? Tout ce qu'on en peut dire, c'est qu'ils sont horribles à la lettre, & puis c'est tout. Le théatre n'est point fait pour de pareilles repréfeutations. L'art dramatique, taut ancien que moderne, n'en a jamais fourni les principes. Il faut les chercher dans l'anglomanie & dans la philofophie moderue. La premiere de ces fources conduit à toutes les fortes d'écarts dont l'esprit humain est susceptible: il n'y a rien qu'un Anglois & un Anglomane ne foient capables de faire pour se fingularifer. La philosophie de fon coté, ou du moins ce qu'on appelle aujourd'hui de ce nom, desséche, durcit, aigrit, fubstitue la marque & l'enflure à l'élévation & au pathétique. Le François croit rétablir l'équilibre en se jettant à corps perdu dans les bouffonneries de l'opéra comique. Mais cela ne fert qu'à empirer le mal; & déja même cet opéra s'empare des fujets touchans & triftes; de forte que l'aimable gaieté court risque de disparoître pour toujours du pays qu'on avoit pu regarder jusqu'ici comme son terroir natal. (F.)

HORS DE COURS, Jurifp., énonciation par laquelle lé juge renvoie les parties, parce que la demande portés à fon tribunal ne lui paroit pas avoir un objet affez déterminé, ou parce que cette demande est prématurée, ou parce qu'enfin les parties n'ont point affez éclairci les faits ou justifié des moyens de droit qui peuvent servir à la décision de la caufe.

Lorfque le bors de cour est prononcé parce que la demande est prématurée, le juge a soin d'ajouter ces mots quant à présent. Ainsi par ce jugement le demandeur reste libre de renouveller sa demande lorsqu'il sera fondé à le faire.

Le hors de cour se prononce en matiere criminelle fur une plainte ou fur une accufation, lorfqu'il n'y a point de preuves suffisantes pour faire condamner l'accuse. Sur quoi nous observerons qu'il y a une grande différence à faire entre une sentence, arrêt ou jugement qui porte qu'un accusé est renvoyé quitte & absous de l'accusation, ou déchargé de l'accufation, & une fentence, arrêt ou jugement qui prononce feulement un bors de cour sur l'accusation. Le premier jugement déclare l'innocence de l'accuse, le second prononce simplement qu'il n'v a pas de quoi le condamner.

HOSPITALITÉ, f. f., Droit naturel & Morale. L'hospitalité est la vertu d'une grande ame, qui tient à tout l'univers par les liens de l'humanité. Les stoïciens la regardoient comme un devoir inspiré par Dieu même. Il faut, disoient-ils, faire du bien aux personnes qui viennent dans nos pays, moins par rapport à elles que pour notre propre intérêt, pour celui de la vertu, & pour perfectionner dans notre ame les fentimens humains, qui ne doivent point fe borner aux ligifons du fang & de l'amitié, mais s'étendre à tous les mortels.

Je définis cette vertu , une libéralité

exercée envers les étrangers, fur-tout fi on les reçoit dans fa maifon : la juste mefure de cette espece de bénéfice dépend de ce qui contribue le plus à la grande fin que les hommes doivent avoir pour but, favoir aux secours réciproques, à la fidélité, au commerce dans les divers états, à la concorde & aux devoirs des membres d'une même fociété civile.

De tous tems les hommes ont eu deffein de voyager, de former des établiffemens, de connoitre les pays & les mœurs des autres peuples; mais comme les premiers voyageurs ne trouvoient point de lieu de retraite dans les endroits où ils arrivoient, ils étoient obligés de prier les habitans de les recevoir, & il s'en trouvoit d'affez charitables pour leur donner un domicile, les foulager dans leurs fatigues, & leur fournir les diverfes choses dont ils avoient befoin.

Abraham, pour commencer mes exemples par l'histoire sacrée, a été du nombre de ces gens compátifians qui pratiquerent la noble bénéficence envers les étrangers, goûterent le plaisir de les recevoir & de leur procurer tous les fecours possibles. Nous lifons dans la Genese que ce digne patriarche rencontra, en fortant de sa tente . trois voyageurs . devant lesquels il fe prosterna, leur offrit de l'eau pour laver leurs pieds, & du pain pour rétablir leurs forces. Il ordonna en même tems à Sara de pétrir trois mesures de farine. & de faire cuire des pains fous la cendre: il fit rôtir lui-même un veau qu'il servit à ses hôtes avec les pains de Sara, du beurre & du lait.

Je ne disfimulerai point que l'exercice de l'hospitalité se trouva reflerré chez les Ifraélites dans des bornes beaucoup trop étroites, lorsqu'ils vinrent à rompre leur commerce commerce avec les peuples voilins; cependant, fans parler des Iduméens & des Egyptiens qui n'étoient pas compris dans cette rupture, l'esprit de cette charité ne s'éteignit pas entierement dans leur cœur, du moins l'exercerent-ils pour leurs freres, fur-tout pendant les triftes tems des captivités, où nous voyons que Tobie étoit pénétré de ce devoir. Dans les louanges que l'écriture lui donne, elle met la distribution qu'il faifoit de trois en trois ans aux prosélytes & aux étrangers de sa part dans les dixmes. Job s'écrie au milieu de ses souffrances: "Je n'ai point laissé .. les étrangers dans la rue, & ma porte . leur a toujours été ouverte."

Les Egyptiens convaincus que les dieux mémes prenoient flouvent la forme de voyageurs, pour corriger l'inme de voyageurs, pour corriger l'injuftice des hommes, regranderent les devoirs de l'hophitalité comme étant les plus facrés & les plus inviolables: les voyages fréquens des fages de la Grece en Egypte, l'accuseil favorable qu'ils farent à Mendlas & à Helène du qu'ils farent à Mendlas de l'Alehne du fatte de l'accupient de la pratique de ceute verti.

Les Ethyopiens n'étoient pas moins eftimables à cet égard au rapport d'Héliodore: & c'elt fans doute ce qu'Homere a voulu peindre, quand il nous dit que ce peuple recevoit les dieux, & les regaloit avec magnificence pendant plufieurs jours.

Ce grand poète ayant une fois établi l'excellence de l'hofpiralité fur l'opinion de ces prétendus voyages des dieux; & les autres poètes de la Grece ayant à leur tour publié que Jupiter étoit venu fur la terre, pour punir Lycaon qui égorgeoit fes hôtes, il n'ell pas étonnant que les Grecs regardaffent l'hofpiralité comme la Grecs regardaffent l'hofpiralité comme la

Tome VIL.

vertu la plus agréable aux dieux. Auffi cette vertu étoit-elle poulfée fi loin dans la Greccqu'on fonda dans pluifeurs endroits des édifices publics où tous les étrangers écloient admis. Celf un beau trait de la vie d'Alexandre, que l'Éva par lequel il déclara que les gens de bien de tous les pays écoient parens les uns des autres, & qu'il n'y avoit que les méchans qui fuilent exclus de cet honneur.

Les rois de Perseretirerent de grands avantages de la reception savornabequ'ils firent à divers peuples, & sur-tout aux Grecs qui vinrent chercher dans leur empire une retraite contre la persécution de leure scitoyens.

Malgré le caradère fauvage & la pauvrée des anciens peuples d'Italie, i Bofpitalité y fut connue dès les premiers tens. L'afje donné à Saturne par Janus, & à Enée par Latinus en sont des preuves fuffiantes. Elten même rapporte qu'il y avoit une loi en Lucanie qui condamnoit à l'amende cavx qui aucondamnoit à l'amende cavx qui auarrivoient dans leur ppys après le folell couché.

Mais les Romains qui fuccederent furpafferent toutes les autres nations dans la pratique de cette vertu; ils établirent à l'imitation des Grecs des lieux exprès pour domicilier les étrangers; ils nommerent ces lieux hospitalia ou hospitia. parce qu'ils donnoient aux étrangers le nom de hospites. Pendant la folemnité des lectifternes à Rome, on étoit obligé d'exercer l'hospitalité envers toutes fortes de gens connus ou inconnus; les maisons des particuliers étoient ouvertes à tout le monde, & chacun avoit la liberté de se servir de tout ce qu'il y trouvoit. L'ordonnance des Achéens, par laquelle ils défendoient de recevoir dans leurs villes aucun Macédonien.

est appellée dans Tite-Live une exécrable violation des droits de l'humanité. Les plus grandes maifons tiroient leur principale gloire de ce que leurs palais étoient toujours ouverts aux étrangers; la famille des Marciens étoit unie par droit d'hospitalité avec Persée, roi de Macédoine; & Jules-Céfar, fans parler de tant d'autres Romains, étoit attaché par les mêmes nœuds à Nicomede, roi de Bithynie. "Rien n'est plus , beau , disoit Ciceron , que de voir les maifons des perfonnes illustres ou-" vertes à d'illustres hôtes, & la république est intéresse à maintenir cette " forte de libéralité; rien même, ajoun te-t-il, n'est plus utile pour ceux qui , veulent acquérir, par des voies légi-, times, un grand crédit dans l'Etat, , que d'en avoir beaucoup au-dehors." Il est aifé de s'imaginer comment les habitans des autres villes & colonies romaines, prévenus de ces fentimens, recevoient les étrangers à l'exemple de la capitale. Ils leur tendoient la main pour les conduire dans l'endroit qui leur étoit destiné; ils leur lavoient les pieds, ils les menoient aux bains publics, aux jeux, aux spectacles, aux setes. En un mot, on n'oublioit rien de ce qui pouvoit plaire à l'hôte & adoucir sa lassitude.

Il n'étoit pas possible après cela que les Romains n'admissent les mêmes dieux que les Grecs pour protecteurs de l'hofpitalité. Ils ne manquerent pas d'adjuger en cette qualité un des plus hauts rangs à Vénus, déesse de la tendresse & de l'amitié. Minerve, Hercule, Caftor & Pollux jouirent aussi du même honneur, & l'on n'eut garde d'en priver les dieux voyageurs, dii viales. Jupiter eut avec raison la premiere place; ils le déclarerent par excellence le dieu vengeur de l'hospitalité, & surnomme-

rent Jupiter hospitalier, Jupiter hospitalis, Ciceron, écrivant à son frere Quintius, appelle toujours Jupiter de ce beau nom; mais il faut voir avec quel art Virgile annoblit cette épithete dans l'Enéide.

Jupiter, hospitibus, nam te dare jura loquantur,

Hunc latum , Tiriifque diem , Trojaque profectis Elle velis , noftrofque bajus meminife

minores. Notre poésie n'a point de telles ressources, ni de si belles images.

Les Germains, les Gaulois, les Celtibériens, les peuples Atlantiques, & presque toutes les nations du monde, observerent aussi régulierement les droits de l'hospitalité. C'étoit un facrilege chez les Germains, dit Tacite, de fermer sa porte à quelque homme que ce fut, connu ou inconnu. Celui qui a exercé l'hospitalité envers un étranger, ajoûte-t-il, va lui montrer une autre maison, où on l'exerce encore, & il y est recu avec la même humanité. Les loix des Celtes punissoient beaucoup plus rigoureusement le meurtre d'un étranger, que celui d'un citoyen.

Les Indiens, ce peuple compatifiant. qui traitoient les esclaves comme euxmêmes, pouvoient-ils ne pas bien acqueillir les voyageurs? ils allerent jusqu'à établir, & des hospices, & des magistrats particuliers, pour leur fournir les choses nécessaires à la vie. & prendre foin des funérailles de ceux qui mouroient dans leur pays.

Je viens de prouver fuffisamment, qu'autrefois l'hospitalité étoit exercée par prefque tous les peuples du monde; mais le lecteur fera bien aise d'etre inftruit de quelques pratiques les plus univerfelles de cette vertu, & de l'étendue

de ses droits : il faut tâcher de contenter sa curiosité.

Loriquo ne foit averti qu'un étranger Loriquo ne foit averti qu'un étranger alloit au-devant de lui, & après l'avoir falué, & lui avoir donné le nom de roi re, de frere, & d'ami, plutof felo ne âge, que par rapport à fa qualité, il lui tendoit la main, le menoit dans fa maifon, le faifoit affoir, & lui préfentoit du pain, du vin, & du fel. Cette ofrémonie étoit une efpece de facrifice, que

Les Orientaux, avant le fcftin, lavoient les pieds à leurs hôtes; cette pratique étoit encore en usage parmi les Juifs, & notre Seigneur reproche au pharifien, qui le recevoit à fa table, de l'avoir négligée. Les dames même de la premiere distinction, parmi les anciens, prenoient ce foin à l'égard de leurs hôtes. Les filles de Cocalus, roi de Sicile, conduisirent Dédale dans le bain, au rapport d'Athénée. Homere en fournit plufieurs autres exemples, en parlant de Nauficaa, de Polycaste, & d'Helene. Le bain étoit suivi de fêtes, où l'on n'épargnoit rien pour divertir les hôtes: les Perses, pour leur plaire encore davantage, admettoient dans ces fètes & leurs femmes, & leurs filles.

La Rec qui avoit commencé par des libations, finissot de la même maniere, en invoquant les dieax protecteurs de l'hopitalité. Ce n'étoit ordinairement qu'après le repas, qu'on 'ârliormoit du nom de se hôtes, & du liujet de leur voyage, ensuite on les menoit dans l'appartement qu'on leur avoit préparé.

Il étoit de Pusage, & de la décence, de ne point laisser partir ses hôtes, sans leur faire des présens, qu'on appelloit ænia; ceux qui les recevoient les gardoient soigneusement, comme des gages d'une alliance confacrée par la religion.

Pour laisfer à la postéricé une marque de l'hôpitalité, qu'on avoit contractée avec quelqu'un, des families entieres, & des villes même, formoient ensemble ec contrat. On rompoit une piece de monnoie, ou plus communément l'on floit en deux un morceau de bois ou d'ivoire, dont chacun des contradans gradoit la moitie ; c'elte equi est appellé par les anciens, sessens prinditatir, tester d'hôpitalité.

On en trouve encore de ces tesser dans les cabinets des curieux, où les noms des deux amis sont écrits; & lorsque les villes accordoient l'hospitalité à quelqu'un, elles en faisoient expédier un decret en sorme, dont on lui délivroit copie.

Les droits de l'hofpitalité écoient li facrés, qu'on regardoit le meutre d'un hôte, comme le crime le plus irrémiffable se quoiqu'il fat quelquelois involontaire, on croyoit qu'il attivoit la vengeance de tous les dieux. Le droit de la guerre même ne détruisfoit point celui de l'hofpitalité, parce qu'il efoit cenfé éternel, à moins qu'on n'y renonçait d'une manisre authentique. Une des d'une manisre authentique. Une des rencontre, étoit de briller la marque, centontre, étoit de briller la marque, le teffere de l'hôpitalité, & de dénoncer à un ami infidele, qu'on avoit rompu pour jamais avec lui.

Nous ne connoissons plus ce beau lieu de l'hospitalité, & l'on doit convenir que les tems ont produit de sigrands changemens parmi les peuples & sur tout parmi nous, que nous sommes beaucoup moins obligés aux loix faintes & respectables de ce devoir que ne l'étoient les anciens.

Il femble même, que pour être tenu par la loi naturelle, aux fervices de l'hof-Rrr 2 pitalité, pris dans toute leur étendue, il faut 1°. que celui qui les demande foit hors de sa patrie, pour quelque raison valable, ou du moins innocente; 2°. qu'il y ait lieu de le présumer honnète homme, ou du moins qu'il n'a sucun deilein de nous porter préjudice ; 3°. enfin, qu'il ne trouve pas ailleurs, ou que nous ne trouvions pas de notre côté à le loger pour de l'argent. Ainsi cet acte d'humanité étoit incomparablement plus

indispensable, lorsque des maisons pu-

bliques, commodes, & à différens prix.

n'existoient point encore parmi nous.

L'hospitalité s'est donc perdue naturellement dans toute l'Europe, parce que toute l'Europe est devenue voyageante & commerçante. La circulation des especes par les lettres de change, la sureté des chemins, la facilité de se transporter en tous lieux sans danger, la commodité des vairleaux, des postes, & autres voitures; les hôtelleries établies dans toutes les villes. & fur toutes les routes, pour héberger les voyageurs, ont suppléé aux secours généreux de l'hospitalité des anciens.

L'esprit de commerce, en unissant toutes les nations, a rompu les chainons de bienfaifance des particuliers ; il a fait beaucoup de bien & de mal; il a produit des commodités sans nombre ; des connoisfances plus étendues, un luxe facile, & l'amour de l'intéret. Cet amour a ptis la place des mouvemens fecrets de la nature, qui lioient autrefois les hommes par des nœuds tendres & touchans. Les gens riches y ont gagné dans leurs voyages , la jouissance de tous les agrémens du pavs où ils se rendent, jointe à l'accueil poli qu'on leur accorde à proportion de leur dépenfe. On les voit avec plaifir, & fans attachement, comme ces fleuves qui fertilisent plus ou moins les terres par lefquelles ils patient,

HO 5 HOSTILITÉ, f. f., Droit des gens. Ce mot vient du latin , hostis , ememi. Une hostilité est une action d'ennemi.

Les hostilités ont un tems pour commencer & pour finir, & l'humanité n'en permet pas de toutes les especes. Il v a des actions qu'aucun motif ne peut excufer.

Les bollilités commencent légitimement, lorsqu'un peuple manifelte des desleins violens, ou lorsqu'il refuse les réparations qu'on a le droit d'en exiger.

Il est prudent de prévenir son ennemi; & il y auroit bien de la maladresse à l'attendre fur fon pays, quand on peut se porter dans le sien.

Les hostilités peuvent durer fans injustice autant que le danger. Il ne suffit pas d'avoir obtenu la fatisfaction qu'on demandoit. Il est encore permis de se précautionner contre des injures nouvelles.

Toute guerre a fon but, & toutes les hosilités qui ne tendent point à ce but font illicites. Empoisonner les eaux ou les armes, brûler fans nécessité, tuer celui qui est désarmé ou qui peut l'ètre, dévafter les campagnes, massacrer de fang froid les ótages ou les prisonniers, passer au fil de l'épée des femmes & des enfans, ce font des actions atroces qui deshonorent toujours un vainqueur. Il ne faudroit pas même fe porter à ces excès, lorsqu'ils seroient devenus les feuls moyens de réduire fon ennemi. Ou'a de commun l'innocent qui bégaye, avec la cause de vos haines?

Parmi les hostilités il y en a que les nations policées se sont interdites d'un consentement général; mais les loix de la guerre sont un mélange si bizarre de barbarie & d'humanité, que le foldat qui pille, brule, viole, n'est puni ni par les siens, ni par l'ennemi. Cependant il n'en est pas de ces énormités, comme des actions auxquelles on est emporté dans la chaleur du combat.

On demande s'il eft permis de uner un général ennemi. Ceft une action que les anciens se sont permise, & que l'histoire a'à jamais blamée; & de nos jours, le seul point qui foir généralement décidé, c'est que l'exécration se roit la juste récompense de la mort d'un général ennemi, si elle étoit la fuite de la corruption d'un de ses foldats.

On a proferit toutes les hossilités qui avoient quelqu'apparence d'atrocité, & qui pouvoient être réciproques.

Le droit de faire la guerre appartient usiquement à la puifinee fouveraine. C'eft auffi à elle à décider du moment de commence les hofilitirs; s bien entendu que la défenfe de foi-même n'eft pas comprife ici fous le terme d'hofilitirs. Un fujet peut bien repouffer la violence même d'un concitoyen, quand le fecours du magiftrat lui manque, à plus forte ration pourra t-i le défendre contre l'attaque inopinée des étrangers.

L'orde du fouverain, qui commande les actes d'heiflité, & qui donne le droit de les commettre, elt ou général ou particulier. La déclaration de guerre, qui commande à tous les fujets de courir fuis aux fujets de l'ememi, porte un ordre général. Les généraux, les foliciers, les foldats, les armacurs & les partifans, qui ont des commillions du fouverain, font la guerre en vertu d'un ordre particulier. v. Déclaration de guerre.

Mais si les sujets ont besoin d'un ordre du souverain pour commencer les bossilités, c'est uniquement en vertu des loix essentieles à toute société politique, & non par l'esset de quelque obligation rélative à l'ennemi : car dès le moment qu'une nation prend les armes contre une autre, elle ît déclare ennemie de tous les individus qui compofent celle - ci, & les autorité à la traiter comme telle. Quel droit auroit- elle de fe plaindre des hofitiété que des particuliers commetroient contrélle îns ordre de leur fupérieur? La regle dont nous parlons fe rapporte donc au droit public général, plutot qu'au droit des gens proprement dit, ou aux principes des obligations réciproques des nations.

A ne confidérer que le droit des gens en lui-même, dès que deux nations font en guerre, tous les sujets de l'une peuvent agir hostilcment contre l'autre, & lui faire tous les maux autorifés par l'état de guerre; mais si deux nations se choquoient ainsi de toute la masse de leurs forces, la guerre deviendroit beaucoup plus cruelle & beaucoup plus destructive; il seroit difficile qu'elle finit autrement que par la ruine entiere de l'un des partis, & l'exemple des guerres anciennes le prouve de reste : on peut se rappeller les premieres guerres de Rome contre les républiques populaires qui l'environnoient. C'est donc avec raison que l'usage contraire a passe en coutume chez les nations de l'Europe, au moins chez celles qui entretiennent des troupes reglées, ou des milices fur pied. Les troupes feules font la guerre, le reste du peuple demeure en repos. Et la nécessité d'un ordre particulier est si bien établie, que lors même que la guerre est déclarée entre deux nations, si des payfans commettent d'eux-mêmes quelques hostilites, l'ennemi les traite fans ménagement, & lcs fait pendre, comme il feroit des voleurs ou des brigands. Il en cst de même de ceux qui vont en courle fur mer: une commission de leur prince, ou de l'amiral peut seule les affurer, s'ils font pris, d'etre traités comme des prisonniers faits dans une guerre en forme.

Comme les étrangers ne peuvent rien faire dans un territoire contre la volonté du fouverain, il n'est pas permis d'attaquer son ennemi dans un pays neutre, ni d'exercer aucun autre acte d'hostilité. La flotte hollandoise des Indes orientales s'étant retirée dans le port de Bergue en Norvege, l'an 1666, pour échapper aux Anglois , l'amiral ennemi ofa l'y attaquer, mais le gouverneur de Bergue fit tirer le canon fur les affaillans ; & la cour de Danemarck fe plaignit, trop mollement peut - ètre, d'une entreprise si injurieuse à sa dignité & à ses droits. Conduire des prilonniers, mener son butin en lieu de sureté, sont des actes de guerre : on ne peut donc les faire en pays neutre, & celui qui le permettroit, fortiroit de la neutralité en favorisant l'un des partis. Mais je parle ici de prisonniers & de butin qui ne font pas encore parfaitement en la puissance de l'ennemi, dont la rupture n'est pas encore, pour ainti dire, pleinement confommée. Par exemple, un parti faifant la petite guerre ne pourra se servir d'un pavs voitin & neutre, comme d'un entrepôt pour y mettre ses prisonniers & son butin en fureté. Le foutfrir , ce scroit favoriser fes bostilités. Quand la prise est consommee, le butin absolument en la puissance de l'ennemi, on ne s'informe point d'où lui viennent ces effets: ils font à lui; il en dispose en pays neutre. Un armateur conduit sa prise dans le premier port neutre, & l'y vend librement: mais il ne pourroit y mettre à terre ses prisonniers pour les tenir cap-

sifs . parce que garder & retenir des

HOTEL DE VILLE, OH MAISON DE VILLE, on MAISON COMMU-NE DE VILLE, f. m., Jurijpr., est le lieu public où se tient le conseil des officiers & bourgeois d'une ville pour délibérer fur les affaires communes.

L'établissement des premiers bôtels de ville remonte au tems de l'établissement des communes, & conféquemment vers le commencement du XII' siecle. v.

COMMUNES.

HOTEL D'UN AMBASSADEUR, Droit des gens; c'est ainsi qu'on nomme toute maison que prend un ambassadeur ou ministre, dans le lieu où il va résider pour y exercer sa fonction. v. AM-BASSADEUR.

HOTMAN , Autoine , Hift. Litt. , fameux ligueur, fut avocat général au parlement de Paris, dans le tems de la ligue qui désola ce royaume sous Henri III. & fous Henri IV. Il mouruten 1596.

Il fut l'auteur d'un traité en faveur du cardinal de Bourbon, contre le roi de Navarre, intitulé : Les droits de l'oncle contre le neveu, in-4°. Il y dit que dans une monarchie héréditaire . c'est au plus proche parent du roi défunt à fuccéder ; qu'on doit juger de cette proximité selon l'usage observé dans tous les héritages ordinaires, parce qu'en France la couronne est héréditaire; qu'un prince du fang peut être le plus proche parent du roi, quoiqu'il foit dans un degré très éloigné de la fouche commune, que le plus proche parent du roi étoit donc celui qui se trouvoit dans le degré le plus prochain, parce que dans le cas où l'on fuccede à quelqu'un en ligne collatérale, la représentation n'a lieu que lorsqu'il s'agit de succeder à un oncle; qu'en France on ne fucce-

de point à la couronne en ligne directe. mais en ligne collatérale, toutes les fois que le roi meurt sans laisser d'enfans ; & qu'au reste on n'avoit point d'égard au droit des ainés, lorsqu'on ne succédoit qu'en ligne collatérale. Cet ouvrage est fort bien écrit, dit un fameux magistrat, l'auteur étoit habile, & ses principes auroient été fort bons, s'il eut été queltion de l'héritage de quelque particulier; mais appliqués à la fuccession à la couronne qui se fait par les males, & où la représentation a lieu jufqu'à l'infini , ils étoient faux & fentoient l'esprit de revolte. C'est ainsi, ajoute ce magistrat, que la ligue semoit de pareils écrits pour troubler le repos de la France, & faire révoquer en doute ce qui jusqu'alors avoit passé pour constant dans l'esprit de toute la nation. François Hotman réfuta vivement cet ouvrage d'Antoine son frere, sans favoir qu'il fût de lui, & c'est ce qu'on verra à l'article du même François Hotman qui fuit celui-ci.

Cet auteur a encore fait un Traité des droits ecclifiquiques, franchifes & libertés de l'égille gallicane, qui fut composé en 1594, & imprimé avoc les opulcules françois de l'auteur, in-8°. Paris, Guillemot 1616, & dans le recueil des traités & des preuves des libertés de l'égilfe gallicane.

HOTMAN , Françoi , Hift. Litt. , etoi d'une ancienne famille , qui , à l'occafion de la guerre , paffa d'Allemagne en France fous Louis fixieme. Elle y brilla par les alliances qu'elle fir , & par la fuite d'honneurs dont elle fut décorcée. Mais fon plus grand éclar lui vint du jurilconfulte dont il eft ici queltion.

Hotman excella dans l'art oratoire & dans la jurisprudence. Il avoit appris le droit à Orléans, d'où son pere l'avoit

appellé à Paris, pour y remplir sa charge de conseiller au parlement. Mais ne pouvant s'aocoutumer aux disputes du barreau, il reprit, malgré ce même pere, ses études de droit & celles des beaux-arts. Peu de tems après, il abandouna la religion catholique, pour cmbraffer la reformée. Enfin voulant vivre en liberté, il se retira à Lyon, & renonça aux honneurs qui l'attendoient. de même qu'à l'espérance d'un riche mariage. Son pere outré, le deshérita totalement. Quand il cut appris cette nouvelle, il s'ecria auffi-tot avec Epicure , ayous de l'eau & de la farine , nous disputerons de la felicité avec Jupiter meme.

Hotman réfolut donc de tircr de scs études, sa gloire & sa subsistance. Il fut d'abord appellé à Laufanne, enfuite à Strasbourg par les grands d'Allemagne, qui s'empresserent de lui offrir des honneurs. Il y enseigna avec une éloquence, qui attira des pays les plus éloignés, les personnes les plus qualifiées. Notre jurisconsulte interrompie fes leçons, pendant un court intervalle, pour s'aequitter des légations dont la cour de Navarre le chargea. Mais . en homme qui ambitionnoit moins les honneurs, que le repos, il s'en débarraffa le plutôt qu'il put, pour revenir à fcs études.

Hotman fe retira depuis à Valence, à la priere de l'évêque de cette ville, & y ranima l'étude des beaux-arrs, déja tombée. Il repafi deux fois à Bourges, avec grand nombre de difciples, qui lui écoiont extrêmement attachés. Mais les guerres civiles l'en ayant chaffé, il prit la réfoiution de n'y jamais plus retourner. Il répétot fouvent ces paroles, on a tort d'acceffer Néptune, quand on fait noul'pse deux fois.

Hotman n'avoit pas tort de parler

ainfi. Dans l'échec que les reformés venoient de recevoir, il avoit perdu tous ses biens, une bibliotheque rare, & avoit eu beaucoup de peine à fauver sa vie. Fugitif de sa patrie, plufieurs princes d'Allemagne le demanderent; mais il aima mieux fe retirer à Bale avec toute sa famille. Il mourut d'hydropisie, agé de 65 ans, l'an 1590, laiffa deux fils & quatre filles.

Hotman étoit extrêmement versé

dans l'antiquité, tant facrée que profane. Il eut le genie aussi heureux, que l'expression facile. Il releva les défauts des jurisconsultes de l'école d'Accurse & de Bartole; & attaqua fans ménagement Tribonien; il s'appliqua à cenfurer l'ordre des livres du droit, muni du sceau de l'antiquité; & à en imaginer un à fa façon. Cela lui attira une vive critique de la part de Cujas, feul rival digne de lui. Hotman l'attaqua à fon tour , tantôt secrettement , tantôt à découvert. Mais ce fut moins une dispute en regle, entre ces deux hommes illustres, qu'une colere qui se calma bientôt. Hotman faifoit tant de cas de Cujas, qu'il confeilloit à fon fils, d'avoir fans cesse sous les yeux les pfeaumes de David & les Paratitles de ce iurisconfulte. Cujas, de son côté, appelle Hotman , perfounage d'un bon esprit & d'un esprit droit : grand éloge, idans la bouche d'un homme qui louoit très-peu. Nous parlerons de trois de ses ouvrages.

1º. l'ai dit dans l'article précédent, qu'il avoit réfuté un ouvrage de fon frere. Cette réfutation a pour titre : Francisci Hottomani J. C. disputatio de controversia successionis regia inter patruum & nepotem, (fratris scilicet mortui filium) atque in universum de jure fuccessionis regie in regno Gallie, regni bereditas, utrum ex etatis, & gradus

prarogativă, an reprasentationis iuro deferatur in-8°. Francofurti, 1585. Cette dispute entre les deux Hotman est imprimée au troisieme tome des œuvres de l'auteur, in-folio, Geneva, 1600.

2°. Le fecond ouvrage d'Hotman a pour titre : Brutum fulmen ; il fit ce, traité pour le roi de Navatre que Rome

avoit excommunié.

3°. Il composa un livre de politique, melé d'histoire & de droit, sous ce titre : Francisci Hottomani Franco-Gallia five Tractatus Hagogicus de regimine Regum Francia & de jure successionis. Geneve, 1553. in-8". ouvrage qui a éto imprimé depuis fous différens titres. La seconde édition parut sous celui-ci : Libellus flatum veteris Reipublica Gallicana deinde à Francis occupata describens. Colonia, 1574.in-8°. La troisieme édition a été augmentée & faite à Cologne en 1574, auffi in-8°. Il en a éto fait une quatrieme édition , toujours in-8°. à Francfort en 1586, & c'est la meilleure de toutes.

Ce dernier livre, recommandable du côté de l'érudition, a deshonoré Hotman , parce qu'il est rempli de faits faux. & qu'ainsi les conféquences dont ils font les principes, demeurent sans preuve. L'auteur y met les Etats de France au-dessus du roi; il tache de prouver que le royaume de France n'est point fuccessif; qu'autrefois on ne par enoit à la couronne que par les suffrages de la noblesse & du peuple, & que le pouvoir d'élire les rois appartenoit aux Etats du royaume, & à toute la nation affemblée en corps, qui pouvoit auffi les dépofer. Il intitte autli beaucoup fur cette propolition, que comme de tous tems, on a jugé que les femmes étoient incapables de la royauté, on doit autli les exclure de toute administration publique. Ces derniers mots regardent

Catherine

Catherine de Medicis, à laquelle Henri III. étoit très-soumis, quoique majeur.

L'ouvrage de Hotman a été folidement réfuté par Matharel & par Papire Madon, & l'on y a fait une autre téponfe fous ce titre: Patri Turrelli , Camponi & in fuprenso Galliarum fonatu Advocati, contra Otbonanni Franco Galliam libéllus. Paris , de Roigny , 1576. in. 8°.

Hosman répondit à Matharel; & dans sa réponse il cite comme un argument invincible du droit d'élection, la dépofition de Childeric I. chasse par ses sujets. Il en conclut, fondé sur plusieurs dispositions du digeste, que les François n'ayant pu ôter que ce qu'ils avoient pu donner, le pouvoir de chaffer leurs rois fupposoit en eux le pouvoir de les élire; comme si des exemples de cette nature n'étoient pas des exceptions au droit commun, qu'elles confirment toujour , bien loin de le détruire. On repliqua à Hotman, & on mit le système contrairs au sien dans une évidence à laquelle un homme sensé ne se refusera iamais de bonne foi.

On fit à Geneve, en 1599, une édition en trois vol. in-folio, de tous les ouvrages de François Hotman, & on y raffembla les opufeules françoifes d'Autoine Hotman fon fiere, & de Jean Hotman fon fils. (D. F.)

HO'YA, comté d', Droit public. Ses bornes font au fud la principauté de Minden, àl'ouelt le comté de Diepholx, un nord celui de Delmenhorft, les bailliages de la ville de Břeme, le Wefer, la partie du bailliage de Thédinghaufen, qui appartient à la maison de Wolfenbuttel & Paller; à l'eft les principautés de Luncburg & de Calenberg, On eftime fon érendue à huit milles de longueur sur fept dans sa plus grande largeur.

Tome VII.

Les Etats de ce comté sont composés. 1º des deux prélats, qui font à la tête, l'un de l'abbaye de Baffum, l'autre du couvent de Heiligenrode, quoiqu'il y ait du tems qu'on ne les ait appellés aux dietes; 2°. des nobles ou possesseurs des fiefs & d'autres biens nobles, & des francs, ou ceux qui ont des francs alcux & autres terres privilégiées. Enfin 3°. de la ville de Nienbourg & des bourgs. L'affemblée générale ne s'en convoque que pour la création de nouveaux impôts; pour la réduction d'ordonnances qui dérogent à la constitution établie ; pour l'élection ou d'un nouveau conseiller provincial, Landruth, ou d'un conseiller à la cour souveraine des appellations, Ober Appellationfrath, ou d'un affeifeur à la justice aulique, ou d'un fyndic provincial; ou enfin lorsque le bien des membres particuliers l'exige. Ces Etats out droit de présenter un affesseur à la justice aulique de Hannovre, un conseiller à la cour fouveraine des appellations, Ober-Appellationsgericth,& un député à sa visite, de concert avec le comté de Diepholz; un autre conseiller à la même cour, avec la province de Grubenhagen, quand c'est fon tour, parmi les provinces électorales d'y nommer. Les tribunaux du pays font d'ailleurs le college des finances, Schatzcollegium, compose de trois confeillers provinciaux nobles & indigenes, & de deux députés jurifconfultes de la roture, l'un tiré du haut comté l'autre du bas. Il s'assemble d'ordinaire quatre fois l'année pour vaquer à la revision des régistres & des extraits de la recette & de la dépenfe des deniers provinciaux. Le petit comité des Etats formé de trois conseillers provincianx, de deux députés équestres, l'un de la noblesse terriere du haut comté, l'autre de celle du bas, d'un député des 506

Brunfwic.

francs, d'un de la ville de Nienbourg, d'un du bourg d'Hora, & d'un enfin de celui de Stolzenau : il se rend à Hannovre quatre fois par an . deux fois pour écouter les propositions du maître, & deux fois pour lui porter la réfolution des Etats. Le grand comité formé de trois confeillers provinciaux nobles, de deux députés de la noblesse du haut comté & deux de celle du bas. d'un de l'ordre équestre, de deux des francs, des deux députés roturiers du college des finances, & enfin des bourguemaitres de la ville de Nienbourg & des bourgs d'Hoya, Stolzenau & Sillingen; il s'affemble régulierement deux fois par an, pour délibérer sur les propositions des dietes, & tout ce qui concerne les intérets du pays, ratifier les dispositions provisoires & urgentes du college des finances ou du petit comité, & procéder à l'élection des députés, des commissaires provinciaux & autres officiers. Il y a en outre des dicafteres communs à ce comté & à toutes les terres de l'électorat de

L'origine du comté d'Hoya remonte jusqu'au XII fiecle, époque à laquelle Otton & Gerard, scigneurs & comtes de Stumpenhausen, batirent le château d'Hoya pres du bourg de son nom, subfiltant déja des long-tems. L'étendue de ce domaine très - resserrée d'abord . s'accrut successivement par les soins de fcs possessions. Les comtes Gerard & Jean, freres, le partagerent vers les années 1320 à 1370 en deux parties : celle qui échut au premier, fut nommée haut, Pautre bas cousté, & cette diffinction s'est conservée jusqu'à ce jour. En 1502 la ligne de Gerard s'éteignit dans la personne du comte Fréderic, & son partage tomboit à Juste, représentant de celle de Jean, en vertu d'un pacte de fucceilion conclu en 1459. Mais l'empereur Maximilien I. en avoit, de fa propre autorité , donné l'expectative des 1501 à Henri le moyen, duc de Lunebourg, de qui le dit comte Juste d'Hoya fut enfin obligé en 1524 de le recevoir à titre d'arriere-fief. & de fouffrir que ses sujets lui en prétailent l'hommage éventuel. Sa tige s'étant également éteinte en 1543 à la mort d'Otton, son quatrieme fils, ce comté échut, en son entier à la maison de Lunebourg, & fut partagé entre les trois branches ducales de Calenberg, Wolfenbuttel & Zelle. Les deux premieres curent les bailliages de Stolzenau, Ehrenburg, Sytke, Steyerberg, Siedenburg, Diepenau & Rahrenburg dans le haut comte; & celle de Zelle, Hoya, Nienbourg, Liebenau, Alt- & Neu Bruchausen dans le bas. Le duc Eric de Calenberg mourut fans enfans en 1584. & fes domaines, tant du comté d'Hoya que la principauté de Calenberg, échurent à la lione de Wolfenbuttel. Celle - ci avant. fini en 1634 au décès de Fréderic Ulric. le haut comté d'Hoya paffa à la maifon. de Brunfwic-Lunebourg, & fut le partage du duc Guillaume de Harbourg. qui avant mis fin en 1642 à la branche de fon nom, transmit sa succession à celle de Zelle, qui eut par-là tout ce que ladite maifon de Brunswic tenoit de ce pays, Néanmoins en 1682 les six bailliages du haut comté, Stolzenau , Siedenburg , Bahrenburg , Steverberg, Diepenau avec celui de Harpstedt & le couvent de Heiligenrode furent démembrés pour être joints à la principauté de Calenberg, où ils demeurerent jusqu'en 1705, que la ligne de-Zelle ayant manqué, tout le pays fe réunit entre les mains de la branche de Brunfwic - Hannovre, parmi les provinces électorales de laquelle il est. compté dans le diplôme de l'empereur, qui l'éleve au rang des électeurs.

En vertu de convention datée de 1745, le landgrave de Heffe. Gaffe pof. fede., comme feigneur direct, det la mort du comte Otron, cette partie du comté d'Hoya formée des bailliages d'Uchte & de Freudenberg, ce qui au rette et compenié par l'incorporation que la mailon électorale de Brunf wichenbeurg a faite au dit comté, tant d'une partie du bailliage de Thédinghaufen que de celui de Wétlen.

Les armes du comté d'Hoya font décities à l'article de celles de Bentheim. Ce pays donne à la maifon de Brunfinic voix & ficance au college des comtes de la Weftphalie après Steinfurt, & aux ditests du corde entre Teckhohurg & Virnenburg. Sa taxe matriculaire elt de 2 cavaliers & fantallins ou de 48 %, par mois. Il payoit autrefois 9 écus d'empire chaque terme pour l'entretien compris sujourd'hui dans une fomme que la maifon de Brunfwie pay en bloe pour toutes les terres dépendantes de fon féctorat.

Les contributions ordinaires se payent fur un pied fixe accordé en 1680. & vont par mois à 5670 rixdales indépendamment du don gratuit, licent, annuel de 2000 écus, que la ville de Nienbourg donne pour fon exemption des charges. Les affaires de la tréforerie sont administrées par le collège des finances, & le revenu de la taille, formant un objet annuel de 12,000 rixdales, est appliqué aux frais communs de la province, tels que les appointemens des officiers, des états, de l'affeffeur à la justice aulique, &c. Le pays accorde en outre des fourrages foit en nature, foit en argent, pour la cavalerie, qui y est en quartier; une certaine fomme pour le bled d'ammunition de Pinfanterie, une partie des frais de légations & une cotte pour l'entretien de l'univerifié de Gettrique. Si l'on ajoute à ces dépenfes ordinaires 113,000 risables à quoi l'on effine les revenus risables à quoi l'on effine les revenus risables à quoi l'on effine les revenus on trouvera finis doute, que le comité d'Hoya ett, à proportien de fon ézendue, l'un des pays les plus profitables de toute l'Allengane. (D. G.)

## HU

HUBA, Droit féodal, en allemand hueb, est une espece de fiess impropres, dont Rosenthaler fait connoître la nature en ces termes: "les biens concé-

ture en ces termes: "les biens concédés à la charge d'une légrer étribunt tion annuelle, & à charge que l'héritier du donataire donne en reconnoissance au donateur ou à ses héritiers, le mélieur cheval ou le meilleur beurs de la fuccession du désine, le se la commente de désis de l'est de paydans en les appelle communéquand ils font entre les mains des paysans on les appelle communément sejer aussigners, busens de ment sejer aussigners, busens de genter. Ils sont réputés censuels & genter. Ils sont réputés censuels & emplyéeoiques."

Il faut observer ici que les barbares se sont servis. À l'instar des Romains, d'une mesure pour la distribution des tetress. Les officiers préposes pour cela écoient appellés à Rome smitores, au rapport de Cieceno, in agrav, Oration, Quand un terrein étoit une fois élimité par ces officiers, il étoit appellé ager meastar, ou, suivant Cassiodore, man-ment de l'emperature et veu probablement le terme françois métarire, en aj-lemand meyer-boff. Les maisons qui su-lemand meyer-boff. Les maisons qui su-

rent bâties pour le logement du fermier & de sa famille, ont été appellées par les écrivains barbares wansiones, bien im-Ses 2 proprement cependant, car les Romains entendoient par mansiones les logemens, qui étoient marqués pour le passage de

l'empereur ou des troupes.

La métairie mansus, ou mansina, fuivant Alvarottus, est un fonds, pour la culture duquel une paire de bœufs fuffit. Les feudilles ont diflingué trois fortes de manses. La seigneuriale, mansim indominicatum, qui fait partie du domaine du prince, ou de l'églife, & que le prince ou l'église font valoir par euxmêmes. La manse ingénue, mansum ingenum, dont la propriété appartient à quelque noble, mais dont la culture est confiée à un de ces metayers ou colons, que les Romains appelloient coloni partiarii , qui partagent avec le propriétaire les fruits de la terre qu'ils cultivent. La manse servile, mansum fervile, qui est ce fief rustique, dont parle Rofenthaler, & qui dans la haute Allemagne a été appellé bueb , buba. Le colon appellé buebner, est regardé comme ferf, ou mainmortable, glebo adfcriptus. Voyez Knipschild , lib. 2. cap. 30. n. 162.

Par les loix des Francs, lib. 1. cap. 85. il est ordonné que toute église ait au moins une manse entiere exempte de tout service, & de toute contribution. Les manses propres des églises, & principalement des églifes cathédrales & des monafteres ont été prodigieulement multipliées par la libéralité des princes; delà, ce qui dans son origine n'étoit qu'une petite métairie, accordée à une colife pour fa defferte, est devenu souvent une riche prévôté, un opulent prieuré, par la jonction ou réunion de plusieurs manses ensemble. Cependant les princes se sont toujours conservé l'advocatie, c'est-à-dire la jurisdiction fur tous les dons de cette espece. Cela paroit par un grand nombre de lettres-

patentes, entr'autres par celles des empercurs Louis de Bayiere, Wenceflas', Maximilien I. & Ferdinand II. données à l'occafion des manfes, ou huber, polícidées par l'abbaye de Lindau, daus les quatre cautons dépendans de Lindau. Voyez encore Kniplchild, lib. 3. cap 31. n. 40, 41. © 42.

Goldafte, in animad, ad paramef, genmainic, fol. 44. rapporte, que eq que dans quelques pays on a sppellé buéb, a été connu dans d'autres fous le nom de coln hoff, mot composé, qui répond à zelui de cour de colon. Dans les man antleres, le religieux chargé du recouvrement des canons des fermiers ou colons, a été nomé coluer, colonariur, & ensuitte, par corruption, Keller Jébmonination qui elt encore en large dans

toute l'Allemagne.

Il a été observé dans un autre endroit, que les archiducs d'Autriche, en vertu de l'advocatie qui leur appartient fur toutes les abbayes & monafteres fitués dans les pays foumis à leur supériorité. ont la faculté de contraindre les supérieurs de ces abbayes & monasteres, de leur rendre compte de l'administration de leur temporel. La maison d'Autriche a de fait exercé ce droit dans la haute-Alface, &, au rapport de Goldaste, dans toute la haute-Allemagne: & il elt prouvé, par un titre authentique de l'aunée 1491, que l'auteur a entre les. mains, qu'avant l'établissement de la régence archiducale d'Enfisheim, (qui ne remonte pas au-dessus du comniencement du XVIe fiecle), les archiducs étoient en possession de nommer & de commettre un des gentilshommes du corps de la noblesse de la haute-Alface. pour se faire rendre compte, en leur nom, de l'administration du temporel des abbayes & monasteres situés dans ce pays; ce commissaire avoit la qualité de bueb-meifter. Thibaut de Ferretse étoit pourvu de cette commission en la dite année 1491, au contenu du mème titre. Depuis l'établissement de la régence, cette reddition de compte se faifoit par devant des commissaires députés par cette chambre.

Ce droit a été négligé en Alface de la part du roi, peut être par l'ignorance où étoient ses officiers sur son existence; fa confervation paroit cependant intéressante à tous égards. (R.)

HUBER, Ulric, Hift. Litt., né à Dockum en 1631,& professeur en droit dans l'université de Francker, est l'auteur d'un traité latin : Du droit des citoyens , qui fut imprimé à Francker en 1684, dont il a été fait trois autres éditions depuis. La quatrieme a pour titre: Ulrici Huberi de jure civitatis libri tres, novam iuri tublici universalis disciplinam continentes, insertis aliquot de jure sacrorum Et ecclesia capitibus, editio auarta priore multo locupletion, cum novis adnotationibus ed novo indice in ulum Auditorii Thomasiani. Francosurti & Lipsia apud Joh. Fredericum Zeitlerum 1708. pp. 760. C'est à Thomasius, professeur de droit à Leipfick, que nous devons cette quatrieme édition qu'il a destinée à l'usage de ses disciples, et à laquelle il a ajouté quelques notes pour éclaircir les endroits qui lui ont paru obscurs, & pour rectifier ceux qui lui ont semblé défectueux.

La distribution générale de ce traité est en trois livres divisés par plusieurs sections; & l'ouvrage entier ne contient presque que les principes généraux & communs qui font propres a inftruire de jeunes gens.

Huber commence par diftinguer la politique d'avec le droit public universel. Il falloit la distinguer du droit en général; oar la politique & le droit, quel qu'il foit, font - ce deux chofes différentes. D'ailleurs, il s'est trompé en ce qu'il a écrit qu'avant Grotius, perfonne ne s'étoit avifé de dire qu'il les falloit distinguer. Palazzo avoit fait cette diffinction avant Grotius.

Après avoir fait cette remarque préliminaire, l'auteur traite du droit naturel. & il foutient contre les principes de Hobbes, qu'il n'est point uniquement fondé fur cette maxime, qu'il est permis à chacun de défendre sa vie & fes membres autant qu'il peut. Il avoue néanmoins qu'en un certain fens, cela peut passer pour le premier principe du droit de nature; mais il n'accorde pas à cet adversaire que l'utilité soit la seule regle de ce droit. Il prétend qu'en tout état les hommes ont été obligés d'obéir à ce précepte: Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris, & qu'avant qu'il y eut des sociétés, l'usage du mien &c du tien avoit déja lieu parmi les hom-

Il passe du droit naturel au droit des gens, au droit divin, au droit civil, à l'origine des sociétés & à leur définition, mais fans s'y arrêter beaucoup.

Il dispute pour & contre sur la question qui regarde le juge compétent des ministres publics, & il pense qu'il " sem-

- , ble y avoir entre les nations une convention tacite, par laquelle on a établi pour l'utilité commune, que
- " les ambaffadeurs feroient exempts. à tous égards, de la jurifdiction du " lieu où ils exercent leur ambaifade".

v. AMBASSADEUR.

Il s'étend beaucoup fur la question du droit des souverains & des sujets. Il a réfléchi long-tems pour trouver un juste milieu entre les deux opinions oppofées. Il a même rayé fix fois ce qu'il avoit compose sur cette matiere. Il ne: fait encore que chercher & examiner, (10

Il pense qu'il est faux, généralement parlant, qu'il y ait une mutuelle sujettion entre le fouverain & le peuple, de telle forte que, comme le peuple doit être foumis à ses maîtres pendant qu'ils gouvernent bien, ceux-ci deviennent inférieurs au peuple quand ils s'acquittent mal de leur charge. Il combat par la raison, par le droit romain, par la parole de Dieu, ceux qui disent que tout le peuple est supérieur aux rois dans leurs monarchies, ou aux fenateurs dans les aristocraties. D'autre part, l'auteur réfute ceux qui prétendent, avec Hobbes, que le peuple, après avoir transféré l'empire à un ou à plusieurs, n'a plus de puissance, & il foutient qu'encore que le peuple ne foit point assemblé, il ne laisse pas de retenir un droit personnel pour refuser son obéissance à l'égard des choses qu'il s'est réfervées, ou tacitement ou expressement, lorsqu'il a conféré l'autorité souveraine. Pour la religion, notre Huber croit que l'intérieur de l'église ne dépend pas de la puissance séculiere, mais que l'administration extérieure en dépend. Il pense aussi qu'il n'est pas mouis libre au fouverain qu'au moindre de ses sujets de changer de religion, fans que les fujets foient pour cela moins obligés de lui obéir qu'auparavant. Il foutient qu'il y a des cas où il est permis de rélister aux rois; mais il croit que dans une monarchie pleine & entiere, les fujets ne peuvent pas faire rendre compte à leurs fouverains de fon manquement de parole, ni de l'inexécution des contrats passes entre le monarque & le peuple. L'auteur discute enfin plusieurs autres points qui ont rapport à fon fujet. Huber mourut en 1694, à l'age de 58 ans. (D.F.)

HUGOLIN, Hift. Litt., professeur en droit à Bologne, du tems de Bulgare & de Martin. Il est célebre, pour avoir ajouté aux authentiques, les livres des fiefs, que Fréderic avoit envoyés à cette ville, pour être inférés dans le droit. D'autres jurisconsultes les avoient distribués dans différens articles du code. Il en fit une collection féparée, qu'il joignit aux confrontations des authentiques, & qu'il nomma, dixieme confrontation. Hugolin mourut l'an 1168.

HUIS, f. m., Jurifp., fignific porte. Les huissiers ont pris de la leur dénomination, parce qu'une de leurs fonctions est de garder les portes de l'auditoire.

Il y a des audiences à huis clos, c'està-dire, qui ne font point publiques, & auxquelles on ne laiffe entrer que les parties intéreffées & leurs avocats & procureurs, afin d'éviter l'éclat que la cause pourroit faire.

On appelle aussi audiences à huis clos les audiences qui fe donnent à la grand' chambre fur les bas sieges, parce que la porte de cette chambre, qui donne directement fur la grande falle, n'est point ouverte alors comme elle l'est pendant les grandes audiences.

HUISSIER, f. m. , Jurifpr. , est un ministre de la justice, qui fait tous les exploits nécessaires pour contraindre les parties, tant en jugement, que dehors, & qui met à exécution les jugemens & toutes commissions émanées du juge.

Les huissiers ont été ainsi nommés, parce que ce font eux qui gardent l'huis ou porte du tribunal; le principal obiet de cette fonction est de tenir la porte close; lorsque l'on délibere au tribunal, & d'empêcher qu'aucun étranger n'y entre fans permission du juge; d'empêcher même que l'on écoute auprès de la porte les délibérations de la compagnie qui doivent être fecretes; de faire entrer ceux qui font mandés au tribunal, & d'en faire fortir ceux qui y causent du trouble.

Ceux qui faifoient la fonction d'huiffiers & de fergens chez les Romains, étoient appellés apparitores, cohortales, executores, fiatores, cornicularii, officiales.

HUMANITÉ, f. f., Morale, terme générique qui embrasse toutes les qualités, tous les caracteres & toutes les façons d'agir qui conviennent à l'homme, eutant qu'il est homme, & qu'il vit avec d'autres hommes. C'est ce qu'exprime admirablement le fameux vers de l'erence:

Homo sim: nil humani à me alienum

puto.

On peut dire qu'il y une humanité
naturelle & une humanité acquife. La
première elt renfermée dans des bornes
etroites, & ne fert qu'à fure de l'home
oc et érange amimal que l'écrivain
le plus fingulier de nos jours a décris
vace fon énergie ordinaire, ce animal
qui, ne penfant qu'à fatisfaire fes beoins phyfiques, & content des qu'il y
elt parvenu, ne differe des autres animaux que parce qu'il elt fort au-deffous d'eux, privé de l'inflintel & ne
faifant aucun valge de la raifou

Mais, fins nous arrierr à de prereilles chimeres, l'homme ne pollede l'humanist que quend il se connois, quand il a les sides et se sobligations naturelles & de ses véritables idées; connoissance, idées qu'il ne fauroir acquérir de lui-mème, mais qu'il reçoit de ceuv par qui il et s'elve. Or comme les éducations varient à l'infini, il en et de même du caractere d'humanist, des sociétés & des individus. Le fauvage le plus groffier approche de ce prétendu état de nature qui n'exista jamais, & qui et lu véritable état contre nature, puifqu'il ôte à l'homme les moyens de devicopper & de cultiver les faultés de l'élapir & du corps dont l'auteur de l'élapir & du corps dont l'auteur de l'elapir & du corps dont l'auteur de l'elapir de du corps dont l'auteur de l'elapir de l

Les fociétés policées, depuis les moins parfaites jusqu'à celles qui le sont le plus, forment des hommes proprement dits, en qui l'on voit briller avec plus ou moins d'éclat les traits de l'image divine. Mais, fans entrer dans le détail de tout ce qui peut distinguer les hommes, & les élever à la plus grande perfection possible, nous faifons principalement, ou même effentiellement confifter leur humanité dans l'affection. qu'ils portent à leurs femblables, à l'intérêt qu'ils prennent au bien-être des autres, & à l'emploi de tous les moyens propres à le procurer. Bienveillance & bienfaisance; ces deux termes comprennent tout ce oui entre dans la notione de l'honanité.

Cependant les effets de ces difpofitions ne font falutaires qu'autant que l'on à l'efprit juste, l'entendement éclairé, & qu'on part d'une théorie folide du bien & du mal, de l'honnète & de l'utile, & de la conduite la pluspropre à mettre les autres dans la routedu vrai bonheur.

Dès que l'esprit est faux, couvert des ténètres de l'ignorance, égaré par les fausses leurs des préjugés, livré en un mot à quelqu'illusion, en croyant. faire le bién, on fair le mal, & l'our pousse l'inhumanité à ses plus grandsexcès. Tels ont été ces horribles su-

perstitions qui faisoient couler le sang des victimes humaines. & livroient aux flammes de tendres enfans arrachés au fein maternel, pour rendre propices des divinités qui n'étoient que de vaines idoles. Tels encore plus ces monstrueux effets de l'intolérance qui ont dévasté d'immenses contrées & fait périr des millions d'hommes. Qu'on life les Incas, & l'on verra de fortes peintures dans ce genre, qui n'ont que trop de reflemblance avec les originaux. De-là encore un mot connu. Homo

homini Deus: homo homini lupus. L'homme véritablement humain tient en efset dans le monde la place de Dieu; il y répand les bienfaits suivant l'étendue de son pouvoir; il les verse même également comme le Pere de la naturé, fur les iustes & fur les iniustes : on trouve toujours en lui un cœur senfible, des entrailles qui s'émeuvent, des mains qui s'élargissent, une volonté permanente & immuable de faire le bien fans jamais s'en lasser. Au contraire l'homme inhumain, dur, injuste, rapace, cit un loup dévorant; il est fourd a la voix de la nature, aveugle aux spectacles les plus attendrissans; il feroit paffer fon char fur le corps d'un pere pour arriver au trône; il verroit d'un œil sec périr tous les siens pour affouvir ses infernales passions.

Il est aife de comprendre que les véritables fléaux de la terre font les princes inhumains, & fur-tout les souverains guerriers, qui crovent acquérir de la gloire en gagnant des batailles, en conquérant des provinces, en faifant porter le joug de leur domination à un grand nombre de peuples. A quoi fervent ces progrès de la raison tant vantes, si les guerres sont aussi fréquentes que jamais, si les moindres prétextes font tirer du fourreau des épées

qui n'v rentrent que rassassées de meurtre & de carnage. Toute guerre elt une boucherie: on n'y fait pas plus de cas des hommes que des beres de fomme : en moissonnant la fleur des humains, on détruit les moissons des générations futures, & l'on ruine les familles malheureuses qui échappent au fer & su feu. En vain des monarques qui ont confumé dans ce funelte métier les plus beaux jours de leur vie, les années de leur regne qui auroient pu être les plus fortunées; en vain de tels monarques femblent-ils vocloir réparer ces pertes, & rétablir ce qu'ils ont détruit, cela ne refluicite pas ies morts, & ne confole pas ceux que tant de calamités ont terraffes. Que diroit-on d'un chirurgien qui feroit une large playe pour montrer son habileté à la guérir?

Un être sensible qui aime le plaisir & qui fuit la douleur, qui désire d'être fécouru dans ses besoins, qui s'aime lui-même & veut être aimé des autres, pour peu qu'il réfléchisse, reconnoîtra que les autres sont des hommes comme lui, forment les mêmes vœux, ont les mêmes befoins: cette analogie ou conformité lui montre l'intérêt qu'il doit prendre à tout être son semblable, ses devoirs envers lui, ce qu'il doit faire pour fon bonheur, & les choses dont l'équité lui ordonne de s'abstenir à son égard.

La justice m'ordonne de montrer de la bienveillance à tout homme qui se présente à mes regards, parce que i'exige des sentimens de bonté des êtres les plus inconnus parmi lesquels le sort peut me jetter. Le Chinois, le Mahométan, le Tartare, ont droit à ma justice, à mon affiftance, à mon bionanité, parce que comme homme j'exigerois leur secours si je me trouvois moi-même transplanté dans leurs pays.

Ainsi l'himanité fondée sur l'équité,

condamne

condamne ces antipathies nationales, ces haines religieuses, ces préjugés odieux qui ferment le cœur de l'homme à fes semblables : elle condamne cette affection refferrée qui ne se porte que fur les hommes connus; elle proferit cette affection exclusive pour les membres d'une même fociété, pour les citoyens d'une même nation, pour les membres d'un même corps, pour les adhérens d'une même fecte. L'homme vraiment humain est juste & fait pour s'intéreffer au bonheur & au malheur de tout être de son espece. Une ame vraiment grande embraife dans fon affection. le genre humain entier, & desireroit de voir tous les hommes heureux.

Ainsi n'écoutons point les vains propos de ceux qui prétendent qu'aimer tous les hommes foit une chose impotlible, & que l'amour du genre humain, si vanté par quelques sages, est un prétexte pour n'aimer personne. Aimer les hommes, c'est desirer leur bienêtre; c'elt avoir la volonté d'y contribuer, autant qu'il est en nous. Avoir de l'humanité, c'est être habituellement disposé à montrer de la bienveillance & de l'équité à quiconque se trouve à portée d'avoir besoin de nous. Il est, fans doute, dans nos affections, des degrés fixés par la justice; nous devous plus d'amour à nos parens, à nos amis, à nos concitovens, à la fociété dont nous fommes les membres, à ceux, en un mot, dont nous éprouvons les fecours & les bienfaits, dont nous avens un besoin continuel, qu'à des étrangers qui ne nous tiennent par d'autres liens que ceux de l'hunanité.

Les besoins plus ou moins pressans rendent les devoirs des hommes plus ou mouis indispensables ou facrés. Pourquoi devons nous plus d'amour à notre patrie qu'à un autre pays? C'est

Tome VIL

parce que notre patrie renferme les peronnes de les chofes les plus utiles à notre propre bonheur. Pourquoi un fil doi-til à fon pere fon affection de fes foins préférablementà tout autre? C'eff parce que fon pere eff de tous les êtres le plus néceffaire à fa propre félicité, celui auquei il fe trouve atraché par les liens de la plus grande reconnoiffance.

Le befoin eft done le principe des liens qui unifient jes homnes & les retiennent en fociété. Ceft en raifon du befoin qu'ils ont les uns des autres, qu'ils s'attachent réciproquement. Un homne qui n'auroit auenn befoin de perfonne, feroit un être ifolé, immorat, infociable, dépourvu de jultice & d'humanité. Celui qui s'imagine pouvoir fe paffer des autres, fe croit communément difpenté de leur montrer des fentimens.

Les princes & les grands, fujets à fe perfuader qu'ils font des terre d'une elipere différente des autres, font peu tentés de leur montrer de l'humanité. Il faut communément avoit éprouvé le maiheur, ou le craindre, pour prenare par aux prienes des miferables. Si Phumanité elt une difpofition diffinctive des hommes, combien en trouve-t-on peu qui méritent de porter le nom de leur espece !

La morale doit se proposer de réunir d'intéreix tous les individus de l'espoe humaine, & sur-tout les membres d'une même société. La politique devoit saus celle concourir à resserter les liens de l'humaniré, soit en récompensant ceux qui montrent cette vertu, soit en férislant ceux qui resulent de l'execcer. En un mot, tout devroit faire sentir aux morets qu'ils om besoin les uns des autres, & leur prouver que le pouvoir supreme, que le rang, la nais-

514

fance, les dignités, les richesses, bien loin d'être des titres pour meprifer ceux qui n'ont pas ces avantages, imposent a ceux qui les possedent le pouvoir d'ètre humains, de secourir, de protéger leurs semblables. Le mépris pour la misere, la pauvreté, la foiblesse, est un outrage pour l'espece humaine; au lieu d'exalter celui qui s'en rend coupable, il doit le ravaler , lui faire perdre fa dignité & les droits à l'affection & aux respects de ses concitovens. (F.)

HUMBLE, adj., Morale. Il est trèsimportant de se faire de justes idées d'une disposition d'esprit & de cœur, qui a les plus grandes influences fur le bonheur présent & sur le bonheur à venir. La fource la plus ordinaire des inquiétudes & des chagrins, des défagrémens & des mortifications que l'on effuve, c'est cette extreme scusibilité qui rend si mécontent des procédés que les autres tiennent à notre égard, qui nous émeut si vivement lorsque ces procédés font contraires à nos prétentions, bleffent nos droits & nos prérogatives. A chaque pas que nous failons, l'amour propre des autres nous incommode, leur orgueil nous irrite; nous nous crovons obligés de les relancer & de les repousser. D'où vient une pareille fermentation, finon de ce que nous fommes remplis nous-mêmes d'un amour propre excessif, de ce que nous formons des prétentions tout aussi déraisonnables que celles dont nous nous plaignons, de ce que nous fommes guidés par un orgueil féroce & intraitable.

La raison, mais sur-tout la religion, doivent nous ouvrir les yeux fur ce que cette conduite a de blamable, d'injuste & de funeste. Le sage, le chrétien considerent avec pitié tous ces vains efforts de tant d'hommes si petits, quelque grands qu'ils s'imaginent être, qui yeulent paroître, briller, qui prétendent qu'en s'occupe d'eux, qui disputent les précédences & les préléances, & qui montrent en toute occasion une arrogance qui n'est insupportable que pour ceux qui en ont une pareille. En quoi tout cela intéresse - t - il ceux qui favent fe faire de justes idées des choses? Leur grandeur réelle dépend - elle de circonstances auffi puériles? Ils laissent en proye à leur folie ceux qui ne veulent pas en revenir : & vivent, au milieu de ce chaos avec une douceur, avec une tranquillité, avec une modestie, avec une humilité, qui les distinguent par le seul endroit estimable, infiniment plus que ne peuvent se diftinguer ceux qui accumulent titres fur titres, diftinctions fur diffinctions. Heureux l'humble fage dans fon obscurité! ses passions ne le tourmentent point; elles ne font jamais aux prises avec celles des autres; il vit en paix; il meurt en paix; & après avoir été caché aux yeux d'un monde qui n'étoit pas digne de lui, il fera manifelté dans la plus grande gloire, aux yeux de l'univers entier, lorsque le Juge suprême rendra à chacun felon ses œuvres, affignera, pour ainsi dire, les trônes & les couronnes à ceux qui s'en feront rendus dignes en couronnant ici bas la pratique de toutes les vertus par l'humilité la plus sincere. C'est à ce tems, c'est à cette époque, que nous devons renvoyer tous nos projets de grandeur, toute l'ambition dont il est permis d'ètre animé.

Les deux grandes vertus du christianisme, les deux caracteres les plus infaillibles d'un véritable fidele, sont la charité & l'humilité. Ces deux vertus font liées entr'elles de la maniere la plus étroite, ces deux caracteres sont parfaitement inséparables. Celui qui est rempli de charité pour Dieu, c'est - a-

dire, d'amour, de zele, de reconnoisfance, se prosternera, s'anéantira aux pieds du trône de cet Etre suprème, pour lui exprimer les sentimens dont il est pénétré. Celui qui est rempli de charité pour les freres, c'est-à-dire, de bienveillance & d'affection, d'égards & de déférence, de support & de condescendance, ne se montrera jamais vain à leur égard, n'usera jamais de hauteur & d'insolence. A l'un & à l'autre de ces égards l'humilité est cette vertu qui nous apprend à nous former de justes idées de nous-mêmes, à ne nous estimer & à ne vouloir être estimés qu'autant que nous en fommes dignes.

La philosophie payenne n'a point connu cette vertu, & par configuent n'a point cu de terme pour l'exprimer. Ceux que nous empruntons du grec & du latin, reveillent plutôt l'idée d'un chaffelle, d'une l'acheté, que les injustes adverfaires du chrittianisme ont grand foin de lui imputer, comme suffiante pour le décrédaire & le stêtrie.

A les entendre, le chrétien qui se conforme aux maximes de l'Evangile, & qui fuit le modele que fon Sauveur lui a laisse, n'a ni honneur, ni sentiment, ni force, ni courage; toujours dispose à céder, à plier, on chercheroit vainement à l'employer dans des postes & dans des situations, où il faut de la fermeté & de l'intrépidité. Jamais accusation ne sut plus calomnieuse, ni mieux démentie par l'expérience de tous les tems. Mais il ne faut pas diffimuler que quelques moraliftes chrétiens v ont donné lieu, en présentant cette vertu sous un faux point de vue, en prétendant que l'homme bumble ne s'estime point, ne connoît point les prérogatives dont il est doué, les avantages qu'il possede ; & que dans quelque

lieu & avec quelques personnes qu'il se trouve, il fe regarde comme le moindre & le dernier. Ce seroit là un pur aveuglement, une vraie stupidité. Qu'on life ce que St. Paul dit de lui-même en plusieurs endroits ; on sera tenté de croire qu'il donne dans l'extrêmité opposce; mais, en examinant les motifs qui lui font tenir ce langage, on verra qu'il ne passe point les bornes d'une humilité également raisonnable & chrétienne. Et l'on achevera de s'en convaincre par les paffages où il reconnoît fes foiblesfes, fes defauts, aussi bien que par ceux où il rapporte tout à la gloire de Dieu, & aux fecours de fa grace.

Et d'abord en effet, en présence de Dieu, l'humilité doit être complette. Nous ne citerons pas ici les textes qui mettent en opposition les souveraines perfections de l'Etre suprème avec nos grandes imperfections, fa majesté avec notre néant, ses lumieres avec nos ténebres, &c. Quiconque ofe se présenter au souverain Maître de l'univers. fans être pénétré de ces sentimens, ne trouve jamais grace devant lui. Mais ce n'est qu'à des insensés qu'il faut prouver ces vérités. Dieu est trop grand, pour qu'avec la moindre étincelle de lugement, nous ofions nous comparer à lui, quoique nous n'ayons que trop fouvent l'imprudence & l'audace de lui résister, de commettre à son égard des péchés de fierté.

Mais c'elt d'homme à homme que h'humilité change de face, « qu'il devient très-difficile de convainere de fon obligation & de déterminer à fiparte que. Cependant il elt bien-aife de montrer que le chriftianisme, en preferivant expessionent cette vertu, & en la recommandant fortement, se trouve, comme par-tout ailleurs, dans la plus exaéte

Ttt 2

conformité avec les maximes de la raifon & les confeils de la fagesse.

L'humilité, telle que nous l'avons définie, sert à contenir dans de justes bornes ce premier penchant du cœur, qui est le germe & le mobile de tous les autres, l'amour propre. Il y a un amour de nous-mêmes raisonnable & bien réglé, qui, en nous infpirant le defir d'être heureux, nous fait prendre la vraie route qui conduit au bonheur. Mais cet amour vicieux & déréglé qu'on a coutume d'appeller l'amour propre, joint au desir d'être heureux, la pensée qu'on mérite de l'etre, & qu'on le mérite préférablement aux autres; ce qui fait que l'on est trop attaché à foi-même, c'est-à-dire, à ses propres sentimens, à fa gloire, à fon profit, à fes plaisirs, comme si l'on ne devoit avoir que soi-mème en vue. De-là l'indocilité, l'orgueil, la fierté, l'ambition, l'avarice, l'attachement aux voluptés fenfuelles, la mollesse, & une légion d'autres penchans, également nuifibles à nos vrais intérêts, & incommodes à ceux avec oui nous vivons.

L'orgueil est la plus universelle & la plus impéricuse de toutes les passions. Produit par l'extravagance de l'amour propre, il nous fait concevoir une opinion beaucoup trop avantageuse de nous-mêmes & de tout ce qui nous appartient, & nous porte à nous préferer fans raifon à d'autres qui valent autant & plus que nous. Cette disposition se manifeste par plusieurs indiees, qui, fans être également décilifs, méritent qu'un homme sense s'observe à leur égard ; comme de se louer soimême, de parler beaucoup de foi, de se plaire à entendre ses propres louanges en toute occasion & de toutes forses de bouches, de céder difficilement aux autres les marques extérieures

d'honneur ou de préférence; de ne pas convenir de fon tort, de foufiiri impatiemment qu'on nous courtedife, ou qu'on nous reprenne; d'ètre porté à cenfiure les autres, d'àuner le faite & la parure, &c. On peut encore compter parmi les marques ou les éffers de l'orgueil, l'elprit vindicatif qui fe colore du point d'honneur; l'amour de l'indépendance, une fausife honte de fa pauvreté, ou de la balfelfe de fa condition, & tant d'autres effets de la vanité, plus ou moins désuifés.

L'humilité dissipe toutes ces illusions : avec elle on se connoit bien soi-même. on ne s'estime pas trop, & l'on se tient tellement en garde contre les pieges de l'amour propre, que l'on est plutôt porté à rabattre de ses légitimes prétentions qu'à les faire valoir à la rigueur. Cependant nous avons déja observé qu'autant que la présomption est odieuse, autant la bassesse est méprisable. Ceux qui voudroient se mettre au niveau des bêtes, ne le font que pour excuser la vie groffiere & animale qu'ils menent. On doit bien plutôt fentir à quoi la nature humaine peut prétendre & s'élever par la bonté de Dieu, afin de vivre d'une maniere digne de nous, & véritablement propre à nous rendre heureux.

Pour déterminer les vraies marques d'un cœur humble, si n'y a qu'à prendre l'opposé des caractères de l'orgueil. Un homme bumble fent fes défauts autant & plus que ses avantages. Il parle peu de soi, ou n'en parle que modeltement. Il évite les louanges. Il n'aime point l'éclat & le fastle. Il soi tent vo. loutiers dans les places inférieures. Il aime la fibbordination, & se plait autant avec ses supérieurs gul'avec ses inférieurs Puis rigide pour lui ... même que pour les autres, il supporte aifément leurs défautes ; il se part un plaisiré ment leurs défautes ; il se part un plaisire.

de rendre justice à leur mérite: il voit ins jalouile les distinctions qui leur font accordées. Il ne s'entète point de fes propres fentimens; mais il écoute volontiers les autres & fouffre fans peine d'ètre contredit. Il fait (upporter & oublier les injures. Il avoue fes totts & penfe fincérement à s'en corriger, flur-toux il s'humilie & s'anéantit fans ceffe devant Dieu, dans le vii fentiment de fa foibleffe, de fa dépendance & de foin indignité : eq qui eft, comme nous l'avons vu, la premiere & la grande fource de l'humilité. (F.)

HUME, David, Hiff, Litt., naquit à Edimbourg, 1e 26 Avil 17/11, vieux flyle, e d'une famille dittinguée, mais peu riche. Il fluvir avec fucces le cours ordinaire des études, & fe fentit de trés-bonne heure entrainle par un goût pour la littérature, qui a été la pallion dominante de favie & la grande fource de fes phairs. Cette pallion invincible harrous, n'au commerce, ainfi que l'ent defiré fa famille. Il pafin en France, n'ayant pas encore 2 da sans, avec le deffein de continuer fes études dans une cretarie à da campagne.

Pendant fa retraite en France, d'abord à Rheims, mais particulierement à la Eleche en Anjou, il composi fon Traité de la sature kumaine. Après avoir passe supràblement trois années dans ce pays, il alla en 1737 à Londres, où il publia fon traité à la fin de 1738. En 1742, il fic imprimer à Edimbourg la premiere partie de les Essisi.

M. Hame avoit coujours penfie que trompé dans se esferances: il s'éleva le mavvis succès de son Traité de la contre lui un ori général de cenfure , mature humains tenoit plus à la forme d'improbation , & même de détella qu'au sond de l'ouvrage , & qu'il n'avoit tion : Anglois , Ecoslois & Irlandois , commis qu'un emprudence très -ordi- migs & corys, angite.ass & séclaires, naire , en le faislant imprimer trop tôts : espris forts & dévôts , patriotes & cout- il , téloguêt en consiquence la premiere tilans, tous se fruintrent dans leur live.

partie de ce traité dans ses Recherohes for l'entendement humain, qui surent publiées pendant qu'il étoit scretaire du général Saine-Clair, a mbassideur et M. B. à l'urin. Revenu en Ecosse, si proposite la seconde partie de ses légjairs qu'il inctival, Difectour possitiques, s' de les Recherches sur les principes de la morale, qui sont une autre partie remorale, qui sont une autre partie re-

fondue du Traité de la nature humaine. En 1752, M. Hume fit imprimer à Edimbourg ses Discours politiques, le feul de ses ouvrages qui ait en du succès en paroissant. On publia dans la même année à Londres ses Recherches sur les principes de la morale, celui de tous ses écrits historiques, philosophiques ou littéraires, qu'il regardoit luimême comme le meilleur. On n'y fit aucune attention lorfqu'il parut, & bien des gens feront étonnés peut-être de la préférence que l'auteur lui a donnée, au préjudice de son excellente Histoire & Angleterre. Il entreprit ce dernier ouvrage en 1752, après que le corps des avocats d'Edimbourg l'eut choisi pour son bibliothécaire. Il commença à l'avénement de la maison de-Stuart à la couronne britannique. Il étoit, il l'avoue lui-même, plein de confiance fur le fuccès de cette entreprife. Il croyoit être le feul historien qui eut dédaigné à la fois le pouvoir, le crédit, la fortune & les clameurs des préjugés populaires ; & comme le sujet étoit à la portée de tout le monde, il comptoit sur l'approbation universelle; mais il fut cruellement trompé dans ses espérances: il s'éleva contre lui un cri général de cenfure,. d'improbation , & même de détestation: Anglois, Ecoffois & Irlandois, whigs & torys, anglicans & fectaires,. esprits forts & dévôts, patriotes & cour-

reur contre un homme qui avoit eu l'audace de répandre une larme généreuse sur le sort de Charles I. & sur celui du comte de Strafford; mais après que la premiere effervescence de leur rage fut calmée, ce qu'il y eut de plus mortifiant encore pour notre philosophe, c'est que son livre parut tomber dans l'oubli. Son libraire lui dit que, dans une année, il n'en avoit vendu que 45 exemplaires. Il étoit en effet difficile de citer dans les trois royaumes un feul homme considérable par le rang ou par les connoissances, qui trouvat l'ouvrage tolérable; il faut en excepter cependant le docteur Herring, primat d'Angleterre, & le docteur Stone, primat d'Irlande, deux exceptions qui doivent paroitre un peu extraordinaires. Ces prélats distingués l'exhorterent chacun de leur côté à ne pas perdre courage.

M. Hume étoit cependant découragé; il a avoué lui-même que si la guerre ne s'étoit déclarée dans le même tems entre la France & l'Angleterre, il ic seroit retiré dans quelque ville des provinces de France, en changeant de nom, & avec la ferme réfolution de ne plus retourner dans sa patrie. Mais se projet n'étant pas praticable, & le second volume de son histoire étant déja fort avancé, il reprit courage, & se détermina à continuer.

Dans cet intervalle, M. Hume publia son Histoire naturelle de la religion, avec divers morceaux; enfuite parurent les autres volumes de l'Histoire d'Angleterre. Après avoir rempli quelque tems la place de sous - secretaire d'Etat , M. Hume revint dans sa patrie, avec 1000 Liv. sterlings de rente.

Au printems de 1775, il fut attaqué d'un mal d'entrailles, ou plutôt d'une diarrhée qui l'a conduit au tombeau. Cette maladie fut accompagnée de très-

peu de douleur; & ce qui est le plus étrange, il n'a jamais senti, malgré le dépérissement de toute sa personne, un seul instant d'abattement de l'ame, enforte que, s'il me falloit dire, disoit cet auteur, quel est le tems de ma vie où j'aimerois mieux revenir, je serois tenté d'indiquer ce dernier période. Je n'eus jamais en effet plus d'ardeur pour l'étude, ni plus de gayeté en société.

M. Hume étoit d'un caractere doux, maître de lui-même, d'une humeur ouverte, gaye & sociable, capable d'amitié, mais peu susceptible de haine, & très-modéré dans toutes ses passions. Le desir même de la renommée littéraire, qui a été sa passion dominante, n'a jamais aigri son caractere, malgré les fréquens revers qu'il a éprouvés. Sa conversation n'étoit désagréable, ni aux jeunes gens, ni aux oisifs, ni aux hommes studieux & instruits; & comme il trouvoit un plaisir particulier dans la société des femmes honnêtes, il n'a pas eu lieu d'être mécontent de la maniere dont il en étoit traité. En un mot, quoiqu'il n'y ait guere eu d'hommes distingués en quelque gente que ce soit, qui n'avent eu à se plaindre de la calomnie, il n'a jamais senti l'effet de sa dent envenimée ; & quoiqu'il se soit exposé assez légerement à la rage des factions politiques & religieuses, elles ont paru se dépouiller en sa faveur de leur férocité ordinaire. Ses amis n'ont jamais eu befoin de justifier aucune circonstance de fa conduite, ni de son caractere: ce n'est pas que les fanatiques n'eussent été disposés, comme on peut bien le croire, à fabriquer & à répandre des fables à son désavantage; mais ils n'ont jamais pu en inventer une seule qui eut quelqu'apparence de probabilité.

On prépare à Londres une nouvelle édition de l'Hifloire d'Angleterre que M. Hume a corrigée lui - même avec beaucoup de foin dans les dernieres années de fa vie. Il a laisse à M. Strahan des dialogues manuscrits sur la nature des dieux, à-peu-près fur le plan de ceux de Ciceron. Il y met en scene deux hommes de sectes différentes, qui difputent, & un sceptique qui tire avantage de leur querelle. Un Anglois trèsdiftingué par ses talens & ses lumieres, & qui a lu ce manuscrit, assure que de tous les ouvrages philosophiques de M. Hume, c'est le plus profond, le plus ingénieux & le mieux écrit.

HUMEUR, f. f., Morale, terme affez vague dont il faut déterminer avec quelque exactitude les différentes acceptions. La notion générale emporte une fituation de l'éprire qui n'est pas conforme, foit au caractere de celui en qui on l'obferve, boit au caractere que les hommes fociables ont ordinairement.

Il y a une humeur accidentelle, paffagere; & une humeur habituelle & aux retours de laquelle on doit s'attendre, comme à ceux de la pluye après le beau

L'humeur paffagere est d'autant plus rare que l'individu est plus heureusement constitué ou plus raisonnable. L'égalité d'humeur est la qualité la plus propre à rendre une personne aimable, agréable à tous ceux avec qui elle vit. Cependant on peut avoir des momens d'humeur; & il est même impossible d'en être exempt. Quelque dérangement dans la machine, quelque vapeur qui s'éleve au cerveau, quelque intempérie de l'atmosphere, quelque incommodité de la part des objets dont on est environné, font impression sur le vifage le plus ferein, alterent la plus belle physionomie, & causent de même

un changement plus ou moins remarquable dans les proposé & dans les proposées de la consideration del consideration de la consideration del consideration del consideration del considerat

C'eft e qui n'est que trop prouvé par cg rand ucomb et d'uneurer habituelles, qui rendent ceux qu'elles dominent, ple-teux, grondeurs, coleres, emportés, infociables, de mauvaise compagnie, ou du moins tellement capricieux, qu'on n'est jamais for d'eux d'un moment à l'autre. De telles gens, il faut Pavouer, font louvent les premieres & les principales victimes de leux humeur, Mais ceux qui font à portée de l'estlyer, semmes, enfans, domettiques, n'en font pas moins à plaindre.

Cependant les humoriftes, si l'ose me servir de ce terme pour abréger, semblent se croire à l'abri de tout reproche ; ils alleguent avec confiance ces excufes: c'est mon humeur, chacun a la sienne: on ne sauroit en changer. Rien de plus faux que ces affertions! D'abord on pouvoit s'oppofer à la naiffance de cette himeur: principiis obfla; & lors même qu'elle a fait les plus grands progrès, je maintiens qu'on peut la dompter, & je le prouve. Que l'homme le plus fantas. que, le plus bifarre dans ses travers, se trouve en présence d'une personne à laquelle il doit les plus grands égards, & qu'il a fur - tout le plus grand intéret à ménager ; il faura bien se contraindre, d'où je conclus invinciblement, qu'il ne tiendroit qu'à lui de se modérer en tout tems, & qu'il suffiroit pour cela qu'il fit autant de cas des conseils de la raison & des préceptes de la religion .. qu'il en fait de la personne qui lui impoie à ce point,

L'humeur, entant qu'elle vient immédiatement du tempérament, a fans doute quelque chose d'indestructible, & quelquefois d'irrésistible: mais ce cas est beaucoup plus rare qu'on ne fe l'imagine. Hypocondrie, spleen, sont des voiles qui déguisent des défauts trèsvolontaires, des prétextes dont on fe fert pour donner carriere à de pures fantailies, dont le fouet corrigeroit un enfant. Quand une fois on s'est introduit & établi dans la fociété fur ce pied. on s'y plaint, on fe donne carriere, & l'on forme des prétentions, qui, dans d'autres individus, seroient trouvées telles qu'elles font effectivement, trèsimpertinentes. Une nation entiere s'accorde à cet égard des privileges infoutenables, des libertés indécentes: & on a la simplicité de les lui passer. Je ficis Auglois, dit l'homme à bumeur, & l'écho répéte, c'est un Anglois. Je laisse dire l'écho, & je réponds, c'est un homme impoli, fans ufage du monde, fans principes de fociabilité. Qu'il retourne dans fon isle; qu'il s'y bourre de fon Rosbiff. & l'arrofe de fon Aile. Je parlerois bien plus durement encore aux anglomanes, à ces puériles imitateurs des défauts d'une nation, qui offriroit à d'autres égards de meilleurs modeles; ie leur dirois : allez dans les forêts où il y a des républiques de finges, & vous serez dans votre élément.

L'humeur influe d'une façon trèsficheule fur le caractere, à moins que ce vice de l'organifation n'ait été foigneufement prevenu ou rectifié par l'éducation, par l'habitude, par l'ufage du monde, par la réflexion. Il est des perfonnes tellement dominées par l'haneur, ou dont la bit est fi facile à émouvoir, que les moindres chofes les irritents elles ne femblent jamais jouir d'auteun férêntié; on diroit qu'elles fe

nourrifient d'amertume & de fiel, & que, ne trouvant du plaifir qu'à fe tourmenter elles-mèmes, elles ne peuvent fouffir la paix & le connetnement des autres. Tout homme fujer à cette colere habituelle, et aufii malheureux qu'infociable. Il est bien difficile que celui qui est mécontent de tout le monde, foit capable de se concilier l'amitié de perfonne.

Faute de vouloir faire des réflexions si naturelles, bien des atrabilaires se rendent les fléaux de leurs familles & de la fociété. Combien d'époux, fans motifs valables, vivent en vrais ennemis, & semblent ne pouvoir s'envisager de fang froid, ou fe parler fans colere! Combien de peres chagrins qui ne peuvent, fans s'irriter, considérer les jeux les plus innocens de leurs enfans! Combien de maîtres qui croiroient fe dégrader, s'ils ne parloient avec aigreur à leurs domeftiques tremblans ! Il eft des hommes qui ne paroiffent avoir des amis, que pour leur faire à tout moment effuyer les effets de leur mauvaise bioneir. Enfin il ett des gens tellement remplis de bile, qu'ils ne fe montrent dans le monde que pour avoir occasion. de la répandre. Tout révolte ces mifantropes, aux veux desquels la nature entiere paroit défigurée.

Les perfonnes qu'une humeur noire domine, ignorent-elles donc que dans toutes les pofitions de la vie l'honime de la vie l'au respire d'un mari, dont fes careflés ne peuvent adoucit l'humeur invétérée ? Des enflans repouffés par le front aufictere d'un pere, pourront-ils avoir une tendreflé véritable pour ce tyran qui ne leur fourit jamais ? Un maître groudeur de que tour mêcontente, fexa-il fervi, et que tour mêcontente, fexa-il fervi, et que tour mêcontente, fexa-il fervi, et dominate production de la vient de la

avec

avec zele par des ferviteurs perpétudelement intimidie? Quels amis peut mérirer un homme infociable & brutal, a dont le commerce les afflige & les humilie? N'y a-t-il pas une préfomption bien ridicule à croire que toute monde, & ceux même gui ne dépendent aucunement de lui, font faits pour fupporter l'bauseur d'un homme qui ne veux tien fluorotte?

Communément un fot orgueil, joint à la bile, constitue le caractere de ces hommes farouches & chagrins, qui trop fouvent empoisonnent le commerce de la vie. Qu'ils ne nous disent pas, que Pon ne peut se refondre, que leur humeur est l'effet de leur tempérament, C'est en travaillant sur nous - mèmes, en nous observant avec soin, en combattant les défauts de notre organisation, que nous pouvons devenir des êtres vraiment sociables: la conscience de nos propres défauts devroit fans cesse nous ramener à l'indulgence pour ceux des autres; d'ailleurs fouvent la mauvaife huneur nous les exagere, & quelquefois même leurs torts n'existent que dans notre imagination malade. Que dans les accès de fon mal, l'homme bilieux se sépare, s'il le faut, pour quelque tems, de la fociété qui le fatigue & qu'il afflige; que dans des intervalles plus calmes il fe demande raifon de sa mauvaise huneur; le plus souvent il trouvera que son chagrin n'a point de motifs, & qu'il a tort de s'irriter contre les autres, ou de se tourmenter lui-même.

L'indulgence, la patience, la douceur, le destr de plaire, font les seuls liens qui puissent unir entr'eux des êtres imparfaits. La colere & la mauvaise humeur, loin de remédier à quelque chose, ne peuvent que troubler & dissoudre la société.

Tome VIL

La bonne huneur est une espece d'épanouissement de l'ame contente, produit par le bon état du corps & de l'esprit.

par le son ear un corps à de l'eprit.
Cette heureule dispolition, dirai-je,
ce beau don de la nature, a quelque
chofé de plus calme que la joie; d'est
une forte de gayeté plus douce, plus
égale, plus uniforme, & plus constante; celui qui la possede, est le même intrérieurement, foit qu'il se trouve tout
feul ou en compagnie; il goûte, il favoure les biens que le hafard lui préfente & ne s'abat point fous le poids du chagrin dans les malheurs qu'il érpouve.

Si nous confidérons cet homme avec les autres, fa bonne homeser poffe dans l'aime de ceux qui l'approchent; fa préfence infpire un platif fecret à tous ceux qui en jouisfient, fans même qu'îls s'en doutent, ou qu'ils en devincnt la caufe. Ils fe porteut machinalement à prendre du goût ou de l'amirié, pour celui dont ils reçoivent de si bénigues influences.

Quand j'envisage physiquement la bonne huneur, je trouve qu'elle contribue beaucoup à la fanté, chez les vieillards, qui ont peu d'infirmités; j'en ai vu plusieurs qui conservoient toujours ce caractere de bonne humeur, qu'ils avoient montré dans leur belle faifon ; j'ai vu même , affez fouvent , regner la bonne honeur dans des personnes dont la fanté étoit fort délicate. parce que ces personnes jouissoient du calme de l'esprit, & de la serénité de l'ame. Il n'y a guere que deux choses qui puissent détruire la bonne humeur, le fentiment du crime, & les douleurs violentes; mais encore si l'ame d'une perfonne douée naturellement de bonne humeur, éprouve de l'angoisse dans les maux corporels, cette angoisse finit avec le mal, & la bonne humeur, reprend bientôt fes droits.

le voudrois, s'il étoit possible, munir les mortels contre les malignes influences de leur tempérament, les engager à écarter les réflexions finistres qui les rongent. & à pefer fur celles qui peuvent leur donner du contentement. Il y en a plufieurs, prises de la morale & de la raison, très-propres à produire dans notre ame cette gayeté douce, cette bonne humeur, qui nous rend agréables à nous-mêmes, aux autres , & à l'auteur de la nature ; jamais la Providence n'a eu dessein que le cœur de l'homme s'enveloppat dans la trifteffe, les craintes, les agitations, & les foucis pleins d'amertumes. L'univers est un théâtre dont nous devons tirer des ressources de plaisirs & d'amusemens, tandis que le philosophe y trouve encore mille objets dignes de fon admiration. (F.)

HUMILIATION, f. f., Morule, terme qui se prend dans un
double sens. On est biomisti, ce qui
arrive aissement dans les
cours de la vie; ou bien l'on s'biomitie foi même, ce que l'on peut aussi
faire par raisson vis-à-vis de ses sembiables, mais que l'on doit sinte furtout par religion pour acquiescer aux
volontes de l'Erre suprême, subir les
épreuves qu'il nous envoye, & en reconnotire la justice & Pusilité. Les binmiliations sont pénibles aux orgueilleux, & utiles aux fédels.

Il y a dans la fociété un grand nombre de gens fi altiers & préfonqueux, fi portés à s'arroger toutes les prérogatives, à s'emparer de tous les avantages, à fouler même & à écrafer les autres, s'ils parviennent à des fituations qui le permettent, qu'on voit avec plaifir les difgraces tomber fur eux, les mortifications les affaillir, jufqu'à ce qu'enni si foient obligés de plier & de s'humiller. De tous les plaifirs permis, il n'en est guere de plus innocene que celui de se réjouir de l'abaissement des orgueilleux; mais il per prendre garde que ce ne soit pas le cas de Diogene vis-à-vis de Platon, & que l'on ne foule pas aux pieds le falte des autres avec un faste plus grand encore.

Les hommes font remplis d'une infinité de prétentions, qui les mettent fans celle aux prifes ouvertement ou tacitement. L'amitié, cette amitié fincere, qui fait que le bien d'autrui nous intéresse & nous réjouit autant que le nôtre propre, est ce qu'il y a de plus rare au monde. L'envie, la malignité dévorent au dedans la plupart de ceux qui étalent les plus beaux dehors de sentimens affectueux. Avec cette façon de penser, on aime en général à voir l'humiliation des autres : ce spectacle est une espece de triomphe pour celui qui s'en occupe. Cet essain de consolateurs qui entre dans la maifon de deuil, prononce des paroles que le cœur dément, & tient dans des converfations partieulieres des propos d'un ordre tout différent; caractere odieux, procédé révoltant, mais fi commun qu'à peine fait-il fenfation. La proximité du fang, la fraternité même ne changent point de semblables cœurs ; ou même augmentent quelquefois leur malignité.

Ceux qui occupent les grands poftes, ou qui jouiffant d'une inligne opulence, ne fauroient fe mettre à l'abri de 
tous les évenement qui font perdre ces 
avantages ; muis, pendant qu'ils les 
poffectent, le moyen pour eux de prévenir, finon les hamiliations, au moins 
à ne jamis fe méconnotire, à confierver des égards pour tous ceux avec 
qui lis ont des rélations. même avec 
qui lis ont des rélations, même avec

les inférieurs du plus bas ordre, d'étre prévenans, affables, officieux, bienfaifans: & alors, s'ils demeurent toujours expofés aux traits envénimés d'une malignite inne & incurable, ils confervent au moins l'etitme, l'affection, la compation des perfonnes honnètes & capables de rendre jultice. Les plus grands revers peuvent s'étendre aux perfonnestes plus éminentes, & la royauté même n'en eft pas exempte, témoin Bajazet dans une cage de fer, & Créfus fur un bubéne.

Sí la raison prévient ainsi les bumiliations, ou les foutient, la religion a de bien plus grandes ressources. Elle compte ces humiliations au nombre des graces que Dieu dispense, parce que c'est un bon Pere qui reprend & chàtie ceux qu'il aime, & que toutes chofes tournent ensemble en bien à ceux qui entrent dans les vues 'de l'arbitre fuprème de leurs destinées. Il ne s'agit pas ici d'humiliations extérieures, de génudexions, de macérations même; tout cela peut cacher un orgueil pharifaique, ou tenir d'un fanatisme puéril. C'est dans le cœur qu'est le siege de l'humiliation volontaire & agréable à Dieu. Alors, dans quelque situation qu'on puisse se trouver, on reconnoit d'un côté qu'on l'a méritée, & de l'autre qu'elle offre des ressources, des confolations, des moyens de falut. Job, David & d'autres grands faints ont donné à cet égard des modeles dignes d'imitation; mais le modele par excellence est celui du Sauveur, qui, bien qu'égal à son Pere céleste, a pris la forme de serviteur, & a porté le fardeau de nos miferes. (F.)

HUMILITÉ, f. f., Morale; c'est une forte de timidité naturelle ou acquife, qui nous détermine souvent à accorder aux autres une prééminence que nous méritous. Elle naît d'une réflexion habituelle fur la foiblesse humaine, fur les fautes qu'on a commifes, fur celles qu'on peut commettre. fur la médiocrité des talens qu'on a, fur la fupériorité des talens qu'on reconnoit à d'autres, sur l'importance des devoirs de tel ou tel emploi qu'ou pourroit folliciter . mais dont on s'éloigne par la comparaison qu'on fait de les qualités personnelles, avec les fonctions qu'on auroit à remplir, &c. Il y a des occasions où l'amour propre. bien entendu, ne confeille pas mieux que l'humilité. L'orgueil est l'opposé de l'humilité; l'homme humble s'abaisse à fes propres yeux & aux yeux des autres; l'orgueilleux se surfait. Se déprimer soi-meine pour plaire à celui qu'on méprife, & qu'on veut flatter, ce n'est pas bumilité : c'est fausseté . c'est baffesfe. Il y a de la différence entre l'humilité & la modestie ; celui qui est humble ne s'estime pas ce qu'il vaut; celui qui est modeste peut connoître toute fa valeur, mais il s'applique à la dérober aux autres; il craint de les humilier. L'homme médiocre, qui se l'avoue franchement, n'est ni humble, ni modelte, il est juste, & n'est pas sans quelque courage.

L'humilité est une vertu qui nous sait connoître nos défauts, qui nous les rend toujours présens, & qui nous empèche, par ce moyen, de tirer vanité de nos bonnes qualités.

Force gens veulent être dévots; mais personne ne veut être humble. L'humilité est cependant l'autel sur lequel Dieu veut qu'on lui offre des facrifices.

L'humilité est la véritable preuve des vertus chrétiennes : fans elle, nous confervons tous nos défauts; & ils font seulement couverts de l'orgueil qui les cache aux autres & souvent à nous-mêmes.

Vvv 2

Il n'y a point de devoir plus effentiel ni de plus nécetfaire à l'homme, que celui de s'humilier fous la main de Dieu. Il est prescrit également par la vérité & par la justice. La vérité nous oblige de reconnoître ce que nous fommes. L'humilité, à cet égard, n'est que l'aveu & la reconnoissance que nous tenons tout de l'Etre suprême. . . . . Mais si la vérité nous humilie sous la main de Dieu . la justice nous oblige encore davantage. Nous avons des défauts; nous devons nous en humilier ; & cette humilité nous empêchera de nous énorgueillir des qualités que nous avons, ou que nous crovons avoir.

Un homme humble reçoit fans murmurer les affictions qu'il éprouve quelquefois. Il s'anéantit devant Dieu, se foumet à sa volonté, & pardonne aisément à ceux qui lui nuisent.

Le fentiment d'humilité ne peut pas ètre coutinuel; il est interrompu par des actions d'amour propre. Ce sont des fautes; mais celui qui en commet le moins, est le plus humble.

Un chrétien humble se tient toujours devant l'Etre suprême dans une disposition d'anéantissement. Il ne se préfere à personne, parce qu'il croit que sa sorce est en Dieu, & non en luimême. Quand il s'est acquitté de ses devoirs, il ne perd pas le fentiment de fa pauvreté; il reconnoit que tout ce qu'il peut y avoir de bon dans ses actions, ne lui appartient pas; & s'il en attend la récompense de Dieu, il l'attend comme un effet de sa bonté. Ainsi, dans fa force & fon abondance, il n'est pas moins humble & ne fe croit pas moins foible & pauvre ... Il n'y a rien aussi de plus dépendant que l'homme véritablement humble; mais cette dépendance vaut la plus grande liberté: il n'obéit à aucun homme & obéit à tous les hommes; & c'est la même difposition qui est la source de cette dépendance & indépendance.

HUTCHESON, François, Hift. Lit., né en 1694 dans le nord de l'Irlande, fut appellé en 1729, à Glascow pour y professer la philosophie. Il y remplis ce poste avec distinction jusqu'en 1747. qu'il mourut à l'age de 53 ans. Outre les exercices reguliers de sa chaire, il expliquoit trois jours de la semaine les meilleurs moralistes grecs & latins, & confacroit le dimanche à des discours sur l'excellence de la révélation & fur la divinité de l'évangile. On a de lui, 1°. Philosophia moralis institutio compendiavia. 2°. Synopsis metaphysica Ontologiam El Pneumatologiam compledens. 3°. Un Système de philosophie morale, publié après famort à Glascow en 1755, in-4°. par Francois Hutcheson son fils , docteur en médecine. 4°. Recherches fur les idées de la beauté & de la vertu, &c. ouvrage qui plut tellement à mylord Carteret, comte de Granville, & pour lors vice-roi d'Irlande, que n'ayant pu apprendre du libraire le nom de l'auteur. il lui adressa une lettre sans le connoitre, & lui donna les marques les plus diftinguées de son estime. Hutcheson établit dans cet ouvrage le sens moral par lequel nous diftinguons le bien du mal. fo. Effai fur la nature & fur la conduite des pallions es des affections. avec des éclaircissemens sur le sens moral, 1728. Cet ouvrage foutint parfaitement la réputation de l'auteur.

## HY.

HYPOCRISIE, f. f., Morale., caractere le plus odieux de tous, qui en affichant de fauffes vertus, en prenant les dehors de la piété, fert à tromper ceux avec qui nous vivons, usurpe les

égards & les avantages qui ne sont dûs qu'à la réalité des vertus & de la piété. & finit ordinairement par des obliquités si outrées, par des actions si criminelles, que l'hypocrite devient l'objet du mépris & de l'exécration. On trouve par-tout des descriptions de l'hypocrifie, & des réflexions sur tout ce qu'elle a de pernicieux : mais rien n'égale la vivacité & la fidélité du tableau que l'incomparable Moliere en a tracé dans fon Tartuffe. Combien toutes les fociétés ne renferment-elles pas de ces vils personnages, qui parviennent à la fin à décréditer & à décrier les gens réellement vertueux & pieux, en perfuadant qu'il n'y a non plus que grimace dans leur fait, & que leur fond ne vaut pas mieux que celui des autres? Il résulte au moins delà un fàcheux embarras, une circonspection poussée jusqu'à la défiance, à laquelle on est réduit avec ceux du caractere duquel on n'a pas pu s'affurer par des liaifons affez intimes, ou par des preuves de fait qu'on puisse regarder comme décidées. Et même, après ces liaisons & ces preuves, il arrive quelquefois de se trouver la dupe des apparences. Alors il n'y a qu'une ressource, c'est de marcher dans l'intégrité, & de s'en tenir au témoignage de sa propre conscience. L'extrême franchise a moins d'inconvénient que cette réserve excessive qui prive de la plus grande des douceurs de la vie, des charmes de l'amitié. Il vaut mieux se livrer à une douce illusion que d'ètre en proie à des soucis toujours renaissans.

Après cela, dans les fociétés policées kuivant l'état préfent des chofes, il et en quelque forte de convention qu'on tient des difcours, qui ne font que des formules d'expreffions, qu'on fait des démonstrations auxquelles perfonue no peut ni ne doit ajouter foi. Tous les ulages de la politefé fur-tout parmi les gens du grand monde & dans les cours, font une couche de vernis fur un fond d'hyporrife. Quand la fuilfeté dans ce genre ne va pas jufqu'à la perfidie & à la trahifon, on n'y attache aucune idée défivantageufes, & celui qui s'attendroit à avoir autant de feviteurs qu'il y a de gens qui fe font qualifiés tels de parole ou d'écrit, feroit regardé comme le plus flujidé des novices.

Il y a aussi une hypocrisie d'état, qui n'est autre chose que le decorum de cet état, & qu'on doit par conféquent plutot louer que blamer. Ce théologien . ce magistrat, ce médecin, dans l'exercice de leurs fonctions, imposent par la gravité de leur extérieur, par le ferieux de leurs propos: on douteroit qu'ils puissent rire & s'amuser. Mais pourquoi en douter? Ne sont-ils pas hommes? N'out-ils pas leur tempérament , & le tour d'esprit qui leur est propre? Dès-là donc qu'ils ne donnent jamais dans aucun écart proprement dit, dans la violation d'aucun précepte d'une morale raisonnable, pourquoi ne seroient-ils pas enjoués, & ne prendroient-ils pas part à tous les divertiffemeus dont l'unique but & l'unique effet sont de détendre l'arc, de délaffer l'esprit, & d'allier la jouissance de la vie au bon usage du tems?

Je displus, & je prétens qu'il eft également utile aux fupérieurs & aux inférieurs, aux princes mismes & aux peuples, que ceux qui occupent la plus grandes places défendent quelquefois de leur élévation, tâtent, pour ainfi dire, du commerce de ceux qu'ils ont coutume d'envifager avec une morque dédaigneufe, & par une familiarité exempte de toute groffiereté, apprenent à les aimer & à s'en faire aimer. Il n'y a point d'être plus mallicureux qu'un fouverain toujours environné & enveloppé de sa grandeur. Et ce malheur, comme je l'ai infinué, fait en même tems celui des peuples. Un tel fouverain est ordinairement inaccessible, inabordable; il faut chercher ce qu'on appelle le moment, & ce moment est comme un éclair qui perce le sein d'une nuit ténébreuse. Qu'est - ce qui a principalement immortalise Henri IV? C'est sa bonhommie, sa franchise, sa gayeté, le plaisir qu'il trouvoit à en faire, & à répandre le bonheur dans tous les ordres de la fociété, & fur-tout dans les plus bas étages. Cela valoit mieux fans doute que le faste arrogant de Louis XIV. qui n'étoit au fond que ce que nous avons appellé hypocrifie d'Etat, ou représentation. Il n'en étoit pas moins homme, pas moins foible, pas moins capable de s'avilir, lorsque

d'impérieuses passions le tyrannisoient. J'ajoute un mot sur la conduite des peres & meres envers les enfans, dans laquelle les principes d'une bonne éducation exigent qu'il entre beaucoup de la forte d'hypocrifie permife, & même louable. Si ces peres & meres fe livroient en présence de leurs enfans à toutes les faillies de leur gayeté ou de leur tempérament, ce seroit fait de leur autorité & de la dépendance, fans laquelle les éleves fout auffi-tôt gatés & perdus. C'est fans doute une gene dans bien des occasions; mais on ne doit jamais s'y foustraire. L'air ouvert, l'affabilité, des marques d'affection convenables, font essentielles dans de bons parens; mais ils perdent le droit à ce titre dès qu'ils ouvrent eux-mêmes la carriere des écarts & des excès. C'est à cela que tient la maxime d'épargner les oreilles chaftes. Un bon mot qu'on se permettroit avec les amis, doit mourir fur la

H Y P
langue d'un pere prudent, s'il peut réveiller des idées qui fouillent l'imagination,ou qui excitent une curiofité prématurée. (F.)

HYPOCRITE, f. mafc., Morale (voyez l'article précédent) celui qui se joue de Dieu & des hommes, & qui n'ayant point de religion, fait fervir la religion à ses vues & à ses intérets. Le caractere des hypocrites a été admirablement décrit dans les faintes lettres. Ils honorent Dieu de leurs levres, mais leur caur en est fort éloigné. Matth. XV. 8. Ils difent , Seigneur , Seigneur ; mais ils ne font point la volonté de leur pere qui eft aux Cieux. Matth. VII. 21. Ils obfervent les petits devoirs, & ils omettent les grands, quoiqu'il faille faire ces chofes-la, & ne pas oublier celles-ci. Matth. XXIII. 23.

Le nombre des hypocrites varie; il est plus ou moins considérable, suivant qu'il y a plus ou moins à gagner en revetant les apparences de la religion. S'il arrive donc, comme il arrive en effet quelquefois à la honte de l'humanité & du christianisme, que dans certains tems & certains lieux la religion foit négligée, méprifée, & plus propre à nuire à la fortune de ceux qui la profesfent qu'à la favorifer, tous les hypocrites jettent alors le masque, ils se montrent à découvert, ils abandonnent un culte stérile, une foi qui ne les intéreffe plus par aucun endroit. Sous quelque point de vue qu'on envifage les bypocrites, c'est de toutes les engeances la plus odieuse. L'extrême débonnaireté du Sauveur femble n'avoir fer vi qu'à redoubler l'ardeur de son indignation contr'eux, & à augmenter la force des snathemes dont il les a frappés. Il n'y a point de malheuren effet, point de catastrophe dont un hypocrite ne soit digne: les principes sont la source empoifonnée des maux les plus funestes : il est l'abomination du ciel & de la terre.

On pourroit dire néanmoins qu'il y a des hypocrites supportables, ou même respectables; à moins que, pour éviter toute équivoque, on ne refuse de les appeller de ce nom. Ce font des hommes d'un caractere droit, & bien intentionnés, qui ont le malheur de ne pouvoir croire la religion, soit en tout, soit en partie; dont l'esprit, sans être séduit par des penchans vicieux, ne fauroit fe débarraffer des difficultés qui combattent les dogmes ou les faits dont les chrétiens font l'objet de leur créance. mais qui, convaincus néanmoins que la religion est infiniment utile à la société, qu'elle est un bien qui fortifie toutes les autres rélations , un frein seul capable de réprimer la plupart des excès, une reflource, un afyle, qu'on ne fauroit enlever fans barbarie à ceux qui v recourent, concluent de là qu'il faut respecter la religion, tout comme on respecte une bonne & sage législation, en affermir l'empire sur les hommes, ne jamais rien dire ni faire qui donne de l'ombrage aux ames foibles, & par confequent s'acquitter foigneusement de tous les actes d'un culte qui n'a d'ailleurs rien que de pur & de décent.

Ces gens-là ne font point des pspecritet, au moins dans le fines défivantageux de cette dénomination : ce font de bons citoyens, de vrais amis du genre humain, des hommes même qui ne peuvent manquer d'être agréables à Dieu, puisqu'ils concourent à l'exécution de fes défeins, au mainten du bon ordre ; car , quand la religion ne pourroit être démontrée entant que doctrine révélée, elle demeureroit certaimement une direction de la Providence pour le bonheur des fociétés. La récompense qu'ou doit foublatier aux perfonnes de ce caractere, c'est que Dieu les éclaire pleinement sur l'excellence de la religion, qu'il fasse briller à leurs yeux tout l'éclat de son origine céleste, qu'il inonde leurs œurs de toutes les délices qu'éprouvent œux qui joignent une vraie foi à une vraie picté.

Au reste, la classe de semblables hypocrites est bien petite dans les temples. parce qu'il est infiniment rare de trouver des gens qui, fans croire la religion, aient l'esprit affez juste & le cœur affez bon pour la respecter. Dès qu'on est incrédule, on aime à le paroitre, à s'en glorifier , à traiter avec hauteur les efprits foibles, & fur-tout à mettre à profit tous les privileges de l'incrédulité. en se permettant les actions que la religion condamne, & qui ne laisseroient pas d'ètre condamnables, abstraction faite de la religion. Les incrédules ordinaires ne croient pas la religion, parce qu'elle leur déplait & les incommode : mais quel reproche pourroit - on faire à un homme qui ne demande qu'à croire, à qui la religion paroît la chose du monde la plus précieuse, soit pour le tems, foit pour l'éternité, & qui donneroit tout son sang pour en acquérir la conviction ?

Une conféquence qui me paroit découler immédiatement des réflexions précédentes, c'elt qu'on doit favoir gé aux plus judicieux d'entre les épriss iorts modernes, loffqu'ils ne se montent pas tous à découvert, & qu'ils gardent des ménagemens pour la religion. Le célebre autreu de l'Épris der John paroit avoir été dans ce cas ; & je la alocierois un perfonnage d'un retait alocierois un perfonnage d'un retait alocierois un perfonnage d'un retait de l'entre de l'entre de l'entre des l'autres de cet nergumene qui traverse tant de contrése en criant dans les places publiques, avuil n'y a point de Dieu, que la religion est une chimere, & qu'il faut se défaire des maitres dont on est mécontent. Quel opprobre pour notre siecle que de pareilles gens soient nonfeulement foufferts, mais recherchés & récompenses! (F.)

HYPOTHECAIRE, adj., Jurisp., fe dit de ce qui a une hypotheque, comme un créancier hypothécaire, une créance ou dette active hypothécaire. v. Hy-

POTHEOUE.

HYPOTHEQUE, f. f., Jurisprud., est un engagement particulier des biens du débiteur en faveur du créancier pour plus grande sûreté de sa dette.

Ce mot vient du grec onofina qui fignifie une chose fur laquelle une autre est imposée, c'est-à-dire qui est su-

jette à quelque obligation.

Lorsque le créancier ne se confie pas pleinement en la bonne-foi ou en la folyabilité du débiteur, il prend pour fa fureté des gages ou des cautions, & quelquefois l'un & l'autre : la foreté qui se trouve dans le gage est plus grande que celle des cautions ou fidéjuseurs. delà vient cette maxime, plus cautionis eft in re quam in persona.

On oblige les choses en deux manieres, ou par tradition actuelle, ou par fimple convention; la premiere est se que l'on appelle gage, ou, si c'est un immeuble, engagement ou anticrese; la feconde est la timple hypotheque, où le débiteur oblige son héritage sans néanmoins se désfaisir du fond, ni de la jouisfance en faveur de son créancier.

Les Grecs, plus habiles que les autres peuples, mais auffi plus méfians & plus cauteleux, ne prétoient leur argent que sur l'assurance des fonds du débiteur ; ils inventerent deux manieres d'engager les fonds pour fûreté de dette; favoir , l'anticrese & la simples bypotheque.

Lorfqu'ils se contentoient de l'hypotheque, ils exigeoient que le débiteur déclarat ses biens francs & quittes de toute autre hypotheque; & comme, en prenant cette voie pour sureté de la dette, le débiteur demeuroit en posseision de l'héritage, on y mettoit des marques ou brandons qui se voyoient de loin, afin que chacun put connoître que l'héritage étoit engagé.

Il est parlé de ces brandons dans deux endroits de Démosthenes : il est dit dans l'un, qu'ayant été fait une descente sur un héritage, pour favoir s'il étoit bypothéqué, il ne s'y étoit point trouvé de brandons ou marques; & Phenippus, qui prétendoit y avoir hypotheque, fut sommé de montrer les brandons, supposé qu'il y en eût, faute de quoi il ne pourroit plus prétendre d'hypotheque sur cet héritage : l'autre passage est dans fon oraifon week owedier, où il dit qu'un testateur ordonne que pour mille dragmes qui restoit à payer de la dot de sa fille, sa maison soit hypothequee, & pour cet effet que l'on y mette des brandons.

Il falloit même que l'usage des bypotheques & des brandons fût déja ancien du tems de Solon; car Plutarque, en la vie de Solon, dit qu'il s'étoit vanté dans ses poemes, d'avoir ôté les brandons qui étoient poscs cà & là dans tout le territoire de l'Attique. Amiot, dans fa traduction, a pris ces brandons pour des bornes qui séparoient les héritages, & a cru de-là que Solon avoit non-seulement réduit les dettes. mais austi qu'il avoit remis les héritages en commun & en partage égal. comme Lycurgue avoit fait à Lacédémone: mais la vérité est que Solon avant ordonné en faveur des débiteurs la remise d'une partie de ce qu'ils devoient, & ayant augmenté le prix de la monnoie, il remit par-là les débiteurs en état de le libérer: c'elt pourquoi il fe vantoit d'avoir fait ôter les brandons ou marques d'hypotheque qui étoient fur les terres; ainti chez les Grees brandomer un béritage, fignifioit la meme chofe que l'hypothéquer.

Les Romains, dans les premiers tems, avoient inventé une espece de vente simulée, par le moyen de laquelle le créancier entroit en possession de l'héritage de son debiteur, jusqu'à ce que la som-

me prétée fût rendue.

Mais comme fouvent les créanciers abufoient de ces ventes fimulées pour s'emparer de la propriété, cette maniere d'engager les héritages fut abolie; on introduifit l'ulage d'en céder ouvertement la possession de la contraction de la ment la possession de la contraction de la contraction de la mental possession de la contraction de l

Il parut encore dur aux débiteurs d'être obligés de se désassir, c'est pourquoi l'on parvint comme par degrés à se contenter de la simple bypotheque, dont l'usage sut empranté des Grecs.

L'hypotheque ne se suppléoit point, elle dépendoit de la convention; mais il n'étoit pas besoin que l'acte sur publié ni authentique.

Les biens préfens étoient feuls sujets à l'hypotheque, jusqu'à ce que Justinien l'étendit aussi aux biens que le débiteur avoit acquis depuis son obligation.

Il étoit parlé des gages & hypotheques dans la loi des douze tables: mais l'on a perdu la onzieme table qui concernoit cette matiere, & nous n'en avons connoissance que par le commentaire de Caïus.

L'usage de mettre des marques aux héritages engagés ou hypothéqués, se pratiquoit à Rome avant les empreurs, comme il paroit par plusieurs loix du digeste: aux terres & héritages impomentur tituli, & aux maisons superferibebanter nomina,

Tome VIL

Les empereurs défendirent à toutes perfonnes, de faire de ces appofitions de marques fur les héritages de leur autorité privée; cette défenife fit perdre l'ufage d'appofer aucunes marques publiques, ni privées, pour l'hypotheque conventionnelle.

Quant aux eftets de l'hypothevue dans l'ancienne jurifiprulence des Romains, l'hypotheque ne produifoit point d'action particulière: lorfque l'effet hypothéqué étoit enlevé au créancier, il falloit ufer de la vendication, encore eette voie n'évoit-elle propre qu'au gage, car on ne connoilioit pas encore le droit de fluite pour l'hypotheque.

Les préeurs y pourvirent en acordant aux créanciers hypothécaires une action qui fut appellée quafs Serviana ou utilis Serviana, parce qu'elle fut introduite à l'inflàr de celle qu'établit le préeur Servius, en faveur du propriétaire, à l'effet de fuivre & revendiquer les meubles de fes locataires qui étoient tacitement obligés aux loyers.

Cette action quass servienne ou hypothéaire s'internoit foit contre l'obligé, ou contre les tiers détenteurs de la chosé hypothéqué ; ils avoient le choix à l'égard de l'obligé d'intenter contre justifique de l'obligé d'intenter contre qu'in l'action perfonnelle sins la personnelle, ou de cumuler les deux actions ensemble; mais de façon ou d'autre, l'Appateque ne produibite qu'une simple sétion, les contrats n'ayant point chez eux d'exécution parée.

L'action hypothécaire ne tendoit mème pas à faiir l'héritage & à mettre fous la main de la justice, mais feulement à ce que le créancier fut mis en possession pour en jouir par lui jusqu'au parfait payement de sa dette.

Suivant le droit romain, les meubles

Xxx

font fusceptibles d'hypotheque, auffibien que les immeubles,

Non-seulement ils se distribuent par ordre d'hypotheque entre les créanciers, lorsqu'ils sont encore en la possession du débiteur; mais ils peuvent être suivis par hypotheque, lorfqu'ils paffent entre les mains d'un tiers.

Il y a cependant quelques créanciers privilégiés, tels que le nanti de gages, qui patient avant des créanciers hypo-

thécaires.

Il v a proprement trois fortes d'actions hypothécaires; favoir, l'action pure hypothécaire, qui a licu contre le tiers détenteur après discussion du principal obligé & de scs cautions; l'action en déclaration d'hypotheque ou interruption que l'on peut intenter contre le détenteur avant la discussion à l'action personnelle hypothécaire, qui a lieu contre l'obligé personnel, contre ses héritiers qui font en même tems détenteurs de quelque immeuble hypothéqué.

L'action personnelle & l'action hypothécaire avoient bien lieu en droit contre l'héritier & biens tenans, mais elles ne pouvoient être exercées que féparément, l'héritier entant que tenu perfonnellement avoit le bénéfice de divifion . c'est-à-dire qu'il n'étoit tenu que pour sa part personnelle, & cntant qu'il étoit convenu hypothécairement, il avoit le bénéfice de discutsion.

Il u'étoit pas permis chez les Romains d'hypothéquer scs biens à deux créanciers à la fois; il falloit que les causes de la premiere bypotheque finsent acquittées avant d'en contracter une feconde, tellement que celui qui celoit une premiere bypotheque actuelle fubfiltante, étoit réputé stellionataire; le créancier n'avoit même pas besoin d'exiger de son débiteur la déclaration que ses biens étoient francs & quittes,

le débiteur devoit la faire de lui-mame. Cet usage s'observoit non seulement dans l'ancienne Rome, mais aussi fous les empereurs grecs, comme on l'apprend de l'églogue des basiliques ; celui qui y contrevenoit étoit pourfuivi par la voie extraordinaire, & nc pouvoit se racheter de la peine qu'en restituant au créancier les deniers qu'il en avoit recus.

L'hypotheque étant établie pour l'affurance des diverses fortes d'obligations & d'engagemens, il n'y en a aucun où l'on ne puisse donner des hypotheques pour la fureté du créancier. Ainsi ccux qui empruntent, qui vendent, achetent, loucnt, prennent à louage, ou entrent dans d'autres engagemens, pouvent ajouter l'hypotheque de leurs biens pour la fureté de celui envers qui ils

s'obligent.

On peut hypothéquer ses biens nonfeulement pour les engagemens qui ont leur effet prélent & certain , comme pour une obligation à cause de pret, pour une vente, pour un louage, & autres semblables où l'engagement est formé d'abord, quoiqu'il y ait un terme pour le paiement; mais encore pour les engagemens dont l'effet dépend d'une condition, ou autre événement qui pourroit ne pas arriver. Ainsi les engagemens qui se forment par un contrat de mariage, renferment toujours la condition, fi le mariage s'accomplit, mais l'hypotheque est acquise des le jour du contrat, & au mari fur les biens de ceux qui constituent la dot, & à la femine fur les biens du mari pour la recouvrer quand il y en aura lieu. Et comme on peut donner une hypotheque pour une dette conditionnelle, on peut auth donner une apporbeque fous condition, pour une dette qui soit pure & fimple, de forte que l'hypotheque n'ait fon effet que lorsque cette condition sera arrivée.

Si une personne prévoyant que dans quelque tems il lui faudra empriinter de l'argent, s'oblige par avance pour la fomme qu'elle pourra emprunter dans la fuite, & engage fes biens pour ce pret à venir; l'hypotheque stipulée pour une telle caufe fera fans effet. Car l'hypotheque n'est qu'un accessoire d'un engagement qui elt déja formé, & jusques-la il n'y avoit point de prèt, cette personne pouvant même ne pas emprunter. Et d'ailleurs si l'hyporheque s'acquéroit ainsi, il seroit facile par une obligation de cette nature faite à un prêtenom, de frauder les créanciers de qui on pourroit emprunter enfuite.

Ceux qui s'obligent à quelque engagement que ce puisfe être, peuvent y affecte & hypothéquer non-feulement leurs biens préfens, mais encore tous leurs biens à venir. Ce qui s'étend à toutes les choîs qu'on pourra acquérir dans la fuite, qui feront fusceptibles de l'hypothégne, à quelque tire qu'on puisfe les acquérir, & à celles mème qui ne font pas encore en nature quand on s'oblige; ainst les fruits qui pourront naître des héritages; seront compris dans l'hypotheque des biens à venir.

Quoique l'obligation ne foit pas exprefiel des biens à venir, ou que mème on n'oblige que fes biens, fans y ajouter le mot de tour, elle comprendra tous les biens préfens & à venir. Mais fi l'hypotheque étoit feulement particulière & reliterinte à de certains biens, elle n'auroit pas d'effet fur les autres.

Si l'hypotheque est restreinte à de certaines choses, elle ne laissera pas de s'étendre à tout ce qui pourra naître ou provenir de la chose hypothéquée, ou qui pourra l'augmenter, & en faire partie. Ainfi , les fruits qui naissent dans le fonds hypothéqué font fujets à l'hypotheque pendant qu'ils tiennent au fonds. Ainfi lorfqu'un haras, ou un troupeau de bétail est mis en gage chez le créancier, les poulains, les agneaux, & autres animaux qui en naissent & augmentent le nombre, font aussi affectés : & fi le troupeau entier se trouve changé, ce qu'il a renouvellé est engagé de mème. Ainsi lorsque l'étendue d'un héritage hypothéqué se trouve augmentée de ce que le cours d'une riviere peut y ajouter, l'hypotheque s'étend à ce qui a augmenté le fonds. Ainsi le bâtiment élevé fur un héritage sujet à une byporbeque, y est sujet auffi. Et fi au contraire un bâtiment est hypothéqué, & qu'il périsse par un incendie, ou tombe en ruine, l'hypotheque subsiste fur le fond qui reste. Ainsi, lorsqu'un débiteur hypothéque un fonds dont il n'a que la simple propriété, un autre en ayant l'ufufruit, lorsque cet usufruit fera fini , l'hypotheque comprendra le fonds & les fruits.

Cela ne se doit entendre que des augmentations ou accessiores qui sont partie de la chose hypothequée, & ne s'étend pas à ce qui en étant proven en est détaché, & changé de nature. Car, par exemple, si d'une soet by pothéquée on tire du bois pour employer à un bâtiment, ou pour en fabriquer un vaissea, h'hypothequée site la forêt ne passer appara pas à ce bois qui en est provenu.

Si un tiers poffeffeur d'un héritage fujet à une hypotheque, y fait un bâtiment, l'hypotheque fur le fonds s'étendra auffi lur ce bàtiment. Car c'eft un acceffoire qui fuit la nature du fonds, & qui même appartient au maitre de cethéritage. Mais le créancier qui exer-

Xxx 2

ce fon hypotheque fur le fonds bâti, ne peut se le faire adjuger qu'à la charge de rembourfer à ce possesseur qui a fait le batiment, les dépenfes qu'il y a employées, fi ces dépenfes n'excédent pas la valeur de ce batiment; car si elles l'excédent, il ne feroit pas juste que ce créancier y fut obligé. Mais foit que le bâtiment vaille plus qu'il n'a couté, ou autaut, ou moins, il sera libre à ce possesseur de conserver le fonds & le batiment, en payant la

Si une maison sujette à une lopotheque, vient à être brûlée, & qu'elle foit rebatie par le débiteur, le créancier aura sa même hypotheque, & sur le fonds, & sur le batiment, à plus forte raison que dans le cas de l'article précédent.

Les autres changemens que peut faire tout poileifeur d'un fonds fuiet à une hypotheque, ne l'éteignent point, mais elle sublitte sur le fonds, soit empiré, ou amélioré, & dans l'état qu'il se trouve. Ainsi, par exemple, si une maison est mise en jardin, un champ en vigne, un bois en prairie, l'hypotheque le conferve sur la nouvelle face donnée à l'héritage.

Si un debiteur qui n'auroit pas oblipé tous fes biens, mais feulement un héritage, emploie les deniers provenus des fruits de cet héritage pour en acquerir un autre, ce nouveau fonds, quoique provenu de ces fruits qui avoient été fujets à l'hypotheque, n'y fera pas fujet, non plus qu'un fonds qui seroit acquis des deniers, ou autre chose que le créancier auroit eus en gage. Car l'hypotheque peut bien s'étendre aux accelloires de la chose hypothéquée; mais elle ne paile pas d'une chose à une autre one l'affectation à l'hypotheque ne regardoit point.

Si un même fonds est hypothéqué à deux créanciers pour diverses causes dans le même tems, sans qu'on ait distingué une portion pour l'un, & une pour l'autre; chacun aura son hypotheque sur le fonds entier pour toute sa dette. Et si tout le fonds ne suffit pas pour les deux ensemble, leur droit se divisera, non par moitié, mais à proportion de la différence de leurs créances. Car chacun avant l'hypotheque fur le tout pour toute sa dette, leur concours divise leurs droits sur ce même pied: & fi, par exemple, il est du dix mille livres à l'un des créanciers, & cinq mille à l'autre, & que le fonds fujet à leurs hypotheques ne vaille pas quinze mille livres, l'un aura les deux tiers pour son hypotheque, & l'autre le tiers. Si de deux créanciers à qui la même

chose est engagée entiere dans le même tems. l'un en est mis en possession. il fera préféré: car la possession distingue leur droit en faveur de celui qui, outre l'égalité du titre, a l'avantage de posséder. Mais si une partie de la chole est engagée à un créancier, & le refte à un autre, chacun aura fon droit féparé sur sa portion.

Si un héritage étant commun par indivis entre deux ou plusieurs personnes, comme entre des affociés, cohéritiers ou autres, un d'eux avoit obligé à son créancier ou tous ses biens. ou ce qu'il avoit dans cet héritage, ce créancier aura son hypotheque sur la portion indivise de fon debiteur, tandis que le fonds demeurera en commun. Mais après le partage, le droit de ce débiteur étant fixé à la portion qui lui fera échue, l'hypotheque aussi se fixera de même : car encore qu'avant le partage tout l'héritage fût sujet à l'hypotheque pour la portion indivise de ce débiteur, & qu'on ne puisse diminues

un droit qui est acquis, comme le débiteur n'avoit pas un droit simple & immuable d'avoir cette moitié toujours indivise, mais que ce droit rensermoit la condition de la liberté à tous les propriétaires de venir à un partage pour affigner à chacun une portion qui fut entiere à lui, l'hypotheque qui n'étoit qu'un accessoire de ce droit, renfermoit auffi cette même condition; & n'affectoit que ce qui écherroit à ce débiteur, les portions des autres devant leur être libres. Mais si dans le partage il y avoit quelque fraude, le créancier pourroit faire réformer ce qui auroit été fait à fon préjudice.

Les parrages que font les héritiers des fonds de la fucceilion, n'apportent aucun changement à l'hypotheque des créanciers du défunt; & chaque hériritage demeure affecté pour toute la dette. Ainsi l'héritier qui possede un fonds de la succession, ayant payé sa portion de la dette, ne pourra empêcher que fon fonds ne foit faisi pour celles des autres, non plus que si le paiement n'avoit été fait que par le defunt. Car l'hypotheque affecte chaque fonds & chaque partie du mêmc fonds pour toute la dette. Mais cet héritier aura seulement son recours contre ses co-héritiers pour leurs portions.

Si de plusieurs héritiers d'un créancier l'un reçoit sa portion du débiteur, l'hypotheque seste entiere aux aurres héritiers pour leur portion sur tout ce que ce débiteur avoit hypothéqué à ce créancier.

L'hypotheque fait une affoctation indivisé detout cequiest hypothéqué pour tout ce qui est du, & de telle forte, que, par exemple, si deux héritages sont hypothéqués pour une somme, cette affectation n'2 pas cet esset, que chaque héritage ne soit engagé que pour une partie; mais que, de quelque valeur qu'ils puillent être, ils font l'un & l'autre affectés pour toure la fomme, & fiun de cos héritages vient à périr, l'hypotheque demeure entière pour toute la dette fur clui qui refle. Ét auffi, quoique le débiteur paie une moité, ou une autre partie de la dette, les deux héritages demeuront engagés pour tour ce qui refle. Car c'elt la nature de l'hypotheque, que tout ce qui effengagé letve de firret pour toute la dette, & Constant de l'archive de l'archive la dette, & Constant de l'archive l'archive la dette, & Constant de l'archive l'archive la dette, & Constant l'archive l'archive l'archive la dette, & Constant l'archive l

Onne peut engager & hypothequer que les chofes qui peuvent fe veudre; & ce qui ne peut être vendu, ne peut aufii être hypothequé. Car l'hypotheque n'a fon ufage que per l'aliénation, qui peur fe faire de la chofe hypothequeé pour le paiement de ce qui elt dù fous ectte fûreté.

Comme ou peut vendre une chofe qui appartienne à une autre perfonne, on peut de même l'hypothequer, foit que le maître confiente à l'hypothequer, foit que qu'il la ratifie, ou que l'hypotheque, ou qu'il la ratifie, ou que l'hypotheque, foit n'ette, pour avoir foi effer, lorique celui qui engage une chofe dur il et de pai maître, pourra le devenir. Mais c'elt un ftellionat fi le débienne. All consideration de l'entre de l'entre de l'entre l'en

Celui qui ayant engagé un certain fonds fpécifié & défigné à un réancier, l'engage à un autre, fans lui déclarer ectte premiere obligation, commet une infidélité qu'on appelle un flellionnat, voy, ce mot. Et fi ce fécond créancier fe trouvoiten perte, ce débiteur n'ayant

point de quoi fatisfaire ses créanciers, il devroit en être puni, felon que le fait pourroit le mériter; & à plus forte raison, s'il avoit déclaré à ce second créancier, que l'héritage qu'il lui engageoit, n'avoit point été engagé à d'autres; car en ee cas le dol feroit plus grand. Et quand même le débiteur auroit d'ailleurs des biens fusfisans, il seroit tenu des fuites; & fi, par exemple, ce fonds avoit été donné à ce fecond créancier pour affigner une rente, le débiteur pourroit être contraint à cause de cette fraude de racheter cette rente, ou même être puni d'autres peines selon les circonstances. Mais on n'impute pas de stellionat à celui qui ayant une fois obligé tous ses biens, oblige encore dans la fuite ou tous ses biens en général, ou quelques-uns en particulier, ni à celui qui engage le même fonds à plusieurs créanciers, de qui toutes les créances ensemble n'excédent pas la valeur du fonds.

Le tuteur, le procureur conflitué, & autres qui on le pouvoir ou par leurs charges, ou par quelque ordre, d'emprunter. & engager les biens de ceux dont les affaires font fous leur conduites, peuvent hypothequer ces biens felon le pouvoir que leur en donnent ou cleurs charges, ou les ordres de ceux pour qui ils traitem. Mais de chouse communauté, l'engagement & l'éypotheque qui en els la fuite, n'ont leur effequ'en eas que l'obligation foit tournée à leur profit, & que les formalités aient été oblirvées.

On peut hypothequer & engager nonfeulement les chofes corporelles, c'ethd-dire, fenfibles, & qu'on peut toucher, mais aussi les choses incorporelles, comme les dettes, les actions & autres droits; & cette sorte de biens font compris dans l'hypotheque généra, le, quoiqu'il se foient pas épécialement exprimés. Ainfi, le créancier pour-ra exercer le droit que lui acquiert l'affectation des biens, autant fur ces fortes de droit que fur les autres biens, & fixifir entre les mains des débiteurs de fon débiteur, ce qu'ils peuvent lui devoir jusqu'à la concurrence de ce qui ett dà à ce résmoier.

L'hypothogue générale, en quelques termes qu'elle foit conçúe, ne s'étend pas aux chofes dont l'humanité défend de dépouiller les débieurs, & qui par conféquent ne doivent être point comprites dans l'hypothogue, Ainfi, un créancier ne peut faiffran i prendre en gage les habis néceffaires, ni lit, ni les autres meubles & utlenfiles d'une pareille néceffité. Ét les débieurs ne peuvent même obliger spécialement ces Tortes de chofes. Car le créancier ne pourroit fipuler un tel engagement fais bleffer l'équité & les bonnes mœurs l'équité à les bonnes mœurs l'équité de les bonnes mœurs de

Les bêtes de labourage, les charrues, & les aures chofes neceffisires pour labourer & cultiver les héritages, ne font point fujetes à l'hypadreque, & ne peuvent être faifles, pon-feulement par la préfomption que l'intention du débiteur & du créancier n'eft pas de dépouiller le débieur des chofes deffinées à un ufage fi néceffaire, mais auffi à cusfé de la conféquence pour l'intérêt publie.

Les chofes qui ne fout point en commerce, & qui ne peuvent être vendues comme les chofes publiques; les chofes facrées ne peuvent aussi être hypothéquées, tandis qu'elles demeurent délinées à cas sortes d'usages.

Les bienfaits du prince, les appointemens des officiers de guerre, la paie des foldats font des biens qu'on ne peut faisir. Car il est de l'intérêt public qu'ils ne foient pas divertis de leur usage pour le service du prince, & pour le bien public.

L'antichrefe est l'engagement d'un fonds dont le débiteur met fon créancier en possession pour l'avoir en gage, & pour en jouir, à condition d'en compenser les fruits avec les intérés légitimes que doit el débiteur, v. ANTICHRESE. Ainsi, par exemple, si un beaupere qui doit à son gendre la dot beaupere qui doit à son gendre la dot beaupere qui doit à son gendre la dot dort les fruits tiennent lieu des intésts de la dox. c'est une antichrefe. Ét ce contrat donne au créancier outre l'Appositeur le droit de jouir l'Appositeur de troit de jouir le l'appositeur de l'article de l'appositeur de l'article de l'appositeur de l'appositeur de l'appositeur de l'appositeur de l'article de l'appositeur d'appositeur d'appositeur d'appositeur d'appos

Le créancier qui a droit de jouir du fonds qui lui est hypothéqué, peut le bailler à ferme.

Lorque le créancier est mis en pofeffion du meuble ou immeuble qui lui fert de gage, il a droit de le retenir jusqu'au paiement; & le débiteur ne peut l'en déposségler, in user de sa conperpore fais le confentement de son créancier. Et si, par exemple, le gage est un meuble dont le créancier veuille permettre l'usige à son débiteur, ce fera une espoce de prêt à usige qui donnera au créancier le droit de reprendre fa soissésler de l'usige à son l'usige qu'il fera de la chose proper, n'étant que précaire.

S'il arrive que le gage qu'un créancier a pris pour fa fureté, ne fuffile pas pour fon paiement, & qu'on ne puiffe lui imputer aucune faute qui ait diminué la valeur du gage, il ne laifera pas de recouvrer le furplus de fa dette, fur les autres biens de fon débiteur.

On peut hypothequer ses biens nonfeulement pour ses propres dettes, mais encore pour celles des autres; de mème qu'on peut s'obliger pour, d'autres personnes. Si un débiteur engage ce qui eft à un autre, & que celui-ci confente à l'bppofteque, ou que par quelque acte il marque qu'il l'approuve, comme si foufert l'obligation, ou l'écrit de fa main, l'Eppotheque aura l'on efte. Car autrement il autori impunement participé à la fraude faite à ce créancler; & il en freoit de même quand ce feroit un pere qui auroit engagé un fonds de fon fils.

On peut hypothequer ou tous fes biensgénéralement, ou quelques-uns feulement que l'on fpécifie. Ce qui fait deux premieres effeces d'hypotheque, l'une générale & l'autre fpéciale; & on peut aufil joindre l'une & l'autre, obligeant en même-tems, & tous fes biens en général, & encore ípécialement quelquesuns qu'on exprime en particulier.

L'hypotheque spéciale est de deux fortes, l'une où le créancier est mis en posfession, l'autre où la chose demeure en la puislance du débieur. Ainsi, dans l'anticherse, le créancier possessement spécial d'un héritage, le debiteur en demeure en possession de l'activité de l'activité de la commerce del commerce de la commerce de la commerce del commerce de la commerce del commerce de la commerce de la commerce del commerce de la commer

On peut divifer l'hypotheque par une autre une en deux autres elpeces, l'une de la fimple hypotheque, & l'autre de celle qui donne une préférence, ou un privilège. La fimple hypotheque est celle qui ne fair qu'une attectation de la chole hypothequés, fins autre différence entre plusieurs créanciers à qui la même chole peut être engagée en divers tems, qu'en ce que le premier autae firs préféré sur autre du l'au**636** 

ront aucun privilege; & Phypotheque privilégiée est celle qui donne une préference fans égard au tems. Ainfi, celui de qui les deniers ont été employés à réparer ou rebâtir une maison, est préféré aux créanciers qui avoient auparavant une hypotheque fur cette mai-

L'hypotheque s'acquiert en trois manieres, ou du confentement du débiteur par convention, s'il oblige ses biens, ou fans que le débiteur y confente, & par la qualité & le simple effet de l'engagement dont la nature est telle que la loi y a attaché la fureté de l'hypotheque, comme dans le cas dont il elt parlé ci-dessous : ou enfin l'hypotheque s'acquiert par l'autorité de la juftice, quoique la loi ne donnat point d'hypotheque : ce qui arrive lorsque le creancier qui n'avoit point d'hypotheque obtient une condamnation.

Toute hypotheque est ou expresse ou tacite. On appelle expresse, celle qui s'acquiert par un titre où elle est exprimée, comme par une obligation, ou par un contrat. Et on appelle tacite, celle qui, fans qu'on l'exprime, est acquise de droit, comme celle qu'ont les mineurs, les prodigues, les infenfes-, fur les biens de leurs tuteurs ou curateurs, celle qu'a le fouverain sur les biens de ses fermiers & receveurs.

La distinction expliquée ci-dessus, de l'hypotheque expresse & de l'hypotheque tacite, peut se rapporter à celle de l'hypotheque conventionnelle & de l'hypotheque légale; car l'hypotheque conventionnelle est expressement stipulée par la convention; & l'hypotheque légale est fous entendue, foit qu'on l'exprime ou non.

On ne peut acquérir l'hypotheque que par l'une des voies expliquées ci-deffus ; & le créancier ne peut par son fait, ou fe mettre en possession de l'immeuble. ou se faisir du meuble de son débiteur. si ce n'est qu'il y consente, ou que ce foit par l'autorité de la justice, s'il n'y confent point. Ainsi le créancier peut encore moins entrer dans la maifon de fon débiteur pour y prendre des gages. Et si un meuble enlevé de cette manière, fans le confentement du débiteur, venoit à périr, même par un . cas fortuit, la perte en tomberoit sur ce créancier.

L'usage de l'hypotheque étant de donner au créancier la fureté de son payement, le premier effet de l'hypotheque est le droit de faire vendre le gage, soit que le créancier en ait été mis en posfeilion, ou qu'il foit demeuré en celle du débiteur.

Le second effet de l'hypotheque est qu'en quelques mains que passe la chose hypothequée, foit que le débiteur l'engage à un fecond créancier, lui donmant le pouvoir de la vendre qu'il n'auroit pas donné au premier, ou qu'il en laitle même la possession à ce second. ou qu'il vende la chose, ou qu'il la donne, ou en dispose autrement, ou que sans son fait il en soit dépouillé : le créancier à qui elle avoit été auparavant hypothéquée, a droit de la fuivre contre les possesseurs.

Le troisieme effet de l'hytotheque, & qui est une suite des deux premiers, est qu'entre plusieurs créanciers à qui le même débiteur lypotheque le même fonds, le premier en date est préféré: & a droit de suivre le fonds entre les mains des autres, & d'en dépouiller même celui qui en feroit en possession.

C'est encore un quarrieme effet de l'hypotheque, qu'elle sert de sureté nonseulement pour ce qui est dû lorsqu'elle est contractée, mais aussi pour toutes les fuites qui naitront de cette dette.

8

& qui l'augmenteront; comme font les intérêts, dommages & intérêts, frais de jultice, dépenses employées pour la confervation du gage, & autres femblables. Et le créancier aura fon hypotheque pour toutes ces suites, du jour qu'il l'aura pour son principal.

Tous ces effets de l'hypotheque ont également lieu fur le fonds bypothequé, foit que le premier créancier eut une bypotheque générale sur tous les biens, ou une hypotheque spéciale sur ce fonds : & foit aussi que les autres créanciers ayent leur hypotheque ou générale ou spéciale. Ainti, celui qui a le premier une hypotheque générale elt préféré au second qui l'a spéciale. Ainsi encore le premier dont l'hypotheque est spéciale, est préféré au second qui l'a générale.

Quoique le créancier qui a une byporbeque, foit générale, ou spéciale, puisse l'exercer sur tous les biens qui v font fujets, ou fur ceux mêmes qui font poffédés par des tierces perfonnes, qu'on appelle tiers détenteurs ; il elt de l'équité, que s'il peut acquérir fon payement fur les biens reftés à fon débiteur, quand même fon *hypotheque* feroit fpéciale , mais qu'avant que d'inquiérer ce poffeffeur . & donner fujet aux fuites d'un recours contre le débiteur, il discute les autres biens qui peuvent être possedes par ce débiteur.

L'effet de l'hypotheque est inutile au créancier, tandis que d'autres autérieurs ont leur hypotheque sur le même fonds pour tout ce qu'il vaut. Mais il peut s'affurer fon hypotheque en payant ce qui peut être dù aux créanciers dont l'hypotheque précéde la sienne, ou le contignant en cas de refus.

Le payement que peut faire un créancier à un autre antérieur, ne lui affure fon hypotheque qu'à l'égard des créanciers subsequens à celui qu'il paye. Mais

Tome VII.

il est inutile à l'égard de tous autres antérieurs à son hypotheque, & à celle qu'il a acquittée.

Soit qu'il ait été convenu que le créancier pourra vendre l'hyporheque, ou qu'il n'y ait rien d'exprimé, elle peut être vendue. Car c'est l'effet narurel de l'hypotheque, que le débiteur ne payant point d'ailleurs, le créancier tire fon payement du prix qui pourra se tirer de l'hypotheque. Ainsi le créancier qui a ttipulé qu'il pourroit faire vendre l'hypotheque, u'a pas de préférence à celui qui n'a pas fait une pareille stipulation.

S'il avoit été convenu entre le débiteur & le créancier, que l'hypotheque ne pût être vendue qu'après un certain tems, ou simplement qu'elle ne pourroit être vendue, la vente au premier cas ne pourroit s'en faire qu'après le délai : & dans le second cas , le créancier pourroit sommer le débiteur de payer, & faute de payement faire ordonner la vente après un délai qui feroit réglé par le juge. Car l'effet de cette convention n'est pas de rendre l'hypotheque toujours inutile

Quoique Phytotheaue foit donnée pour être vendue faute de pavement. le créancier ne peut stipuler, que s'il n'elt pas payé au terme, la chose engagée lui demeure acquife pour son payement. Car cette convention blefferoit les bonnes mours &l'humanité : l'hypotheque pouvant être de plus grand prix, ou plus estimé par le débiteur que la dette ne pourroit valoir, & n'étant donnée au créancier que pour sa sureté, & non pour profiter de l'impuissance de son débiteur. Mais le débiteur & le créancier peuvent convenir que, si le débiteur ne pave dans un certain tems, la chose engagée demeurera vendue aux créanciers pour le prix qu'ils pourront régler entr'eux , lorsque cette vente devra s'exécuter. Et c'est une vente conditionnelle qui n'a rien d'illicite, pourvù que l'estimation se fasse à un prix raifonnable, foit en justice, ou de gré à gré; & avec la liberté au débiteur & de laisser l'hypotheque à ce prix, payant le furplus s'il ne fuffit pas, ou de la faire vendre aux enchéres, ou de la retircr en payant la dette. Et si le débiteur prend ce dernier parti, le juge pourra régler dans quel tems il devra payer.

Si plusieurs choses sont hypothéquées pour une seule dette, soit par une affectation spéciale, ou en général, il est au choix du créancier d'exercer son bypotheque fur celle qu'il veut. Ainfi le créancier à qui tous les meubles sont engages, peut faifir & faire vendre ceux de ces meubles que bon lui femblera: & il peut de même choisir entre les immeubles. Mais encore que tous les biens meubles & immeubles lui foient obligés, si le débiteur est un mineur, il ne peut faire vendre les immeubles ni les faifir, fans avoir auparavant difcuté les meubles.

Le débiteur qui a hypothéqué une

chofe, ou qui l'a donnée en gage, ne peut la dégager fans le confentement de fon créancier, non pas même en donnant une caution; car cette fureté n'est pas égale à celle du gage. Mais s'il offre un autre gage qui vaille autant ou plus que celui qu'il avoit donné; & que par exemple, au lieu d'un lit, d'une tapisferie, ou autre meuble engagé, le débiteur qui en a besoin, offre de la vaisfelle d'argent de la valeur suffisante, & qui soit à lui, il seroit de l'équité de ne pas favoriser l'iniuste bizarrerie de ce créancier , s'il refufoit. Si le débiteur a engagé plusieurs cho-

fes pour fureté d'une seule dette, il ne peut en degager aucune, fans le confentement de fon créancier, s'il ne paie

Comme l'hypothéque est donnée pour sureté non-sculement du principal de la dette, mais des intérets, s'il en étoit dû, & que les intérets font un dédommagement de la perte que cause le retardement d'acquitter le principal ; les deniers qui peuvent se tirer du gage, ne fuffifant pas pour paver le tout, ils feront premicrement imputés fur les intérets. Car il faut commencer par défintéresser le créancier du dommage que lui a caufé ce retardement.

Quoique le terme du payement ne foit pas échû, le créancier peut exercer son hypotheque pour sa sureté selon les circonftances. Ainfi il peut s'oppofer à la vente de fon gage, foit meuble & immeuble pour conferver fon droit.

Si une bypothéque a été donnée pour fureté d'une dette qui dépende de l'événement incertain d'une condition, celui qui pourra devenir créancier . lorfque la condition fera arrivée, n'ayant pas encore fon droit acquis, ne peut cependant exercer fon action pour l'hypothéque, foit pour faire vendre le gage qui lui est affecté, ou pour demander d'en être mis en possession. Mais quand la condition fera arrivéc, elle aura cet effet, qu'on appelle rétrondif, qui donnera à l'obligation & à l'hypothéque leur force du jour de leur titre, de même que s'il n'y avoit point cu de condition. Ainsi ce créancier sera préséré aux créanciers intermédiaires, c'est-à-dire, qui feront fur venus entre le titre de la créancc, & l'événement de la condition. Et il pourra cependant, avant que la condition foit arrivée, veiller à la confervation de son droit, soit en prévenant des aliénations frauduleuses, ou s'opposant aux saisses des biens sujets à son hypothèque, ou interrompant une prefcription contre un tiers détenteur.

Si un débiteur qui a déja hypothéqué un fonds à un créancier, l'engage à un fecond, quoique ce débiteur, pour ne pas commettre un stellionat, déclare à ce fecond créancier, que le fonds étoit déja engagé à un autre, l'hypothéque du second créancier n'aura pas seulement fon effet fur ce que le fonds peut valoir de plus qu'il n'est dù au premier ; mais elle affecte l'héritage entier, pour avoir son effet sur tout l'héritage, après que le premier créancier aura été pavé. Et il en seroit . même, quand le débiteur n'auroit affecté au fecond créancier, que ce qui resteroit après que le premier auroit été payé. Car après ce payement, ce restant comprendroit le total du fonds.

Tous les effets de l'hypothéque, dont il a été parlé jusqu'ici, sont comme autant d'engagemens où le débiteur est affujetti. Et c'en est encore un autre. que si le créancier a fait quelque dépense nécessaire pour la conservation du gage, foit qu'il en fût en poileilion ou non, le débiteur est tenu de l'en rembourser, quand même la chose ne feroit plus en nature : comme si une maison réparée par le créancier, avoit été entraînée par un débordement, ou brûlée fans fa faute. Et si le gage est encore en nature, & en la puissance du créancier, il peut le retenir pour des dépenses de cette nature; car elles augmentent la dette, & en font partie.

Si le créancier a fait quelque dépense qui ne fût pas nécelfaire pour la confervation de l'hypothéque, mais qui ent augmenté le prix; comme s'il a amélioré un fonds qu'il tenoit par antichré é, de telle sorte que le débiteur n'étant

pas en état d'acquitter les améliorations. foit réduit ou à laiffer vendre l'héritage, ou à l'abandonner; ces fortes de dépenses seront modérées selon les circonstances. Ainsi, par exemple, si le débiteur avoit lui-même commencé ces améliorations, il pourra moins s'en plaindre : ou si le créancier en a tiré des jouissances au-delà de l'intérêt des deniers qu'il y avoit mis, il prétendra moins de remboursement. Et selon les autres circonstances des personnes, de la nature du fonds, de la quantité des améliorations, de la valeur des fruits dont le créancier aura joui, de la durée de sa jouissance, & les autres semblables, il faudra prendre un tempérament qui ne favorife ni la dureté du créancier, ni les difficultés déraisonnables du débiteur.

Si par le délaiffement du fonds hypothéqué, le créancier fe trouve payé, & que dans la fuite un autre créancier vienne à l'évineer, ou fi ayan reçu des deniers dans un ordre, il est objet de les rapporter. Car elle n'étoit éteinte qu'à condition que le payement, foit en fonds ou en deniers, auroit fon effet.

Le débiteur qui donne en hyposhèque à fon créancier une chofe pour une autre; comme du cuivre doré pour vermeil doré, commet un ficilionat dont il peut être puni felon les circonftances, v. STELLIONAT.

Si un créancier veut se mettre en possiblion du gage en vertu d'une convention qui le lui permette, & que le débiteur u'y consente pas, il ne peut le dépossible de voie de fait; mais il doit se pourvoir en justice, pour être mis en possiblion de l'autorité du juge qui l'y mettra, s'il y a lien.

Le débiteur de qui le gage est en la possession du créancier, soit par seur Yyy 2 convention, ou par l'autorité de la juftice, ne peut l'y troubler. Et il commettroit même une espece de larcin, fi fans le confentement du créancier. il reprenoit un meuble qui lui fût en-

Le créancier ne peut prétendre sur l'hypothèque que le même droit que le debiteur pouvoit y avoir. Car c'est seulement ce droit qu'il a engagé.

Le créancier qui n'est pas en possesfion de fun hypothéque, ne contracte aucun engagement envers son débiteur; mais s'il le posséde, son premier engagement est d'en prendre soin. Et nonfeulement il répondra des pertes & dommages qu'il pourroit avoir causes par fon fait; mais il fera tenu de ce qui pourra arriver par quelque négligence, ou par quelque fante où ne tomberoit pas un pere de famille soigneux & vigilant.

Si l'hypotheque périt en la puissance du créancier par un cas fortuit , il n'en répond point , il ne laisse pas de conserver son droit sur les autres biens de son débiteur. Mais si le cas fortuit étoit une fuite de quelque négligence ou de quelque faute, comme seroit un larcin d'un meuble, ou un incendie d'une maison, arrivé par le défaut de foin de celui qui la tiendroit à titre d'autichrese ou autre engagement, il en seroit tenu.

Le créancier qui use de la chose engagée contre le gré du maître, commet une espece de larcin. Car ce n'est point pour en user, mais pour la sureté de sa créance, qu'il la tient en gage, & l'ufage peut l'endommager.

Si le créancier reçoit de la vente de Thypotheque plus qu'il ne lui est du, il rendra le furplus avec les intérets du tems du retardement, quoiqu'il ne lui en ait été fait aucune demande; s'il n'a fait les diligences pour le restituer.

Si l'engagement donne au créancier le droit de jouir, comme dans une antichrese, il doit restituer les revenus qui excédent la rente ou l'intérêt légitime qui peut lui être du. Ainsi celui qui jouit d'un loyer de maison, ou d'une rente fonciere plus forte que fa rente ou son intérêt, doit rendre le surplus; de même qu'on devroit rendre les deniers du prix de la vente d'un gage qui excéderoient ce qui seroit du. Mais si les fruits ou autres revenus du fonds donné par antichrese sont incertains . & que la jouissance en soit donnée au créancier pour son intéret, soit qu'ils l'excédent ou qu'ils foient moindres, & par une espece de forfait qui n'ait rien d'illicite, il ne rendra rien de sa jouissance. Car comme il ne pourroit demander de furplus fi les fruits étoient moindres que fon intéret, il n'est point aussi obligé à restituer ce qu'il peut y avoir de plus. Mais si l'antichrese étoit illicite, ou que la léfion dans les fruits parût usuraire. ou si le créancier n'avoit aucun juste titre de sa jouissance, il l'imputeroit sur ce qui pourroit lui être du légitimement. Tout ce qui peut arriver d'augmenta-

tion à la chose hypothequée, soit par un cas fortuit, ou autrement, fans que le créancier y ait rien mis du sien , est au débiteur, & le créancier doit le lui remettre, quoique l'hypotheque fut en fa posseision quand ce changement y est arrivé. Car ces augmentations font des accessoires du droit de propriété qui est au débiteur.

L'byparheque conventionne!le, est celle qui dérive d'un contrat; chez les Romains, il n'y avoit d'hypotheque conventionnelle que celle qui étoit stipulée expressement; l'hyporbeque tacite étoit celle qui procédoit de la loi; parmi nous toute convention authentique produit une byposbeque; fuit que la stipulation d'hypotheque soit expresse ou non, elle

L'hypotheque expresse, et celle qui est thiquée nommément dans l'usque les notaires abregent cette stipulation, & se contentent de mettre le mot obsigeant avec un &c. par où l'on sousentend obsigeant tous set sieus présus É à venir à l'exécution des présents de de venir à l'exécution des présents.

L'hypotheque genérale est celle qui comprent ous les biens présens à venir du débiteur, à la disférence de l'hypotheque spéciale, qui est limitée à certains biens présens à venir , ou qui est restreins à venir , ou qui est restreins à venir , ou qui est restreins à certains biens nommément.

Une des principales différences entre l'hypotheque guirrale & la féciale, c'eft que la meme chofe peut être obligée généralement à pluficurs créanciers, au lieu qu'elle ne peut être hypothequée fpécialement qu'à un feul fous peine de Itellionat.

L'hypotheque spéciale oblige le créancier de d'úturer le bien qui lui 'dt ainsi hypothiquie avant de pouvoir s'adrellér autres mais pour prévenir cette dix autres mais pour prévenir cette d'hipotheque générale ne dérogera point à la spéciale, ni la spéciale a la générale. Voyes Bassage des hypotheques, chap. vo.

L'hypotheque judiciaire est celle qui est acquife au créancier fur les biens de son débiteur par la force & l'autorité des ju-

L'hypotheque judiciaire a lieu du jour de la condamnation prononcée par une fentence, au cas qu'il n'y ait point d'appel, ou que fur l'appel la fentence ait été confirmée.

Le jugement par lequel une cédule ou promesse sous signature privée est reconnue, ou tenue pour reconnue & confeisée, faute par celui qui l'aécrite de comparoitre & de la reconnoitre, emporte hypotheque du jour de la date de la fentence. Si le debiteur dénie en justice que l'écrit représenté foit de sa main, & qu'il soit ensuite vérnié qu'il en est. l'hypotheque est acquise sur ses biens du jour de cette dénégation.

Les fentences arbitrales donnent une hypotheque du jour de l'homologation ou de l'acte d'acquielcement devant notaire.

En matiere criminelle les amendes prononcées contre l'acculé ne font payées qu'après fes créanciers antérieurs à la condamnation.

L'hypotheque légale, est celle qui procéde de la loi fans aucune convention expresse des parties, mais qui est fondée néanmoins sur un consentement tacite que la loi préssure, donné par edui sur les biens duquel elle accorde cette hypotheque; é cett pourquoi elle est audis appelice en droit hypotheque tacite.

Telle ell l'hypatheque que le mineur a fur les biens de fon tuteur du jour que celui-ci accepte fa commillion; le tu-teur a pareillement hypatheque fur les biens de fon mineur pour le reliquat qui lui ell dú3 en Normandie, cette lypo-theque du tuteur elf du jour de fon intitution 3è Paris & ailleures, elle n'ell que du jour de la cloture de fon compte.

La loi donne auffi à la femme une hypatheque pour fa dot, tant fur les biens de fon mari que fur les biens de ceux qui Pont promife, quoique cette hypotheque n'ait point été ltipulée.

Celui qui commet quelque crime, contracte tacitement une hypotheque tant pour les amendes que pour les intérèts. Le maître du navire a aussi une hypo-

theque tacite, & même un privilege pour fon fret & pour les avaries fur les marchandifes qu'il a dans fon navire.

Le propriétaire acquiert de même une

hypotheque pour ses lovers sur les meubles des locataires & fous-locataires.

Enfin les locataires ont une hypotheque semblable pour leur legs sur les biens du testateur. Voyez le traité des hypotheques de Bafnage, chap. vi.

L'hypotheque nécessaire, est la même que l'hypothe que légale. Voyez Bafnage, traité des hypotheques ch. vj.

L'hypotheque privilegies est celle qui dérive d'une cause privilegiée, & qui donne la préférence fur les créanciers qui n'ont qu'une simple hypotheque.

Telle est l'hypotheque du baillement de fond qui est préférée à tous autres pour son payement sur le fond qu'il a vendu.

Telle est aussi l'hypotheque de celui qui est eréancier pour un fait de charge.

L'ordre des privileges entr'eux ne se regle pas par leur date, mais par le plus ou moins de faveur que mérite la cause dont ils procedent; ee qui est fondé sur la loi 32. au digeste de rebus autor. jud. poffid.

L'hypotheque simple est opposée à hypotheque privilégiée. Vovez ci-devant Hypotheque privilégiée.

L'hypotheque spéciale est opposée à hypotheque générale. Voyez ci-devant Hypotheque générale.

L'hypotheque subsidiaire est celle qui est accordée subsidiairement par la loi.

La femme a une hypotheque sur les biens substitués de son mari, lorsque les biens libres ne suffisent pas pour la répétition de ses droits viduels.

L'hypotheque ou recours subsidiaire accordé aux femmes fur les biens fubftitués en cas d'insuffisance des biens libres du mari, doit avoir lieu tant pour le fonds ou capital de la dot, que pour les fruits ou intérêts qui en sont dús

L'hypotheque subsidiaire a lieu pareillement en faveur de la femme & de ses enfans, tant pour le fonds que pour les arrérages du douaire, foit coutumier ou préfix, à la charge néanmoins, que si le douaire préfix excédoit le douaire eoutunier, il sera réduit sur le pied dudit douaire coutumier, eu égard à la quantité des biens du mari, tant libres que substitués, sur lesquels le douaire doit avoir lieu.

L'hypotheque tacite est celle qui a lieu fans convention expresse, ainsi l'hypotheque légale est une hypotheque tacite. On donne auffi ee nom à l'hypotheque réfultante d'un acte authentique, lorsque l'hypotheque n'y est pas stipulée. (D. F.)



## JAC

JACTANCE, f. f., Morale. La jacsance est une intempérance d'estime de foi-meme, qui nous porte à dire le bien que nous pensons de nous, & souvent plus que nous n'en pensons. Il est plusieurs manieres de tomber dans ce défaut, qui prend fa fource dans la vanité; d'abord en étalant son mérite avec une complaisance emphatique; enfuite en faifant valoir avec adretfe les qualités, les circonflances & les motifs des bonnes actions qu'on a faites, & des fautes qu'on a évitées. Cette mauie n'a pas épargné les plus grands eforits. Les poetes & les orateurs de l'antiquité ne fe refusoient pas la fatisfaction de parler avantageusement d'eux - mêmes. Horace, Ciceron & quelques autres en font des exemples. Ceux qui croyent être les grands hommes de nos jours . en font-ils plus exempts? Ils ont plus de modestie & de ménagement en apparence; mais un niérite qui, fans fe précher directement, cherche à se faire fentir . n'est - il pas une espece de jactance.

Difons - le à la houte des hommes de lettres, que fi les connoifiances n'ont pas pour bafe la morale, elles produitent une jazime qui rend les lettrés fans morale infupportables. Mars les lettres fans morale infupportables. Mars les ceutres, dit. on, 1se forment - elles pass le cœur? Elles devroient bien le former: ee devoriet être leur but; mais malheu-reufement l'expérience dépofe à leur déflivantage.

JÆGERNDORF, & TROPPAU, principautés de, Droit public, La principauté de Jagerndorf est enclavée dans celle de Troppau, de façon que l'une partage l'autre, ce qui empeche d'en

## JÆ G

fixer au juffeles burnes. Elles font toutes deux environmées des principaucies de Neyfle, d'Oppeln, de Ratbor & de Teichten, ainti que des feigneuries de Freudenthal, de Loslau, d'Oderberg, & du marquifat de Moravie. Elles reuferment aufil le dittict de Katcher, qui autrelois dépendoit de la Moravie.

La principauté de Troppau faisoit autrefois partie de la Moravie, avec laquelle elle fut annexée à la Boheme. Le roi Przemysl Ottocar II. l'érigea en principauté, & la donna en 1254 à Nicolas fon fils naturel, dont le fils & fuccesseur. Nicolas II. eut celle de Ratibor par son mariage avec Anne, héritiere de cette maison; il mit Troppau fous la mouvance de la Boheme. Ses fils convincent d'un partage, par lequel l'ainé, nommé Jean, garda feul la principauté de Ratibor, les trois autres, favoir Nicolas, Wenceslas & Przemislas prirent celle de Troppau. Les deux premiers étant morts fans postérité. Przemislas entra seul en posfession de la principauté, & la transmit à fes cinq fils, nommés Wenceslas, Nicolas , Guillaume , Ernefle Et Przemislas. Wenceslas & Guillaume eurent feuls des enfans, & des l'année 1480 toute la famille fut éteinte. George Podiebrad, roi de Boheme, à qui le duc Ernefte avoit vendu la principauté de Troppau, la donna à Victorin fon fils ainé, qui l'échangea en 1475 avec le roi Matthias pour quelques terres, fituées en Esclavonie. Le roi Matthias donna Troppau à Jean Corvin, fon fils naturel; mais le roi Wladislaw l'en dépouilla, pour en inveftir fuccestivement fes freres Jean, Albert & Sigifmond. Enfaite el duc Calimi de Telchen l'obtinit àvie, & après fa mort en 13 & lei rectourns à la couronne de Boheme. En 16 i 4 l'empereur Matthias la donna à Charles, prince de Lichteniftein, qui d'abord ne la posifeda qu'à titre d'engegement, & dont le petit. fils propue la principaté de Tropau paffa su prince Antoine Florian de la branche cadette.

La principauté de Jagerndorf faisoit d'abord partie de celle de Troppau, & ne devint une principauté particuliere, que lorsque le duc Nicolas V. petit - fils de Jean I. due de Troppau & de Ratibor , établit sa résidence à Jagerndorf. Sa fille Barbe fucceda à fes freres Ican & Wenceslas dans la principauté de Jagerndorf, & après la mort du duc Jean de Teschen, son premier mari, elle époufa George Baron de Schellenberg, à qui elle apporta cette principauté, dont le roi Ladislas lui donna l'investiture en 1606. Celui-ci & ses fils la vendirent en 1524 fur le pied d'un bien propre & héréditaire à George marggrave de Brandebourg pour la fomme de \$8900 florins d'Hongrie; des l'année 1523 le roi Louis avoit accordé à ce prince son agrément pour cette acquisition. Il introduisit dans cette principauté la religion protestante & eut pour successeur son fils George Fréderic, qui recut de Ferdinand I. ainsi que de Maximilien II. l'investiture de cette principauté ; fante de succesfeurs il la légua en 1595 au marggrave Joachim Fréderic, qui fut depuis électeur de Brandebourg. Il laiffa cette terre à son fils Jean George à titre de portion héréditaire. Les feigneuries d'Oderberg & de Beuthen, qui des le tems

du marggrave George avoient été unies à la principauté de Jagerndorf , lui furent d'abord enlevées, & lorsqu'il eutembratle dans la fuite le parti de Fréderic V. que les Bohémiens avoient élu pour roi, (parti dans lequel il perfilta avec opiniatreté ) l'empereur Ferdinand II. le mit au ban . & lui enleva en 1623 la principauté de Jagerndorf. Ce monarque la donna au prince Charles de Lichtenstein, après quoi ce pays eut le même fort, que la principauté de Troppan. Quoique l'électeur Guillaume Fréderic de Brandebourg recût en 1686 une forte d'équivalent pour ses prétentions fur Jagerndorf ; Fréderic Il. roi de Prusse les a néanmoins fait revivre en 1740.

Par la paix de Berlin conclue en 1742 , Marie Thérese , reine de Hongrie & de Bolieme, céda à Fréderic II. roi de Prusse, la partie des principautés de Troppau & de Jagerndorf, située en deça de l'Oppa, aintique le district de Katscher, qui appartenoit à la Moravic. Depuis cette époque la lifiere d'entre les portions pruffiennes & autrichiennes de ces principautés, commence au confluent de l'Oppa, & de l'Oder; elle remonte l'Oppa jusqu'à la ville de Jegerndorf, d'où elle s'étend vers Tropplowitz & tirant fur le côté oriental de la feigneurie d'Olbersdorf, elle passe dans la même direction vers un district de Moravie, où Hotzenplotz & plusieurs autres endroits se trouvent fitués, &c.

On voit par ce que nous venons de dire, que le prince de Lichtentlein, posselleur actuel de ces deux principautés, releve de deux seigneurs directs. Voicile titre qu'il prend: N. N. prince du St. Empire, régent de la maison de Lichtenssein, de Nikoltbourg, duc de Troppau & de Jegernhof en Sitse,

conte

iente de Rithorg, 85. Se amoiries font: 1°. L'aigle des dues de Sliéfie en champ d'or, 2°. Les armes des dues de Sace, 3°. Un shamp parti de gueules & d'argent, pour Troppau. 4°. Un aiglon noir en champ d'or, la tète d'argent & couronnée, pour Schellenbourg, 5°. Un cor de chaffe d'or, fuipendu par des cordons d'or, dans un angle d'aver, pour Jegendorf, 6°. L'éeu de Lichtenttein au milieu, qui ett coupé d'or & de gueules

Dans les portions prufficanes & autrichiennes de ces principauvés le prince entretient une effece de finéchauffée, landeshauptmann-chaft compofée d'un fenéchal, de deux affefieurs & d'un greffier. Il ne jouit dans ces deux principautés que de l'obétifiance vaffatiique, & des revenus de fesbiens domanitaux. Ce qui refeve de la Prufie e di à la chambre des guerres & domaines de Breslau. En y comprenant le diffirié de Katélber, cela forme le cercle de Leolichutx, comme nous l'avons déja oblervé. (D. G.)

JALOUSIE, f. f., Morale. Ce terme à plusieurs acceptions qui different entr'elles par leur plus ou moins d'étendue. Dans le sens le moins restreint, la jalousie est cette passion qui consiste dans la peine que cause à notre ame l'idée qu'un autre possede ou peut parvenir à possèder un bien dont nous voudrions avoir feuls la possesfion & la jouissance, parce que nous nous flattons d'avoir pour y prétendre, des droits exclusifs, plus forts que ceux que les autres voudroient faire valoir. On a mal-à-propos confondu la jalonhe avec l'envie. Ces deux passions different à divers égards.

Premierement dans leurs principes. L'envieux ne desire un bien qu'à cause Tome VII.

des avantages dont il suppose que sa possession est la source, sans s'appuyer pour cela fur aucun droit ; il veut poffeder parce qu'il croit la possession avantageuse, quoique ni mérite réel, ni titre quelconque, ne lui donnent droit d'y prétendre. Le jaloux pense avoir un droit exclusif à la possession d'un avantage, il croit mériter sur tout autre la préférence qu'il demande, soit qu'il puisse alléguer une propriété réelle, acquife par lui légitimement, foit qu'il n'envifage le bien qu'il défire pour lui feul, que comme une récompense due à la supériorité réelle ou prétendue de fon mérite. Ainsi l'envieux toujours injuste, n'a pour principe que l'inquiétude du desir, qui veut tout avoir, l'orgueil qui ne peut souffrir qu'on ait sur lui aucun avantage à l'égard de la félicité, & la paresse qui ne veut pas ou l'incapacité qui ne peut pas, par l'acquisition d'un mérite supérieur, se rendre digne des biens qu'il souhaite d'obtenir. Le jaloux, quelquefois fondé dans ses prétentions, s'estime assez pour se préférer à tous ceux auxquels il se compare, il veut atteindre plus haut que personne; ordinairement aveuglé par la bonne opinion qu'il a de lui - même, il se croit, & veut être cru digne des préférences exclusives auxquelles il prétend; il s'attache à ce qu'il possède moins peut-être, parce qu'il le crois bon, il en veut jouir feul moins peutètre, parce qu'il croit qu'une jouissance partagée en diminueroit la valeur réelle, que parce qu'il regarde la posscssion exclusive comme une preuve que fon mérite à lui est supérieur à celui des autres. & la perte de cet obiet quand on le lui enleve, comme un déshonneur qui le rabaisse & qui le rend méprifable.

Differentes dans leurs principes, cea

546

deux passions different aussi dans leurs effets, quoiqu'à certains égards ils foient semblables. Dans tous les cœurs où regnent la jalousie & l'envie, elles y font naître la haine contre leurs obiets, elles y portent le trouble, le mécontentement & le malheur; elles les remplissent de sentimens pénibles, de malveillance, du desir de nuire, & quelquefois de la fureur qui voudroit pouvoir détruire & anéantir ceux qui poffedent ce que desire l'envieux, ce à quoi le jaloux prétend exclusivement ; mais l'envieux moins actif, parce qu'il est plus indolent, moins entreprenant, parce qu'il est plus incapable , n'agit ramais qu'en traitre, il cache ses mouvemens, & n'avant nul titre à faire valoir, il déguise toujours ses motifs & ses entreprises. Il semble chercher moins à acquérir pour lui qu'à dépouiller les autres & à les empêcher de jouir de ce qu'ils ont ; s'ils ne peut leur ravir ce qu'ils possedent, il veut au-moins faire croire que ceux à qui il porte envie. ne font pas auffi avantageusement partagés, ni auffi, heureux qu'on le penfe, peu lui importe quelle est fa situation propre, pourvu que personne ne foit ou ne paroisse plus heureux que lui : il aimeroit mieux être malheureux avec tous ceux qu'il connoît, que d'ètre heureux, s'il connoissoit quelqu'un plus heureux encore que lui. Le jaloux veut, comme l'avare, garder pour lui feul ce qu'il possède ; s'il veut dépouiller les autres, c'est moins pour empêcher les autres d'avoir un bien, que pour la gloire de le pofféder feul ; s'il veut détruire ceux qui excitent fa jaloufie, c'est uniquement pour se parer des avantages que leur non-existence faifferoit fans possesseur, afin d'accroitre la maffe des fiens ; il cherche moins à rabaisser leur gloire qu'à relever la

fienne; il nie moins leur mérite, qu'il ne s'efforce de faire paroitre le sien supérieur. Il ne craint pas de vanter son mérite. & de le comparer avec celui des autres au - deffus desquels il veut ètre placé.

L'envie tient plus au caractere de l'injuste ravisseur qui vole ce qui appartient aux autres, parce qu'il ne veut pas employer les voyes légitimes pour fe tirer de la mifere. La jalousie tient davantage au caractere de l'ambition, qui ne sauroit supporter d'égal ni de su-

périeur. v. ENVIE.

Quelquefois on confond la jalousie avec l'émulation, parce qu'on ne confidere pas que l'émulation est l'amour du bien & de la gloire qui en est la récompenfe; en conféquence elle travaille par goût à atteindre le plus haut degré du bien. & ne veut acquerir la gloire que par la réalité du mérite, elle ne feroit pas flattée d'une distinction qu'elle n'auroit pas méritée; c'est la gloire qu'elle cherche, & elle ne connoit de gloire que celle qui marche à la fuite de la perfection. Elle ne prend jamais en haine ceux qui courrent avec fuccès la même carriere, elle les admire, les estime, & les loue; au lieu que la jalousse aime la gloire plus que le bien . les distince tions plus que le mérite, les louanges plus que le fuccès, & les récompenies indépendamment de ce qui en rend digne, elle hait dans les autres non le mérite, mais le possesseur des récompenses dues au mérite. v. EMULA-TION.

La jalousie est ainsi une passion basse dans fon principe, lache dans fes moyens, haissable dans ses effets: le jaloux n'aime que lui - même, & rapporte tout à lui exclusivement; il hait le mérite chez les autres, parce qu'il donne des droits à la préférence dont il voudroit être feul l'objet : toujours injuste dans les jugemens qu'il porte, il ne fauroit se résoudre à louer ce qui est le plus digne d'estime, par la crainte qu'on ne s'appuvit de son suffrage, pour élever quelqu'un au - dessus de luis al est l'ennemi né de tout mérite éclatant, & par cela même il s'éloigne encore plus du but vers lequel il veut tendre, puisqu'il indispose contre lui tous ceux qui se distinguent par quelque capacité, il les dispose à juger de lui, de son mérite & de ses prétentions avec plus de févérité. Qui pourroit avoir de l'indulgence pour celui qui n'a pas seulement de l'équité pour les autres, & qui les rabaisse en toute occasion par ses jugemens au - deflous du rang auquel ils ont droit de prétendre ?

Dans un sens plus restreint, la jalonfie déligne cette passion qui nous fait Supporter avec la plus grande impatience , l'idée que quelqu'un jouisse de quelque maniere que ce foit, des objets done nous avons la propriété légitime & exclusive; ainsi on voit des personnes jaloufes de tout ce qui leur appartient, au point de ne pouvoir fouffrir que qui que ce foit en ait le plus petit usage. Tel a une bibliotheque qui ne pent se réfoudre à en prêter aucun livre. Tel qui a des chevaux . & ne pouvant s'en fervir lui - meme, aime mieux les laisser croupir & se perdre dans son écurie par l'inaction, que de permettre à quelqu'un de les monter ou de les atteler pour faire une promenade. Ils font à cet égard comme l'avare, c'est la possession qui les flatte & non l'utilité réelle, ils craignent tout ce qui peut, pour un instant feulement, rendre douteufe leur propriété; ce font des enfans attachés à leur poupée, à leurs jouets, qui ne peuvent pas même souffrir que d'autres enfans les touchent.

Diverses idées confuses servent conjointement à faire naître, à nourrir & à fortifier cette passion. On met une certaine gloire à posséder ce qui manque aux autres, parce que nous confondant avec ce qui nous appartient, nous l'envisageons comme partie de nous-mênies, nous en augmentons l'idée de la grandeur de notre être; plus nous faifons cas de ces objets, plus nous nous plaifons dans l'idée qu'ils font à nous; plus nous craignons qu'on ne nous les enleve. Nous nous défions des autres hommes; attachés à nos propriétés, nous soupçonnons chacun de ceux qui nous environnent de les convoiter. & de desirer de nous les enlever, & nous ne croyons jamais avoir pris affez de précautions pour empêcher qu'on ne nous les ravisse. Plus nous croyons que ces choses ont beaucoup de valeur, plus nous appréhendons qu'on ne les détériore, qu'on ne les altere par l'usage; il nous est difficile de supposer que les autres en fassent autant de cas que nous : la crainte qu'ils ne les gatent, faute de les estimer affez , nous tourmente : nous croirions perdre de notre propre exiftence, si ces objets perdoient quelque chose de leur prix. Cette disposition dangereuse, puérile, extravagante, est le poison qui étouffe dans nos ames tout principe de générolité, de bienfaisance, d'amitié & de bonté de cœur. J'ai vu une personne, un être teliement esclave. que jamais elle n'a consenti à permettre à qui que ce foit de fe fervir de rien de ce qui lui appartenoit, & si les circonstances l'ont contrainte à prêter quelque chose qui fût à elle, cela a suffi pour qu'elle en aimat encore moins la personne à qui elle avoit dû le préter. & qu'elle ne fit plus aucun cas de ce dont elle avoit accordé malgré elle l'usage; elle la regardoit avec dédain, & profitoit de la

Z 2 2 2

premiere occasion pour s'en défaire.

Celt une disposition a-peu-près semblable, qui dispose le cœur à cette pafsion, consuse entre les époux ou les amans, sous le nom de jalossife, à prendre ce mot dans un sens plus rettreint encore; acception sous laquelle nous devons encore considérer ce mot.

La jalousie des amans & des époux, est l'inquiétude habituelle où se trouve une personne, par la crainte qu'elle a fans sujet légitime, que l'objet qu'elle aime, ne fasse part à un autre de son cœur, & des témoignages d'affection qu'elle regarde comme devant lui être refervés exclusivement. La jalousie prife dans le fens que nous venons d'expofer ci-deffus, est le premier principe qui fait naître cette disposition entre les amans & les époux ; mais la qualité des objets fur lesquels on a des droits à alléguer , donne à cette passion un caractere particulier qui la distingue de toute autre espece de jalousie.

Semblable à toute autre jalousie, elle a communément pour principe l'estime du bien dont on yout la poileifion exclusive, & la gloire dont on regarde cette possetlion comme étant la source; tantôt le premier de ces principes seul, tantôt le fecond, quelquefois tous les deux se réunissent pour faire naître la jalousie: à ces causes s'en joignent souvent d'autres qui en augmentent la force & l'amertume ; tels font le sentiment pénible de la supériorité d'une personne qui prétend à la même préférence, & de notre infériorité à l'égard d'un rival, le peu de confiance qu'on donne à la vertu & à la fidélité de la personne sur qui nous avous ou prétendons avoir des droits, la crainte du mépris qui réjaillit ordinairement fur celui à qui on enleve cette préférence qui flattoit son amour propre.

Il est difficile de bien aimer, fans craindre, comme le plus grand des malheurs, la perte de l'affection de l'objet qu'on aime. Le bonheur d'un amant confilte dans l'affurance parfaite qu'on le préfere à tout autre ; le jugement de la personne qu'on aime parfaitement, est à nos yeux celui dont nous faisons le plus grand cas; on regarde la préférence qu'elle nous accorde, & tout ce qu'elle fait pour nous l'exprimer, comme le témoignage le plus flatteur pour notre amour propre. De la part de qui les témoignages exclusifs d'amour, d'estime, d'attachement, seront-ils plus précieux, si ce, n'est de la part de la personne que j'aime & que j'estime plus que toute autre? Cette préférence est pour un cœur épris d'un amour véritable . le bien le plus effentiel à son bonheur. Pourroit-on le perdre fans douleur? Le verra-t-on fans trouble, expolé aux tentatives d'un rival qui voudrojt nous l'enlever ? Quiconque prétend à cette préférence si flatteuse, ne s'offre-t-il pas à nous comme un ennemi cruel de cette félicité , comme un injuste qui cherche à nous ravir le bien que nous estimons le plus ?

Plus nous faisons cas de l'objet que nous aimons, plus nous trouvors de gloire à jouir de cette préférence vontaire qu'il nous accorde. Lei l'orqueil fe joint au sentiment délicieux de Tamour s notre gloire et intéresse de ne pas nous laisifer supplanter , parce qu'on suppos que nous n'avons éte présertes que parce qu'on nous a trouvés préférables.

Tel étant le cas de tous les amans, il elt difficile d'aimer bien fans être jaloux; mais la jaloufie qui n'est due qu'à ces; deux principes qui constituent le sentiment délicat de l'amour, n'est iamais, une passion brutale, seriense ; inquiérante pour l'objet aimé; elle ne produit d'autre effet que de faire redoubler les efforts pour mériter la continuation de cette affection, de cette préférence exclusive, on ne pense à se la conserver, que par les moyens employés déja avec fuccès pour l'acouérir.

Ce n'est pas toujours à ces principes constitutifs de l'amour véritable qu'est due la ialousie; elle a quelquesois pour causes des dispositions d'esprit bien moins généreuses, moins pures & moins compatibles avec l'amour ; aussi n'estil pas rare de voir des époux jaloux l'un de l'autre, lors même qu'ils ne s'aiment ni ne s'estiment. Il en est qui ne font jaloux que par le principe dont nous avons parlé ci-dessus, par le feul goût de propriété, par l'effet d'une forte d'avarice, de la même maniere qu'un homme est jaloux des livres de fa bibliotheque, ou de fes chevaux. Une femme dans ce cas, s'irrite d'un compliment flatteur. d'une prévenance polie, d'une honneteté d'usage que son mari adresse à une autre femme : un mari entre en fureur si sa femme répond gracieusement aux politeffes d'usage que lui fait un autre homme, si elle regarde avec l'air de l'approbation quelque cavalier que ce foit. si elle paroit se plaire dans la compagnie, & gouter la conversation d'un homme estimable. A ce goût de propriété se joint fouvent chez une femme, la trifte perfuafion qu'elle est peu capable de plaire, & par-là même peu propre à fixer le cœur d'un homme qu'elle fait être fensible à la beauté; souvent au même défaut se joint chez un homme le sentiment de son infériorité à l'égard des autres hommes ; de son incapacité à inspirer à une femme en sa faveur, un goût réel de préférence fur tout autre homme. Si des épour avoient l'un pour l'autre cette estime que la vertu inspire. & qui est le plus sur garant de la durée constante de l'amour, ce sentiment de foiblesse n'inspireroit pas de défiance & ne feroit pas naître la jaloufie ; car qu'est la jalousie? une crainte excessive qu'on ne nous foit infidele, dépourvue de raisons suffisantes. Il faut donc bien peu estimer une femme, il faut avoir peu d'opinion des mœurs d'un mari . pour qu'on le soupconne si facilement de manquer aux fermens, aux proteffations par lesquelles on s'eft lie, & aux devoirs qu'on s'est imposés volontairement en s'uniffant par le mariage : mais ce défaut d'estime n'est peut-être que trop commun , & peut-être n'a-t-il chez plusieurs que trop de raisons pour se juftifier.

Si par des actions équivoques, par des démarches imprudentes, ou par des fautes réelles, vous avez autorifé des foupcons fur votre fageffe, ne vous plaignez pas de la jalousie que vous faites naître. c'est la punition de vos imprudences. Mais vous qui vous livrez aux accès de cette passion, pensez-vous par-là réussir à vous mettre à couvert du malheur que vous craignez? détrompez-vous; si la personne qui vous est unie, est capable de donner fon cœur à un autre, vous ne le retiendrez pas dans vos fers par la mauvaise humeur, les menaces, les reproches infultans & les manieres dures & emportées ; ces movens ne font propres qu'à aliéner le cœur, & à confommer le mal que vous craignez. Comment vous feriez-vous aimer de la perfonne avec qui vous agiffez en ennemi?" De l'affiduité, des manieres douces &c. prévenantes, beaucoup de prudence & de circonspection, pour éviter tout cequi pourroit paroître fuspect à l'époux: ou à l'épouse qui sont tourmentés par la jaloufie, font les moyens, finon toujours suffisans, au moins plus propres qu'aucun autre à prévenir les excès de cette passion, & à l'éteindre enfin tout-

à-fait.

Nous ne disons pas que ces moyens foient toujours suffilans, parce qu'en effet, la jalousie chez certaines personnes est une folie, une fureur contre laquelle toutes les raifons font fans force, elle s'éveille sans cause, elle s'irrite sans motif; la vertu la plus entiere & la plus prùdente n'est pas à l'abri de ses soupçons, les démarches les plus circonspectes & les plus innocentes excitent fes fureurs ; c'est une vraie maladie, une démence réelle, l'imagination a été frappée, foit de tous les contes qu'on fait de l'infidélité des femmes & des hommes, foit du deshonneur dont est couvert celui dont la femme est infidele, foit du défagrément qu'effuye une femme qui , ne pouvant plus plaire , est abandonnée pour une maitreffe; foit du mépris dont est couvert un homme incapable de répondre aux careffes d'une femme : ces diverses idées remplissent l'ame, ou elle s'en occupe ; l'esprit en est affecté vivement, & livré a l'inquiétude, pour peu qu'il foit foible le cerveau s'en ressent , & la démence se déclare; il ne reste plus alors d'autre remede que celui qu'on employe contre les fols , c'est d'enfermer le malheureux jaloux, & d'accorder à belui qui fouffre innocemment le pouvoir de rompre une union si funeste.

Il parolt par ce que nous venons d'enduje, pofer, qu'il eft doux espece de jalauje, l'une qui est en quelque sorte intéparable de l'anour ; e'de lui qui la fait naître, elle est l'estie qu'en qu'on a pour l'objet qu'on craint de perdre, & de la défanne où l'on est de font propre mérite; et c; elle-ci ne produit que l'alidaute & gious fourenus pour plaire; l'autre de s'estie sourenus pour plaire; l'autre

est due plutôt à la mauvaise opinion qu'on a de la vertu de la personne dont on veut se conserver la possession exclufive; la premiere se rapporte premierement & principalement au cœur, elle veut fixer les sentimens : la seconde se rapporte principalement aux fens, elle ne penie qu'au physique d'un amour brutal; peu importe à celui qu'elle anime qu'il foit aimé ou haï, pourvu que nul autre que lui ne jouisse des plaitirs corporels, qu'il regarde comme fon unique tréfor. C'est la premiere qui fait le fublime de l'amour, qui a enfanté tous les actes de la chevalerie galante, tous les efforts des amans pour se diftinguer; c'est la seconde qui a préparé les poifons, aiguifé les poignards, mutilé les hommes, tenu les femmes fous la clef; c'est elle qui dans presque tout l'Orient, condamne tyranniquement les femmes à une prison perpétuelle , leur fait écrafer les pieds à la Chine, & a inspiré tant d'usages absurdes, barbares & indécens, pour garder le corps, fans rien faire pour s'affurer des cœurs.

Les climats, sans doute, disposent plus ou moins à la jalonsse, selon qu'ils tavorisent plus ou moins dans le corps le physique de l'amour; mais les mœurs & les préjugés insuent encore davantage sur cette passion. v. Chasteré, Cocu. Fipétité. (G. M.)

JAPONOIS, Philipiphie det, Moquée. Les Japonois ont requ des Chinois
presque tout ce qu'ils out de connoisiaces philosophiques « politiques « fitpertititeuses « il en fuu croire les Portugals « les premiers d'entre les Européens qui ayent abordé au Japon, «
qui nous ayent abordé au Japon, «
qui nous ayent entretenus de cette contrée. François Xavier, de la compagnie
de Jesu» y diu conduit en 1549 par un
zele ardent d'étendre la religion chréteinne: il y précha, il y fut counté » «

le Christ feroit peut - être adoré dans toute l'étendue du Japon, si l'on n'eut point allarmé les peuples par une conduite imprudente qui leur fit foupçonner qu'on en vouloit plus à la perte de leur liberté qu'au falut de leurs ames. Le rôle d'apôtre n'en souffre point d'autre : on ne l'eut pas plutôt deshonoré au Japon en lui affociant celui d'intérêt & de politique, que les perfécutions s'éleverent, que les échaffauds fe drefferent, & que le fang coula de toutes parts. La haine du nom chrétien est telle au lapon, qu'on n'en approche point aulourd'hui fans fouler le Christ aux pieds : cérémonie ignominieuse à laquelle on dit que quelques Européens plus attachés à l'argent qu'à leur Dieu, se soumettent fans répugnance.

Les fables que les Japonois & les Chinois débitent sur l'antiquité de leur origine, font presque les mêmes ; & il réfulte de la comparaison qu'on en fait, que ces sociétés d'hommes se formoient & se politioient sous une ere peu différente. Le célebre Kempfer qui a parcouru le Japon en naturaliste, géographe, politique & théologien, & dont le voyage tient un rang distingué parmi nos meilleurs livres, divise l'histoire japonoise en fabuleuse, incertaine & vraie. La période fabuleuse commence long-tems avant la création du monde, selon la chronologie sacrée. Ces peuples ont eu aussi la manie de reculer leur origine. Si on les en croit , leur premier gouvernement fut théocratique; il faut entendre les merveilles qu'ils racontent de fon bonheur & de sa durée. Le tems du mariage du dieu Ifanagi Mikotto & de la déesse Isanami Mikotto, fut l'age d'or pour eux. Allez d'un pole à l'autre; interrogez les peuples; & vous v verrezpar-tout l'idolatrie & la superstition s'établir par les mêmes moyens. Par-tout ce font des hommes qui se rendent zefpectables, à leurs semblables, en se donnant ou pour des dieux ou pour des defcendans des dieux. Trouvez un peuplefauvage; faites du bien; dites que vousètes un dieu, & l'on vous croira, & vousferze adoré pendant votre vie & après votre mort.

Le regue d'un certain nombre de rois dont on ne peut fixer l'ere, remplit la période incertaine. Ils y ficcedent aux remiers fondateurs, & c'occupent à depouiller leurs fujets d'un refle de férocité naturelle, par l'inflitution des loix & l'invention de sarts, l'invention des arts qui fait la douceur de la vie, l'inflitution des loix qui en fait la fécurité.

Fohi, le premier législateur des Chinois, est auffi le premier législateur des Japonois, & ce nom n'est pas moins célebre dans l'une de ces contrées que dans l'autre. On le représente tantôt sous la figure d'un serpent, tantôt sous la figure d'un homme à tête fans corps , deux simboles de la fcience & de la fagesse. C'est à lui que les Japonois attribuent la connoiffance des mouvemens céleftes... des signes du zodiaque, des révolutions de l'année, de son partage en mois, & d'une infinité de découvertes utiles. Ils difent qu'il vivoit l'an 396 de la création, ce qui est faux, puisque l'histoire du déluge universel est vraie.

Les premiers Chinois & les premiers Japonois influtis par un même homme, n'ont pas eu vraifemblablement un culte fort différent. Le Nékin des premiers elt le Siaka des feconds. Il est de la même pérlode; mais les Siamois, les Japonois & les Chinois qui le réverent également, ne s'accordent pas fur le tems précis où il a vécu.

L'hittoire vraie du Japon ne commence guere que 660 avant la naissance de Jesus - Christ, c'est la date du regne de: Svu-mu: Svn-mu qui fut fi cher à ses peuples qu'ils le furnommerent Nin-O, le très-grand, le très-bon, optimus maeimus; ils lui font honneur des mêmes

découvertes qu'à Fohi.

Ce fut fous ce prince que vécut le philosophe Roofi, c'est-à-dire, le vieillard enfant. Koofi ou Confucius naquit 10 ans après Roofi. Confucius a des temples au Japon, & le culte qu'on lui rend differe peu des honneurs divins. Entre les disciples les plus illustres de Confucius, on nomme au Japon Ganquai, autre vieillard enfant. L'ame de Ganquai qui mourut à 33 ans, fut transmise à Kofsobosati, disciple de Xékia; d'où il est évident que le Japon n'avoit dans les commencemens d'autres notions de philosophie, de morale & de religion, que celles de Xékia, de Confucius & des Chinois, quelle que soit la diversité que le tems y ait introduite.

La doctrine de Siaka & de Confucius n'est pas la mème. Celle de Confucius a prévalu à la Chine, & le Japon a préféré celle de Siaka ou Xékia.

Sous le regne de Synin, Kobote, philosophe de la secte de Xékia, porta au Japon le livre kio, Ce sont proprement des pandectes de la doctrine de son maitre. Cette philosophie fut connue dans le même tems à la Chine.

Il paroit que les premieres étincelles de lumiere qui ayent éclairé la Chine & le Japon . Sont parties de l'Inde & du

Brachmanisme.

Kobote établit au Japon la doctrine ésotérique & exotérique de Foi. A peine y fut-il arrivé, qu'on lui éleva le Fakubasi, ou le temple du cheval blane; ce temple subsiste encore. Il fut appellé du cheval blanc, parce que Kobote parut au Japon monté sur un cheval de cette cou-

La doctrine de Siaka no fut pas tout-

à-coup celle du peuple. Elle étoit encore particuliere & secrete lorsque Darma, le vingt-huitieme disciple de Xékia,

paffa de l'Inde au Japon. Mokuris suivit les traces de Darma. Il fe montra d'abord dans le Tinsiku. fur les eôtes du Malabar & de Coromandel. Ce fut là qu'il annonça la doctrine d'un dies ordonnateur du monde & protecteur des hommes, sous le nom d'Antida. Cette idée fit fortune . & fe répandit dans les contrées voilines, d'où elle parvint à la Chine & au Japon. Cet. évenement fait date dans la chronologie des Japonois. Le prince Tonda Jolimits porta la connoitlance d'Amida dans la contrée de Sinano. C'est au dieu d'Amida que le temple Sinquosi fut élevé, & la tratue ne tarda pas à y opérer des miracles, car il en faut aux peuples. Mèmes impostures en Egypte, dans l'Inde, à la Chine, au Japon. Dieu a permis cette reffemblance entre la vraie religion & les fausses, pour que notre foi nous fut méritoire; car il n'y a que la vraie religion qui ait de vrais miraeles. Nous avons été éclairés par les moyens qu'il fut permis au diable d'employer pour précipiter dans la perdition les nations fur lesquelles Dieu n'avoit point résolu dans ses décrets éternels d'ouvrir l'œil de fa miféricorde.

Voilà donc la superstition & l'idolatrie s'échappant des fanctuaires Egyptiens, & allant infecter au loin l'Inde, la Chine & le Japon, fous le nom de doctrine xékienne. Voyons maintenant les révolutions que cette doctrine éprouva; car il n'est pas donné aux opinions des hommes de refter les mêmes en traverfant le tems & l'espace.

Nous observerons d'abord que le Japon entier ne fuit pas le dogme de Xékia. Le mensonge national est tolérant ehez ces peuples; il permet à une infinité de

menlonges

menfonges étrangers de subsister paisiblement à ses côtés.

Après que le chriftianifine ett été extirépé aru un mallore de treute-leps mille hommes, exécuté préqu'en un moment, la nation fe partagea en trois fectes. Les uns s'attacherent au fintos on à la vieille religion , d'autres embrafferent le budío ou la doctriue de Budda, ou de Silaka, ou de Xékia, & le refle s'ent tint au fiudo, ou au code des philosophes moraux.

Du Sintos, du Budso, Et du Sindo. Le fintos qu'on appelle aussi finfin & kammitfi, le culte le plus ancien du Japon, est celui des idoles. L'idolatrie est le premier pas de l'esprit humain dans l'histoire naturelle de la religion ; c'est delà qu'il s'avance au manichéifme, du manichéifme à l'unité de Dieu, pour revenir à l'idolatrie, & tourner dans le même cercle. Sin & Kami font les deux idoles du Japon. Tous les dogmes de cette théologie fe rapportent au bonheur actuel. La notion que les Sintoiftes paroiffent avoir de l'immortalité de l'ame, est fort obscure; ils s'inquietent peu de l'avenir : rendeznous heureux aujourd'hui, disent-ils à leurs dieux, & nous yous tenons quittes du reste. Ils reconnoissent cependant un grand dieu qui habite au haut des cieux, des dieux subalternes qu'ils ont placés dans les étoiles ; mais ils ne les honorent ni par des facrifices ni par des fetes. Ils font trop loin d'eux pour en attendre du bien ou en craindre du mal. Ils jurent par ces dieux inutiles, & ils invoquent ceux qu'ils imaginent présider aux élémens, aux plantes, aux animaux & aux évenemens importans de la vie.

Ils ont un fouverain pontife qui se prétend descendu en droite ligne des dieux qui ont anciennement gouverné la aation. Ces dieux ont même encore une affemblée générale chez lui le dixieme

Tome VII,

moiste chaque année. Il a le droit d'inf. taller parmi aux ceux qu'il en juge dignes, & l'on penfe bien qu'il n'elt pas aller mal-adroit pour oublier le prédéceifeur du prince regnant, & que le prince regnant ne manque pas d'égrat jour un homme dont il efpere un jour les honneurs divins. Ceft sinfique le defpotifine & la fuperfiltion fe prètent la main.

Rien de fi myflérieux & de fi milérable que la phyfologie de cette fecte. C'eft la fable du chaos défigurée. A l'origine des choles le chaos étot; il en fortit je ne fais quoi qui reffembloità une épine; cette épine fe mut, fe transforma, & le Kuntokhodafino micotto on le Kuntokhodafino micotto on l'este fue la nature de d'eux, ni fur leurs attributs, qui ait l'ombre du fens commun.

Les Sentoiftes qui ont fenti la pauvreté de leur yftème, ont emprunté des Budfoiftes quelques opinions. Quelquesmus d'entr'eux qui iont fede, croyent que l'ame d'Amida a paffe par metempycoé dans le Tin-flo-dai inf, & a donné natifiance au premier des dieux; que su lors des graves de l'americant des su lors des graves de l'americant des la companie de l'americant de l'americant fieme ceil; que celles des méchans font retrantes julqu'à ce qu'elles aient expié leurs crimes, & qu'on obtient le bonheur avenir par l'abfinence de tous ce

qui peus fouiller l'ame, la fanctification des fètes, les pélerinages religieux, & les macérations de la chair. Tout ehez ce peuple est rappellé à l'honnèteté civile & à la politique, & il n'en est ni moins heureux ni plus médiant.

Ses hermites, car il en a, font des ignorais & des ambitieux; & le peu de cérémonies religieufes auxquelles le peuple est affujetti, est conforme à fon caractere mol & voluptueux.

Aaaa

Les Budsoistes adorent les dieux étrangers Budso & Fotoke : leur religion est celle de Xekia. Le nom Budso est indien, & non japonois. Il vient de Budda ou Budha, qui est synonyme à Hermés.

Sinka ou Xékia s'étoit donné pour un dieu. Les Indiens le regardent encore comme une émanation divine. C'eft fous la forme de cet homne que Wifthnou a 'incarna pour la neuvieme fois; & les ences Buda & Siska défignejt un Japon les dieux étrangers, quels qu'ils foient, fans en excepter les faints & les philofophes qui ont prèché la doctrine xékienne.

Cette doctrine eut de la peine à prendre à la Chine & au Japon où les esprits étoient prévenus de celle de Confucius qui avoient en mépris les idoles, mais de quoi ne viennent point à bout l'enthousiasme & l'opiniatreté aidés de l'inconstance des peuples & de leur goût pour le nouveau & le merveilleux ! Darma attaqua avec ces avantages la fagesfe de Confucius. On dit qu'il se coupa les paupieres de peur que la méditation ne le conduisit au fommeil. Au reste les Japonois furent enchantés d'un dogme qui leur promettoit l'immortalité & des récompenses à venir; & une multitude de disciples de Confucius passcrent dans la fecte de Xékia, prèchée par un homme qui avoit commencé de se rendre vénérable par la fainteté de fes mœurs. La premiere idole publique de Xékia fut élevée chez les Japonois l'an de Jefus - Christ 143. Bientôt on vit à ses côtés la statue d'Amida, & les miracles d'Amida entrainerent la ville & la cour.

minida eft regardé par les dificiples de Xékia comune le dieu fuprème des demeures heurcuses que les bons vont habiter après leur mort. C'est bui qui les rejette ou les admet. Voilà la base de la doctrine exotérique. Le grand principe

de la doctrine ésotérique, c'est que tout n'est rien, & que c'est de ce rien que tout dépend. De-là le distique qu'un enthoufiafte xékien écrivit après trente ans de méditations, au pied d'un arbre sec qu'il avoit dessiné : arbre, dis-moi qui t'a planté? Moi dont le principe n'est rien, & la fin rien ; ce qui revient à cette autre inscription d'un philosophe de la mème fecte: mon cœur n'a ni être ni non être ; il ne va point, il ne revient point, il n'est retenu nulle part. Ces folies paroiffent bien étranges; copendant qu'on essaye, & l'on verra qu'en suivant la subtilité de la métaphysique aussi loin qu'elle peut aller, on aboutira à d'autres folies qui ne seront guere moins ridicules.

Au reste, les Xékiens négligent l'extérier, s'appliquent uniquement à médiiter, méprilent toute displine qui consiste en paroles, & ne s'attachent qu'à l'exercice qu'ils appellent foquixin, foqubut, ou du ceur.

Il n'y a, selon eux, qu'un principe de toutes choses, & ce principe est partout.

Tous les êtres en émanent & y retournent.

Il existe de toute éternité; il est unique, clair, lumineux, sans figure, sans raison, sans mouvement, sans action, fans accroissement ni décroissement.

Ceux qui l'ont bien connu dans ce monde acquierent la gloire parfaite de Fotoque & de ses successeurs.

Les autres errent & erreront jusqu'à la fin du monde : alors le principe commun absorbera tout.

Il n'y a ni peines ni récompenses à venir.

Nulle différence réelle entre la fcience & l'ignorance, entre le bien & le mal.
Le repos qu'on aequiert par la méditation ett le fouverain bien, & l'état le

plus voisin du principe général, commun & parfait.

Quant à leur vie ils forment des communautés, se levent à minuit pour chanter des hymnes, & le foir ils se rassemblent autour d'un supérieur qui traite en leur présence quelque point de motale, & leur en propose à méditer.

Quelles que foient leurs opinions particulieres, ils s'aiment & le cultivent. Les entendemens, difent. ils, ne font pas unis de parentés comme les corps. Il faut convenir que si ces gens ont des choses en quoi ils valent moins que nous, ils en ont aulst en quoi nous no les valons pas.

La troisieme secte des Japonois est celle des Sendosivistes ou de ceux qui se dirigent par le sicuto ou la voie philosophique. Ceux-ci font proprement fans religion. Leur unique principe est qu'il faut pratiquer la vertu, parce que la vertu feule peut nous rendre aussi heureux que notre nature le comporte. Selon eux le méchant est affez à plaindre en ce monde, fans lui préparer un avenir facheux ; & le bon affez heureux fans qu'il lui faille encore une récompense future. Ils exigent de l'homme qu'il foit vertueux, parce qu'il est raisonnable, & qu'il soit raifonnable, parce qu'il n'est ni une pierre ni une brute. Ce sont les vrais principes de la morale de Confucius & de son disciple japonois Moosi. Les ouvrages de Moofi jouissent au Japon de la plus grande autorité.

La morale des Sendosivistes ou philofophes Japonois se réduit à cinq points principaux.

Le premier ou dfin est de la maniere de conformer se actions à la vertu. Le second gi, de rendre la justice à tous les hommes.

Le troisieme re, de la décence & de l'honnèteté des mœurs.

Le quatrieme tfi, des regles de la prudence.

Le cinquieme fm, de la pureté de la confcience & de la rectitude de la volonté.

Selon eux, point de métempfycofe; il y a une ame univerfelle qui anime tout, dont tout émane, & qui absorbe tout; ils ont quelques notions de foiritualité. ils croient l'éternité du monde; ils célebrent la mémoire de leurs parens par des facrifices : il ne reconnoissent point de dieux nationnaux; ils n'out ni temples ni cérémonies religieuses: s'ils se prètent au culte public, c'est par esprit d'obéiffance aux loix : ils ufent d'ablutions & s'abstiennent du commerce des femmes dans les jours qui précedent leurs fètes commémoratives ; ils ne brûlent point les corps des morts : mais ils les enterrent comme nous; ils ne permettent pas seulement le suicide, ils y exhortent: ce qui prouve le peu de cas qu'ils font de la vie. L'image de Confucius est dans leurs écoles. On exigen d'eux au tems de l'extirpation du christianisme, qu'ils eussent une idole; elle est placée dans leurs foyers, couronnée de fleurs & parfumée d'encens. Leur secte fouffrit beaucoup de la persecution des chrétiens, & ils furent obligés de cacher leurs livres. Il n'y a pas longtems qu'un prince japonois, appellé Sifen, qui avoit pris du goût pour les sciences & pour la philosophie, fonda une académie dans ses domaines, y appella les hommes les plus instruits, les encouragea à l'étude par des récompenses; & la raison commençoit à faire des progrès dans un canton de l'empire , lorsque de vils petits facrificateurs qui vivoient de la fuperstition & de la crédulité des peuples, fachés du discrédit de leurs réveries, porterent des plaintes à l'empercur & au dairo, & menacerent

Aaaa a

t D

la nation des plus grands défaîtres, fi Fon ne le hât voit d'écouffer cette race naiflante d'impies. Sifen vit tout-à-coup la tyrannie celdiaftique & civile conjurée contre lui , & ne trouva d'autre moyen d'échapper au péril qui l'environnoit , qu'en renonçant à fes projets , & en célant fes livres & fes dignités à fon fils. C'elt Kempfer mème qui nous raconte ce fait, bien propre à nous inftruire fur l'efpece d'oblfacles que les progrès de la raifon doivent rencontrer par-tout. Voyez Bayle, Bruker, Poffevin , &c.

JAVOLENUS, Prifcus, Hift. Litt., jurisconsulte célebre du tems des empereurs Vespasien, Vitellius, &c. La légéreté de son esprit ne diminua en rien l'autorité qu'il avoit dans la jurisprudence. Il passa pour peu sense, parce que, dans le tems que le poéte Passienus lui récitoit des vers élégiaques. & qu'il prononçoit ces mots, Prisce jubes ? Prifens , l'ordonnez - vous ? notre jurifconfulte répondit brusquement, Priscus Javolenus non jubeo, moi Priscus Javolenus je n'ordonne point : ce qui fit rire toute l'aisemblée. Ses confultations n'en eurent pas pour cela moins de justesse ni de fagacité. Il ne fut pas moins utile pour l'établissement des loix, à Antonin Pie, sous lequel il vécut, & fut gouverneur de Syrie.

Javalense compofa quinze livres d'après Callius, & dir d'après les fuccellors de Labeo. On a de lui des épitres à Plautius, qui fut grand jurifonitolte. Javolense en principar difejles, parmi lefquels on compte Tufcianus, Valens & Sivius Julianus : ce dernier elle plus diffingué de tous. Ce fut à lui, felon la commune opinion, que finirent les fôctes. Doneau le met cependant au nombre des Proculéiens. IDIOT, adj., Jurifpr., il se dit de celui en qui un défaut naturel dans les organes qui servent aux opérations de l'eutendement, est si grand, qu'il est incapable de combiner aucune idée, enforte que sa condition paroit à cet égard plus bornée que celle de la bête.

L'idiot n'étant pas compos fui, est incapable d'action civile, & doit être re-

gardé comme un mineur.

Dans l'ancien droit coutumier d'Angleterre, il se trouve un paragraphe intitulé de Idiota inquirendo, dans lequel est prescrite la maniere dont l'imbécillité est légalement constatée. L'homme doit être examiné par douze jurés, & s'il se trouve purus idiota, les revenus de terres & la garde de sa personne seront remis par le roi à quelqu'un de fes fujets qui sera intéresse à leur confervation. Ce droit du roi a été regardé comme très-dur pour les familles : ce qui a fait que, fous Jacques I. le parlement prit en considération le parti qui lui sut propose d'ôter au roi cette prérogative, comme on avoit aboli la servitude des tenures séodales. & de lui donner un revenu qui pût l'indemniser de celui qu'on vouloit lui ôter. Mais, dans le vrai, cet objet étoit peu important, puisqu'il est rare qu'il v ait des imbécilles de naissance. Les autres font ce , i'on appelle, non compos mentis, & que la loi diffingue bien formellement des imbécilles nés.

Un homme n'elt pas un idior, s'il a quelque lueur de raifon, s'il peut connoitre fes parens, favoir fon áge, & s'il a quelques - unes des notions les plus vulgaires; mais la loi regarde comme idior un fourd & muet de naiffance; par la raifon qu'elle le fuppofe incapable d'aucune connoiffance, attendu qu'ils manque de l'usage des fens qui fourniffent aux hommes des idées, & lui donnent l'usage de l'esprit.

Ceux qui ne sont pas nés sourds, aveugles & muets, mais qui le deviennent, font déclarés par la cour de chancellerie d'Angleterre incapables de conduire leurs propres affaires, ainti que les idiots, & le roi est, de droit, leur tuteur : mais avec cette différence - que ee n'est pas pour toute leur vie, parce que la loi suppose que comme ils ne sont dans ce trifte état que par quelqu'accident, il peut arriver qu'ils recouvrent l'usage de leurs sens. Aussi le roi n'est à leur égard que le dépositaire de leurs biens, afin de défendre leur propriété, & il est même obligé de leur tenir compte de tous leurs revenus, lorfqu'ils reviennent dans leur état naturel, ou après leur déces à leurs héritiers. Aufli le statut 17. ch. 10. d'Edouard II. dit-il: ,, que le roi pourvoira a à la garde & à la confervation des , idiots; confervera leurs terres, em-" ploira ee qui fem convenable du revenu d'icelles pour leur propre ufa-, ge , afin qu'ils puissent en jouir quand ils feront rétablis ; que le roi n'en a distraira rien pour lui; & qu'à la " mort de ces infortunés, il emploira " ce qui lui restera de ces mêmes re-, venus à faire prier Dieu pour leurs , ames, en prenant fur ce fujet l'avis " de l'évèque diocéfain. " On a depuis changé la destination de ces fonds; ils font aujourd'hui remis aux exécuteurs tellamentaires, ou aux administrateurs de leurs biens.

La maniere de constater qu'un homme est, nou compoi mentii, diffère peu de celle qui est établie, pour prouver qu'un homme est idiot. Le grand chancelier, qui est s'pécialement chargé par le roi de constater l'état des idiots, &

auquel on préfente requête, accorde un Writ, de idiota inquirendo; c'elt à dire, pour informer de l'état de l'esprit de celui qu'on dit en etre privé; & s'il est réellement trouvé, aux compos, il confie le foin de sa personne à celui qui lui plait.

Ordinairement on n'en charge point fon plus proche hóritier, afin d'éviter que l'idiot ne foit expose à quelques mauvaises pratiques de la part de celui à qui fes biens doivent appartenir après lui. On choisit toujours, de préférence, quelque proche parent, qui, étant chargé de la garde des biens, a un intéret sensible de conserver le plus long-tema qu'il lui fera possible la vie de l'idiot, afin d'en prolonger la tutelle. Et l'héritier lui est adjoint, par la raison que devant, après la mort de l'idiot, entrer en possession de ses biens, il est intéreffé à ce qu'ils soient bien administrés. L'un & l'autre font comptables de leur gestion au chancelier, & an non compos, lorsqu'il recouvre le plein usage de fes fens.

Les loix romaines donnoient, contme les angloifes , des tuteurs aux idiots, pour protéger leurs personnes, & des administrateurs pour conserver leurs biens; mais plus vigilantes que eelles d'Angleterre, elles étendoient leurs foins jusques fur ceux dont la prodigalité inconsidérée & continue, mettoient leur fortune en danger. Elle les plaçoit dans la elaffe des non compos ; elle leur ôtoit la geltion de leurs biens; & le préteur en donnoit le foin & la dispofition à des tuteurs qu'il leur nommoit. Les loix de Solon vouloient que les prodigues fuffent notés d'infamie . & qu'ils fuffent marqués d'un fer chaud, En Angleterre, après une enquête juridique, quand il étoit prouvé qu'un homme étoit un débauché . & non un idiot, on ne faisoit nulles procédures ultérieures . & on agissoit avec lui comme s'il eut été véritablement un idiot. Cet usage, quoique allen peu juridique, étoit pourtant bon pour conserver les biens dans une famille; mais peu compatible avec le génie d'une nation libre, dont chaque individu peut prétendre à l'usage libre & arbitraire de sa propriété: sic uteretur, ut alienum non ladar, eft la feule reltriction que les loix angloifes ayent mife à l'exercice de ce droit. D'ailleurs il n'elt pas indifférent que la circulation qui ne peut, jufqu'à certain point, avoir lieu, fans quelques extravagances des propriétaires, ne reçoive aucunes entraves. (D. F.)

IDOLATRIE, f. f., Morale, culte,

adoration des idoles . & des faux dieux. Il paroit que jamais il n'y a eu aucun peuple fur la terre qui ait pris le nom d'idolatre. Ce mot est une injure que les gentils, les politéiftes fembloient mériter; mais il est bien certain que si on avoit demandé au fenat de Rome, à l'aréopage d'Athenes, à la cour des rois de Perfe, etes - vom idolatres? ils auroient à peine entendu cette question. Nul n'auroit répondu, nous adorons des images, des idoles. On ne trouve se mot idolatre, idolitrie, ni dans Homere, ni dans Hésiode, ni dans Hérodote, ni dans aucun auteur de la religion des gentils. Il n'y a jamais eu aueun édit, aucune loi qui ordonnat qu'on adorat des idoles, qu'on les fervit en dieux, qu'on les crût des dieux.

Quand les capitaines romains & carhaginois faitoient un traité, ils atteftoient toutes les divinités; c'eft en leur préfence, difoient-ils, que nous jurons la paix or les latues de tous ces dieux, dont le dénombrement était très-long, n'étoit pas dans la centre des généraux; à la regârdoient les dieux comme préfens aux actions des hommes, comme témoins, comme juges, & ce n'étoit pas affurément le timulacre qui conflituoit la divinité.

De quel cil voyoient-ils donc les statues de leurs fausses divinités dans les temples? du même œil, s'il étoit permis de s'exprimer ainsi, que nous voyons les images des vrais objets de notre vénération. L'erreur n'étoit pas d'adorer un morceau de bois ou de marbre, mais d'adorer une fausse divinité représentée par ce bois & par ce marbre. La différence entr'eux & nous n'est pas qu'ils eussent des images, & que nous n'en ayons point; qu'ils ayent fait des prieres devant des images, & que nous n'en fassions point : la différence est que leurs images figuroient des êtres fantastiques dans une religion fausse, & que les notres figurent des êtres récls dans une religion véritable.

Quand le consul Pline adresse se prieres aux dieux immortels dans l'exorde du panégyrique de Trajan, ce n'est pas à des images qu'il les adresse; ces images n'étoient pas immortelles,

Ni les derniers tems du paganifine, ni les plus reculés, n'offrent pas un feul fait qui puific faire conclure qu'on adorât réellement une idole. Homere ne parle que des dieux qui habitent le haus Olympe: le Palladium, quoique tombé du ciel, n'étoit qu'un gage farcé de la protection de Pallas; c'étoit elle qu'on adoroit dans le palladium.

Mais les Romains & les Grees se mettoient à genoux devant des statues, leur donnoient des couronnes, de l'encens, des seuts, les promeuoient en triomphe-dans les places publiques: des chrétiens ont sanctifié ces coutumes. & ila ne sont cependant point idolàtres: idola-

Les femmes en tems de fécheresse portojent les statues des faux dieux après avoir jeuné. Elles marchoient pieds nuds, les cheveux épars, & auffin-toiquement Pétrone, & flatim urceatim phiebat. Quéques chrétiens ont sufficient facté cer ufige illégitime chez les gentils. Dans combien de villes ne porteton pas nuds pieds les chaffes des faints ans la faufle perfusión d'obtenir les bontés de l'Etre fuprème par leur interceffion?

Si un ture, un lettré chinois étoit témoin de ces momeries, il ne manqueroit pas d'accufer d'abord ces chrétiens de mettre leur confiance dans les finulacres que l'on proniene ainfi en proceffion; & l'on auroit bien de la peine à les défabufer.

On eft furpris du nombre prodigieux de déclamations débitées contre l'idolitrie des Romains & des Grees; & enfuite on eft plus furpris encore quand on voit qu'en effer ils n'écioent point idolâtres; que leur loi ne leur ordonnoit point du tout de rapporter leur culte à des fimulacres.

Il y avoit des temples plus privilégiés que les autres; la grande Diane d'Ephefe avoit plus de réputation qu'une Diane de village, que dans un autre de fes temples. La tlatue de Jupiter olympien attitori plus d'offrandes que celle de Jupiter Paphlagonien. Mais puiguil flatt toujours oppofer iel les courumes d'une religion vraie à celles d'une religion faiffe, n'avons nous pas eu depuis plufleurs fiecles, plus de dévotion à certains autels qu'd'adurres? Ne feroit-il pastidicule de fisifir ce prétexte pour nous accufer d'daldrier?

On n'avoit imaginé qu'une feule Diane, un feul Apollon, & un feul Efculape; non pas autant d'Apollons, de Dianes, & d'Efculapes, qu'ils avoient de temples & de thatues; il est donc prouvé autant qu'un point d'hiftoire peur l'ètre, que les anciens ne croyoient pas qu'une fitatue fût une diviniré, que le culte ne pouvoit ètre rapporte à cette fitatue, à cette idole, & que par conféquent les anciens n'étoient point idolaires.

Une populace proffiere & fuperftiticuse qui ne raisonnoit point, qui ne favoit ni douter, ni nier, ni croire, qui couroit aux temples par oisiveté, & parce que les petits y font égaux aux grands; qui portoit fon offrande par coutume, qui parloit continuellement de miracles fans en avoir examiné aucun . & oui n'étoit guere au-deffus des victimes qu'elle amenoit; cette populace, dis-je, pouvoit bien à la vue de la grande Diane, & de Jupiter tonnant, etre frappé d'une horreur religieuse . & adorer fans le favoir la flatue même. C'est ce qui est arrivé quelquefois dans les temples catholiques aux payfans groffiers; & on n'a pas manqué de les détromper par une autre tromperie, que c'est aux bienheureux, aux immortels reçus dans le ciel, qu'ils doivent demander leur interceision, & non à des figures de bois & de pierre, & qu'ils ne doivent adorer que Dieu seul.

Les Grees & les Romains augmenterent le nombre de leurs dieux par des apothéofes » les Grees divinissient les conquérans somme Bacchus, Hercule, Perfee. Rome dress des auteix à ses enpereurs. Elle continue à en élever encore aujourd'hui » mais elle n'a égard dama fes apothéofes , qui aux vertue & aux miraeles, & à l'argent répandu par la uniciens sont fiires par la Statevie i les notires par le respect pour la vertu. Mais es anciennes apothéofes font eucorè une preuve convaineant que les Grees de les Romains n'évoient pouir islassires, Il est clair qu'ils n'admettoient pas plus une vertu divine dans la statue d'Auguste & de Claudius, que dans leurs médailles. Ciceron dans fes ouvrages philo-Sophiques ne laitle pas sompconner seulement qu'on puisse se méprendre aux statues des dicux, & les confondre avec les dieux mêmes. Ses interlocuteurs foudroient la religion établie : mais aucun d'eux n'imagine d'accuser les Romains de prendre du marbre & de l'airain pour des divinités.

Lucrece ne reproche cette fottise à personne, lui qui reproche tout aux funcrititieux : donc encore une fois, cette opinion n'existoit pas, & l'erreur du polithéisme n'étoit pas erreur d'ido-Litrie.

Horace fait parler une statue de Priape: il lui fait dire: "j'étois autrefois un tronc de figuier; un charpentier " ne fachant s'il feroit de moi un dieu , ou un banc, se détermina enfin à me " faire dieu, " &c. Que conclure de cette plaisanterie? Priape étoit de ces petites divinités subalternes, abandonnées aux railleurs ; & cette plaifanterie mème est la preuve la plus force que cette figure de Priape qu'on mettoit dans les potagers pour effrayer les oiscaux, n'étoit pas fort révérée.

Dacier , en diene commentateur , n'a pas manqué d'obierver que Barue avoit prédit cette aventure, en difant, ils ne feront que ce que vondront les ouvriers; mais il pouvoit observer aussi qu'on en peut dire autant de toutes les statues: on peut d'un bloc de marbre tirer tout auffi-bien une cuvette, qu'une figure d'Alexandre ou de Jupiter, ou de quelque chose de plus respectable. La matiere dont étoient formés les chérubins du faint des faints, auroit pu fervir égalcment aux fonctions les plus viles. Un trone, un autel en font-ils moins révé-

rés, parce que l'ouvrier en pouvoit faire une table de cui sinc ?

Dacier au lieu de conclure que les Romains adoroient la statue de Priape . & que Baruc l'avoit prédit, devoit done conclure que les Romains s'en mocquoient. Consultez tous les auteurs qui parlent des statues de leurs dieux, vous n'en trouverez aucun qui parle d'idolàtrie; ils disent expressement le contraire: vous voyez dans Martial.

Qui finxit facros auro vel marmore vultus .

Non facit ille deos. Dans Ovide. Colitur pro Jove forma Je-

Dans Stace. Nulla autem effigies nulla commiffa metalla. Forma Dei montes habitare

ac nunina gaudet. Dans Lucain. Est-ne Dei nisi terra & pontus, Es aer ?

On feroit un volume de tous les passages qui déposent que des images n'étoient que des images.

Il n'y a que le cas où les statues rendoient des oracles, qui ait pu faire penfor one ces statues avoient en elles quelque chose de divin; mais certainement l'opinion regnante étoit que les dicux avoient choifi certains autels, certains fimulacres, pour y venir réfider quelquefois, pour v donner audience aux hommes, pour leur répondre. On ne voit dans Homere, & dans les chœurs des tragédies grecques, que des prieres à Apollon, qui rend ses oracles sur les montagnes, en tel temple, en telle ville; il n'y a pas dans toute l'antiquité la moindre trace d'une pricre adreffce à une statue.

Ceux qui professojent la magic, qui la croyoient une science, ou qui feignoient de le croire, prétendoient avoir le sccret de faire descendre les dieux dans les sta-

tucs &

tues, non pas les grands dieux, mis les dioux fecondiers, les génies. C'eft ce que Mercare Triffnégite appelloit faire du flutes à évêt les que S. Augustin réfute dans fà cité de Dieu; mais cela même montre évidemment qu'on ne croyoit pas que les fimulacres cuifent ten en eux de divia, puifqu'il falloit qu'un magicien lesanimist; & il me fembe qu'il artivoit bien rarement qu'un magicien fût affez habile pour donner une ame à une flutue pour la faire parler.

En un mot, les images des dieux n'étoient point des dieux; Jupiter & non pas son image lançoit le tonnerre. Ce n'étoit pas la statue de Neptune qui soulevoit les mers, ni celle d'Apollon qui donnoit la lumiere; les Grees & les Romains étoient des gentils, des polithéiftes, & n'étoient point des idolátres.

C'est un abus des termes d'appeller idolâtres les peuples qui rendirent un culte au foleil & aux étoiles. Ces nations n'eurent long-tems ni fimulacres, ni temples; si elles se tromperent, c'est en rendant aux aftres ce qu'elles devoient au Créateur des aftres : encore les dogmes de Zoroastre, ou Zardust, recueillis dans le Sadder, enseignent-ils un Etre fuprème vengeur & rémunérateur ; & cela est bien loin de l'idolâtrie. Le gouvernoment de la Chine n'a jamais eu aucunc idole; il a toujours confervé le culte simple du maître du ciel Kingtien, en tolérant les pagodes du peuple. Genfgis-Kan chez les Tartares n'étoit point idolatre, & n'avoit aucun simulacre; les Mufulmans qui remplissent la Grece, l'Afie mineure, la Svric, la Perfe, l'Inde , & l'Afrique , appellent les chrétiens idolatres, giaour, parce qu'ils croyent que les chrétiens rendent un culte aux images. Ils briferent toutes les statues qu'ils trouverent à Constantinople dans fainte Sophie, dans l'églife des faints Tome VII.

apotres, & daus d'autres qu'ils couvertrent en molguées. Zelés déinfeurs du culte du vrai Dieu, ils furent indignés de ce qu'on le partageoit à des créatures; mais comme il elt difficile à l'homme paffionné de fe tenir dans un juste milieu, ils pousférent leur zele jusqu'à fouler les imagest & pour détruire l'idolairie, ils défendirent l'ormement le plus innocent des temples.

Comme les hommes ont eutrès-racement des Ilées précifes, & ont encore moins exprimé leurs idées par des mots précis, & fans équivoque, nous appellames du nom d'idolière les Gentils , & fut-tout les polithéfiles. On a écrit des volumes immenfes; on n débité des fentimes différens fur l'origine de ce culte rendu à Dieu, ou à pluffeurs dieux, fous des figures fenfibles : cette multiude de livres & d'opinions ne prouve que l'ignorance.

On ne fait pas qui inventa les habits & les chauffures, & on veut favoir qui le premier inventa les idoles ! Qu'importe un paffage de Sanconiaton qui vivoit avant la guerre de Troie? Que nous apprend-il, quand il dit que le cahos, l'cfprit, c'cft-à-dire, le fouffle . amourcux de ses principes, en tira le limon, qu'il rendit l'air lumineux, que le vent Colp, & fa femme Bau engendrerent Eon , & qu'Eon engendra Jenos; que Cronos leur descendant avoit deux yeux par-derriere, comme pardevant, qu'il devint dicu, & qu'il donna l'Egypte à son fils Taut? voilà un des plus respectables monumens de l'antiquité.

Orphée, antérieur à Sanconiaton, ne nous en apprendra pas davantage dans fa théogonie, que Damafeius nous a confervée; il repréfente le principe du monde fous la figure d'un dragon à deux tètes, l'une de taureau, l'autre de

Bbbb

Hon, un visage au milieu qu'il appelle visage - dieu, & des ailes dorées aux épaules.

Mais vous pouvez de ces idées bifarres tirer deux grandes vérités ; l'une que les images fentibles & hiéroglyphiques font de l'antiquité la plus haute; l'autre que tous les anticiers philosophes ont reconnu un premier principe.

Quant au polithéisme, le bon sens vous dira que des qu'il y a eu des hommes, c'est-a-dire des animaux foibles, capables de raifon, fujets à tous les accidens, à la maladie & à la mort, ces hommes ont fenti leur foiblesse & leur dépendance; ils ont reconnu aisément qu'il est quelque chose de plus puissant qu'eux. Ils ont senti une forçe dans la terre qui produit leurs alimens; une dans l'air qui fouvent les détruit; une dans le feu qui consume, & dans l'eau qui submerge. Quoi de plus naturel dans des hommes ignorans, que d'imaginer des êtres qui président à ces élémens? Quoi de plus naturel que de révérer la force invisible qui faisoit luire aux yeux le foleil & les étoiles? Et des au'on voulut se former une idée de ces puissances supérieures à l'homme, quoi de plus naturel encore que de les figurer d'une maniere sensible ? La religion juive qui précéda la nôtre, & qui fut donnée par Dieu même, étoit toute remplie de ces images sous lesquelles Dieu est représenté. Il daigne parler dans un buition le langage humain; il paroit fur une montagne. Les esprits célestes qu'il envoie, viennent tous avec une forme humaine; enfin, le fanctuaire est rempli de chérubins, qui sont des corps d'hommes avec des ailes & des tètes d'animaux : c'est ce qui a donné lieu à l'erreur groffiere de Plutarque, de Tacite, d'Appion, & de tant d'autres, de reprocher aux Juifs d'adorer une tète d'âne. Dieu malgré sa défense de peindre & de scupper aucune sigure, a donc daigné se proportionner à la foiblesse humaine, qui demandoit qu'on parlât aux sens par des imares.

Hate dans le schop, VI, vois le Seigneur affis fur un troine, & le bas de fa robe qui remplit le temple. Le Saigneur étend fa main & touche la bouche de Jérémie au chop. I. de ce prophète. Ezéchiel au chop. II. voit un troine de faphir, & Dieu lui paroit comme un homme affis fur ce trône. Ces images n'altereut point la pureté de la religion juive, qui jamais m'employa les tableaux, les flatues, les idoles, pour repréfenter Dien aux yeux du peuple.

Les lettrés Chinois, les Perfes, les anciens Egyptiens n'eurent point d'idoles ; mais bien-tot Ilis & Ofiris furent figurés: bien tot Bel à Babylone fut un gros colosse; Brama futun monstre bifarre dans la presqu'isle de l'Inde. Les Grecs fur-tout multiplierent les noms des dieux , les statues & les temples; mais en attribuant toujours la suprème puissance à leur Zeus, nommé par les Latins Jupiter, maître des dieux & des hommes. Les Romaius imiterent les Grecs: ces peuples placerent toujours tous les dieux dans le ciel fans favoir ce qu'ils entendoient par le ciel & par leur olympe. Il n'y avoit pas d'apparence que ces êtres supérieurs habitasfent dans les nuées qui ne font que de l'eau. On en avoit placé d'abord fept. dans les fept planetes, parmi lesquelles on comptoit le foleil; mais depuis, la demeure ordinaire de tous les dieux fut l'étendue du ciel.

Les Romains eurent leurs douze grands dieux, fix males & fix femelles, qu'ils nommerent dii majorum gentium, Jupiter, Neptune, Apollon, Vulcain, Mars, Mercure, Jinon, Vesta, Minerve, Cérès, Vénus, Diane. Pluton fut alors oublié; Vesta prit sa place.

Enfuite venoient les dieux minorum gentium, les dieux indigetes, les héros, comme Bacchus, Hercule, Efculape; les dieux infernaux, Pluton, Proferpine : ceux de la mer, comme Thétis, Amphitrite, les Néréides, Glaucus; plus les Driades, les Naïades, les dieux des jardins, ceux des bergers. Il y en avoit pour chaque profession, pour chaque action de la vie, pour les enfans, pour les filles nubiles, pour les mariées, pour les accouchées; on eut le dieu Pet. On divinifa enfin les empereurs: ni ces empereurs, ni le dieu Pet, ni la déesse Pertunda, ni Priape, ni Rumilia la déeffe des tetons, ni Stercutius le dieu de la garderobe, ne furent à la verité regardés comme les maîtres du ciel & de la terre. Les empereurs eurent quelquefois des temples; les petits dieux Pénates n'en eurent point; mais tous eurent leur figure, leur idole.

C'étoient de petits magots dont on ordonnoit fon cabinet; c'étoient les anufemens des vicilles femmes & des enfans, qui n'étoient autorifés par aucun culte public. On laifoit agir à fon gré la fupertition de chaque particulier : on retrouve encore ces petites idoles dans les ruines des anciennes villes.

Si personne ne sait quand les hommes commencerent à se faire des idoles, on sait qu'elles sont de l'antiquité la plus haute; Tharé pere d'Abraham en faisoit à Ur en Chaldée: Rachel déroba & emporta les idoles de son beaupere Laban; on ne peut remonter plus haut.

Mais quelle notion précife avoient les anciennes nations de tous ces simulacres? Quelle vertu, quelle puissance

leur attribuoit-on? Croira-t-on que les dieux descendoient du ciel pour venir fe cacher dans ces statues? ou qu'ils leur communiquoient une partie de l'efprit divin? ou qu'ils ne leur communiquoient rien du tout ? C'est encore fur quoi on a très-inutilement écrit; il est clair que chaque homme en jugeoit felon le degré de sa raison, ou de sa crédulité, ou de son fanatisme. Il est évident que les prètres attachoient le plus de divinité qu'ils pouvoient à leurs statues, pour s'attirer plus d'offrandes; on fait que les philosophes détestoient ces superstitions; que les guerriers s'en mocquoient; que les magiftrats les toléroient, & que le peuple toujours abfurde ne favoit ce qu'il faifoit : c'est en peu de mots l'histoire de toutes les nations à qui Dieu ne s'elt pas fait connoitre.

On peut se faire la même idée du culte que touse l'Egypte rendit à un bourf, se que plusieurs villes rendirent à un chien, a un singe, à un singe, à un chat, à des oignons. Il y a grande apparence que ce furent d'abord des emblemes : enfuite un certain beur Diemes enfuite un certain beur l'après, un certain chien ommé stabbis, l'arent adorés. On mangea coujours du bourl, ordes de l'apparence de se peut se des bours.

Les idoles parloient aflez fouvent: on faifoit commémoration à Rome le jour de la fête de Cybele, des belles paroles que la flatue avoit prononcées lorsqu'on en fit la translation du palais du roi Attale:

Ipja peti volui, ne sit mora, mitte volentem, Dignus Roma locus quo deus omnis eat. Pai vanlu qu'on m'enlevàt, emme-

" J'ai voulu qu'on m'enlevat, emme-" nez-moi vite; Rome est digne que " tout dieu s'y établisse."

Bbbb 2

La statue de la fortune avoit parlé; les Scipions, les Cicerons, les Céfars à la vérité n'en croyoient rien ; mais la vieille à qui Encolpe donna un écu pour acheter des ojes & des dieux, pouvoit fort bien le croire.

Les idoles rendoient aussi des oracles, & les prètres cachés dans le creux des statues parloient au nom de la divinité.

Comment, au milieu de tant de dieux, & de tant de théogonies différentes & de cultes particuliers, n'y eut-il jamais de guerre de religion chez les peuples nommés idolâtres? Cette paix fut un bien qui naquit d'un mal de l'erreur mème: car chaque nation reconnoissant plusieurs dieux inférieurs, trouvoit bon que ses voilins eussent aussi les leurs. Si vous exceptez Cambife, à qui on reproche d'avoir tué le bœuf Apis, on ne voit dans l'histoire profane aucun conquérant qui ait maltraité les dieux d'un peuple vaincu. Les Gentils n'avoient aucune religion exclusive; & les prètres ne songerent qu'à multiplier les offrandes & les facrifices.

Les premieres offrandes furent des fruits ; bientôt après il fallut des animaux pour la table des prètres; ils les égorgeoient eux-mêmes; ils devinrent bouchers & cruels : enfin, ils introduifirent l'usage horrible de facrifier des victimes humaines, & fur-tout des enfans & des jeunes filles. Jamais les Chinois, ni les Perfes, ni les Indiens, ne furent coupables de ces abominations; mais à Héliopolis en Egypte, au rapport de Porphire, on immola des hommes. Dans la Tauride on facrifioit les étrangers : heureusement les prêtres de la Tauride ne devoient pas avoir beaucoup de pratiques. Les premiers Grecs, les Cipriots, les Phéniciens. les Tyriens, les Carthaginois, curent cette fuperstition abominable. Les Romains cux-mêmes tomberent dans ce crime de religion; & Plutarque rapporte qu'ils immolerent deux Grees & deux Gaulois, pour expier les galanteries de trois vestales. Procope, contemporain du roi des Francs Théodebert, dit que les Francs immolerent des hommes quand ils entrerent en Italie avec ce prince : les Gaulois, les Germains, faisoient communément de ces affreux facrifices.

On ne peut guere lire l'histoire, fans concevoir de l'horreur pour le genre humain. Il est vrai que chez les Juifs Jephté facrifia fa fille, & que Saul fut pret d'immoler son fils. Il est vrai que ceux qui étoient voués au Seigneur par anathème, ne pouvoient être rachetés. ainsi qu'on rachetoit les bêtes, & qu'il falloit qu'ils périssent : mais Dieu qui a créé les hommes, peut leur ôter la vie quand il veut, & comme il le veut : &c ce n'est pas aux hommes à se mettre à la place du maitre de la vie & de la mort. & à usurper les droits de l'Etre suprème.

Pour consoler le genre humain de l'horrible tableau de ces pieux facrileges, il est important de favoir que chez presque toutes les nations nommées idolatres, il y avoit la théologie facrée . & l'erreur populaire ; le culte fecret . & les cérémonies publiques : la religion des fages, & celle du vulgaire. On n'enfeignoit qu'un feul Dieu aux initiés dans les mysteres; il n'y a qu'a jetter les veux fur l'hymne attribué à Orphée, qu'on chantoit dans les mysteres de Céres Eleufine, fi célebres en Europe . & en Alic.

" Contemple la nature divine, illu-, mine ton esprit , gouverne ton cœur-" marche dans la voie de la justice ; que

" le Dieu du ciel & de la terre foit tou-, jours préfent à tes veux. Il est uni-" que, il existe seul par lui-même ;

n tous les êtres tiennent de lui leur exil

" tence; il les foutient tous; il n'a " jamais été vu des yeux mortels, &

il voit toutes chofes."

Ou'on life encore ce paffage du philofophe Maxime de Madaure, dans falettre à faint Augultin. "Que homme est affez groffier , affez l'tupide, pour douter qu'il foit un Dieu (inprème, a étrenel, infinit, qui n'a rien engendré de femblable à lui-mème, & qui est le pere commun de toutes chofez?" Il y a mille témoigrages que les fages abhoroient non-feulement l'àchlirire, mais encore le polithéfime.

Epictee, ce modele de réfignation & de patiente, oct homme fi grand dans une condition fi balle, ne parle jamais que d'un feul Dieu: voici une de fes maximes. "Dieu m'a eréé, Dieu elle au de des de moi; je le porte para pout; pourrois-je le fouiller par des penflees obfenes, par des actions inajultes, par d'infames defits? Mon devoir elt de remercier Dieu de tout, a de le louer de tout, & de ne ceffer de le benir qu'en ceffant de vivre." Toune tes les idées d'Epictet roulent fur ce principe.

Marc-Aurele, auffi grand peut - être Ire trên de l'empire romain qu'Epictere dans l'efclavage, parle fouvent à la vérité des dieux, foit pour fe conformer au langage reçu, foit pour exprimer des êtres mitogens entre l'Etre fuprème & les hommes. Mais en comben d'endroits ne fisiel pas voir qu'il ne reconnoit qu'un Dieu éternel, infair? Notre aune, die il, eff une immanion de la divinité; met enfant, mon copps, met éprin vienume de Dieu.

Les florciens, les platoniciens admettoient une nature divine & universelles n les épicuriens la nioient; les pontises ne parloient que d'un seul Dieu dans les mysteres; où étoient donc les idolatres? JE

JEAN L'EVANGELISTE, ST. Hift. Litt. , né à Bethfaïde en Galilée . étoit fils de Zébédée & de Salomé, & frere cadet de St. Jacques le majeur, Leur emploi étoit de gagner leur vio à la pèche, & Jean étoit dans une barque fur le bord de Généfareth, lorfque Jefus-Chrift fit faire à St. André & à S. Pierre, cette peche miraculeuse, dont il est parlé dans l'Evangile. Il n'avoit que vingt-cinq à vingt-fix ans , lorfqu'il fut appellé à l'apostolat par le Sauveur. qui eut toujours pour lui une tendresse particuliere, & il se désigne lui-meme ordinairement fous le nom du disciple que Jesus aimoit. Il étoit vierge, & c'est pour cette raison, dit St. Jérôme, qu'il fut le bien-aimé du Sauveur, qu'à la cène, il reposa sur son sein, & que Jefus-Christ fur la croix, le traita comme un autre lui-même, voulant qu'il fût le fils de sa sainte mere, & recommandant cette mere vierge au disciple vierge : Virginem Matrem virgini Difcipulo commendavit. Iefus - Christ lui donna des marques particulieres de fon amour en le rendant rémoin de la plupart de ses miracles, & sur-tout de sa gloire dans le tems de sa transfiguration. Il le chargea encore d'aller à Icrufalem afin d'y préparer ce qui étoit nécessaire pour la derniere Paque. Dans le jardin des oliviers, il voulut l'avoir auprès de lui pendant le tems de fon agonie. Ce disciple sut le seul qui l'accompagna jusqu'à la croix, où lesus-Christ lui laissa en mourant le foin de la fainte Vierge. Après la réfurrection du Sauveur, Jean le reconnut le premier, & fut un de ceux qui mangerent avec lui. Il assista au concile de Jérusalem, où il parut comme une des colonnes de l'églife, felon le témoignage de

St. Paul. Ce faint apôtre alla prêcher l'Evangile dans l'Asie, & pénétra jusques chez les Parthes, auxquels il écrivit sa premiere épître, qui portoit autrefois ce titre. Il fit sa résidence ordinaire à Ephefe, fonda & gouverna plusieurs églises. Dans la persecution de Domitien , vers l'an 95 , il fut mené à Rome, & plongé dans de l'huile bouillante . fans en recevoir aucune inconsmodité. Il en fortit plus fort & plus vigoureux, & fut relegué dans la petite isle de Pathmos, où il cerivit fon Apocalypse. Nerva, fuccesseur de Domitien, ayant rappellé tous les exilés, Jean revint à Ephese, où il écrivit son évangile, à la follicitation des évèques d'Alie, pour refuter les erreurs de Cérinthe & d'Ebion, qui foutenoient que lefus - Chrift n'étoit qu'un homme; mais l'apôtre établit la divinité & l'éternité du Sauveur, des les premieres paroles de son Evangile. Nous avons encore de lui trois épitres, qui sont au nombre des livres canoniques: la premiere, citée autrefois fous le nom de Parthes; la feconde, adreffée à Electe, & la troisieme à Caius. Jean vecut jusqu'à une extrème vieillesse; & ne pouvant plus faire de longs discours, il ne disoit aux fideles que ces paroles: mes petits enfans, aimez-vous les uns les autres. Ses disciples, ennuvés d'entendre toujours la même chose , lui en parlevent ; & il leur repondit : c'eft le precepte du Seigneur, & fi on le garde, il fujit pour être suivé. Enfin, ce faint apôtre mourut à Ephele, d'une mort paisible, sous le regne de Trajan, la centieme année de Jesus - Christ agé d'environ quatre-vingt-quatorze ans. On le surnomme le théologien, à cause de la fublimité de ses connoissances & de ses révélations, & sur-tout du commencement de fon Evangile. Car les

autres évangélifles ont rapporté les actions de la vie mortelle de Jelies-Chrift, mais St. Jean é'éleve comme un aigle au-deffius des nues, & va découvris jufiques dans le fiin du pere, le verbe de Dieie de la Pere; & it rapporte les vértées plus spirituelles, qui marquent le mytere de la Trinité, l'égalifé des perfonnes divines, & la gloite de la vie titure.

I E A

JEAN CHRYSOSTOME, St., Hift. Litt., né à Antioche en 347 d'une des premieres familles de la ville, y ajoûta un nouveau lustre par ses vertus & son éloquence qui le fit furnommer Chryloftome. c'est-à-dire, bouche d'or. Après avoir fait ses études avec succès, il voulut suivre le barreau; mais il quitta toutes les espérances que le monde lui donnoit pour s'enfoncer dans un défert. Il choisit pour le lieu de sa retraire les montagnes voilines d'Antioche; fe croyant encore trop près du monde, il s'enferma dans une grotte où il paffa deux ans dans les travaux de l'étude & les exercices de pénitence. Ses maladies l'ayant obligé de revenir à Antioche, Melece l'ordonna diacre, & Flavien son succesfeur l'éleva au facerdoce en 375. Ce fut alors qu'il fut chargé du foin de prècher la parole de Dieu : fonction qu'il remplit avec d'autant plus de fruit, qu'à une éloquence touchante & persuasive, il joignoit des mœurs célestes. Ses vertus le firent placer fur le siege de Conftantinople après la mort de Nectaire. en 398. Son premier soin fut de reformer le clergé; il déracina l'abus qui s'étoit introduit parmi les eccléfiaftiques de vivre avec des vierges. qu'ils traitoient de fœurs adoptives ou Tours Agapetes , c'est - à - dire , charttables. Ce bon pasteur donna l'exemple en tout à fon troupeau; il chaffa les loups de la bergerie, il se réduisse

à une vie pauvre, il fonda plusieurs hopitaux; il envoya chez les Scythes, nomma des prêtres pour travailler à leur conversion. La véhémence avec laquelle il parloit contre l'orgueil, le luxe & la violence des grands, fon zele pour la réformation du clergé & pour la conversion des hérétiques, lui attirerent une foule d'ennemis. Eutrope favori de l'empereur, le tyran Gaynas à qui il refusa une église pour les Ariens; Théophile d'Alexandrie, partifan des Origénistes : les sectateurs d'Arius qu'il fit bannir de Constantinople: ces hommes pervers le réunirent tous contre le faint archeveque, & le poursuivirent infqu'à la fin de fa vie, menée en bonne partie en exil. Enfin après une longue détention à Cucuse, lieu désert & dénué de toutes les choses nécessaires à la vie, on le transféra à Arabiffe en Arménie, & comme de ce lieu on le menoit à Pityonte fur la mer noire, il fut si maltraité des soldats qui le conduifoient, qu'il mourut en chemin le 14 Septembre 407, agé d'environ 60 ans, après neuf ans & demi d'épiscopat, & plus de trois ans d'exil. Saint Jean Crysoftome a été une des plus grandes lumieres de l'Orient. Ses principaux ouvrages font, 1º. un Traité de sacerdoce, qu'il composa dans sa solitude. Cet ouvrage est d'autant meilleur, que l'auteur donna durant tout le cours de fa vie la leçon & l'exemple. 2'. Un Traité de la Providence. 3º. Un Traité de la Mivinité de Jesus-Christ. Il la prouve par les merveilles que fa grace opere. 4º. Des Homelies fur l'Ecriture Sainte. Saint Jean Chryfostome l'avoit étudiée depuis fon enfance ju fqu'aux derniers jours de son épiscopat. Un grand nombre d'autres Homelies fur différens fujets. On peut regarder cet illustre pere comme le Ciceron de l'église grecque. Son

. . . .

éloquence ressemble beaucoup à celle de ce prince des orateurs latins. C'est la même facilité, la même clarté, la même abondance, la même richeffe d'expressions, la même hardiesse dans les figures, la même force dans les raifonnemens, la même élévation dans les penfees. Tout porte l'empreinte chez l'un & chez l'autre de ce génie heureux, né pour vaincre l'esprit & toucher le cœur. Quelque grand homme que soit faint Augustin, on n'a pas affez loué faint Jean Chrysostome en le comparant à lui. du moins pour l'éloquence de la chaire, Celle du pere Latin est défigurée quelquefois par les pointes, les jeux de mots, les antitheses qui faisoient le goût dominant de fon pays & de fon fiecle : celle du pere Grec auroit pû être entendue à Athenes & à Rome dans les plus beaux jours de ces deux républiques. De toutes les éditions des ouvrages de faint Jean Chrysoftome, la plus exacte & la plus complette est sans contredit celle de dom de Montfaucon, en 1734. en 13 vol. in-folio en grec & en latin. Cette édition est enrichie de la vie du faint docteur, de préfaces intéressantes, de notes, de variantes. On fait aussi beaucoup de cas de celle de Fronton du Duc, en 8 vol. in-fol. Plufienrs des ouvrages du célebre évenue de Constantinople ont été traduits en françois par Fontaine, par Bellegarde, & par d'autres. Nous avons deux excellentes Vier de ce faint; la premiere par Hermant écrite d'un style un peu enté, mais d'ailleurs très-estimable; la feconde par Tillemont écrite plus fimplement & avec une exactitude que rien n'égale. Celle ci se trouve dans le Tome

XI. de ses mémoires. JESUS-CHRIST, Morale, le Sauveut du monde, Fils de Dieu & Dieu lui-même, le Messe prédit par les pro-

phetes, & le médiateur entre Dieu & les hommes. Conçu par l'opération du S. Esprit dans le sein de la Vierge Marie, il naquit dans une étable à Bethléem. La Vierge & Joseph son époux, s'étoient rendus dans cette ville pour se faire infcrire lors du dénombrement ordonné par Auguste, l'an du monde 4000, quatre ans avant notre ere vulgaire. Auflitôt après fa naissance, des anges l'annoncerent à des bergers, & une étoile apparut en orient, & en amena des mages qui vinrent adorer ce Dieu enfant. Il fut circoncis le huitieme jour, & le quatrieme sa mere le porta au temple. Hérode foupconneux & cruel, fit mourir tous les enfans de Bethléem de deux ans & au-deffous. Il comptoit y envelopper celui que les mages lui avoient annoncé comme le roi des Juifs; mais Joseph averti par un ange, s'étoit retiré avec la mere & l'enfant en Egypte, d'où il ne revint qu'après la mort du tyran. Ils demeuroient à Nazareth, d'où ils alloient tous les ans à lérufalem pour célébrer la paque. Ils y menerent Jesus à l'age de douze ans ; il y resta à leur insu, & s'en étant appercus dans le chemin, ils retournerent à Jérusalem, où ils le trouverent dans le temple, au milieu des docteurs. C'est tout ce que nous apprend l'Evangile de I. C. infog'au moment de sa manifestation. Il troissoit en sagesse, en age & en grace, étant foumis à son pere & à sa mere. Comme ils étoient obligés par leur pauvreté, de travailler en gagnant leur vie, l'on ne peut douter que J. C. ne leur ait témoigné son obeiffance, en travaillant avec eux. C'étoit saus doute le métier de charpentier qu'il exerçoit, puisque les juifs lui en donnent le nom. L'an 15 de Tibere, Jean - Baptiste, qui devoit lui préparer les voies, commença à prècher la pé-

nitence. Il baptisoit . & I. C. vint & lui pour être baptife. Au fortir de l'eau, le S. Esprit descendit sur lui en forme de colombe, & on entendit une voix qui dit: Voici mon fils bien aimé, en qui s'ai mis toutes mes complaisances. Cétoit l'an 30 de l'ere, & J. C. avoit environ 33 ans. Il fut conduit par le S. Efprit dans le défert, y passa 40 jours sans manger, & voulut bien y être tenté. Il commença alors à précher l'Evangile. Accompagné des douze apôtres qu'il avoit appellés, il parcourut toute la Judée & la remplit de ses biensaits, confirmant les vérités qu'il enseignoit par des miracles. Les démons & les maladics lui obéiffent, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les morts refluscitent. Mais il falloit que Christ foutfrit & fatisfit par ses soutfrances à la justice de Dieu. La jalousie des pharifiens & des docteurs de la loi le fit condamner à un supplice infame. Un de ses disciples le trahit, un autre le renia, tous l'abandonnerent. Le pontife & le conseil condamnerent I. C. parce qu'il s'étoit dit le Fils de Dien. Il fut livré à Ponce-Pilate, président Romain, & condamné à la mort, attaché à la croix; il offrit le facrifice qui devoit être l'expiation du genre humain. A sa mort le ciel s'obscureit, la terre trembla .. le voile du temple se déchira, les tombeaux s'ouvrirent, les morts reffusciterent, l'homme - Dieu mis en croix expira le foir du vendredi 3 Avril, le 14 de Nifan, l'an 22 de l'ere, & le 26 de fa vie. Son corps fut mis dans le tombeau, où l'on posa des gardes. Le troisseme jour. qui étoit le dimanche, J. C. fortit vivant du fépulcre. Il apparut d'abord à plusieurs faintes femmes, ensuite à ses disciples & à ses apotres. Il resta avec eux pendant quarante jours, leur apparoiffant fouvent, buvant & mangeant, leur faisant voir par beaucoup de preuves qu'il étoit vivant, & leur parlant du royaume de Dieu. Quarante jours après sa réfurrection, il monta au ciel en leur présence, en leur ordonnant de prècher l'Evangile à toutes les nations, & leur promettant d'être avec eux jusqu'à la fin du monde. U. CHRISTIANSIME.

... La fainteté de l'Evangile parle à mon cœur, dit un écrivain moderne des moins fuspects dans cette matiere. Vovez les livres des philosophes avec toute leur pompe; qu'ils font petits auprès de celui-la! Sc peut-il qu'un livre à-la-fois si sublime & si simple, soit l'ouvrage des hommes! Se peut-il que celui dont il fait l'histoire ne soit qu'un homme lui-même! est-ce la le ton d'un enthoufiatte ou d'un ambitieux fectaire? Quelle douceur! quelle pureté dans fes mœurs! quelle grace touchante dans ses instructions! Quelle élevation dans ses maximes! Quelle profonde fagetfe dans fes discours! Quelle présence d'esprit, quelle fineife & quelle justeffe dans ses réponfes! Quel empire fur fes pathons! Où est l'homme, où est le sage qui pût agir, fouffrir & mourir fans foiblesse & fans oftentation? Quand Platon peint fon juste imaginaire couvert de tout l'opprobre du crime, & digne de tous les prix de la vertu, il peint trait pour trait Jesus-Christ: la ressemblance est si frappante, que tous les peres l'ont fentie, & qu'il n'est pas possible de s'y tromper... Socrate mourant fans douleur fans ignominie, foutint aifcment jufqu'au boutfon personnage, & si cette facile mort n'eut honoré sa vie, on douteroit si Socrate avec tout fon esprit fut autre chose qu'un fophiste. Il inventa, dit - ou, la morale. D'autres avant lui l'avoient mife en pratique; il ne fit que dire ce qu'ils avoient fait; il ne fit que mettre en lecons leurs exemples. Aristide avoit été

Tome VII.

juste avant que Socrate eut dit ce que c'étoit que justice; Léonidas étoit mort pour son pays avant que Socrate eût fait un devoir d'aimer la patrie; Sparte étoit sobre avant que Socrate eût loué la fobriété : avant qu'il eût défini la vertu, la Grece abondoit en hommes vertueux. Mais où Jesus avoit il pris chez les siens cette morale élevée & pure, dont lui feul a donné les leçons & l'exemple ? La mort de Socrate, philofophant tranquillement avec fes amis, est la plus douce qu'on puisse desirer; celle de Jesits expirant dans les tourmens, injurié, raillé, mandit de tout un peuple, est la plus horrible qu'on puiffe craindre. Socrate prenant la coupe empoisonnée . bénit celui qui la lui préfente & qui pleure ; Jesus au milieu d'un fupplice affreux, prie pour les bourreaux acharnés. Oui, si la vie & la mort de Socrate font d'un fage, la vie & la mort de Jesies font d'un Dieu. Dirons-nous que l'histoire de l'Evangile est inventée à plaisir? Non, ce n'est pas ainsi qu'on invente, & les faits de Socrate, dont perfonne ne doute, font moins atteftés que ceux de Jesus-Christ. Au fond c'est éluder la difficulté fans la détruire; il feroit plus inconcevable que plusieurs hommes d'accord euffent fabriqué ce livre, qu'il ne l'est qu'un seul en ait fourni le fujet. Jamais des auteurs n'euffent trouvé ni ce ton, ni cette morale, & l'Evangile a des caracteres de vérité si grands, si frappans, si parfaitement inimitables, que l'inventeur en seroit

plus étonnant que le héros."

JET, f.m., Jurifpr., se dit sur mer,
lorsque pour soulager un navire en danger, on est obligé de jetter une partie
de sa charge. Il est quelquésios néceffaire dans le cours d'un voyage, d'alléger un vaissant le pettant à la mer une
partie des marchandises dont il est charger.

Cccc

gé, pour conserver le vaisseau & le reste de fa charge.

Cela peut arriver dans le cas d'une violente tempète, pour que le vaisfeau puisse lui résister; ou lorique le vaisseau est poursuivi par des ennemis, ou des pirates supérieurs en force, afin qu'étant allégé par le jet de plusieurs marchandifes, il puisse fuir plus promptement, & leur échapper.

Rien n'est si équitable que le jet : ayant dans ces cas procuré la confervation du vaisseau & des marchandises qui y sont reftées, les propriétaires du vaiifeau & ceux des marchandifes confervées, contribuent à la réparation de la perte des marchandifes jettées à la mer pour le fa-

lut commun.

579

Les loix des Rhodiens, oui font les plus anciennes loix maritimes que nous connoitions, & que les Romains avoient adoptées à cause de la sagesse de leurs dispositions, avoient reconnu cette équité: Lege Rhodia cavetur ut fi levanda navis gratià jactus mercium factus eft, omnium contributione farciatur quod pro ommbus datum eft. L. 1. ff. ad L. Rhod.

Le jet ne donne lieu à la contribution que lorsqu'il a procuré la conservation du navire & des marchandifes qui v font

restées.

Il faut pour cela que deux choses concourent, 1°, qu'il ait été à propos de faire le jet , 2º. que le jet ait effectivement préservé le navire du naufrage ou du pilage.

Le maître doit confulter l'équipage. non- seulement pour sivoir s'il est néceffaire d'alléger le vaiifeau & de jetter des marchandifes à la mer, mais encore pour favoir quelles font celles qui doivent être jettées.

Le juste sujet qu'a eu le maître de faire le jet, fuffit bien pour le décharger envers les propriétaires des marchandises jettées dans la mer, de l'obligationi de les représenter; mais il ne suffit pas pour donner lieu à la contribution, si le jet n'a pas empeché le vaisfeau de périr dans la tempete; car en ce cas, ce n'est pas au jet que les marchandises fauvées du naufrage doivent leur confervation: cela est conforme à cette maxime tirée de la loi. 4. S. I. ff. ad l . Rhod. merces non possimt videri levanda navis causa jacta elle, qua periit.

Il en est de même lorsque le jet, dans le cas d'une chaffe du navire par des ennemis ou par des pirates, n'a pas empeché le vaisseau d'etre pris, il n'y aura pas lieu à la contribution, quoique depuis la prife les gens du vaisseau, soit par bravoure, foit par industrie, ayent trouvé le moyen de délivrer le navire & les marchandises restées; car ce n'est pas le jet qui en a procuré la confer-

vation.

Mais lorfque le jet a effectivement empeché le vaisseau de périr ou d'etre pris, dans la tempète ou dans la chasse pour lesquelles le jet a été fait ; quoique depuis dans le cours de la même navigation, il foit furvenu un autre accident qui ait fait périr le navire ou qui l'ait fait prendre ; les effets échappés à ce fecond accident, feront tenus de contribuer à la perte du jet fait lors du premier accident; car c'est le jet qui les a alors confervés. Cette décision est conforme à celle de la loi 4. §. I. ff. ad l. Rhod. Si navis que in tempeffate jastu mercium unius mercatoris levata eft, in alio loco submersa est, & aliquorum mercatorum merces per urinatures extrada funt datà mercede, rationem haberi debere ejus cujus merces in navigatione levande navis caufa inche funt ab his aui posteà suas per urinatores servaverunt Sabinns respondit.

Il importe donc beaucoup de favoir

si c'est dans la même tempête pour laquelle le jet a été fait, que le navire a péri, ou si c'est dans une autre tempete; fi après le jet , il y avoit eu quelqu'interruption, & que peu après la tempête ent recommencé avec plus de violence, & cut fait périr le vaisseau; ce seroit la même tempête, & il n'y auroit lieu à

aucune contribution.

Toute la perte & tout le dommage cause par le jet qui a été fait pour le falut commun, doit être réparé par la contribution. On doit donc réparer nonfeulement la perte des marchandises quiont été jettées à la mer, mais encore le dommage de celles que le jet a endommagées: Quid enim interest jactatas res meas amiserim au nudatas deteriores habere caperim? Nam ficut ei qui perdiderit subvenitur, ita & ei subveniri oportet ani deteriores propter jactum res babere caperit. L. 3. S. 2. in fine ff. ad l. Rhod.

Pareillement si le iet a occasionné quelque dommage au navire, il doit être réparé par la contribution.

Quoique des choses n'eussent pas été fuiettes à la contribution, pour le iet qui auroit été fait d'autres choses; elles ne laissent pas de donner lieu à la contribution, lorique ce font elles qui ont été iettées.

Les propriétaires du navire qui a été fauvé par le jet, contribuent à la perte caufée par le jet : Dominum etiam navis pro portione obligation effe . L. 2. S. 2. ad L. Rhod.

Ils y contribuent, & pour leur navire que le jet leur a conservé, & pour le fret qui leur est dù pour les marchandifes qui ont été chargées fur le navire ; car c'est le jet qui leur a aussi conservé le fret, qui ne leur auroit pas été du. fi le navire eut fait naufrage, & que les marchandises y eussent péri. Mais ils

ne contribuent point pour les munitions de guerre ou de bouche, qui sont restées dans le navire. Cela cst conforme à la loi 2. §. 2. qui excepte de la contribution les provisions de bouche que chacun peut avoir dans le vaisseau, pour ètre confommées dans le voyage : Si qua consimiendi cansa imposita forent quo in unmero esfent cibaria; eo magis quod fi quando ea deficerent in navigatione, quod quisque haberet in commune conferret.

Les propriétaires des marchandises restées dans le navire, doivent aussi contribuer à la réparation de la perte caufée par le jet, qui procure la confervation de ces marchandifes : ils y contribuent au prorata de leur valeur. eu égard à l'état auquel elles se trouvent lors de la contribution, en faifant déduction du fret qui est dù pour lesdites marchandifes.

Les propriétaires des marchandises iettées à la mer pour le falut commun. qui doivent être rembourfés du prix deldites marchandifes par la contribution, doivent auffi entrer dans cette contribution, & faire confusion sur la somme qui doit leur être rembourfée, de la part qu'ils doivent porter dans la perte, eu égard à la valeur des marchandiscs qui leur est remboursée, déduction du fret qu'ils doivent. S'il en étoit autrement, la condition des marchands, dont les marchandises ont été jettées à la mer, feroit meilleure que celle de ceux dont les marchandises sont restées dans le navire, ce qui ne doit pas être : la justice de la contribution exige que la condition de tous foit égale.

Les paffagers doivent aussi contribuer pour leurs hardes & leurs bijoux, quoique ces chofes ne chargent pas le navire: An etiam vestimentorum cuinfque Es annulorum assimationem sieri oporteat?

Cccc 2

F? onmium visum eft. L. 2, 5. 2. La raifon est, que c'est le jet qui les leur a confervés. Il est évident qu'ils ne contribuent pas pour leur propre personne : la loi en rapporte cette raison : Corporum liberorum estimationem nullam seri pose. d. §. 2. Ils ne contribuent pas non plus pour les vivres qu'ils auroient pour leur provision.

A l'égard des matelots ils font ordinairement dispensés de contribuer pour leurs lovers & pour leurs hardes; quoique le iet, en fauvant le navire, leur en ait procuré la confervation, leurs loyers ne leur étant dûs qu'en cas d'heureufe arrivée. La raifon est, qu'ayant payé de leurs personnes, par les services extraordinaires qu'ils ont rendus dans l'accident qui a donné lieu au jet, il est juste qu'ils ayent cette prérogative. (P. O.)

JETTER, v. act. , Droit Nat. , c'est délaufer, mettre dehors de ses mains, foit par mépris, foit par nécessité, soit par colere. Quand quelqu'un jette une chofe, il est cenfé l'abandonner, à moins que ce ne foit en telles circonstances qu'on doive présumer qu'il ne se porte à cela que par la nécetfité du tems, & avec intention de recouvrer, s'il peut, ce qu'il jette, comme quand on jette les marchandises dans la mer, pour éviter le naufrage, ou quand un homme qui voyage par terre, laisse sur le grand chemin une chose qu'il ne pouvoit plus porter, à dessein de revenir la prendre avec d'autres personnes qui lui aideront : c'est la décision des jurisconsultes Romains, qui levande navis gratia, res aliquas projicinut, non hanc mentem babent, ut eas pro derelido babeant; anippe, fi invenerint eas, ablaturos; & fi suspicati fuerint, in quem locum ejecte finit , requisituros : ut perinde fint , ac fi auis onere pressus, in viam rem abjicerit , mox ciun aliis reversurus , ne eam-

JEU dem auferret. Digeft. Lib. XIV. tit. II. ad leg. Rhod. de jacin. Leg. VIII. (D. F.)

JEU, f. m. , Droit Naturel es Morale, espece de convention fort en ufage, dans laquelle l'habileté, le hafard pur, ou le hafard melé d'habileté, selon la diversité des jeux, décide de la perte ou du gain, Hipulés par cette convention, entre deux ou plufieurs perfonnes.

On peut dire que dans les ieux, qui pailent pour être de pur esprit, d'adrefle ou d'habileté, le hafard même y entre, en ce qu'on ne connoit pas touiours les forces de celui contre lequel on joue, qu'il furvient quelquefois des cas imprévus, & qu'enfin l'efprit ou le corps ne se trouvent pas toujours également bien disposés, & ne font pas toujours leurs fonctions

avec la même vigueur.

Quoiqu'il en foit, l'amour du jest est le fruit de l'amour du plaisir, qui fe varie à l'infini. De toute antiquité, les hommes ont cherché à s'amuler, à fe délatier, à se récréer, par toutes fortes de jeux, suivant leur génie & leurs tempéramens. Long-tems avant les Lydiens, avant le siege de Troye & durant ce fiege, les Grecs, pour en tromper la longueur, & pour adoucir leurs fatigues, s'occupoient à différens jeux, qui du camp palferent dans les villes, à l'ombre du loifir & du repos.

Les Lacédémoniens furent les feuls qui bannirent entierement le jen de leur république. On raconte que Chilon un de leurs citoyens, ayant été envoyé pour conclure un traité d'alliance avec les Corinthiens, il sut tellement indigné de trouver les magiftrats, les femmes, les vieux & les jeunes capitaines tous occupés au jeu, qu'il s'en retourna promptement, en leur difant que ce feroit ternir la gloire

de Lacédémone, qui venoit de fonder Byzance, que de s'allier avec un

peuple de joueurs.

Il ne faut pas s'étonner de voir les Corinthiens palifionnés d'un plaifir qui communément regne dans les Etats, à proportion de l'oliveté, du luxe & des richelles. Ce fut pour arrèter, en quelleu maniere, la mème furcur, que les loix romaines ne permirent de jouer que jufqu' au mone certaine fommes; mais ces loix n'eurent point d'exécution, puique parmiles excès que Juvenal reproche aux Romains, celui de mettre tout son bien de la print de tout son les des durantes de la presentation précisément dans fa premiere fayre, verr 8 des.

..... Alea quando
Hos animos? Neque enim loculis comi-

tantibus
Ad cafum tabulas, pofta fed Inditur area.

3. La phrienétic des jeux de hafard as-telle jamais été plus grande? Car

3. ne vous figurez pas qu'on fe con
5. ne vous figurez, pas qu'on fe con
5. ne vous figurez, pas qu'on fe con
5. ne vous figurez, dans cus académics

6. jeux, ce qu'on a par occasion d'ar
5. gent fur foi; on y fait porter ex
5. pres des cuillettes pleines d'or, pour

6. lei ouer en un cou de dec vi

1. lei ouer en un cou de de cu-

Te you're at mit on the court of the court of the Ce qui paroit plus finguler, e'erf fi fortement les jeux de hafard, qu'après avoir joué pout leur bien, du l'activ lis finilibient par fe jouer eux mêmes, & rifquoient de perdre, novi/jimo jadin, pour me fervit de fon expertion, leur perfonne & leur liberté. Si nous regardons aujourd'hui les dettes du jeu comme les plus farces de toutes, c'et peut être we héritage qui nous vient de l'ancienne exactitude des Germains à remplir ces fortes d'engagements.

Le jeu étoit très-sévérement désendu par les loix romaines. Le jurisconsulte Paul fait mention d'un senatus - confulte, qui défendoit de jouer de l'argent à quelque jeur que ce fût, fi ce n'elt à certrans jeux qui contenoiene un louable exercice du corps, & étoiene utiles pour la guerre, leiquels étoiene nommement exceptés: Senatus.conjul. tun vetuit in pecuniam luders prater qu'an fi quit certet hoff à, vel plo jaciendo, vel currendo, jalieudo, ladiaudo, pugnaudo, gand virtuit caufé fait. Le 2. 5. fin. fil. de alestorib.

Cette défense de jouer de l'argent comprenoit toutes les choses appréciables à prix d'argent; il étoit feulement permis de jouer son écot dans un feftin, même à des jeux de halard; quod in convivio vescendi caussi ponitur, in am rens aléa ledere permittitur. L. 4.

ff. d. tit.

La raifon de cette exception est fenfible: la fin qui rend le jeur contraire aux bonnes mœurs, qui conssiste dépens, & par la dépouille de celui contre qui on joue, ne le rencontre pas dans ce cas, où le prix du jeu ne doit pas entrer dans la poche du gagnant, mais doit être employé au festin.

Ce fénatus consulte qui défendoit de jouct de l'argent, ne se bornoit pas à dénier l'action pour ce qui avoit été gagné au jen; il donnoit une action au perdant contre le gagnant, pour répéter ce qu'il lui avoit payé pour le prix du jeu.

On admettoit à cette répétition, mème les enfans contre leur pere, & les affranchis contre leur patron: adver-fus pareutes & patronos est repetitio ejus quod in adei lujum est à utilis ex hoc edicio datur. D. L. 4, 5, 2.

On ne fait pas précifément le temps de ce fénatus confulte, il peut être du temps de Septime-Severe, ou de quelqu'un de ses prédécesseurs. Quoi574

iouoient aux jeux de hafard. Ceux qui recevoient chez eux des joueurs pour y jouer à des jeux de hafard , étoient si odieux, que le préteur leur refusoit toute action, pour les infultes qu'on leur auroit faites, les dommages qu'on leur auroit caufés. ou les vols qu'on leur auroit faits pendant ce temps: Si quis eum apud auem alea lufum effe dicetur, verberaverit, dammmove ei dederit, aut si quid eo tempore dolo ejus substraction est, judi-

cium non dabo. L. I. ff. d. tit. Le préteur jugeoit que cet homme ayant, en recevant des joueurs chez lui, donné occasion à ces délits, n'étoit pas recevable à s'en plaindre.

Le préteur punissoit aussi ceux qui avoient force quelqu'un à jouer, ils étoient punis par amende, ou par prifon. D. L. 1. 9. fin. L. 2.

Justinien a renchéri sur les loix contre le ieu; il défend, comme l'avoit fait l'ancien sénatus consulte, de jouer à l'argent à quelque espece de jeu que ee foit, à l'exception seulement de certains jeux qui font nommés dans fa constitution, qui contiennent un louable exercice du corps; mais au lieu que l'ancien fénatus-confulte avoit permis de jouer de l'argent à ces jeux fans limiter la fomme, Justinien ordonne qu'on ne pourra jouer à ees jeux permis plus d'un écu d'or pour une partie de jeu.

A l'égard des autres jeux , Justinien donne une action aux perdants contre les gagnants, pour la répétition de ee qu'ils ont payé pour le prix du jen, comme avoit fait l'aneien fénatus-confulte; mais il ajoute deux choses. 1º. Il ordonne que cette action ne fera pas fujette à la prescription ordinaire à laquelle font fujettes toutes les actions, qui est eelle de trente ans, & que le perdant & ses héritiers seront reçus à cette répétition pendant le temps de 50 ans. 20. Il ordonne que dans le eas auquel le perdant négligeroit de répéter la fomme qu'il a perdue au jen, les officiers municipaux de la ville où le délit a été commis, pourroient pourfuivre la répétition de eette fomme pour être employée à des ouvrages publics pour l'utilité & la décoration de la ville. LL. 1. 2. & 3. Cod, de Aleat,

Tant de personnes de tout pays ont mis & mettent fans eeffe une partie considérable de leur bien à la merci des cartes & des dez, fans en ignorer les mauvaises suites, qu'on ne peut s'empêcher de rechercher les causes d'un attrait fi puissant.

Un joueur habile, dit l'abbé du Bos, pourroit faire tous les jours un gain certain, en ne risquant son argent ou'aux jeux où le fucces dépend encore plus de l'habileté des tenans, que du hafard des cartes & des dez; cependant il préfere souvent les jeux où le gain dépend entierement du caprice des dez & des cartes, & dans lesquels fon talent ne lui donne point de fupériorité sur les joueurs. La raison principale d'une prédilection tellement oppofée à fes intérets, procéde de l'avarice, ou de l'espoir d'augmenter promptement fa fortune.

Outre cette raifon, les jeux qui laissent une grande part dans Pévénement à l'habileté du joueur, exigent une contention d'esprit trop suivie. &

ne tiennent pas l'ame dans une émotion continuelle, ainfi que le font le paisedix, le lanfquenct, la bailètte, & les autres juxou els événemens dédentiers junz, tous les coups font dédentiers junz, tous les coups font décififs, & chaque événement bit perdre cou gagner que'que chôfe; ils teinnent donne l'ame dans une effece d'agitation, de mouvement, d'extâe, & ils l'y tiennent encore fins qu'il foit befoin, pur qu'elle contribue à fon plaiffe par une ne attention férieule; dont notre parelle nautrelle ett ravie de fe diffensifer.

M. de Montesquieu confirme tout cela par quelques courtes réflexions fur cette matiere. " Le jeu nous plait , en général, dit-il, parce qu'il atta-, che notre avarice, c'est - à - dire, "l'espérance d'avoir plus. Il flatte no-" tre vanité, par l'idée de la préféren-" ce que la fortune nous donne, & " de l'attention que les autres ont , fur notre bonheur. Il fatisfait notre , curiolité, en nous procurant un spectacle. Enfin, il nous donne les " différens plaisirs de la surprise. Les " jeux de hasard nous intéressent par-, ticulierement , parce qu'ils nous présentent sans cette des événemens , nouveaux, prompts & inattendus, Les jeux de société nous plaisent , encore, parce qu'ils font une suite " d'événemens imprévus qui ont pour " cause l'adresse jointe au hasard.

Mais entrons dans le détail des principes d'une maiere fi importante aujourd'hui dans la morale. La convention qui intervient entre deux joueurs, par laquelle ils conviennent que celui d'entr'eux qui lera le perdant, donnera une certaine fomme à celui d'entr'eux qui lera le gagnant, est un contreux qui lera le gagnant, est un contrat de la claife des contrats intérelles de part & d'autre, & aléacture, Quoique le gagnant reçoive la fomme convenue, fais rien donner à la place, il ne la reçoit pas néanmoins gratuitement; il la reçoit comme le prix du rifque qu'il a couru de donner pareille fomme à l'autre, fi l'autre cut été le gagnant; ce qui ett le caractere des contrats intéresiès de part & d'autre, & aléatoires,

Observez qu'il y a deux especes de contrats aléatoires; la premiere est de ceux par lesquels il n'y a que l'une des parties contractantes qui s'expose à un risque au profit de l'autre partie, laquelle lui paic ou s'oblige de lui payer le prix de ce risque sans qu'elle s'expose réciproquement à aucun risque. Tel est le contrat d'affurance. Il n'y a que l'une des parties, c'est-à-dire l'affureur, qui se charge des risques maritimes des effets de l'affuré : l'autre partie qui est l'affuré, lui paie ou s'oblige de lui payer la prime qui est le prix de cc rifque, fans que l'affuré s'expose de son côté à aucun risque. Il en est de même du contrat à la grosse. v. ASSURANCE, AVENTURE

La feconde espece de contrats aléatoires est de ceux par lesquels chacune des parties se charge réciproquement d'un risque, qui est le prix de celui dont l'autre se charge. De ce nombre cst lc contrat à rente viagere, voyez ce mot, qu'on appelle aussi à fonds perdu. Par ce contrat le vendeur court le rifque de ne recevoir rien ou presque rien pour la chose qu'il vend à l'acheteur, fi le vendeur venoit à mourir peu après le contrat; & ce rifque que court le vendeur, est le prix de celui que court de fon côté l'acheteur, de payer au vendeur le double ou le triple du prix de cette chose, si le vendeur vivoit très-long tems.

Le contrat du jeu est de cette seconde especc, Chacun des joueurs court rifque de donner à l'autre la fomme convenue, si c'elt l'autre qui gagne la partie. Et ce rifque que l'un court, ett le prix de celui que l'autre joueur court de fon côté de lui ent donner autant, si c'elt lui qui la gagne.

Le jen elt un contrat intérellé de part & d'autre, & aléatoire, qui n'étant confidéré qu'en lui-même & fans aucun rapport à la fin que le propofent les joueurs, ne paroit pas content rien de mauvais, pourvu qu'on y ait obfervé les conditions que nous expliquerons ci-deifous.

Tous conviennent affez de ce principe, à l'égard des jeux d'adresse, c'està-dire, de ceux dans lesquels le gain de la partie dépend principalement de

l'habileté du joueur.

On en convient meme affez à l'égard des jeux mixtes, c'elt à dire de ceux dans lesquels le hazard concourt avec l'habileté du joueur au gain de la partie.

La difficulté tombe sur le jeu de pur hazard. Plusseurs théologiens ont cru trouver dans ces jeux un vice intrinséque qui consiste dans la profanation du sort, qu'ils regardent comme quelque chose de religieux.

Pour regarder le sort comme quelque chose de religieux, ils se fondent fur ce que Dieu manifestoit sa volonté aux Ifraélites par la voie du fort; c'est par cette voie qu'il leur fit connoître le choix qu'il avoit fait de Saul pour régner sur eux ; Joseé avoit employé cette voie pour la découverte du péché d'Achan, qui avoit attiré la colere de Dieu fur Ifrael; elle fut auffi employée pour découvrir le péché de Jonathas.... Dieu avoit preserit la voie du fort pour le partage de la terre de Chanaan, comme il est rapporté au Livre des nombres, ch. 33. v. 54. On l'employoit dans le facrifice dont

il est parlé au lévitique, ch. 16. à l'égard du bouc émissaire.

Les autres nations avoient aussi recours à la voie du sort, pour connoitre la volonté de Dieu. Dans le vaisse cette voie t Jonas, on eu recours à cette voie pour connoître quelle étois la personne qui attiroit sur le vaisseu la colere de Dieu, & la tempéte.

On a eu aussi recours à la voie du fort dans l'église, pour connoitre la volonté de Dieu, comme nous l'apprenons des Actes d. apôtres, où nous lisons que les apôtres eutent recours à cette voie pour connoitre la volonté de Dieu sur l'élection de S. Mathias à l'apostbale.

Enfin, on dit que les livres faints nous fout regarder le fort comme quelque chose ou Dieu préside d'une maniere particuliere; c'elt en ce fens que ces théologiens entendent ce texte des Proverbes XVI 33. On jette le fort aut givon, mais tout ce qui en doit arriver, vieut de l'Eternel.

De tout ceci ils concluent que le fort et une choie definice de la mature à comoitre la volonté de Dien, & par confeguent une choie religieuté; que celé en faire une profanation crinicale que de l'employer à un tagie aufit profane & aufii puérile que le jrat; & que tout jen de hazard par cette profanation qu'il renferme, a un vice in-tinfèque qui le rend mauvais en foi.

Les raifonnemens de ces théologiens ne me paroifient pas convaincans : il elt vrai que le fort a fervi autrefois à déclarer aux lifrailites la volonté de Dieu. Le fort, lorsqu'il étoit employé à cet ufage, ou plutof: l'ufage qu'on failoit en ce cas du fort, étoit quelque chofé de religieux : mais c'elt une fautie conféquence que de vouloir conteure de-là que hors le cas auquel le

fort étoit employé à cet ufige, le fort dioit enfoi quelque chesse de religieux, & qu'il ne puille sans profination être employé à ces choises profinasion être employé à ces choises profinasion et renployé a ces choises profinase : on emploie l'eau à quelque chose de religieux, en l'employant à administrer el acrement de bapème: s'ensluir-il que l'eau foit en foi quelque chosé de religieux, & qu'on ne puisse l'employer à des usees profinas de sus des profinas de l'employer à des usees profinas de l'employer à des users de l'employer de l'employer de l'employer à des users de l'employer de l'employ

C'est donc sans raison que ces théologiens prétendent que le sort est en soi quelque chose de religieux, & que les jeux de hastard où il est employé renserment une profanation d'une chose

religieuse.

Ils ont d'autant moins lieu de le prétendre, que si on s'est servi du sort chez les Ifraélites pour connoître la volonté de Dieu, on ne le fait plus fervir à cet usage chez les chrétiens; il est vrai que les apôtres l'ont employé à cet usage pour l'élection de Saint Matthias à l'apostolat, mais c'est par une inspiration particuliere : cet exemple ne peut être tiré à conféquence, & un collateur qui auroit aujourd'hui recours à la voie du fort pour connoître la volonté de Dieu fur le fuiet qu'il doit nommer à un bénéfice vacant, feroit regardé comme extravagant.

A l'égard de ce que dit Salomon.

On jette le fort au giron, mais tout ce qui en doit orriver, vient de l'Bernel, cela ne doit point être entendu en ce fau pe Dieu préfide au fort d'une manière extraordinaire & funtaturelle, si ce n'el dans les cas extraordinaires, auxquels Dieu a permis qu'on le consultat par cette voie, shors ces cas, ce texte ne veut dire autre chose, sinon que ce qui paroit arriver par, le fort, arrive par la volonté de Dieu, qui dirige le fort ron d'une manière ex-

Tome VII.

traordinaire & furnaturelle, mais de la même maniere dont il dirige tous les événemens du monde, les plus petits comme les plus grands. Cela eft dit dans le même fens qu'il dit ailleurs: cor boninis difponit vian fuam, fed Domini el dirigere greffis,

Lorque nous jouons enfemble à un jeu de hafard, & que je gagne la partie, il eft vrai que je ne la gegne; a parce que Dien veut que je la gegne; mais les jeux de balard n'ont en cela rien de différent des autres jeus; car lorque je vous gagne une partie de billard, je ne la gegne pareillement que parce que Dien veut que je la gagne. De même que lorqu'qu'n me peignam je fais tomber quelques cheveux de un tête; lib qu'ils tomben, ne pouvant pas tomber fans l'ordre de Dieux capillus de capite sufiro no peribit.

Mais de ce que Dieu dirige le fort d'rige manière naturelle, comme il dirige tous les autres événemens, il ne s'enfuit pas que le fort foit quelque chose de religieux, & que coti ume profination d'une chose religieuse que

de s'en fervir au jeu.

Un enfant de famille ne peut valablement jouer que des sommes modiques que ses parens lui ont donné pour ses menus plaisirs, & dont ils lui ons

permis de disposer.

C'eft pourquoi fi un fils de famille subrânt de la confiance de fon pere qui lui laiffe le maniment de fes affaires, pereoit dans la caiffe de lon pere une fomme pour la jouer, non-l'eulement il ne la joueroit pas valablement, mais il commettorio un vol de cette fomme qui appartient à fon pere, & celui qui la lui auroit gangée au jest, Feroit complice du vol, s'il avoit connoifânce de fon état de fils de famille.

S'il n'en avoit pas connoiffance, it in feroit pas à la vérité coupable de ton le froit pas moins oblime que le control pas moins de la gagnée à ce flis de famille, lorfqu'il veindroit par la fuite à connoire l'érat de ce flis de famille; car ce flis de famille, lorfqu'il a joué cette fomme, n'ayant pas eu le droit d'en dispoêr, n'ayant pas eu le droit d'en dispoêr, n'ayant pas eu le droit d'en dispoêr, n'ay pu la jouer valablement, ni en transférer la propriété à celui qui l'a gagnée.

On mineur ne peut parcillement jouer valablement que des fommes modiques, dont fon tuteur lui permet de dispofer pour fes menus plairtes, s'il nyoù trou-vé le moyen de prendre à fon tuteur une fomme que fon tuteur avoit reçue pour lui, il n'auroit pas à la vérité comstiun vol, car on ne peut pas voler fai propre chole: Rei faz furmm nou fr, mais il ne pourroit pas jouer valablement exte fomme, parce que, qui detoit el milipofer; s'elf pontrquoi ce-hit qui la lui auroit gagnée, feroit obli-vé à la refittus de s'el par fut la lui auroit gagnée, feroit obli-vé à la refittus de la refittu

Quand même un mineur feroit émancipé, soit par lettres du prince, foit même par le mariage, il ne pourroit pas jouer valablement des fommes un peu confidérables, car l'émancipation ne donne aux mineurs que le droit d'administrer leurs biens; elle ne leur donne pas le droit d'ent dispoér à leur gré & de le dissiper, ni par conséquent de le jouer.

C'est pourquoi, celui qui a gagné au jeu à un mineur, quoique marié ou émancipé, une somme un peu considérable, est abligé de la restituer.

Il y est obligé, quand même il auroit ignoré qu'il fût mineur; car il fuffit que ce mineur n'ait pas le droit de disposer de la somme en cette maniere, pour qu'il n'ait pu en transférer la propriété à celui qui la lui a gagnée; c'est le cas de la regle de droit: qui cum aliquo contrabit, debet esse guarus conditionis ejus cum quo contrabit.

Un majeur interdit pour cause de prodigalité, est semblable à un mineur qui est sous puissance de tuteur.

Une femme fous puiffance de mari ne peut parcillement jouer valbelment que des fommes modiques, avec la permiffion au moiss préfunée de fon mari. Quand même fon mari lui accorderois le maniment de l'argent de la communauté, elle ne pourroit pas jouer valablement des fommes un peu confidérables; car fon mari, en lui accordant le maniment de l'argent de la communauté, le lui accorde pour s'en fervir aux affaires de la communauté, & non pas pour le jouer & le diffiper.

Quand mème la femme feroit fiparée de biens, elle ne pourroit pas jouer valablement des fommes de deniers à elle appartenantes, qui féroient un peu confidérables; car la féparation ha donne bien le droit de contracter fans être autorifée pour ce qui concerne l'adminifraction de fes biens, mais elle ne lui donne pas le droit de diffusi clus el lui de lui de lui de lui de lui de quoi celui qui lui auroit gemé au j'ere des fommes confidérables, elt obligé de les lui refituer.

Lorsque j'ai joué une somme considérable contre un mineur ou une aire tre personne qu'il n'avoir pas le droit de disposer de la somme qu'il a jouée; quotque j'eust le le droit de disposer de la somme qu'il a jouée; quotque j'eust le le droit de disposer de la somme qu'il a jouée plus valablement qu'il a jouée plus valablement qu'il a jouée plus valablement qu'il a jouée la some que j'ai jouée ontre lui, ne lui est pas due; car le contrat que renserne le jèra victant pass contrat que renserne le jèra victant pass contrat que renserne le jèra victant pass de contrat que renserne le jèra victant pass contrat que renserne le jera victant pass contrat que renserne la jera victant pass contrat que p

un contrat de bienfaisance, mais un contrat intéresse de part & d'autre, un contrat aléatoire où il doit y avoir de part & d'autre une égalité de rifques. je ne peux devoir au gagnant la fomme que l'ai jouée, qu'autant que le gagnant auroit couru le risque de me donner pareille fomme dans le cas auquel l'aurois été le gagnant. La fomme que l'ai jouée ne peut lui être dûe que comme le prix de ce risque qu'il auroit couru; or ce mineur n'a pu courir le risque de me donner la somme qu'il a jouée dans le cas auquel j'aurois été le gagnant, puisque c'étoit une fomme dont il n'avoit pas le droit de disposer : donc lorsque c'est lui qui a gagné, la somme que j'ai jouée contrelui, ne lui est pas due; le contrat que nous avons fait enfemble, est nul.

Dans tous les contrats intéreffés de part & d'autre, chacune des parties contractantes n'ayant pas intention de rien donner à l'autre, & avant au contraire intention de recevoir de l'autre l'équivalent de ce qu'elle lui donne, il est nécessaire, pour que le contrat soit conforme aux regles de la justice, que ce que l'une des parties contractantes donne ou s'oblige de donner à l'autre, foit d'égale valeur à ce que l'autre partie donne ou s'oblige de son côté de lui donner.

Pour faire l'application de ce principe au contrat du jen, qui est de la classe des contrats intéreffes de part & d'autre ; lorfque je joue contre vous, pour que le contrat foit conforme aux regles de la justice & valable, il faut que le rifque que je cours de vous donner la somme convenue dans le cas auquel vous serez le gagnant, soit égal au risque que vous courez de votre côté de me donner la même fomme dans le cas auquel je serois le gagnant.

La valeur de ces risques s'estime par . les degrés de probabilité; lorfqu'il n'y a pas plus de probabilité que je gagnerai la partie, qu'il y en a que vous la gagnerez, le risque que je cours, & celui que vous courez sont d'égale valeur, & le contrat du jeu est en ce cas équitable.

Cette égalité de valeur dans les rifques se trouve toujours dans les jeux de pur hasard.

Le gain de la partie dépendant dans ces ienx entierement du pur hasard, l'un des joueurs ne pouvant pas avoir dans ces jeux aucune supériorité sur l'autre. le rifque que chacun des joueurs court, est nécessairement égal ; c'est pourquoi il est nécessaire pour l'égalité dans ce contrat, que la fomme que je joue contre vous, foit égale à celle que vous jouez contre moi.

Néanmoins, si je veux bien, dans ces jeux, jouer contre vous une somme plus grande que celle que vous jouez contre moi, par exemple, trois écus contre deux, il n'y aura pas, à la vérité, d'égalité dans le contrat : néanmoins il ne renfermera aucune injustice. Il exorbite, à la vérité, de la nature des contrats intéreffés de part & d'autre, & il contient une donation que je vous fais, dans le cas auquel vous gagnerez la partie, de l'écu dont la fomme que je joue contre vous, excede celle que vous jouez contre moi; mais cet avantage que je vous fais, étant un avantage que je ne peux ignorer, & que je vous fais de mon bon gré, & avec une pleine connoissance, ne contient aucune injustice.

Dans les ieux qui font mêlés d'adrefse & de hasard, tels que sont le jen du trictrae, le jeu de piquet & autres, si vous ètes plus habite que moi à ce jeu, il y a plus de probabilité que ce fera vous qui gagnerez la partie, qu'il n'y

Dddd a

en a que ce fira moi ; par conféquent le rique que je cours de vous donner la fomme convenue , fi vous gagner, et plus grand de d'une plus grande valeur , que celui que vous courez de me donner la même fomme fi je gague ; par conféquent, fuivant les principes que nous venons d'établir , le contrat du jeu renterme en ce cas une injuf-

On peut rétablir de deux manieres l'égalité dans ce contrat, & le rendre juste & équitable entre deux joucurs de

forces inégales.

La premiere de ces deux manieres esfa, que yous me donniez un avantage au jeus par exemple, tant de points d'avance, qui compenfe la fupériorité d'abileté que vous avez fur moi, & qui rende, au moyen de cette compeniation, l'efferance du gain de la partie auffi probable de mon côté que du vêtre.

La feconde maniere de rétablir l'égalité, eft que vous , qui avez fur moi une fupériorité d'habiteté, jouiez contre moi une fomme plus grande, que celle que je joue contre vous, dans la mème proportion que le rifque que je cours de perdre, est plus grand que celui que vous cource de votre côté.

Par exemple, fiau moyen de la grande fupériotic que vous avez fur moi, le rifue que je cours de perdre eft plus grand du double que celui que vous courez; il y aura égalité dans le contrat, fi vous jouez contre moi une fomme, qui foit le double de celle que jouec contre vous, par exemple, fi vous jouez fix livres contre trois que je joue contre vous.

Lorsque la supériorité que vous avez fur moi, n'est pas compensée, de l'une de ces deux manieres, l'inégalité qui se trouve dans le contrat, le rend injuste, si ce n'est qu'en jouant contre vous avec une pleine connoissance de votre supériorité sur moi, J'aie en intention de vous gratisser, & que je vous l'aie déclaré.

Mais fi je n'ai pas eu intention de vous gratifier. Re que néamonias ayant une faufic confiance que le hafard me favoriferoit, quoiqui vaverti de votre faperiorité, je veuille, quoiqui forces inégales & fans aucun avantage, jouer contre vous une fomme égale de part & d'autre, vous ne pouvez pas, fans injultice, jouer contre mois cette fomme égale, fans me faire aucun avantage de votre part.

On opposera que dans le contrat de vente, je peux, fans injustice, vous vendre une chose qui a un vice, en vous avertissant du vice : la réponse est. que lorsque je vous ai averti du vice de la chose, je peux bien vous la vendre sans injustice, pourvu que je ne vous la vende que le prix qu'elle vaut , eu égard au vice qu'elle a; car ne vous vendant la chose que le prix qu'elle vaut, eu égard à ce vice, il y a égalité dans le contrat; il ne renferme aucune injustice, la réticence du vice de la chose, qui eût pu vous détourner de l'acheter, étant la seule injustice que ce contrat, d'ailleurs égal, pouvoit renfermer: au contraire, dans notre espece, quoique vous m'ayez averti de votre supériorité au jeu , le contrat ne laisse pas d'etre injuste, l'injustice du contrat ne venant pas en ce cas de la réticence de votre fupériorité, mais de l'inégalité que cette supériorité cause dans le contrat, lorsqu'elle n'est pas compensée par l'une des deux manieres, dont nous avons vu ci - dessus qu'elle pouvoit l'être.

On ne peut pas dire que le consentement que je donne à jouer avec vous à

forces inégales, en étant averti, couvre cette injultice, fuivant cette maxime, volenti non fit injuria : je réponds que cette maxime n'a aucune application ; car si je consens à jouer avec vous à forces inégales, quoiqu'averti de votre fupériorité, ce n'est pas que j'aie la volonté de vous gratifier & de vous faire aucun avantage, mais c'est parce que je me persuade par erreur, ou que je fuis autli habile que vous, ou que je fuis heureux au jeu, & que ce bonheur, que je m'imagine avoir au jeu, compenfe votre supériorité; l'avantage que e vous fais en jouant contre vous, a forces inégales, n'est donc pas un avantage que je vous fais volens, & ce n'elt pas le cas de la maxime volenti non fit injuria; c'est un avantage que l'erreur en laquelle je fuis, m'engage à vous faire, & vous ne pouvez pas, fans injustice, profiter de mon erreur.

L'injultice qui fe rencontre dans le contrat, par lequel je joue avec vous à forces inégales, quoiqu'averti de votre fupériorité, le rend elle entierement nul, ou feulement réformable & réductible à la fomme cource laquelle, eu égard à votre fupériorité, vous auriez pu jouer équitablement celle que vous avez jouée?

Par exemple, en fupposant que la fupériorité que vous avez fur moi, rende le risque que je cours de perdre la partie, plus grand du double que celui que vous courcz de la perdre, vous pouvez joueré quistablement contre moi une fomme qui foit le double de celle que je jouersi contre vous. Si néammoins nous avons joué de part & d'aure une fomme égale, per exemple, une fomme de fix livres, l'hijusticei que renferme ce contrat le rend - elle euticement nul, de maniere que si vous gagnez, je ne vous doive rient? ou le contrat sicra-t-il feulement réformable? Je pense qu'il doit seulement être réformable : & que si vous gagnez la partie, je vous dois, non pas à la vérité une fomme de fix livres, mais une fomme de trois livres, qui est celle contre laquelle vous pouviez jouer contre moi celle de fix livres; en effet , puifque j'ai voulu jouer quoiqu'averti de votre supériorité, puisque j'ai pu gagner la somme de fix livres, & que vous avez couru envers moi un risque de me payer cette fomme, dans le cas auquel j'aurois gagué, qui étoit un cas très-possible ; il ne seroit pas équitable de mon côté que je n'en eusse couru aucun; c'est pourquoi, dans le cas auquel vous avez gagné la partie, je vous dois payer pour le prix du rifque que vous avez couru. non pas à la vérité une somme de six livres, le risque que vous avez couru n'étant pas égal au mien, mais une fomme de trois livres, qui est le véritable prix de ce risque, qui étoit moindre de la moitié que selui que j'ai

Il fautroit décider autrement : fi par dol vous m'avize engagé à jouer contre vous, à forces inégales, en me cachant la fupériorité que vous avize fur moi au jén; le contrat en ce cas effentierement nul de vorte côté, fi vous gegnez, vous ne pouvez lictement rien recevir du prix du jén 2 ét 10 vous l'avez coir du prix du jén 2 ét 10 vous l'avez coir du prix du jén 2 ét 10 vous l'avez coir du prix du jén 2 ét 10 vous l'avez coir du prix du jén 2 ét 10 vous l'avez coir du prix du jén 2 ét 10 vous l'avez coir du prix du jén 2 ét 10 vous l'avez commu votre flupériorité.

Loríque nous avons joué enfemble fans nous connotire, Barbeirac en fon Traité du Jeu, L. 2., chap. 2. 2. 15, pea-fe que la fupériorité que vous vous trouvez avoir fur moi, n'empèche pas que vous ne puisflez recevoir licitements

en entier le prix du jen pour la premiere partie, parce que ne nous connoidant pas ni l'un ni l'autre, si j'ai couru le risque de trouver en vous un joueur plus fort que moi, vous avez pareillement couru le risque de trouver en moi, que vous ne connoilliez pas, un joueur plus fort que vous ; ce qui fait dans le contrat que nous avons fait, pour cette premiere partie, une égalité de risques de part & d'autre, qui le tend équitable.

Je pense au contraire, que même en ce cas, le contrat est réformable, & que vous ne pouvez, si vous gagnez la partie, recevoir licitement la fomme entiere, mais feulement celle contre laquelle, eu égard à votre supériorité, vous pouviez jouer équitablement celle que vous avez jouée; il est vrai qu'ignorant de part & d'autre, nos forces, nous avons fait de bonne foi le contrat; mais le risque que je cours par ce contrat étant, eu égard à la supériorité que vous avez sur moi, plus grand, par exemple, du double que celui que vous courez, ce contrat ne laisse pas de renfermer en foi une injustice, & de pécher contre l'égalité, en ce que le rifque que je cours , quoique double de celui que vous courez, n'y est pas plus payé que celui que vous courez : ce contrat étant donc injuste en soi, quoique nous l'ayons fait de bonne foi , vous n'en êtes pas moins obligé à en réformer l'injustice, en réduisant la somme que je vous dois pour le gain de la partie, à la moitié de celle que vous avez jouée contre moi.

Il en est de ce coutrat comme d'un contrat de vente, par lequel une chose auroit été vendue au-dela de son juste prix : quoique l'une & l'autre des parties ayent de part & d'autre ignoré le prix de la chose vendue, & ayent sontraché de bonne foi , le contrat ne laisfe pas d'être injuste en foi par l'exces du pas d'être injuste en foi par l'exces du découvri cette injustice, ell obligé à la réparer, en rendant à l'achecur l'excédent qu'il a payé du juste prix, ou en l'en déchargeant, s'il ne l'a pas encore payé. Pareillement, quoique dans nour effecte, ous ayons contrâché de bonne foi, le contrat ne laisfe pas d'eur injuste, ex ous s'enson de la reiconner l'injustice, de la maniere dont nous venons de le dire, l'orfquer jouant, vous vous êtes abligé d'ur journe, vous vous êtes apperçu de votre s'upériotité.

A l'égard de ce que dit Barbeyrac, que chacun des joueurs ignorant la force de son adversaire, lorsqu'ils ont fait la partie, chacun a de part & d'autre couru le risque de trouver, dans son adverfaire, un joueur plus fort que lui, ce qui forme entr'eux une égalité de risques, je réponds que ce risque que chacun de ces joueurs a couru de trouver dans fon adverfaire un joueur plus fort que lui , est un risque étranger . & n'elt pas ce qui forme la substance du contrat : d'ailleurs il est faux qu'il y ait égalité entre les joueurs, même à l'égard de cette espece de risque; car le risque que le bon joueur a couru de trouver dans fon adverfaire, qu'il ne connoissoit pas, un joueur plus fort que lui, étoit beaucoup moindre que celui que couroit le joueur ignorant.

Il nous refte à parler de la 'troifeme efpece de jeux, qui font les jeux de pure adresfles, dans ces jeux, si l'ett pa douteux que le contra et li nifegal, & par conséquent injulte, si celui des par conséquent injulte, si celui des joueurs, qui elt considérablement plus fort que l'autre, ne récompensépas la fupériorité qu'il a fur lui, en lui donnant aujeu un certain avantage, comme uu certain nombre de points; sinus

ēcla, à moins que celui qui est le plus foible, n'ait intention de couvrir d'une perte au jeu la gratification qu'il veut faire à l'autre; il n'est pas permis à celui qu'est le plus sort de jouer avec lui, mème des sommes inégales.

En cela les jeux de pure adresse sont différens des jeux mixtes : la raifon de différence est fensible ; dans les jeux mixtes, le hafard favorife quelquesois tellement le joueur ignorant, qu'il lui donne le gain de la partie : c'est pourquoi dans ces jeux, le bon jouent, quelque fort qu'il foit, n'a pas une certitude de gain de la partie; il n'a qu'une plus grande probabilité; il ne joue pas a coup fur; il court un risque, quoique moins grand que celui que court le joueur ignorant qui joue contre lui; c'est pourquoi il peut jouer équitablement contre lui , pourvu qu'il joue une fomme plus forte que celle que le joueur ignorant joue contre lui, & elle doit être plus forte dans la même proportion, que le risque que court l'autre joueur est plus grand.

Mais dans les jeux de pure adreift, el joueur, qui elté condidérablement plus soit for que l'autre, n'a pas feulement une probabilité; il a une certitude morale du gain de la partie : il joue à coup fur; all que de n'ayant cour autre il joue à coup fur; all pour à coup fur; all pour soit soit presse de n'ayant cour autre il giuge, il ne neut s'en faire payer le prix par aucune fomme, quelque perite qu'elle foit, & quelqu'inférieure qu'elle foit à celle qu'il auroit touée.

Il est évident que le contrat du jeu devient injuste, lorsque les joueurs manquent à la fidélité qu'ils doivent apporter au jeu.

C'elt pourquoi si l'un des joueurs a gagné la partie par des tricheries, par exemple, en regardant le jeu de son adversaire, ou le dessous des cartes, ou en commettant d'autres infidélités quelles qu'elles soient, il ne peut pas licitement recevoir le prix du jeu; s'il l'a reçu, il est obligé à restitution.

La raison en est évidente : lorsoue les joueurs s'obligent mutuellement l'un envers l'autre de donner une certaine fomme à celui d'entr'eux qui gagnera la partie, chacun d'eux n'entend s'y obliger que sous la condition tacite, que celui qui aura gagné la partie, aura apporté au jeu la fidélité qu'il y doit apporter. Lors donc qu'il n'a pas apporté au jeu cette fidélité, l'obligation que l'autre avoit contractée de lui payer le prix du jen, tombe par le défaut d'accomplissement de la condition, sous laquelle elle avoit été contractée ; le prix du jeu ne lui est pas dû; & s'il l'a reçu, il est obligé à le restituer.

Il y est encore obligé par une autre ration, qui est, que colui qui commet un dol envers quelqu'un, est tenu de l'Indemnistre de ce qu'il en a fousifert or, les tricheries, dont l'un des joueurs à fert pour faire perdre la partie à l'autre, font un dol qu'il commet envers luis l'indemnistre de la partie qu'il de l'autre de la partie qu'il de l'autre de l'autre par conséquent but restruer la par conséquent but restruer le prix du rien un'il a rectu de lui.

Par cette feconde raifon le joueur qui au die envers moi de tricherie pour gagner la partie, non-feulement doit me 
reflituer la fomme que je lui ai psyce 
pour le prix dujen; mais s'il paroifiott 
que fans cette tricherie ce fix moi qui 
fentifegagnée, il doit, outre la reflitution de la fomme que je lui ai psyce, 
me psycre fonome que je lui ai psyce, 
me psycre fonome qui l'in divi payce, 
mages x mirches refluitans de fon doit 
dont il doit m'undemnifer, renferment 
non-feulement la petre que fon doit 
m'a cautre, mais le gain dont l'ur'as 
privés, quantiens unish abple, 28 quaneprivés, quantiens unish abple, 28 quane-

tion lucrari potui, fuivant la définition qu'en donne la loi 13. ff. Ratam rem

Si je m'appercevois en jouant que celui contre qui je joue, use envers moi de tricheries, pourrois-je en user licitement de mon côté & recevoir licitement le prix du jeu, si par mes tricheries je gagnois la partie ? Non; carcelui contre oui je joue, en usant de tricheries envers moi n'a pas intention de me permettre d'en user de mon côté, ni de renoncer à la condition fous laquelle il s'est obligé de me payer le prix du jen, qui est que je gagnerai la partie fans le fecours d'aucunes tricheries ; c'est pourquoi si j'en use, quoiqu'il en ait use le premier, fon obligation tombe par défaut d'accomplissement de la condition fous laquelle il s'étoit obligé envers moi, & le prix du jeu ne m'est pas dù. Les tromperies dont je me fuis apperçu n'ont d'autre effet que de me décharger dans le for de la confcience de l'obligation de lui payer le prix du jeu, s'il gague la partie, mais elles ne m'autorilent pas à manquer de mon côté à la fidélité qui est due au jeu.

Quand même celui contre qui l'ai joué auroit, en ufant de tromperies envers moi , consenti que i'en usasse de mon côté, je n'aurois pas pour cela le droit de recevoir le prix du jeu dans le cas auquel par mes tricheries j'aurois gagné la partie ; car une telle convention qui est nulle, 1. 27, §. 3, ff. de prad, ne peut avoir aucun effet, ni me donner aucun droit.

Barbeyrac compte avec raison par-

mi les infidélités que l'on commet au jen, la dissimulation par laquelle je u'avertis pas celui contre qui je joue, d'une méprife qui lui fait compter moins de points qu'il n'en a fait.

Par exemple, si celui contre qui je

joue au billard, avant déja fait dix points depuis la partie commencée, par méprife & par diffraction n'eu compte que huit, & que m'étant apperçu de fa méprife, je le laisse compter huit points. cette diffimulation de ma part est une infidélité que je commets envers lui ; c'est pourquoi si profitant de sa méprife, je gagne la partie qu'il eût gagnée . s'il cut compté ses dix points, non seulement je dois lui rendre la fomme qu'il m'a payée pour le prix du jeu, mais je dois lui payer celle que je lui eusse payée, s'il eut gagné.

Il en est de même du cas auquel celui contre qui je jouois aux quilles, en auroit abattu fix , & croyant n'en avoir abattu que cinq, n'auroit compté que cinq points au lieu de fix : fi m'étant apperçu de son erreur, je ne l'en ai point averti, c'est une infidélité de ma part ; c'est pourquoi si faute de ce point, qu'il a omis de compter, il a perdu la partie, qu'il eût gagnée s'il l'eût compté, je dois lui rendre la fomme qu'il m'a payée pour le prix du jeu, & lui payer celle que je me fuis obligé de lui payer, s'il gagnoit la partie.

A l'égard de la fin du jeu, il faut diftinguer entre le jeu désintéresse, & le jeu intéresse. J'appelle jeu désintéresse. lorsque les joueurs joueut à rien, ou lorfqu'ils jouent sculement les frais du jeu , c'est-à-dire , lorsqu'on convient que l'avantage de celui qui gagnera la partie, confiltera en ce qu'il ne payera rien des frais du jeu. & que ce sera le perdant qui payera en entier ce qu'on a coutume de donner pour le prix des cartes aux domestiques qui les fourniffent; ou lorsque c'est une partie de paume ou de billard, ce qu'il est d'ufage de donner au tripotier pour la partie de paume ou de billard

On peut auffi appeller jen defintereffe.

lorfque

lorfque la fomme qu'on joue est si modique, que la perte de cette fomme ne puisse incommoder celui qui perd la partie, & que celui qui la gagne ne puille pas paroitre s'enrichir en la ga-

Lorsque la chose qu'on joue est confidérable, c'est ce qu'on appelle jeu intereffe ou eros jeu.

Il y a plusieurs fins que les joueurs peuvent se proposer lorsqu'ils jouent, & qui peuvent les porter à jouer.

Parmi ces fins, il peut y en avoir d'honnètes, lorsque le jeu est défintéresse; il y en a aussi de deshonnètes.

C'est une fin honnête, lorsqu'on joue pour se procurer une recréation & un délassement dont l'esprit a besoin.

Il est évident que cette fin ne peut se rencontrer que dans les personnes qui, après s'être occupées pendant la plus grande partie de la journée à des affaires ou à des études qui demandent de l'application, donnent une petite partie de leur tems à un petit jeu, pour se procurer le délassement dont elles ont besoin.

Cette fin ne peut pas sc rencontrer dans les personnes désœuvrées, qui n'occupant leur efprit à rien . n'ont pas besoin de lui procurer un délassement,

La fin de se rendre le corps plus souple ou plus vigoureux, est une fin honnete qu'on peut se proposer, en jouant à certains jeux qui renferment un exercice du corps; tels qu'étoient chez les Grecs & chez les Romains la lutte & la course, & tel qu'est parmi nous le jeu de paume: on ne doit néanmoins donner à ces jeux, de même qu'à tous les autres, qu'une très-petite partie de fon tems.

C'est aussi une fin honnête, lorsqu'on joue par un motif de charité & de complaifance, pour amuser un convales-

Tome VIL

cent qui a besoin qu'on lui procure cette diffipation.

A l'égard de ceux qui donnent la plus grande partie de leur tems au ien. & qui n'ont d'autre fin en jouant que celle de paffer le tems, & d'éviter l'ennui, cette fin ne peut passer pour une fin honnète : elle est contraire au droit naturel, qui condamne l'oissveté comme contraire à l'ordre de Dicu: Thomme est ué pour le travail , comme l'oiseau pour voler.

Dieu avant établi entre les hommes une société civile, tous les hommes qui la composent, doivent, chacun selon fes talens & fon goût, s'occuper à quelque chose qui soit utile au bien de cette lociété.

Le tems est la chose du monde la plus précieuse; c'est Dieu qui nous l'a donné, & il nous en demandera compte; il ne nous est pas permis d'en perdre la plus petite partic. Il est évident que ceux qui ne se proposent d'autre fin en jouant que celle de passer ou de tuer le tems , contredifent directement ces principes du droit naturel, puisqu'au lieu de regarder le tems, suivant ces principes, comme quelque chose de très - précieux qu'on doit mettre à profit, ils le regardent comme quelque chose qui leur est à charge, & dont ils doivent chercher à se défaire; car c'est ce qu'ils veulent dire, lorsqu'ils disent qu'ils jouent pour passer ou tuer le tems. v. TEMS, emploi du.

Dans les jeux intéresses, c'est-à-dire, lorfqu'on joue une fomme d'argent confidérable, ou quelqu'autre chofe dont la perte cause une incommodité notable, la seule fin qui porte à ce jeu, est un desir déréglé de gagner, & de s'enriehir de la dépouille de celui contre qui on joue.

Les fins honnètes qui peuvent se Ecce

rencontrer dans les jeux désintéresses, & que nous avons rapportées ci-desfus, ne peuvent se rencontrer dans le

ieu intéreffé.

Une des fins les plus honnètes du jeu et celle de le rendre le corps plus fouple & plus vigoureux auxjeux qui conteinenent un exercice du corps, tel 
qu'est lejeude la paume : cette fin peut 
bien porter à joure à la paume, mais 
et n'est pas cette fin qui porte à y jouer 
des fommes confidérables; acri ifustif 
de jouer à la paume pour procurer au 
corps cet avantage; si n'est pas befoin 
pour cela d'y jouer gros jeu; se en 
peut doncètre qu'une autre fian, qui est 
l'avarice & le desir du gain, qui porte 
à y jouer gros jeu.

C'est une fin honnête à l'égard de tous les jeux , que de chercher à se procurer une récréation & un délassement dont l'esprit a besoin; mais ce n'est pas cette fin qui porte un joueur à jouer gros jeu, puifqu'il n'est pas nécessaire pour se procurer par le jeu ce délassement, de jouer un gros jen; bien loin de cela, il n'y a que le jeu défintéresse qui foit propre à procurer cette fin : le gros jeu qui excite dans les joueurs un violent desir du gain & une violente crainte de la perte, qui font des paffions qui agitent l'ame, n'est rien moins que propre à procurer à l'esprit ce délaffement.

Les partifins du gros jeu difint que le jeu el tinifique, il on ne joue gros jeu, & qu'il ne peut par conféquent procurre la recréation qu'on cherche dans le jeus, je réponds, que si ces joueurs ne recherchoient dans le jeu qu'à fe dialdier l'esprit, le jeu désinéresse ne leur paroitrois pas inspides, il ne leur paroit est, que parce qu'il ne farisfait point leur avarice. Re le délaggance qu'il ne degagance qu'il saportents aujeus, éclit donc le desir du gain qui est la seule sin qui porte à jouer gros jeu: or je prétends que cette sin à l'égard du jeu, n'est pas une sin honnète; c'est ce que j'ai à prouver.

Je ne condamue pas tout defir & toute recherche d'un gain legitime, pour fubvenir à nos befoins & l'éduit cation de notre fimille; cette recherche n'a rien que d'honnête, lorfqu'elle etrèglée par les regles de la juttice, de la tempérance & de la prudence. Dans le joue gross jeu, eft un de le joue la compérance se de la prudence l'anne le joue que son jeu et goog jeu, a chu mé de joue propriété des jouers à jouer gros jeu, eft un de joue l'au gain à gar configuent la fin qui porte les jouers à jouer gros jeu, n'ett pas une fin honnête.

Je dis que c'est un desir déréglé du gain; car il n'est pas conduit par la raiion, mais par la passion. Si le joueur confultoit fa raifon, elle lui feroit appercevoir facilement que l'espérance du gain étant dans lejeu contrebalancée par un risque de se ruiner & de s'appauvrir, qui est aussi grand que l'espérancedu gain, le jeu n'est pas le moyen pour la fin qu'il se propose ; l'expérience acheveroit de le convaincre, y ayant infiniment beaucoup plus d'exemples de personnes qui se sont ruinées au jeu, qu'il n'y en a de perfonnes qui s'y foient enrichies ; ce qui ne peut guere être autrement, parce que dans le jeu, celui qui gagne ne profite pas de tout ce que l'autre perd, & qu'il en faut néceffairement rabattre les frais du jeu. qui, quoique peu confidérables par rapport à ce qu'il en coûte chaque fois, le deviennent beaucoup par la continuation & l'affiduité.

Le joueur n'étant pas porté par sa raison à rechercher dans le jeu le gain qu'il desire faire, y est porté par la paftion de l'avarice réunie avec la parcsse; l'avarice sait naître en lui un desir avide du gain . & lui fait paffer en revue les différens moyens de gagner : d'un autre côté, la parefle s'oppose à ce qu'il prenne, pour parvenir à cette fin, quelques-uns des différens genres d'occupations lucratives, auxquelles il pourroit être propre : il trouve dans le gros jeu une espérance de faire un gros gain fans travail; cette vue flatte fon avarice, & en meme tems fa pareffe ; feduit & aveuglé par ces deux passions, il donne toute fon application à considérer le gros jeu fous cette face, & il ne fait aucune attention à l'autre face du jeu, qui lui feroit appercevoir le danger du ieu, & le risque qu'un joueur court en jouant gros jeu, de se ruiner ou de s'appauvrir confidérablement; cette recherche du gain qui est la fin qui porte les joueurs à jouer gros jeu, n'étant done point produite par la raison, mais par la paffion, elle est un desir déréglé, & n'est pas par conséquent une fin honnete.

Cette recherche du gain dans le gros jeu peut d'autant moins passer pour une fin honnête, qu'elle est directement opposée au premier précepte du droit naturel, qui nous ordonne d'aimer notre prochain comme nous-même: car un joueur ne pouvant faire un gros gain au jeu qu'aux dépens de celui contre qui il joue, en le ruinant ou en l'appauvrissant, il s'ensuit que la fin que se propose le joueur de faire au jeu un gain considérable, renferme nécessairement la recherche de la ruine ou de l'appauvrissement de celui contre qui on joue, qui est inséparable de cette fin ; la fin qui porte à jouer gros jeu, est donc directement contraire à la charité & au droit naturel, & par consequent n'est pas une fin honnète.

Dans tous les contrats intéreffés de

part & d'autre qui font recus dans la fociété civile, chacune des parties contractantes trouve un avantage dans le contrat, & les parties se rendent réciproquement service : cela est évident dans les contrats commutatifs : par exemple, lorfque je vends le vin de ma recolte à un marchand, ce marchand me fait plaifir en me donnant de l'argent pour cette marchandise qui m'embarrasseroit, & je lui fais réciproquement plaifir en lui vendant une marchandise fur laquelle il compte faire un profit dans son commerce. Cela fe rencontre aussi dans les contrats aléatoires. Par exemple, lorsque je donne à un riche pere de famille un héritage pour une groffe rente viagere. il me fait plaifir en me procurant le moyen de vivre plus à mon aife, par la groffe rente qu'il me fait pour un héritage dont je n'ai pas besoin après ma mort; & je lui fais plaisir de mon côté en lui procurant une chose dont il se trouvera, après ma mort, avoir payé le prix fans presque s'en être apperçu, ayant trouvé dans le revenu de ses biens ou de sa profession, de quoi payer ma rente viagere.

Pareillement dans le contrat d'affurance maritime, les affureurs me font plaisir, en me procurant la commodité de faire, avec fureté, un commerce maritime que je n'oferois pas faire fans cela, à cause des gros risques auxquels ce commerce expose, & que je ne fuis pas en état de supporter; de mon côté je leur fais plaisir en contribuant par la prime que je leur donne, à l'entretien de leur commerce d'affurance, qui, quoique dangereux & fujet à de groffes pertes, leur procure néanmoins affez ordinairement un gain qui est vraisemblable par la supputation qu'ils favent faire de ce

Ecce 3

dont le nombre des vaisseaux qui arrivent à bon port, surpade ordinairement celui de ceux qui périssent en chemin.

Dans ce contrat d'affurance, l'une des parties ne recherche pas la perte du bien de l'autre; celui qui fait affurer, ne cherche rien autre chose que la sureté des fonds qu'il fait affurer; s'ils arrivent à bon port, il est charmé que les affureurs, avec qui il a contracté, aient gagné la prime qu'il leur a donnée, fans qu'il leur en coûte rien. On doit dire la même chose du con-

trat à la grosse.

Il s'en faut bien qu'il en foit de mème dans le contrat du jen; il s'en faut bien que les parties s'y rendent réciproquement service; au contraire, dans ce contrat, l'une des parties ne peut y trouver l'avantage qu'elle y recherche, qu'en dépouillant l'autre; chacun des joueurs ne cherche qu'à dépouiller celui contre qui il joue, comme deux duellistes cherchent réciproquement à s'ôter la vie.

Le contrat du gros jeu a donc une fin contraire à la charité, & directement oppofée aux principes de la fociété civile, qui n'a établi les commerces & les contrats que pour que les membres de cette société s'aidassent mutuellement, & fe rendissent mutuellement service : le contrat du gros jeu considéré du côté de sa fin , est donc contraire aux bonnes mœurs; & comme tel, doit ètre proferit. (P. O.)

IEU de fief, Droit feod.; c'elt lorsque fans toucher au titre de fief, le vatfal dispose à son gré des héritages au'il tient en fief.

Le jeu de fief avec profit, c'est lorsque le vassal aliéne une partie des héritages qu'il tient en fief, avec démiffion de foi pour cette partie qu'il aliéne, en chargeant l'acquéreur des devoirs & droits feigneuriaux pour cette partie; cette alienation n'est pas un démembrement, parce qu'elle ne touche point au titre du fief, la partie aliénée demeure un seul & même fief avec celle que le vaffal a retenue; c'est plutôt un jeu de fief, mais un jeu de jief avec profit , parce qu'il fe fait avec démission, & que l'acquéreur devient co-vassal 'pour la portion qu'il acquiert. & que celui qui a aliéné ne demeure vaifal que pour la partie qu'il retient, étant néanmoins l'un & l'autre co-vassaux d'un seul & même fief, qui quant au titre demeure indivis & tel qu'il étoit.

JEU

Le jeu du fief sans profit, est celui qui se fait sans démission de foi, lorsque le vassal, en alienant les héritages par lui tenus en fief, demeure vaffal mème pour ce qu'il aliéne, & retient par-devers lui la foi , c'elt-à-dire , la charge des devoirs féodaux. Cela arrive lorfqu'un vaffal aliene quelqu'un des héritages qu'il tient en fief, ou les donne à cens; car au moven du droit de supériorité féodale ou du cens qu'il retient sur l'héritage qu'il aliene à ces titres, il est cense conserver toujours la possession civile, & demeure toujours le vassal & l'homme du seigneur, mème pour raison de ce qu'il a aliéné.

Une telle alienation, un jeu de fief ne produifant aucune mutation de vaffal, puisque celui qui a aliéné de cette maniere, demeure toujours le vasfal, il s'ensuit qu'elle ne donne point lieu au profit, puisque les profits ne font dús que pour les mutations de vasfal. ou du moins pour les actes qui y tendent.

Quelle que soit la redevance que le vaffal se retienne fur le fief qu'il aliene avec rétention de foi, & quelle que foit la dénomination qu'on lui ait donnée de rente, ferme ou penfion, cette redevance est toujours une redevance signeuriale, puisqu'elle est représentative du dominium civile, que le vassal se retient sur l'héritage, pour raison duquel il demeure vassal & chargé des devoirs s'écodaux.

Lorsqu'un vaisal s'est joué de son fies, en donnant à cens ou rente son héritage séodal, c'est toujours le corps de l'héritage qui demeure le fies du sei-

gneur.

La raifon de cette maxime est évidente; le vassail ne peut pas, par fon fait, changer la condition de son feigneur sans son consentement, & lui fubstituer pour son sie un droit de cens ou de rente au lieu du corps de l'héritage.

Le vaifal ou fes fucceffeurs ne doivent pas porter la foi pour le cens ou rente qui leur appartient, mais pour l'héritage même dont ils ont retenu le dominium civile. & par conféquent ils doivent le comprendre dans le dénombrement de cette maniere: un tel héritage, dont un tel elt détenteur.

Quoique ce foit le corps de l'hétitage qui demeure toujours le fief du feigneur, néanmoins cet héritage, dans la personne du détenteur qui l'a pris à cens ou rente, n'elt point regardé comme tenu en fief, mais comme tenu roturierement, & il se partage roturierement dans leur succession.

Il ne se fait aucune mutation de fief, & il n'y a lieu à aucun profit de fief, toutes les fois que le preneur ou fes fucceffieurs vennémet ou disposent de l'héritage, ou le transmettent dans leur succession. C'est une suite nécessaire que le dominium cruile, a uque est attachée la féodalité, demeure par-devers le bailleur. Au contraire, il y a mutation de fief toutes les fois que le bailleur ou ses successeurs disposent du cens ou rente qu'ils ont retenus, ou les tranlmettent par leur succession.

Lorfqu'il arrive mutation de fief par les alienations qui se sont du cens ou rente, ou lorfqu'il se transmer par succetsion collaterale, le seigneur qui n'es pas reconnu par l'heiriter ou l'acquiereur dudit droit de cens ou rente, faitit fooallement, non le droit de cens ou reute, mais le corps de l'héritage; parce qui demure le fief. Au reste, le détenteur a son recours contre clui de qui il tient son héritage à cens ou rente, pour être indemnisé.

Les profits écodaux auxquels donne ouverture la vente du droit de cuis ou tente, ne se reglent pas sur le prix que ce froit est vendu, mais sur l'ettimation de l'héritage; & pareillement lorsque le droit de cens ou rente est transfinis par succession collatérale, ou et alisiné à quedque titre qui produise rachax, le rachat consiste dans le revenu de l'héritage.

Observez, 1º. que le seigneur peut, pour fes profits, s'adresser au détenteur de l'héritage; mais ce détenteur en doit être acquitté par celui de qui il tient l'héritage à cens ou rente. 2°. Que l'estimation qui se fait pour tégler le profit, fe fait aux dépens du vassal ; car le seigneur ne doit pas fouilrir du jeu de fief qui donne lieu à cette estimation. 30. Que si les améliorations faites par le détenteur ont augmenté le prix & le revenu de l'héritage, & par consequent les profits de quint & de rachat, le vaffal n'en peut prétendre aucune indemnité contre les détenteurs, qui n'ont fait qu'user de leur droit.

La confication pour le défaveu ou

la félonie commise par celui qui s'est joué de son fief, ne s'étend qu'à ce qu'il s'en est retenu, &c. c'est pourquoi , fi dans les coutumes qui permettent le jeu de fief pour le total, un vaifal s'est joué du total de son fief à la charge d'un cens ou d'une rente. la confiscation ne s'étend qu'à ce cens ou cette rente.

Lorfque le vassal qui s'est joué de son fief en le donnant à cens ou rente, vend fon droit de cens ou rente, le feigneur ne peut retirer féodalement que le droit de cens ou rente. (P.O.)

JEU DE HASARD, voyez l'article JEU, Droit nat. Morale.

IGNACE, Saint, Hift. litt., difciple de S. Pierre & de S. Jean, fut ordonné éveque d'Antioche après S. Evode, successeur immédiat de S. Pierre, Il gouverna cette églife avec le zele qu'on devoit attendre d'un éleve & d'un imitateur des apôtres. Rien n'égala l'ardeur de sa charité, la vivacité de sa foi & la profondeur de fon humilité. Toutes fes vertus parurent avec éclat dans la troisieme persecution qu'éprouva le christianisme. Ignace parut & parla devant Trajan avec toute la grandeur d'ame d'un héros chrétien. Traduit d'Antioche à Rome pour y être martyrise, il vit S. Polycarpe à Smyrne, parcourut différentes églises, écrivit à celles qu'il ne put visiter, encourageant les forts & fortifiant les foibles. Lorfqu'il fut arrivé à Rome, il s'opposa aux fideles qui vouloient l'arracher à la mort. Expose à deux lions, il les vit venir fans trembler, leur fervit de pature & rendit son ame à Dieu, l'an 107 de J. C. Les fideles carent foin de recueillir ses offemens pour les porter à Antioche. Nous avons de lui sept Epitres, qu'on regarde comme un des plus précieux monumens de la foi & de la difcipline de la primitive églife. Elles font écrites avec beaucoup de chaleur, de force & d'élévation. Elles font adresfées aux Smyrnéens, à S. Polycarpe, aux Ephésiens, aux Magnésiens, aux Philadelphiens, aux Tralliens & aux Romains. Les meilleures éditions que nous en avons font celle de Cotelier dans ses Patres apostolici, en grec & en latin, Amsterdam, in-fol. 1697, avec les Dissertations d'Ufferius & de Péarfon; & celle de 1724 donnée par le Clerc, & augmentée des remarques de ce favant. Outre ces sept Epitres il y en a quelques autres fous le nom de S. Ignace, mais elles font supposées.

IGNOMINIE, f. f., Morale, dégradation du caractere public d'un homme; on y est conduit ou par l'action ou par le châtiment. L'innocence reconnue efface l'ignominie du châtiment. L'ignominie de l'action est une tache qui ne s'efface jamais : il vaut mieux mourir avec honneur que vivre avec ignominie. L'homme qui est tombé dans l'ignominie est condamné à marcher sur la terre la tête baiffée; il n'a de reffource que dans l'impudence ou la mort. Lorfque l'équité des fiecles abfout un homme de l'ignominie, elle retombe fur le peuple qui l'a flétri. Un législateur éclairé n'attachera de peines ignominicufes qu'aux actions, dont la méchanceté fera avouée dans tous les tems & chez toutes les nations.

L'ignominie chez les Romains étois la peine imposee par le censeur, quand il notoit quelqu'un d'ignominie. Cette peine étoit différente de l'infamie qui ne s'infligeoit que par des décrets & des fentences des magistrats, au lieu que la premiere n'étoit qu'une note du

censeur, qui ne causoit que de la honte à celui qui en étoit l'objet, ainsi que le dit Ciceron: Censoris judicium nibil ferè damnato affert nisi ruborem. L'ignominie étoit une des plus grandes punitions militaires, & confiftoit à donner de l'orge aux foldats au lieu de bled, à les priver de toute la paye, ou d'une partie feulement, à leur ordonner de fauter au-delà d'un retranchement, ce qui étoit affez ordinairement la peine des poltrons, à être exposés en public avec une ceinture détachée, & dans une posture molle & efféminée, ou à les faire paffer d'un ordre supérieur dans un autre fort au-deffous.

IGNORANCE, f. f. Morale. L'ignorance est l'état de l'ame qui n'a aucune idée d'un objet quelconque, qui en conféquence ne se le représente point, ne porte aucun jugement fur ce qui le regarde, & ne prend à fon égard & à fon occasion aucun parti, aucune détermination. L'erreur est l'état de notre ame, lorfou'avant des idées d'un fuiet, fes idées ne sont pas conformes à ce que ce fujet est réellement, ensorte qu'elle se le représente autrement qu'il n'est; elle lui suppose des qualités, des facultés, un état, des relations ou une deftination, autres que ce qui en effet a lieu à l'égard de ce fujet. v. ERREUR.

Il n'elt pas naturel de supposer dans aucun cas, que l'homme préter l'ignorance à la connoissance, ni l'erreur à la vue du vrais l'ignorance & l'erreur à font des états imparfaits, contre lefquels notre volonté se revolte naturellement, coume contre des maux réels : 
n'ayant pas comme les bètes, un intuit qui, dans tous les cas interessants nons conduit assez sinteressants nons conduit assez sinteressants nons conduit assez sinteressants par qui de la raison, c'est-à-dire, une conossisance resléchie des objets de nos possibles de nos services de l'est de l'est de nos possibles de nos destiners de l'est de l'est de nos possibles de nos l'est de l'est de l'est de nos possibles de nos l'est de l'est de l'est de nos possibles de nos l'est de l'est de l'est de nos possibles de nos l'est de l'est d'est de l'est d'est de l'est d'est de l'est d'est d'es

actions : fi cette connoiffance nous manque, nous n'agirons pas, ou si le befoin nous prefie, nous agirons au hafard, courant le risque de nous tromper mille fois pour une qui nous scra. falutaire. Si nous avons des idées, mais qu'elles foient fausses, nous représentant des objets autrement qu'ils ne font, nous voudrons agir conformément à ce que nous supposons faussement être; mais les objets de nos actions étant différens de ce que nous les avions cru, le fuccès de nos démarches ne répond pas à notre attente. & nous arrivons à la misere, voulant arriver au bonheur, L'ignorance & l'erreur font donc des imperfections qui mettent des obstacles effentiels à notre bonheur ; elles font pour l'homme des maux réels, qui le conduisent plus ou moins promptement & certainement à la mifere, felon qu'ils se rapportent à des objets qui peuvent contribuer plus ou moins effentiellement & immédiatement à notre bonheur. Auffi l'Auteur de notre nature qui a voulu que la connoisfance du vrai fervit de guide à toutes nos démarches, à voulu en même tems nous conduire à cette connoissance, en nous rendant naturel le defir de l'acquérir. Nous fommes faits pour nous instruire; le desir de connoitre est chez nous un appétit naturel, c'est un penchant d'instinct; il n'est aucun mortel qui ne l'éprouve; si pour tout connoitre il fushfoit du desir de tout savoir. il n'est point d'homme qui rentrant en lui-même, n'y trouvât ce desir tout formé. v. APPÉTIT, BESOIN.

Nous n'avons pas feulement le desir de favoir, mais nous fommes doués de tout ce qu'il faut pour acquérit le degré de connoissance qui nous est nécessaire; chaque vérité découverte est un moyen de un encouragement pour un moyen de un encouragement pour

en découvrir de nouvelles. v. CERTI-

Nous fentons tous le befoin de connoître le vrai; plus nous le fentons, plus nous fommes disposes à le chercher, & qualifiés pour le découvrir; & je ne fai s'il est un mortel qui sincérement puisse dire, j'aime mieux ou autant l'ignorance que la science. & me tromper dans mes jugemens que de voir le vrai. l'avoue qu'il est des connoisfunces difficiles à atteindre, contre l'acquisition pénible desquelles la paresse le révolte; mais d'un côté, ce ne sont pas les connoissances essentiellement nécessaires au honheur de l'homme, qui est dans le cas de préférer le repos à leur acquisition; un individu peut être heureux quoiqu'il ne les ait pas. Il en est de ces connoissances comme de plusieurs objets de nos jouissances agréables; il y en a de nécesfaires à notre confervation, & à ce que nous puissions remplir notre destination; il en est d'autres qui n'ont pour ufage que les agrémens & un rafinement de plaisir; tous ne sont pas sensibles à ces rafinemens. D'un autre côté, ce qu'elles peuvent avoir d'utile ou d'agréable, trouve toujours quelques hommes qui par leurs talens & leur loifir, parviennent à en faire la découverte, & se mettent en état de la communiquer aux autres, qui font par-là dispenses d'une étude pénible. Mais ici il faut faire une observation essentielle. c'est que toutes les vérités qui sont nécessaires à l'homme pour connoître ses devoirs, & l'engager à s'y conformer, font toutes d'une découverte facile pour quiconque a le fens commun, se croit obligé d'en faire usage pour s'instruire, & n'est pas absolument dépourvu de ces fecours que la Nature ne laisse guere manquer à aucun des humains. Les préceptes qui prescrivent les obligations naturelles de l'homme, font mème tels, qu'il fuffit de préfenter aux êtres raifonnables, le fimple cas de leur application, pour qu'à l'inflant la regle s'olfre à leur efprit, & qu'ils ne puillent la violer fans que leur conficience les en blame, comme coupables d'une action mauvaile. » Consceince.

Lorfque les fociétés fe sont formées. que les relations entre les hommes se font combinées & multipliées, les confequences de ces relations sont devenues plus compliquées, & les connoisfances nécessaires pour en juger, n'ont pu s'acquérir qu'avec un peu plus d'étude. Des faits nouveaux, que tous ne peuvent pas connoître, ont produit des rapports qui changent les convenances. & qui donnent lieu à des loix nouvelles, qu'on ne peut connoître fans une instruction particuliere, qui v foit relative. A ces divers égards l'homme peut être dans l'ignorance fans le vouloir, & fans le foupçonner; il peut mème soupconner qu'il est des loix particulieres, auxquelles il devroit se conformer, pour éviter le blame & fes suites, fans cependant pouvoir fortir de fon ignorance, faute d'instruction certaine: de-là nait une ignorance involontaire & invincible, ou une erreur qui porte les mêmes caracteres; cette erreur ou cette ignorance peuvent avoir pour objet ou le droit, c'est à dire, ce que la loi prescrit; ou le fait, c'est-à dire, la circonstance ou le cas particulier qui exige l'application de la loi. Accoutumé dans ma famille à manger de tous les alimens falutaires, fans avoir jamais oui parler de la diltinction des viandes. ou de la distinction des jours, j'arrive dans un pays où les juifs font les maitres, ou bien dans des Etats foumis à un prince catholique romain, je mange dans le premier, du porc que j'ai

apporté

apporté avec moi pour pravision de voyage, & l'en fuis repris par le chef de la fynagogue, comme violateur de Ia loi de Moîle; j'échappe à fa colere, & j'arrive avec ces mêmes provisions chez le chrétien de Rome, c'est un samedi. & je me vojs ceufuré & mal-traité, parce que je mange ce jour-là du porc, dont on me permettroit l'usage tout autre jour de la femaine; ma raifon ne pouvoit pas deviner ces ordonnances, & nulle instruction ne m'en avoit instruit; mon ignorance étoit invincible, mon erreur étoit involontaire. L'Espagnol arrive en Amérique, il porte en proceifion le crucifix, & l'hoftie confacrée & transfubstanciée, il crie à l'Américain de se prosterner : celuici ne fait ce qu'on exige de lui, il n'a iamais fu qu'il y cût une religion telle que celle de l'Espagnol; son ignorance à cet égard est invincible; il pense qu'on l'infulte, & il repousse la force par la force, son erreur est involontaire.

Œdipe ne se croit tenir par aucun lien du fang à Jocaste, reine de Thébes, il l'épouse, quoiqu'elle soit sa mere; fon erreur a cet égard involontaire, est une erreur de fait. Un prince Egyptien, de la race des Lagides, époufe fa fœur, & croit qu'un tel mariage oft permis. l'exemple de tous ses prédéceffeurs, les ordres du roi son pere, & le consentement de toute la nation l'y appellent; il croit par ce mariage se conformer aux loix qui doivent lui serv:r de regle, & ne se soupçonne pas d'etre coupable d'ineeste; son erreur à cet égard involontaire est une erreur de droit.

On a mal-à-propos foutent que l'ignorance ne pouvoit pas être envifagée comme cause de quelque action, ou comme influant sur ce qu'on les fasse; l'ignorance, dit-on, n'étant que l'absen-

Tome VII.

ce des idées, ne peut jamais déterminer à l'action. Il est vrai que l'ig sorance ne me déterminera pas à agir envers l'ètre dont je n'ai aucune idée; mais cet être dont je n'ai aucune idée, me fourniroit, s'il m'étoit connu, fi non des motifs à agir, du-moins des motifs puissans à n'agir pas dans tel cas, ou à agir d'une toute autre maniere. Il est une foule d'actions qui par elles mêmes font naturellement permises à tout le monde. Deux personnes d'un même pays ont bien le droit de se faire des présens; je voyage dans ce pays, & un particulier qui m'est connu, me charge de porter une livre de tabac d'Espagno à un de ses amis, auquel il me recommande, dans une autre ville du mêmo royaume. Qui peut naturellement foupconner qu'une action si simple puisso être un crime défendu? cependant il est une loi que l'ignore qui m'expose à me voir arrêté, emprisonné, dépouillé par confiscation de tout ce que j'ai avec moi, parce que je porte une livre de tabac; la cause de mon action est certainement mon ignorance: fi j'avois connu cette loi, je ne me serois pas chargé de cette commission. L'ignorance tout comme l'erreur, peuvent donc influer fur les actions, pour les produire ou les empêcher; or comme on n'est coupable qu'autant que l'on fait ce qu'on favoit qu'il n'étoit pas permis de faire. l'ignorance & l'erreur influent fur la qualité morale des actions, & doivent être confidérées chez l'agent, quand on veut juger du mérite ou du démérite de ses démarches. v. Démérite. Une action mauvaise peut devenir louable par l'effet d'une erreur ou d'une ignorance qui la font envifager comme vertueuse, en sorte qu'on ne l'a faite que parce qu'on l'a crue vertueuse; peut-être étoit-ce le cas de Brutus. Ffff

poignardant en plein senat Cesar son

L'ignomate & l'erreur peuvent excufer une action que la loi éclare puniffable, & en ôter tour le démérite, mais dans l'un & Fautre cas, il faut que l'erreur & l'ignorance aient été involontaires & invincibles, que l'agent n'ait pas foupçonné que fon action pût être blamable, & n'ait pu ni s'infliraire, ni penfer qu'il eit à cet égard befoin d'inftruction.

Par cela même que l'ignorme ce l'erreur ont, comme nous l'avons vu, tant d'influence fur nos démarches, il faut en conclure, qu'il eff du devoir de tout homme de travailler à acquérir des lumieres fur tous les objets ef fes actions; que fi par fa négligence il tombe dans des erreurs, ou relte dans une ignormace qui l'entraînent à des sétions blaimdes erreurs, our relte dans une ignormaciaire it de prévenir cet fautes, il ne peur plus alléguer fou ignorance ou fes erreurs, comme moyens de judification, parce que fon ignorance & fon erreur etient volontaires & vincibles (.G.M.)

\* Uiguorance en particulier n'arrache point les peuples à la molléfic. Elle les y plonge, les dégrade & les avilit. Les rations les plus fupides ne font pas les plus recommandables pour leur magnaminté, leur couring é la févérite de leurs meurs. Les Fortugais & les Romains modernes font iguorans: lis n'en fout pos moins poillainnes, volupreures pruples de Porient. En général dans tout pays où le despotifine & la fuperfiction engenderne l'gioronane, l'giorogace à fon tour y enfante la molleiffe & Poifferté.

Le gouvernement défend-il de penfer ? je me livre à la paresse. L'inhabitude de résléchir, me rend l'applica-

tion pénible & l'attention fatiguanté. Quels charmes pour moi auroit alors l'étude? Indiffèrent à toure effect de connoillances, aucune ne m'intéreffe affez pour m'en occuper, & ce n'eft plus que dans des fenfations agréables que je puis chercher mon bonheur.

Qui ne pense pas veut sentir & sentir délicieusement. On veut même croitre, si je l'osé dire, en sensations à mesure qu'on diminue en penses. Mais peut-on être à chaque instant assecté de sensations voluptueuses? Non; c'est de loin en loin qu'on en éprouve de telles.

L'intervalle qui fépare chacune de ces fenfations est chez l'ignorant & le défœuvré rempli par l'ennui. Pour en abréger la durée, il fe provoque au plaifir, s'épuise & fe blale. Entre tous les peuples quels font les plus généralement livrés à la débauche? les peuples célaves & fuperfitieux.

Il n'est point de nation plus corrompue que la Vénitienne, & sa corruption , dit M. Burck , eft l'effet de l'ipnorance qu'entretient à Venise le despotisme aristocratique. " Nul citoyen " n'ose y penser. Y faire usage de sa m raifon eft un crime, & c'est le plus " puni. Or, qui n'ofe penser veut du " moins fentir & doit par ennui fe " livrer à la mollesse. Qui supporte-" roit le joug d'un despotisme aristo-" cratique, fi ce n'est un peuple ignorant & voluptueux? Le gouvernement encourage ses sujets à la débauche. Il leur offre à la fois des fers & des plaisirs; ils acceptent les uns pour les autres, & dans leurs ames avilies, l'amour des voluptés l'emporte toujours sur celui de la liberté. Le Vénitien n'est qu'un pourceau, qui nourri par le maître & pour fon 2 ufage, est gardé dans une étable où " l'on le laisse se veautrer dans la fan-" ge & la boue.

g 8. kl toue.

g A Venife, grand, petit, homme,
temme, dergé, haïc, tout ef également plonge dans la moleife. Les
ple K toujours redoutables les uns
aux autres, s'availiônt, s'énervent
eux-mêmes par politique & fe corrompent par les mêmes moyens qu'ils
corrompent leurs fujess. Ils veolent
que les plaifirs & les voluyés engourdiffent en eux le fentiment d'horreur, qu'exciteroit dans un effrit élsvé 8. fer le tribunal d'inquifition de
FEax".

Ce que M. Burck dit ici des Vénitiens elt applicable aux Romains modernes, & généralement à tous les peuples ignorans & policés. Si le catholicifine, difent les réformés, énerve les ames & ruine à la longue l'empire où il s'établic, c'eft qu'il y propage l'ignorance & l'oiliveté, & que l'oiliveté eft mere de tous les viers politiques & moraux.

L'amour du plaisir seroit-il donc un vice? Non. La nature porte l'homme à fa recherche, & tout homme obéit à cette impulsion de la nature. Mais le plaisir est le délassement du citoven inftruit, actif & industricux, & c'est l'unique occupation de l'oisif & du stupide. Le Spartiate, comme le Perse étois fenfible à l'amour; mais l'amour différent en chacun d'eux, faifoit de l'un un peuple vertueux & de l'autre un peuple efféminé. Le ciel a fait les femmes dispensatrices de nos plaisirs les plus vifs. Majs le ciel a-t-il voulu qu'uniquement occupés d'elles, les hommes à l'exemple des fades bergers de l'Astrée, n'eussent d'autre emploi que celui d'amans? Ce n'est point dans les petits foins d'une passion langoureuse, mais dans l'activité de son esprit, dans

Pacquifition des connoiffances, dans fes travaux & fon indultrie que l'homme peut trouver un remede à l'ennui. L'amour elt toujours un péché théologique & devient un péché moral, lorf-qu'on en fait fa principale occupation. Alors il énerve l'efprit & dégrade l'ame.

Qu'a l'exemple des Grees & des Romains les nations failent de l'amour un dieu : mais qu'elles ne s'en rendem point les efclaves. L'Hercule qui combat Achélous & lui enleve Déjanire et fils de Jupiter. Mais l'Hercule qui file aux pieds d'Omphale n'est qu'un Sybarite. Tout peuple acit & éclairé est le premier de ces Hercules ; il aime le plaiff, le conquiert & ne s'en excede point; il pense fouvent, jouit quelquefois.

Quant au peuple esclave & superstitieux, il pense peu, s'ennuie beaucoup. voudroit toujours jouir, s'excite & s'é-. nerve. Le feul antidote à fon ennui feroit le travail . l'industrie & les lumieres. Mais, dit à ce sujet Sidney, les lumieres d'un peuple sont toujours proportionnées à fa liberté, comme son bonheur & sa puissance toujours proportionnés à fes lumieres. Aussi l'Anglois plus libre est communément plus éclairé que le François; le François que l'Espagnol, l'Espagnol que le Portugais, le Portugais que le Maure. L'Angleterre en conféquence est relativement à son étendue plus puissante que la France, la France que l'Espagne, l'Espagne que le Portugal, & le Portugal que Maroc. Plus les peuples sont éclairés, plus ils font vertueux, puissans & heureux. C'est à l'ignorance seule qu'il faut imputer les effets contraires. Il n'est qu'un cas où l'ignorance puisse être desirable; c'est lorsque tout est déscipéré dans un Etat & qu'à travers les maux présens, on apperçoit encore de plus grands

Ffff 2

maux à venir. Alors la stupidité est un bien. La feience & la prévoyance font un mal. C'est alors que scrmant les yeux à la lumiere, on voudroit se cacher des maux fans remede. La position du citoyen est semblable à celle du marchand naufragé: l'instant pour lui le plus cruel n'est pas celui où porté sur les débris du vaiiseau, la nuit couvre la surface des mers, où l'amour de la vie & l'efpérance lui font dans l'obscurité entrevoir une terre prochaine. Le moment terrible eft le lever de l'aurore, lorfque repliant les voiles de la nuit, elle éloigne la terre de ses yeux & lui découvre à la fois l'immensité des mers & de fes malheurs : c'elt alors que l'espérance portée avec lui fur les débris du vaiffeau fuit & céde fa place au défespoir.

Mais est-il quelque royaume en Europe où les malheurs des citoyens foient fans remede? Qu'on y détruise l'ignorance & l'on y aura détruit tous les ger-

mes du mal moral.

L'ignorance plonge non-feulement les peuples dans la mollellé, mais éceint en eux jusqu'au fentiment de l'humanité. Les plus ignorans font les plus barbares. L'equel le montra dans la derniere guerre le plus inhumain des peuples? L'ignorant Portugas. Il coupoit lenez & les orcilles des prifonniers hits fur les Efpagnols. Pourquoi les Anglois & les François fe montrerent ils plus généreux? e'c'elt qu'ils étoient moins Hundes.

Nul citoyen de la Grande - Bretagne guin e fûst plus ou moins influit. Point d'Anglois que la forme de fon gouversement ne nécellite à l'étude. Nul miniflere qui doive être & qui foit en effet. plus façe à certains égrans. Aucum que le cri national avertitile plus promprement de fos fautes. Or fi dans la fcienee du gouvernement comme dans toute autre, c'est du choc des opinions contraires que doit juilir la lumierc, point de pays où l'adminiltration puille etre plus éclairée, putsqu'il n'en est aucun où la presse foit plus libre.

Il n'en elt pas de meme à Lisbonne. Où le citoyen étudieroit - il la feience du gouvernement? Seroit - ce dans les livres? La faperstition soutire à peine qu'on y life la Bible. Seroit-ce dans la conversation? Il est dangereux d'y parler des affaires publiques, & perfonne en conféquence ne s'y intéreffe. Seroitce enfin au moment qu'un grand entre en place? Mais alors, comine je l'ai déia dit, le moment de le faire des principes est paifé; c'est le tems de les appliquer . d'exécuter & non de méditer. D'où faut il donc qu'une pareille nation tire ses sénéraux & ses ministres? De l'étranger. Tel cit l'état d'avilissement ou l'ignorance réduit un peuple.

Quelques politiques ont regardé l'ignorance comme favorable au maintien de l'autorité du prince, comme l'appui de fa couronne & la fauve-garde de sa personne. Rien de moins prouvé par l'hiltoire. L'ignorance des peuples n'est vraiment favorable qu'au facerdoce. Ce n'est point en Prusse, en Angleterre où l'on peut tout dire & tout écrire, qu'on attente à la vie des monarques, mais en Portugal, en Turquie . dans l'Indoftan . &c. Dans quel siccle dressa-t-on l'échafaud de Charles I? Dans celui où la fuperstition commandoit en Angleterre, où les peuples gémissint sous le joug de l'ignorance, étoient encore fans art & fans industric.

La vie de George III. est assurée: & ce n'est point l'esclavage & l'ignorauce, mais les lumières & la liberté qui la lui affurent. En est-il de même en Asse; Y voit-on un trône au-des liss de l'atteinte d'un meutrier. Tout pouvoir fans homes eft un pouvoir ins homes eft un pouvoir inscreais. Les fiecles où les princes four les plus expôlés aux coupt du fanatif. me & de l'ambition, font ceux de l'igno-auce & du déporitime. L'ignovance & du déporitime. L'ignovance & du tout monarque qui les propage, creufe le gouffe où du moins s'abymera fa poliférité.

Un prince a-t-il avili l'homme au point de fermer la bouche aux opprimés? Il a conjuré contre lui-même. Qu'a'ors un prêtre armé du poignard de la religion, ou qu'un usurpateur à la tète d'une troupe de brigands descende dans la place publique, il sera fuivi de ceux - même qui, s'ils avoient eu des idées nettes de la justice, cussent fous l'étendard du prince légitime, combattu & puni le pretre ou l'usurpateur. Tout l'orient dépose en faveur de ce que j'avance. Tous les trônes y ont été souillés du sang de leur maître. L'ignorance n'affure donc pas la fidélité des lujets.

Ses principaux effets font d'expofer les empires à tous les malheurs d'une mauvaile administration, de répandre fur tous les esprits un aveuglement qui passant bientôt du gouverné au gouvernant, assemble les rempètes sur la tête du monarque.

Dans les pays policés. ſi l'ignorance trop fouvent compagne du defipotime, expofe la vie des rois, porte le déficir de dans les finances, & l'injuffice dans la répartition des impôts, quel homme ofera donc fe déclarer l'ennemi de la féience & le protecleur d'une ignorance qui, s'oppofant à toute réforme utile, éternife les abus & non-feulement prolonge la durée des calamités publiques, mais rend encore les citoyens incapa-bles decette opinitare attention, qu'exi-

ge l'examen de la plupart des questions politiques. (D.F.)

## IL

ILLICITE , adi. , Morale , qui est défendu par la loi. Une chose illicite n'est pas toujours mauvaise en soi; le défaut de presque toutes les législations , c'est d'avoir multiplié le nombre des actions illicites par la bifarrerie des défenfes. On rend les hommes méchans en les exposant à devenir infracteurs; & comment ne deviendront-ils pas infracteurs, quand la loi leur défendra une chose vers laquelle l'impulfion constante & invincible de la nature les emporte sans cesse? Mais quand ils auront foulé aux pieds les loix de la fociété, comment respecteront - ils celles de la nature; fur-tout s'il arrive que l'ordre des devoirs moraux foit renverfé, & que le préjugé leur fasse regarder comme des crimes atroces, des actions presqu'indifférentes? Par quel motif celui qui se regardera comme un facrilege, balancera-t-il à se rendre menteur, voleur, calomniateur? Le concubinage est illicite chez les chrétiens; le trafic des armes est illicite en pays étrangers; il ne faut pas se défendre par des voies illicites. Heureux celui qui fortiroit de ce monde fans avoir rien fait d'illicite! plus heureux encore celui qui en fort fans avoir rien fait de mal! Est-il, ou n'est-il pas illicite de parler contre une fuperstition confacrée par les loix? Lorsque Ciceron écrivit fes livres fur la divination, fit-il une action illicite? Les loix qui confacrent les préjugés font des loix arbitraires, ce fout ces mêmes loix qui multiplient le nombre des actions illicites. Car il est contradictoire qu'une loi naturelle confacre ce qui est illicite. Ainfi, la

question revient à celle - ci : est - il permis de faire fentir l'opposition de la loi arbitraire avec la loi naturelle; d'éclairer les hommes fur leurs véritables devoirs; de leur montrer ce qui est illicite par le caprice des hommes, & ce qui l'est d'après les regles immuables de la vertu; & enfin, de leur apprendre à

en évaluer les fuites ? ILLUSION, f. f., Morale, c'est le mensonge des apparences, & fair e illufion, c'elt en général tromper par les apparences. Nos pattions nous font il-Infion lorfqu'elles nous dérobent l'injuftice des actions ou des fentimens qu'elles nous inspirent. Alors l'on croit parce que l'on craint, ou parce que l'on defire : l'illusion augmente en proportion de la force du fentiment. & de la foiblesse de la raison; elle sétrit ou embellit toutes les jouiffances; elle pare ou ternit toutes les vertus: au moment où on perd les illusions agréables, on tombe dans l'inertie & le dégoût. Y a-t-il de l'enthousiasme sans illusion? Tout ce qui nous en impose par son éclat, son antiquité, sa fausse importance, nous fait illusion. En ce sens, ce monde est un monde d'illufions. Il y a des illufions douces & confolantes, qu'il feroit cruel d'ôter aux hommes. L'amour propre est le pere des illusions ; la nature a les siennes. Une des plus fortes est celle du plaisir momentané, qui expose la semme à perdre fa vie pour la donner; & celle qui arrète la main de l'homme malheureux, & qui le détermine à vivre. C'est le charme de l'illusion qui nous aveugle en une infinité de circonstances, fur la valeur du facrifice qu'on exige de nous. & fur la frivolité de la récompense qu'on y attache. Portez mon illufion, à l'extrême, & vous engendrerez en moi l'admiration, le transport, l'enthousialme, la fureur & le fanatisme.

L'homme vit plongé toujours plus ou moins dans l'illusion, parce que la fource de l'illusion est l'erreur. Estimer ce qui n'est pas estimable, & plus qu'il ne mérite; concevoir de l'éloignement & de l'aversion même, pour ce qui mérite notre attachement, ou l'éloigner plus qu'il ne le faudroit; c'est être dans l'erreur , c'est se tromper , c'est se faire illusion.

Pour se mettre à l'abri de toute illufion, il faudroit donner le juste prix aux êtres physiques & moraux; ce qui den ande une intelligence supérieure à celle que la Providence a trouvé à propos de nous accorder; nous fommes donc faits pour être dans l'erreur & dans l'illusion. v. MISERE. Les sciences & fur - tout la religion & la morale étant le feul remede contre l'erreur, font auffi les feuls moyens pour nous garantir de l'illufion. Calculons, mais calculons avec justesse. & le réfultat de nos calculs fera la diffipation de l'illufion.

Réduifez aux regles du calcul les platfirs frivoles du monde, les peines qu'ils vous coutent, leurs fuites funestes dans une vie à venir éternelle; réduifez à ces mêmes regles la complaifance d'un ami frivole qui se trouvera prêt à l'heure marquée pour faire votre partie , foit de jeu , foit de danfe, avec la bonté d'un homme sense & religieux, qui se prête à passer quelques heures à vous instruire dans vos devoirs de pere, de mere, de conducteur d'un ménage, d'une famille, &c. Faites usage de ces mêmes regles pour calculer la valeur de la perte d'un tems que la Providence vous a accordé pour vaquer à votre falut, de quelques années, pour une éternité; en un mot. calculez le préfent avec l'avenir, le momentané avec l'éternel , le fini avec l'infini, le corps périsfable avec l'ame

immortelle, vous fentirez disparoltre vos illusous, vous en tirerez les connoissances les plus importantes pour votre conduite, vous apprendrez à faire régir vos passions par la raison, & la réalité prendra la place des apparences trompeuses. (D. F.)

ILLUSOIRE, adj. m. & f., Jurifprudence, fe dit de quelque convention ou difposition, qui elt conçue de manitere que l'on peut s'en jouer, c'està- dire l'évider, & faire qu'elle demeure fans effet, comme si on stipuloit qu'un homme, notoirement insolvable, payers après sa mort.

## I M

IMBÉCILLITÉ, v. DEMENCE.

IMMATRICULATION, f. f., Jurifprud., fignific infeription de quelqu'un dans la matricule ou regiftre; les nouveaux officiers font reçus & jmmatriculés dans le ficge où ils exercent leur fonction. v. MATRICULE.

IMMATRICULE, f. f., Jurifprud., eft l'adé contenant l'infeription de quelqu'un dans la matricule ou registre commun. L'immatricule d'un hussiste ou autre officier est l'acte par lequel il a été inscrit au nombre des officiers du tribunal.

IMMÉMORIAL, adj., Jurifprud., fe dit de ce qui pafle la mémoire des hommes qui font achtellement vivans, « donto nu econnoit point le commencement. On dit, par exemple, que de tems immémorial on en a ufé ainfi, ou que l'on a une podieffion immémorial de un héritage. La polieffion de trente ou quarante ans. & même de cent ans, n'elt point immémoriale, els que l'on en connoit l'origine. v. PRESCRIPTION, SERVITUDE.

IMMEUBLES, f. m. pl., Jurispr.,

font des biens fixes qui ont une affiette certaine, & qui ne peuvent être transportés d'un lieu à un autre, comme font les terres, prés, bois, vignes, & les maisons.

I M M

Il y a néanmoins certains biens, qui, fans avoir de corps maériel ni de lituation fixe, font réputés immendles par fétion, tels que font les drois réels, comme cens, rentes foncieres, champart, ferviude, & tels font encore les offices, tels font auffi, dans certains pays, les rentes conflituées, léfujedles, dans d'autres, font réputées meubles.

Les immeubles se reglent par la loi de leur situation; ils sont susceptibles d'hypotheque.

En cas de vente, le vendeur peut ètre restitué lorsqu'il y a lésion d'outremoitié du juste prix.

Si le possessit d'un immeuble est troublé, il peut intenter complainte. Quand on discute les biens d'un mineur, il faut prifer les meubles avant de

venir aux immeubles.

Le retrait lignager a lieu pour tous les immeubles réels, tels que les héritages, & même pour cortains immeubles fiefs, tels que les cens & rentes foncieres non-rachetables; mais les offices, les rentes conflituées à prix d'argent, & les rentes foncieres rachetables, ne font pas fujettes à retrait.

Le retrait féodal n'a lieu que pour les immeubles réels, & droits incorporels tenus en fiel. v. MEUBLES.

Les immeubles ne se prescrivoient chez les Romains que par dix ans entre présens, & par vingt entre absens. Voyez instit. Lib. II. Tit. VI. v. PRES-CRIPTION.

Tout Etat est le maître d'accorder ou de refuser aux étrangers la faculté de posséder des immeubles dans son terri600

toire. S'il la leur accorde, ecs biens des étrangers demeurent foumis à la jurifdiction & anx loix du pays, & fujets aux taxes comme les autres. L'empire du souverain s'étend dans tout le territoire; & il seroit absurde d'en excepter quelques parties, par la raifon qu'elles sont possedées par des étrangers. Si le fouverain ne permet point aux étrangers de posseder des immeubles, personne n'est en droit de s'en plaindre; car il peut avoir de très-bonnes raisons d'en agir ainsi; & les étrangers ne pouvant s'attribuer ancun droit dans fon territoire, ils ne doivent pas même trouver mauvais, qu'il use de son pouvoir & de ses droits, de la maniere qu'il croit la plus falutaire à l'Etat. Et puisque le souverain peut refuser aux étrangers la faculté de possede: des immeubles, il est le maitre de ne l'accor-

der qu'à certaines conditions. Les immenbles amenblis, font ceux que l'on répute meubles par fiction . ce qui ne se pratique que pour faire entrer en communauté des immeubles qui, fans cette fiction, n'y entreroient pas. v. AMEUBLISSEMENT . & COMMU-NAUTÉ de biens.

Les immenbles filifs on par filion, font ceux, qui n'étant pas de vrais corps immembles, font néanmoins confidérés de vrais inmenbles.

Tels sont les meubles attachés à fer & à clou, ou scellés en platre; & mis dans une maifon pour perpétuelle de-

Les deniers stipulés propres, sont auffi réputés immembles, à l'égard de la communauté de biens; du reste ils conservent leur nature de meubles.

Les matériaux provenans d'un édi-· fice démoli appartenant à un mineur, ou bien les deniers provenans de la vente de son héritage, ou du rembour-

fement d'une rente à lui appartenante. font réputés immeubles dans la fucceffion, comme l'auroit été le fond ou la

Les offices & les rentes constituées dans les rentes, où elles font réputées immembles, font encore des immembles fillifs. v. FICTION & PROPRES FIC-TIFS. (D. F.)

IMMIXTION , f. f. , Juri prudence, est le maniement des effets d'une fuccetlion que l'on fait en qualité d'héritier.

Le présomptif héritier peut, en cette qualité, s'immiscer dans les affaires d'une succession. Cette immixtion, ou ce maniement, lorsqu'il est fait animo baredis, cft une acceptation de la fuc-

On a distingué dans le droit romain l'immixtion de l'addition d'hérédité. Immixtion s'entendoit de l'action par laquelle les héritiers siens, ou les descendans étant dans la puissance du défunt, s'immiscoient dans sa succession en faisant acte d'héritier. Addition d'hérédité ne se disoit que des héritiers étrangers, ou de ceux qui ne sont pas en la puissance du défunt, dont ils sont héritiers au jour de fon décès. Mais dans notre usage addition d'hérédité ou immixtion signifient la même chose.

IMMOBILIAIRE, adj. Jurisprud. fe dit de ce qui est de la nature des immeubles, soit réels ou fictifs.

Il y a des choses immobiliaires tels que font les immeubles réels ou fictifs. des dettes immobiliaires, telles que sons les rentes constituées, des actions immobiliaires, favoir celles qui tendent à avoir quelque chose d'immobilier. v. MOBILIAIRE, ACTION, DETTES.

IMMOR LALITÉ de l'ame, f. f., Morale, c'est cette prérogative dont l'ame est douée de continuer à vivre éternel. lement.

lement, même après la destruction de

Pour répandre le plus grand jour possible fur cette importante matiere, nous distinguerons d'abord deux especes d'immortalité. Nous appellerons la premiere intrinseque, & l'autre extrinfeque. Un etre elt immortel intrinféquement, lorfque par fa nature il ne peut pas être détruit par les autres êtres créés. Tel est tout être simple & indivitible : car 1°. cet être simple n'étant pas un corps, se dérobe à toute action des corps qui suppose une réaction; ce qui ne se trouve pas dans les êtres simples. Et qu'on n'allegue pas ici, pour éluder la force de notre raifonuement, le fyfteme de l'influence physique, ou de l'action du corps fur l'ame & de l'ame fur le corps; car ce feroit une vraie pétition de principe. Si donc l'ame elt un être simple, incapable de recevoir les actions des êtres créés . elle scra indestructible, incorruptible, ou immortelle, intrinsequement, & par sa nature. 2°. Nous ne connoissons point d'autre destruction que celle qui dérive de la separation des parties. Un être fimple tel que l'ame, n'en ayant point, ne sera pas sujet à cette destruction. Elle ne pourra donc périr que par l'anéantissement & la réduction au néant. Mais cette destruction surpasse les forces des causes naturelles. L'ame donc par sa nature est indestructible, & les causes créées n'out point de prife fur elle : elle est donc intrinséquement immortelle.

L'immortalité extrinfèque est cette qualité d'un ètre qui le rend indestructible vis -à - vis de tout autre de telle nature qu'il foit, tellement que sa defiritacion soit contradictoire. Le feul ètre nécessaire est immortel extrinsèquement, car il ne reconnoît aucun ètre au-dessi de lui qui puisse le téduire au

Topic VII.

néant, & la destruction est contradictoire, car il·ne seroit pas autrement un etre nécessaire. C'est de cette seconde espece d'immortalité qu'il saut entendre ce que l'apôtre dit de Dieu, qu'il possesse l'immortalité I Time VII s'éche sul l'immortalité I Time VII s'éche s'é

fede feul l'immortalité. I Tim. VI. 16. Lors donc qu'on demande : 1°. L'ame humaine elt-elle immortelle ? 2°. Peuton démontrer l'immortalité de l'ame par la raifon ? S'il s'agit de l'immortalité intrinféque, la réponse est claire, & rien de plus aifé que de démontrer par la raifon tirée de la simplicité de l'ame, qu'elle est immortelle intrinséquement. Mais si l'on parle de l'immortalité extrinseque, comme ce n'est que Dieu à qui cette immortalité convient effentiellement, on ne peut l'attribuer à l'ame fans la faire passer en même-tems du rang des êtres contingens à celui de l'être nécessaire, ce qui seroit absurde. La raison nous apprend que l'ame, comme tout être contingent, a eu un commencement; qu'une cause toute puissante & souverainement libre . l'avant une fois tirée du néant, la tient toujours fous fa dépendance, & la peut faire ceffer d'exifter des qu'elle voudra, comme elle l'a fait commencer d'exister des qu'elle a voulu. C'est donc une grace que cet Erre fouverain accorderoit à notre ame. que de la conferver éternellement.

Or nous voici à la queltion. L'Etre éternel lui accordenz-i cette grace l'avielation ne nous laifé aucun doute la-deflus. Mais indépendamment de la révélation, peut-on le démontrer par la raifon naturelle ? Or c'elt précifiment ce que toute perfonne qui connoit ce que c'elt qu'une démonltration proprement ainfi nommée, n'oferoit affirmer. Il s'agit de connoître la volonté de Dieu. La raifon nous fait affez clairement connoître la volont de Dieu. La raifon nous fait affez clairement connoître la voloit quant à ce que nous devons fai-

Gggg

re; mais elle n'étend pas ses lumieres jusqu'à connoître la volonté de Dicu quant à ce qu'il fera : cette connoislance étoit au-dessus de notre entende-

Mais quoique la révélation feüle puisse nous convainere pleinement de cette immourtalité; néanmoins on peut dire qu'elle fournit en soule des raisons si fortes , & qui deviennent d'un si grand poids par leur assemblage, que cela nous mene à une certitude bien consolante.

Et .d'abord il n'est point probable qu'une intelligence, qui est capable de connoître tant de vérités, de faire tant de découvertes, de raisonner sur une infinité de choses, d'en sentir les proportions, les convenances, les beautés; de contempler les œuvres du crésteur, de remonter jusqu'à lui, d'observer ses desseins, & d'en pénétrer les causes; de s'élever au-deffus des chofes fenfibles , & jusqu'à la connoissance des chofes spirituelles & divines ; qui peut agir avec liberté & avec discernement , & qui est capable des plus belles vertus : il n'est, dis-je, guere probable qu'un être orné de qualités si excellentes & si fupérieures à celles des brutes . n'ait été fait que pour le court espace de cette vie. Les anciens ont senti tout le poids de cet argument.

Telle est d'ailleurs la nature de l'écprit humain, qu'il peut toujours faire des progrès & perfectionner ses facultés. Quoique nos connoissinces foient actuellement restreintes dans certaines imites, nous ne voyous point de bornos ni dans celles que nous pouvons acquérir, ni dans les inventions dont nous sommes capables, ni dans les progrès de notre jugement, de notre prudence & de notre vertu. L'homme est à cet égard vojuvus fusceptible de quelque nouveau degré de perfection & de maturité. La mort l'atteint avant qu'il ait pour ainfi dire achevé fes progrès, & lorsqu'il étoit capable d'aller bien plus loin.

Rien n'égaloit le platifir & le contentement que les plus fenés & les plus figes d'entre les payens fentoient à croire que leur ame étoit immortiel de fa nature. Cette penfée étoit leur plus ferme appui au milieu des callamités auxquelles ils fe trouvoient expofés, & fur-tout au milieu de celles que leur vertu leur attiroit. Elle leur donnoit de grandes épérances d'un heureux avenir elle leur fervoit enfin de puiffant toutes fortes de vertus morales, & pour tenir leur corps toujours foumis à l'empite de la risión.

C'est sans doute par le sentiment naturel de la dignité de notre etre & de la grandeur de notre destinée, que nous portons naturellement nos vues fur l'avenir, que nous nous intéressons à ce qui arrivera après nous, que nous cherchons à perpétuer notre nom & notre mémoire, & que nous ne fommes point une illusion de l'amour propre ni du préjugé. Le desir & l'espérance de l'immortalité font une impression qui nous vient de la nature. Et ce desir est si rationnable en foi, il est si utile & si bien lié avec le fystème de l'humanité, que l'on en peut au moins tirer une induction très - probable en faveur d'un état futur. Quelque grande que foit en elle-même la vivacité de ce desir, elle augmente encore à mesure que nous prenons plus de foin de cultiver notre raifon, & que nous faifons plus de progrès dans la connoissance de la vérité & dans la pratique de la vertu. Ce fentiment devient le principe le plus surdes actions nobles, généreules & utiles

à la fociété; & Pon peut dire que fans ce principe toutes les vues lumaines feroient petites, baifes & rampantes. Or quelle apparence que Dieu air donne aux hommes des efferances qui ne doivent jamais être remplies; des fédirs qui n'ont aucun objet qui leur réponde; des frayeurs inévitables pour des chofes qui n'ont point de téalité?

Mais après avoir confidéré l'homme du côté phyfique, confidérous-le du côté word. Nous avons và que l'homme est un etre raisonnable & libre, qui distingue le juste & l'honnète, qui trouve au-dedans de lui des principes de confcience, qui connoît sa dépendance du Créateur, & qui est né pour remplir certains devoirs. Son plus bel ornement est la raison & la vertu. Sa grande tâche dans la vie est de faire des progrès de ce côté-là, en profitant de toutes les occasions qu'il a de s'instruire, de réfléchir & de faire du bien. Plus il s'exerce & fe fortifie dans des occupacions si louables, plus il remplit les vues du Créateur, & se montre digne de l'existence qu'il a recue. Il sent que 1'on peut raifonnablement lui faire rendre compte de sa conduite; & il s'approuve ou fe condamne lui-même, felon la différente maniere dont il agit. Ajoutons à cette considération, que

fi l'ame de l'homme meurt avec le corps, la condition des bètes et fi de beaucoup préférable à celle des hommes. Les plaiiris des brutes, quoique uniquement feinfuels, font pourtant plus purs & plus tréels, puiglu'ils ne font ni corrompus, ni diminués, ni altérés par aucune réfexion : clles s'abandonnent entierement à ces plaifirs, & lorfiqu'elles n'en jouissent point, il femble qu'elles en ayent moins besoin que l'homme, parce qu'elles n'y pensent pas. Leurs tomme, frances ne lont pas accompagnées de réflexion. " Les bêtes, dit très-bien » Sénéque, p'ineint le péril qu'elles » voient s lorfqu'elles " long fui, elles » voient s lorfqu'elles " long fui, elles » toient s'endemilles " Les bêtes font exemptes d'inquiérude, elles n'ont point de fouci pour leur famille, ni pour leur politérié ; elles ne s'embarralleut pas des vaines recherches d'une feiende touchant la vir à veue feiende touchant la vir à veue feiende de le les s'embarralleut que coup fubit ou quelques minutes de douleut inprévue les font etin celfer d'être, finn qu'elles ayent même jamais fu qu'elles s'etter même jamais fu qu'elles s'

Il paroit donc par toutes ces considérations, que l'homme n'est pas borné comme les animaux à une économie physique; mais qu'il est compris fous une économic morale. En effet, libre & doué de raison, il trouve dans fon propre fond un principe libre, il a le pouvoir de se déterminer à agir en conféquence des motifs moraux, qui lui font propres; il a enfin une regle fuivant laquelle il doit fe gouverner, & cette regle lui est présentée sans cesse par la droite raison. Il peut donc rendre compte de toutes ses actions, & il faut nécessairement ou'il en réponde. Chaque homme en effet, revetu d'une volonté naturellement capable de choix, peut & doit conformer toutes fes actions à quelque regle fixe, & rendre raison de fa conduite. Toutes les actions morales étant libres, fans contrainte & fans nécessité naturelle, procedent ou d'un bon ou d'un méchant motif: elles font conformes à la droite raison, ou n'y font pas conformes; elles font dignes de louange ou de blâme, de récompense ou de punition. Or puisqu'il y a un Etre suprême, à qui nous sommes redevables de toutes nos facultés, & que dans le bon ou mauvais ufage

Gggg 2

que nous faifons de ces facultés, confiste tout ce qu'il y a de bon ou de mauvais dans nos actions morales . nous avons toutes les raisons du monde de supposer que les principes, les motifs & les circonstances de ces actions scront foumifes un jour à l'examen : que nous ferons jugés suivant l'observation, ou la transgression de la regle qui nous a été prescrite; & que de là dépendra le jugement que le souverain Juge du monde prononcera pour notre absolution, ou pour notre condamnation. Sur ce fondement, les plus éclairés d'entre les païens ont cru & enseigné qu'après la mort, les actions de chaque homme passoient par un examen exact & fevere, & qu'il seroit absous ou condamné fans injustice, ni partialité, felon qu'il aura fait bien ou mal dans ce monde. " Que personne, dit Platon, " ne se flatte de pouvoir se soustraire n à ce jugement. Car quand vous def-" cendriez julqu'au centre de la terre, ... ou que vous monteriez jusqu'au plus " haut des cieux, vous ne fauriez échap-" per le juste jugement des dieux, soit , pendant la vie , foit après la mort". De Leg. Lib. X.

Mais après avoir confidéré l'homme en lui-mème, remontons à Dieu, & nous y trouverons de nouvelles raisons qui nous convaineront d'une vie à venir de récompenses & de peines.

Nous avons fait voir qu'il n'y a point anns ce monde de diffinicht of fuffiante entre l'état de ceux qui pratiquent la vertu, on qui le livrent au vice, point de récompense certaine attachée à la vertu, à proportion de son excellence, ni de peine instigée au vice qui réponde à son arcociet à pussiqu'il va un Dieu, fice Dieu et lui rère infiniment don à sinfaiment juste, s'il, fait attende de la constant de l

tion à la conduite de chaque créature ; s'il approuve ceux qui font fa volonté & qui imitent sa nature; s'il désapprouve au contraire ceux qui prennent une route toute opposee; puis, dis-je, qu'il est certain que, si toutes ces choses sont vraies, il faut nécessairement que cet Etre suprème, pour maintenir l'honneur de fes loix & de fon gouvernement, donne enfin quelque jour des marques éclatantes de fon approbation ou de fon défaveu, & qu'il manifelte l'extreme différence qu'il met entre ceux qui obciisent à ses loix, & ceux qui les foulent insolemment aux pieds. Qui est-ce qui ne voit qu'il faut en venir, malgré qu'on en ait, à l'une ou à l'autre de ces conclusions? Il faudra dire. ou que toutes les idées que nous nous faifons de Dieu font fausses ; qu'il n'v a point de providence; que Dieu ne voit point ce que font les créatures: que s'il le voit, il ne s'en met nullement en peine, ce qui porte des coups mortels à ses attributs moraux . & ruine fon existence même. Ou il faudra conclure que de toute nécessité il doit v avoir après cette vie un état, où les récompenses & les peines feront distribuées à chacun felon fes œuvres, & où toutes les difficultés qu'on fait maintenant fur la providence, feront pleinement éclaircies par une dispensation de la justice qui sera égale & impartiale. C'est une chose directement démontrée, qu'il doit y avoir un état à venir de récompenses & de peines. Tout homme donc qui nie les récompenses & les peines de la vie à venir, tombe nécesfairement de conféquence en conféquence dans le pur athéisme.

De plus, si Dieu est un être parfait; il ne peut, comme tel, faire quelque chose de contraire à la droite & à la parfaite raison; il est donc impossible.

qu'il foit la cause d'un être, ou de la condition d'un être dont l'existence répugneroit à cette raison; ou, ce qui revient au même, il est impossible qu'il n'agific pas raifonnablement avec les êtres qui dépendent de fa puissance. Si nous fommes donc au nombre de ces êtres. & fi la mortalité de notre ame répugne à la droite raisen, c'est affez pour devoir être convaincus qu'elle est immortelle: nous pouvons en avoir une certitude aussi infaillible qu'il nous soit possible d'acquérir par l'usage de nos facultés, c'est-à-dire, qu'il n'y a rien dans la nature dont nous puissons être plus affurés que nous devons l'être de cette vérité. Or ce qui nous reste à faire, c'est de voir si la mortalité de l'ame est contraire ou non à la droite raifon.

Ce n'est point faire tort à un être. que de le former dans un état de félicité folide, véritable, exempte de peine: ce n'est pas non plus lui faire tort que de le créer dans un état de félicité mèlée, pourvu que son malheur soit infailliblement au-dessous de son contraire . & que cet ètre ne souffre pas plus qu'il ne choifiroit de fouffrir pour obtenir la félicité unie à fon malheur. Ce n'est pas enfin faire tort à un être que de le créer sujet à plus de miscre que de bonheur. fi cet être recoit en même-tems le pouvoir d'éviter la misere, ou d'en éviter du moins autant qu'il en faut pour empêcher que le total du malheur n'excede pas celui qu'on confentiroit de fouffrir plutôt que de perdre la portion de félicité attachée à ses peines. Le seul cas où en créant un être on puisse lui faire du tort, seroit de le créer malheureux nécessairement , sans remede, sans récompense, ou sans mettre aucun contre-poids si choquant & si, directement oppose à la raison, que

cette feule penfée révolte un homme raifonnable, qui fait ufage de fes lumieres naturelles. Chacun peut entrer affez avant dans l'idée de la nature, de la raifon & de la juftice, pour avouer que ces propositions font des vérités incontessables.

Or celui qui fait l'ame mortelle doit avouer une de ces deux choses : ou que Dieu est un etre déraisonnable . injuste . cruel; ou que l'homme dans cette vie peut trouver du remede & du contrepoids à fa misere & à son malheur. Avancer la premiere de ces propositions, seroit contredire une vérité des plus évidemment démontrées; j'ajouterai encore que ce seroit entretenir une si indigne & simple notion de l'Etre suprème, que personne ne voudroit l'entretenir fans être le dernier des hommes ; & que celui même qui défend cette opinion, fait certainement qu'elle est fauise. Avouer la feconde proposition, ce seroit donner un démenti à l'histoire de l'homme & au fens intime. Qu'on en voie le détail dans les auteurs fuivans. Burlamaqui , Principes du Droit Nat. Tom-II. pag. 423. & fuiv. Maupertuis: Effai de Morale ; Clarke . L'exillence de Dien-&c. Tom. II. Leland, La nécessité de la Révélation . &c.

Concluons donc qu'il et abfolument impofible, que Dieu, qui cht un Etre infini, fage, juite, bon, n'ait eu d'autre vue, & ne fe foit propolé d'autre fin, lorfqu'il a créé des ètres doués de ration, tels que font les hommes, qu'il les a revetus de facultés fi nobles & fi excellentes, & leur a donné la connoiffance de la diffinction éternelle & immuble entre le bien & le mai, il eft, quis , je , impofible qu'en tout celable de la conformation de la difficie qu'en tout celable de la conformation de la difficie d'autre fin, que de conferver éternellement une fuccifion d'êtres d'auffi courte d'unés, danss'

I M M mettre à quartier les raisons prises de la confidération des attributs moraux de la Divinité, pour ne faire attention qu'à ses perfections naturelles, la vérité dont nous parlons, ne laisseroit pas d'être évidente. Pour en être convaincu, il n'v a qu'à faire attention à la connoiffance & à la fagesse du Créateur qui éclatent d'une maniere si sensible dans la structure de l'univers. Car à qui persuadera-t-on que Dieu ait créé des ètres aussi excellens que les hommes, qu'il leur ait donné des facultés si éminentes, & qu'il les ait placés fur le globe terrestre, avec des marques de distinction si éclatantes, qu'il faudroit être aveugle pour ne pas voir que cette partie inférieure de la création, tout au moins, a été faite pour eux, & se rapporte à leur usage; à qui est-ce, dis-ie . que l'on perfuadera que tout cela ait été fait sans autre dessein que de perpétuer à l'infini des êtres d'une durée li courte; condamnés à passer le peu d'années qui composent leur vie. dans un affreux défordre & une confusion étrange, & à tomber ensuite pour jamais dans le néant? Nou enim temere nec fortuito fadi Ed creati fumus : sed profecto fuit quadam vis , qua generi humano consuleret, nec id gigneret aut aleret, quod cum exantlaviffet omnes labores, tum incideret in mortis malum fempiternum. Cic. Tufcul. I. Dans cette supposition que peut-on imaginer de plus vain que la fabrique du monde? Quoi de plus absurde & de plus contraire aux regles de la fageffe que la création du genre humain? Si fine causa gignimur: si in hominibus procreandis providentia nulla verfatur : ·si casu nobismetipsi, ac voluptatis nostra gratia nascimur: si nihil post mortem fumus, quid potest esse tam super-

vacaneum , tam inane , tam vanum ,

le trifte état de corruption . de défordre & de calamité, qu'on trouve aujourd'hui dans le monde, où les regles éternelles du bien & du mal sont fi mal observées, où les différences néceffaires des choses ne produisent prefqu'aucun effet sensible; ou la vertu & le vice ne font pas fuffisamment distingués par leurs fruits respectifs; & où la gloire de Dieu & la majesté de fes loix est fi fouvent foulée aux pieds, les gens de bien n'y recevant pas la récompense qui leur est due, ni les scélérats la punition qu'ils méritent. Mais qu'au lieu d'une fuccession éternelle de nouvelles générations, telles qu'elles sont aujourd'hui, il faut nécessairement qu'un jour les choses changent entierement de face, & que les mêmes perfonnes qui existent aujourd'hui, existent auffi dans un autre état à venir. où les peines & les récompenses soient dispenses à chacun à proportion de la conduite qu'il a tenue ; où tous les désordres d'un monde présent soient réparés; d'où toute partialité foit bannie; & où les voies de la providence, qui nous paroifient maintenant fi embrouillées & fi inexplicables, à cause que nous n'en connoissons qu'une très-petite partie, foient mifes enfin dans une pleine évidence, & nous paroissent dignes d'un être infiniment bon, juste & fage. Sans cette vérité tout le reste devient entierement inutile: & fi vous ôtez les peines & les récompenses d'un état à venir, vous anéantiflez la justice, la bonté, l'ordre, la raison, & il ne restera pas un seul principe dans le monde qui puisse servir de fondement à un argument dans les matieres de morale. Il faut lire fur co te matiere l'excellent ouvrage de M. Warburton fur la Million divine de Moile.

Mais quand même il nous faudroit

Mais pour faire mieux sentir la force de nos raifonnemens, faifons la comparaison des deux systèmes, pour voir lequel est le plus conforme à l'ordre, le plus convenable à la nature & à l'état de l'homme; en un mot le plus raifonnable & le plus digne de Dieu. Supposons d'un côté, que le Créateur s'est proposé la persection & la félicité de ses créatures. & en particulier le bien de l'homme & celui de la société. Que pour cet effet, avant donné à l'homme l'intelligence & la liberté, l'ayant fait capable de connoître fa deftination, de découvrir & de suivre la route qui scule peut l'y conduire, il lui impofa l'obligation rigoureuse de marcher constamment dans cette route, & de ne jamais perdre de vue le flambeau de la raison, qui doit toujours éclairer ses pas. Que pour le mieux guider, il a mis en lui tous les sentimens & les principes nécessaires pour lui servir de regle. Que cette direction & ces principes, venant d'un supérieur puisfant, fage & bon, ont tous les caracteres d'une véritable loi. Que cette loi porte déja avec elle, dans cette vie, sa récompense & sa punition; mais que cette premiere fanction n'étant pas fuffifante, Dieu, pour donner à un plan si digne de sa sagesse & de sa bonté, toute sa perfection, & pour fournir à l'homme dans tous les cas possibles les fecours nécessaires, a encore établi une fanction proprement dite des loix naturelles, qui se manifestera dans la vie à venir; & qu'attentif à la conduite des hommes, il se propose de leur en faire rendre compte, de récompenser fa vertu, & de punir le vice, par une rétribution exactement proportionnée su mérite ou au démérite de chacun.

Mettez en opposition avec ce premier système, celui qui suppose, que tout est borné à la vie présente, & qu'au delà il n'y a rien à espérer ni à craindre: que Dien, après avoir créé l'homme & avoir institué la fociété. n'y prend aucun intérêt, qu'après nous avoir donné par la raison, le discernement du bien & du mal, il ne fait aucune attention à l'usage que nous en faifons; mais nous abandonne tellement à nous-mêmes, que nous demeurons absolument les maîtres d'agir selon notre volonté; que nous n'aurons aucun compte à rendre à notre Créateur; & que malgré la distribution inégale & irréguliere des biens & des maux dans cette vie, malgré tous les défordres caufés par la malice ou l'injustice des hommes, nous n'avons à attendre de la part de Dieu aucun redressement, aucune compensation.

Peut-on dire que ce dernier système foit comparable au premier? Met-il dans un aussi grand jour les perfections de Dicu? Est-il également digne de sa fageffe, de sa bonté, & de sa justice? Estil aussi propre à réprimer le vice, & à foutenir la vertu dans les conjonctures délicates & dangereuses ? Rend-il l'édifice de la société aussi solide. & donnet-il aux loix naturelles une autorité telle que la demande la gloire du Souverain législateur & le bien de l'humanité ? Si l'on avoit à choisir entre deux sociétés dont l'une admettroit le premier système, tandis que l'autre ne connoîtroit que le second, où est l'homme sage qui ne préférat hautement de vivre dans la premiere de ces sociétés? Il n'y a certainement aucune comparaison à faire entre ces deux systèmes, pour la beauté & la convenance : le premier est l'ouvrage de la raison la plus parsaite; le second est défectueux & laisse sublister bien des désordres. Or cela seul indique assez de quel côté est la vérité, puisqu'il s'agit ici de juger & de raison ner des desseins & des œuvres de Dieu, qui fait tout avec la plus haute sagesse.

Mais après tout, veut-on encore ranger la connoissance d'un état à venir parmi les connoissances probables, & même douteuses? Il sera toujours raisonnable dans cette incertitude même d'agir comme fi l'affirmative l'emportoit. Car c'est manifestement le parti le plus sur, c'està-dire, celui où il y a le moins à rifquer & à perdre & le plus à gagner à tout événement. Mettons la vie à venir dans le doute. S'il y a un état à venir, non-feulement c'est une erreur de ne le pas croire; mais c'est un égarement funeste d'agir comme s'il n'y en avoit point; une telle erreur entraîne après foi des suites pernicieuses : au lieu que s'il n'y en a point, l'erreur de le croire ne produit en général que de bons effets, elle n'est sujette à aucun inconvénient pour l'avenir, & ne nous expose pas pour l'ordinaire à de grandes incommodités pour le présent. Ainsi, quoi qu'il en puisse être, & dans le cas même le moins favorable aux loix naturelles, un homme sage n'hésitera point entre le parti d'observer ces loix & celui de les violer. La vertu l'emportera toujours fur le vice. Vovez fur cet argument. Locke Effai fur l'entendement hunain, Liv. II. ch. XXI. 6. 70.

Mais fi ce parti elt déja le plus prudent dans la luppofition mem du doute, & d'une entiere incertitude, combien plus le frazi-til, fi flor neconnoit, comme on ne peut s'empécher de le faire, que cette opinion el ta umoins plus probable que l'autre? Un premier degre de vraifemblance, une fimple probabilité, bien que l'égree, devient un mooif raifonnable de détermination, pour un homme qui calcule & qui réfiéchit. Et s'il est de la prudence de se conduire par ce principe dans les affaires ordinaires de la vie, la même prudence nous permet-elle de nous écarter de cette route dans des choses plus importantes & qui intéreilent essentiellement notre félicité.

Mais enfin, fi, allant un peu plus olin, & ramenaut la chofe à fon vrai point, l'on convient que nous avons ici en effet, finou une démonfiartion proprement dite, la thefe n'en étant pas uniceptible, au moins une vraifemblance fouldes fur tant de préfomptions raiden, aveille approche fort de la certitude; il et le corre plus maniferle que, dans cet état des chofes, nous devons agir fur ce pied-la; à qu'il ne nous et pas raifonnablement permis de nous fire une autre regle de conduite.

Rien n'elt plus digne, il est vrai, d'un être raisonnable, que de chercher en tout l'évidence, & de ne se déterminer que sur des principes clairs & certains. Mais comme tous les fuiets n'en sont pas susceptibles, & qu'il fant pourtant se déterminer, où en seroiton, s'il falloit toujours attendre pour cela une démonstration rigoureuse ? Au défaut du plus haut degré de certitude . on s'arrète à celui qui est au-dessous : & une grande vrailemblance devient une raifon fuffifante d'agir, quand il n'y en a point d'aussi grande à lui opposer. Si ce parti n'est pas en lui-même évidemment certain, c'elt au moins une regle évidente & certaine, que dans l'état des choses, on doit le préférer : & cela est une suite nécessaire de notre nature & de notre état. N'ayant que des lumieres bornées, & étant pourtant dans la nécessité de nous déterminer & d'agir; s'il étoit nécessaire

pour cela d'avoir une certitude entieer, & qu'on ne voult pas prendre la probabilité pour principe de déterminanation, il fautorie ou fe déterminer pour le parti le moins probable & contre la vrailémblance, ce que perfonne paffer fai vei dans le doute, flotter fans ceffe dans l'irréfolution, demeurer prefque toujours en fuípens, fans agir, sans prendre aucun parti, & fans avoir sans prendre aucun parti, & fans avoir aucun ergel fixe de conducite: ce qui féroit le renverfement total du fystème de l'humanité.

De.là vient que cette grande vérité a été reçue plus ou moins de tout tems & chez toutes les nations, selon que la raison a été plus ou moins cultivée, ou que les peuples touchoient de plus près à l'origine des choses. Voyez l'excellent ouvrage de M. Leland, sur la Nitessifié de la Rivollation. (D. F.)

IMMUNITÉ, f. f., Jurifprud., en latin immunitas, est définie vacatio & libertas ab oneribus, exemption de quelque charge, devoir ou imposition.

Ce mot vient du latin munus, lequel en droit signifie trois choses différentes, favoir, don ou présent fait pour cause, charge ou devoir, & office ou sonstion publique.

Les Romains appellerent leurs offices ou fonctions publiques munera, parce que dans l'origine c'étoit la récompense de ceux qui avoient bien mérité du public.

Par fucceffion de tems pluficurs offices furent répués onéreux, tels que ceux des décurions des villes, à eaufe qu'on les chargea de répondre fur leurs propres biens tant du revenu & autres affaires communes des villes, que de tributs du fife, ce qui entrainois ordinairement la ruine de ceux qui étoient chargés de cette fonction, a um évoient

Tome VII.

quoi il fallut user de contrainte pour obliger d'accepter ces sortes de places & autres semblables, & alors elles furent regardées comme des charges publiques, unoura quoi onera ; minnu enim aliquando figuipicat onus, aliquando honorem seu officiam, dit la loi munus, au digette de verborum signification.

Les tutelles & curatelles furent dans ce même sens considérées comme des charges publiques, mmera civilia.

Cœux qui avoient quelque titre ou excufe pour s'exempter de ces harges publiques, étoient immunes, fu liberi à muneribus publicit. Ainti de munus pris pour charge, fonction ou devoir onécux, on a fait immunite, qui fignifie exemption de quelque charge ou devoir de terme d'immunites a été confacré de terme d'immunites a été confacré fui de la confacre de la confacre de la confacre interes du diefle & du code.

Le titre de excusationibus au digeste qui concerne les exouses que l'on peut donner pour s'exempter d'être tuteur ou curateur, appelle cette exemption vacatio munerum.

Le titre de vacatione El exceptatione munerum, concerne les immunités par lequelles on peut s'exempter des diver-fes honctions publiques. Ces immunités ou excufes font tirées de l'âge trop tendre ou trop avancé, des infirmités du corps, de l'exercice, de quelque autre fonction fupérieure ou incompatible.

Le code contient auffi plusieurs titres fur les immunités, entr'autres celui de immunitate nemini concedenda, où il est dicque les greffiers des villes qui auront fabriqué en faveur de quelqu'un de faufses immunités, seront punis du seu.

Les titres de decurionibas, de vacatione muneris publici, de decretis decurionum super immunitate quibissan concedendà, de excusationibus munerum, & Hhhh autres titres fuivans, traitent aussi de diverses immunités.

Les immunités que les villes grecques, & fur-tout celle d'Athenes, accordoient à ceux qui avoient rendu des fervices à l'Etat, portoient fur des exemptions, des marques d'honneurs & autres bienfaits.

Les exemptions confiftoient à être déchargés de l'entretien des lieux d'exercices, du feltin public à une des dix tribus, & de toute contribution pour les ieux & les foectacles.

Les marques d'honneur étoient des places particulieres dans les affemblées . des couronnes, le droit de bourgeoisse pour les étrangers, celui d'être nourri dans le pritanée aux dépens du public, des monumens, des statues, & scmblables diffinctions qu'on accordoit aux grands hommes, & qui paffoient quelquefois dans leurs familles. Athenes ne se contenta pas d'ériger des statues à Harmodius & à Aristogiton, ses libérateurs, elle exempta à perpétuité leurs descendans de toutes charges, & ils iouiffoient encore de ce glorieux privilege plusieurs siecles après. Ainsi tout mérite étoit sur d'être récompensé dans les beaux jours de la Grece; tout tendoit à faire germer les vertus & à allumer les talens, le desir de la gloire & l'amour de la patrie.

Dans l'ufage on joint fouvent enfemble es termes de franchifir, libertie, privilger, exemptions & immunités. Ces termes ne font cependant pas l'inorymes. La franchile consiste à n'être pas silper de cratianes charges ou devoirs; les libertés font aussi est peu-près la même chos que les franchises; le privilege conssiste dans quelque droit qui n'est pas commun à tous ; les exemptions & immunités qui significant la même chose, font l'affranchisement de quelque char-

ge ou devoir accordé à quelqu'un qui fans cette exemption y auroit été fujet. L'immunité eft quelquefois prife pour

L'immunité est quelquesois prise pour ledroit d'asfyles, quelquesois le lieu meme qui sert d'asfyle, s'appelle l'immunité, v. ASYLE; quelquesois enfin le terme d'immunité est prise pour l'amende que l'on paye pour avoir ensreiu une immunité, comme quand on dit payer l'immunité de l'église.

Les immunités peuvent être accordées à des particuliers, ou à des corps & communautés.

Les provisions des officiers contiennent ordinairement la clause que le pourvu jouira des honneurs, prérogatives, franchises, privileges, exemptions & immunités attachés à son office.

Les villes & communautés ont aussi leurs immunités.

Toute immunité doit être accordée par le prince ou par quelqu'autre feigneur ou autre perfonne qui en a le pouvoir. Au défaut de titre elle peut être fondée sur la possession.

L'imministé elt perfonnelle ou réelle. On entend par immunisté perfonnelle celle qui exempte la perfonne de quelque letoir perfonnel, comme du fervice militaire, de guet & de garde, de tutelle & curatelle, de la collecte & autres fonctions publiques.

Telle est aussi l'exemption de payer certaines impositions, comme la taille, les droits de péages, les droits dus au souverain pour mutation des héritages qui sont dans sa mouvance.

L'immunitéréelle eft celle qui est attachée à certains fonds, & dont le possetfeur ne jouit qu'à causé du fonds, & non à causé d'aucune qualité personnelle. Telles sontes immunités dont jouissens ceux qui demeurent dans certains lieux privilégiés, soit pour l'exemption de taille, soit pour avoir la liberté de trataille, soit pour avoir la liberté de travailler de certains arts & métiers fans avoir payé de maitrife, foit pour n'être pas fujets à la visite & jurisdiction d'autres officiers que de ceux qui ont autorité dans ce lieu.

Chaque ordre de l'Etat a ses immunités. La noblesse est exempte de taille & des charges publiques qui sont au-dessous de sa condition.

Les bourgeois de certaines villes ont auffi leurs immunité plus ou moins étendues; il y en a de communes à tous les citoyens, d'autres qui font propres à certaines profeilions, & qui font fondées ou fur la néceffité de leur minifère, ou fur l'honneur que l'on y a attaché.

IMMUNITÉ, Droit Canon, en général, est l'exemption d'une charge, à

munere exemptio.

On a confacré dans l'ufige le mot d'immunités, aux exemptions & privileges de l'égilie; & à cet égrat do ne didtingue de trois fortes. 1°. L'immunité des lieux qui se rapporte au temple mème des égilies. 2°. L'immunité des perfonnes qui regarde les privileges dont jouillent les eccléssatiques. 3°. Le l'imouillent les eccléssatiques. 3°. Le l'imposite de l'égile. Nous allons exposér les successivement la matiere de es trois articles dont chacun demanderoit un traité particulier.

Immunités des lieux. Quoique certains romains canonités difient que l'immunité des églifes ett de drois divin, elle parois cependant n'avoir eu lieu que fous les premiers empereurs chrétiens. & n'elt par confiquent que de drois polifi. L'églife n'a commencé même à faire des canos fur ce fujet, que vers le fixieme cons fur ce fujet, que vers le fixieme ner une idér de ce droit encore en ufiage dans plulieurs pays, il faut diffinguer les lieux auxquels il eft attaché, les perfonnes qui peuvent en jouir, & les perfonnes qui peuvent en jouir, & les crimes qui font exceptés.

A l'égard des lieux, la regle générale et que l'immonité a lieu dans toutes les égites & maisons religieuses. Regula fit quod confingiens ad loca facra, feu religiofa, inde extrabi non potefi. Archid, in cap. definit. n. 1. verf. in loc. fancio,

17. 9. 4.

L'on dit ordinairement . & cela fe trouve ainsi réglé par les canons, ou leurs gloses, Glos. in cap. sicut antiquitas 17. q. 4. que l'immunité a lieu dans les églises & jusques à trente pas à l'entour quand ce ne sont pas des églises cathédrales, & jusques à 40 pas à l'entour des églises cathédrales. Ces 20 ou 40 pas se mesurent depuis la porte de l'église; mais cette regle n'est plus exactement observée. Comme elle ne s'applique qu'aux maisons & accessoires des églifes, & qu'aujourd'hui, (à moins que ce foient des chapitres & des monasteres qui ont des cloitres), la plupart des églifes sont avoisinées de maifons de laïcs, on garde plutôt la maxime précédente, que l'immunité a lieu dans les églifes & dans tout ce qui en dépend.

Réguliérement l'immunité des églifes est due à toutes fortes de personnes sans en excepter les eccléssatiques. Ancharan, in Clem. 1. de panis. És remiss. que quelques auteurs qui prétendent que les clercs peuvent être tirés de l'asyle pour être punis, non par le juge séculier, mais du

juge d'église.

L'excommunié & d'autres à qui l'entrée de l'églife a été interdite, jouissent aussi du droit d'alyle. Le débiteur pour cause civile jouit de l'immunité de quelque nature que soient se dettes. L'éclave jouit de l'immunité, soit qu'il se retire dans les lieux sacrés pour crime ou pour mauvais traitement de son mai-

Hhhh 2

613

tre, apud Deum non est acceptio personarum. On a douté fi les Juis & les infideles peuvent jouir de l'immunité; mais cette considération, qu'on ne doit pas craindre de tirer des lieux faints, celui qui y est sans crainte, a fait pancher le plus grand nombre des docteurs pour la négative sous cette restriction. que si le Juif ou l'infidele ainsi réfugié demande fincerement , & non simulate, de recevoir le bapteme, on ne pourra des-lors violer fon afyle. Farinac, cap. 5.

C'est encore une question si un exilé, un contumax ou même un condamné peuvent se réfugier en sureté dans les églifes; mais l'auteur cité que nous fuivons, ne fait à cet égard d'autre diftinction que celle des crimes.

Les canons ne permettent pas de douter que l'immunité n'ait lieu pour toutes fortes de crimes, & c'est aussi la regle générale. Mais, comme indépendamment de ce que plusieurs croient que le droit d'afyle est défavorable & qu'il faut le restreindre, il est certaines especes de crimes dont l'impunité seroit dangereuses dans cet esprit, Grégoire XIV, excepta par la constitution modifiée & expliquée par celle de Benoit XIII. dans le concile de Rome en 1725. Les voleurs publics, les brigands ou voleurs de grands chemins, les dépopulateurs nocturnes des champs, ceux aui ont commis homicide ou quelque mutilation des membres dans les églises même, les homicides de guet-à-pens ou par trahison, les affassins, les hérétiques , les criminels de léze - majefté en la personne du prince. Benoît XIII. a ajouté les complices & adhérents des affallinats . les fauffaires des lettres apoftoliques, les faux monnoyeurs, les concuffionnaires dans des administrations publiques, les affaffins qui ont commis leur crime, non-seulement dans un lieu faint, mais contre des personnes qui n'y étoient pas elles-mêmes & vice versa, les violateurs de l'immunité en la personne des réfugiés.

Immunités des personnes. On doit entendre ici par immunités des personnes, ces différents privileges dont jouissent les ecclésiastiques à cause de la dignité de leur état, comme de ne plaider que devant les juges d'églife, de ne pouvoir être emprisonnés pour dettes, d'être exempts de certaines charges personnelles, d'avoir la préséance sur les laïcs, &c.

Les premiers empereurs chrétiens s'empresserent, après avoir reconnu la fainteté de notre religion, d'en favorifer les ministres par l'exemption des charges qu'ils ne pouvoient exercer fans avilir leur caractere, & fans abandonner même leurs fonctions.

A l'égard des charges onéreuses, appellées anciennement par les loix. fordida mmera ou paraugarias, comme de refaire les chemins & les ponts , fournir de la chaux , le charroi , le charbon , le bois, les bêtes de charge, de la farine, du pain & autres choses semblables, consues parmi nous sous le nom de corvées, ils en étoient déchargés par privilege.

Immunités des biens. On entend dans le droit canon par l'immunité des biens, les exemptions des charges & impolitions réelles, c'est-à-dire, attachées aux biens de l'église.

Les premiers empereurs chrétiens, qui vouloient concilier la justice avec ce qu'ils s'imaginoient que la piété leur inspiroit en faveur de la religion qu'ils avoient nouvellement embraffée, furent plus réfervés dans les exemptions qu'ils accorderent à l'église pour les impositions & les charges pécuniaires, que pour les exemptions des charges personnelles: celles-ci n'intérchoient pas fi effentiellement le peuple que les autres. Il y avoit plusieurs boutiques à Conftantinople dont les revenus étoient deftinés pour les frais des fépultures : Justinien ne voulut exempter qu'une partie de ces boutiques, de peur que s'il les exemptoit toutes des charges ordinaires, cette exemption ne devint préjudiciable au public. Le même empereur dans la novelle 131, c. 5. fait une distinction sur cette matiere qui répond aux fentimens d'équité qu'il avoit pris pour regle dans la concession de cette espece de privilege. Il distingue les impolitions fordides & extraordinaires. des charges ordinaires; il veut que les fonds de l'église soient exempts des premieres, & qu'ils foient foumis aux au-

Avant Justinien quelques empereurs avoient exempté les ecclésiaftiques de certaines impositions, que la novelle rapportée comprend parmi les charges ordinaires, mais qui étant municipales, participent à la nature des charges perfonnelles.

Mais ces premiers empereurs n'ont jamais entendu, non plus qu'Ilinien, décharger abfolument les biens de l'égifit de toutes fortes d'impôts 4, tien ne le prouve mieux que ces paroles de S. Ambroife, dont on a fait en Con. 27, & 38, de la caufé 11. q. 1. du décret : Si tributum petit imperator, non negamut, agri eccléfa folunt tributton. Si agros defiderat imperator , poteplatum babét voulicandoums

Mais les eccléfiaftiques étant devenus & plus riches & plus puisfants vers la fin du neuvieme ficele, & au commencement du dixieme, ils prétendirentque les biens de l'églife devoient être exempts de toutes fortes de charges comme la personne des clercs il y en eut, dat M. d'Héricourt, Lois recelé; d.

des décimes in princ, qui allerent jufqu'à foutenir que l'une & l'autre de ces exemptions étoient de droit divin : au moyen de quoi, il ne leur fut pas difficile dans ces tems d'ignorance, de s'exempter du droit annuel que chacun d'eux avoit coutume de faire au fouverain comme les autres fuiets. Enforte que lorsqu'on voulut vers le douzieme fiecle réclamer leurs fecours par des contributions, on fit fuccessivement ces deux fameux réglemens qui se trouvent dans le recueil de Grégoire IX. au titre de Immun. Ecclef. Le premier est tiré du concile de Latran tenu en 1579, fous le pape Alexandre III. & l'autre du concile de ce nom tenu en 1216 fous Innocent III.

Dans le concile de Latran on ordonna que tous les clerce payeroient la vingtieme partie de leurs revenus eccléfiatiques, pendant trois ans pour le fecours de la Terre-Sainte, & le pase wee les cardinaux fe taxerent à la dixieme, c'elt à-dire, que pour les croilades dont l'obje étoit la conquête de facts d'un l'obje étoit la conquête de foit, & l'altre, soute exemption ceffoit, & l'altre, soute exemption ceffoit, et l'altre, soute exemption ceffoit, et l'altre, soute exemption cefpase qui ne contributé du fiel naux frais de l'entreprisé. C'est de-là austi que viennent les décimes en France.

Tout ce qui vient d'être exposé ne regarde que les impositions publiques des fouverains fur leurs sujets, & nullement ces différents droits épiscopaux, compris dans le droit canonique, sous le mot de loi diocélaine, & dont le concile de Latran désend aux évêques d'a-buser par de nouvelles exactions. Cap.

cum Appôlaiut, & probibement, de centibux,

A l'égard de l'immunité qui défend l'aliénation des biens d'églife, & permet le rachat. v. ALIÉNATION, RACHAT. En Italie, on a confervé les exemptions des eccléfiaftiques dans toute leur intégrité. On y use de censure contre quiconque ofe contrevenir au décret du concile de Latran; il faut consuler à cet égard Fagnan, in c. non minus, & tos. tit. de limman. Ectel; Voyez le langage de la raison sur cette maiere à l'article ECCLÉSIASTIQUES, biens. ECCLÉ-

SIASTIQUES, autorité, pouvoir. (D.M.) IMPATIENCE, f. f., Morale, inquiétude de celui qui fouffre, ou qui attend avec agitation l'accomplissement

de fes vœux.

Ce mouvement de l'ame plus ou moins bouillant, procéde d'un tempérament vif, facile à s'ensammer, & qu'on auroit pu souvent modérer par des secours d'une bonne éducation.

Les princes qui croient tout pouvoir, & qui fe livrent à leurs impatience; , imitent ces enfans qui rompent les branches des arbres, pour en cueillir le fruit avant qu'il foit mûr. Il faut être patient pour devenir maître de foi & des autres.

Loin donc que l'impatience foit une foice & une vigueur de l'ame, c'et une foiblesse & une impuissance de fousfrit la peine. Elle tombe en pure perce, & ne produit jamais aucun avantage. Quiconque ne fait pas attendre & fousfrir, « ressemble à celui qui ne fait past aire un fecret; l'un & l'autre manquent de force pour se retenir.

Comme à l'homme qui coure dans un char, & qui n'a pas la main affez ferme pour arrêter quand il le faut fes courfies fougueux, il arrive qu'ils n'obéfi-fent plus au frein, brifant le char, & jettent le conducteur dans le précipier, ainfi les effets de l'impatiense peuvent douvent devenir funeftes. Les céprits impatients & inquiets font peu propres aux négociations, & en général aux afficiares de la fociété; ils précipitent tout; lis dérangent tout. Mais les plus fages

leçons contre cette foiblesse sont bien moins puissantes pour nous en garantir, que la longue épreuve des peines & des revers. v. PATIENCE.

IMPENSES, f. f. pl., Jurifpr., font les chofes que l'on a employées, ou les fommes que l'on a débourfées, pour faire rétablir, améliorer, ou entreténir une chofe qui appartient à autrui, ou qui ne nous appartient qu'en partie, ou qui n'appartient pas incommutablement à celui qui en iouit.

On diftingue en droit trois fortes d'impenses, favoir, les nécessaires, les utiles & les voluptuaires.

Les impenses nécessaires sont celles sans lesquelles la chose seroit périe, ou entierement détériorée, comme le rétablissement d'une maison qui menace ruine.

Les impeufer utiles sont celles qui n'étoient pas nécessaires, mais qui augmentent la valeur de la chose, comme la construction d'un nouveau corps de bàtiment, soit à l'usage du maitre ou autrement.

Les impenses voluptuaires sont celles qui sont faites pour l'agrément, & n'augmentent point la valeur de la chose, comme sont des peintures, des jardins de propreté, &c.

.. Le possesseur de bonne- soi qui a fait des impenses nécessaires ou utiles dans le sonds d'autrui, peut retenir l'héritage, & gagne les fruits jusqu'à ce qu'on lui ait remboursé ses impenses.

A l'égard des impenses voluptuaires, elles sont perdues même pour le possesseur de bonne - foi.

Pour ce qui est du possesser de mauvaise foi qui batir, ou plante sciemment fur le fonds d'autrui, il doit s'imputer la petre de ce qu'il a dépensé; cependant comme on préfère toujours l'équité à la rigueur du droit, on condamne le propriésaire qui a souffert les impensfr nécefiaires, à les lui rembourfer; à meme les imperfectules, lappoéquéelles ne puident s'emporter fans grande détérioration mais le pofficieur de mauvaife foi n'est jamais traité audif favorablement que le posificieur de bonne-foi, car on rend à celui-ci la juite valeur de fes imperifer, au lieu que pour le posificfieur de mauvaile foi, on les estime au plus bas prix.

Voyez la loi 38 au ff. de beredit. petit. les loix 53. & 216. ff. de reg. jur. & la loi 38. ff. de rei vindicat. Les institut. liv. II.

tit. I. §. 30. IMPERATOR, f. m. Droit Rom. Ce nom chez les Romains, du tems de la république, fe donnoit à un général, dans les premiers transports de joie que causoit aux soldats une victoire fignalée, & cet usage se conserva sous les empereurs, puisqu'Appien remarque que de fon tems, c'elt-à-dire, fous le regne de Trajan, l'armée ne décernoit le titre d'empereur au général, que lorsqu'il étoit resté dix mille hommes fur le champ de bataille : Id honoris olim ducibus conferebatur à suis militibus , tanquim virtutis testimonium quem illi post quodvis praclarum belli facinus admittebant; noffra autem atate, ut audio, nemini contingit bujusmodi appellatio, nisi casis hostium decem millibus. Ce mot se mettoit après le nom propre, comme Cicero Imperator , Lentulo Imperatori; mais quand il devint un titre de dignité, on le mettoit avant le nom du prince. Jules-César, en rétabliffant le gouvernement monarchique, ne prit point le nom de roi, quoiqu'il en usurpat toute l'autorité. connoiffant trop combien ce nom étoit odieux au peuple Romain; il se contenta de celui d'empereur qui n'avoit rien de nouveau, avant toujours été recommandable, mais qui n'en expri-

moit pas moins la fouveraine puissance. puisou'il vient du mot Imperare, commander. Le fenat le lui affura par un décret, moins comme un signe de pouvoir, que comme un titre de dignité, & ce ne fut que sous les princes ses fuccesseurs, que le mot imperator désigna celui qui étoit revêtu de toute l'autorité d'un roi. Après la mort de Caligula, le titre d'empereur se donna par élection, & ce furent les foldats de la garde prétorienne qui proclamerent Claudius empereur; cependant les enfans du mort, ou celui qu'il avoit adopté, lui fuccédoient affez ordinairement, non par droit de fucceffion, mais parce que l'empereur regnant les avoit de fon vivant affociés à l'empire, ou les avoit créés Céfars, c'est-à-dire, défignés ses successeurs, avec l'agrément des armées qui, avant la force en main, avoient ufurpé fur le fenat le droit d'élection. Le choix qu'elles faisoient, tomboit toujours sur quelqu'un de leurs chefs, dont la bravoure étoit connue, & les foldats s'arrétoient plus volontiers à cette qualité, qu'à la naiffance & aux talens politiques. C'est ce qui fit tomber souvent Pempire entre les mains de simples foldats de fortune, qui, ayant paffé par tous les grades militaires, étoient élus par leurs compagnons, fans avoir d'autre mérite qu'une valeur féroce. Il n'en étoit pas de même lorsque le fénat fe mêloit de l'élection; il faifois moins d'attention à la valeur qu'aux qualités qui en général conviennent à un prince. Auffi-tôt après leur élection . les empereurs envoyoient leur image à Rome, & aux armées, afin qu'on la mit aux enseignes militaires; c'étoit la maniere ordinaire de reconnoître les nouveaux princes. Après avoir ainfi annoncé leur élection, ils ne manquoient pas de faire des largesses aux troupes, & la distribution s'en faisoit à chaque foldat, en les faisant defiler; & pour honorer le nouvel empereur, &marquer leur joie, ils portoient des couronnes de laurier fur leur tête. Ce fut Claudius qui commença le premier à donner de l'argent aux foldats prétoriens, par reconnoissance de ce qu'ils l'avoient élu empereur, & il leur promit quinze sesterces par tête. Le fenat, aufli-tôt après l'élection de l'empereur, donnoit le nom d'Auguste à fa femme & à ses filles. Parmi les marques d'honneur attachées à la personne des empereurs & des impératrices, une des principales étoit de faire toujours porter devant eux du feu dans un brafier. & des faisceaux entourés de lauriers, pour les distinguer de ceux des principaux magistrats. Dioclétien fut le premier qui y ajouta le diadème. Il y avoit des occasions où l'on faifoit en leur honneur des fetes publiques à Rome, comme après quelqu'action éclatante, ou après une maladie du prince, pour se réjouir de sa convalescence, ou bien à son retour de quelque voyage; mais dans la fuite. la flatterie rendit ces fetes communes: la débauche & les excès étoient publics; on allumoit des feux dans les rues, & des lampes devant les maisons, on dressoit des tables, & on répandoit le vin avec profusion, pour faire des libations en l'honneur du génie de l'empereur, ou des Dieux, pour sa profpérité. Les particuliers ornoient de lauriers & d'autres feuillages les portes de leurs maifons, ce qui étoit chez les Romains un figne de réjouissance. (D.F.)

IMPERA 'RICE, f.f., Droit Rom. & public, femme de l'empereur : le fenat, immédiatement après l'élection de l'empereur, donnoit le nom d'Angujie, Au-

guffa, à fa femme & à ses filles, comme nous l'avons déja dit ci-dessus. Entre les marques d'honneur attachées à leurs personnes, une des principales étoit, qu'elles avoient droit de faire porter devant elles du feu dans un brasier, & des faisceaux entourés de lauriers, pour les distinguer de ceux des principaux magistrats de l'empire. Cependant comme plusieurs impératrices ont joué un fort petit rôle dans le monde, ou sont restées peu de tems fur le trône, les plus habiles antiquaires fe trouvent fort embarraffés pour ranger quelques médailles fingulieres d'impératrices, dont on ne connoit ni le regne, ni les actions, & dont les noms manquent le plus fouvent dans l'hiftoire. Faustine & Lucile sont les seules qui nées de peres empereurs, ont été cause en quelque maniere, du rang qu'ont obtenu leurs maris.

Lorfque l'empereur d'Allemagne se fait couronner, l'impératrice reçoit après lui la couronne & les autres marques de sa dignité; cette cérémonie doit se faire comme pour l'empereur à Aix-la-Chapelle: elle a un chancellier pour elle en particulier; c'est toujours l'abbé prince de Fulde qui est en possession de cette dignité : son grandaumônier ou chapelain est l'abbé de S. Maximin de Treves. Quoique les loix d'Allemagne n'admettent les femmes au gouvernement qu'au défaut des males, les jurisconsultes s'accordent pourtant à dire que l'impératrice peut avoir la tutelle de ses enfans, & par conféquent gouverner pendant leur minorité.

La princesse qui regne aujourd'hui en Russie, porte le titre d'impératrice, qui est à présent reconnu par toutes les puissances de l'Europe; ce titre a été substitué à celui de Carine, & à

celui d'Autocratrice de toutes les Ruffies, qu'on lui donnoit en Pologne & ailleurs.

IMPERFECTIONS, Morale, voyez

DÉFAUTS.

IMPÉRIAL, Droit public d'Allemagne, ce qui appartient à l'empereur

ou à l'empire. v. EMPEREUR & EM-PIRE.

On dit sa majesté impériale, couronne impériale, armée impériale. Cham-

bre impériale, est une cour souveraine établie pour les affaires des états immédiats de l'empire. v. CHAMBRE. Il y a en Allemagne des villes impé-

riales. Voy. l'article suivant Impéria-LES, villes.

Diete impériale, est l'affemblée de tous les Etats de l'empire. v. DIETE. Elle se rient ordinairement à Raris.

Elle se tient ordinairement à Ratifbonne; l'empereur ou son commisfaire, les électeurs, les princes ecclésatiques & seculiers, les princesses, les contes de l'empire, & les députés des villes impériales y assistent.

La diete est divisée en trois colleges, qui sont ceux des électeurs, des princes, & des villes. Les électeurs seus composent le premier, les princes, les princes, les princes, les princes, les princes le second, & les députés des villes impériale, le troisseme.

Chaque college a fon directeur qui propofe & préfide aux délibérations, L'électeur de Mayence Peft du college des électeurs, l'archevèque de Saltzbourg & l'archidue, préfident à celui des princess & le député de la ville de Cologne, ou de toute autre ville inpériale où fe tient la diete, eft directeur du college des villes.

Dans les dietes impériales, chaque principauté a fa voix; mais les prélats ( c'eft ainfi qu'on appelle les abbés & prévôts de l'empire) n'ont que deux

Tome VII.

voix, & tous les comtes n'en ont que quatre.

Quand les trois collegés font d'accord, il faut encore le confictment de l'empereur, & fans cela les réfolutions foin nulles : s'il confent on dreffe le rezé or réfultat des réfolutions, & tout ce qu'il porte elt une loi, qui oblige tous les États médiats & immédiats de l'empire. v. RECÉS DE L'EM-PIRE, I) ETE, COLLEGE.

IMPERIALES, villet, Droit public d'Allem, Etate de l'Empire Germanique, disperfès, quant à leur fituation, dans tous les cercles qui le composent, excepté dans ceux d'Autriche, de Bourgogne, de haute Saxe & du bas Rhin, & formant à la diete, par la conflitution de cet empire, le troi-fieme & tlernier college de se membres immédiats.

L'on se tromperoit beaucoup, si par une interpretation, cependant affez naturelle, l'on jugeoit du nombre de ces Etats, par la dénomination commune qui leur est donnée en allemand : rien n'est moins précis que cette dénomination. L'usage qui semble attacher une idée d'excellence ou de supériorité aux objets particuliers que l'on défigne en termes généraux, cet usage veut qu'en Allemagne on appelle ces villes Reichsfliedte, villes de l'Empire, Or des deux mille & tant de villes que renferme actuellement l'Empire d'Allemagne, il n'en est aujourd'hui que cinquante-une, qui foient effectivement impériales. Restées parmi celles que les anciens empereurs conquirent ou fonderent, ou ceignirent de murs, & qu'ils abandonnerent enfuite à antrui; ou faifant la foule de celles qu'il fut permis aux prélats, aux ducs, aux marquis, aux cointes, de batir, de peupler, de fortifier & de garder pour

liii

818

eux, toutes les autres ne sont réputées que pour provinciales; la ville de Vienne elle-meme, qui depuis patlé 300 ans, a été le lieu de résidence ordinaire de la plupart des empereurs d'Allemagne, n'est pas moins une ville provinciale de cet Empire, que la plus petite des Etats du dernier membre de la dicte. Autsi, pour suppléer au sens trop vague de cette dénomination de Reichshadte, a-t-on foin, dans tous les documens & actes publics relatifs à ces villes, de munir du beau titre de 1.bres celui d'impériales qu'on leur donne. Vovez l'énumération de ces villes, leur rang, leurs devoirs & leur vocation, aux articles DIETE & ETATS DE L'EMPIRE; & voyez aux articles particuliers de chacune, les descriptions détaillées dont elles font susceptibles. Après ce qui en est, ou dit, ou cense dit, dans ces articles, l'on ne peut confacrer celui-ci qu'à certaines généralités fur l'effence commune à toutes ces villes, fur leur origine & fur les révolutions qu'elles ont éprou-

vées. Nécessairement situées dans l'enceinte de l'Allemagne, fans se confondre avec la multitude de celles qui en occupent le fol avec elles , les villes impériales, on le conçoit, doivent avoir un caractere propre qui les diftingue fingulierement de toutes les autres : l'on concoit aussi que ce caractere doit leur avoir été donné par le confentement universel des Etats qui leur sont associćs; & que si parmi les traits qui composent ce caractere, il en est qui frappent dans les unes plus que dans les autres, c'est qu'il est de la nature des corps moraux comme de celle des corps phyfiques, de présenter des faces diversement figurées. Cette diversité de traits n'altere d'ailleurs point ici le fond de la

chose : que toutes les villes impériales d'Allemagne ne jouissent pas indifféremment d'une considération égale; qu'un éclatéblouissant releve la prolpérité des unes, & qu'une obscurité presque palpable couvre le bonheur des autres; que même les fuffrages des petites foient entrainés par les fuffrages des grandes; il n'en est pas moins constant, qu'une même qualité leur est propre & commune à toutes, & que l'on compte a la dicte les voix de Friedberg, de Pfullendorf, de Bopfingen, de Buchorn, de Buchau, &c. tout auffi bien que celles d'Ulm, de Cologne, de Nuremberg, d'Augsbourg, de Francfort-fur-le-Meyn, &c. Mais enfin , l'allibération , l'indépendance de toute autre fouveraineté que de celle de l'empereur & de l'Empire; voilà le caractere principal des villes dont il s'agit ici : celui que leur imprime la forme républicaine de leurs gouvernemens respectits, n'est que secondaire; & celui qu'elles étalent, foit d'après l'espece de religion qu'elles professent, soit d'après l'antiquité, l'étendue , les richelles qu'elles peuvent avoir en partage, n'est envisagé que comme accidentel. Sous la même loi générale qui fait ressortir de l'empereur & de l'empire uniquement les électeurs, fes princes, les prélats, les comtes & la nobleffe immédiate d'Allemagne ; fous cette même loi, dis-je, chaque ville impériale forme donc un État distinct . qui se régit lui-même, qui acquiert, qui aliéne, qui transige, qui négocie, comme le fait tout autre Etat de l'Empire, & qui siegeant & votant dans les affemblées de la nation, en est de droit & de fait, un membre autli réel qu'aucun de cenx qui composent les deux autres colleges de la diete.

Quant à l'origine de ces villes, il faut, pour ne pas s'y tromper, user encore de la précaution indiquée plus haut à l'égard de leur nombre : il faut se garder de prendre pour impériales toutes celles qui faifant jadis partie du domaine des empereurs, étoient par cela feul qualifiées de ce nom : la classe en différoit infiniment de celle des cinquante-une qui le portent aujourd'hui. Elle étoit si nombreuse dans les Xº. XI°. XII. & XIII. fiecles, qu'avec tonces les villes, qui des deux côtés du fleuve, depuis Bale jusqu'à Coblentz, bordoient le Rhin, elle comprenoit encore toutes celles qui fous la regence ambulante des empereurs, devenoient leurs sieges momentanés, & se trouvoient ainsi éparses dans toutes les provinces de l'Empire, où il étoit de la convenance de ces princes, d'aller établir leur fejour passager. Dans quelques-unes de celles-ci , à la vérité , la qualité d'impériale se restreignoit au palais ou château qu'habitoit l'empereur; & le reste du lieu, foit ville, foit bourg, foit village, ne participant qu'à l'houneur de fa présence, demeuroit provincial, sujet au prince ou seigneur particulier qui poffedoit le fief. Mais fur quelque lieu de l'Allemagne que l'on fit alors tomber la dénomination d'impériale, l'on n'entendoit pas, comme aujourd'hui, empreindre par-là ce lieu du fceau de l'indépendance, & de la liberté: impériales ou provinciales toutes les villes de l'Empire étoient dans ce tems-là fous le joug, bien éloignées de former par leur affemblage ancun corps politique. Non, fans doute, elles n'avoient aucune part à la régence de l'Etat, & si dans la personne de leurs magistrats, elles paroiffoient quelquefois aux dietes, c'étoit pour recevoir des ordres & non pour donner des avis. Cependant il ne faut pas s'abuser ; la servitude n'étoit point le lot absolu de ces premieres

villes impériales: la gloire ou la sûreté de l'Empire avoient fait jetter les fondemens de leurs murs; fon bien-êtro exigeoit qu'ils fussent habités de citoyens utiles: on les peupla de nobles. de bourgeois & d'artifans; ces derniers feuls palloient alors pour ferfs; les autres jonissoient de prérogatives & de franchises : les nobles alloient à la guerre. & les bourgeois rempliffoient des charges civiles. Dans le XII fiecle, fous Henri V. l'on commença à sentir qu'il convenoit de relever la condition des artifans, & petit à petit l'on en fit une feconde classe de bourgeois: ce fut l'époque des premieres tribus ou corps de maîtrifes : & Worms & Spire font à la tête des villes qui en ayent eu. D'ailleurs originairement gouvernées dans les cas judiciaires par des préfets impériaux, eccléfiaftiques ou féculiers, les villes du domaine impérial ne tarderent pas à obtenir pour elles-mêmes l'administration de leur propre police : dans ces tems - là, ce n'étoit pas une portion d'autorité dont l'exercice pût donner de l'ombrage. De nos jours, on ne parle qu'avec dérition ou pitié de l'ancienne police des villes allemandes : cependant l'acquisition qu'elles en firent, fut pour un certain nombre d'entr'elles, un pas vers l'indépendance. Un autre pas plus grand, plus efficace, mais plus tardif, fut l'acquisition du droit de judicature ou de la faculté de tirer leurs propres juges de leur propre scin: parvenues, les unes plus tôt, les autres plus tard, à mettre les préfets impériaux de côté, ou du moins à prendre fur elles les fonctions de leur charge, & à ne leur en laufer que lo titre, elles érigerent & composerent elles mêmes leurs propres tribunaux, & par une progretlion que les empereurs ne paroidojent pas jaloux d'arrêter, elles arriverent enfin

Iiii 2

au terme de fe faire à elles-mêmes leurs propres loix. Des le Xe fiecle . Aix-la-Chapelle & Cologne jouissoient déja de tout ce qu'elles pouvoient desirer à cet égard. L'on croit qu'à la longue les empereurs condescendirent sans peine à ces affranchissemens ; leur intéret v concouroit avec leur gloire, & il étoit naturel qu'ils se complussent à voir leurs villes fe distinguer de celles de leurs vaffaux, qui toutes, à la réferve de celles qu'avoitinoient la mer Baltique & la mer du Nord, étoient pauvres, fans commerce, comme fans libertés. Les impériales, devenues libres, devinrent commerçantes, & le tréfor impérial s'accrut beaucoup par leurs richedes: ce tréfor étoit sur-tout considérable dans le XII fiecle, fous Frederic Barberouffe. Dans le XIII fiecle, à l'égoque de l'extinction de la maifon de Souabe. époque où tant d'affaires changerent de face en Allemagne, les villes impériales jouant un grand rôle dans la révolution, il fut du fort, bon ou mauvais, de l'Empire, de voir la plûpart d'entr'elles, fortir de toute dépendance particuliere , pour ne reconnoître d'autre souveraineté que la sienne . & pour entrer mème dans le partage de sette fouveraineté, conjointement avec les membres qui en avoient jusques-là compose le corps. Leurs propres forces fuffirent à quelques-unes pour fecouer le joug; d'autres ne purent s'en dégager que par les mains officienses de quelques Etats voifins, auxquels il fut utile & permis de devenir leurs protecteurs. Ce fut donc alors qu'affociées à quelques anciennes villes libres, telles que Lubec, Francfort, Cologne, &c.-les anciennes impériales commencerent à former dans l'Émpire une classe d'Etats immédiats, & à occuper en conféquence dans les affemblées nationales une place importante. Il y cut pendant un tems entre ces villes quelques contestations sur la préséance: les unes la demandoient à raison de leur titre d'impériales; & les autres se l'adjugeoient à raison de l'antiquité de leur affranchissement : la difpute n'a jamais été bien terminée : mais dans la fuecetion des choses, l'on en a fenti la frivolité; & mème dans les dietes modernes, l'on en est sagement venu au point de confondre fans ferupule villes impériales avec villes libres : ce font en effet ces deux titres réunis qui les font affeoir fur leurs deux bancs du Rhin & de Souabe; & l'on prétend que ce seroit mettre ces villes dans l'embarras, que de vouloir leur faire expliquer à elles-mêmes l'un de ces titres fans l'autre. Quoiqu'il en foit, & pour en revenir à des points plus effentiels, la premiere diete ou l'on ait formellement confulté l'opinion de ces villes, entant qu'Erats immédiats, c'eft celle qui fe tint à Cologne fous Adolphe de Naifau. l'an 1293. On ne fait pas en quel nombre elles y affifterent: mais on peut observer ici en passant, que le nom de Naffan a quelque chose d'heureux pour la liberté des peuples : il préfide en Allemagne à l'érection du troisieme college de la diete qui est celui des villes républicaines: il préside dans les Pays-Bas, à la fondation & au foutien de la république des Provinces-Unies, dont la liberté fait la base : & en Angleterre on l'a vu prélider au rétabliffement de la constitution du royaume, prete à périr fous la main des Stuarts : l'on ne connoit pas de maifon moderne en Europe qui pareille ou supérieure en élévation a celle de Nassau, pit autant de titres de cette espece à présenter à la reconnoissance des peuples. Sous Louis V. & nommément à la dicte de Francfort de l'an 1342, les villes délibérerent décifivement; & il paroit que dès lors, quel qu'ait été leur tombre, elles n'out pas cellé d'y être appellées. Sous Charles IV. & fous Wenceslas, Fou Maximilien L & fous Charles-Quint, l'on confirma les chartres & la qualité du plus grand nombre d'entrelles; & enfin dans les traites de Wéthphalie de 1648, il flut expreliement thipulé, que les fuffrages des villes feroient aufidécififs que ceux des électurs & des

princes. Airffi aggrégées au corps des Etats libres de l'Empire, ainfi devenues, chacune pour foi, un Etat indépendant de tout autre que de ce corps, les villes impériales suivant la destince commune à tous les établissemens humains, surent bientôt expolées à quelques traverses, & éprouverent avec le tems certaines révolutions. La constitution qui les raffembloit n'en fut pas altérée; on ne dépouilla leur collège d'aucun de fes droits: mais on diminua le nombre de celles qui en partageoient les avantages: on reduifit à cinquante - une ce nombre qui, dans les XIIIº & XIVº fiecles, étoit de paffé quatre-vingt. Refpectées d'abord à cause de leur opulence particuliere, & ensuite à cause de leurs alliances nombreufes, ces villes qui prenoient une confiftance digne d'admiration, & qui s'acqueroient une réputation digne d'envie, eurent pour premiers adverfaires les gentils hommes immédiate de l'Empire. Elles puisoient leurs richesses dans le commerce, source toujours méprifable aux yeux de la nobleffe allemande; & elles formoient presque seules l'union sameuse de la hanse imaginée par Lubeck en 1241, & fortifiée en moins de trente aus du concours de quatre-vingt autres villes. Dans cette situation, il sut de leur fagesse de se diltinguer par une grande se-

vérité dans leur police, & par une grande fermeté dans leurs principes. La fùreté intérieure de l'Allemagne, bannie dans les troubles de l'Empire, fut rappellée par leur amour pour l'ordre, & rétablie par la vigueur de leurs mefures : on leur fut redevable en un mot de l'expulsion d'une multitude de vagabonds, dont les routes du pays étoient alors infeltées, & dont les brigandages, funeftes fur-tout aux marchands, étoient fouvent autorifés par la part criminelle que nombre de gentils-hommes campagnards ou de feigneurs de chàteaux n'avoicut pas honte d'y prendre, Les fervices rendus par les villes à cette occasion, ne furent pas méconnus par quelques-uns des empereurs du XIVe fiecle; & l'obligation qu'on leur en avoit, jointe à l'argent qu'elles avancerent dans le besoin, en firent pour lors affranchir plusieurs d'un reste de pouvoir particulier, que certains autres Etats cccléfialtiques & féculiers prétendoient encore exercer fur elles. La régence de Charles IV. avide & prodigne d'argent plus qu'aucune autre, sut aussi plus qu'aucune autre séconde en concessions sayorables aux villes. Mais autaut de droits elles parurent fe faire à l'estime publique, autant de prétextes elles parurent donner à la malveuillance privée. La noblesse immédiate, qui n'avoit ni leur puillance, ni leur fagesfe, les prit en haine : elle crut voir fon abaitsement dans leur élévation, & fa ruine dans leur prospérité. Peutêtre aufli ne fermoit-elle pas les yeux fur l'état d'obscurité, sinon même d'humiliation où languissoient dans l'enceinte des villes des nobles, qui jadis en avoient été les premiers citovens. & qui fous la récente forme de gouvernement adoptée par cès especes de républiques, composoient une classe

toujours qualifiée de patricienne, il est vrai, mais affurement deltituée de toute arrogante prépondérance. Quoiqu'il en foit, trop foible à tous égards pour entreprendre elle feule une guerre contre les villes, la nobleffe immédiate vint à bout d'affocier à sa haine plusieurs princes, disposés, les uns à réprimer leur influence, & les autres à conquérir leurs richeffes. Bientot de part & d'autre il v eut des ligues: les princes armerent, les villes armerent; & fous Wenceslas on en vint aux coups. Les villes perdirent deux batailles, en 1388, l'une proche de Wayl, & l'autre proche de Worms: c'en fut affez pour les intimider, & pour leur faire acheter la paix a tout prix : quelques villes du Rhin retomberent fous le joug; & d'autres se racheterent à force de contributions. Mais la perte ou la mutilation de quelques membres, n'entraina pas, la destruction du corps : dans le siecle fuivant & déja fous le regne de Robert, les villes impériales reprirent une vigueur nouvelle; & à la mort d'Albert II. l'an 1439, elles furent affez refolues pour s'engager par un traité fait entr'elles, à ne reconnoître pour empereur que celui qui confirmeroit leurs droits, leurs privileges & leurs immunités : réfolution hardie, & presqu'injurieufe aux électeurs, mais dont on ne trouve cependant la censure nulle part, dans l'hittoire de l'Empire. L'on n'y trouve pas non plus d'autre attaque générale méditée contre l'ordre entier des villes; mais on v voit ses démembremens particuliers. Sans parler ici des villes parfées en divers tems fous la domination de la France, de la Prusse, de la Hollande & des Suiffes, l'on fe contentera de dirc que fous Charles Quint, Constance fut affujettie à l'Autriche; que sous Rodolphe II. Donawerth fut

affujettie à la Baviere; & que fous Léopold I. la ville de Bronswic fut foumife à fes dues. (D. G.)

IMPÉRIEUX, adj., Morule. On le dit de l'homme, du caractere, du gette & du ton. L'homme impérieux veut commander par-tout où il est; cela est dans fon caractere; il a le ton haut & fier, & le geste insolent. Les hommes impérieux avec leurs égaux font impertinens, ou vils avec leurs supérieurs; impertinens, s'ils demeurent dans leurs caracteres; vils s'ils en descendent. Si les circonflances favorisoient l'homme impérieux, & le portoient aux premiers poltes de la société, il y seroit despote. Il cft né tyran, & il ne fonge pas à s'en cacher. S'il rencontre un homme ferme, il en est surpris; il le regarde au premier coup d'œil comme un esclave qui méconnoit fon maître. Il v a des amis impérieux; tôt ou tard on s'en détache. Il y a peu de bienfaiteurs qui ayent affez de délicateffe pour ne le pas ètre. Ils rendent la reconnoidance onéreuse. & font à la longue des ingrats. On s'affranchit quelquefois de l'homme inspérieux par les services qu'on en obtient. Il contraint son caractere, de peur de perdre le mérite de ses bienfaits. L'amour est une passion impérieule, à laquelle on facrifie tout. Et en effet, qu'elt-ce qu'il y a à comparer à une femme, à une belle femme, au plaisir de la posséder, à l'ivresse qu'on éprouve dans ses embratiemens, à la fin qui nous y porte, au but qu'on y remplit, & à l'effet dont ils font fuivis?

Les femmes font impérienfer; elles femblent se dédommager de leur foiblesse naturelle par l'exercice outré d'une autorité précaire & momentanée. Les hommes impérieux avec les femmes, ne sont pas ceux qui les connoisfent le plus mal; ces ruttres-là semblent fem le plus mal;

avoir été faits pour venger d'elles les gens de bien qu'elles dominent, ou qu'elles trabuilent.

IMPÉRITIE, f. f., Jurifpr., ignorance de l'art dont on fait profession.

Celui qui par impéritie cause du dommage à quelqu'un, est tenu de l'indemnifer. Cette maxime est dictée par l'équité. Ainsi un juge, un avocat, un ecclétiastique, un notaire, un érudit, un médecin, un chirurgien, un apothicaire, une fage femme, font tenus des fautes qui earactérisent l'ignorance, ils sont conpables de s'etre ingerés dans l'excrciee des parties d'un art au-dessus de leur capacité: quoique la bonne foi puisse les mettre à l'abri des autres peines qui font au pouvoir de la justice. cependant comme le préjudice est toujours égal pour celui qui foudre, foit qu'il ait bonne foi ou non, les dommages & intérets n'en font pas moins dus. La loi cependant n'oblige point Parpenteur, l'architecte, le notaire, le proeureur à réparer les pertes oceasionnées par leur impéritie. Ils ne sont tenus envers ceux dont ils ont eu la eonfiance que des fautes commifes par dol ou par supercherie. Mais la instice naturelle les condamne, parce que nous devons avoir les connoiffances néceffaires à notre vocation, & eeux qui nous employent ne doivent point fouffrir de notre impéritie sur laquelle la loi civile n'ose prononecr. (D. F.)

IMPERTINENCE, É. f., Morade. Luígae a change le fiens de emorți il exprimoit autrefois une action ou un dificours oppofe au fens commun, aux biencănaces, aux perites regles qui eonpofent le favoir vivre. On ne s'en fiert guere aujourd'hui que pour caractérifier une vanité dédaigneute, conque fians fondement, & mourtec fans pudeur; cette forte de vauité eft affez commune. Heureux qui peut en rire! l'homme fage & fenide en et plus le martyr que le frondeur. La vanité, l'impertimente, le fot orgueil des rangs, lui paroiffent les inconvéniens nécelaires de la hiérarchie, qui mainrient l'ordre de l'amour de la gloire qui vivifie la nation.

L'impereinence se dit du caractere de l'homme, & d'une action qu'il aura faite : on dit de l'homme c'est un impereinent; de l'action c'est une impertinence. Il faut cependant observer qu'il en est de l'imperainence comme du mensonge, de l'injustice, & de la plupart des autres qualités bonnes ou mauvaifes. Celui qui a dit un monfonge, ou qui a commis une injustice, n'est pas pour cela un homme injuste, ni un menteur; & celui qui a dit ou fait une impertinence, un homme impertinent. L'impertinent ne distingue ni les lieux, ni les eirconstances, ni les chofes, ni les personnes. Il parle, & il offense; il parle encore, & il offense encore. Il n'est pas toujours sans esprit, mais il est sans jugement, sans délicateffe; il rebute, il aigrit, on le hait, on le fuit ; c'est un fat outré. Jenne fais fil'impertiment est fort sensible à fon propre caractere, quand il le rencontre dans un autre : je ne le erois pas. C'est le bon csprit & un grand usage du monde qui corrigent de l'impertinence qu'on tient de la mauvaise éducation.

IMPERTINENT, adj., Junifprud., et oppofe à pertinent. Ce terme ne s'applique guere qu'en matiere de finits dont on demande à faire preuve, quand fes faits ne foun pas de nature à être sêmis pour en ordonner la preuve, on dit qu'ils font impertinent & inadmiffibles. v. FAITS, PERTINENT & PREUVE.

IMPÉTRABLE, adj., Jurifpr., se dit de ce qui se peut demander; ce terme n'est guere uitré qu'en matiere bénésiciale. On dit qu'un bénésice est vacaut & impétrable; lorsqu'il n'est pas rempli de fait ou de droit. v. Bénévice, Dévolut, Vacance.

IMPETRANT, adj., IMPÉTRA-TION, f. f., Droit can., du verbe impetrare, qui fignifie demander. Toutes les provisions qui émanent du pape, dit M. Castel, peuvent être dites impetrations, & toutes fortes de pourvus, impétrants; car impétrer n'est autre chose qu'obtenir du pape ce qu'on lui a demandé : de forte que par impétration, on entend une demande formée par uno supplication qui elt suivie de son effet; mais en France on ne se sert communément du mot impétration en matiere de bénéfice, que dans un fens odieux, c'est-à-dire, dans les cas de dévolut & de vacauce de droit; on dit donc les bénéfices d'un accufé font déclarés impétrables. On impétre par dévolut les bénéfices d'un titulaire incapable, fimoniaque. Ce ne feroit pas toutefois parler singulierement que de se lervir du mot d'impétration dans une vacance de droit & de fait; on le voit louveut employé dans les livres, même dans les ordonnances en ce dernier cas, & nous en avons fait cet usage, nousmêmes dans ce dictionnaire. Quant à ce que doit exprimer un impétrant de cour de Rome, v. Supplique, Dévolut, &c. (D.M.)

IMPOLÍTESSE, f. f., Morale, c'eft une ignorance grofliere ou un mépris déplacé des égards de convention dans la fociété.

Il y a une impolitesse de maliguité & une impolitesse de rustricité, de grossiereté. Celle-ci est l'impolitesse proprement dite, & il me semble qu'il faudroit lui en réserver le nom. Quoiqu'un homme malin & caustique soit impoli dans un feus, puilqu'il offense par ses discours, je ne voudrois pas me servir de ce terme à fon égard, parce qu'il ne lui convient pas dans toute fon étendue. L'usage contraire est néanmoins assez général, mais c'est malignité même, ou si l'on veut une juste vengeauce qui l'a établi. On se sert du terme d'impoli plutôt que de celui de malin , parce qu'il dit plus. On inspire du mépris pour celui qu'on traite d'impoli. On n'inspireroit que de la haine pour celui qu'on traiteroit de malin, & même on n'en inspireroit pas toujours. Pour hair véritablement un homme malin, il faut ordinairement avoir été l'objet de fa malignité; au lieu qu'un homme impoli est toujours méprifé de ceux qui le crovent tel, n'eussent-ils jamais essuyé ses impoliteses. En nous servant du mot d'impoliteffe pour marquer une parole, ou une action qui nous out offenses, nous en rejettons toute la honte sur l'auteur de l'offense; mais en nous plaignant d'une raillerie maligne, d'un trait fatyrique, nous présentons à ceux qui nous écoutent, l'idée de notre propre deshonneur, plutôt que celle de la faute commise à notre égard. Nos plaintes nous aviliffent & ne nous vengent pas.

Le reproche d'impolitifie eft un des plus puilfans qui le puilfe faire entre gens d'une certaine façon. C'est gu'un homme qui a une certaine meſure d'esf prit, un caractère raifounable, qui a été bien clevé, & gui voit bonne compagnie, ne fauroit être ce qu'on appelle proprement impoli; il peut être ſeu-lement moins poli qu'un autre. Ainfi l'impolitifie proprement dite ſuppole pulieurs choises très-deshonorantes.

Après la pauvreté, dit l'auteur de l'Epris des loix, rien n'avilit plus en France France que le manque de politesse; & le François n'est peut-etre la nation la plus polie, que parce qu'il est le plus

vain. Il est utile de se trouver quelquesois avec des gens impolis. Leur impoliteffe déplait, on appercoit leurs fautes, & par-là même on n'y tombe pas. D'ailleurs rien n'est plus propre à nous confirmer, pour ainsi dire, dans la politeffe, que la nécessité de la pratiquer avec des personnes impolies. Ceux qui font polis, nous donnent des exemples de politesse; c'est un grand secours pour l'acquerir. Mais ceux qui ne le font pas, nous fournissent bien des occasions où il est très-difficile de l'être. Or, des occasions fréquentes d'agir, en surmontant une difficulté considérable, avancent bien plus que de simples exemples. La politeffe ne s'apprenant -bien que par l'usage, comment apprendra-t on cette partie de la politeffe, qui confilte à fouffrir poliment l'impolitesse des autres, si l'on ne se trouve quelquefois avec des gens impolis? Suppofons un jeune homme qui n'a encore vécu qu'avec des personnes polies. dont par confequent il n'a jamais reçu d'impolitesse. Elles lui auront dit sans doute qu'il n'y a jamais de raison légitime de manquer à la politesse; qu'il en faut avoir avec ceux même qui n'en ont pas avec nous; & que les fautes d'autrui ne justifient point celles qu'elles nous font faire. Belles & judicieufes lecons! Foibles armes contre la premiere impolitesse qu'on lui fera! Il en sera d'autant plus choqué, qu'il est lui-même plus poli, & il cessera de l'etre dans cette occasion. Mais l'usage du monde où il ne trouvera que trop de gens impolis, lui donnera bientôt une politeffe plus forte & par-la plus patiente, une politesse capable de se sou-Tome VII.

tenir contre l'impolitesse même. La politesse, comme les autres vertus, ne le perfectionne que par les difficultés vain-

IMPORTUN, f. m., Morale, c'est celui qui embarrasse, incommode, ennuie , chagrine par fa présence , ses discours & ses actions hors de faison.

Un importun offre avec vivacité ses fervices à des gens qui ne veulent pas l'employer ; il prend le moment que son ami est accablé d'affaires pour lui parler de sciences; il va souper chez sa maitresse, le soir même qu'elle a la fievre ; il entraîne à la promenade des gens à peine arrivés d'un long voyage, & qui ne cherchent qu'à se reposer de leurs fatigues; en un mot, il ne fait jamais discerner le tems & les occasions . & loin d'obliger les autres, il leur déplaît, & leur devient à charge. Ce rôle ridicule, qu'il joue dans la fociété, est le vrai rôle d'un fot ; un homme habile dit la Bruyere, sent d'abord s'il convient ou s'il ennuie; il fait disparoître l'instant qui précede celui où il seroit

de trop quelque part.

JMPOSANT, adj., IMPOSER, v. act. , Morale , c'est l'effet de tout ce qui imprime un fentiment de crainte . d'admiration, de respect, d'égard, de considération. On en impose ou par des qualités réelles, ou par des qualités apparentes. Il fe dit & des personnes & des choses. La dignité, le ton, le visage, le caractere, le regard, en impofent dans la personne. La grandeur, l'élévation, la masse, le faste, l'éclat, la dépense, l'espace, l'étendue, la durée , l'ancienneté, le travail , la perfection, en imposent dans les choses. Rien n'en impose au sage que ce qui excite en lui un sentiment réfléchi d'admiration, d'estime ou de respect. En impofer se prend encore dans un sens diffé-

rent, pour tromper, mentir, séduire. Voyez ces mots. IMPOSITION, s. f., Jurisprud., si-

IMPOSITION, i. t., Juriprud., signific fouvent la même choic qu'impie ou tribut: on dit, par exemple, l'impofition des tailles, celle du dixieme ou du vingtieme, &c.

Quelquefois par imposition, on entend la repartition qui est faite de ces impôts sur les contribuables. v. IMPÔT.

IMPOSTEUR, f.m., IMPOSTURE, f. f. , Morale, c'est celui qui trompe, qui féduit les autres hommes, & qui abuse de leur confiance, ou de leur foiblesse, de quelque maniere que ce soit. On en impose aux hommes par des actions & par des discours. Les deux crimes les plus communs dans le monde, font l'imposture & le vol. On en impose aux autres, on s'en impose à soi - même. Toutes les manieres possibles dont on abuse de la confiance ou de l'imbécillité des hommes, sont autant d'impostreres. Celui qui impute faussement à un autre quelque chose d'odieux cst un imposteur. Celui qui invente ou qui debite une fausse doctrine, pour séduire le peuple est un imposseur ; celui qui cherche à furprendre les autres par de fauiles apparences de probité, de vertu, &c. est un impojieur. Ceux qui ont voulu paifer pour autres que ce qu'ils étoient, étoient des imposseurs. On a vu de cette espece d'imposteurs dans tous les fiecles qui ont taché de ravir des couronnes ou des fuccetfions ; mais ils ont presque tous fait des fins malheureuses. Le vrai champ & sujet de l'inpojiure font les choses inconnues. L'étrangeté des choses leur donne crédit, Moins cles fout fuicttes à nos discours ordinaires, moins on a le moyen de les combattre. Auffi Platon dit - il , qu'il elt bien plus aifé de fatisfaire, parlant de la nature des dieux que de la nature

des hommes, parce que l'ignorance des auditeurs prète une belle & large carriere. D'ou il arrive que rien n'est si fermement cru que ce qu'on fait le moins, & qu'il n'y a gens fi affurés que ceux qui nous content des fables, comme alchymistes, prognostiqueurs, indicateurs, chiromantiens, medecins, id genus omne, auxquels je joindrois volontiers, fi l'ofois, dit Montagne, un tas d'interpretes & contrôleurs des desseins de Dieu , faifant état de trouver les causes de chaque accident, & de voir dans les secrets de la volonté divine les motifs incompréhenfibles de ses œuvres; & quoique la variété & discordance continuelle des événemens les rejette de coin en coin & d'orient en occident, ils ne laissent pourtant de suivre leur esteuf. & de même crayon peindre le blanc & le noir. Les imposseurs qui entrainent les hommes par des merveilles, en font rarement examinés de près; & il leur est toujours facile de prendre d'un sac deux moutures.

IMPOT, f. m., Droit polit. Pour fe former une idée de la nécessité & de la juttice de l'impôt en général, il faut observer qu'il seroit impossible qu'une fociété subsistat long-tems si la violence & la fraude y refloient impunies, ou fi une nation conquérante venoit la ravager; il est done absolument nécesfaire qu'une partie des citoyens foit uniquement occupée à défendre la nation entiere, & chaque individu qui la compose, de toute usurpation & de toute violence, foit domeltique, foit étrangerc. Une fociété qui n'anroit aucune forme de gouvernement feroit réduite, à la premiere menace d'une invasion, ou à se disperser & à abandonner son pays, ou à accourir en tumulte & fans ordre pour repouller l'aggresseur : pendant ce tems-là, la culture des terrese freit à balodomée, sa la nation entiefreit à balodomée, sa la nation entiere, expofice à la famine féroit furcée de céder à la nécetifié se de le foumettre. Ce feroit avec la même confusion se le foumettre. Ce feroit avec la même confusion se le gregorie de meme déforter qu'on reposition se la gregorie dometique; il n'y auroit d'autre loi que celle du plus fort : la force décideroit de tout, se tout feroit en combustion.

Delà découle l'absolue nécessité ou'il v ait dans un Etat un certain nombre de citoyens uniquement destinés au maintieu de la fureté, des droits & de la propriété d'un chacun, foit en repouffant par la force les violences injustes, soit en vérifiant par un examen tranquille, les droits de chacun, en veillant attentivement fur la félicité publique, & en mettant en œuvre tous les moyens convenables pour la procurer. Tels font les principes qui ont donné naiffance à l'exiltence des souverains, des magistrats, des militaires & des ministres. Il est de la justice & de la raison que ces différents états, qui réunis forment cette classe d'hommes que j'appelle classe des directeurs, foient entretenus aux dépens de la société qu'ils protegent & qu'ils défendent. La nécessité de fournir au maintien de cette classe de citovens utiles est le fondcment de la justice de l'impôt, dont la fomme totale est fixée par ce qu'exige cette nécessité, & ce que demande à cet égard l'utilité publique. L'impit est donc une portion que chacun prend fur ce qu'il posséde en propre. pour le déposer dans le trésor public, afin de s'affurer par - là la propriété de ce qui lui refte.

Il est donc de l'intérêt de tout citoyen, que les impôts soient exactement payés; qu'ils soient employés d'une manière qui réponde au but pour le-

quel on les a établis. D'où vient donc que tandis qu'on se fait un devoir d'obeir à toute autre loi qui s'accorde avec les intérêts du grand nombre, & que le violateur eu est toujours pani, au moins par le blame du public, il arrive que la loi qui ordonne le pavement des impôts, quoique pour le moins également intéressante pour tous , rencontre une opposition continuelle de la part de la nation, & que celui qui la viole n'est jamais l'objet de la désapprobation générale ? Il en est peut-être à cet égard de l'entendement humain comme de l'œil, auquel le plus petit voisin peut dérober la vue des objets les plus étendus, s'ils font éloignés; & que de mème la privation actuelle d'une petite partie de son bien fait sur lui plus d'impression que la vue du bien éloigné, d'être mis à couvert pour l'avenir d'une violence à laquelle il se peut qu'il seroit expofé: outre cela l'idée de fon droit de propriété particuliere est bien plus profondément enracinée dans l'esprit de l'homme, que l'idée générale de la conftitution effentielle d'une fociété civile. Or comme l'impôt emporte une diminution dans la propriété, & naît d'un rapport entre l'homme & l'état, chaque individu fent plus vivement la perte qu'il effuye, que la force des liens politiques qui la contre-balancent. Maleré tout cela cependant, je fuis convaincu que fi le produit des impôts avoit tonjours été un fond judicieusement employé, le public regarderoit cette charge comme une dette facrée; & peut-être que l'habitude auroit imprimé dans les esprits, un sentiment aussi vif de honte pour quiconque penseroit ou chercheroit à s'y foustraire, qu'est celui qu'éprouve tout homme qui s'étant uni volontairement à quelque société particuliere, ne peut pas payer sa portion des dépenses, après

Kkkk 2

en avoir partagé les avantages. Si les mœurs ont attaché une honte & une tache à la négligence à payer les dettes du jeu; pourquoi n'en impriment-elles pas une égale à la négligence à payer ce qu'on doit au trésor public? Seroit-ce parce qu'il est une loi qui oblige au payement de celle-ci , & qu'il n'en est point à l'égard des autres ?

Les impôts peuvent être la cause de la décadence d'une nation, de deux manieres. La premiere, lorsque l'impôt excede les forces de la nation , & n'est point proportionné à la richesse générale. La seconde, lorsque cette proportion existant, la distribution du produit de l'impôt est vicieuse. Dans le premier cas, le remede est fort simple, & il n'y en a qu'un; c'est de proportionner le fardeau à la force de la nation. Le sccond cas est plus compliqué & plus embarraffant. Cherchons donc à mettre de l'ordre dans nos idées, & à bien faisir . tous les cas particuliers.

Tout impôs est vicieusement réparti, 1º, lorfau'il tombe immédiatement fur la claffe des citoyens les plus foibles; 2°, lorfqu'il se glisse des abus dans sa perception; 3°. lorfqu'il empèche la circulation, l'exportation, le développement de l'industrie; en un mot, lorsqu'il gene ces mouvemens & ces actions par on s'angmente la reproduction annuelle.

Tout impôt tend naturellement & de Ini - meme à se repartir d'une maniere uniforme fur tous les individus d'un Etar, proportionnellement à la confommation particuliere de chacun d'eux. Si l'impôt est mis sur les terres immédiatement, le propriétaire cherchera à vendre plus chérement ses deurées, & à se dédommager de ce qu'il paye, fur chaque confommateur. S'il est mis sur les narchandises & fur les manufactures, le marchand & l'artifan augmenteront le

prix de leurs marchandises, & le consommateur partagera le poids des charges à proportion de la confommation qu'il fera des objets chargés de droits. Si l'impôt tombe immédiatement sur cette classe du peuple qui ne posséde rien, & qui ne vit que du falaire journalier de fon travail, cet homme de travail exigera un falaire plus grand pour ses services : ainfi l'impôt tend toujours naturellement à s'étendre & à se mettre de niveau fur la plus grande étendue poffible. Envifagé fous ce feul point de vue, il paroît très-indifférent qu'il tombe fur une classe d'hommes plutôt que sur une

Mais comment pourra-t-il se faire. qu'on voye hausser le prix de ces marchandifes & de ces denrées qui font entre les mains de ceux qui les premiers & par avance supportent le poids de l'impôt, tandis que le nombre des vendeurs n'aura point diminué; & que celui des acheteurs ne fera pas augmenté? Je réponds à cette difficulté que le nombre des vendeurs ne tardera pas à diminuer, parce qu'une classe de citoyens se trouvant avoir tout-à-coup un nouveau besoin & un intéret prochain d'avoir une plus grande quantité de marchandise universelle; il arrivera que des l'instant même de l'imposition, les plus riches s'abstiendront de vendre en attendant un prix plus haut; par ce moyen le nombre des vendeurs qui continueront à offrir leurs marchandifes, fera diminué d'autant, le prix par-là même hauffera à proportion : cette augmentation une fois introduite, le foutiendra naturellement auffi long-teins que l'impôt fublistera, & tout continuera fur le mème pied tant que les circonstances refterout les mêmes.

J'ai avancé que le poids de l'impôt fe distribue & s'égalise naturellement se-

culier. Pour éclaircir cette penfée, fupposons un étranger qui domicilié dans un Etat, retire des terres qu'il posséde dans fa patrie trois mille écus de rente; fupposons en second lieu que chaque année il les dépense en entier pour fon entretien, il doit payer, tant fur fa propre confommation que fur celle de ses domcstiques, les charges impofées dans le pays qu'il habite, fur ces objets de confommation; si ces impôts montent à cinquante pour cent de la valcur capitale de ces conformations. il est évident que cet étranger aura contribué aux charges de l'État de mille écus pris fur scs terres. Lorsque les imtôts sont assis sur l'entrée des marchandifes dans les villes, fur la vente des denrées de premiere nécessité, sur les maifons, fur les arts & métiers, comme ils le font actuellement presque partout, il est encore plus aisc de comprendre comment l'étranger est forcé d'y contribucr à proportion de ce qu'il confume : mais fi les impots ne portent absolument que sur la scu!e propriété des terres, alors c'elt par un circuit beaucoup plus long que le poids de l'impor parvient à se distribuer & à se répartir également felon la quantité de la conformation de chacun. Il est certain cependant que chaque particulier payera les denrées qu'il confume plus cher, que s'il n'y avoit point d'impôt, & que le prix des fervices mercenaires dont il aura besoin, scra plus haut, à propor-+ tion que fera plus fort le poids de l'impot mis fur les terres d'où les citoyens tirent leur nourriture & les objets de leurs besoins. C'est pourquoi je crois qu'un riche possedeur de fonds, qui confume très-peu pour l'entretien de fa maifon, ne contribue auffi que trèspeu aux charges de l'Etat. Un étranger qui voyage & qui fijourne hors de fa patrie, n'ells pour clle par la mieme raiion qu'un tres-petit contribuable; c'ell. la faus doute e qui a occalionné la loi qu'on a faite dans quelques Etats pour défendre la lottie du pays aux poitef, feurs des fonds Itables; loi qui empène à la vierié que l'argent ne forte & que le nombre des contribuables ne dinimue; mais qu'en révanche n'ell pas forr propre à engager les familles étrangeres à vouir s'eublif dans un Erat où elle exilte, & à y apporter leur induftre & leurs richelfes.

Il femble donc au premier abord, que puisque l'impôt tend par lui-même à se répartir dans une juste proportion selon la confommation de chacun, il est indifférent de choifir une classe du peuple plutôt qu'unc autre, pour le lui faire immédiatement supporter : mais on fe tromperoit en jugeant ainsi; parce que cette répartition & cette diffribution de l'impit est l'effet d'une guerre intestine entre les diverses classes du pcuple, dont chacune cherche à rejetter fur l'autre le poids qu'elle porte, ou dont on veut la charger. Lorsque c'est la classe des propriétaires & des citoyens possesseurs des fonds de terre, qui seuls font chargés de l'impôt qu'ils payent par avance, la repartition fur la classe des non-policifcurs & des pauvres, s'en fait avcc exactitude & fans obstacles, c'est alors le puissant qui demande raison au plus foible; mais lorfque l'impôt tombe immédiatement & du premier coup, fur la classe des non - possesseurs & des pauvres, la repartition for la claffe des possesseurs & des riches n'a lieu qu'avec cette lenteur, & rencontre tous ces obftacles auxquels on a lieu de s'attendre lorfque c'est le foible qui demande au puissant de lui rendre raison & justice. Ces intervalles entre l'impulsion donnée

& le repos qui fuccéde au défordre qu'elle avoit occasionné, font toujours, dans un Etat, des momens intéreilans de crife, toujours très-fensibles dans tons les changemens qui se sont dans les simpôts.

Ce que je dis à l'occasion des impits, on peut le dire de tous les changemens & de toutes les variations qui arrivent dans la valeur numérique des monnoyes. Depuis l'instant de l'imposition jusqu'à celui on la répartition est complettement mise au niveau, l'état de la nation est un état de guerre & de révolution pendant le tems qui s'écoule entre l'impulsion donnée par le législateur & l'établissement de l'équilibre : cette classe quelconque d'hommes qui paye d'avance l'impôt est chargée d'un fardeau qui furnatfe fes forces ordinaires : plus cette classe chargée par préférence sera pauvre & foible, plus on aura lieu de craindre de voir en elle l'industrie se décourager, & l'amour de la patrie céder dans son cour au desir de s'expatrier pour se mettre à couvert de ce qu'elle regarde comme une oppression. La premicre regle qu'il faut fuivre dans l'établiffement des impôts, sera donc de ne iamais les faire tomber immédiatement fur la classe des pauvres.

Quelques personnes ont pense, qu'à le bien prendre, tour l'impir se réduifoit à la fin à une simple capitation. Sur ce principe on aimaginé que la forme la plus simple étoit de caxer également tout habitant. Voici la maniere dont on a rationné pour justifier cette pense. Tou pense proportionnée à les facultées : plus clles sont grandes & plus sa consommet inon et contidérable: il employe à son férvice un plus grand nombre de pauvres citoyens, auxquels il faur qu'il paye non soulement leur entretien, proportionnellement au trens qu'ils sont font le tout de la tres qu'ils sont conseillement au trens qu'ils sont au trens qu'ils sont auxqu'ils par con faulement leur entretien, proportionnellement au trens qu'ils sont auxqu'il paye

ployés à fon service, mais en outre la portion des impots qu'ils ont du paver dans cet intervalle : en confequence, dit-on, la capitation s'égalife d'elle-meme, & au terme de chaque année il se tronvera que celui qui a le plus joui des aifes & des commodités de la vic. aura auffi supporté une portion plus considérable des charges de l'Etat . & que le peuple qui no possede rien, sera entierement indemnile. Mais ce raisonnement ne pare point à l'inconvénient que nous avons déja fait presentir, parce qu'il laide toujours subsister au désayantage du pauvre, ce tems pendant lequel l'intpit ne portoit que fur lui, & le poids n'en étoit pas également partagé; tems pendant lequel le pauvre a du faire la guerre au riche pour établir cet équilibre nécessaire. Ajoûtez à cela l'espece de haine que fait naître un impôt de cette nature entre une classe de citoyens & l'autre : l'odieux de la fervitude à laquelle il dégrade l'homme fur qui on le fait tomber personnellement; au lieu que quand les impôts sont mis sur les fonds stables, ou fur les marchandises du citoven, leur action tombe fur la chose & non fur la personne. & la peine de celui qui ne pave pas, n'est tout au plus que la perte du fond ou de la marchandise; mais lorsque l'impôt tombe fur la personne, il arrive que s'homme lui-même, sa liberté, son existence personnelle, sont hypothéqués pour la fureté de cc payement, enforte que la pauvreté & l'impuissance sont lesées & opprimées par les loix mêmes, qui ne devoient être faites que pour les foulager & pour les défendre. Les coins les plus reculés de l'Etat, la plus miserable . cabane font alors fouillées & visitées par les employés. Si une pauvre famille de payfan se trouve hors d'état de payer, le collecteur impiroyabic la livre à la

plus affreuse désolation. On verra les fermiers des gabelles arracher à une famille vertueute les outils du labourage, ces sculs instrumens de son travail, & les feuls moyens qu'elle ait de gagner fa vie, & par-la on complette fa ruine totale. Il est impossible que ces tristes images ne se réalisent pas par-tout où les impôts sont distribués par capitation. Par-tout où c'elt l'homme & non le poffeifeur qui paye, la liberté civile est violée dans son principe même: les idées morales de la nation courent le risque d'etre entierement elfacées par les exemples fréquens de l'innocence opprimée par la force publique : l'industrie est attaquée jusques dans ses racines: rien n'excite plus la nation à travailler à l'accroissement de la reproduction annuelle: les hommes avilis & découragés n'entendent plus que l'affreux sifflement de la verge des loix qui se meut sur leur tète. A ces maux s'en joint un autre, ce font les immenfes dépenfes que la perception d'un pareil impôt exige. Pour le percevoir fous cette forme, il faut abfolument entretenir un nombre de suba!ternes fuffifant pour viliter chaque année tout le pays, jusques dans les habitations les plus reculées.

Ces dépenfes de la perception ne font abfolument qu'un furcroit de charges pour l'Etats d'un côté par cette railon bien fenfible, qu'elles ne font qu'augmenter le poits des dépenlès publiques, fins rien ajouter à ce qui entre dans le trélor du gouvernement; d'un autre coté, parce qu'en multipliant le nombre d'autant cette claffe d'hommes qu'in en fontui reproducteurs ni collaborateurs intermédiaires, mais fimples conformateurs; à conformateurs qui re possent en & ne défendant point l'Etat, ne peuvent étre qu'à charge à la mation ;

d'ailleurs, leur vocation qui en fait des ennemis pour tout le refide est civoya. Thabitude qu'ils ont de manier les deniers publics, & bien d'autres caufes ences, contribuent à les corrongre & à en faite des gens de mauvaifes meurs & d'un caracter ordinairement victeux; ils forment par confiquent une claffe d'hommes à charge en tout fens au public, & qu'il importe de reftreindre au plus petit nombre poilible. La féconde regle qu'on doit donc fe preferire à l'égard des impièrs, ce'll de choilr à forme qui entraîne le moins de dépenfes possibles dans la percevoiro.

L'impôt porte immédiatement sur la classe la plus foible & la plus pauvre du peuple, non-feulement dans toute capitation réelle & manifelte, mais auffi dans toute capitation tacite & déguifée, tels font les impôts mis fur les denrées de premiere nécessité, fur-tout si le prince s'en approprie exclusivement quelque branche particuliere, pour se réserver à lui feul le privilege de la vendre au peuple ; parce qu'en effet , pour tout ce qui elt de premiere nécessité, le pauvre en fait une conformation à peu-près égale à celle qu'en fait l'homme riche, par confequent cette forte d'impie n'eft, quant à ses effets, qu'une capitation

Quoique cette capitation tacite, fe zépartille également fur le riche &le pauvre, malgré la différence de leur pouvir, elle n'été cependant pas fi odieufé, ni fujette à tant d'actes d'hottliste dans son xéxution, que la capitation réelles parce qu'elle laisse toujours une paparence de libercé au controbuable, & que ce n'est pas la personne meme, mai sets befoins untilépensibles de l'homme qui font comme l'hypothéque qui en aufure le payrement.

Le poids de l'impit tombe encore im-

médiatement fur la classe des citoyens les plus foibles de l'Etat, lorfqu'il a pour objet la vente en détail des marchandises & des denrées. Duis certains pays on a une pleine liberté de faire en gros le commerce de certaines marchandises d'un usage public & commun : mais on n'a pas le droit de les détailler pour les besoins journaliers du menu peuple, sans payer un impôt ou des droits particuliers; d'où il arrive que les plus pauvres & les plus néceffiteux n'ayant jamais une fomme affez considérable pour faire tout à la fois l'emplette de la provision nécesfaire, du moins pour quelques femaines, font obligés d'en acheter chaque jour en petite quantité qu'ils payent souvent au double du prix de la valeur commune de ces denrées & de ce que les riches les payent. On fentira fans peine combien cette maniere de distribuer les charges est injuste & inhumaine . & qu'en les faifant ainsi tomber immédiatement sur cette portion de la fociété qui ne possede rien , elles tendent à décourager l'induftrie, à jetter dans la défolation & dans le défespoir la clatfe la plus laborieuse de l'Etat, & confequemment que ce font des impôts qu'il sera toujours possible de répartir différemment & avec un plus grand avantage pour la nation.

Le fecond vice, a vons nous dit, dans lequel on tombe à l'égard de la répartition des impêts, confilté dans les abus qu'on laifle introduire dans leur perception. C'en est un certainement, que le trop grand nombre de gens employés dans les finances, & les appointemens rop confidérables qu'on leur donne; parce que c'elt-la, comme nous l'avons remarqué, un furcroit de charges pour la nation. Le grand problème qu'on doit raite de cette matière, doit toujours stre cellui-ci; a Quels moyens petit-on un sur la constant de cette matière, doit toujours stre cellui-ci; a Quels moyens petit-on

trouver pour qu'entrela fomme totale que le peuple paye à l'État , & celle qui entre dans le tréfor public, il y ait la moindre différence possible, en conservant au peuple la plus grande

» liberté possible?

C'est un autre abus dans la perception des impits, & le plus grand de tous fans doute, lorfque la distribution des charges impofées peut être arbitraire & dépendre de la faveur ; lorfque les financiers peuvent fuivant leur bon plaifir excepter les uns & furcharger les autres, & que le foible se trouve dans la triste alternative , ou de fouffrir fans mot dire une violence injuste, ou d'intenter un procès à celui qui est chargé du recouvrement des deniers publics. & qui toujours plus puillant que lui, a un accès beaucoup plus facile devant les tribunaux. Toutes les fois que dans une fociété, l'homme est plus puissant que la loi, on ne doit pas se flatter d'y trouver de l'industrie; elle ne se trouve que là où regne pour chaque particulier la fureté de sa personne & de ses biens; jamais on ne la verra procurer la prospérité d'un peuple, qu'autant qu'elle sera soutenue par la liberté civile, & que l'autorité facrée des loix, protégera si efficacement chaque membre de la fociété, qu'aucun ne puisse jamais impunément usurper son bien. Voici done la troisieme regle qu'on doit fuivre à l'égard de l'impôt : " Que tout " ce qui le concerne foit déterminé par " des loix claires, précises, inviola-" bles, qui foient observées impartia-, lement & fans diffunction envers tout

On tombe dans un troisieme vice par rapport à la répartition de l'impèt, c'elt lorsqu'elle s'oppose directement à la circulation ou à l'augmentation de l'exportation annuelle, en un mot lorsqu'elle met un obstacle direct à l'action qui a

., contribuable quel qu'il foit ".

pour

pour but & pour effet, d'augmenter la reproduction annuelle. Toute impolition fur le transport des marchandises d'un lieu à un autre dans l'intérieur de PEtat, est un vice de cette nature, qui produit le même effet, que si on éloignoit phyfiquement un lieu de l'autre, vice qui par conféquent retarde le mouvement de la circulation & du commerce. Tout tribut exigé fur les routes fous le nom de péages, pour le passage des chars, voitures, charges, paquets & fardeaux de marchandifes & autres femblables, font dans le même genre & produisent le mème effet, c'est-à dire, qu'ils dispersent la nation & en rendent les parties plus isolées, & moins disposées à commercer

ensemble. Tout impôt établi fur les ventes & achats fera pareillement un obstacle à la circulation dans l'intérieur de l'Etat; parce que, quoiqu'il n'empêche pas immédiatement les transports, il rallentit cependant le commerce entre les citovens; les ventes en deviennent plus rares & plus difficiles, & par conféquent la circulation est gênée & la reproduction annue'le s'amoindrit. On doit donc s'affujettir à fujvre au fujet de l'impôt cette quatrieme regle: " Ne jamais le pla-, cer fous une forme qui augmente di-

" rectement les dépenfes du transport des marchandifes dans l'intérieur de "PEtat, ou qui mette immédiatement

, une barriere entre le vendeur & l'a-

cheteur.

Si on fait paver un droit d'entrée aux matieres premieres qui viennent de l'étranger, & qui font le principal objet de l'industrie nationale ; si on en exige de même fur les outils & instrumens dont on se sert dans les manufactures nationales, on force à augmenter le prix de leurs productions, & il est à craindre que dans la concurrence, l'étranger ne les re-

Tome VII.

jette comme trop cheres, à moins qu'elles ne soient tellement supérieures en bonté, qu'elles méritent une préférence que nulle autre production ne puisse lui disputer.

Si, à mesure que les terres augmentent en valeur par l'industrie, à mesure que l'agriculture s'étend fur les terres incultes, à mesure qu'un artisan augmente le nombre de ses métiers, en un mot, si à mesure que l'homme cherche à améliorer fon fort en se rendant plus industrieux & plus actif,on le charge à proportion de plus d'impôts, ces impôts seront à coup fur diamétralement opposés aux progrès de l'industrie, & par une suite nécetfaire, à ceux de la reproduction annuelle. Qu'on ne s'écarte donc pas dans la maniere de les repartir de cette cinquieme regle : ne faire jamais que les impôts augmentent à mesure que l'industrie fait des progrès.

Il feroit fort utile d'observer que tous les impôts mis sur les mariages des citoyens portent un très-grand préjudice à la population; cela est trop évident pour avoir besoin de preuves.

Il fera bon, je penfe, de remarquer que si le payement des impôts ne se fait ou'une ou deux fois l'année & qu'on ne les divise pas, ou qu'on ne les divise qu'en très-peu de parties; lorsque le tems du pavement approchera, il fortira tout d'un coup de la circulation une quantité considérable d'argent, parce que les contribuables ramafferont quelque tems auparavant les fommes qui leur scront nécessaires pour ce payement; & même, comme on devra déja d'avance mettre cet argent en réserve, il en résulte un mouvement forcé qui produit un vuide dans le commerce par le défaut de marchandife univerfelle, le commerce par conféquent doit alors se ralentir d'une maniere fenfible. Il fera done très avan tageux de multiplier les époques des payemens des impôts, & de rendre chacun de ces payemens aussi peu considérable qu'il sera possible; asin d'entretenir parla la circulation de l'espece dans un mouvement toujours uniforme.

Pai fait remarquer, ce me semble, quelle est la forme de répartition des impôts qui est nuisible à une nation: voyons maintenant en peu de mots, quels sont les différents aspects sous lefquels les hapôts se présentent au peuple

qui les supporte.

Il est certains simpts qui se présentent à découvert : tels sont tous les payemens que le citoyen fait au trésor public sans est est pour la commentation en céchange : tels sont les simpts que paye le propréciaire sur set extres, le mattre sur sans conficial se sur les certes, le mattre sur sans son, le vorageur aux péages, & tout homme quel qu'il soit par la capitation proprement dis-

Il est d'autres impôts déguisés & cachés: tels sont les ventes privilégiées que le fouverain sc réserve de faire exclusivement comme celles du fel, du tabac, de la poudre à canon & autres obiets de ce genre. Le citoyen faifant l'acquisition d'une marchandise en même tems qu'il paye ces fortes d'impôts, l'impôt se trouve confondu & identifié à ses veux avec le prix naturel de ce qu'il achete. De ce genre sont encore tous les droits que le marchand paye d'avance au nomdu confommateur sur l'entrée des marchandises étrangeres dans le pays, droits que l'acheteur paye sans presque s'en appercevoir; parce qu'ils ne sont point alors féparés d'avec le prix des marchandifes elles mêmes.

Les inspôts se présentent encore aux yeux de la nation comme divisibles en deux autres classes, les uns sont des tributs forcés, & les autres des tributs vo-

lontaires. Les impôts sur les terres, les maifons, les perfonnes, fout des impôts forcés, parce que le citoyen ne peut pas fe dispenser de les payer, s'il veut continuer à jouir de son état. Les impôts libres, ou qui du moins paroiffent tels, font ceux auxquels le citoyen s'affujettit lui-même de son propre choix a dans la vue de se procurer un bien ou'il ne peut avoir qu'a ce prix. Parmi les impôts de cette espece, je place au premier rang les lotteries. Je ne parle point ici indiftinctement de toute sorte de lotteries; il en est plusieurs qui sont calculées sur une juste proportion entre l'avantage & les risques; il en est d'autres dont on convertit le bénéfice & le produit en objets d'une utilité générale; mais il en est d'autres qui renferment en ellesmêmes une si grande injustice, que l'ose avancer & croire, que si le projet en étoit maintenant propofé, il feroit généralement rejetté & désapprouvé, eu égard à l'humanité qui regne en Europe, aux progrès universels de la raison, & à la connoissance claire & distincte qu'on a du rapport des vrais intérêts publics, avec la protection que la société doit accorder à tous jusqu'aux derniers individus du menu peuple : malheureusement nous tenons ces méthodes par tradition d'un ficcle corrompu, & l'usage les autorife. Je fuis convaincu que dans un fiecle auffi éclairé que le nôtre, l'autorité respectable des loix destinées à veiller fur la justice des contracts, ne voudroit pas se dégrader au point de tendre des embuches au citoven trop crédule, en l'invitant à fouscrire à celui dont nous parlons, qui a tout ce qu'il faut pour séduire le peuple, mais qui est en même-tems si injuste pour une des partics, qu'il feroit caffé par les loix mêmes, s'il avoit lieu de particulier à particulier, quand même il feroit encore moins préjudiciable à l'un des deux ; le petit peuple qui généralement n'est pas & ne peut pas être profond calculateur, est séduit par les idées gigantesques & chimériques d'une haute fortune, & facrifie à l'espérance trompeuse de l'atteindre, tout ce qu'il posséde, mème jusqu'à son lit, aux vêtemens de sa femme & de ses enfans, & se réduit enfin à la misere & au désespoir. Les sacrileges, la fuperstition, les vols, les profittutions & les vices de tout genre font les triftes fruits de cette espece d'impôt volontaire, qui force quelquefois l'homme le plus vertueux de l'Etat. le pere du peuple, le législateur même, à revetir le honteux caractere de feducteur. Je le répete encore, je ne parle pas indistinctement de toute forte de lotteries; je n'ai en vue que celles qui font un appas pour la populace la plus miférable, & qui l'engagent dans une espece de contract, dont l'injustice effrayeroit les magistrats s'ils pouvoient en découvrir toute l'iniquité à travers la complication du calcul, & les nuages épais dont on a foin d'environner l'immense difproportion qu'il cache & qu'il récele. Concluons donc que cette espece d'impôt quoique volontaire, feroit réparti avec moins de défavantage fur la nation de toute autre maniere , & d'autant plus facilement, que cette branche de richeffe n'est jamais une des principales reffources pour le tréfor public.

Quel et donc le mode de diffribution des charges publiques le moiss mulifible pour le peuple? La folution de ce probieme et renfermée dans les cinq regles que nous avons données ci-deffus. Atuli la diffribution des impôrts la moins suifible à l'Etat fera celle qui ne portera pas immédiatement fur la chiffé des pauvres; celle dont la perception fera la moins diffendicule, & la moins flyttet à dos

préférences arbitraires; celle qui n'augmentera pas directement les dépenfes du transport dans l'intérieur de l'Etat, & qui ne mettra point de barriere entre le vendeur & l'acheteur; celle enfin qui ne fera pas augmenter les impôrt à proportion que l'industrie sera des proories.

Nous avons remarqué plus haut, que la loi des impire et une loi que les hommes en général s'efforcent d'éluder. Le produit de l'Impôt fera donc toujours plus affuré, quand le poids n'en tomber de dettes il en réfultera encore deux avanoges; l'un de n'avoir fous les yeux avanoges; l'un de n'avoir fous les yeux voir moins de dépenfies hâire pour la perception, parce que tes dépenfies not raifon du nombre des contribusbles.

Cela pofé; quelle est la classe des citoyens fur laquelle on peut avec le moins de dommage & de rifque affeoir immédiatement les impôts? Je réponds que c'est celle des possesscurs : j'appelle posfesseurs tous ceux qui ont en leur propriété & fous leur pouvoir, ou des fonds de terre, ou des maisons, ou des marchandifes, ou de l'argent placé à intérêt dans les banques publiques ou chez les particuliers. Il seroit de la justice sans doute, que ces quatre clusses de possesseurs portailent également & immédiatement. à proportion de ce que chacun possede, les charges de l'Etat, parce que ce font eux qui jouissent le plus de la protection que l'Etat accorde à la propriété réelle : celui qui ne possede rien, ne pouvant rien donner à l'Etat, il est fort naturel que l'Etat retire une partie de la reproduction annuelle des mains de ceux qui en fout feuls en possession.

Nous avons déja vu , quelle est la force expansive des impèts, & comment les

LIII a

possibilitaria chercheront à s'indennisse à a faire contribuer aussi pour leur part les non possibilitaria par un travail plus assibilitat à glus actif, travail qui est le feul sond par lequel ces demirers peuvent supporter leur portion des impèris d'ailleurs les possibilitaria possibilitaria de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la proportionner à la conformation d'un chacun.

La juttice exigeroir, comme ĵai dit, que les quatre calafa et pofieldeurs mentionnies, fuifent chargées inditinchement; amis tres-fouvent en fait de politique il elt nécediare de s'éloigner un peu de la précifion géométrique & de fe fouvenir que le plus grand bien apparent le plus grand entemi du bien réc. Il in es'agit pas ici d'éviter tout inconvénient, ni toute injulice particuliere, cela est abfolument impositie quand i lest quefait un d'impèr ; mais on dont choiri le particulier que que decadionne te moins d'inconvénient les moins confidérables inconvénients les moins confidérables inconvénients les moins confidérables.

Comment les possesseurs de l'argent placé à intérêt ou dans les banques publiques, ou chez les particuliers pourront-ils contribuer aux charges de l'Etat? La chose est affez facile pour l'argent placé dans les banques publiques; mais au lieu d'en payer d'abord un certain intérêt que l'on diminueroit enfuite par la retenue qu'on feroit sur cet intéret de la valeur du tribut qu'on leur impose, il seroit bien plus simple de rabanfer les intérets. Mais pour ceux qui présent leur argent aux particuliers, quels moyens mettre en œuvre pour les affujettir à une taxe réguliere? Obligera-t-on chaque citoyen à mettre à découvert ses dettes & ses créances? Par cette loi tres-odieuse en elle-même, on diminueroit visiblement cette partie de la circulation furement tres confiderable, qui n'est uniquement appuyée que fur l'opinion qu'on a de la richeile de bien des maisons dont on ruineroit le crédit : crédit cependant fur lequel roulent un grand nombre d'utiles entreprifes; on borneroit donc par-là extrêmement l'industrie : si l'on s'en remet à la bonne for & à la vérité des déclarations volontaires, les fonds fur lesquels on doit lever les impôts, paroitront bien modiques; & la plus forte charge tombant fur ceux qui auront donné finccrement l'état complet de leurs biens, on pourra regarder cette furcharge comme une punition infligée à l'ingénuité des ames droites: encouragera - t - on par des récompenses les délateurs qui découvriront les fonds non indiqués ? la défiance & les foupçons rempliront l'esprit des peuples, & les mœurs de la nation feront biemót entierement corrompues ; d'ailleurs quel tableau pourroit-on faire des dettes actives & passives des particuliers? fujettes à des variations continuelles, il faudroit les réformer chaque mois, chaque jour même; il n'est jamais un moment fixe & certain. Qu'on ajoute à tout cela les dépenfes nécessaires pour entretenir le grand nombre de subalternes qu'on fera obligé d'employer pour tenir registre de tous les changemens qui furviennent dans cet objet . dont les élémens font dans un mouvement perpétuel; fi l'on considere attentivement les diverses conféquences de ce projet; on trouvera qu'il y auroit moins de mal dans l'espece d'injustice qu'on commettroit en exemptant cette classe de posfesseurs des taxes sur les sonds, pour les faire payer à d'autres classes, qu'il n'y en auroit à se jetter dans cet abime de défordres effrayans, qui naitroient de l'impôt mis fur les capitaux pretés aux

particuliers, quand on voudroit le lever à la rigueur.

Il ne reste donc pour supporter les charges de l'Etat que les fonds de terres, les maisons & les marchandises. Il a paru dans ces derniers tems plufieurs ouvrages profondément écrits, fur la matiere des impies, dans lesquels on foutient avec affez de précilion & de force que tous les impôts doivent entiérement porter fur les terres, & qu'on doit confidérer celles-ci comme les feuls biens taillables dans un Etat. Cette forme de répartition répond parfaitement aux cinq regles que nous avons exprimées ci-deflus. En cifet, felon cette méthode, les impots ne tomberoient pas immédiatement fur la classe des pauvres, la perception en seroit d'une très-petite dépenfe; ils seroient fondés fur des loix constantes & inviolables qui excluroient toute distribution arbitraire; ils ne cauferoient aucune interruption dans la circulation, & n'v mettroient aucun obstaele; enfin ils ne seroient pas, comme ils le font fouvent, une punition de l'accroissement de l'indultrie : il faudroit feulement que la loi exemptat de tout impôt pendant un certain nombre d'années les terres nouvellement défrichées. Il n'est point de méthode plus simple que celle-la: une estimation générale de tous les biens fonds de l'Etat , fuffiroit pour former un cadattre fur lequel fe regleroit la répartition des taxes. On pourroit favoir tous les ans quelle est la somme dont le trésor public a besoin. quelles dépenses on est obligé de faire dans l'Etat pour l'entretien des ouvrages publics des routes, des ports, des chauffées &c. dépenfes qu'on doit touiours repartir fur toute la fociété en général & non fur certains quartiers feulement. On fauroit toujours de quel avantage il seroit pour le public d'entreprendre de nouveaux ouvrages, comme de rendre navigables les canaux & les flenves, qui offrent à l'industrie des moyens si faciles de transport, & qui rapprochent les villes & les provinces les unes des autres. La fomme totale du montant de ces dépenses, jointe aux befoins journaliers auxquels doit fournir le tréfor public, indiqueroient la quantité des taxes qu'il faudroit impofer fur toutes les terres portées dans les cadaltres ; après quoi au moven d'un calcul facile, on trouveroit aifement combien on devroit payer pour chaque écu de valeur capitale des fonds de terre. Chaque province, chaque territoire auroit fon cadaftre particulier, avec l'évaluation totale de tous fes fonds & le détail spécifique, & nom par nom de la quantité que chaque particulier en posfede. Un simple édit suffiroit alors pour avertir les potfesseurs, & des sommes qu'ils doivent payer, & de l'échéance des payemens. Chaque territoire auroit ion collecteur particulier, obligé de verfer dans la caiffe de la province au terme prescrit la somme fixée. Il pourroit arriver que le collecteur devroit quelquefois avancer le montant de l'inpot pour quelque particulier dui n'auroit pas encore acquitté sa portion; dans ce cas le collecteur devroit avoir pour hypothéque privilegiée le fond pour lequel l'impit non payé est dù; outre cela il devroit encore étre autorifé à se faire payer un intérêt de ses avances, intérêt qui seroit fixé par les loix, mais qui seroit cependant un peu plus haut que l'intérêt ordinaire. Les caisses de province disposeroient ensuite des impôts collectés & raifemblés, foit en les faifant patier à la capitale pour être verses dans le tréfor public, foit en les employant aux dépenfes approuvées & ordonnées par le gouvernement & fur les ordres du

ministere. Un système semblable a été réalisc, & on n'a pû que s'applaudir de ses effets & de ses luites.

Il faut avouer cependant qu'en mettant toutes les impolitions sur les terres,

c'est-à-dire sur la portion du propriétaire, les possesseurs actuels des biens-fonds se ressentiroient de ce surcroit de charges; mais ces fonds paffant à un nouveau possesseur, par la voye des ventes, celuici ne s'en reffentiroit point du tout, parce que l'acheteur cherche toujours à employer fon capital à raison d'un tant pour cent, & dans le produit annuel du fond qu'il recherche, il ne calcule que sa propre portion, tous les frais de culture & toutes les impositions prélevées: ainsi dans la suite des tems, ces impositions ne seroient point à charge au propriétaire, & deviendroient comme une servitude passive du fonds qui feroit calculée dans l'acte d'acquifition.

Malèré tout ce que le viens de dire. il ne me paroit pas que la méthode qui fait tomber tout le poids des impôts fur les feuls possesseurs des terres soit exempte d'injustice : en effet les possesseurs des marchandises sont aussi bien protégés par l'Etat, que ceux qui possedent des terres, & auffi bien maintenus que ces derniers dans leurs droits de propriété réelle; il me semble en conséquence qu'il est juste de leur faire supporter à proportion de leurs richesses une partie des charges de l'Etat fous la protection duquel ils vivent. Si la reproduction annuelle est le vrai fond de la richesse nationale, & si la totalité de cette reproduction elt formée, & par les producfactures ; il est fort indifférent que la richesse d'un particulier vienne de l'une ou de l'autre de ces fources ; & s'il eft de la justice de faire contribuer ces possesfeurs à proportion de leurs richeffes, il me paroit évident & juste, que le possesfeur marchand doit payer les impôts tout comme le possesseur terrien.

Si on exempte totalement des impots le marchand, pour charger uniquement le possesseur des terres, l'industrie se tournera du côté des manufactures préférablement à l'agriculture, & il fera à craindre que celle-ci ne fe reffente des mauvais effets d'un impôt qui diminuera par cela même, qu'il ne sera pas proportionné aux forces des contribuables. Le propriétaire des terres ne pourra point rejetter une partie du poids dont il est chargé sur les autres classes de la nation, pour rétablir l'équilibre dans la distribution de l'impôt; des que ses concitoyens auront le pouvoir de faire venir de l'étranger les denrées qui leur feront nécessaires; parce que, quand pour s'indemniser de ce qu'il paye à l'Etat de plus que les autres, le terrien voudroit hausser le prix du grain, du vin, de l'huile & des autres productions de fes campagnes, il ne peut pas le faire monter au-delà de certaines bornes; s'il les passe, le négociant introduira dans le pays les mêmes denrées prifes dans l'étranger, & pouvant les donner à plus bas prix , il forcera le propriétaire national de rabaisser le prix des siennes. On doit observer encore dans le cas présent. que si l'Etat confinoit avec un pays fertile, dans lequel l'impôt fur les terres feroit léger, toutes les denrées étrangeres, entrant dans l'Etat fans paver aucun impor, auroient furement la préférence sur les productions du pays , à moins que le propriétaire des terres naduction elt formée, & par les produc- moins que le propriétaire des terres na-tions de la terre, & par celles des manu-tionales ne livrat fes propres denrées au même prix; & par ce moven les impôts nouvellement affis fur les terres, occafionneroient une diminution constante & fensible de la richesse du possesseur des terres, foit dans fes revenus annuels,

foit dans la valeur même de fes fonds, s'il fe déterminoit à les vendre. Dans un Etat valte & fort étendu, cet inconvénient ne feroit fenible que vers les frontieres; mais dans un Etat plus refferté, il fe feroit fentir par-tout & pénetreroit jusqu'au centre.

A le bien prendre, tous les droits que le payfan paye, foit qu'ils fe levent fur ce qui fert à le vêtir ou à le nourrir, ou fur les ventes, achats ou contracts qu'il fait, c'est toujours le propriétaire des fonds qui les paye. La chose est évidente, puisque sur le produit des terres, il faut prélever les frais de la culture, l'entretien du laboureur & la valeur des droits à payer : ce n'est que ce qui reste après ces déductions qui forme la portion des revenus du maître. Si on décharge le payfan de toute impofition, la portion du propriétaire en augmentera d'autant; toutes les charges du paysan tomberont donc sur les propriétaires. J'en dis autant de toute charge qui scroit imposée sur le domestique qui est aux gages du maitre des fonds, parce que celui qui ne possede uniquement que son falaire, doit prendre fur ce falaire de quoi payer les charges qui lui fout impofécs; par conféquent le propriétaire pourroit se dédommager du furcroit de charge qui tomberoit fur fa portion, en diminuant d'autant la part qu'il donneroit au payfan qui cultive ses terres; le maître pourroit diminuer le falaire de ses domestiques d'autant qu'on auroit augmenté les impats qu'il doit payer, & que ne payent plus les gens qui font à fes gages. De même le fabriquant payeroit d'autant moins la main d'œuvre, que celle - ci paveroit moins d'impôts. On peut donc augmenter les charges du propriétaire des fonds de tous les droits que payoient, mais que ne payeront plus les pauvres non propriétaires, & les gens à gages. En fuivant cette méthode, on le procure deux avantages confidérables; le premier confifié, ence que les revenus publics feront plus fixes & moins fujets à des non valeurs; le focund, de ce que le propriétaire lui même, les agriculteurs, les manœuvres une feront plus expofés aux caprices, aux vexations & aux démarches a ubitraires des exacteurs, & ne flupporteont plus les dépendes immensées que la perception des impliés fous une autre forme entrai-

ne après elle.

Il faut cependant confidérer ici, qu'en général la cinquieme partie de la nation habite les villes, & quoique cette proportion mife en avant par un auteur qui a été des premiers à méditer fur quelques-uns des objets que nous traitons ici, ait été contredite par un philosophe Auglois, dans le fait elle n'en est pas moins généralement juste. Des quatre cinquiemes parties qui vivent hors des villes, il en est une portion affez considérable qui tire sa subsistance de quelque commerce & non de l'agriculture. Dans la portion qui habite les villes. le nombre des possesseurs des terres & de ceux qu'ils tiennent à leur gage, n'est pas certainement plus grand: il est une classe considérable de citoyens posfesseurs des marchandises, qui tiennent à leurs gages un nombre considérable de personnes; or toute la somme des impôts que paye actuellement cette claffe de possesseurs des marchandises, ne pourroit être qu'un furcroit de charge fur les terres, qui en accableroit les propriétaires, si on les faisoit tomber fur eux feuls, & qui feroit une diminution réelle & physique de leurs richesses.

Il est bien vrai que si toute la somme des impots reposoit sur les biens sonds, 640

leur propriétaire recevroit un foulagement fur tous les objets de fa propre conformation, commc vivres, habillemens, meubles, livrées, chevaux, entretien, &c. puisqu'il dépenseroit d'autant moins pour ces objets, que ces objets même perdrojent en valeur celle des impôts dont ils étoient chargés, le total des dépenfes excetfives de leur perception, les dommages qui réfultoient fouvent du pouvoir arbitraire des employés dans les finances; mais ces avantages feroient-ils proportionnés au furcroit des charges qui tomberoient sur sa portion de propriétaire? Il faudroit pour établir cette proportion, & pour que l'un de ces objets balançat l'autre, que les dépenfes diminuées dans la perception de l'impôt, égalaffent tout ce que payoient les divers fuiets de l'Etat, qui ne possédoient point de terres, & qui ne vivoient point par le travail & le produit de l'agriculture.

Indépendamment de tout ce que nous venons de dirc, il importe encore de confidérer, qu'en impofant toutes les charges fur les biens fonds, l'Etat perdroit tout l'avantage qu'il peut retirer d'un tarif bien fait, qui ferve à regler les droits d'entrée & de fortie fur les marchandises. Les impôts sur les marchandifes font un moven d'éloiener une nation rivale, comme les gratifications fervent à rapprocher les autres, lorfque l'intérêt de la reproduction annuelle l'exige. Un droit fur la fortie d'une matiere premiere, peut-être un motif très-fort à augmenter la reproduction annuelle, en la réduifant en matiere ouvréc. Un droit fur l'entrée des productions d'une manufacture étrangère, peut favorifer une manufacture femblable établie dans le pays. Je ne m'étendrai pas davantage fur cos premiers élémens,

que p'uficurs auteurs ont développés avec beaucoup de clarté. La direction vers un but utile, qu'avec un peu de prudence on peut donner à l'industrie par le moyen d'un tarif de droits, l'augmentation fensible de la reproduction annuelle qui peut suivre d'un impit sagement imposé sur les marchandises, font des biens & des avantages si réels. qu'ils furpaffent, selon moi, de beaucoup l'inconvénient des dépenses de la perception de ces droits.

Quoique ic regarde comme un trèsgrand avantage pour l'Etat, un tariffagement imaginé & un droit judicieusement impolé fur les marchandises, ie ne pense pas cependant, qu'il soit jamais utile de défendre l'exportation d'aucune matiere premiere, quoique je crois convenable de lui faire payer un droit de fortie : i'en ai déia indiqué la raison, savoir que les loix prohibitives & qui genent la fortie d'une production, en avilissent le prix, puisque leur premier effet est d'écarter tous les acheteurs étrangers, qui entreroient en concurrence avec ceux du pays; le prix de cette marchandise étant avili, il en réfulte néceffairement qu'on en néglige la culture, bientôt toute cette matiere premierc tombe entre les mains des monopoleurs, qui n'en fourniront pas seulement à la nation ce qui lui est nécessaire pour ses besoins, bien loin d'en procurer l'abondance au lieu qu'un impôt mis à propos fur elle, puroit bien à la vérité éloigné l'acheteur étranger ; mais ne l'auroit pas exclus, & l'on n'auroit pas donné lieu au monopole.

Pour ce qui concerne la maniere de regler cet imple, il faut observer qu'on peut l'augmenter à proportion que les marchandises ont plus de volume & de valeur, & que moins elles font volumineuses & précieuses, plus doivent ètre légers les droits dont on les charge, parce que plus il elt aifé de frauder les droits, plus l'intérêt qu'on a de les frauder est considérable, & plus aussi on les fraude essentieure, vu fur-tout que la peine naturelle de la contrebande est la consiscation de la marchandis.

Le tarif des droits ne devroit être qu'un fimple vocabulaire fuccinct & portatif, où on trouveroit d'un côté, par ordre alphabétique toutes les marchandifes fuiettes aux droits; & vis-àvis, ce que chacune doit payer dans deux cas differens, lorfqu'elle entre & lorfqu'elle fort de l'Etat : les simples tranfits devroient être absolument francs. Il est des marchandises qui pavent tant par mesure, d'autres tant par livre, d'autres selon le nombre. & d'autres enfin fuivant l'estimation de leur valeur capitale, c'est-à-dire, à tant pour cent de ce qu'elles valent. Le tarif devroit fuivre à ces divers égards l'usage du commerce, & se conformer dans la maniere de taxer chaque marchandise, à la maniere dont la vente s'en fait entre les négocians. Celles qui ne se vendent ni au poids, ni à la mesure, devroient être taxées fuivant l'estimation de leur valeur capitale, parce que dans ce genre d'obiets, cette valeur est fouvent très-différente entre deux choses qui portent le même nom. Les transports dans l'intérieur du pays, devroient être pleinement libres, & le droit sur la même marchandise être le même dans toutes les parties de l'Etat. Par ce moyen, la totalité des impôts porteroit & fur tous les fonds stables & fur toutes les marchandises qui sont l'objet du commerce étranger : par ce moyen , le commercant soulageroit en partie l'agriculture trop chargée: les possesseurs de l'argent seroient libres de l'employer Tome VII.

ou à Paugmentation de la reproduction annuelle, ou à faire valoir des terres, ou dans les manufactures; & de cette manière, les impèts tomberoient fur tous les possessers à qui on peut faire payer les droits.

On a propose cette question, savoir: s'il seroit généralement avantageux que toutes les nations s'accordaffent à abolir tout droit quelconque fur les marchandifes, de maniere qu'elles puffent librement entrer, fortir & circuler dans tous les Etats? & quels seroient les effets qui réfulteroient de cet accord? Si on pouvoit espérer de voir un accord semblable entre toutes les puissances de l'Europe, il seroit très-facile de prévoir quelles en scroient les conséquences. Il en seroit alors de toute l'Europe comme d'un Etat où la circulation est absolument & pleinement libre; les nations se rapprocheroient entr'elles, le sommerce général seroit & plus actif & plus étendu ; l'industrie se ranimeroit de tous côtés & la reproduction annuelle feroit dans toute l'Europe & plus abondante & plus soutenue; les hommes jouiroient en général de plus d'aisance; mais la puissance des Etats, c'est-à dire, la relation des uns aux autres, feroit toujours la même. Mais comment espérer de voir cet heureux accord dans un tems où l'on n'a pas seulement pu venir à bout d'obtenir le concours des divers Etats, pour réduire les poids & les mesures à une uniformité générale. quoique cette entreprise n'eût exigé aucun facrifice, ni cause aucune dépense; cependant, fi contre toute attente, nous avions le bonheur de voir réaliser ce projet defirable, il n'y auroit, je penfe. aucun homme capable de ne pas applaudir à une idée aufi pleine d'humanité. à une opération auffi fage, dont le but feroit de multiplier le nombre de nos

Mmmm

642

semblables. & de rendre à tous la vie plus douce & plus agréable. Mais cet accord n'existant point, tant que les autres Etats mettront des impôts fur les marchandises . & s'efforceront d'empécher que celles de leurs voisins ne fe débitent & ne se consomment chez eux; leurs voifins font mis dans la nécesfité de travailler de leur côté . à ce que les matieres premieres qu'ils peuvent fournir, leur foient vendues aussi cherement qu'il est possible, & que celles qu'on reçoit du dehors toutes travaillées , foient chargées d'impôts; afin que celles du pays ayent toujours la préférence, s'il est possible. Si une nation s'avisoit feule de ne pas en user ainsi, elle souffriroit bientôt, dans toute leur étendue, tous les maux que peuvent caufer les impôts fur les marchandises; & ne jouiroit d'aucun des avantages dont ils

peuvent être la fource. Il est très-peu de nations chez qui les impots soient réduits à ce point de fimplicité, de n'avoir que deux manieres de les percevoir, une fur les fonds Stables. & l'autre fur les marchandises. Comment donc un habile ministre des finances . pourra-t-il trouver une iffue dans ce labyrinthe d'impôts multipliés, de gabelles, de monopoles qu'on rencontre à chaque pas dans un État, dans quelque sens qu'on le traverse; & qui génent & embarrassent presque toutes les actions du citoven? quels movens choifira-t-il pour faire dans cette partie une réforme utile? L'impôt, cette partie la plus intéressante, mais la plus délicate du corps politique, ne fauroit etre décomposé par des mouvemens violens & impétueux : les anciens systèmes de finance font de vieux bâtimens . qui se sont élevés par degrés, sans qu'aucun esprit sage en ait tracé le plan, ni dirigé l'exécution; se font des édifices délabrés & croulants, pour ainfi dire, fur eux-memes, qu'on ne foutient qu'à force d'étais. Vouloir changer leur fituation, c'est vouloir les faire tomber en ruine: il faut beaucoup de prudence & de finesse pour y toucher : il faut y procéder par degrés; & à leur égard, les effais font préférables aux opérations hardies & aux remedes décilifs.

Je suppose donc qu'un ministre veuille simplifier les finances, & pour cela les réduire à ces deux branches feules de revenus publics, les donanes & les censes sur les terres : quelle sera la marche & la gradation qu'il deura fuivre pour mettre en exécution un projet si louable? Voici, ce me semble, la méthode la plus fure. Ayant choisi entre tous les impôts fubfiltans, celui qui par lui-même est de peu d'importance pour l'Etat, mais qui en même tems porte le caractere le plus odieux, & dont le poids porte immédiatement. fur le payfan, ce ministre d'Etat commencera par abolir cet impôt, en le remplaçant en faveur de la caisse publique par une légere augmentation des droits fur les terres , proportionnée en valeur au produit de l'impôt aboli. Il fera enfuite la même opération fur quelque impôt femblable, payé par les artifans ou par les corps de métiers, ou par les marchands, en lui fubstituant par un calcul bien réflechi, une augmentation dans le tarif, ou un tant pour cent généralement sur toutes les branches du commerce, ou fur certains objets en particulier, qui font de nature à pouvoir fans dommage payer de plus gros droits: il renouvellera fuccessivement cette opération, allant alternativement des tributs indirects fur l'agriculteur, aux tributs fur les marchandifes; remplaçant ce qu'il abolira

d'un côté, par ce qu'il établira de l'autre de droits nouveaux fur la portion des propriétaires des terres & fur le tarif des marchandifes. C'est ainsi que par une marche lente & prudente, il aura la fatisfaction de voir lui-même les utiles effets de ses opérations, sans jamais courir le risque de troubler la tranquillité publique, aux dépens de laquelle on ofe faire quelquefois d'imprudentes expériences: l'humanité ne veut pas que ce foit fur des hommes vivans que le chirurgien exerce son scalpel, pour apprendre l'anatomie. Le législateur intelligent préparera les esprits à toute reforme falutaire, & s'en ouvrira les voies en ménageant à la nation tous les moyens de s'éclairer fur fes véritables intérets & de raisonner sur la félicité publique. La fausse politique du siecle passe, a jetté les peuples dans une misere affreuse, les trésors publics dans des dettes qui les ont obérés . & les fouverains dans un état de foiblesse & de langueur, dont ils font heureufement forti dans des tems plus favorables. On définissoit alors l'art de gouverner, l'art de tenir les honnnes sous le joug de l'obéissance ; les ténébres du mystere couvroient toutes les affaires publiques; la population, la nature & l'esprit du commerce, les finances d'un Etat étoient des objets ou inconnus, à ceux mêmes qui gouvernoient, ou couverts d'un voile impénétrable à tous les yeux. La route des emplois étoit marquée par la défiance & par fa compagne, la dissimulation. Le ciel nous a ramené des tems bien différens & des jours plus heureux. Tous les gouvernemens en Europe se disputent à l'envi la gloire de détruire les maux que nous avions recus en héritage d'une fausse politique. Maintenant, on définit l'art de gouverner un peuple, l'ars d'accé-

lérer sa marche vers la prospérité. Les vérités publiées par quelques hommes privilégiés, se sont répandues généralement dans toute l'Europe; elles font parvenues jufques vers le trône des fouverains bienfailans; les esprits se sont éclairés, & par le choc même des opinions diverfes, ils ont répandu la lumiere sur tous les objets rélatifs à la félicité publique: matiere bien plus digne, fans doute de nos réflexions & de notre étude, que les vérités abstraites, les phénomenes de la nature & les faits de l'antiquité ; objets fur lesquels , dans les tems passes, on vouloit que la raifon fixát uniquement ses pensées, ne faifant pas attention que c'étoit reftreindre fon empire entre des bornes trop étroites.

Quelles preuves de ces heureux changemens ne me fournissent pas les livres qui se font publiés dans ces derniers tems chez toutes les nations & en toute forte de langues, fur l'économie politique, fur le commerce, fur le gouvernement civil, fur les impôts; livres dans lefquels leurs auteurs ont mis avec une noble affurance & une pleine liberté fous les yeux du public, des fecrets dont autrefois on ne se seroit pas permis impunément de parler. On a discuté & réduit en problème, fi les reglemens & les loix fur certains objets publics font utiles ou non. Chaque particulier peut s'instruire, penfer & avoir son opinion à foi. Il n'est arrivé aucummal aux auteurs qui ont traité ces matieres importantes; plusieurs au contraire, ont été récompenfés, & d'après leurs ouvrages, jugés dignes des emplois publics. Un habile ministre doit done favoriser dans le public la curiofité de s'instruire sur les objets d'économie & de finance : il fondera des chaires pour enseigner ces parties intéreffantes : il les fera remplir

Mmmm 2

644

Plus le public fera éclairé, & plus il fera juste estimateur des bienfaits qui émanent du trône; il en fera plus docile à la voix de la raison & reconnoissant envers la fouveraine Providence; on n'entendra plus au milieu d'un peuple instruit ces discours malins, ces murmures dangereux, qui font quelquefois palir un ministre, dès qu'il veut étendre la main, pour remédier aux anciens abus qui font la fource des maux que fouffre la fociété. On fait pendant combien de tems & avec combien d'efforts, les Sully & les Colbert ont eu à lutter contre les obstacles qui s'opposoient à leurs fages projets.

le pourrois ajoûter encore, que plus le peuple fera éclairé, & plus un fouverain fera für que fes ministres travailleur au bien de l'Etat. Les ministres & les magistrats seront dans une obligation d'autant plus étroite de s'instruire, que la nation aura plus de lumieres : l'œil d'un public intelligent, sera toujours un aiguillon très-pressant pour faire le bien, & fon approbation, la plus douce & la plus flatteufe récompense pour celui qui le procurera. Favoriser la curiolité, & étendre les lumieres fur les matieres de finances, sera toujours la meilleure méthode pour préparer à une réforme utile & pour l'effectuer fans obstacle, v. IGNORANCE.

La distribution des impôts étant une fois rectifiée & réduite à la simplicité des deux feuls principes que nous avons indiqués; la circulation interne étant parla facilitée, le transport rendu libre. toutes les entraves de l'industrie brifées. le citoyen ayant le bonheur de vivre fous des loix claires, fimples, douces, inviolables; la bonne foi n'ayant plus rien à craindre en se montrant ouvertement & fure d'ètre constamment protégée; il n'est pas douteux que dans ces circonstances, une nation ne fasse des progrès rapides vers sa plus grande sélicité. Mais on pourra demander encore. si les impôts, quelque bien distribués qu'ils foient, font utiles ou non à l'industrie nationale? Plusieurs auteurs ont opiné pour l'affirmative, s'appuvant fur ce principe, que les impôts appauvriffent les hommes, augmentent leurs besoins & les rendent consequemment plus industrieux. A ce raisonnement. il me femble qu'on peut en opposer un autre : les impôts enlevent pour quelque tems à la circulation une partie sensible de la marchandise universelle, ils rallentiffent par confequent cette circulation. & avec elle l'industrie. D'ailleurs, les impôts causent une diminution réelle du produit utile de l'industrie : les hommes auront donc un motif moindre à être industrieux.

On se fonde encore sur cette remarque, que les villes les plus florissantes font précifément celles où on est le plus chargé d'impèts, & c'est à cette surcharge d'impôt qu'on semble attribuer la prospérité de ces villes; tandis qu'an contraire, c'est la prospérité de ces villes qui a permis cette augmentation des impôts, & qui l'a rendue possible.

S'il arrive quelquefois que dans les Etasa aimés par une indutrie extraordinairement active, une mauvaife opération ne produife pas en apparence des mauvais effets, cela vient de ce que les grandes malles dont la matiene el fort compache, après avoir été une fois rocompache, après avoir été une fois rohauffees, ne perdent que fort lentement leur chaleur. Plus un Etat a des bornes érroites, & plus il elt facile de le tiere il faut plus de tems & de plus fortes fécoulies pour donner le mouvement aux grands Etats, foit du côté du bien, foit du côté du mal.

Il y a , je l'avoue , quelque chose de feduifant dans le tableau par lequel on veut prouver que les impôts font avantageux, Parcourons, dira-t-on, toutes les nations de la terre ; nous verrons les climats les plus doux, les pays que le soleil féconde davantage, habités par des peuples pauvres, sans activité & connoissant à peine l'industrie; nous verrons au contraire, les climats les plus ingrats, s'ils ne restent pas déserts. fe couvrir de nations riches & de peuples très - industrieux. Il faut que le froid foit rigoureux pour que l'homme invente des habitations délicieuses. dans lesquelles on respire un air doux & tempéré, même au milieu des plus fortes rigueurs de l'hyver. Il faut que la mer s'éleve & menace de submerger un pays, pour qu'on voie ce pays changé en jardins féconds, remplis des plus riches productions étrangeres. Il faut placer une nation fur un fol couvert de rochers fecs & arides, & qu'elle foit menacée d'une famine continuelle pour qu'elle devienne la plus riche & la plus abondante de toutes celles qui l'envi-

ronnent. La voix despotique du besoin. place l'homme dans l'alternative ou de périr, ou d'etre industrieux; & l'habitude est un mouvement reçu, qui va toujours au-delà des befoins ; delà vient qu'on voit avec furprise regner le luxe & les délices fur le fol nième où la nature n'avoit semé que le germe de la mort. Les impors font l'effet de la stérilité, puisque si dans un pays fertile, un champ cultivé par le travail de dix hommes, donne annuellement un produit suffisant pour en nourrir trente. la rente du propriétaire du fond, sera dans ce cas, l'équivalent de l'entretien de vingt hommes : mais dans un pays stérile, la même étendue de terrein & le même travail, ne produiront que ce qu'il faut à l'entretien de vingt hommes, & ainsi la rente du propriétaire ne fera que l'équivalent de l'entretien de dix hommes : or, si dans le pays stérile on exige du propriétaire un impôt, qui lui enleve la moitié de fa rente, il le trouvera n'avoir plus pour la portion restante que ce qu'il faut à l'entretien de dix hommes ; l'impôt fait donc à l'égard du propriétaire le mêmeeffet que l'infécondité naturelle du fol; de la quelques personnes concluent, que si l'infécondité naturelle du sol force l'homme à devenir industrieux, l'infécondité artificielle occasionnée par les impôts produira incontestablement sur lui le même effet.

Cette maniere de raifonner n'eft point concluante, parce qu'il bui manque une condition. L'homme voit beau-coup mieux & plus aiffennet les bornes immuables de la nature phyfique, qu'il n'apperçoit les bomes variables & flottantes de l'opinion de celui qui le gouverne. Une longue expérience, à lui tranfinife par tradition & acquife par fes propres effuis, hu ji dir connol-

tre quels font les obstacles physiques qu'il doit surmonter, pour continuer à vivre fur un terrein ingrat à la vérité, mais qu'il préfere à tout autre, parce qu'il y est né; il mesure ses forces fur les obstacles, il sait qu'avec une telle quantité de travail, il pourra les vaincre & jouir enfuite avec fureté du fruit de ses travaux; mais lorsque l'infécondité qu'il doit combattre est artificielle, dépendante de la volonté des hommes, il ne voit en elle qu'un obstacle odieux, qui peut s'aggrandir & se renforcer à mesure qu'il fera plus d'efforts pour le surmonter. L'homme s'avilit par les fardeaux qu'on lui impose, sa confiance en celui qui gouverne diminue, il s'abandonne au découragement, & se livre à l'indolence.

le fuis donc dans la perfuafion, qu'en général tout impôt tend à affoiblir & à décourager l'industrie, si on en excepte quelques droits placés à propos sur l'entrée ou sur la sortie de certaines marchandifes, auquel cas il peut même la favoriser & la seconder positivement. Pour se convaincre de ce que j'avance ici, remontons aux principes, que s'il étoit un peuple exempt de toute contribution & qui eut une forme de gouvernement capable de le maintenir en fociété: des l'instant qu'une autre nation feroit injuste à son égard & qu'il feroit menacé d'une invalion de sa part, il faudroit qu'une partie du peuple abandonnât l'agriculture & les arts, & courût aux armes pour la défense commune, tandis que l'autre partie seroit occupée à la reproduction annuelle, pour fournir à son entretien & à celui de ses défenfeurs. Dans cette supposition, il n'est pas douteux que l'industrie nationale & la reproduction annuelle diminueroient à proportion du nombre de bras qui auroient abandonné l'agriculture & les arts, & auroient pris les armes pour la défense de la patrie. Mais si en place de cette méthode de défense, qui enleve une partie de la nation à l'industrie & à l'agriculture, on a habituellement un nombre d'hommes qui n'ont d'autre vocation que celle de le confacrer à procurer la sûreté du pays; &c au lieu de leur donner immédiatement une partie des denrées & des marchandifes nécessaires à leur entretien , les possesseurs des unes & des autres les échangent contre la marchandise univerfelle, & la confignent dans le tréfor public, pour qu'il s'en ferve pour l'entretien des défenseurs, l'effet sera toujours, ce me semble, le même dans un des cas comme dans l'autre, c'està-dire, que l'industrie seroit plus grande & la réproduction annuelle plus confidérable, fi l'on pouvoit réalifer le projet chimérique d'abolir toutes les charges, tous les impôts, comme ofa le propofer au fénat de Rome . l'homme le plus stupide & le plus cruel qui ait jamais déshonoré le trône d'Auguste.

Les impôts seront toujours d'autant moins nuifibles, que leur produit paffera plus promptement, des mains des contribuans dans le trésor de l'Etat, & de celui-ci, entre les mains des personnes à qui l'Etat paye des appointemens, ou au payement des ouvrages publics, en patlant par le moins de mains possibles; par ce moven, quoique par fon mouvement l'impôt ait ôté pour quelque tems quelque chose à la circulation, cet argent y rentre bientôt, & fert de nouveau à multiplier les achats, les ventes & les entreprises de l'industrie; on diminuera encore d'autant plus les dommages que caufent les impôts, qu'on en dépensera une plus grande partie dans les lieux même où on l'a levé, & qu'il se partagera davantage en sortant du trésor public. (D.F.)

IMPRESCRIPTIBLE, adi, , Jurilip., fedit de ce qui ne puet tirre preferit, comme le domaine du fouverain. Il y a des chofes qui font impreferipithle de leur nature, de maniere qu'elles me peuvent jamais ettre preferites; d'autres, qui , quoique fujettes en général à la loi de la prefeription, ne peusiement de la prefeription ne peusiement de la prefeription ne peusiement de la prefeription ne court na service de la prefeription ne court na serv

IMPRESCRIPTIBILITÉ, f. f., Jurifprud., fe dit de la qualité ou des circonstances d'une chose qui la rend imprescriptible, ou non sujette à être prescriptible, ou non sujette à être prescrite, soit activement ou passive-

ment. v. PRESCRIPTION.

IMPRUDENCE, f. f., Morale, Droit polit. Si la fageffe confifte à se proposer & à tendre sans cesse à un but raisonnable, la prudence renfermera la recherche, la déconverte & l'emploi des moyens les plus furs, pour parvenir à ce but, la connoissance des obstacles, & l'adresse à les éviter, à les éloigner ou à les furmonter. L'imprudence au contraire sera l'inattention à ce but, ou l'ignorance des movens pour l'atteindre. ou le défaut d'intelligence pour reconnoitre les obstacles, & l'inhabileté à les détourner ; ou à les vaincre. L'imprudence est donc la source de tous les défauts, de tous les égaremens, de toutes les fautes des hommes; elle suppose une erreur ou dans le choix du but, ou dans l'emploi des moyens, ou dans la prévoyance des obstacles; elle est toujours produite par un jugement faux, & accompagnée d'une conduite dirigée par ce jugement erroné, ou par un défaut de jugement. Plus l'imprudence peut avoir d'influence sur le bonheur ou le malheur de l'homme, plus auffi elle devient infenfee, & finnefte. Il peut y avoir de l'impradence dans les diffours, dans les gelles, dans les actions, dans les conduire générale. On peut être imprudent dans les démarches particulieres, dans la conduite privée, dans les affaires domettiques, 3 l'imprudence induant donc fur toutes les actions, peut par la mème faire commettre toutes fortes de fautes, & rendre autonis put par la mème faire commettre toutes fortes de fautes, & rendre un lis fier manquer tous les fincés qu'il auroit defiré, & auxquels il auroit pu préendre.

Dans les difloours, il faut être attentif à ce que l'on dit, fuivant la mazime d'Antonin, fiv. FII. refee. F. & dans les actions à ce qu'on fait. Dans ceux-là il faut prendre garde à la fignification des termes, & dans celles ci il faut d'abord voir, & ce que l'on fe propofe, & le but où l'on tend, Jamais, en fuivant cette regle fage, on ne commettroit d'imprudence.

Un homme qui raisonne bien, qui a l'esprit juste, qui ne parle & n'agit qu'après avoir penfé, examiné, réfléchi. ne sauroit se reprocher aucune imprudence. S'il manque son but par des événemens qui ne pouvoient être prévns, il n'a point de reproches à se faire. S'il est malheureux par quelques revers inopinés, on ne fauroit avec justice lui imputer ses malheurs. Mais pour peu que la plupart de ceux qui fe plaignent de leur infortune, veuillent examiner de bonne foi leur conduite, ils feront forcés de convenir que leurs difgraces est plus souvent la suite de leur imprudence, que l'effet d'obstacles impossibles à prévoir & à prévenir. C'est par cette raison qu'un cardinal, grand politique, refusoit d'employer pour les affaires des hommes malheu648

reux, parce qu'il les supposoit impru-

Tout ce qui sert à former l'homme à l'attention, à la réflexion, à la justeffe d'esprit, à la modération, est propre à lui donner de la prudence, comme la précipitation , la légéreté , l'inconsidération, les fausses vues, la présomption & les passions violentes jettent nécesfairement dans l'imprudence & par là même dans le malheur. Ne parler, ne se déterminer & n'agir qu'après avoir considéré les suites de ce qu'on dira ou fera ; se défier de ses lumieres & confulter les autres & l'expérience; ne prendre aucun parti fur le champ, furtout dans les mouvemens d'une paffion vive, qui est toujours un danpereux conseiller; voilà les principaux moyens d'éviter les imprudences, qui donnent lieu à tant de repentirs amers.

La jeunesse est ordinairement imprudente, parce qu'elle est prompte dans fes mouvements & fans expérience. De là des fautes, qui fouvent portent leur influence sur tout le cours de la vie. Il faut donc accoutumer les jeunes gens à raisonner, à réfléchir, à délibérer, à confulter. Conduire de très bonne heure les enfans, non par l'autorité feule, mais en leur rendant raifon de ce qu'on leur commande & de ce qu'on exige d'eux, ce seroit le moven le plus fur de les former à la prudence. Il est plus court d'ordonner fans joindre les motifs : c'est la méthode que l'on suit ordinairement. Si un enfant imprudent s'expose à des périls. après l'avoir averti, s'il continue, laiffez-le faire; il apprendra à devenir moins imprudent par quelque accident. Si faus cette occupé de fa fureté, vous prenez garde à tous ses mouvemens, il s'accoutumera a se reposer sur les autres du foin de sa confervation, il

deviendra imprudent & mal adroit. A mesure qu'il avance en âge accoutumezle à prévoir la suite de chaque démarche, à porter toujours sa vue sur les consequences, à pénétrer par sa prévoyance dans l'avenir, à lier le présent avec le futur, à faisir la chaine des diverses fortes d'actions avec leurs suites. Un homme formé ainsi par l'habitude du raisonnement, aura dans le cours de sa vie peu d'imprudences à se reprocher, il sera vertueux, si la vertu n'est que la justesse du raisonnement appliquée aux mœurs, & il fera heureux, puisque le bonheur consiste dans la perfection de l'ame & le contentement de soi-même, que la vertu produit. (B. C.)

IMPUBERES, f. m. pl., Jurifprud., font ceux qui n'out pas encore atteint l'àge de puberté, qui est de 14 ans accomplis pour les males, & 12 pour les filles.

On distingue entre les impuberer, ceux qui sont encore en enfance, c'està-dire, au-dessous de sept ans, ceux qui sont proches de l'enfance, c'est-àdire, qui sont encore plus près de l'enfance que de la puberté; enfan, ceux qui sont proches de la puberté.

Suivant le droit romain, les impubere étant encore en enfance, ou proche de l'enfance, ne pouvoient rien faire par eux-mêmes; ceux qui étoient proche de la puberté, pouvoient fans l'autorité de leur tuteur, faire leur condition meilleure; su lieu qu'ils ne pouvoient rien faire à leur defavantage fans être autocifiés de leur tuteur.

En matiere criminelle, on fuit la diffinction des loix romaines, qui veulent que les impuberes étant encore en 
enfance, ou proche de l'enfance, ne 
foient pas foumis aux peines établies 
par les loix, parce qu'on préfume qu'ils 
par les loix, parce qu'on préfume qu'ils

font encore incapables de dol; au lieu que les inspiherre qui font proche de la puberté, étant préfumés capables de dol, doivent être punis pour les délits par eux commis; mais en confidération de la foibleffe de leur âge, on adoucit ordinairement la peine portée par la loi, Cetle pourquoi il el frare qu'ils foient punis de mort; on leur inflige d'autres peines plus légeres, comme le fouet, la prifon, félon Patrocité du crime. Voyez la loi 7, ced. de paus.

On en excepte les crimes airoces, commis encore affez fouvent par des impubers. Le grand pontife Benoit KIV. tout élégine qu'il écrit de figner les arrêts de mort, figna fans héhter celui d'un impubers, convaincu d'affa-finat, répondant à ceux qui , furpris de la facilité avec laquelle il en avoit figne l'arrêt de mort, iui esprélentoient que fi le Gouverain peut érmanciper un mineur, il peut auffi déclarer pue toit des fiennes au coupable, les années que la loi demandoit pour l'exécuter.

IMPUDENCE, f. f., Morale, manque de pudeur pour foi-même, & de respect pour les autres. Je la définis une hardiesse insionetre à commettre de gaieté de cœur des actions dont les loix, toit naturelles, foit morales, foit civiles, ordonnent qu'on rougiste; car on relt point blamable, de n'avoir pas n'ell point blamable, de n'avoir pas n'ell point blamable, de n'avoir pas défend mui foit pui autoure lo îne défend mui foit pui autoure lo îne les proposes de la comment de la comment des la comment de la comment de la comment des la comment de la comment de la comment des la comment de 
Ce vice a différens degrés, & des nuances différentes, felon le caractere des peuples, Il femble que l'impudence d'un François brave tout, avec des traits qui font rire, en même tems

Tome VII.

que la réflexion porte à en être indique la réflexion porte à en et affectueule & grimaciere; celle d'un Anglois eff fiere & chagrine; celle d'un Eosflois est ayide; celle d'un Handois est fatteule; légere & grotefque. Paiconun, dit Adilion dans le fjectateur; un de ces impudent l'Inadois, qui trois mois après avoir quitté le mauche de la charrue, prit librement la main d'une demoifelle de la premiere qualité; qu'un de nos Anglois n'auroit pas ofé regarder entre les deux yeux, après avoir étudié quarte années à Oxford, & deux ans au temple.

Mais fous quelque afpect que l'impudence se maniselte, c'est toujours un vice qui part d'une mauvaise éducation, & plus encore d'un caractere fans pudeur, ensorte que tout impudent est une espece de proserts naturelement par les loix de la société. v. EFFRONTEIR.

IMPUDICITÉ, v. PUDEUR. IMPUISSANCE, f. f., Jurisprud.; est une inhabileté de l'homme ou de la femme pour la génération.

Les loix canoniques ne distinguent que trois causes d'impuissance; savoir, la frigidité, le maléfice, & l'inhabieté qui vient ex impotentià coeundi. Ces causes se subdivisient en plu-

ficurs claffes.

Il y a des caufes d'impuissance qui font propres aux hommes, comme la frigidité, le prétendu maléface, la li-gature ou noucment d'éguillette ; les caufes propres aux femmes font l'empèchement qui provient ex claussant autri, aut ex minisi arditaitate ; les caufes communes aux hommes & aux femmes font le défaut de puberté, le défaut de conformation des parties nécessités à la génération, ou lorsque l'homme & la femme ne peuvent se Nnnn

joindre propter superabondantem ven-

tris pinguedinem

Les causes d'impussance sont naturelles ou accidentelles; eelles-ei sont perpétuelles ou momentanées; il n'y a que les eauses d'impussance perpétuelles qui forment un empéchement dirimant du mariage, encore excepte-t-on celles qui sont survenues depuis le matière.

On diftingue aufii. l'impuissance abcute d'avec celle qui eff teulement relpective ou relative. La premiere, quand
cll est perpéculee, qu'elle a pricciéé
le mariage, le dissou, & empéche d'en
contracter un autre. Au lieu que l'inpuissance respective ou relative, c'ettàdire, qui n'i alte qu'à l'égard de deux
personnes entr'elles, n'empèche pas
ces personnes, ou celle qui n'a point
en elle de vice d'inpuissance, de contracter mariage ailleurs.

On a vu bien des mariages rompus à cause d'impuissance relative, en donner d'autres très - séconds.

La frigidité est lorsque l'homme, quoique bien conformé extérieurement, est privé de la faculté qui anime les organes destinés à la génération.

Le défaut de semence de la part de l'homme est une cause d'impaissance: mais on ne peut pas le regarder comme impussant, sons prétexte que sa semence ne seroit pas prolique y il faut en excepter les chatrés. C'est un mystere que son ne peut pénétrer.

Lastérilité de la femme, en quelque tems qu'elle arrive, n'est pas non plus considérée comme un este d'impuissance proprement dite, & confequemment n'est point une cause pour dissoudre le mariage.

Les eatholiques mettent au nombre des empêchemens dirimans du mariage le maléfice; suppose qu'il provint d'une cause surracurelle (nous parions ici leur langage), & qui après la pénitence enjointe & la conhàstirati ne triennale, l'empèchement ne cessa pointe propriete i mais si l'impussi provenant de malésice, peut etre guérie par des remedes naturels, ou que la couse ne parosife pas perpétuelle, ou qu'ellen es foit survenue qu'agrès le mariage; dans tous ces cas elle ne forme point un empéchement dirimant.

Quoique le défaut de puberté foit un empéchement au mariage, est empéchement ne feroit pas dirimant, si la malice & la vigueur avoient précédé l'âge ordinaire de la puberté.

La vicillesse n'est jamais réputée une cause d'impuissance, ni un empèchement au mariage, soit qu'elle précéde le mariage, ou qu'elle survienne depuis.

Il en est de même des infirmités qui feroient survenues depuis le mariage, quand même elles seroient incurables, & qu'elles rendroient inhabiles à la génération.

La connoiffance des demandes en millié de mariage pour caule d'impaiffance, appartient naturellement au fouverain; car le mariage étant la fource de la fociété, c'est au fouverain à car connoitre tout ce qui le regarde; les caconnoitre tout ce qui le regarde; les cacomme un facement, ont permis que un le juge eccléfialique s'en réfervat la connoitfance. M ARIAGE.

Nous venons de voir les différentes effeces d'impuissance, ou leurs causes reconnues; mais pour peu qu'on vou- su porter dans cette question le sceptiers rationnable qu'inspirent les connoissances positives, on s'étonneroit de la consiance de nos peres, & même de quesques- uns de nos modernes.

Il elt fingulier que les femmes avent presque toujours été demandereiles & les hommes défendeurs dans les procès pour fait d'impuissance; on a expliqué cette fingularité par des moyens qui ne faisoient pas l'éloge du sexe, mais ces allégations vagues, rapportées par des auteurs qui se sont copiés, ne prouveroient pas plus la dépravation des mœurs d'autrefois, que le silence de nos femmes ne feroit l'éloge des mœurs actuelles. Les causes du divorce & scs effets concernent encore plus la politique ou les loix fociales, qu'elles n'intéressent la religion & la médecine : laissons prononcer le législateur qui veut s'éclairer fur ses vrais intérets, & ne relevons que les erreurs dangereuses qui sont de notre resfort.

Parmi ces erreurs , l'une des plus ermarquables fui le congrès public qui affervit à l'opinion & aux circonftances, cclui de tous les actès des hommes qui devoit le moins en dépendre. Ce moyen ridicule & indécent avoit été précédé par des moyens encore plus abtiudes : les épreuves pur le fer & le feu, & les combats des champions en champ con, avoient cet mis en ulega dans des clos, avoient cet mis en ulega dans des comments de la compara de la faire de la accufé. Une époque affer mémorable, dans la jurifipundence, fit disparoitre ce monitrueux affemblage de crusautés ridicules.

Une autre erreur, non moins abfurde, el celle qui compre les maléfices parmi les caufes d'ampailfance & de fléritité. L'empereur jultinino ordonna dans la loi première, au code De Repudiir, que l'on prononceroit la diffolution du mariage, quand un mari & une femme auroient deneuré enfemble deux ans fins le conformer, & bientôt après il prolongea ce terme de deux ans juiqu'à rois. Dans l'ufige de cette loi, les papes ordonnerent que le mariage featan d'éclaré mul par le défaur du mari, s'il époufoit tine autre femme dont il eût des enfans, il feroit obligé de retourner avec la premiere en cas que l'impuilfance dont il avoit été taxé, eût procédé d'une caufe naturelle; mais qu'il ne féroit pas obligé de la reprendre, si fon impuissance avoit été causce par maléfoc.

Cette espece de sanction, dont l'erreur sit revètue, la rendit respectable, & l'on cessa de douter que le malésce pet avoir un eftet. Tous les auteurs, tant jurisonssilles que médecius; se copierent à la file, de malgré le progrès des connoissances, on voir encore de nos jours des auteurs regarder les malestices comme la cause de l'inpuignae. Il fusifie d'avoir ceté cette opispuignae. Il fusifie d'avoir cet cette opispour être dispensa de la conne physique, pour être dispensa de la cette avoir détail.

Nous remarquerons avant que de finir cet article, que la préendue nullité de mariage pour caute d'impuillance, établie par les lois civiles, et fun efui-te nécessiaire de l'error prefuge pérà des canonittes & des jurifonnsules qui n'ont reconnu d'autre but du mariage, que la procréation des enfans, prenant l'effet pour la cutle. Cut s'ile et de la companyation de la companyation de la companyation de la nature de la nature de la mariage. (DE)

IMPUISSANT, adj., Jurisprudence, se dit de ce qui est inhabile à faire quelque chose.

On appelle impuissant un homme qui est inhabile à la génération. Voyez-ci-dessus IMPUISSANCE.

On dit aussi qu'un acte ou un titre & un moyen est impuissant pour prouvertelle chose, e'est-à-dire, qu'il ne peut pas avoir cet esset.

IMPUNITÉ, f. f., Morale & Drois

feod. Les fautes demetrent impunies, ou parce que la loi n'a point décerné de chatiment contr'elles, ou parce que le coupable réuffit à se soustraige à la loi. Ce qui arrive ou par les précautions qu'il a prises pour n'être point convaincu, ou par les malheureuses prérogatives de son état, de son rang, de son autorité, de son crédit, de sa fortune, de ses protections, de sa naissance, ou par la prévarication du juge; & le juge prévarique, lorsqu'il néglige la pourfuite du coupable ou par indolence ou par corruption. Quelle que foit la caule de l'impunité, elle encourage au crime. v. GRACE.

L'impunité n'est nulle part plus grande que dans les justices seigneuriales ; les seigneurs, dans la crainte de frayer aux frais d'un procès criminel, leurs juges dans celle de faire des procédures dont ils ne feront pas payés, ne font faire aucune recherche des coupables des crimes les plus atroces, & même très - fouvent procurent leur évasion quand on les amene dans leurs prifons. Les feigneurs entendent mal leurs intérets, de fouffrir ces abus; d'un côté leurs terres deviennent l'asvle de tous les scélerats du canton : d'un autre coté, les juges royaux d'où reffortiffent les justices, instruits des excès qui s'y commettent impunément, peuvent pourfuivre, faire appréhender & faire punir les délinquans aux frais du feigneur; j'en connois à qui le revenu de leur terre pendant trois ou quatre ans n'a pas fuffi pour fournir aux frais de procédures criminelles faites dans ce goût.

Si les feigneurs & leurs juges ne font pas effrayés, les uns par la dépenfe, les autres par les jultes reproches auxquels ils s'expofent & de la part de leurs feigneurs, & de la part des juges fupórieurs, tous doivent être allarmés des

conféquences terribles que peut avoir leur conduite, puisque devant Dieu ils font responsables au public & aux parties, des crimes qui se commettent dans l'espérance de l'impusité.

IMPURETÉ, f. f., MPUR, adj., Morale. Le mot d'impureté ell un terme générique qui comprend tous les déréglemens dans lesquels l'on peut tomber, rélativement à la jonction char-nelle des corps, ou aux parties naturelles qui l'operent. Ainfi la fornication, l'adultere, J'incelle, les péchés contre nature, les regards lafcils, les attouchemens deshonnères fur foi ou fur les autres, les penfées falles, les difficults de cours oblémens, font autaut de difficults de la cours oblémens, font autaut de difficults de la cours oblémens, font autaut de difficults de la cours oblémens, font autaut de diffic

sentes especes d'impureté.

Il ne suffit pas d'etre marié pour ne point commettre d'actions impures avec la personne que l'hymen semble avoir livrée entierement à nos desirs. Si la chasteté doit regner dans le lit nuptial, l'impureté peut aussi le souiller; on ne doit point, comme Onan, tromper les fins de la nature. Les plaisirs qu'elle nous offre font affez grands, fans qu'un rafinement de volupté nous fasse chercher à les augmenter : il est même des tems où elle nous les défend par les obstacles qu'elle y apporte, & que nous devons respecter. L'ancienne loi ordonnoit la peine de mort contre le mari qui dans ces momens- là ne mettoit pas de frein à ses sales desirs, & contre la femme qui se prétoit à ses honteuses careffes,

Il y avoit dans l'ancienne loi une impurzé légale qui se contractoit de différentes façons: comme par l'attouchement d'un mort, &c. on alloit s'en purister par cérémonies. C'est encore une des choses que Mahomet a prises chez les Juifs, & qu'il a transportées dans son alcoran.

La religion des Pavens étoit remplie de divinités qui favorifoient l'impureté. Vénus en étoit la déesse . & les bois sacrés qu'on trouvoit ordinairement autour de ses temples, étoient les théatres de sa débauche. Il y avoit même des pays où toutes les femmes étoient obligées de se prostituer une fois en l'honneur de la déeffe; & l'on peut juger si la dévotion naturelle à leur fexe. leur permettoit de s'en tenir - là. S. Augustin, dans sa cité de Dieu, rapporte que l'on voyoit au capitole des femmes impudiques qui se destinoient à satisfaire les besoins amoureux de la divinité, dont elles ne manquoient guere de devenir enceintes. Il est à croire que les prètres s'en aidoient un peu, & deffervoient alors plus d'un autel. Le même pere dit qu'en Italie, & fur - tout à Lavinium, dans les fêtes de Bacchus, on portoit en procession des membres virils, fur lefquels la matrone la plus respectable mettoit une couronne. Les fetes d'Isis en d'autres pays étoient semblables à celles - là : c'étoit même relique & mêmes cérémonics.

On trouve encore dans la cité de Dien , lib. VI. cap. ix. l'énumération des divinités que les Pavens avoient créées pour le mariage, & auxquelles ils avoient donné des fonctions affez deshonnètes, & qui présentoient des images fort impures. Lorfque la fille avoit engagé sa foi à son époux, les matrones la conduisoient au dieu Priape, qui avoit toujours un membre d'une groffeur monitrueuse, sur lequel on faifoit affeoir la nouvelle mariée. On lui ôtoit fa ceinture, en invoquant la déeffe appellée Virginiensis; le dieu Subigus foumettoit la femme aux tranfports de son mari; la déesse Préma la tenoit fous lui pour empêcher qu'elle ne ic remuat trop ; & venoit enfin la déeffe Sextunda, comme qui diroit perforatric. Son emploi étant d'auvria l'homme le fentier de la volupté: heureufement que cette fonction avoir été donnée à une divinité femelle; car comme le remarque très- bien S. Augultin, le marin'eût pas fouffert volontiers qu'un dieu lui rendit ce fervice; & (pourroit- on sjoûter encore) qu'il lui donnat du fecours dans un endroit où trop fouvent il n'a guere befoun d'aide. v. PURETÉ.

IMPUTABILITÉ, É f., Droit vaturel, c'est la qualité de l'action imputable en bien, ou en mal; l'imputation est l'acte du législateur, du juge, du magistrat, ou de tout autre, qui met actuellement sur le compte de quelqu'un une action de nature à lui être impuée. Un IMPUTATION

IMPUTATION, f. f., Drait mat.

§ Moralt. Une qualité effientielle des actions humaines est d'être fuséeptible d'impuration ; cétl-à-dire, que l'agent en peut être regardé avec raison comme le vértable auteur, que l'on peut les mettre fur fon compte; tellement que les éfets bons ou mauvais ment attribués. Ét cromberont fur l'un fonction de l'action de l

Il ne faut pas confondre l'imputabilité des actions humaines avec leur imputation actuelle. La premiere est une qualité de l'action; la seconde est un acte du législateur, du jueç, &c. qui met actuellement sur le compte de quelqu'un une action qui de sa nature peut être imputée.

L'imputation est donc proprement un jugement par lequel on déclare que quelqu'un étant l'auteur ou la cause morale d'une action commandée ou défendue par les loix, les effets bons ou mauvais qui s'ensuivent, doivent actuellement lui être attribués; qu'en conféquence il en est responsable, & qu'il doit en être loué ou blamé, récompensé

ou puni.

Ce jugement d'imputation, anssi-bien que celui de la conscience, se fait en appliquant la loi à l'action dont il s'agit, en comparant l'une avec l'autre, pour prononcer ensuite sur le mérite du fait . & faire ressentir en consequence à celui qui en est l'auteur , le bien ou le mal, la peine ou la récompense que la loi y a attachés. Tout cela fuppose nécessairement une connoissance exacte de la loi & de fon véritable fens. zussi-bien que du fait en question & de ses circonstances. Le défaut de ces circonstances ne pourroit que rendre l'application fausse & le jugement vicicux.

Pour bien écablir les principes & les fondemens de cette matiere, il faut d'abord remarquer que l'on ne doit pas conclure de la feule imputabilité d'une action à fon imputation actuelle. Afin qu'une action mérite d'être actuellement imputée, il faut le concours de ces deux conditions, 1°. qu'elle foit de nature à pouvoir l'être, & 2º. que l'agent foit dans quelque obligation de la faire ou de s'en abstenir. Un exemple rendra la chose sensible. De deux jeunes hommes que rien n'oblige d'ailleurs à favoir les mathématiques, l'un s'applique à cette science, & l'autre ne le fait pas. Quoique l'action de l'un & l'omission de l'autre soient par elles mèmes de nature à pouvoir être imputées, cependant elles ne le feront dans ce cas-ci, ni en bien, ni en mal. Mais fi l'on suppose que ces deux jeunes hommes font destinés, l'un à être consciller d'Etat, l'autre à quelque emploi militaire: en ce cas, leur application ou leur négligence à s'instruire dans la jurifprudence, ou dans les mathématiques, leur feroit méritoirement imputée; d'où li paroit que l'imputation actuelle demande qu'on foir dans l'obligation de faire quelque chofe ou de s'en ablemi.

Quand on impute une action à quelqu'un, on le rend, comme on l'a dit, responsable des suites bonnes ou mauvaises de l'action qu'il a faite. Il fuit de - là que pour rendre l'imputation juste, il faut qu'il y ait quelque liaison nécessaire ou accidentelle entre ce que l'on a fait ou omis, & les fuites bonnes ou mauvaifes de l'action ou de l'omission; & que d'ailleurs l'agent ait eu connoissance de cette liaison, ou que du moins il ait pû prévoir les effets de fon action avec quelque vraisemblance. Sans cela, l'imputation ne fauroit avoir lieu, comme on le fentira par quelques exemples. Un armurier vend des armes à un homme fait qui lui paroit en fon bon fens, de fang froid, & n'avoir aucun mauvais dessein. Cependant cet homme va fur le champ attaquer quelqu'un injustement, & il le tue. On ne fauroit rien imputer à l'armurier . qui n'a fait que ce qu'il avoit droit de faire, & qui d'ailleurs ne pouvoit ni ne devoit prévoir ce qui est arrivé. Mais si quelqu'un laissoit par négligence des pistolets chargés sur sa table, dans un lieu expose à tout le monde, & qu'un enfant qui ne connoît pas le danger, fe bleffe ou fe tue ; le premier est certainement responsable du malheur qui est arrivé; car c'étoit une suite claire & prochaine de ce qu'il a fait. & il pouvoit & devoit le prévoir.

Il faut raifonner de la même maniere à l'égard d'une action qui a produit quelque bien : ce bien ne peut nous ètre attribué, lorfqu'on en a été la caufe fans le favoir & fans y penfer; mais

auffi il n'eft pas néceffaire, pour qu'on rous en fache quelque gré, que nous cuffons une certitude entiere du fucces: il fuffit que l'on ait eu lieu de le préfiumer raifonnablement; & quand l'effet manqueroit abfolument, l'intention n'en feroit pas moins louable.

L'imputation et finnțe ou cficare, Quelqueio îi rimputation te borne fimplement à la louange ou au blaime; quelquefois elle va plus loin. Cért ce qui donne lieu de diffinguer deux fortes
d'imputation, 'Une fimple, Fautre efficace. La premiere est celle qui constité
teulement à approuver ou a d'approuver
l'action, enforte qu'il n'ea refdiaprouver l'action, enforte qu'il n'ea refdiaprouver l'action, enforte qu'il n'ea refdiaprouver l'action, enforte qu'il n'ea refdiaprouver l'action, bet de promper à l'agent
date l'agent bet ou ou mauvis à l'égard
de l'agent, c'est à d'eire, quelque bien
ou quelque effet bon ou mauvis à l'égard
de l'agent, c'est à d'eire, quelque bien
ou quelque effet affet qu'il reponde fur lui.

L'imputation simple peut être faite in-

différemment par chacun, foit qu'il ait ou qu'il n'ait pas un intérêt particulier & personnel à ce que l'action sut faite ou non : il fuffit d'y avoir un intéret général & indirect. Ét comme l'on peut dire que tous les membres de la fociété font intéreffés à ce que les loix naturelles soient bien observées, ils sont tous en droit de louer ou de blamer les actions d'autrui, felon qu'elles font conformes ou oppofées à ces loix. Ils font même dans une forte d'obligation à cet égard : le respect qu'ils doivent au législateur & à ses loix l'exige d'eux; & ils manqueroient à ce qu'ils doivent à la fociété & aux particuliers, s'ils ne témoignoient pas, du moins par leur approbation ou leur défaveu, l'estime qu'ils font de la probité & de la vertu, & l'aversion qu'ils ont au contraire pour la méchanceté & pour le crime. Mais à l'égard de l'imputation efficace, il faut, pour la pouvoir faire légitimement , que l'on ait sus intérèt particulier & direct à ce que l'action dont il s'agit, se sasse ou ne se sasse pas. Or ceux qui ont un tel intérêt, ce sont 1°. ceux à qui il appartient de régler l'action; 2°. ceux qui en font l'objet, c'est - 2 dire . ceux envers lesquels on agit, & à l'avantage ou au défavantage desquels la chose peut tourner. Ainsi un fouverain qui a établi des loix, qui ordonne certaines choses sous la promesse de quelque récompense, & qui en défend d'autres sous la menace de " quelque peine, doit fans doute s'intéresfer à l'observation de ses loix, & il est en droit d'imputer à ses sujets leurs actions d'une maniere efficace, c'elt-àdire, de les récompenser ou de les punir. Il en est de même de celui qui a reçû quelque injure ou quelque dommage par une action d'autrui.

Remarquons cnfin, qu'il y a quelque différence entre l'imputation des bonnes & des mauvaifes actions. Lorfque le législateur a établi une certaine récompense pour une bonne action, il s'oblige par cela même à donner cette récompense, & il accorde le droit de l'exiger à ceux qui s'en font rendus dignes par leur obéiffance; mais à l'égard des peines décernées pour les actions manvaifes, le législateur peut effectivement les infliger, s'il le veut; mais il ne s'enfuit pas de - là que le fouverain foit obligé de punir à la rigueur : il demeure toujours le maître d'user de fon droit ou de faire grace, & il peut avoir de bonnes raisons de faire l'un ou l'autre.

1°. Il fait de ce que nous avons dit, que l'on impute avec raifon à quelqu'un toute action ou omiffion, dont il est l'auteur ou la cause, & qu'il pouvoit & devoit faire ou omettre. 2°. Les adions de ceux qui n'ont pas Pufage de la raifon ne doivent point leur tre imputées. Car ces perfonnes n'étant pas en état de favoir ce qu'elles font, ni de le comparer avec les loix, leurs actions ne font pas proprement des actions humaines, & n'ont point de moraité. Si fon gronde ou i l'on bat un enfant, ce n'elt point en forme de peinife, action proposé préforts, par lequelles no le proposé préforts, par lequelles no le proposé préforts.

3°. A l'égard de ce qui est fait dans l'ivresse, toute ivresse contractée volontairement, n'empèche point l'imputation d'une mauvaise action commisse dans cet état.

4°. L'on n'impute à personne les choses qui sont véritablement au-dessus de les forces, non plus que l'omission d'une chose ordonnée, si l'occasion a manqué : car l'imputation d'une omission suppose manifestement ces deux choses, 16. que l'on ait eu les forces & les moyens nécessaires pour agir; 2°. que l'on ait pu faire usage de ces moyens sans préjudice de quelqu'autre devoir plus judifpenfable. Bien entendu que l'on ne se soit pas mis par fa faute dans l'impuissance d'agir: car alors le législateur pourroit ausi légitimement punir ceux qui se font mis dans une telle impuissance que si étant en état d'agir, ils refusoient de le faire. Tel étoit à Rome le cas de ceux qui se coupoient le pouce, pour se mettre hors d'état de manier les armes, & pour se dispenser d'aller à la

A l'égard des choses faites par ignorance ou par crreur, on peut dire en général que l'on n'est point responsable de ce que l'on fait par une ignorance invincible, &c. v. IGNORANCE.

Quoique le tempérament, les habitu-

dcs & les passions ayent par eux-mêmes une grande force pour déterminer à certaines actions; cette force n'est pourtant pas telle qu'elle empèche absolument l'usage de la raison & de la liberté, du moins quant à l'exécution des mauvais deffeurs qu'ils inspirent. Les dispositions naturelles, les habitudes & les passions ne portent point invinciblement les hommes à violer les loix naturelles, & ces maladies de l'ame ne font point incurables. Que si au heu de travailler à corriger ces dispositions vicieuses, on les fortifie par l'habitude. l'on ne devient pas excufable pour cela. Le pouvoir des habitudes est, à la vérité, fort grand; il semble même qu'elles nous entraînent par une espece de néceisité à faire certaines choses. Cependant l'expérience montre qu'il n'est point impossible de s'en défaire, si on le veut férieusement : & quand même il feroit vrai que les habitudes bien formées auroient fur nous plus d'empire que la raison; comme il dépendoit toujours de nous de ne pas les contracter. elles-ne diminuent en rien le vice des actions mauvaiscs, & ne sauroient en empêcher l'imputation. Au contraire, comme l'habitude à faire le bien rend les actions plus louables, l'habitude au vice ne peut qu'augmenter le blame. En un mot, si les inclinations, les pasfions & les habitudes pouvoient empêcher l'effet des loix, il ne faudroit plus parler d'aucunc direction pour les actions humaines; car le principal objet des loix en général cst de corriger les mauvais penchans, de prévenir les habitudes vicieuses, d'en empècher les effets, & de déraciner les patlions, ou du moins de les contenir dans leurs juftes bornes.

Les différens cas que nous avons parcourus jufqu'ici, n'ont rien de bien difficile. Il en reste quelques autres un peu plus embarrassans, & qui demandent une discussion un peu plus détaillée.

Premierement on demande ce qu'il faut penfer des actions auxquelles on est forcé; sont-elles de nature à pouvoir être imputées, & doivent-elles l'ètre effectivement?

Jeréponds, 1º, qu'une violence phyfique, & telle qu'il elt abfolument imposible d'y résister, produit une action involontaire, qui bien loin de mériter d'ètre actuellement imputée, n'est pas même imputable de sa nature.

2º. Mais fi la contrainte est produite par la crainte de quelque grand mal, il faut dire que l'action à laquelle on se porte en consciuence, ne lausse pas d'etre volontaire, & que par conséquent elle est de nature à pouvoir être imputée.

Pour connoître enfuire fi elle doit l'ètre effictivement, il faut voir fi celui envers qui on use de contrainte est dans Pobligation rigioureuse de faire une chofeou de s'en abitenir, au hafard de fouffire le mai dont it ell menace. Si cela est, & qu'il fe détermine contre fon devoir, la contrainte n'ell point une raison fuifiante pour le mettre à courai, on ne faire it douter qu'un fuipérieur légitime ne puisse nous metre dans la nécessife d'obbér à fès ordres, au hasard d'en foussiri, & même au péril de notre vie.

En flivant ces principes, il faut done diffinguer ici entre les actions indiffirentes, voyez l'article Morallit's, de celles qui font moralement nécesfaires. Une action indifferente de fa nature, extocquée par la force, ne sauroir etre impute à celui qui y a été contraint, puisque n'étant dans aucune obligation à cet égard. l'auteur de la violence n'a cet égard. l'auteur de la violence n'a

Tome VIL.

aucun droit d'exiger rien de lui. Et la loi naturelle défendant formellement toute violence, ne fauroit en mème tems l'autorifer, en mettant celui qui la souffre dans la nécessité d'exécuter ce à quoi il n'a consenti que par force. C'est ainsi que toute promesse ou toute convention forcée est nulle par elle mème, & n'a rien d'obligatoire en qualité de promesse ou de convention; au contraire elle peut & elle doit être imputée comme un crime à celui qui est auteur de la violence. Mais si l'on suppose que celui qui emploie la contrainte ne fait en cela qu'uscr de son droit & en poursuivre l'exécution, l'action, quoique forcée, ne laisse pas d'être valable, & d'etre accompagnée de tous ses effets moraux. C'est ainsi qu'un débiteur fuyant, ou de mauvaife foi, qui ne fatisfait fon créancier que par la crainte prochaine de l'emprisonnement ou de quelqu'exécution fur ses biens, ne sauroit réclamer contre le payement qu'il

a fait, comme y ayant été forcé.

Pour cequiel des bonnes actions auxquelles on ne fe détermine que par force, &, pour ainfi dire, par la crainte
des coups; elles ne font comptées pour
trien, & ne méritent ni louange ni récompenfe. L'on en voit aifement la raifon. L'obédifiance que les loix exigent
de nous doit être fincere, & il faut s'acquitter de fes devoirs par principe de
conficience, volontairement & de bon
cœur.

Enfin à l'égard des actions manifelte ment meuvaités & criminelles, auxquelles on fe trouve forcé par la crainte de quelque grand mal, & für - tout de la mort; il faut poser pour regle générale, que les circonstances facheuses où l'on fe rencontre, peuvent bien diminuer le crime de celui qui succombe à cette épreuve; mais néamoniss l'action deépreuve; mais néamoniss l'action de-

0000

meure teujours vicieuse en elle même, & digne de reproche; en consequence de quoi elle peut être imputée, & elle l'est effectivement, à moins que l'on n'allegue en fa faveur l'exception de la nécessité. Une personne qui se détermine par la crainte de quelque grand mal, mais pourtant fans aucune violence phyfique, à exécuter une action visiblement mauvaise, concourt en quelque maniere à l'action, & agit volontairement, quoiqu'avec regret. D'ailleurs il n'est point absolument au-dessus de la fermeté de l'esprit humain, de se résoudre à sousfrir & même à mourir, plutôt que de manquer à fon devoir. Le législateur peut donc imposer l'obligation rigoureuse d'obéir. & il peut avoir de justes raisons de le faire. Les nations civilifées n'ont jamais mis en question si l'on pouvoit, par exemple, trahir fa patrie pour conferver fa vie. Plusieurs moraliftes pavens ont fortement foutenu qu'il ne falloit pas céder à la crainte des douleurs & des tourmens, pour faire des choses contraires à la religion & à la

Ambigua si quando citabere testis Incertaque rei; Phalaris licet imperet,

nt sis
Falfus, & admoto dictet perjuria tauro,
Summun crede ne sas animam praferre
pudori,

Et propter vitam vivendi perdere caufas. Juvenal, Sat. 8.

Telle eftha regle. Il peut arriver pourant, comme nous l'avons infinée, que la néceffité où l'on fe trouve fournifé me exception favorable, qui empêche que l'action ne foit imputée. Les circonflances où l'on fe trouve donnent quelquefois lieu de prélimer raifonnabiement, que le législareu rous dife pense lui-mème de loufitri e mai douge en nous menace, & que pour cela il

permet que l'on s'écarte alors de la difposition de la loi ; & c'elt ce qui a lieu toutes les fois que le parti que l'on prend pour se tirer d'affaire, renferme en luimème un mal moindre que celui dont on étoit menacé.

Nous ajouterons encore ici quelques réflexions fur les cas où plufieurs perfonnes concourent à produire la même action. La matiere étant importante & de grand ufage, mérite d'être traitée

avec quelque précision.

1º. Les actions d'aurrui ne fauroiem nous être impurées, qu'autant que nous y avons concouru, & que nous pouvions & devions les procuert, ou les empécher, ou du moins les diriper d'une certaine maniere. La chofe parle d'elle-mèmes, car imputer l'action d'autrui à quelqu'un, c'elt déclarer que celui-c elle acute fehicieme, quoiqu'il n'en foit pas la caufe unique; & que par conféquent cette action dépendoit en quelque maniere de fa volonté dans fon principe ou dans fon exécution.

2º. Cela pofé, on peut dire que chacun est dans une obligation générale de
faire enforte, autant qu'il le peut, que
toure autre personne s'acquitre de se
devoirs, & d'empècher qu'elle ne fasse
quelque mauvaise action, & par confequent de ne pas y contribuer soi mème de propos délibéré, ni direcement,

ni indirectement.

3°. A plus forte raifon on est responfiable des actions de ceux sur qui l'on a quelqu'inspection particuliere. C'est sur ce sondement que l'on impute à un pere de simille la bonne ou la mauvaise conduite de se enfans.

4°. Remarquons enfuite que pour être raifonnablement cenfé avoir concouru à une action d'autrui, il n'est pas nécessaire que l'on fût sûr de pouvoir la procurer ou l'empècher, en faisant ou ne sai-

fant pas certaines choses; il sussit que Pon eut là desfus quelque probabilité ou quelque vraifemblance. Et comme d'un côté ce défaut de certitude n'excuse point la négligence; de l'autre si l'on a fait tout ce que l'on devoit, le défaut de fuccès ne peut point nous être imputé; le blame tombe alors tout entier fur l'auteur immédiat de l'action.

so. Enfin il est bon d'observer encore. que dans la question que nous examinons, il ne s'avit point du degré de vertu ou de malice qui se trouve dans l'action même, & qui la rendant plus excellente ou plus mauvaife, en augmente la louange ou le blame, la récompense ou la peine. Il s'agit proprement d'estimer le degré d'influence que l'on a fur l'action d'autrui, pour favoir si l'on en peut être regardé comme la cause morale, & si cette cause est plus ou moins efficace, afin de mefurer, pour ainsi dire, ce degré d'influence qui décide de la maniere dont on peut imputer à quelqu'un une action d'autrui; il y a plufigure circonfrances & plufigure diffinctions à observer. Par exemple, il est certain qu'en général, la simple approbation a moins d'efficace pour porter quelqu'un à agir, qu'une forte perfuafion, qu'une infligation particuliere. Cependant la haute opinion que l'on a de quelqu'un , peut faire qu'une fimple approbation ait quelquefois autant, & peut-être même plus d'influence fur une action d'autrui que la perfuation la plus pressante, ou l'instigation la plus forte d'une autre perfonne. v. CAUSE, morale

IMPUTATION, Jurifpr., fignifie l'acquittement qui se fait d'une somme due par le payement d'une autre somme.

Celui qui est débiteur de plusieurs fommes principales envers la même perfonne & qui lui fait quelque payement, peut l'imputer sur telle fomme que bon lui femble, pourvu que ce foit à l'inf-

tant du payement.

Si le débiteur ne fait pas fur le champ l'imputation, le créancier peut la faire aussi fur le champ, pourvu que ce soit in duriorem caufam, c'est-à-dire, fur la dette la plus onéreuse au débiteur.

## IN

INADMISSIBLE, adj., Jurifp.; c'est ce que l'on ne doit pas recevoir ; il y a des cas, par exemple, où la preuve par témoins est madmiffible, c'est-à-dire, qu'elle ne doit pas être ordonnée. Certains faits en particulier ne font pas inadmissibles : savoir ceux qui ne sont pas pertinens. v. ENQUETE, FAITS. PERTINENT & PREUVE.

INADVERTANCE, f. f., Morale, action ou faute commife fans attention à ses suites. Il faut pardonner les inadvertauces. Qui de nous n'en a point commis? Il y a des hommes que la nature a formé inadvertans & diffraits. Ils font toujours presses d'agir, ils ne penfent qu'après. Toute leur vie se passe à faire des offenfes & à demander des pardons. L'inadvertance est un des défauts de l'enfance. C'est l'effet en eux de la vivacité & de l'inexpérience.

INALIËNABLE, adj., Jurifpr., fe dit des choses dont la propriété ne peut valablement être transportée à une autre personne. Le domaine de la conronne est inalienable de sa nature; les biens d'églife & des mineurs ne peuvent aufli être aliénés fans nécessité on utilité évidente. v. DOMAINE, MI-NEURS, &c.

INCAMÉRATION, f. f., Jurifpr. c'est l'union de quelque terre, droit ou revenu au domaine du pape. Ce terme paroît venir de ce qu'anciennement on

O 0 0 0 2

disoit chambre, pour exprimer le domai-

ne du prince.

INCAPABLE, adj., Jurifpr., est celui qui n'a pas les qualités & dispositions nécessaires pour faire ou recevoir quelque chose.

Par exemple, il y a des personnes incapables des effets civils, comme les aubains & les morts civilement.

Les enfans exhérédés font incapables de recevoir des dons & legs.

Les fils de famille sont incapables de s'obliger sans le consentement de leur

INCAPABLES, Droit canour. On appelle ainsi en matiere de bénéfices, ceux qui n'ont pas les capacités requifes pour les posséder. Les canonistes latins employent plus souvent dans ce sens le mot d'inhabile, inhabilis; & il faut convenir qu'en prenant le terme de capacité dans fon étroite fignification le mot d'incapable n'auroit pas la fignific. tion qu'on lui donne dans l'usage. Il faut pour cela qu'on l'interprète différemment, & que par les capacités, on n'entende pas seulement ces pieces qu'on distingue des titres, mais aufli toutes les fortes de capacités, qui, réunies dans une personne, la rendent apte ou habile à posséder un bénéfice.

a ponesse auther de drois peuvent provenir de rois e drois peuvenjueles 1 \*. de verification de la constanta de la collateur; a du défaut de pouvoir dans le collateur; a du défaut de capacité dans la perfonne du pourvu ou collatuire, e c'eft-à-dire, de fon incapacité. Or, pour conuoirre ce défaut de capacité ou plutôt cette incapacité, il faut favoir qu'il y a différentes efpoes de capacités dont les unes font requifes par les canons, les autres par la nature du bénéfice on par les tirres de la fondation du bénéfice, ou gar des fatures de ton du bénéfice, ou gar des fatures de

des usages particuliers qui ont acquis force de loi.

Suivant les loix de l'églife, on ne peut pofféder un bénéfice qu'on ne foit muni d'un titre légitume & exempt de tous les défauts exclufifs marqués par les canons. Par rapport au tirre, c'elt une grande regle en droit canonique, que kengicia et. els juffica fue titte. Le pofficher in on poffiut. Tou pofficier un durpateur & un intrus.

A l'Egard des défauts qui rendent, tiuvant les canous, incapable de politder un bénéfice, on dittingue ceux qui dérivent du droit, & ceux qui viennent du crime. Ces derniers rendent plucò indignes qu'incapable de politder des bénéfices; mus les uns & les untres produifent une inhabilité qui rend ici les principes communs fur la matiere.

 Ceux-là fout incapables de pofféder des bénéfices qui n'ont pas l'àgerequis.

2°. Les furieux & tous ceux qui font fous l'administration & la cura-telle d'un autre, sont incapables d'obtenir des béuéfices, dict. cap. indecerum. Collatio eis fuella pro non facla habesur. Bonis. in Clem. una, n. 58. de bomicid.

3°. Le clerc manié conjugatus, Rebuffe eftime que le fiancé par paroles de futur peut obtenir des bénéfices, & les posseder s'il les a obtenus, Glofin c. 1. de cler. conjug. in 6°. Extr. mic. de voto.

4°. Le non-tousuré ou le laic.

5°. Le promu per saltum, & le promu extra tempora. C. com quidan de tempor. ordin. c. dilectus, c. listeras eod. tit. Clem. fin. de atat. & qualit.

6°. Le Bigame: Rebuffe marque sept différens cas de bigamie qui rentrent

dans la division que nous faisons de cc défaut fous le mot BIGAME. 7°. L'hérétique. 8°. Le schismatique. 9°. Le simoniaque. 10°. Le criminel de leze-majesté. 11°. Le sorcier, sortilegus. 12°. Le facrilegue, facrilegus. 13°. Le banni, le condamné. 14°. Le fauffaire. 15°. L'excommunié. 16°. Le suspens. 17°.L'apoltat.18°. Le fodomilte. 19°. Le concubinaire public, 20°. L'homicide, 21. Les épileptiques, morbo cadu o laborantes. 22°. L'ignorant, illiteratus. 23°. L'étranger. 24°. Le parjure. 25°. Le batard. 26°. Les enfans des beneficiers pour les bénéfices de leurs peres. 27°. Les irréguliers en général. 28°. L'ufurier. 29°. L'usurpateur, violentus. 30°. Les religieux mendians.

31°. Les religieux quelconque pour un bénéfice séculier, & le clerc séculier pour un bénéfice régulier suivant la regle Secul. Secul. Reg. Reg.

32°. Cclui qui impetre le bénéfice d'un homme vivaut, en est incapable, même après le décès du titulaire, à moins qu'un autre eût couru pour lui à son insu.

33°. Les semmes ne sont capables que de certaines prélatures. Innoc. & alii in c. com nostris de concess. Prab.

34°. Le non-baptifé, quia non potest ordinari, c. sin. de presbyt. non baptif.

35°. Les incendiaires, les inceftueux, & généralement tous ceux quipar leurs crimes font in ream, ou notés d'infămie, ne peuvent obtenir des bénéfices.

36°. Celui qui a été le médiateur d'une transaction entre deux bénésiciers, ne peut prositer des vices de leurs titres. C. 7. de transact.

37°. Les canonifles ajoutent l'impêtrant subreptice ou obrept. Fagnan , in cap. super litteris de rescript, in 6°.

Les capacités requises par la nature & la qualité du bénéfice, ou par la fondation, confiftent à être non-seulement exempt des défauts & des crimes, mais aufli à être pourvu des qualités que requiert le bénéfice même : comme s'il est régulier, que l'on soit religieux; s'il est séculier, que l'on soit clerc féculier. Si le bénéfice est à charge d'ames, le pourvu doit être prêtre dans le tems de la provision, comme pour un bénéfice sacerdotal, ou qui demande certains ordres dans un tel délai : si c'est une cure dans unc ville murée, il doit être gradué: il en cft de même des dignités dans les églifes cathédrales. Si le bénéfice est une prébende théologale ou pénitencerie, celui qui est pourvu doit avoir l'àge & les degrés requis par les réglemens des conciles qui ont établi ces bénéfices; enfin si le bénéfice requiert résidence. le pourvu ne doit point en conscrver d'autres incompatibles.

Il y a des birefices qui par le titre de leur fondation requirernt des qualités particulieres dans ceux qui en font pourvus; il y en a d'autres qui par un ancien ufage, on par des flatuts qui ont force de loi, font affectés à certaines perfonnes. Les uns font affectés à des nobles, d'autres à des originaires de tel liteu, ou à des clerce de tellier, ou à des clerces de telleix.

Parmi les différentes incapacités que nous venous de marquer, il rèn eft aucune qui ne rende la collation nulle quand elle eff fitte à quelqu'un de cœux qui en font atteints; mais comme ces incapacités peuvent ne furvenir qu'après la collation faite; il faut bien diffinguer, nous le répétons, celles qui font vaquer les bénéfices déja obretunes, d'avec certaines qui ne les font. pas vaquer, comme l'inhabilité procédant de l'irrégularité.

Parmi les incapacités qui étant furvenues après l'obtention des bénéfices, les font vaquer on empéchent qu'on ne puisile les polificher, il faut encore diltinguer celles qui produifent une vacance de plein droit, de celles qui ne donnent que le droit de procéder contre le titulaire pour le priver de ses bénéfices par une s'entence.

Enfin de tons les incapables que nous venons d'indiquer, il y en a qui pcuvent s'aider du décret de pacificis, & un plus grand nombre qui ne le peuvent. (D.M.)

INCAPACITÉ, f. f., Jurifpr., figuifie le défant de pouvoir.

Il y a incapacité de s'obliger, & de contracter, de disposer entre-vifs, & par testament, de donner à certaines perfonnes, ou de recevoir d'elles, ester en jugement. v. CAPACITÉ, DONATION, ESTER EN JUGEMENT, OBLIGATION.

IN-CAPILLO, Droit feod. Ce mot n'est jamais employé dans les livres des fiefs, que lorfqu'il est question d'une fille non - mariée; car il étoit d'ufage chez les Lombards, que les filles, avant le mariage, étoient coeffées en cheveux & paroissoient sans voile; au lieu qu'une fois mariées, elles cachoient leurs cheveux fous un voile. Les cheveux font donc un des plus beaux ornemens du fexe. Chez les Romains, la nouvelle mariée coupoit ses cheveux; elle les laissoit revenir cependant, fans s'en coeffer; & lorfqu'elle devenoit veuve, elle les coupoit encore en figne de douleur, & pour marquer fon deuil.

Illa etiam ante lares sparsis prostrata capillis,

Contigit extractos ore tremente focos. Ovid. Trift. 1, Suivant les loix des Lombards, sir. 45, un pere délaillânt à la mort plulieurs filles, les unes mariées, les autres unon-mariées, ces demires excluoient les premieres de la fucceffion du pere, & écionet obligées de fe contenter de ce qu'elles avoient reçu en fot. Filis antem in-capillo pgi mortent patrit ; in domo maneutes, unajores forores conignats El donats de bonis patris excludant. Voyez auffi les anciennes confittutions de Naples, 3 sit. 27.

Il n'est pas hors de propos d'observer ici, qu'il a été d'usage chez les premiers rois Francs, d'envoyer leurs fils, au fortir de l'enfance, à quelque prince, leur ami & allié, lequel, en leur coupant leur chevelure, qu'il gardoit, devenoit par cet acte leur patron ou tuteur. Paul le diacre, de geft. Longobard. lib. VI. cap. xxxvij. dit: Circa hec tempora, Carolus Francorum princeps, filium fuum exephebum, (fortant de l'enfance), ad Luitprandum mifit, ut eius, juxta morem, capillum fufciperet ; qui ejus Cafariem incidens, ei pater effectus est, multisque regiis mmeribus donatum genitori remifit. (R.)

INCENDIAIRE, f. m., Jurispr., fcélérat qui met le feu aux édifices des particuliers. v. INCENDIE.

INCENDIE, f. m., Jurifpr., embràsement ou combustion, qui peut ètre causée par méchanceté, par négligence ou par force majeure.

Lorsque l'incendie arrive par cas fortuit ou par une force majeure, par le feu du ciel, par exemple, personne n'en est garant.

On comprend l'incendie volontaire dans la claffe des homieides, faits avec préméditation, parce que fon objet principal est de nuire aux personnes dont on veut se venger, quoiqu'il arrive très-souvent qu'il sert également

de ressource aux voleurs, qui cherchent à profiter du trouble & de la confusion qu'entraînent ces sortes d'accidens, pour parvenir plus furement à faire leurs coups; auffi voit-on qu'il est compris sous le même titre du droit que les autres homicides: Lege Cornelia de Sicariii 🗟 Veneficis tenetur qui hominem occiderit, cujujve dolo malo incendium factions erit.

Comme aux termes de cette loi, c'est le mauvais desfein, dolo malo, qui fait le principal caractere de ce crime, l'on peut comprendre sons le nom d'incendiaires, non-seulement ceux qui mettent le feu à la maifon ou à l'héritage d'autrui; mais encore ceux qui tentent de le commettre, ce qui s'entend lorsqu'ils font venus aux actes les plus prochains de ce crime, comme s'ils ont été furpris avant la mèche à la main. & s'ils n'ont été empêches d'exécuter entierement leur deffein, que par les précautions que l'on a prifes pour éteindre le feu, ou pour le prévenir. Les auteurs font d'avis que ceux-ci doivent être punis avec la même rigueur, que s'ils avoient entierement confommé le crime, & qu'il n'y a lieu de modérer la peine, qu'a l'égard de ceux qui s'en font tenus à de simples menaces, quoique ceux-ci foient d'ailleurs également réputés incendiaires suivant ces mêmes

Par la même raison sont aussi réputés incendiaires, & doivent être punis comme coupables de ce crime, ceux qui ne croyant brûler qu'une maifon, en ont brûlé plusieurs par l'effet de l'impétuosité du vent.

Enfin, la loi comprend encore dans le nombre des incendiaires, ceux qui font mettre le feu, & qui aident ou confeillent de le mettre.

au bien général de la fociété, qu'à l'intéret des particuliers, a toujours été pourfuivi & puni avec la derniere rigueur. Par la loi des douze tables, l'incendiaire d'une maison étoit condamné à être lié, fouetté & mis au feu. La loi qui ades 9. au ff. de incendio, ruina aufrago, prononce la même peine contre celui qui par malice & de propos délibéré, auroit mis le feu à la moisson qui étoit à côté de la maison d'autrui. Enfin, la loi Capitalium 38. 9. 12. au ff. de panis, diftingue entre l'incendie caufe par ressentiment ou par intéret, à une maison de la ville, & celui caufé par les mêmes motifs à une maison des champs. Au premier cas, elle veut que l'incendiaire foit brûlé vif; & au second, que le supplice de la mort foit moins rigoureux : Incendiarii . ce font les termes de cette loi , capite punioutur qui ob inimicities vel prada caufa incenderint intra oppidum, Es plerumque vivi exuruntur, qui vero cafam aut villam aliquo levius.

Suivant la disposition du droit canonique, ceux qui par haine, vengeance ou mauvaise entreprise, mettent le feu aux maisons des particuliers, ou l'y ont fait mettre & prete confeil, font tenus de payer les dommages caufés par le feu; & juiqu'à ce payement, ils font déclarés excommuniés, & privés de la fépulture. De plus, ils font tenus de faire, pour pénitence, le voyage de Jérusalem, & livrés au besoin à la justice séculiere.

Suivant la jurisprudence françoise. la peine la plus ordinaire est celle du feu pour les incendiaires d'églife, & ceux dcs villes & gros bourgs; celle des galeres à perpétuité ou à tems pour les incendiaires de campagne : il faut néanmoins excepter parmi ces derniers, Ce crime n'étant pas moins contraire ceux qui mettent le feu de dessein prémédité dans les forèts & bruyéres, tant du roi que des particuliers, il y a peine de mort prononcée contreux par l'ordonnance des eaux & forèts de 1689, & par la déclaration du 13 Novembre

Suivant ces mêmes loix, il y a encore peine du fouet pour la premiere fois; & celle des galeres pour la feconde, contre ceux qui allument ou font du feu à une diltance moindre d'un quart-de-lieue desdites forets; & de plus lis sons condamnés à des amendes & à des dommages & intérèts.

Au refle, comme il n'y a aucune peine dieterninée par les ordonnances relativement aux autres effeces d'intendie, le droit françois fe conforme fur ce point, à la disposition du droit român; & nortament à celle de la loi Capitalium, qui par ces mots plerunque. adipun levium...) dont elle fiert, donne à entendre que la peine foirant les circonilances, céll-adires, fuivant la nature & la quantité de l'incendie, le moit foi qui y a donné lieu, la qualité de la chofe incendiée, & celle des incendiaires.

La loi angloife établit auffi des diftinctions tres-marquées dans ce délit. Elle détermine d'abord l'espece de maifon qui constitue le délit; ensuite le délit en lui-même & la peine.

1º. Non - feulement la maifon ellemème, mais encor fes dépendances, quoique non contigues, ni fous le mème toit, comme les granges, les étables, confituent le délit; de cela par le droit coutumier qui taxe aufid de félonie l'incendie d'une fimple grange au milieu d'un champ, si ells elt remplie de foun ou de blcd, encore qu'elle ne faile pas partie de la maifon habitée.

De même, brûler un tas de bled fur un champ, étoit aussi félonie. Mais toutes les distinctions pointilleuses que nous trouvons dans les anciens livres fur l'incendie, deviennent inutiles par la variété des statuts, qui ont réglé la peine du délit sur son étendue. Mettre le seu volontairement à fa propre maifon, & occasionner par-là l'incendie de la maifon voifine , c'est incendie, c'est félonie ; mais si le feu n'a pas pris à la maison voifine, ce n'est pas félonie, quand même il seroit prouvé que le propriétaire de la maifon brûlée avoit intention de brûler fon voifin; car, par le droit coutumier, l'intention, fans effet, de commettre un crime n'est pas le crime mème; excepté dans certains cas par des statuts particuliers. Néanmoins en tout état de choses, mettre le feu volontairement à sa propre maison dans une ville, c'est haute inconduite punissable par l'amende, la prison, le pilori, avec obligation de donner caution pour toujours, d'une meilleure conduite; & fi un seigneur de terre brûle la maison qu'il a donnée à ferme, il est coupable d'incendie ; car pendant le bail la maison cst censée la propriété du tenancier.

2°. Tenter , fans effet, de mettre le feu à une maison, n'est pas compris dans les mots dont se servoit la loi latine dans la poursuite des incendiaires, incendit Ed combuffit; ce n'est pas incendie. Il faut pour constituer le délit que quelque partie de la maison ait été réellement brûlée, finon ce n'est que haute inconduite. A plus forte raifon l'incendie caufé par négligence ou malheur ne tombe pas dans l'espece de félonie. C'est pour cette raison que Matthieu Hale. contre le sentiment des anciens juristes, ne traite pas de félon celui qui . en tirant un coup de fuiil, quoique fans qualité pour le port d'armes, met le feu à une chaumiere. Mais le fatur 6 de la reine Anne, cb. 31. condamne tout domettique qui, par negligence, met le feu à la maison ou à les dépendances, à cen livres d'amende, ou à être renfermé dans la maison de correction pour dix- huit mois. Celt ainsi que la loi romaine condamnoit au fouer ceux qui n'avoient chez eux aucune attention contre le feu. F.f. 1, 15, 4.

3°. L'ancienne loi faxone punifioit de mort les incendiaires; & fous le regne d'Edouard I. le genre de mort étôit le feu par la loi du talion: même peine dans les constitutions gothiques. Le flatut 8 de Henri VI. ch. 6. qualifie l'incendie de haute trahifon, lorfqu'il est accompagné de certaines circonstances dénommées dans le flatut; mais il a été remis dans les especes de simple félouie par les actes généraux d'Edouard VI. & de la reine Marie; & maintenant la peine de toute félonie capitale est uniforme, c'est la potence. Le flatus 21 de Henri VIII. ch. I. refuse le privilege clerical aux incendiaires; mais il a été annullé par le premier d'Edouard VI. ch. 12. & dans la fuite cependant on a cru que l'incendiaire principal ne pouvoit recourir au privilege par une induction tirée de deux autres flatuts 4 & 5. de Philippe & Marie, qui refusent expressement le privilege à l'incendiaire accessoire; mais depuis ce tems, le flatut 9 de Georges L. ch. 22. l'a ôté formellement à l'incendiaire principal.

Par rapport à la nature de ce crime, celui qui l'a confonmé entierement, doit être puni plus fevérement, que celui qui a tenté feulement de le commettre; ce dernier doit l'ètre auffi davantage, que celui qui n'a fait que de fimples menaces, ou chez qui on a trouvé feulement des préparatifs, comtrouvé feulement des préparatifs,

Tome VIL

me torche, feu d'artifice, & autres matieres combustibles.

Par rapport à la quantité de l'incendie, lorsqu'elle est considérable, il y a lieu de prononcer une peine plus sévere, que lorsqu'elle n'a cause que sort peu de ravage.

A l'égard des motifs, celui qui a commis un incendie par iuimitié & rcffentiment, doit être puni plus rigoureufement, que celui qui l'a commis uniquement par des vues d'intérèt.

Quant à la qualité de l'incendinire, ccux qui font d'une condition noble, doivent être punis moins rigoureufement que ceux qui font d'une condition vile, à qui ces fortes de crimes font plus familiers.

Enfin, par rapport à la qualité de la chofe brûke; si c'eth urlieu facré, comme une églife ou chapelle, la peine doit être plus forte que pour un lieu profane; fi c'eft pour une maifon fitue à la sville, que pour une maifon de campagne; fi c'eft pour un édifice public, que pour une maifon de particulier; que pour une maifon de particulier; di c'eft d'un endroit habité, que pour un lieu qui ne l'eft pas, & fur-tou lorsque ce lieu n'étoit point par luiment définé à la demeur des homment définé à la demeur des homments définé à la demeur des homments definé des la demeur des homments definé des la demeur des homments de l'autorités de de l'aut

mes, tels que les forèts & les moiffons. Le crime d'inemble îuppofant, comme nous venous de le dire, un mauvais deffini de la part de celui qui le commet, on ne peut donc regarder ni punit comme coupables de ce crime, ceux qui caufent l'inecudire uniquement par leur faute & negligence. Cependant il faut diffinguer, fuivant les loix, ensure de celui arrive, un faute profières, & celui arrive, un faute pourfaire et ceiui arrive, au faute pourfaire et ciminellement, & même de prononcer une peine afflictive, comformément à la loi pénulicime, au ff.

Pppp

de incendio, ruina E mustrago, qui porte que, fi incendium formito cație failum șit, venii indiget, niți tam lata sulpa fait un liccurie ant dob fir prosima. Mais su second, on ne peut pourmiure que civilement pour des dommages-interets en vertu de l'action, de la loi dațuitia; c'eft ce qui refulue entr'autres de ces termes qu'on voit à la sin de la loi Capitalium: Farnitis incendiis și com vitari possent peut peut peut peut paud quao vra furunte, vicini danmo fuerunt, civilitre exercentur, B' à judice vindicante.

Dans l'usage françois on ne poursuit jamais que civilement dans l'un & l'autre de ces cas; il est vrai que cela ne se fait qu'avec une certaine rigueur: il paroît par les derniers arrêts, que les locataires des maifons ont été déclarés responsables, non-seulement des incendies arrivés par leur faute, mais encore par celle de leurs domestiques, ou autres qu'ils introduisent dans leurs maisons; on-les a seulement déchargés de ceux commis par le fait des foldats qui y logent, fur le fondement que ces derniers sont des hôtes qu'on a malgré foi, & que le propriétaire n'a pu ignorer, que celui à qui il louoit étoit de qualité à ne point être exempt de ces fortes de logemens; mais il faut pour cela que les foldats logent dans la mème maifon que le locataire; car si le locataire avoit affecté de les loger ailleurs pour s'exempter de l'embarras & du péril , il ne laisseroit pas que d'en ètre tenu comme tout autre.

L'on pourroit faire ici la queltion de favoir, si celui qui voyant le feu dans une maison peu éloignée de la sienne, démolit celle de son vossin, pour empècher la communication du seu, est tenu des dommages & intéréts envers ce dernier. Duret qui propose cette

queltion. décide, d'après pluficurs autres jurificonilhers, que la faveur du motif, qui étoit de veiller à fa propre furcé, doit exempter ce particulier des dommages & intérêts, d'autant plus que cette action tend à la furcé publique, en ce qu'elle peu empecher la ruine totale d'une ville. Cependant, fuivant quelques autres, on doit obliger ceux dont les maifons ont été flauvées par l'abstrement des maifons prochaines, au dédommagement de ceux dont les maifons ont été abstrues. (D.F.)

INCESTE, f. f., Morale, conjonction illicite entre des perfonnes qui font parentes jufqu'aux degrés prohibés par les loix de Dieu ou de l'églife.

L'inceste se prend plutôt pour le crime qui se commet par cette conjonction, que pour la conjonction même, laquelle dans certains tems & dans certains cas. n'a pas été confidérée comme criminelle: car au commencement du monde, & encore affez long-tems depuis le déluge, les mariages entre freres & fœurs, entre tante & neveu, & entre coufins - germains, ont été permis. Les fils d'Adam & d'Eve n'ont pu se marier autrement, non plus que les fils & filles de Noé, jusqu'à un certain tems. Du tems d'Abraham & d'Ifaac, ces mariages se permettoient encore; & les Perses se les font permis bien plus tard, puisqu'on dit que ces alliances se pratiquent encore à-présent chez les restes des anciens Perfes.

La plupart des Américains n'obfervoient dans leurs marieges aucun degré de parenté: les Caraibes épouloient quelquefois leurs filles; & l'inca du Pérou devoit, felon une los fondamentale de l'empire, époufer fa ficur, & alor défaut fa plus proche parenté. El nu mot, les véritables fauvages des Indes cocidentales n'avojenn pas la moiudre idée de ce que nous nommons inceffe. Auffi la plupart des théologiens & des

jurisconsultes reconnoissent - ils que la prohibition ce ces fortes de mariages est uniquement de droit positif. Cependant l'usage les ayant depuis abolis parmi la plupart des nations, on a concu pour eux une si grande aversion, non-feulement à cause de la défense des loix, mais encore à cause de l'impretfion de l'éducation, qu'on tient pour un monstre de voir un frerc & une fœur s'aimer d'un amour charnel. Il femble même que les fens ayent été, pour ainsi dire, émoussés à cet égard. Car on voit de jeunes gens qui ont des fœurs très - belles, converfer tous les jours familierement avec elles, fans ètre exposés à la moindre tentation, quelque portés qu'ils foient d'ailleurs

à aimer le fexe. La loi Peducea défendoit à tous les citovens, fans excepter les esclaves, d'épouser leurs filles; parce que la chofe est contraire au droit naturel, que tous les hommes en général font obligés de fuivre; parce que la familiarité de l'amour conjugal elt opposée au respect paternel; parce que l'un doit détruire l'autre, & qu'il ne peut y avoir, entre un pere & fa fille, qu'une conjonction absolument absurde & monstrucuse. D'ailleurs, quoi de plus injuste que de renfermer dans les bornes de sa maifon un amour qui, par des alliances contractées avec ceux de dehors, répand davantage parmi les hommes, la bienveillance & la charité mutuelles. C'est l'excellente réflexion de Philon & de S. Chryfostome. Aussi le terme d'insefte a-t-il paru trop foible aux jurifconfultes pour défigner ces fortes de conjonctions. Ils les ont appellées scélérats. Ils ont voulu en même tems diftinguer par ces deux expressions disférentes, la défense naturelle de la joi civile, à laquelle is not rapporté l'incesées dittinction nécediaire, à causse de la diversité de droite qui provient de ces deux sortes de défensses. Or il n'est mullement permis d'egnoret l'un, c'està-dire, le droit, naturel ou celui des gens. Aussi l'urgesse n'est, la jumais pardonné pour causse de cette ignorance. L'ignorance au contraire du droit civil est une excuse, sur-tout pour les semmes. Elles font traitées avec plus de douceur, si ciles commettent l'incesse contre ce droit.

Quant à l'incesse contre le droit naturel i a lieu entre les ascendans & les descendans à l'infini, & entre coux qui prennent leur place par alliance ou par adoption, tels que le paratre & la bellefille, qu'Ovide appelle pressure ille, la maratre & le beau-fils, le pere adoptis & la fille adoptive.

L'adultere contre le droit naturel à suff lieu entre le beau-pere & la bru , la belle-mere & le gendre, gui font une image des parens & des enfants ; image que l'honnèteté naturelle toute feule doit aire refpecher. Pour ce qui eft de la conjonction des freres avec leurs foures, et le le dt défendue aux chrétiens par le droit divin. Mais la religion mife à part, et pur le principal de le direction de la conjonction des parties par le droit divin. Mais la religion mife à part, pour favoir fi elle eft défendue par le droit naturel ou par le droit naturel ou par le droit ci-vil ; vu qu'elle eft permife à certains peuples.

Quoiqu'il en foit, l'inceste dans les parens ou alliés, autres que ceux qu'on a nommés ci-devant, n'a lieu que par le droit civil. Il est difficile de marquer au juste la peine établic par les anciens pour ce crime; & nous n'avons là-dessus et des coniectures.

Les mariages défendus par la loi de Moife, font 1°. entre le fils & la more,

Pppp 2

ou entre le pere & fa fille, & entre le fils & la belle-mere, 2°. Entre les freres & fœurs , foit qu'ils foient freres de pere & de mere, ou de l'un & de l'autre feulement. 3°. Entre l'ayeul ou l'ayeule, & leur petit-fils ou leur petite-fille. 4°. Entre la fille de la femme du pere & le fils du même pere. 5°. Entre la tante & le neveu : mais les rabbins prétendent qu'il étoit permis à l'oncle d'épouser sa niece. 6°. Entre le beau-pere & la belle - mere. 7°. Entre le beau-frere & la belle-sœur. Cependant il y avoit à cette loi une exception, favoir, que lorfqu'un homme étoit mort sans enfans, son frere étoit obligé d'épouser sa veuve pour lui susciter des héritiers. 8°. Il étoit défendu au même homme d'épouser la mere & la fille, ni la fille du fils de sa propre femme, ni la fille de fa fille, ni la fœur de fa femme, comme avoit fait Jacob en épousant Rachel & Lia.

Tous ces degrés de parenté dans lefquels il n'étoit pas permis de contracter mariage, sont exprimés dans ces quatre

Nata, foror, neptis, matertera, fratris & uxor,

Et patrui conjux, mater, privigna, noverca, Uxorifque foror, privigni nata, nu-

rusque

Atque foror patris, conjungi lege vetantur.

Moyfe défend ous ses mariages incettueux fous la peine du retranchement. Qu'eunque, dit-il, aurar commis gatelja une de ces abominations, pérismilien de fou peuple, c'elt-à-dire, fera mis à mort. La plupart des peuples politeés out regarde is neeffer comme des crimes abominables; quelques-uns les ont panis duelgraire flupplice. Il 19 a que des barbares qui les ayont permis. Calmer, Dil. de la Bible; tom. II. p. 368. 8, 369. Parmi les chréciens, non-feulemens la parenté, mais encore l'aliance forme un empéchement dirimant du mairage, de même que la parenté. Un homme ne peut, fans difjenfe de l'égille fe, contracté de mariage après la mort de fa femme avec aucune des parentes de fa femme avec aucune des parentes de fair meme au quatrieme degré, ni la femme après la mort de fon marit, avec eux qui font parens de fon marit au quatrieme degré, v. Empechement.

On appelle inceste spirituel le crime que commet un homme avec une religieufe, ou un confesseur avec sa pénitente. On donne encore le même nom à la conjonction entre personnes qui ont contracté quelqu'alliance ou affinité spirituelle. Cette affinité se contracte entre la personne baptisée & le parain & la maraine qui l'ont tenue fur les fonts, de même qu'entre le parain & la mere, la maraine & le pere de l'enfant baptife, entre la personne qui baptife & l'enfant baptife, & le pere & la mere du baptife. Cette alliance spirituelle rend nul le mariage qui auroit été célébré fans dispense, & donne lieu à une forte d'inceste spirituel , qui n'est pourtant pas prohibé par les loix civiles , ni punisfable comme l'inceste spi rituel avec une religiouse, ou celui d'un confesseur avec sa pénitente.

INCESTUEUX, adj., Jurifpr., se dit de ce qui provient d'un inceste. On appelle commerce incessueux le crime d'inceste. v. INCESTE. Un mariage incessieux est celui qui est contracté entre personnes parentes en un degré prohibé, sans en avoir obtenu dispense.

Un bătard incessineux est celui qui est né de deux personnes parentes ou alliées en un degré assez proche pour ne pouvoir contracter mariage ensemble sans dispense. Ces sortes de bâtards ne peuvent être légitimés par le mariage subsequent de leurs pere & mere, quand même ceuxci obtiendroient dispense pour se marier ensemble. v. BATARD.

INCIDEMMENT, adv., Jurifpr., fe dit de ce qui vient à l'occation de quelque chofe, par exemple, le défendeur qui est alligné pour le payement d'une fomme, & qui prétend que le demandeur lui doit aussi quelque chose, le constitue incidemment demandeur à l'estfet d'en ètre payé.

Lorsque dans une contestation on produit comme titre une sentence, & que celui auquel on l'oppose pour faire cesser l'induction que l'on en tire contre lui, en interjette appel, c'est appeler incidenment de cette sentence. v. IN-CIDENT.

INCIDENT, adj., Jurijpr., et une conteflation acceffoire fürvenue à l'occasion de la contestation principale; par exemple, für une demande en payement du contenu en un billet, fi l'on fait difficulté de reconnoître l'écriture ou la fignature, c'ét un incident qu'il faut juger prénlablement; de même fi colui qui et affigné demande fou renvoi, ou propose quelque exception dilatoire, ce font autant d'incident.

Toute requête contenant nouvelle demande relative à la contestation principale, & formée après que l'instance est liée, est une demande incidente.

Si la nouvelle demande à un objet indépendant de la premiere contettation, alors on ne la regarde plus comme incidente, mais comme une demande principale qui doit être formée à domicile, & inftruite separément de la premiere.

Les incidens ou demandes incidentes font de deux fortes; les uns font des préalables fur lesquels il faut d'abord flatuer, comme les renvois & déclinatoires, les exceptions dilatoires, les communications de pieces; & les autres font des accerdiores de la demande principale, & fe jugent en même tems. DEMANDE, JONCTION, DIS-JONCTION,

INCIDENTER, v.n., Jurispr., signific faire naître des incidens, pour empécher la fin d'une contestation. v. INCIDENT.

INCLINATION, f. f., Morale, pen-

chant, disposition de l'ame à une chose, par gout & par préférence. Les besoins que nous avons découverts dans l'homme, v. HOMME, ne

verts aans indome, v. Homme, ne font point son ouvrage, ils exittent en lui indépendamment de sa volonté, & sans qu'il puisse s'en affranchir. Il éprouve du plaisir en les satisfaisant; il et malheureux s'ils ne sont pas satisfaits.

Cett par le plaifir & par la douleur que la nature porte l'homme à rechercher les objets deftinés à fatisfinire factions effentiels: mais ce uvell pas feulement à l'ufige qui à la privation de ces objets qu'elle attache le plaifir & la douleur : lors même que tous les befoins de l'homme fon fatisfaits ; les corps étrangers font fur fes organes des imprefilons agréables ou défagréables : & le plaifir ou la douleur que la nature atache à ces imprefilons aprefilons preferables : de le plaifir ou la douleur que la nature atache à ces imprefilons portent l'homme à rechercher les moyens de se les procurer, ou de les faire cellier.

Il y a donc dans l'homme des inclinations ou des aversions qui naissent de sa sensibilité, ou de son organisation, & qui sont par consèquent des inclinations ou des aversions naturelles.

L'homme éprouve du plaisir en satisfaisant le besoin qu'il a de connoître, & ce n'est pas seulement à la variété ou à la nouveauté des connoissances, des idées ou des perceptions que la naturé attache du plaifir, il y a certaines idées, certaines comonifiances, auxquelles la nature attache une fitisfaction, un plaifir, un fentiment agréable qui differe du plaifir que procure le beloin de connoître. L'homme a donn aufil des inclinations naturelles attachées à fa qualité d'être senfant.

Des inclinations qui naissent de la sensibilité de l'homme. Les sens de l'homme le mettent en commerce avec tout le monde visible. Les hommes, les animaux, les plantes, les fruits, les eouleurs, les odeurs, les sons agissent sur ses organes, & font fur lui des impressions qui l'intéressent, mais diversement. L'impresfion que font fur nous la vue d'un homme, fes mouvemens, fes cris, fes geftes, est absolument différente des impressions que causent les couleurs, les mouvemens, les fons des autres coros. Les premieres impressions nous touchent, nous émeuvent, nous pénétrent; les autres nous affectent moins vivement, & semblent en quelque sorte exister hors de nous.

Tout e qui attaque la vie de l'homme, tout e qui dérange fon organifation, excite en lui des fentimens de furprife, de crainte & de douleur, qui lui arrachent des cris, des plainees, des larmes, des gémifemens. Le principe qui éprouve en lui de lurprife, é la crainte, de la douleur, agit done fur tous fes organes, pour la manifelter.

Les crif, les gémifimens, les larmes agillim fur les organes des autres hommes s, & leurs organes ébranlés font paffer ces impretions judqu'à leur ame e le fe trouve affectée par l'image de la douleur, pour ainfi dire, comme la cire fe trouve figurée par l'empreinte du cachet : & telle et la nature de l'ame humaine & de fon union avec le copre, « qu'elle ne peut être affechée par l'image de la douleur fans en éprouver le fentiment. Ainst par l'organisation de l'homme, s'ill'douffre, son ame agit nonfeultement fur se organes pour le manifester, mais encore lur les ames de tous les autres hommes, pour faire resentir si douleur à tous ceux qui entendent fes cris, ou qui voient se larmes.

L'ame du malheureux eft une efpece de centre, où fer éunifient en quelque forte toutes les ames des augres hommes pour fouffire tant qu'il fouffre. Ses cris, les gémisfemens, fes prieres font des ordres auxquels tour obët ; aucun ne peut ceffer de fouffrir que lorfque le malheureux qui l'implore eff fains douleux. Ainfigar le moyen de la fentibitifé le malheureux a un empire naturel fur les autres hommes.

On voit ces effets de la fensibilité dans tous les hommes.

Considérez cette portion de l'humanité que l'orgueil appelle dédaigneusement du nom de peuple : un malheureux est-il blessé ou renversé, succombe-t-il fous le poids dont il est chargé? il est aussi-tôt environné & secouru par tous ceux qui le voient : ceux qui ne peuvent l'approcher, conseillent, exhortent, encouragent coux qui le secourent : la douleur , l'inquiétude se peignent fur tous les visages; on y voit renaître le calme & la sérénité, lorsque l'homme bleffe ou renverse n'est plus en danger : eeux mêmes qui al'ont été que témoins de sa chute, & dont le secours lui étoit inutile, ne se retirent qu'après qu'ils se sont affurés qu'il n'a plus rien a craindre. Presque tous s'approchent pour le consoler, & tachent par des discours obligeants de s'acquitter du service qu'ils lui devoient, & qu'ils n'ont pu lui rendre; ils louent, ils felicitent celui qui le premier a secouru le malheureux: il femble qu'ils le remercient d'un fervice qu'ils en ont reçu perfonnellement.

Les riches & les grands éprouvent cette fensibilité. C'est en vain que le cortege qui les environne, s'efforce de faire disparoître à leurs veux, les resfemblances par lesquelles la nature unit tous les hommes. Malgré ces précautions ils font foumis à la loi de la fenfibilité, au milieu de l'apparcil qui les fépare du peuple, le cri du malheureux les atteint, il pénetre jusqu'à leur ame, ils sont inquiétés, ils foutfrent, ils sont obligés de le fecourir, pour se soustraire au sentiment douloureux qu'ils éprouvent. Voilà en partie le principe de ces aumônes faites fans lumiere & fans réflexion, par les riches & par les grands, à tout ce qui les follicite avec l'apparence de la douleur. Le cri du malheureux, le fentiment facheux qu'il produit dans l'ame du grand & du riche, cst la voix & l'ordre de la nature qui le rappelle à cette fenfibilité oui doit unir tous les hommes.

Puisque par son organisation l'homme ressent se maux qu'il voit foutfrir aux autres, il ne peut les bleiler sains se beiler lui-mème ; il ne peut ètre malfassiant sains être malheureux. Ainsi la sensibilité produit dans l'homme une répugnance naturelle à faire du mal. Il a naturellement de la répugnance à faire soutsire un autre homme, comme à manger un fruit muibble ou désignéhable.

Tels font les effets de la fenifibilité dans les hommes calmes & tranquilles, c'elt-à-dire dans l'état habituel de l'homme. Si quelque paffion fubite les porte avec voolence à faire du mal, alors la force de la fenifibilité croit fubitement, & triomphe de l'impétuofité de la colere & de la paifion.

Par le moyen de la fensibilité, le foi-

ble arrête & défarme le fort qui veut l'opprimer. Par cette même fensibilité le fort pardonne au foible qui l'offense & se réconcilie avec lui. L'art avec lequel la nature produit ces effets, n'est pas indigne de l'attention du lecteur.

Représentons-nous donc un homme fort & robuste poursuivant un homme foible : il l'atteint, le faisit & le renverse. La colere impitovable est peinte dans fes yeux, fon bras est levé pour frapper : quelle autorité, quelle force peut l'arrêter ? la sensibilité; & pour donner à l'humanité cette puissance, la nature n'emploie qu'un regard du malheureux : au moment même où l'homme foible & renverfe voit le coup qui va le faire périr, la crainte, la douleur , la rage , le désespoir se peignent dans fes yeux, fur fon vifage, dans toute sa personne. Cette image va rapidement se peindre dans l'ame de l'homme fort & en fureur, elle y produit tous les sentimens qu'éprouve le foible renverse & pret à périr. Par la loi de la fenfibilité, la nature produit dans son cœur un fentiment de douleur & d'inquiétude, plus puissant que le sentiment qui l'irrite, elle fixe sur lui-même son attention & fa crainte, elle fuspend fa colere. Dans cet instant de repos & d'équilibre, l'espérance renait dans le cœur du foible, elle se peint sur son visage, avec la foumission, l'amour & la reconnoissance. Cette image va se peindre dans l'ame du fort, elle dissipe l'inquiétude, la crainte & la douleur qu'il refsentoit; il est dans un état de calme, de paix & de fécurité, femblable à celui qu'éprouve le foible.

C'est le regard touchant du foible qui a dissipé l'inquiétude, la crainte & la douleur qu'il ressentit; il ne l'envisage plus comme un ennemi, mais comme un bienfaiteur; il cesse de le hair, il l'aime, il éprouve pour lui une espece de reconnoissance, il le rassure, il le console, & dispose le foible à l'aimer.

La fensibilité est le bouclier du soible contre le puissant ; par elle la nature foumet l'homme qui veut abuser de ses forces; ce n'est donc point pour faire du mal, que l'homme a de la force, il semble qu'une puissance invisible l'en dépouille auss. Les qu'elle peut devenir funette aux soibles.

C'eft fans doute l'idée que les Athéniens & tant d'autres peuples s'étoient faite de l'humanité, ou de la fenfibilité dont nous expofons les effets, lorsqu'ils lui érigerent des autels sous le nom de la pitié.

Le fentiment de l'humanité, n'est point comme le prétend Spinosa, un fentiment peu actif, une espece d'amitié foible: il peut éteindre la haine & triompher des passions.

Lofque les riches de Sparte foulevés contre Lycurgue le pour fuivent, il reçoit un coup violent dans l'œil ş fon 
vifage en êt enlanglanté : il fe tourne 
vers le peuple, aufit - tôt la honte, la 
douleur fuccédent à la coltre & la la flureur ş on lui livre le méchant qui l'a 
bleffe, tous ceux qui le pour fuivoient 
l'accompagnent julqu'à fin maifon, avec 
des témoignages de répéed, de douleur 
& d'attendrissement, que l'on éprouve 
bleffe. De l'accompagnent pur 
pour un ami, pour un parent outragé 
& blesse de l'accompagnent 
bleffe.

Ce fut la robe fanglante de Céfar qui arma Rome contre les défenscurs de sa liberté.

Lorsque Léopold duc d'Autriche, à la tête de vingt mille hommes, veut soumettre les cantons de Schwits, d'Uri & d'Undervall, la noblesse qui fait la plus grande partie de son armée, prend la réfolution de mettre tout à feu & à fang dans ces cantons; l'image de raid vorreux pénètre Humeberg, un des gentilshommes de l'armée de Léopold; a verett les Suiffes du jour de du lieu de vert les Suiffes du jour de du lieu de l'est d

C'est l'humanité qui a fait échouer la conspiration formée contre Venisc, par les hommes les plus déterminés, & avec un art, un secret, & une intrépidité dont l'histoire ne fournit point d'exemples. Lorfque Renault peint l'état de Venise au pouvoir des conjurés, le foldat furieux retirant ses mains fumantes du fein des Vénitiens, la mort errante de toute part, & toutes les horreurs que peuvent produire la licence, l'avarice & la barbarie, il fait naître dans l'ame de laffier . la compassion & l'horreur : cette funeste image l'obsede nuit & jour, le presse & le force de découvrir un secret que la mort & les tourmens ne lui euffent jamais arraché.

Par une fuite de son organisation & de fa fensibilité, l'homme manifeste le bonheur qu'il éprouve, aussi-bien que la douleur qu'il ressent, & en le manifestant il le communique. Les mouvemens de l'homme heureux, ses gesses, l'air de son visage, les accens de sa voix portent dans l'ame de tous les spectateurs l'image du bonheur dont il jouit, il les rend femblables à lui, il les place machinalement dans l'état où il se trouve lui-mème; ils prennent tous ses sentimens, toutes ses affections, il n'a plus d'ennemis, il aime tout le monde, il voudroit faire paffer dans tous les cœurs. le bonheur qu'il ressent : cette bienfaifance est une suite nécessaire du bonheur que l'homme éprouve.

C'est

C'est à cette disposition qu'il faut attribuer la joie que cause dans les compagnies la présence de l'homme gai, doux & serein, la tristesse qui se peint fur tous les visages à l'arrivée du mifantrope, de l'atrabilaire, de l'homme dur & despotique. Le premier offre un homme heureux, sa présence seule fait paffer dans notre ame la férénité, la paix de la sienne. Le second nous attriste, parce que nous ne pouvons voir l'image du malheur fans le ressentir; & voilale principe de nos égards & de notre indulgence, pour le misantrope, pour l'atrabilaire, pour l'homme dur, qui ne se présente d'abord que comme un malheureux. Le premier mouvement de notre cœur à la vue de l'homme trifte & mélancholique est un sentiment de pitié, de crainte de l'offenser & en quelque sorte de respect. Si ce sentiment s'éteint, c'est que nous voyons que nous ne pouvons adoucir ses maux, & que sa dureté nous force de voir en lui, non un malhaureux qui demande du fecours, mais un ennemi qui abuse de notre indulgence & de notre fenfibilité.

Ainfi, lorfque la fécurité dont jouiffoient les hommes armés & rémis, eut banni la crainte; lorsque ne redoutant plus les animaux carnaciers, & que fentant moins vivement le besoin qu'ils avoient du secours des autres, ils pouvoient s'intéreffer moins à leur confervation réciproque; la nature développa dans Jeur ame le fentiment de l'humanité qui leur fit reffentir les maux de leurs femblables, qui leur rendit leur bonheur précieux, parce qu'ils en jouissoient, qui les porta à partager avec eux celui qu'ils reffentoient, parce qu'en le communiquant, ils l'augmentoient, L'amour du bonheur qui agit continuellement sur tous les hommes, les porta donc à procurer un bonheur général & commun.

Tome VIL

Par le sentiment de l'humanité, la ligue que la crainte avoit formée entre les hommes, se change en une société qui a pour loi fondamentale, la bienfassance & l'amour du prochain, qui compose de tous les hommes une seule familie La nature en infipirant à l'homme le sentiment de l'humanité, devient en sette amez commune des hommes, ils naissen véritablement freres, les biens & les plaifes répandus fur la terre, sont un patrimoine commun qu'elle partage également, & les maux attachés à la condition humaine sont des dettes communes.

L'intérêt perfonnel, comme on le' voit, n'elt point diffingué de l'intérêt général de l'espece humaine, puisque l'intérêt perfonnel n'est que l'amour du bonheur, & que dans l'institution de la nature, l'homme ressent les maux des autres, & qu'il leur communique son

bonheur. Pour diftinguer les actions utiles ou nuifibles aux autres, l'homme a reçu da la nature une organifation qui lui fair ceffentir le bien & le mal qu'ils éprouvent. L'homme a donc un guide qui le conduit dans les actions, par rapport aux autres hommes, comme le goût le conduit dans le choix des corps propres l'homme puiñe chicher, lui apprent la ne point faire aux autres, ce qu'il ne revolacit par qu'il voudroit pas qu'on lui fit, & leur procurer le bonheur qu'il voudroit qu'on lui fit, & leur procurer le bonheur qu'il voudroit qu'on lui procuré.

Le platif que l'homme restint en faitant du bien, la douleur qu'il éprouve lorsqu'il fait du mal aux autres, ne sontils pas une publication continuelle que la nature fait à cous les hommes de ce principe de la loi naturelle: Eistes aux autres le bien que vous voustries, qu'on vous sit, En leur saites point le mal Qu qu que vous ne voudries pas qu'en vous flt. Le plaifir & la douleur que l'honme éprouve, lorfqu'il et bienfaifant ou méchant, a fi fource dans l'organifation même de l'homme; la nature a done voulu que ce principe fat une loi générale qui n'admit jimmis d'exception selle a voulu que l'obligation qu'elle imposioi, futaulif étendue que la vie, puisqu'elle ell' fondée fur l'organifation même de l'homme, qui ett le principe de la vie.

L'homme de la nature est done juste, bienfaislant par sentiment, indépendamment de son éducation, & pour ainsi dire, par instinct; il n'est ni cruel, ni envieux naturellement, puisqu'il ne peut, ni être heureux sans communiquer son bonheur, ni voir un heureux sans restentir du plaistr.

Quelque certains que foient ces principes, ils auront des contradicteurs. On ne manquera pas de les combattre par des exemples de barbarie & de cruauté. qui ne pourroient, dit-on, avoir lieu, si le sentiment de l'humanité existoit dans l'homme avec la force que nous lui attribuons; telles sont les cruautés que les Sauvages exercent fur leurs prifonniers, & le plaisir qu'ils ont à voir leurs fouffrances; telles font les barbaries des despotes sur leurs sujets; tel a été le plaisir que causoient les combats des gladiateurs; telle est la curiosité du peuple, pour les exécutions de la jultice criminelle.

Je reconnois ces faits, mais je n'ai garde d'en conclure que les hommes naillent ennemis de leurs femblables, cruels & féroces, ce feroit tirer une conclution abfolue, fimple & fans reftriction, de ce qui n'elt vrai que par accident.

Il est certain que l'organisation du corps humain doit naturellement l'entretenir dans un état de fanté. Croirat-on rendre cette vérité douteufe, en difant qu'il y a des malades, & que l'homme n'est pas immortel? les malades prouvent que l'organifation du corps humain peut s'altérer, & non pas que l'homme nait dans un état de maladie, ou que scs organes ne puissont s'entretenir dans un état de fanté. Il en est de même des faits que l'on oppose au fentiment que nous defendons ; ils prouvent que le germe de l'humanité peut s'altérer , qu'il peut être stérile dans quelques hommes, & non pas qu'ils foient nés cruels & fans humanité.

Des inclinations & des gotts qui naiffent des fenfations que produfent les impressions des corps fur les organes de l'homme. Les figures, les couleurs, les fons, les mouvemens des corps agiffent fur nos organes, & font naitre dans notre ame différentes fenfations.

C'est par le moven de ces sensations que nous connoidons la distance, les qualités des corps, leurs rapports avec le nôtre : fans elles nous ne pourrions faire un pas fur la terre, & telle est la loi de la nature, que les figures, les odenrs, les sons, les mouvemens produisent des sensations agréables ou défagréables, felon qu'elles font favorables ou contraires à la conservation de notre corps : c'est une espece de récompense que la nature attache à l'usage des objets destinés à satisfaire ses befoins, ou à le garantir du froid, du chaud. & en général de toutes les incommodités.

La nature en accordant à l'homme avec profusion tout ce qui est nécessaire à ses besoins, lui a donné des organes, des mains, une intalligence capable d'arranger, de combiner, de façonner toutes les productions de la terre; il a fair ufage de tous les dons qu'il a reçus de la nature, il a façonné, combiné, imité toutes ses productions, les arts sont nés, & l'homme s'est créé de nouveaux plaifirs.

Réfugié d'abord fous le feuillage des arbres, il a fait des toits, bati des cabanes, construit des maisons.

Les maifons font un afyle contre l'intempérie des faifons; elles garantissent de l'humidité, elles fervent à conferver les fruits, les grains, les légumes; elles fixent les hommes dans un cantou : tous les hommes peuvent jouir de ces avantages, & par conféquent les arts & l'induftrie ont rendu toutes les contrées habitables à l'homme.

Il n'y a point de contrée dans laquelle l'homme n'ait à effuyer l'intempérie des faifons, des incommodités, des feufations défagréables : par - tout il trouve des reilources & des remedes contre les fenfations douloureufes ou défagréables; & telle est encore la loi de la nature, que la ceffation des fenfations incommodes est un plaisir.

Ainsi par le moyen des arts ou de l'industrie, il y a à peu-pres une égale portion de bonheur fur la terre, pour tous les tems, pour tous les climats, pour tous les hommes : du moins la nature leur donne par-tout, tout ce qui est nécessaire pour exister agréablement, & par conféquent pour être heureux par toute la terre habitable. Les arts & l'industrie sont donc une source de bonheur, & une cause de paix parmi les hommes.

L'homme en se procurant par son industrie une habitation fure & commode, une nourriture faine & abondante, un moyen pour conserver ses fruits, ses légumes, ses grains, augmente son loifir, il l'emploie à rechercher les choses qui peuvent rendre son habitation plus riante & plus commode, la nourriture plus agréable.

Ces arts ne font point un principe de guerre parmi les hommes, ils peuvent au contraire les unir par un commerce d'agrémens & de commodités qu'ils peuvent se procurer réciproquement.

Soit que par une fuite du desir de connoître, l'ame se dégoûte des objets qui l'occupent, fans l'éclairer, foit que l'impression continuelle des mêmes objets fur fes fens, trouble fon organisation & la dérange : il est certain que les sensations les plus agréables cessent de l'être, fi elles font continuelles, & que l'homme fait effort non seulement pour se procurer des fensations agréables, mais encore pour les varier.

L'homme heureux & tranquille, cherche donc à mettre de la variété dans les objets qui lui procurent des sensations agréables ; les arts d'agrément & de commodité naissent dans le sein du loisir & de l'abondance.

Le travail & la contrainte déplaisent à l'homme autant que l'uniformité. L'efprit aime à voir, ou à agir, ce qui est la même chose pour lui ; mais il veut voir & agir fans peine : & ce qui est à remarquer, tant qu'on le tient dans les bornes de ce qu'il peut faire fans effort, plus on lui donne d'action, plus on lui fait de plaifir : il eft actif jufqu'à un certain point, au-dela il est très pareileux.

La nature a donc placé l'homme entre l'inconstance & la paresse, même pour les objets que produisent les arts d'agrément. Le desir des fensations agréables le porte vers tout ce qui peut les procurer, & la crainte de la fatigue, ou l'amour du repos le déterminent à ne les chercher que dans les objets faciles à acquérir, & communs à tous les hommes. Ces arts ne font donc point un principa

Qqqq 2

de diforde & de guerre. Renfermés dans les bornes que la nature leur preferit, ils peuvent contribuer au bouheur de l'homme, en lui procurant des objets de délaifement, & des plaifirs qui ne l'empéchent point de s'occuper utilement pour la fociété, & qui ne le portent point à nuire aux autres.

Les arts d'agrément n'ayant bour obict ni les besoins, ni les commodités, ni les choses utiles à la fanté ou à l'instruction, mais des degrés de délicateile dans les mets, dans les habillemens; un homme qui feroit consitter son bonheur dans la jouissance des productions des arts d'agrément, n'aimeroit que ces objets, n'eltimeroit important que ce qui flatte les fens, ne feroit ni actif, ni laboricux; & s'il le pouvoit, forceroit les autres hommes à lui procurer ces objets : mais par les loix de la nature, cet homme, loin d'être heureux, n'éprouveroit que des dégoûts, de l'ennui, des maladies, des malheurs.

Les productions des arts d'agrément ne peuvent contribuer au bonheur de l'homme, qu'en lui procurant des fenfations agréables; mais comme il veut toujours être heureux, il ne pourroit le devenir par le moyen des arts d'agrément, qu'autant que leurs productions exciteroient continuellement en lui des fenfations agréables: or, il est impossible que les productions des arts d'agrément excitent continuellement dans l'homme des sensations agréables. Ce n'est que par leur action fur les organes, que ces productions excitent des fenfations agréables ; & elles ceisent de produire cet effet, ausli-tôt que l'action de ces objets n'est plus nécessaire pour la conservation des corps.

Ainsi, par exemple, les alimens excitent des sensations agréables, tant qu'ils sont nécessaires ou utiles pour la

confervation des corps, pour l'harmonie de l'organifation, & ils cessent d'exciter ces fenfations agréables auffi-tôt qu'ils font superflus. L'homme ne peut prolonger la durée de ces sensations agréables, qu'en donnant à ses organes une sensibilité qu'ils n'ont pas recue de la nature, & aux alimens des faveurs actives & pénétrantes que la terre ne leur donne pas, qui produisent dans les organes des impressions extraordinaires : d'où il réfulte que l'homme prend des alimens qui n'ont point avec les organes de la vic, la proportion qu'ils doivent avoir, & que les organes destinés à entretenir la vie du corps, contiennent une plus grande quantité de suc nourricier qu'ils n'en peuvent faire circuler, & qu'il n'en faut pour la nutrition des différentes parties du corps ; enforte qu'il n'y a plus entre les organes & le suc nourricier, la proportion que la nature a établie, ce qui entraine l'altération des visceres & de l'organifation, les infirmités, les douleurs & la mort.

Le fue nourricier devenu furabondant circule avec plus de lenteur, s'éparifit & cause des obitructions. Ce même suc ne peut circuler plus lentement, ou féjourner, fans acquérir une qualité caustiques par ce moyen toutes les fibres des vifceres & des organes se trouvent imbibées d'une lymphe irritante : le cerveau même en est rempli; toutes les perceptions deviennent confuses. l'homme devient triffe, chagrin, tous les objets extérieurs font sur lus des impressions douloureules : renfermé en lui-même, il est inquiété sans cesse par l'irritation que produit dans toutes les fibres de son corps, la lymphe acre & corrofive qui les baigne; il est malheureux, & tout dans fon corps tend à la mort.

Il en seroit de toutes les productions

des aux d'agrément, comme de l'att d'alfainnar les alimens. Un homme, par exemple, qui chercheroit fon bonheur dans les meubles agréables & commodes, meneroit une vie fedentaire, fes organes perdoient leurs relibrs, les lumeurs ne circuleroient plus avec la viteffe néceditive pour y entretenit la fluidiré qui leur eth nécetiaire pour toutes les ferétions elles vépailitoient, produtionient des engorgements, des obtituations, toute l'organisation s'abéreroit, t'homme deviendroit mélancolique & malheureux, comme l'expérience journa-

Si pour prévenir ces effets, un homme fans fe fixer à une cipce particuliere de fenfations agréables, cherchoit fon bonheur dans toutes les ienfations; tous fes fens feroient dans une agitation continuelle & violente qui altereroit bientot la conflictution de fes organes & de fon corps, & produitorient l'épuilement, les maladies & la mort.

liere le prouve.

Ce n'eft donc point par les productions des arts d'agrément que l'homme doit prétendre être heureux s' à par une loi immuable de la nature le bonheur finit , & le malheur commence où naiffent les arts qui par leurs productions rendent l'homme inutile à la fociété, ou ennemi des autres hommes.

La nature apprend à l'homme cette vérité par la voie de l'inttlinct & du fentiment: c'est la constitution organique de l'homme, c'est le dégoût & la douleur qui le rappellent aux vrais befoins de la nature, à ces besoins qu'il peut satisfaire sans peine, & Sans troubler la paix & le bonheur de se semblables.

C'est ainsi que la nature affranchit l'homme de l'empire de son corps, & qu'elle l'arrache à la tyrannie des sens, qu'elle l'éleve au-dessus de l'ordre des ètres purement sensibles. Ces bornes étroites que la nature a prefeiries aux palitirs des fens, tandit qu'elle donne à l'homme un amour inattaible pour le bonheur, ne prouventelles pas que ce n'ell point dans les fenfations & dans les objets qui les produifent, que l'homme doit chercher le bonheur, maiss au-dedans de lui-même, dans les fentimens & dans les afficitions de fon ame.

La nature invite par l'attrait du plaifir, l'homme à faire usage des objets nécetfaires à la confervation de foncorps: mais elle a chargé le dégoût de l'en écarter auffi-tôt qu'ils font inutiles: & s'il elt rebelle à l'avertissement qu'elle lui donne par le dégoût, elle commande à la douleur de repousser l'homme vers ses semblables, & de le faire rentrer en lui-même, ou elle fait naître des inclinations & des penchans qui ne produisent pas un plaisir rapide & sugitif. comme les objets fensibles, mais une fatisfaction vive & conltante que le tems augmente : elle n'exige que pendant quelques instans qu'il s'occupe de fa conservation, & si je peux parler ainsi, de son propre individu, & pendant tout le reste du tems elle l'invite, elle le presse de s'occuper du bonheur des autres. La nature n'attache qu'une fatisfaction momentanée à l'action qui n'est utile qu'à celui qui la commet, & le contentement, la joye produite par une action utile au bonheur général, est aussi durable que la vie. La premiere n'a , si je peux parler ainfi, que la furface du bonlieur, & l'autre en elt la fource : ainfi le svitème de l'intérêt personnel n'est pas le système de la nature.

Des inclinations, des penchants & des goluts de l'homme, attachés à sa qualité d'être pensant. Quelle que soit la cause qui a produit le monde, il est certain que les besoins auxquels elle assujettis les hommes, & les loix qu'elle leur preferit pour les faisfaire, tendent à les unit étroitement, & les obligent à vivre en paix. Lorfqu'elle les a mis dans cet état, elle fait naitre l'humanité pour les obliger à s'aimer, à le Geoutri, à le défendre: ainsi tout ee que nous avens découvert jusqu'ei dans l'homme, tend naturellement à le mettre dans un état de calme, de reops & de pais

L'amour du bonheur roujours agiffant fur lui , produit des goûts & des indinations qui rellent enfevelies dans ceux qui ne jouisffent pas de ce alme, & tous les fentimens qui vont naitre dans fon ceur feront accompagnés de reflexion: ce ne feront plus des mouvemens excités dans l'organifation de fon corps, ce feront des aifections qui naitront de fes jugemens; il ne fera plus confié à la direction de l'inflind; si l va passer fous Pempire de la raisso.

Comme l'homme ne fera point abfolument exempt de maux, même dans cet état de calme, le fentiment de l'humanité le portera à fecourir fes femblables, & il en recevra du fecours.

Dans l'état de foibleffe, de crainte & de befoin, les fecours que les hommes fe procurent, sont des engagemens contractés & remplies par l'intérêt : dans l'état de calme & de paix , un fervice et un bienfait, & le fentiment qu'il fait naitre elt différent de l'atrachement que produit le fécours que fe procurent deux hommes attaqués par une bete féroce.

Dans le besoin extrême, ou dans l'état de crainte & de guerre, l'homme repoulse & prend en aversion un autre homme qui l'attraque; mais un homme qui dans l'état de calme attaque un autre homme produit une aversion bien différente, il allume dans son cœur la haine, la colere, & le dein'

de punir celui qui lui a fait du mal. Entrainés par le befoin, ou déterminés par la crainte, les hommes rédéchiéfent peu fur ce qui intérelle les autres; mais dans l'état de calme où le fentiment de l'humanité fe dévolope, les hommes partagent en quelque forte les biens & les maux de tous ceux qu'ils connoilént: aucun n'ell indiriferent pour les actions qu'on de l'indiriferent pour les actions qu'on de l'indirierent pour les actions qu'on de l'indirierent pour le bonheur, ou fur le malheur des autres; tous iguent ces actions, chacun les condamne ou les approuve, & ces différens iugemes four fuivis d'un fen-

timent d'estime ou de mépris, d'amour

ou de haine.

Dans l'état de crainte & de besoin, l'intérêt porte tous les hommes à se secourir, & les empêche de se nuire, ou de s'attaquer : dans l'état de calme, l'humanité ett le supplément de l'intérêt; elle porte à secourir, à rendre heureux, meme ceux dont on n'attend aucun secours. mais ce sentiment n'agit point, ou il n'agit que foiblement en faveur de ceux dont les actions sont nuisibles aux autres, & que nous jugeons ennemis du bonheur des hommes : ainsi dans l'état de calme & de paix, aucun homme n'est indifférent aux jugemens que les hommes portent fur ses actions, il desire qu'ils portent de lui des jugemens favorables, il recherche leur ettime & leur amour, il craint leur mépris & leur haine.

Les effex que produifent les actions d'un homme fur l'esprit & sur le cœur des autres, ne lui permettent pas d'etre indifferent sur les propress actions. & sur le principe qui doit les diriger. Il est obligé de rentrer en Ini-mème, il y dècouvre une regle, une loi qu'il doit suivre, il se juge lui-mème, il s'approuve ou fe désapprouve, & devient heureux our malheureux par cette approbation, ou par cette improbation de son par cette improbation de son de manufacture de l'approbation de son par cette improbation de son manufacture de l'approbation de son par cette improbation de son manufacture de l'approbation de son par cette improbation de son manufacture de l'approbation de son par cette improbation de son manufacture de l'approbation de son par cette improbation de son manufacture de l'approbation de son par cette improbation de son manufacture de l'approbation de son par cette improbation de son par cette approbation, au cette approbation de l'approbation de son par cette approbation de l'approbation de l'approba

Enfin hors de l'état de calme & de paix, où la nature conduit l'homme, il est toujours tyrannisé par ses besoins ou par la crainte; la crainte & les besoins absorbent tous les efforts de son esprit. il ne réfléchit point sur d'autres objets, il recherche les moyens de se procurer des fruits & de se garantir des attaques des bètes féroces; mais il ne réfléchit point sur la ftérilité ou sur la fertilité des arbres, il ne recherche point la caufe pour laquelle ils produifent des fruits plus ou moins abondamment : il fe dérobe à la pluie ou se garantit des intemperies des faifons & des climats, fans réfléchir fur ce qui les produit. Dans l'état de calme il en est étonné, il penfe que ces phénomenes ont une caufe, il voit que cette cause peut procurer fon bonheur, ou caufer fon malheur; puisqu'elle est plus puissante que lui, il s'efforce de la connoître, il la craint, il juge qu'elle agit fur les élémens, comme fon esprit fur fon corps, il regarde cette caufe comme un cfprit & il l'invoque. L'homme dans cet état calme devient donc religioux : il voit que cette cause produit des biens & des maux, il croit qu'elle s'irrite & qu'elle se calme : il cherche ce qui lui plait ou ce qui lui déplait, c'est-a-dire', ce qu'elle approuve ou ce qu'elle défapprouve. ce qu'elle aime & ce qu'elle hait. Il se fait lui même une regle felon laquelle il juge les actions des autres hommes, & fes propres actions; il penfe que la cause des biens & des maux juge les hommes felon cette regle; ainfi la religion à laquelle l'homme s'éleve naturellement, augmente la force de tous les principes de fociabilité, & les change en loix facrées, plus générales & plus puissantes que les loix pénales des sociétés.

Voilà des *inclinations*, des plaifirs qui

n'one les sens ni pour principe, ni pour fin, elles n'exitent ni dans les animaux, ni dans les flupides, ni dans les imbécil. les ou dans les inferies qui on tous leurs sens, à qui sont toures les sonctions animales. Ces inclusation naislient des jugemens des hommes; elles sont donc des affections ou des inclusations qui n'appartiennent qu'à l'être raisonnable & immaériel e. WECONSOISSANCE, Mi-TIÉ, COLERE, HAINE, CRAINTE, ES-TIME, & C. (D.F.)

INCOLAT, Droit d', Droit public de Bohens c'étt ainsi qu'on nomme en Boheme un droit que le souverain accorde aux étrangers qui ne son pour les ouverain accorde aux étrangers qui ne son pour nés dans le royaume, en vertu diquel les autres citoyens. Ce droit s'appelle les autres citoyens. Ce droit s'appelle en Pologne indigenat. Les sommes devant être regardes la plus grande richelle les autres che en ux. B. la qualité d'étranger ne devroit, jamais exclure des avantaces d'aucune société.

INCOMPATIBILITÉ, f. f., Droit Canou. On appelle ainfi l'obstacle ou l'empêchement qui se trouve dans la policifion de deux bénéfices, dont les fonctions ne compatissent pas, parce qu'elles ne peuvent être exercées par la même personne. Pour bien entendre la matiere de ce mot, il faut favoir ce qui s'est passé dans l'église touchant la pluralité des bénéfices ; mais l'histoire , à la faire dans un certain détail, en seroit trop longue: nous nous bornerons donc à quelques exemples & réglemens des conci'es dans les divers fiecles que nous diviferons en deux tems. L'un précede le concile de Trente. & l'autre le suit. Nous faisons de ce concile la borne de notre partage, parce qu'il contient fur cette matiere de fages dispositions que l'on a prises

680

particuliérement pour regles en cette

Tant que les bénéfices n'ont pas été connus dans l'église, il n'y a pu être question d'incompatibilité, que pour les évechés & les monafteres; & à cet égard on ne voit aucun exemple, que deux évechés ou deux monaîteres, alors trèsréguliers, avent été donnés à une mème & seule personne, pour d'autres causes que pour celles qui se voient fous les mots EVEQUE, TRANSLA-TION, ABBÉ, COMMENDE; & daus le traite de la discipl. du pere Thomassin, part. I. liv. ij. ch. 45. L'église n'avoit donc pas encore foin dans ce premier tems, de faire des réglemens sur cette matiere; tous les ecclésiastiques étant attachés à une églife, comme il est dit ailleurs dans ce livre, chaque église donnoit à ceux qui étoient chargés de la deffervir, une fuite continuelle d'occupations & des rétributions, qui ne leur permettoient pas d'aller exercer les mèmes fouctions dans une autre église. Si quelqu'un de ceux - là l'eût entrepris . malgré les défenses des canons, ou il n'eût pas été reçu dans la nouvelle églife; ou en y restant, il ne participoit plus aux fonctions ni aux honneurs & rétributions de celle qu'il avoit quittée. Le concile de Calcédoine fit à ce fujet un réglement qui prouve néanmoins que la cupidité a toujours eu ses sectateurs, & qu'elle en aura, comme l'a dit un anteur particuliérement en cette matiere, jusqu'à la fin du monde.

Ces mêmes cleres ainsi attachés à leurs églifes violoient donc quelquefois la stabilité, & en alloient desfervir d'autres, où en jouissant de la rétribution ordinaire, ils táchoient de retenir l'administration & les profits de quelqu'oratoire ou de quelque hôpital de la premiere églife dont ils avoient été les ad-

ministrateurs. Mais on remédia bientôt à cet abus, la premiere image d'un plus grand dont nous allons parler. Le concile de Calcédoine ordonna, Can. 10. qu'un clerc ne peut en même tems être compté dans le clergé de deux villes, ce celle où il a été ordonné d'abord . & de celle où il a passe par ambition. Ceux qui l'auront fait , feront rendus à la premiere églife. Que si quelqu'un est déja transféré à une autre église, il n'aura plus aucune part aux affaires de la premiere, ou des oratoires & des hôpitaux qui en dépendent : le tout sous peine de déposition. Can. 2. cauf. 21. q. 1. c. 1. dift. 89.

Cette discipline se conserva affez lougtems dans l'église avec la même riqueur, ainsi que le prouvent les canons de plufigurs conciles. & entr'autres ceux du concile d'Agde, qui défendit aux abbés d'avoir plusieurs cellules ou monafteres, quoiqu'en ce tems les abbés n'euffent rien en propre, comme le dit le Can. 11. du quatrieme concile d'Orléans: Si quid abbatibus aut monasteriis collatum fuerit, in fua proprietate boc abbates minime possidebent. Thomatin, part. II. liv. ij. cb. 68. Le huitieme concile général, tenu l'an 870. renouvella, Can. 15. le réglement du concile de Calcédoine. Un concile de Paris tenu l'an 819, défendit aux prêtres, c'est-à-dire. aux enrés, fuivant l'explication de M. Fleuri, Hift. liv. 47. n. 25. de s'absenter de leurs églises, & d'avoir plus d'une églife & plus d'un peuple. Thomass. part. III. liv. ij. ch. 41. Dans le meme fiecle l'an 874, le célebre Hinemar, archeveque de Rheims, tint un fynode au mois de Juillet, où il se plaint que des pretres de son diocese négligent leurs paroiffes, & recoivent la prébende dans le monastere de Mont-Faucon : & que des chanoines du même monaftere prennent des paroisses à la cam-

Le même Hincmar reprochoit à l'évèque de Laon, son neveu, d'avoir obtenu un office chez le roi, & une abbaye dans une autre province sans sa permission.

Les défenseurs intéressés de la bigamie spirituelle opposoient du tems d'Hincmar, l'autorité du pape S. Grégoire, qui commettoit quelquefois plusieurs églifes à un feul évêque. Mais ce favant prélat leur répondoit qu'il n'est jamais permis à un chrétien d'avoir en mème tems deux femmes, ou une femme & une concubine, & que S. Grégoire n'a use de cette dispense, que quand de deux églifes fort proches, il en a vu une défolée par les Barbares. Le même auteur témoigne toutefois, qu'un curé pouvoit avec sa cure tenir une chapelle, pourvu qu'il n'y eût ni peuple ni service attaché . & qu'elle ne fut pas dans l'usage d'être desservie par un prêtre particulier. Mais le concile tenu à Metz l'an 888, ne permit de possèder ces sortes de chapelles conjointement avec des cures, que dans le cas où elles étoient comme des membres de l'églife paroiffiale.

Le concile de Mérida en Efpagne, Can. 19, parle de quelques cures qui évoient fi pauvres, qu'on en commertoit pulifeurs à un feul curé. En 'ce cas le concile ordonne que le curé dira tous les dimanches la meffe dans chacune des égilfes qui lui eft confiée. Le étilument de plus confer plufieurs égifies à un feul curé, fi elles avoient de quoi occuper dix céleaves, permetant d'unir celles qui feroient plus pauvres à d'autres plus riches. Le huiteme concile général, cité deffus, après avoit défondu aux clerçes de fa later inferire ou

Tome VIL

immatriculer dans deux différentes églifes pour en recevoir les rétributions, accorde aux prètres la libert de deflervir deux églifes de campague, à caufe de la pauvreté des habitans qui ne leur permet pas d'entretenir chacune un pafteur. Ceft - là l'origine des bifcantare.

autorifés de nos jours. Le pere Thomassin remarque sur le réglement du feizieme concile de Tolede, qu'il fert à confirmer cette regle, si sage, si juste, si invariable, que des biens ecclénaftiques, c'est-à-dire, confacrés à l'entretien des pauvres, chaque portion, chaque églife, ou chaque bénéfice, qui est suffisant pour l'entretien modelte d'un ecclésiastique, doit effectivement lui fuffire; & il n'en faut donner deux à un même, que lorsque l'un ou l'autre est infussifiant : & alors même il faut unir ces deux bénéfices, & n'en faire qu'un, afin qu'il paroiffe que l'union se fait pour l'avantage des bénéfices, & non pas pour fatisfaire l'avarice des bénéficiers. Bibl. Can. tom. I. p. 149. hift. de Fleury , liv. 81. n. 15.

Il s'en faut bien que ces sages reflexions, fondées fur l'esprit des conciles, s'accordent avec ce qui se passa àpeu-près vers le même tems, & bientôt après, foit par la voie des commendes, des unions ou autrement. La pluralité des bénéfices qui n'étoient plus dans le neuvieme siecle dépendants des ordinations, devint alors fi commune qu'on crut de bonne foi, que les fonctions & les obligations d'un bénéfice même à charge d'ames pouvoient être acquittées par un autre : ce qui dispensoit naturellement de la résidence personnelle. Les ecclésiastiques séduits par leur avarice détournerent le fens des canons, qui, par des motifs bien oppofés aux leurs, avoient permis la pluralité des bénéfices par la voie des unions ou au-Rrrr

trement. Van-Espen, jus Eccles. part. II. tit. 20. de Benef. n. 6. Enforte que comme l'abus ne fait jamais tant de progrès, que lorfqu'il passe pour un légitime usage, on ne vit bientôt plus à cet égard que confusion ; non - seulement les eccléfiaftiques, mais les laïcs s'emparerent des bénéfices & de plusieurs : ce qui fait dire au pere Thomassin, qu'on ne doit pas condamner tous ceux qui possedoient plusieurs abbayes sous la seconde race des rois de France, parce que des évêques pleins de zele pouvoient les demander pour empêcher que des laïcs ou des eccléssaftiques de cour ne les obtinssent seulement pour les piller; l'abus n'étoit pas moindre pour les bénéfices inférieurs aux évechés & abbayes: on en peut juger, par les canons des différens conciles que ces défordres occasionnoient, & dont le pere Thomassin fait mention dans son traité de la discipline, où il revient quatre ou cinq fois fur la même matiere, p. IV. l.ij. c.58.

toit déja adressé plusieurs fois pour décider des contestations touchant la pluralité des bénéfices, ne put en fouffrir plus long-tems l'abus; & rempli d'un zele qui fut mal fecondé dans la pratique, il fit faire dans le troisieme concile de Latran tenu en 1179, le canon dont plusieurs ont fait la premiere loi de la nouvelle discipline de l'église, sur la pluralité ou incompatibilité des bénéfices: Quia nonnulli modum avaritia non imponentes, dignitates diversas ecclefiafsicas , & plures ecclesias parrochiales , contra facrorum canonum inflituta nitunsur accipere, us cum muum officium vix implere sufficient, slipendia sibi vendicent plurimorum; ne id de catero fiat, diftriclius inhibemus. Cum igitur ecclesia, vel ecclesiasticum ministerium committi detwerit, talis ad boc persona quaratur,

Le pape Alexandre III. à qui on s'é-

qua refidere in loco, & curam ejus per feipfam valeat exercere. Quod fi aliter acium fuerit, & qui receperit, quod cortra facros canones accepit, amittat: & qui dederit, largiendi poteflate privetur.

Cap. 3. de Cler. non ref.

Ce décret n'eut pas l'exécution qu'on en desiroit & qui étoit si nécessaire ; c'est pourquoi le quatrieme concile de Latrantenu fous Innocent III. l'an 1215. ordonna que quiconque ayant un bénéfice à charge d'ames, en recevroit un autre de même nature, feroit de plein droit privé du premier de ces deux bénéfices ; & que s'il s'efforçoit de le retenir, il feroit privé de l'un & de l'autre : que le collateur conférera librement le premier bénéfice, & que, s'il differe plus de fix mois, la collation fera dévolue au fupérieur. Il ordonne de plus que le pourvu de ce fecond bénéfice à charge d'ames fera contraint de restituer les fruits qu'il en a perçus. Il étend ce décret aux personnats, & réferve au faint siege la faculté de dispenfer de cette regle les personnes distinguées par leur rang ou par leur science.

Circa sublimes tamen , & litteratas personas que majoribus sunt beneficiis honoranda: cum ratio poflulaverit; per fedem apostolicam poterit dispensari, cap. de multa providentia de Prab. Es Dignit. Cette elause est remarquable, & remarquée aussi par tous les auteurs qui ne manquent pas de dire, qu'elle éloigna, si elle n'empêcha pas la guérison du mal dont on se plaignoit. Fleury . Hift. ecclef. ch. 85. n. 61. où cet historien, rapportant à ce sujet les canons du concile de Londres, en 1268, fait des observations intéressantes. Le même concile fit un autre réglement pour détruire l'abus qui s'étoit introduit de faire desservir les cures par des ignorans pour profiter des revenus. Il ordonna que nonoblant toute coutume contraire, on affigneroit aux curés une portion fuffilaites; que le curé deflerviroit par lui-même & par un vicaire, à moins que la cure ne fût annexée à une prévende ou à vune digritié qui l'oblige à fervir dans une plus grande égifie; dans lequal est il doit avoir un vicaire perpétuel pour recevoir une portion congrue fur le revenu de une cape. Est paradus, à qui vero de Precuer. Cape. extrapadus, à qui vero de Pre-

Les réglemens de ce concile eurent le fort de tous ceux qui combattent la cupidité fortifiée par un long usage; la pluralité des bénéfices ne ceffa point. On peut voir les résistances que trouva en Angleterre le cardinal Othon, légat du pape Grégoire IX. quand il entreprit de faire publier les décrets du concile de Latran dans celui de Londres tenu en 1237, dans le traité cité du pere Thomass. part. IV. liv. ij. ch. 58. En France où l'on déféra plus à l'autorité du concile de Latran, on en éluda la disposition par la voie des commendes; les conciles s'élevoient contre ces abus: mais en vain, on l'autorifoit de cette décrétale d'Innocent III. qui dit : Nullus potest plures parrochiales ecclesias obtinere, nisi una penderet ex altera, vel unam intitulatam & alteram commendatam haberet, cap. dudum 53. de ele.7. Innocent entend parler là d'une commende temporelle; les ecclésiastiques ambitieux l'entendoient ou la faifoient entendre d'une commende perpétuelle. C'est encore pour remédier à cette fausse interprétation des regles . que le second concile général de Lyon tenu fous Grégoire X. l'an 1274, défendit de donner en commende une églile paroiffiale à quiconque n'auroit pas atteint l'age de 25 ans, & ne fera actuellement prêtre ; il défend en outre

de donner à la même personne plus d'uneéglise en commende, & veut que la commende pour les cures soit limitée à six mois à peine de privation de plein droit. Cap. 15. de elect. in 6°. v. COMMENDE.

Comme par une l'uite de la clause di décret de multa providentis, les dispenfes pour la posietifion des bénéfices incompatibles s'écoient multipliées à tel point qu'on parvint à les regarder comme étant en quelque forte de droit commun, le même concilie ordonna à tous les ordinaires des lieux de faire repréfenter à ceux qui possédoient des bénéfices incompatibles, les dispenses de leur possession de leur positérior de pareils bénéfices à une même personne, qu'elle ne soit légitimement dispense.

Le pape Grégoire, auteur de ces réglemens, regardoit comme canoniques les provisions des bénéfices incompatibles, pourvu qu'elles fussent accompagnées d'une dispense du pape. Le pape Boniface VIII. autorifa ces dispenses par ses décrétales en condamuant toutefois l'usage scandaleux de la pluralité des bénéfices, cap. 1. de consuet. in-6°. cap. 6. prab. eod. lib. Clément V. en fit autant dans le concile général de Vienne. C. si plures de prab. in Clem. Enfin le pape Jean XXII. touché des défordres qu'occasionnoit la pluralité des bénéfices, ou la possession des bénéfices incompatibles combattue depuis long-tems avec si peu de fruit, publia la fameuse extravagante, execrabilis de prab. Ed dign. où après avoir déclaré que les cardinaux & les enfans des rois ne font pas compris dans fon nouveau réglement, ordonne que ceux qui en vertu d'une dispense legitime possedent actuellement plusieurs dignités, per-

Rrrr 2

fonnats, offices, prieures, benefices &

684

autres qu'on ne peut posseder cusemble fans dispense, ne pourront retenir qu'un seul desdits bénéfices à charge d'ames, avec une dignité, personnat, office, pricuré, bénéfice fans charge d'ames. Qu'il leur fera permis de choifir celui desdits bénéfices à charge d'ames qu'ils voudront retenir. Qu'ils seront tenus de faire ce choix dans le mois, à compter du jour qu'ils auront connoissance de la présente constitution. Ou'ils feront tenus de fe démettre en présence des ordinaires de tous les autres bénéfices dont ils étoient pourvus. qui par les canons requierent dispense. Que fante par cux d'avoir fatisfait au présent décret, ils seront privés de plein droit, tant des bénéfices dont il leur étoit enjoint de donner leur démission, que de ceux qu'il leur étoit permis de retenir. Que ceux qui cu vertu d'expectatives, auxquelles le pape ne prétend point déroger, ont obtenu ou obtiendront des bénéfices de la qualité fusdite, aurout parcillement un mois pour opter celui qu'ils voudront retenir. Que ceux qui fans dispense posfedent plufieurs bénéfices - cures , feront tenus d'en donner leur démission. & ne pourront retenir que le dernier ; & faute par cux de donner leur démission des autres, ils seront privés de tous de plein droit . & incapables d'obtenir à l'avenir aucun bénéfice. Que ceux qui dans la fuite recevront un bénéfice à charge d'ames, feront tenus de donner leur démission de ceux ou'ils avoient déja, à peine de privation de plein droit & de ceux dont ils devoient donner leur démission, & de celui dont ils venoient d'être pourvus, & d'incapacité aux ordres & aux bénéfices. Le pape se réserve la collation de tous les bénéfices qui vaqueront en vertu de la présente constitution.

L'exception que fait cette décrétale des cardinaux & des enfans des rois, autorifa les privileges qui furent accordés dans la fuite, premierement par le pape Clément VI, aux officiers de la chapelle du roi, & à ceux de la chapelle de Dijon, & ensuite à plusieurs autres personnes. Le schisme d'Aviguon qui furvint, rendit ces privileges & ta pluralité des bénéfices si communs, que Léon X, ordonna dans le concile de Latran tenu en l'an 1915. que ceux qui possédoient plus de quatre bénéfices, cures ou dignités, foit en titre, foit en commende, fussent tenus dans deux aus de se réduire à deux, & de remettre les autres bénéfices entre les maius des ordinaires. Fevret. de l'abm, som. I. liv. 3. ch. I. n. 13. Tout l'abus des commendes s'étoit renouvellé pendant ce malheureux tems de schisme. On y joignit les unions personnelles, autre invention de l'avarice & du déréglement; enfin peu de tems avant le concile de Trente les réglemens les moins féveres parmi ceux que nous avons rapportés au fujet de la pluralité des bénéfices , n'étoient plus reconnus; l'abus ne se bornoit pas à tenir ensemble plusieurs cures, plusieurs" dignités; il s'étendoit aux abbayes & aux évêchés. On voyoit des prélats en tenir jusqu'à quatre à la fois, ou même un plus grand nombre. Le consile de Trente vint donc fort à propos pour remédier à ces défordres. C'est aussi à cette époque qu'on fixe parmi nous le rétabliffement de la difcipline en cette matiere.

Le concile de Trente, en ne déclarant incompatibles que les bénéfices qui demandent résidence, a autorisé la distinction qui se fait des bénéfices simples. entre ceux qui exigent résidence, & ceux qui ne l'exigent pas. C'est aussi

en conféquence que le même concile permet de conférer un fecond bénéfice timple à celui qui est déja pourvu d'un autre bénéfice dont le revenu n'est pas fuffisant pour son honnète entretien. Cette disposition conforme à la plus pure discipline de l'église, dont l'esprit ne peut ni se perdre ni se prescrire. paroit n'etre aujourd'hui fuivie partout, que dans le for de la confcience. Gonzales , loc. cit. n. 23. & fegg. c'eftà-dire, qu'on n'empêche ni ne punit la pluralité des bénéfices simples qui ne demandent pas réfidence, quelques confidérables que foient leurs revenus, quoiqu'on ne ceffe d'avertir le bénéficier, qu'après avoir pris fur les revenus du bénéfice ce qui est nécessaire pour sa subsistance, le reste appartient aux pauvres.

De ce que le concile de Trente ne déclare bénéfices incompatibles que ceux qui demandent résidence, on pourroit conclure que quand deux bénéfices font dans le même lieu ou dans la même églife, la réfidence que l'on fait dans ce lieu . leve l'obstacle de l'incompatibilité ; mais ce n'est pas ainsi qu'on a interprété les chofes ; la résidence dont parle le concile, n'est requise que par rapport aux fonctions, enforte qu'un feul & même bénéficier ne peut tenir deux bénéfices qui demandent chacun les mèmes fonctions, & qu'on appelle pour cette raison uniformes ou conformes ; comme deux canonicats, ou un canonicat & une chapelle, lorfque le chapelain ainfi que le chanoine est tenu d'affifter au chœur aux mêmes heures . c'est l'esprit du concile & la regle de tous les canonistes. Garcias, de benef. part. 11. cap. 5. Rebuffe, prax. de disp. ration. atat. n. 4. dict. cap. 17. de ref. feff. 24. Que fi les fonctions du chapelain & les charges de la chapelle

ne confistoient qu'à acquitter quelques meffes, alors le canonicat & la chapelle n'étant pas bénéfices conformes, mais plutôt difformes, parce que leurs fonctions font disparates, ferojent compatibles. Bien plus deux bénéfices simples, comme deux chapelles de même non. fub codem tello, ne font bénéfices conformes, & comme tels incompatibles, que quand ils ont le même objet & les mèmes fonctions dans leur fondation : Dux capellania seu duo altaria sub eodem tello, non funt beneficia uniformia ad effectum incompatibilitatis, quamvis uno vel simili nomine capellania nominentur. nifi fint inflitute ad unum हैने eundem finem, & ad eadens munera & unam congregationem. C'est là l'opinion du fameux Navarre en ses conseils 16. & 22. de prabend, indistinctement suivie par philieurs canoniftes, mais combattue par un plus grand nombre qui veulent que deux bénéfices quelconques dans la mème églife , fub eodem tello , foient incompatibles. Gonzales , loc. cit. gloff. 10. n. 32. ufq. 43. D'où vient que la plupart de ceux qui font dans le cas de posseder deux bénéfices dans une même églife, obtiennent une dispense du pape, foit que ces bénéfices foient difformes ou conformes : Ultra sustentationem . vel non. En quoi on ne fuit pas l'esprit du concile de Trente.

L'on voit que ce concile par le derrier de fis décrets raportes, ne fait acception de perfonne dans fon réglement fur Pircomparishité; ou la pluralité des bénéfices, pas même des cardinaux. Sur cela nous remarquerons que l'adeption des grandes dignités a toujours opéré une vacance de droit des autres bénéfices. Ainfi le cardinalat, l'épificopat, le s babayes & d'autres pareilles dignités fupérieures étoient, des avant même le concilé de Trente,

au moins de droit commun, incompatibles avec d'autres bénéfices, parce que les fonctions qui y font attachées, font si importantes, que ceux qui doivent les exercer, font supposés ne pouvoir en acquitter d'autres.

Par rapport au cardinalat, nous n'avons rien à ajoûter à ce qui est dit à ce

fujet fous le mot CARDINAL. A l'égard des abbayes & prieurés, sans doute que si ces bénéfices sont réguliers & conventuels, on ne peut en posseder deux à la fois ; aucuns bénéfices ne font si incompatibles, & par la promotion même de ces bénéfices, on est dépouillé de tous ceux qu'on possédoit; cela se peut inférer de la regle 26, de la chancellerie rapportée ci-deffous. Mais la difficulté est de favoir s'il en est de même des abbaves & prieurés en commende. Il est certain que les commendes perpétuelles ont une origine peu favorable, comme on peut s'en convaincre par ce qui elt dit sous le mot COMMENDE. On v voit, & nous le difons ci-dessus, que cette maniere de posseder les bénéfices, fut inventée autant pour éluder les canons qui défendent la pluralité des bénéfices, que pour les posséder sans avoir les qualités réquifes à cet effet. Cependant comme l'usage des commendes, tout vicieux qu'il peut être dans fon origine, s'est conservé constamment jusqu'aujourd'hui, on a cru beaucoup faire depuis le concile de Trente, qui comprend les commendes comme les bénéfices en titre dans son troisieme décret, d'empêcher que les évêchés & les cures ne fussent données autrement qu'en titre ; enforte qu'on n'observe presqu'aucune regle d'incompatibilité pour les bénéfices qu'on a coutume de posséder en commende; on sent bien, dit un auteur moderne, que c'est-là

un défaut dans la dicipline, mais qui ne peut être cortigé que pre la fuppe libration totale des commendes, & au president totale des commendes, et crababilisement des chofs dans l'exte primitif. L'acceptation de la commende ne fait donc gas vaquer les beliefices que l'on a déja, comme la promotjon à une dignité fupérieure qui requierre une exacte réfidence, & beaucoup de foin.

C'est une question que le concile de Trente n'a pas résolu, si les bénéfices unis, & les vicairies sont des bénésices à opposer comme incompatibles?

Il n'y a pas de doute que deux cures & uue prébende, deux prébendes même, etiam fiés eodem réfle, ne foient incompatibles : c'elt la disposition formelle des textes rapportés. Mais, comme le pape Boniface VIII. décide dans le chaptire, fuper eo de preb., & le ch. 1. de confe. m. 6°, qu'on peut fans dispense positiones de la companyapersonnat avec une prébende dans la même égile, & une dignité avec un même égile, & une dignité avec un on demande il ces décisions font conformes aux réglemens des conciles de Latran & de l'ente.

Par rapport aux dignités ou perfonnats joius à une prébende ou chanojnie, l'Unige eft affez général même dans les pays ultramontains, fuivant ce que nous apprend Garzias, in loc. cit. c'eltà-dire, qu'en latile, en Elpagne comme en France, il eft affez ordinaire de voir poffider fass incompatibilit une dignité avec un canonicat dans le meme chapitre.

A l'égard des cures unies, la décision de Boniface VIII. est encorc suivie, quand l'union n'est pas personnelle ou à vie, mais qu'elle ait été faite avec les sormalités requises, & sans frauder

la disposition du chapitre extirpanda, dont il est parlé ci - dessus. Les fondations à cet égard font également respectées; de maniere que lorsque le titre d'une cure se trouve joint à celui d'une dignité ou prébende, par la voie d'une union réguliere ou par la fondation, il n'y a point alors d'incompatibilité, parce que l'incompatibilité suppose nécessairement deux titres de bénéfices; & dans la supposition que nous faifons, il n'y en a qu'un. Le titulaire a bien différentes qualités relativement à ses différentes fonctions, mais la pluralité des qualités n'est pas opposée à l'unité du titre de bénéfice. Tel est l'archidiaconat d'Avignon, dont les titres multipliés ont été réunis en un seul titre de bénéfice par la fondation. Il en est parlé sous le mot Dignité.

Quant aux vicairies on en distingue de deux fortes, les temporelles & les perpétuelles: les premieres ne formant aucun titre de bénéfice, non plus que les commendes & les coadjutoreries à tems ne produisent aucune incompatibilité; le titulaire d'un bénéfice à charge d'ames, ou qui exige résidence, peut être choisi par ses vertus & ses talens, à subvenir aux besoins momentanés d'une églife, fans que fon premier bénéfice vaque, parce qu'il doit y retourner bientôt; mais il en est autrement d'une vicairie perpétuelle & irrévocable. Celle-ci forme un vrai titre de bénéfice, & comme telle est incompatible. Clem. una, de offic. vic. v. VICAIRIE.

L'on voit fous le mot Résidence, qu'il y a la réfidence qu'on appelle précife, pracifa & fimplex; & l'autre cau-fative, causaitiva. La première et requise sous peine de la privation du tite même du bénésice, l'autre sous peines de la privation se l'autre même du bénésice, l'autre sous peines de la privation se l'autre sous peines de la privation se l'autre sous peines de la privation de la privation de l'autre sous peines de la privation de la pr

ne de la pette des fruits. Le concile de Trente ne parlant que des beréfices en général, on auroit pà doutre l'il n'avoit pas rendu cette difficiélement inutile. & it outers fortes de bénéfices qui demandent réfidence, telle qu'elle foit, ne font pas incompatibles; mais les auteurs des pays où le concile aété reçu, nous apprennent qu'on l'a interprété différemment, & que les bénéfices de réfidence caufaites n'y font pas centés incompatibles. Gonzales, de benéfices de réfidence caufaites. O Garcias, de benéfip part. 11. cap. 5. \$, 3. n. 161. Van-Elpen, part. 2. tit. 20. cap. 4. n. 7, 67 8.

Le concile de Trente prononce la vacance de droit des bénéfices incompatibles , cap. 4. feff. 7. mais ne détermine point le tems auquel le premier bénéfice incompatible doit être réputé vacant de plein droit. Si c'est des le moment de l'acceptation par le titulaire, fuivant la disposition du chapitre de multa, ou seulement après la paisible possession, suivant l'extravagante, execrabilis. Or de ce que le concile ne s'est point expliqué sur ce point, on doit conclure qu'il n'a point eu intention de rien innover à cet égard, & qu'il a voulu qu'on s'en tînt à l'usage ou à la regle des dernières constitutions. Au furplus des démissions qui se sont en pareils cas, font toujours pures & fimples , & l'on ne peut se rien réserver fur le bénéfice que l'on est obligé de laisser par le choix d'un autre incompatible: dimittere omnino tenetur, disent les textes rapportés. D'où vient qu'en pareil cas les provisions de la chancellerie romaine contiennent toujours le décret : ut dimittat primien infrà duos menses, ce qui signifie, suivant Flaminius, lib. 3. q. 1. n. 65. que cette dimiffion doit être pure & simple, fans aucune condition ni réferve.

Le concile de Trente n'a rien réglé touchant l'incompatibilité que quelquesuns appellent rélative, parce qu'elle ne regarde que la personne des reli-

gieux.

Le concile ne parle pas non plus d'une forte d'incompatibilité particuliere qui est entre le bénéfice dominant & le benefice fervant, c'elt-à-dire, qu'un feul titulaire ne peut posséder en même tems deux bénéfices, dont l'un rend collateur de l'autre. Cette incompatibilité est fondée fur la disposition du chapitre, cum ad nostram, de instit. où le pape Innocent III. décide que si un religieux titulaire d'un bénéfice claustral est élevé à la dignité d'abbé, il ne peut après sa promotion conserver son ancien office, fur-tout si la disposition de cet office lui appartient en qualité d'abbé. (D. M.)

INCOMPATIBLE, adj. Jurifpr., fe dit de ce qui ne peut s'accorder avec quelqu'autre chose. Les bénéfices & les charges font incompatibles, lorsqu'on ne peut les posseder en même tems.

INCOMPETENCE, f. f., Jurisp., est le défaut de pouvoir & de jurisdiction en la personne d'un juge, pour connoitre d'une affaire.

L'incompétence procede de plusieurs causes, favoir:

1º. En matiere personnelle, lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans l'étendue de la jurisdiction où il est affigné.

2°. S'il a été affigné devant le juge ordinaire, & qu'il s'agiffe de choses dont la connoissance est spécialement attribuée à certains juges.

3°. S'il a demandé son renvoi devant le juge de fon privilege.

4°. En matiere criminelle, tout juge est compétent pour informer & decreter; mais au-delà de cette instruction. chaque juge ne peut connoître que des erimes commis daus l'étendue de fa jurisdiction.

En général l'incompétence est ou ratione persone, ou ratione materie.

La premiere est lorsqu'une personne affignée devant le juge ordinaire, a le pouvoir de demander d'ètre renvoyée devant le juge de son privilege; le défendeur doit proposer cette incompétence in limine litis ; car des qu'il a fait le moindre acte, par lequel il a reconnu la jurifdiction, il ne peut plus demander fon renvoi, parce que l'incompétence du juge ordinaire n'est pas absolue; le désendeur a seulement la faculté de demander son renvoi, lorsque les choses sont entieres.

Il n'en est pas de même, quand l'incompétence est ratione materie; il ne dépend pas des parties de proceder devant un juge qui est absolument incompétent pour connoître de la matiere. Le juge en'ce eas doit renvoyer devant ceux qui en doivent connoître; ou si ces juges sont ses supérieurs, il doit ordonner que les parties se pourvoi-

On dit quelquefois une incompétence pour un appel comme de juge inconpétent.

INCONSTANCE, f. f., adj. Morale, indifférence ou dégoût d'un objet qui nous plaisoit; si cette indissérence ou ce dégoût naît de ce qu'à l'examen nous ne lui trouvons pas le mérite qui nous avoit féduit, l'inconftance est raisonnable ; s'il nait de ce que nous n'éprouvons plus dans sa posses. fion le plaifir qu'il nous faifoit ; s'il est le même, mais s'il ne nous émeut plus; s'il est use pour nous; s'il ne nous fait plus cette impression qui nous enchainoit; l'inconflance est nécessaire.

La source de l'inconstance est la lé-

gereté

gereté de l'esprit. L'esprit léger ne se donne pas la peine d'examiner la valeur des objets de ses gouts; il n'en faisit que les apparences; & par - là il n'en connoît pas la réalité, dont une idée réfléchie lui feroit connoître la préfence ou l'absence. D'ailleurs, ce mème coup d'œil léger & fuperficiel ne produit sur notre ame que des idées fuperficielles & paffageres; le moindre objet qui leur succede, les efface, & la détermine à s'en occuper.

L'inconflance est un défaut très-dangereux dans la vie civile & morale. Elle ne nous permet pas d'approfondir nos idées, & les jugemens qui en résultent, risquent d'être toujours faux.

C'est à une sage éducation à corriger l'inconstance. Les instructions méthodiques habituent les enfans à fixer leur attention fur les objets, à en évaluer le prix, & à leur accorder le degré d'attachement qu'ils méritent. Par - là leurs goûts & leurs plaifirs feront toujours proportionnés à la nature, aux qualités & à l'importance des objets.

Cette branche d'éducation est aussi importante que l'inconstance est générale. l'avoue que le tempérament fanguin influe beaucoup fur le caractere léger & inconstant; mais l'inconstance est le caractere général de l'ignorance. Il est impossible qu'un homme foit conftant dans see goûts, dans ses plaisirs, s'il n'en connoît pas la nature s'il ne fait pas en faire un choix. La légereté du tempérament augmentera l'inconftance, mais elle n'en sera pas la sourcc. (D.F.)

INCONTINENCE, f. f., adj. Morale, vice oppose à la pudicité, à la continence. v. CONTINENCE.

Nous ne décrirons point les diverses especes d'incontinence, elles ne sont que trop connues, & quelques-unes trop Tome VII.

honteuses pour que la pudeur ne sut pas allarmée d'un pareil détail. Il nous fuffira donc de quelques remarques fur ce déréglement dans la recherche dos plaifirs de l'amour.

La corruption qui en résulte est double, parce qu'elle se porte d'abord sur deux personnes, & d'ailleurs ses mauvais effets se répandant ensuite sur plusieurs, confondent les droits des familles & ceux des fuccessions; par conféquent tout le corps de l'Etat en fouffre, & la dépopulation de l'espece s'en reffent à proportion que le vice prend faveur.

Il la prend néceffairement avec le luxe qu'il accompagne toujours, & dont il est toujours accompagné, c'est ce qu'on vit à Rome fous les empereurs. Comme leurs loix ne tendoient ni à réprimer le luxe, ni à corriger les mœurs, on afficha fans crainte le débordement de l'incontinence publique.

Il n'est pas vrai qu'elle suive les loix de la nature, elle les viole au contraire; c'est la modestie, c'est la retenue qui suit ces loix. Mais l'exemple, les conversations licentieuses, les images obscenes, le ridicule qu'on jette sur la vertu, la mauvaise honte qui a tant de force, établiffent la licence & la corruption des mœurs dans tout un pays : le nôtre en peut être une affez bonne

Cependant personne n'ignore à quel point ces fortes d'excès font funestes. & le nombre des hommes incontinens est affez grand pour en donner des exemples; plusieurs ont péri d'épuisement dans leurs plus beaux jours, tels que de tendres fleurs privées de leur feve par le vent brûlant du midi. Combien d'autres qui ont pris dès leur enfance les germes d'une maladie honteuse, & souvent incurable? La nature, qui n'a Ssss

voulu accorder aux individus que de courts moments pour le perpétuer, agit pour leur confervation avec la plus grande économie, ex pour ainfi dire, avec la derniere épargne, elle n'opere qu'avec regle & mefure. Si on la précipite, elle tombe dans la langueur. En um mot, elle emploie toute la force qui lui refle à fe foutenir encore, s'il elle polible; mais elle perd abfolument fa vertu productrice & fa puiffance génération.

Le vice de l'incontinence est un de ceux qui nuisent à la tranquillité & au bonheur de la société. On conviendra que, quand l'incontinence blesse les droits du mariage, elle fait au cœur de l'outragé la plaie la plus profonde : les loix romaines, qui fervent comme de principes aux autres loix, suppofent qu'en ce moment il n'est pas en état de se posséder; de maniere qu'elles semblent excuser en lui le transport par lequel il ôteroit la vie à l'auteur de son outrage. Les plus tragiques évenemens de l'hiltoire, & les figures les plus pathétiques qu'ait inventées la fable, ne nous montrent rien de plus affreux, que les effets de l'incontinence . dans le crime de l'adultere.

Ce vice n'a guere de moins funettes effets, quand il fe rencontre entre des perfonnes libres ; la jalousse y produit fréquemment les mêmes fureurs. Un homme, d'ailleurs livré à cette passion, n'et plus à lui-même; ai tombe dans une forte d'humeur morne & brute, qui le dégoute de se devoirs : l'amité, la charité, la parenté, la république n'ont point de voix qui se faite entendre, quand leurs droits fe trouveut en compromis avec les attraits de la charité, la parenté es attraits de la charité de la distinct de la rivoir jamais oublié ce qu'ils doivent à leur état, ju.

gent de leur conduite par ce qu'ils en connoissent; mais toute passion nous aveugle, & de toutes les pations, il n'en est point qui aveugle davantage. C'est le caractere le plus marqué que la vérité & la fable attribuent de concert à l'amour; ce seroit une espece de miracle qu'un homme fujet aux défordres de l'incontinence, donnat à sa famille, à ses amis, à ses citoyens, la satisfaction & la douceur que demanderoient les droits du fang, de la patrie & de l'amitié. Enfin la nonchalance, le dégoût, la mollesse sont les moindres & les plus ordinaires inconvéniens de ce vice. Le favoir-vivre, qui est la plus douce & la plus familiere des vertus de la vie civile, ne se trouve communément dans la pratique, que par l'ufage de se contraindre sans contraindre les autres, comme le dit fort bien un homme d'esprit. Combien faut-il davantage fe contraindre & gagner fur foi, pour remplir les devoirs les plus importans qu'exigent la droiture, l'équité, la charité, qui font la base & le fondement de toute société? Or, de quelle contrainte est capable un homme amolli & efféminé? Ce n'est pas que, malgré ce vice, il ne refte encore de bonnes qualités; mais il est certain que par-la elles font extraordinairement affoiblies. Il elt donc constant que la fociété se ressent toujours de la maligne influence des défordres qui paroiffent d'abord ne lui donner aucune atteinte. Or, puisque la religion est un frein nécessaire pour les arrêter, il s'ensuit évidemment qu'elle doit s'unir à la morale pour affurer le bonheur de la fociété. La crainte de Dieu', l'espoir d'une récompense sont des motifs bien plue efficaces que toutes les loix civiles . pour engager les hommes à s'acquitter de ce qui les concerne directement euxmêmes, & à faire pour la fociété tout ce qu'ordonne la loi naturelle.

INCORPOREL, adj. Jurijpr., fe dit des chofes non matérielles, qui conféquemment n'ont point de corps, & que l'on ne peut toucher corporellement, tels que font les droits & actions qu'on appelle droits incorporels. v. DROITS, CHOSES, &c.

INCRÉDULE, f. m., INCRÉDU-LITÉ, f. f. Movale. L'incréduliré eft une difposition d'esprit qui nous sait rejetter leschoses, à moins qu'elles ne nous soient bien démontrées : en ce sens l'incréduliré eft une qualité louable, excepté en matière de foi.

Il y a deux fortes d'incrédulité, l'une xéelle & l'autre simulée.

L'incrédulité réelle ne peut être vaincue que par des raisons supérieures à celles qui s'opposent dans notre esprit à la croyance qu'on exige.

Il faut abandonner à fon malheureux fort l'incrédulité limulée; il faut attendre cette forte d'hypocrite au dernier moment, à ce moment où l'on n'a plus la force de s'en impofer à foi-même ni aux autres.

L'on prend encore l'incrédulité pour cet entêtement opiniatre de ceux qui malgré les bonnes raifons de croire, ne veulent point s'y foumettre : dans ee sens l'incrédulité n'est opposée à la crédulité que comme un extrême l'est à l'autre, & on fait que deux extrêmes peuvent être également vicieux. Croire fans raifon , c'elt être crédule ; ne point croire où il y a raison de croire, c'est être incrédule. Dans le premier cas, c'est foiblesse : dans le fecond, c'est opiniàtreté & fouvent vanité, envie de le diftinguer, &c. Voilà pourquoi la crédulité est plus pardonnable que l'incrédulite; car il elt plus pardonnable d'ètre torble, que d'etre tetu & orgueilleux. Mais, la vraie raifon qui rend l'incrédulité fi dangereuse, quel qu'en foit le motif, c'est qu'elle consiste à rejetter un remede & un secours dont on a bessoin ; outre qu'elle a d'ordinaire la folie & la méchanceté d'empècher, autant qu'elle peut, les autres de le recevoir.

La plupart des incrédules me font sufpects du côté des mœurs & de la probité, & s'ils vouloient parler sincérement, ils avoueroient qu'ils se défient tous les uns des autres à cet égard. v.

DÉISTES, ATHÉES, &c.

INCULPÉ, adj., Droit foolal, inulpatus. Cemot n' a pas la même fignification dans les livres des fiefs, que dans le droit romain: conformêment à celuici, inculpatus el fun homme a qui rien n'est imputé, qui culpà caret. L. 34, fi de legat. au lieu qu'en droit feodal, un hontme inculpé est un homme accufe. Lib, feud. tit. 19, §. 1. (R.)

INDÉCENCE, f. f., Morale, qui eftocorre le devoir, la bienfânne & l'honnèteté. Un des principaux caraderes
d'une belle ame, c'elt le fentiment de la
décence. Lorfqu'il eft porté à l'extréme
délicateffe, la nuance s'en répand fur
tout, fur les actions, fur les difeours,
fur les déciss, fur le flience, fur le gelte,
fur le maintien; elle releve le mérite
diffingué s'elle pallie la médiocrité; elle
embellit la vertu; elle donne de la grace
à l'ignorance.

L'indétense produit les effets contraires. On la pardonne aux hommes, quand elle eft accompagnée d'une certaine originalité de caractere, d'une gistée particuliere & cyrique, qui les met au-defliss des ufages: elle ett iniupportable dans les femmes. Une belle temme indétente parerois volonieres à una ganzu qui autoit de la férocité. On ne s'attend point à cela. Il y a des éstat dont on role exi-

ger la décence : l'anatomiste, le médecin, la sage-semme sont indécents sans conféquence. C'est la présence des femmes qui rend la société des hommes décente. Les hommes feuls font moins decents. Les femmes sont moins décentes entr'elles qu'avec les hommes. Il n'y a presqu'aucun vice qui ne porte à quelqu'action indécente. Il est rare que le vicicux craigne de paroître indécent. Il se croit trop heureux quandil n'a que cette foible barriere à vaincre. Il y a une indécence particuliere & domcRique; il y en a une générale & publique. On blesse celle-ci peut être toutes les fois qu'entraîné par un goût inconfidéré pour la vérité, on ne ménage pas affez les erreurs publiques. Le luxe d'un citoyen peut devenir indécent dans les tems de calamité; il ne se montre point fans infulter à la mifere d'une nation. Il seroit indécent de se réjouir d'un succès particulier au moment d'une affliction publique. Comme la décence consiste dans une attention scrupulcuse à des circonstances légeres & minutieuses. elle disparoît presque dans le transport des grandes passions. Une mere qui vient de perdre son fils ne s'apperçoit pas du desordre de ses vêtemens. Une semme tendre & passionnée, que le penchant de son cœur, le trouble de son esprit & l'yvresse de ses sens abandonne à l'impétuosité des desirs de son amant, seroit ridicule si elle se ressouvenoit d'être décente, dans un instant où elle a oublié des confidérations plus importantes. Elle est rentrée dans l'état de nature : c'est fon impression qu'elle fuit. & qui dispose d'elle & de ses mouvemens. Le moment du transport passé, la décence renaîtra; & si elle soupire encore, ses foupirs feront décens.

On peut être indécent dans les paroles & dans les actions. On cft indécent dans les paroles, lorfqu'on ofe tenir des discours contre l'homèteté publique: on el tindecent dans les actions, lorfqu'on porre la main fur des objets que la bienétance publique défend de toucher; ou lorfque par des fixons contraires à ce qu'on doit à la bienfiaence publique, on excite les autres à commettre des indécentes.

L'indécence n'en est pas moins criminelle, parce qu'elle est paffée en mode dans quelques compagnies de personnes fans éducation. Ce sera une assemblée d'indécents, une école d'indécence, une fociété criminelle, car la mode, l'habitude du crime n'en diminuent pas la coulpe. Rien au reste de plus ordinaire que l'illusion sur l'indécence. Nous n'avons pas les véritables idées de la décence, nous ne voulons pas faire differemment que les autres, pour ne pas paffer pour ridicules aux veux des indécens; & enfin nous ne voulons pas nous patier des fociétés indécentes, parce que nous n'en sentons pas le danger; & l'indécence passe en habitude criminelle , fans nous en appercevoir, & par conféquent fans le moindre remords. Qu'une ame vertueuse, frappée des indécences d'une personne, s'avise de lui en faire fentir l'horreur, on la prendra pour un moraliste austere, pour une personne qui ne connoit pas les usages du monde, pour un homme extraordinaire & àreléguer hors de la bonne compagnie,

INDEMNE, adj. m. & f., Jurispr., eft celui qui est acquitté ou dédommagé de quelque chose par une autre personne; celui dont le garant prend le fait & cause, doit sortir indemne de la contestation,

v. INDEMNITÉ. INDEMNITÉ, f. f., Jurifpr., fignific en général ce qui est donné à quelqu'un pour empècher qu'il ne fouffre quelque dommage. Quelquefois par ce terme, on entend un écrit par lequel on promet de rendre quelqu'un indemne. Ce terme elt furtout employé dans ce fens pour exprimer un écrit par lequel on promet d'acquitter quelqu'un de l'événement d'une obligation ou d'une contellation, foit en principal & intérets, ou pour les frais & déenns.

Indennité est quequesois pris pour initiation; un fermier qui n'a pas joui pleinement de l'effec de son bail, demande au propriétaire une indennité, c'està-dire une diminution sur le prix de son bail.

Indomnité elt auffi un terme propre pour exprimer la grantie dué à la femme par fon mari, & für fes biens, pour les des estes auxquelles elle s'été obligée pour fon mari, ou qui font dettes de confiquiauxel, dont elle ne profite pas au cas qu'elle renonce à la communauté. L'hypothèque de la femme pour ces fortes d'indomnités est du jour du contrat de mariage en pays coutumier; en pays de droit écrit, elle n'a lieu que du jour de l'obligation de la femme, a' moins que l'indomnité ne foit titpulée par contrate de mariage en pays coutumier.

INDENNITÉ, Droit fod. Éé am. Elle el due aux feigneurs par les gens de main-morre qui acquierent des héritas ges relevant deux en fic fou en enfive. Indemnitus est illa pressation par sit est pressation pro interesse fino, loco pressation non prointeresse fino, loco primien utilium, que versimiliter precepture erax, remanente re in privatorem mains, que s'espè variis mutatur modis, dit Dumoulin.

Le droit d'indemnité est différemment reglé par les différens pays; car les uns le fixent au revenu de trois années de l'héritage acquis; d'autres donnent l'option à la main-morte de payer pour le droit d'indemnité le fixieme denier du prix de l'acquifition, ou la valeur du revenu de trois années de la chôfe acquice. Dans quelques enforits on Ser l'indomnité à un droit de lods de vingt en 
vingt ans. Par le droit commun de la 
France, ce droit elt réglé au tiers du 
prix de l'acquisition, quandi l'aspit d'un 
hef acquis par les gens de main-morte; 
& au quint, c'ét-à-dire, au cinquieme 
denier du prix, lorfque c'eft un héritage 
tenu en roture.

Le payement de l'indemnité fait par les gens de main-morte, pour acquisitions d'héritages roturiers, ne les difpenté point de payer le cens & autres charges annuelles dont lesdits héritages font chargés envers le feigneur duquel ils relevent, parce que le droit d'indemnité ne se paye que pour indemniser le feigneur des profits casuels qui pourroient lui écherio; si les héritages amortis demeuroient dans le commerce, id est in privatoren manu.

Lorfque les héritages acquis par les gens de main-morte ont été amortis par le prince, les feigneurs ne peuvent point les contraindre d'en vuider leurs mains, ils peuvent leulement agir contr'eux pour se faire payer le droit d'indemnité,

Si la chose amortie passe de mainmorte en main-morte, il est dù pareil droit au seigneur, parce que le droit d'indemnité est personnel.

Le feigneur ne perd point son drois d'indemnité en recevant l'homme vivant & mourant à foi & hommage, ni en recevant les lods & ventes de la mainmorte, ou les arcérages du cens qui l'ui sont dus pour les héritages roturiers mouvant de lui, parce que tous ces droiss n'ont rien de commun avec l'indemnité qui ne se paye que pour dédommager le tigneur des profits cas duels de sa l'eigneurie. Non cenfetur remissa in demnitas per invossitiemen, y out receptionem jurium utilium ratione acquisitionis debitorum, sed nihilominus pro futuro tempore exigi poterit, dit M. Charles Dumoulin , §. 51. n. 70.

L'indemnité est due au seigneur pour la constitution d'une rente obstuaire établie fur un héritage relevant de lui. La raifon est, parce que l'héritage affecté à la rente obituaire cesse d'etre dans le commerce. Mais c'est à l'héritier & non à l'église de payer en ce cas le droit d'indemnité.

Le droit d'indemnité étant un profit cafuel, fubrogé au lieu des lods & ventes, est fujet à la prescription de trente ans contre les seigneurs temporels, & de quarante aus contre les seigneurs eccléfiastiques.

Le droit d'indemnité est du au seigneur pour les dixmes inféodées, acquifes par les gens de main-morte, parce qu'encore qu'il semble que ces dixmes ne font que revenir à leur premiere nature, il est néanmoins certain qu'elles confervent la qualité de biens temporels & féodaux qu'elles ont contractée lors de leur démembrement.

Il v a des auteurs qui penfent qu'il n'est dù aucun droit d'indemnité pour les héritages allodiaux que les gens de main-morte acquierent, parce que cette espece de biens ne relevant de personne. fi ce n'est pour la justice, il est indisférent qu'ils foient possédés par la mainmorte, ou qu'ils restent in privatorum mann. Mais cette raifon ne paroit pas admittible, parce que l'indemnité fe paye au haut justicier à cause du dommage cause à fa haute justice par l'amortisse-

Les seigneurs à qui appartient le droit d'indemnité ne peuvent point procéder par faifie pour se le faire payer, mais ils font tenus de se pourvoir par action fimple.

Le droit d'indennité est un droit réel : d'où il fuit qu'étant dù à une terre ou feigneurie qui vient à être adjugée par decret, il paffe à l'adjudicataire comme une partie de son acquisition. Il en est de meme si le seigneur, au profit de qui l'indemnité est ouverte, vend sa terre fans le réserver ledit droit d'indemnité. foit par la raison que l'on vient de toucher, foit parce qu'il est de regle prise de la loi veteribus, ff. de pall. que les clauses équivoques & sujettes à interprétation doivent s'expliquer contre le vendeur, quia potnit legem apertius di-

IND

C'est une maxime certaine que les feigneurs ne peuvent point contraindre la main-morte à leur payer le droit d'indemnité jusqu'à ce que les héritages acquis ayent été amortis, parce que les gens de main-morte ne recevant la capacité de pofféder des immeubles que par le bénéfice du prince, ils ne sont censes possesseurs légitimes qu'après qu'ils ont été habilités; ainsi ils ne peuvent être recherchés comme possesseurs qu'après que leur incapacité a été levée par le moyen des lettres d'amortiffe-

Il est vrai que les seigneurs de qui relevent les héritages acquis par les gens de main-morte, peuvent les contraindre d'obtenir des lettres d'amortiffement du prince, ou d'en vuider leurs mains dans le délai d'un an, à compter du jour de la fommation qui leur en est faite; & par les gens de main morte d'embraffer cette alternative, les feigneurs font en droit de demander des dommages-intérêts.

Les gens de main-morte ne sont point sujets au droit d'indemnité pour les acquilitions qu'ils font de la main du feigneur lui-même, parce qu'il est censé que le prix de l'acquisition renferme Pindeumité, & que la main.morte non tanti emiffet. Voyez Mornac ad L. penutt. cod. de facrof. ecclef. & ad L. 2. ff. de jurifd. dont la décision est applicable ici, quoiqu'il parle du droit d'amortissement.

Les auteurs ont été autrefois fort partagés fur la question de savoir à qui le droit d'indenmité appartient. Les uns foutenant que l'indemnité n'est qu'une récompense des droits casuels de la seigneurie feodale ou directe, en ont attribué le profit aux seuls seigneurs de fief ou aux feigneurs censiers, felon la qualité de l'héritage acquis par la mainmorte. D'autres au contraire, considérant l'indemnité non-feulement sous le rapport dont on vient de parler, mais encore comme un dédommagement de la confiscation, deshérence & autres profits de la haute juilice, ont foutenu que ce droit devoit être partage par moitié entre le feigneur féodal ou censier, pro qualitate pradii, & le seigneur justicier.

Sur quoi remarquez que c'elt au feigneur immédiat, & non au feigneur fuzerain, que l'indemnité doit être payée, fuiyant la doctrine de Dumoulin.

Îl ne fuffit point à l'églife pour acquérie & polifèder des immeubles, d'obtenir des lettres d'amortifément ; il faut enoce qu'elle dédommage les feigneurs fous la feigneurie defquels-fe trouvent ces immeubles. Le soris de France n'out jamais permis les amortifiemens qu'à la charge du payement de ce droit. Les feigneurs ne peuvent demander leur indemnit qu'abres les acquificions condemnit qu'abres les acquificions conauparavant que contraindre les gens de main-morte, d'en vuider leurs mains, dans l'an & jour, ce qu'ils ne peuvent plus après l'amortiffement.

Le seigneur est dédommagé de la perte qu'il souffre ence que l'église ne meurt jamais, par la preflation d'un homme vivant & mourant, c'elt-à-dire, par la nomination que fait l'églife, d'un homme qui tient, pour ainif dire, fa place, & que les outumes appellent par cette railon, vicaire de la main-morte. A la mort de cet homme le feigneur exige les mêmes droits qu'il exigeroit à la mort du vafile u de l'emohitéote.

Le feigneur jufticier elt dédommagé de ce qu'il foufire, en ce que l'églife ue délinque point par la preflation d'un homme vivant & confifent, c'ét-à-dire, par la nomination que fait l'églife d'un homme dont le crince donne lieu à la confifeation, au profit du l'églife d'un comme fic éteoit fon vériable jufticiable ou le véritable propriétaire des biens, mais M. Perrieres pérent que, par fâtion, la confifeation n'a jamais lieu par fon fait, nonoblant la difpolition expresse des coutumes: Passe manns audiory.

Enfin le feigneur est dédommagé de ce qu'il n'est pas pernis à l'églié d'alièner, par l'indemnité que l'églié d'alièner, par l'indemnité que l'églié est obligée de lui payer. Cette indemnité est plus ou moins grande, suivant la différente nature des biens, & les différens taux des coutu-

L'indemnité ne doit pas être conflidérée comme un fruit, parce qu'une partie des droits utiles des fiefs, font comméteints quand le fonds elt tombé en main-morte; d'où il fluit que ceux qui ne font pas pleinement propriétaires, ne gagnent pas la forme payée pour cette indemnité; par exemple, les feigneurs bénéficiers, les engagiftes du domaine, les fuffruitiers, font tenus de placer trilement cetre formme, pour lui faite produite un revenu permalui faite produite un revenu perma-

Cette conféquence doit être juste dans les pays où l'indemnité, distinguée de l'homme vivant, se pave une seule fois par une certaine somme; mais dans ceux où , fans faire aucune diffinction, il est réglé qu'on payera l'indemnité par un lods de vingt en vingt ans, ou un demi-lods de dix en dix ans, ce droit doit y être regardé comme un fruit sufceptible de partage entre les possetscurs fuccessifs, au prorata de leur possession ; tout comme chaque possesseur ou chaque titulaire du bénéfice dont dépend l'acquisition, est obligé de payer ce lods ou demi-lods au même prorata de sa possesfion. (R.)

INDÉPENDANCE, f. f., Morale. La pierre philosophale de l'orgueil humain; la chimere après laquelle l'amour-propre court en aveugle; le terme que les hommes se proposent toujours, & qui empèche leurs entreprifes & leurs desirs d'en avoir jamais, c'est l'indépendance.

Cette perfection est fans doute bien digne des efforts que nous faisons pour l'atteindre, puisqu'elle renferme nécesfairement toutes les autres; mais parlà même elle ne peut point se rencontrer dans l'homme effentiellement limité par fa propre existence. Il n'est qu'un seul être indépendant dans la nature; c'est fon auteur. Le reste est une chaîne dont les anneaux se lient mutuellement, & dépendent les uns des autres, excepté le premier, qui est dans la main même du Créateur. Tout se tient dans l'univers: les corps céleftes agiffent les uns fur les autres; notre globe en est attiré, & les attire à fon tour ; le flux & le reflux de la mer a fa caufe dans la lune; la fertilité des campagnes dépend de la chaleur du foleil, de l'humidité de la terre, de l'abondance de ses sels, &c. Pour qu'un brin d'herbe croisse, il faut

pour ainsi dire, que la nature entiere y concoure; enfin il y a dans l'ordre physique un enchainement dont la complication fait un cahos que l'homme ne débrouillera jamais dans cette ecconomie.

Il enelt de même daus l'ordre moral & politique. L'ame dépend du corps; le corps dépend de l'ame, & de tous les objets extérieurs : comment l'homme; c'elt: à-dire, l'alfemblage de deux parties fi lubordamées; l'éroit: illui-mêmei udépendant? La foctété pour laquelle nous fommes nés nous donne des loix à fuivre, des devoirs à remplir; quelque foit le rang que nous y renions, nage, & celui qui commande à ous left autres, le fouverain lui-même, voit au -delius de fa tête les loix dont il n'eft que le premier fajet.

Que le premier jujet.

Cependant les hommes se consument

en des efforts continuels pour arriver à cette independance, qui n'existe nulle part. Ils croyent toujours l'appercevoir dans le rang qui est au-dessus de celui qu'ils occupent; & lorsqu'ils y font parvenus, honteux de ne l'y point trouver, & non guéris de leur folle envie, ils continuent à l'aller chercher plus haut. Je les comparerois volontiers à des gens groffiers & ignorans qui auroient résolu de ne se reposer qu'à l'endroit où l'œil borné est forcé de s'arreter, & où le ciel femble toucher à la terre. A mefure qu'ils avancent l'horifon fe recule; mais comme ils l'ont toujours en perspective devant eux, ils ne fe rebutent point, ils fe flattent fans cesse de l'atteindre dans peu, & après avoir marché toute leur vie, après avoir parcouru des espaces immenses, ils tombent enfin accablés de fatigue & d'ennui. & meurent avec la douleur de ne se voir pas plus près du terme auquel ils s'efforçoient d'arriver, que le jour qu'ils avoient commencé à y tendre.

Il eft pourrant une efpece d'addépendance à laquelle il eft permis d'affairer : c'eft celle que donne la philofophie. El le n'ôte point à l'homme tous fes liens, mais elle ne lui laille que evex qu'il a reçus de la main même de la ration. Elle ne le rend pas abfolument indépendant, mais elle ne le fait dépendre que de fes devoirs.

Une pareille indépendance ne peut pas être dangereuse. Elle ne touche point à l'autorité du gouvernement, à l'obéiffance qui est due aux loix, au respect que mérite la religion : elle ne tend pas à détruire toute subordination, & à bouleverser l'Etat, comme le publient certaines gens qui crient à l'anarchie, des qu'on refuse de reconnoître le tribunal orgueilleux qu'ils se sont eux-mêmes élevé. Non, fi le philosophe est plus indépendant que le reste des hommes , c'est qu'il se forge moins de chaines nouvelles. La médiocrité des defirs le délivre d'une foule de befoins auxquels la cupidité affujettit les autres. Renferme tout entier en lui - mème, il se détache par raison de ce que la malignité des hommes pourroit lui enlever. Content de son obscurité, il ne va point pour en fortir ramper à la porte des grands, & chercher des mépris qu'il ne veut rendre à personne. Plus il elt dégagé des préjugés, & plus il est attaché aux vérités de la religion, ferme dans les grands principes qui font l'honnete homme , le fidele fujet & le bon citoven. Si quelquefois il a le malheur de faire plus de bruit qu'il ne le voudroit, c'est dans le monde littéraire où quelques nains effrayés ou envieux de fa grandeur, veulent le faire passer pour un Titan qui escalade le ciel . & tachent ainsi par leurs cris d'attirer la

Tome VII.

foudre sur la tête de celui dont leurs propres dards pourroient à peine piquer légérement les pieds. Mais que l'on ne se laisse pas étourdir par ces acculations vagues dont les auteurs refsemblentaffez à ces enfans qui crient au fcu lorsque leur maitre les corrige. L'on n'a jusqu'ici guere và de philosophes qui ayent excité des révoltes, renversé le gouvernement, changé la forme des Etats: je ne vois pas que ce foit eux qui ayent fait les proscriptions à Rome, détruit les républiques de la Grece. Je les vois par - tout entourés d'une foule d'ennemis, mais par-tout je les vois perfecutés & jamais perfecuteurs. C'estla leur destinée, & le prince même des philosophes, le grand & vertueux Socrate, leur apprend qu'ils doivent s'eftimer heureux, lorfqu'on ne leur dreffe pas des échafauts avant de leur élever des statues.

Le philosophe dans son détail phyfique & moral, brave les dépendances. parce qu'il fait les diminuer, & donner à celles qui font nécessaires leur juste valeur. Il est indépendant des autres hommes, parce que par son génie il se suffit à lui - même. Il est indépendant des plaifirs du monde, parce qu'il en sent la frivolité: il est indépendant de tous les besoins imaginaires, parce qu'il ne s'en forge point. En un mot, le vrai philosophe est indépendant de tous les etres auprès desquels les sots rampent. & il ne reconnoît de dépendances que celles que la nature a établies ; dépendances douces, dépendances agréables mème, parce qu'elles font conformes à la nature de l'homme, & à fon bonheur. Maisoù est-ce philosophe, cet être heureux? v. SAGE, VERTU.

INDEX, f. m. Droit can. On appelle ainsi le catalogue des livres défendus par la congrégation de Rome, qui porte le-

Ttts

même nom, & qui s'attribue le droit d'examiner les livres qui fortent de preffe, pour en permettre ou en défendre

la lecture.

Un chrétien fidele à la loi a dû dans tous les tems. & doit encore aujourd'hui s'abitenir de la lecture des mauvais livres , indépendamment de toute prohibition émanée ou de l'autorité ecclésiastique, ou de la puissance temporelle. Il ne doit ni participer au mal. ni s'exposer sans utilité à des tentations, ni employer le tems à des choses vaines. Il y avoit dans la primitive église comme il y en a parmi nous, de ces ames timorées qui s'abltenoient, par un pieux scrupule, de faire de mauvaifes lectures; mais la primitive églife n'a pas connu la prohibition ecclefialtique des livres dangereux. Nous lisons que Denis, évêque d'Alexandrie, repris par fes prêtres pour les lectures qu'il faifoit, eut fur ce point des ferupu'es dont une vision le guérit. Il fut encouragé à continuer de lire toutes fortes de livres, parce qu'il étoit capable de discerner les bons d'avec les mauvais.

Dans ces premiers fiecles du christianisme, les livres des gentils étoient eftimés plus dangereux que ceux des hérétiques, & la lecture en paroifioit d'autant plus odieuse, que beaucoup de docteurs chrétiens s'y appliquoient par une démangeaison de devenir éloquens. C'est pour cela que Saint Jérôme fut fouetté par le démon en fonge. Un concile tenu à Carthage défendit aux évèques de lire les livres des gentils, mais leur permit de lire ceux des hérétiques. Le décret s'en voit dans le recueil de Gratien, & c'est la premiere prohibition qui ait été faite en forme de canon. S'il s'en trouve d'antérieures dans les écrits des peres, ce ne sont que des confeils reglés fur la loi divine, des avertiflemens qui éclairoient les chrétiens fur leurs devoirs.

Si c'étoit l'églife qui censuroit les livres des hérétiques, c'étoit des princes qu'émanoit la prohibition de les lire. Les livres des hérétiques qui contenoient une doctrine condamnée par les conciles, étoient souvent défendus par les empereurs. Le concile de Nicée déclara la doctrine d'Arius hérétique, & Constantin en défendit les livres par un édit. Le concile de Constantinople condanina Eunomius d'héréfie : & Arcadius fit un édit contre ses livres. Théodofe fit bruler ceux de Nestorius, condamné par le concile d'Ephefe. Les cutychiens avant été condamnés par le concile de Calcédoine, Martien profcrivit leurs livres. En Espagne même, le roi Recarede supprima ceux des Ariens. Les conciles & les évêques indiquoient les livres qui contenoient une doctrine condamnée ou apocryphe, comme fit le pape Gelase, & laissoient à la conscience des fideles de les lire ou de ne pas les lire. Il n'y avoit de loi ni de peine que lorfque les princes avoient interposé leur autorité. Tel fut l'usage jusqu'à la fin du huitieme siecle.

Dans le neuvieme les papes qui commencerentà fe mèler du gouvernement politique, défendirent auffi & firent politique, défendirent auffi & firent pour les aureurs. Jusques là, il se trouve très- peu de livres défendus de cette manirez. Cette défense universelle, sous peine d'excommunication, & fins autre sour les des la commenciation de des livres hérétiques ou suspects d'hérécet communiration au les des la comcet de la communication de la communication de excommuniration les montes de la comlex wiclestee & les huilites en des divisions de les wiclestees & les huilites en fans faire nulle mention de ceux oui litroient leurs livres, quoiqu'il en courût beaucoup d'evemplaires. Léon X. condamnant Luther, défendiren même tems la lecure de tous fes livres, fous peins d'execommunication. Les papes fuivans, après avoir condamné tous les héréticus ques dans la bulle in acenta Domini; excommunierent encore ceux qui liroient leurs livres; és dans quelques autres bulles en général, fulminerent les mèmes cenfuires contre leurs lecteurs.

On voit quelle confusion cela doit faire. Les hérétiques n'étant pas condamnés fous leurs propres noms, il falloit connoître les livres par la qualité de la doctrine plutôt que par le nom des auteurs; & chacun jugeant diverfement de la doctrine, il en naissoit une infinité de scrupules. Les inquisiteurs exacts & diligens faifoient des catalogues des livres qui venoient à leur connoissance : mais comme ils ne les confrontoient pas enfemble, cela ne levoit pas la difficulté. Le roi d'Espagne sut le premier qui trouva une forme plus convenable; il ordonna d'imprimer le catalogue des livres défendus par l'inquisition d'Espagne, & cette époque devint celle de l'index romain fi connu en Europe.

A l'exemple du roi d'Efingane, Paul V. commanda que la congrigation qu'on appelle du faint office à Rouer, fit d'reifer èt imprimer un catalogue femblable. La cour de Rome, fi induftrieule pour accroirre fon autorité, la porra, dans le point que je dificute, bien plus loin qu'elle n'avoit ennore fait. Jufques là, celle avoit renfermé fes défen-fes dans l'ordre des livres hérétiques, elle n'en avoit pamis défendu un qui ne fut d'un auteur condamné. Lei elle entreprend de priver les civoyens de la connoiliance dont ils ont befoin, pour mpêcher les ufurpations du dergé.

L'andex comain fut divifé en trois parties. La premiere continte les noms de ceux dont toutes les ouvres, mêmes en matiere profines, font défendues; & cette life ne comprend pas feulement ceux qui ont tenu une doctrine contraire à la romaine, mais encore des gens qui ont vécu & qui font morts dans la communion de l'églife catholique.

La feconde partie marque les livres qui font condamnés féparément, c'està-dire, sans aucune censure des autres ouvrages faits par les mêmes au-

La troisieme regarde les livres anony. mes, & renferme une prohibition générale de tous ceux de cette espece qui avoient paru depuis quarante ans. Cette censure s'étend à plusieurs livres qui, dans l'espace de cent, deux cents & trois cents ans, avoient été entre les mains de tous les favans de l'églife catholique, fans avoir été cenfurés par aucun pape. Plusieurs même d'entre les modernes furent pareillement défendus, après avoir été imprimés en Italie & même à Rome, & ce qui est remarquable, avec l'approbation des inquisiteurs . & après avoir été autorilés par des brefs apoltoliques. Telles sont les notes d'Erasme fur le nouveau testament, lesquelles Léon X, avoit approuvées par un bref. après qu'il en eut fait lui - mème la lecture.

Ce qu'il y a de plus fcandaleux dans f'index, c'est que le pape condamne avecla même feverité les auteurs des livres, oi l'autorité des princes & des magistrats féculiers et floureux contre les usurpations des eccléfastiques, & où le pouvoir des conteiles & des évêques ett maintenu contre les prétentions de la cour de Rome.

Outre cela les inquisiteurs Romains

Tttt 2

défendirent tous les livres imprimés par foixante - deux imprimeurs nommés dans un catalogue fait expres., fans regarder ni aux auteurs, ni à la matiere, ni à l'idiome, avec une claufe qui comprenoit encore tous les livres imprimés par les autres personnes de la même profetfion, de la boutique desquels il étoit forti quelqu'ouvrage des hérétiques. Chaque livre contenu dans ce catalogue étoit défendu fous peine d'excommunication late fententie réservée au pape, de privation de bénéfices, ou d'inhabileté à en posseder, d'infamie perpétuelle & d'autres peines arbitraires.

les livres qui n'auroient pas été imprimés avec la permission de l'ordinaire. Le concile de Trente restreignit aux livres qui traitent des choses saintes, la défense du concile de Latran qui étoit générale; mais cette restriction n'a pas empeché qu'en France cette disposition du concile de Trente n'ait été placée parmi les motifs qui devoient empècher les François de recevoir ce conci-

Le concile de Latran défendit tous

le , & qui les ont en effet empêchés. Presque toute l'Europe a subi le joug que lui a impose la cour de Rome; mais la nation françoife n'a non plus reconnu la congrégation de l'index, que les autres congrégations romaines.

Avant qu'il v eut en France des cenfeurs royaux gagés par le roi, les docteurs de Sorbonne qui les ont précédés dans le même emploi, ont toujours reconnu que le pouvoir qu'ils avoient d'examiner & d'appronver les livres, afin que l'antent pût enfuite obtenir du roi le privilege nécessaire pour l'impresfion , ne pouvoit être exercé fans une permission spéciale de la cour. Les ordonnances de François I. de Henri II. & des autres rois fes succeffeurs, en

font la preuve. Ces docteurs de Sorbonne étoient obligés de demander une permittion du roi pour leurs propres ouvrages, & il ne leur étoit pas libre de se charger de la publication de l'ouvrage d'autrui fans cette même permiffion; mais il n'arrivoit point aussi que la cour permit l'édition a'un livre fans l'approbation des docteurs, Quoiqu'il en foit, les censeurs royaux, nommés & gagés par le roi, ne paroissent pas plus anciens en France que le janfénifme. Le roi crut mettre les intérêts de la religion à couvert, en choisiffant des docteurs qui avoient de l'aversion pour ce parti. Dans la fuite la faculté de théologie de Paris s'est avisée de nommer feize docteurs pour examiner les livres; mais les écrivains françois fe mettent peu en peine de ce tribunal. Ils ne reconnoissent que les censeurs royaux qui font nommés par le chancelier de

IND

Le parlement de Paris a toujours veillé à ce que les sujets du roi ne recussent des nonces aucune permission de lire les livres que les Romains appellent défendus, & le roi a toujours autorisé les arrèts que cette compagnie a rendus à cet égard.

Enfin les évêques mêmes n'ont la liberté en France de faire imprimer leurs mandemens, instructions pastorales. &c. qu'autant qu'ils obtiennent un privilege du roi.

Les loix & conflitutions du roi Victor défendent l'impression d'aucun livre ou écriture, fans la permission du grand chancelier. Elles veulent que les imprimeurs y mettent leur nom & celui des auteurs, fous des peines même personnelles, & qui peuvent aller jusqu'a la mort, felon les circonstances.

Les fouverains gouvernent leurs peuples au gré de leur prudence . & le droi a de permettre ou de prohiber les livres ne peut leur être contesté que par les gens qui n'ont aucune notion du gouvernement, ou qui en sont les ennemis.

Les évêques, les papes, les conciles peuvent bien marquer à leurs troupeaux les livres qu'ils ne devroient pas lire; mais ils n'ont aucune autorité coaclive. & les prêtres n'ont aucun droit de nous empêcher de lire les livres que nous trouvons bons, & dont le fouverain a permis la publication. Dire, par exemple, à un homme d'Etat, à un politique, à un magistrat, à un citoven quelconque: vous ne pouvez lire cet ouvrage saus bleffer votre confcience, fi vous n'en avez une permission du pape ou de les officiers ; c'est lui dire . vous ne devez croire fur la science du gouvernement, que ce que le pape veut que vous croyiez ; abfurdité qui va à fapper tous les principes du gouvernement. On fait qu'il a été fait peu de bons livres en cette matiere, qui n'ayent été mis à l'index; on connoit les différends qui font entre les papes & les princes, & l'on voit qu'établir qu'il faut avoir l'agrément de ceux là, pour connoître les droits de ceux-ci, c'est vouloir faire dépendre les justes droits des souverains de la volonté de leurs ennemis. Si le pape pouvoit, par exemple, se constituer juge des livres qui se font sur l'une & fur l'autre puissance, il censureroit à son gré, tous les ouvrages qui renfermeroient les maximes les plus certaines; il fermeroit par sa défense aux citovens le moyen de s'instruire des droits incontestables de leur patrie, & il livreroit aux prètres peu éclairés & aux moines dévoués à ses intérêts. la conseience des peuples pour leur interdire dans le tribunal de la pénitence, l'usage de ces livres, comme injurieux calculer la certitude d'un fait, d'un criau faint siege, & hérétiques, (D. M.)

INDICATION, f.f., Jurisprudence, est le renseignement des biens d'un débiteur que le détenteur d'un héritage poursuivi hypothécairement fait au créancier, afin que celui - ci discute préalablement les biens indiqués.

C'est à celui qui demande la discusfion à indiquer les héritages qu'il prétend y être fujets , & fi par fon indication il induit le créancier en erreur, il est tonu de l'indemniser des suites de la mauvaife contestation où il l'a engagé. v. DISCUSSION.

INDICES, f. m. pl., Jurisprudence, font des circonstances en matiere criminelle, qui font penser que l'accuse est coupable du crime dont il est prévenu ; par exemple, s'il a changé de visage, & a paru se troubler lorsqu'on l'a rencontre auffi-tôt après le délit ; s'il a paru s'enfuir; si on l'a trouvé les armes à la main, ou qu'il y cût du fane fur fes habits ; ce sont la autant d'indices du crime.

Les contradictions même dans lefquelles tombent les accuses, forment aush une espece d'indice.

Mais tous ces indices, en quelque nombre qu'ils foient, ne forment pas des preuves suffisantes pour condamner un accusé; ils font seulement naître des soupçons & plusieurs indices qui concourent, peuvent être confidérés comme un commencement de prenve qui détermine quelquefois les juges à ordonner un plus amplement informé. même quelquefois à condamner l'accufé à fubir la question s'il s'agit d'un crime capital; ce qui ne doit néanmoins être ordonné qu'avec beaucoup de eireonfpection, attendu que les indices les plus forts font fouvent trompeurs.

Voici un théorème général utile pour me par exemple, lorfque les preuves

IND converser avec les brachmanes ou gym-

du fait sont dépendantes les unes des autres, e'est - à - dire, lorsque les indices ne le prouvent & ne se soutiennent que les uns par les autres. Lorfque la vérité de plusieurs preuves dépend de la vérité d'une seule, le nombre des preuves n'augmente ni ne diminue la probabilité du fait; parec qu'alors la force de toutes les preuves n'est que la force même de celle dont elles dépendent, & que si on renverse celles - ei, toutes tombent à la fois. Quand les preuves sont indépendantes l'une de l'autre. & que chaque indice se prouve à part, la probabilité du fait croit en raison du nombre des indices, parce que la fausseté de l'un n'entraîne pas la fausseté de l'autre.

On pourra s'étonner de me voir employer le mot de probabilité en parlant des erimes qui, pour mériter une peine, doivent être ecrtains. Mais il faut remarquer que, rigoureusement parlant, la certitude morale, n'est qu'une probabilité, qui est appellée certitude, parce que tout homme en fon bon fens est forcé d'y donner son affentiment, & qu'il v est déterminé nécessairement par une habitude qui est la suite de la nécellité d'agir, & qui est antérieure à toute spéculation. La certitude qu'on exige pour affurer qu'un homme est coupable, est dont celle qui détermine les hommes dans toutes les actions les plus importantes de leur vic. (D. F.)

INDIENS, morale des, Morale. On prétend que la philosophie a passé de la Chaldée & de la Perfe aux Indes. Quoi qu'il en foit, les peuples de cette contrée étoient en si grande réputation de fagesse parmi les Grecs, que leurs philosophes n'ont pas dédaigné de les visiter. Pythagore, Démoerite, Anaxarque, Pyrrhus, Apollonius & d'autres; firent le voyage des Indes, & allerent

nofophiftes Indiens. Les fages de l'Inde ont été appellés brachmanes de Brachme fondateur de la fecte, & gymnofophijtes, ou fages qui marchent nuds, de leur vétement qui laidoit à découvert la plus grande partie de leur corps'.

On les divise en deux sectes . l'une des brachmanes, & l'autre des samanéens; quelques-uns font mention d'une troifieme fous le nom de Pranmes. Nous ne fommes pas affez instruits fur les caracteres particuliers qui les diftinguoient; nous favons seulement en général qu'ils fuvoient la fociété des hommes; qu'ils habitoient le fond des bois & des eavernes; qu'ils menoient la vie la plus austere, s'abstenant de vin & de la chair des animaux, se nourrisfant de fruits & de légumes, & couchant fur la terre nue ou fur des peaux; qu'ils étoient si fort attachés à ce genre de vie, que quelques-uns appellés auprès du grand roi, répondirent qu'il pouvoit venir lui même s'il avoit quelque ehose à apprendre d'eux ou à leur commander.

Ils fouffroient avec une égale conftance la chaleur & le froid; ils craignoient le commerce des femmes ; si elles sont méchantes, disoient-ils, il faut les fuir , parce qu'elles font méchantes; fi elles font bonnes, il faut encore les fuir, de peur de s'y attacher. Il ne faut pas que celui qui fait fon devoir du mépris de la douleur &c\* du plaisir, de la mort & de la vie, s'expose à devenir l'esclave d'un autre.

Il leur étoit indifférent de vivre ou de mourir, & de mourir ou par le feu, ou par l'eau, ou par le fer. Ils s'affembloient leunes & vieux autour d'une même table; ils s'interrogeoient réciproquement sur l'emploi de la journée, & l'on jugeoit indigne de manger celui qui n'avoit rien dit, fait

ou pensé de bien.

Ceux qui avoient des femmes les renvoyoient au bout de cinq ans, fi elles étoient Rériles; ne les approchoient que deux fois Pannée, & fe croyoient quittes envers la nature, lorfqu'ils en avoient eu deux enfans, Pun pour elle, l'autre pour eux.

Buddas, Dandamis, Calanus & Iarcha, font les plus célebres d'entre les gymnofophiftes dont l'histoire ancienne nous a confervé les noms.

Buddas fonda la fecte des Hylobiens, les plus fauvages des gymnosophites.

les plus fauvages des gymnosophistes. Pour juger de Dandamis, il faut l'entendre parler à Alexandre par la bouche d'Onéficrite, que ce prince dont l'activité s'étendoit à tout, envoya chez les gymnofophistes. " Dites à von tre maître que je le loue du goût " qu'il a pour la fagesse, au milieu des affaires dont un autre feroit acca-, blé; qu'il fuye la mollesse; qu'il ne ... confonde pas la peine avec le tra-" vail, & puisque ses philosophes lui , tiennent le même langage, qu'il les " écoute. Pour vous & vos fembla-" bles, Onéficrite, je ne défapprouve , vos fentimens & votre conduite qu'en une chofe, c'est que vous préfériez la loi de l'homme à celle de la nature, & qu'avec toutes vos con-, noissances vous ignoriez que la meil-" leure demoure est celle où il y a le " moins de foins à prendre".

Calanus, à qui l'envoyé d'Alexandre s'adreffa, loríque ce prince s'avança dans les Indes, debuta avec cet envoyé par ces mots. "Dépofe cet habit, ces pé fouliers, affied-toi nud fur cette pier-, re, & puis nous converferons". Cet homme d'abord fi fier, fe laisse perfuader par Taxile de fuitvre Alexandre,

& il en fut méprifié de toute la nation, qui lui reprocha d'avoir accept un nutre maitre que Dien. A juger de fismeurs par la mort, il ne paroit pas qu'elles fe fuffent amollies. Ellimant honteux d'attendre la mort, comme c'éctoit le préjugé de fa fecte, il fe frédiefru un bohere, & y menta en fe félicitant de la liberré qu'il alloit fe procurer. Alexandre touché de cet héroif, me, infitua en fon honneur des combats équeltres & d'autres jeux.

Tout ce qu'on nous raconte d'Iarcha est fabuleux.

Les gymnosophistes reconnoissoient

un Dieu fabricateur & administrateur du monde, mais corporel: il avoit ordonné tout ce qui est, & veilloit à tout.

Selon eux l'origine de l'ame étoit cé-leste, et le froit émanée de Dieu. &

seion eux i origine de l'amé ecor celefte; elle éroit émanée de Dieu, & elle y retournoit. Dieu recevoit dans fon tein les ames des bons qui y féjournoient éternellement. Les ames des méchans en étoient rejettées & envoyées à différens fupplices.

Outre un premier Dieu, ils en adoroient encore de subalternes.

Leur morale confistoit à aimer les hommes, à se haïr eux-mêmes, à éviter le mal, à faire le bien, & à chanter des hymnes.

Ils faitient peu de cas des feiences de de la philofophie naturelle. Larcha répondit à Apollonius, qui l'interrogeoit int le monde, qu'il foite compôc de cinq élémens, de terre, d'eau, de feu, d'air & d'éther. Que les dieux en téoient énancis que les étres compo-fés d'air étoient mortels & périfibbles, que les ètres composés d'éther étoient immortels & divins; que les élémens avoient tous extifé en même tems; que le monde étoit un grand animal engendrant le refte des animauxs qu'ils

IND tée par fa jouissance qu'elle ne le seroit par fa privation.

étoit de nature mâle & femelle, &c. Quant à leur philosophie morale, tout y étoit grand & élevé. Il n'y avoit, felon eux, qu'un feul bien, c'est la fageffe. Pour faire le bien, il étoit inu-

tile que la loi l'ordonnat. La mort & la vie étoient également méprifables. Cette vie n'étoit que le commencement de notre existence. Tout ce qui arrive à l'homme n'est ni bon ni mauvais. Il étoit vil de supporter la maladie, dont on pouvoit se guérir en un moment. Il ne falloit pas paffer un jour fans avoir fait quelque bonne action. La vanité étoit la derniere chose que le sage déposoit, pour se présenter devant Dieu. L'homme portoit en luimême une multitude d'ennemis. C'est par la défaite de ces ennemis qu'on se préparoit un accès favorable auprès de

Quelle différence entre cette philofophie & celle qu'on professe aujourd'hui dans les Indes! elles font infectées de la doctrine de Xekia, j'entends de sa doctrine ésotérique; car les principes de l'exotérique sont affez conformes à la droite raison. Dans celle-ci, il admet la distinction du bien & du mal; l'immortalité de l'ame; les peines à venir; les dieux; un Dieu suprême qu'il appelle Amida, &c. Quant à fa doctrine ésotérique, c'est une espece de spinosisme assez mal entendu. Le vuide est le principe & la fin de toutes choses. La cause universelle n'a ni vertu ni entendement. Le repos est l'état parfait. C'est au repos que le philosophe doit tendre, &c. Voyez les articles EGYPTIENS, CHINOIS, JAPO-NOIS, &c.

INDIFFÉRENCE, f. f., Morale, état tranquille dans lequel l'ame placée vis-à-vis d'un objet, ne le desire, ni ne s'en éloigne, & n'est pas plus affec-

L'indifférence ne produit pas toujours l'inaction. Au défaut d'intérêt & de goût, on fuit des impretfions étrangeres, & l'on s'occupe de choses, au fuccès desquelles on est de soi-même tres indifférent.

L'indifference peut naître de trois fources, la nature, la raison & la foi; & l'on peut la diviser en indifférence naturelle, indifférence philosophique,

& indifférence religieuse.

L'indifférence naturelle est l'effet d'un tempérament froid. Avec des organes groffiers, un fang épais, une imagination lourde, on ne veille pas; on fommeille au milieu des êtres de la nature; on n'en recoit que des impressions languissantes; on reste indifférent & stupide. Cependant l'indifférence philosophique n'a peut-être pas d'autre base que l'indifférence naturelle.

Si l'homme examine attentivement sa nature & celle des obiets : s'il revient fur le paffé, & qu'il n'espere pas mieux de l'avenir, il voit que le bonheur est un fantôme. Il se réfroidit dans la pourfuite de ses desirs; il se dit, nil admirari prope res est una, Numici, solaque, que possit facere & servare beatum; Numicius, il n'v a de vrai bien que le repos de l'indifférence.

L'indifférence philosophique a trois objets principaux, la gloire, la fortune & la vie. Que celui qui prétend à cette indifférence, s'examine & qu'il se juge. Craint-il d'être ignoré? d'être indigent? de mourir? Il se croit libre, mais il est esclave. Les grands fanto. mes le féduisent encore.

L'indifférence philosophique ne differe de l'indifférence religieuse que par le motif. Le philosophe est indifférent fur les objets de la vie, parce qu'il les méprife : méprise; l'homme religieux, parce qu'il attend de son petit sacrifice une récom-

pense infinie.

Si l'indifférence naturelle, réfléchie, ou religieuse est excellève, elle relache les liens les plus facrés. On n'est plus ni pere attentif, ni mere tendre, ni ami, ni amant, ni époux. On est indifférent à tout. On n'est rien, ou l'on est une pierre.

INDIFFÉRENTES, actions. v. Ac-

TION, Morgle.

INDIFFÉRENTÉME. f. m., Movale 3 célt la religion de ceux qui penfent que toute religion el bonne, quelle qu'elle foit. On l'appelle encore la réligion telétique, la religion des prudeurs; parce que les fectateurs de cette religion fe croyent les feuls figes, les feuls, qui penfent bien en matiere de religion.

Il y a un indifférentisme général & un indifferentisme particulier. L'indifferentifine général s'étend à toutes les religions, à la chrétienne, à la judaïque, au mahométifnie, au paganisme, &c. Colo Deum talem , dit Thed. Lud. Lau, medit. Philosoph. de Deo, mundo, bomine, qualem princeps vel respublica me jubet. Si Turca, Alcoranum; fi Judeus, vetus Tellamentum; li Christianus, novum Testamentum veneror pro religionis men leze & uorma; Papa si imperans Deum credo transubstantiatum; fi Lutherus , Deus mihi in , cum , Ef lub pane circumvallatum; fi Calvinus, figuum pro Deo sumo; sicque cujus, regio in qua vivo, ejus me regit opinio; & qualis illius religionis Deus fichus Theologicus vel politicus, fen featificus, talis & ille mihi placet & placere debet.

L'indifferentifne particulier est celui qui ne porte l'indifférence de la religion qu'aux différentes communions de la religion chrétienne; mais les secta-

Tome VII.

teurs de cet indifférentisme s'appellent proprement latitudinaires.

Pour fentir combien nos prétendus prudens font inferies, nous poserons pour principe une vérité incontestable, & que les indifférentiftes mêmes ne fauroient mettre en doute; c'est que l'homme n'est pas maitre de ses actions : il doit les conformer à la loi de Dieu, qui dans le fond n'est autre chose que la lumiere d'une raison éclairée. La seule religion donc à suivre, la seule fainte, sera cette religion dont les préceptes sont conformes à la volonté ou à la loi de Dieu. Donc de deux choses l'une, ou toutes les religions font conformes à la volonté de Dieu & à ses loix; ce qui est impoffible, parce que leurs dogmes. leurs préceptes sont contradictoires, v. CHRISTIANISME, RELIGION, IU-DAISME, &c. ou la vraie religion est unique, à l'exclusion de toutes les autres; & alors l'indifférentisme est une religion fans religion. (D.F.)

INDIFFERENTISTE, f. m., Morale; c'est celui qui pour toute religion professe l'indifférentisme. v. INDIFFÉ-RENTISME.

INDIGENAT, f. f., Droit public, terme ufité en Pologne & dans quel-ques autres pays pour lignifier maturalité. Donner l'indigenat, c'est naturalifer quelqu'un. Ce mot vient du latin indigena, qui fignifie naturel du pays. v. NATURALISATION.

INDIGNATION, f. f., Morale, fentiment mêlé de mépris & de colere que certaines injultices inattendues excitent en nous. L'adignation spprouve la vengeance, mais n'y conduit pas. Le colere paile, l'hadignation plus réBéchie dure: elle nous éloigne de l'indigne. L'adignation est muette; c'est moins par le propos que par les mou-

vemens qu'elle se montre. Elle ne transporte pas, elle gonsse il est rare qu'elle soit injuste; nous sommes souvent indignés d'un mauvais procédé, dont nous ne sommes pas l'objet. Une ame delicate s'indigne quelqueció des obsitucies qu'on lui oppose, des mocisi qu'on lui croit, des rivaux qu'on lui donne, des récompenses qu'on lui promet, des s'elogs qu'on lui adette, de préserunmot, de tout ce qui marque qu'on n'a sa d'elle l'eltime qu'elle roit mériter.

INDIGNES, adj. pris fubft. , Jurifprud., font ceux qui pour avoir
manqué à quelque devoir envers une
perfonne de fon vivant ou après fa
mort, ont démérité à fonégard, & en
conféquence font privés par la loi de
fi fucceffion ode sel ges & autres droits
qu'ils pouvoient avoir à répéter fur
fes biens.

Ains le donatsire qui use d'ingratitude envers son donateur, se rend indigne de la donation; & quosqu'en général elle soit irrévocable de sa nature, néanmoins dans ce cas, elle peut être révoquée par le donateur, mais elle ne

l'est pas de plein droit.

En France la femme qui est convaincue d'adultere perd sa dot & toutes les conventions matrimoniales; le mari ne lui doit que des alimens dans un couvent.

Celle qui quitte fon mari fans caufe fégitime, ou qui étant veuve fe remarie dans l'an du deuil, ou qui vit impudiquement foit dans l'an du deuil ou deupuis, ou qui fe remarie à une perfonne in ligne de fa condition, ell privée, félan le droit cérit, de tous fes gains nuţtiaux.

la nor, du prédécédé, ou qui n'en a pas poursuivi la vengeance, est aussi privé comme indigne des avantages qu'il auroit pu prétendre en vertu de la loi, coutume, ou ufage fur les biens du nrédécédé.

L'héritier teflamentaire ou ab-inteftat, qui cfl auteur ou complice de la mort du défunt, ou qui a négligé d'en pour luivre la vengeance, se rend indigne de la fuccetsno, la peine s'étend même jusqu'aux enfans du counable.

Il faut néanmoins observer qu'il y a des circonstances telles que la minorité & autres, qui peuvent excuser l'héritier de n'avoir pas poursuivi la mort du défunt.

Celui qui a attenté à l'honneur du défunt, ou qui lui a fait quelqu'injure grave, fe rend aussi indigne de sa succession.

On doit appliquer aux légataires ce qui vient d'erre dit de l'héritier.

Ceux qui traitent de la fuccession de quelqu'un de son vivant, qui ont empeché le désunt de faire un testament, qui tiement le restament caché, au préjudice des héritiers, sont indignes de la succession, & de toutes les libérauties que le désunt auroit pu leur faire.

Chez les Romains, ce qui étoit ôté aux indigues, appartenoit au fife, mais parmi nous le fife n'en profite point; les biens appartiennent à ceux qui les auroient eu, si la perfonne devenue indigue ne les cêt pas recueillis.

L'indignité elt différente de l'incapacité, en ce que celle-ci empèche d'acquérir; l'autre empèche bien aulif d'acquérir, mais elle opere de plus que l'indigne ne peut conferver ce qu'il a acquis. Voyez le tit. 9. du XXXIV. liv. du digele, & le tit. 35. du VI. live du colé.

INDISCRET, adi. & fubft., Morale, qui revele une chofe confiée. L'homme qui fait penfer, parler & prévoir les fuites de les paroles, n'elt pas aindignet. Par un excès de vonfiance on ouvre fon cœur, à des indifférents on répand fon ame devant eux c'elt une folbellé à laquelle on ell entraîné par l'inexpérience & par la peine. La peine cherche à fe foulager ; l'inexpérience nous dérobe le danger de notre franchité. Les malheureux & les enfans font presque tous indiférents. Voere l'article fuivant.

INDISCRÉ TION, f. f., Morale. L'indiffretion eft un manque de retenue dans nos difcours, qui nous fait dire des chofes que nous devrions taire. C'elt un vice qui nous rend tot ou tard infupportables dans la fociété: & l'on eft d'autant plus inexcusable d'y bret fujet, que c'elt peut-être de tous les défauts celui dout il elt le plus facile de fe corriger.

Un indiferet, & dont l'indifertion provient d'un certain feu ou vivacité qu'il porte en lui, eft plus à craindre qu'un méchant naturel. Celui-ci n'infulte que fes ennemis & ceux à qui il veut du mal; au lieu que l'indiferet attaque indifferemment amis & ennemis.

Ccux-là font à plaindre qui ne peuvent garder un fecret ou une confidence. Quand on a ce défaut, on est prefque toujours indiferet envers foi-même. On dit fes affaires à tout le monde, même celles qui fouvent ne nous font pas honneur, & l'on fe fait méprifer.

Nos peníces font à nous, pendant que nous les retenons dans notre cœur; mais lorfqu'une fois nous les laiflons fortir, elles font en la puissance d'un autre qui s'en peut servir pour nous perdre.

L'indiscrétion est ce qu'il y a de pis dans la société; elle fache sans vouloir facher; elle entre mal-à-propos, elle sort à contre-tems, elle parle toujours d'ellemême, elle rompt en visiere, elle écoute ce qu'on ne veut pas qu'elle entrede, elle n'antend pas ce qu'on veut qu'elle flache, elle raille de la laideur devant une perfonne laide, elle atraique la pauvreté devaut des perfonnes qui ne fonn pas riches, elle f déchaine contre le peu de naiflance, en préfence de perfonnes qui n'en ont point; en un mor, elle rit de tout ce qu'il faut faire, & fait tout de travers ou à contre-tems.

L'indiferition et lu ne rime où l'injué. L'indiferition et l'imprudence. Kevler le fecret, ou d'un ami ou de tout autre, c'ett difsperd d'un bien dont on n'étoit pas le maitre ; c'ett abufer d'un dépot, ce cet abus et d'autant plus criminel, qu'il ett toujours irrémédiable. Si vous diffeper des fonds qu'on vous avoit donnés en garde, peut-être ne fera-t-il pas impossible de les reflituer un jour; mais comment faire rentrer dans les rénêbres du myêtre un fecret une fois d'uvleue?

Qu'on ait promis de garder le silence ou qu'on ne l'ait pas promis, on n'y elt pas moins obligé, si la considence est telle qu'elle l'exige d'elle-mème: l'écouter jusqu'au bour, c'est s'engager à ne la point révéler.

Quand celui qui vous donne sa confance, l'auroit partagée avec d'autres, ce n'etl pas uneraison qui vous dispenfe du fecret : vous le devez toujours garder inviolablement, sans vous ouvrit vous-meme aux autres confidens qu'on vous a associate... Encore un coup, vous étec chargé d'un déprét : nul ne peut vous libérer que celui qui vous l'aremis. La personne de qui vous tenez le secret, etl s'eule en droit de vous délier la langue.

Une rupture même survenue entre deux amis, n'est point un titre qui éteigne l'obligation du secret: on n'est pas quitte de ses dettes, en se brouillant avec son créancier, Quelle horrible perfidie

V v v v 2

que d'employer à fon reffentiment des armes qu'on auroit tirées du fein même de l'amitié! Quoiqu'on ait ceifé d'etre unis par cette tendre affection, eft-on affranchi pour cela de la droiture & de la bonne foi?

En vain allégueriez-vous que c'est précisement par son indiscrétion, que l'ingrat que vous détestlez, a mérité votre haine. Etrange projet de vengeance! Quoi, pour punir un traitre, vous consentez à devenir aussi perside que hi!

On doit, pour ainfi dire, loger le fecter d'autrui dans un recoin de fa mémoire où l'on ne fouille jamais : il faut, s'il et profille, fe le cacher à foin même, dans la crainte d'être tenté d'en tirer quelqu'avannage. S'en prévoloir au préjudit de celui dont on le tient, ou pour la propre utilité, ce feroit ufer d'un bien dont on n'el pas propriétaire; uffurpation, que le defir de la vengeance, d'artimiel par lui-même, n'elt pas capable

d'excufer. Un confesseur, un médecin, un avocat ne peuvent manquer à une confidence, fans trahir leur devoir & bleffer l'ordre public. Cependant il elt des cas où nne révélation de fecret est libre & même nécessaire. Elle est libre lorsqu'on a lieu de comprendre que la confidence n'avoit été faite que pour gêner celui qui avoit intérêt de la révéler. Elle est nécessaire lor sque la justice l'exige : mais en justice peut - on exiger une révélation? A l'egard du confesseur la négative ne fouffre aucune difficulté; mais pour l'avocat & le médecin, il y en a oui pensent différemment; c'est un problème qui ne nous paroit pas facile a réfoudre : en attendant une folution capable de fatisfaire, nous eroyons que le juge doit s'en remettre à la prudence de l'avocat & du médecin i s'ils s'expliquent, recevoir leur déclaration, s'ils pensent qu'il est de leur devoir de se taire, les laisser libres & s'en tenir là.

INDIVIS, adj., Jurispr.., se dit de quelque chose qui n'est pas divisé ou pattagé; on dit en ce sens un héritage indivis, une succession indivise.

Quelquefois par le terme d'indivir information en entend l'état d'indivifion dans lequel les co - propriétaires jouissent; on dit en ce sens que plusieurs personnes jouissent par indivir, pour dire qu'ils possèdent en commun.

Indivis est opposé à divis; lorsqu'un héritage est partagé, chacun des co-partageans jouit à part & divis de sa portion.

Pour fortir de l'état d'indivis, il y a deux voies; favoir la licitation & le partage. Voyez ci-après LICITATION & PARTAGE.

INDOCILE, adj., INDOCILITE, f., Morade. On dit d'un homme qu'il elt indocile, lorfqu'il ne veut recevoir aucune infruccilon, ni céder, ni obéir: & l'indocilité d'un vice, provenant de l'opinitatreé ou de l'orgueil, qui nous empèche de fentir l'avantage de l'infruction & le mérite de l'obéiliance, & qui nous fait rejetter l'un ou l'autre.

Y a.t-il des hommes indociles? La quétion eft plus difficile à réfoudre qu'on ne s'imagine. Un homme indocile le refule à oute iultruction : p dis qu'ny a m'y a pas dans la nature un homme pareil. L'homme par fa nature eft naturellement porté à s'infliruire, car né plus ou moins envieux, il ne fauroit fe fatisfaire fans s'infliruire.

Il ne faut pas prendre l'homme formé par une mauvaife éducation, & en proye à fes paffions : il faut le prendre tel qu'il fort des mains de la nature, disposé à s'instruire, à obéir & à se foumettre : dispositions qu'il conservéroit toute sa vie, s'il n'étoit pas gaté par l'orgueil. L'indocilité ett donc un vice, fuite naturelle de l'orgueil. Vous vous appercevrez en effet de la plus grande ignorance, des plus grands écarts dans les adultes : ofez les en avertir , leur faire connoître l'erreur & fes fuites, c'est les insulter, parce que vous bleffez leur orgueil. S'il y a donc de l'indocilité parmi les hommes, & je ne me trompe pas , si j'ose avancer que tous les hommes plus ou moins font indociles, c'est une suite de la mauvaise éducation & de la corruption du cœur. Suis - je indocile? Voilà une queltion que chacun peut se faire. Recois - ie avec reconnoissance les avis & les inftructions des gens éclairés & vertueux : cede-je volontiers à ceux qui en favent plus que moi? Reconnois-ie le besoin d'instruction & mon ignorance ? Voilà des questions à nous faire dans l'examen de notre indocilité. (D. F.)

INDOLENCE, f. f., Morale, c'est une privation de sensibilité morale; Phomme indolent n'est touché ni de la gloire, ni de la réputation, ni de la fortune, ni des nœuds du sang, ni de l'amitié, ni de l'amour, ni des arts, ni de la nature. v. APATHIE.

INDUCTIONS, f. f. pl., Jurifpr., preuves, confiquences, avantages que l'on tire des pieces dont une partie s'elt fervie dans fon inventaire de production. Ces confiquences ou induffions font contredites par la partie adverfe dans des écritares ou procédures, qui pour cette raifon font intitulées coutredits.

INDULGENCE, f. f., Morale. L'indulgence est une disposition de l'ame à s supporter les inattentions, les erreurs, les défauts, les fautes des autres, & à pardonner leurs foiblesse & leurs torts.

C'est la vertu d'une ame éclairée, modeste & douce. Les lumieres & la réflexion nous apprenant avec quelle facilité on peut s'égarer, se tromper & agir mal, parce qu'on ne juge pas bien, nous difposent a être toujours indulgens envers les autres. La modeltie nous éloignant de toutes les prétentions de l'orqueil & de la présomption, nous empêche de grotfir les torts des autres . & nous prépare ou à les supporter ou à les pardonner. Enfin la douceur, en étouffant les mouvemens de haine ou de ressentiment, nous rend faciles à endurer patiemment ce que nous ne pouvons corriger chez les autres. v. MODESTIE, DOUCEUR.

L'indulgence d'un pere fige le porte à ne pas punit les fautes ou les négligences d'un enfant, qu'il craint de rebuter ou d'aigrit. Mais l'excès devient une foibleife funelle. L'indulgence d'un majeritar produit le clémence; mais poufice trop loin, elle devient cruelle pour la fociété. L'indulgence pour les merurs, elle le coité. L'indulgence pour les merurs, elle le coité le co

Conduit par la préfomption, l'orgueil, l'esprit de parti, l'intérêt, le delir de dominer, l'homme intolérant est fans indulgence pour les erreurs les moins essentielles.

D'un autre côté l'ignorant est d'ordinaire moiss indulgent, pacce qu'il ne connoit pas combien l'homme est fragile, & combien il y a d'injustice à ne rien pardonner en considération de cette fragilité comunune à tous.

Le penchant précieux d'excuser les fautes, les erreurs & les soiblesses des 710

Finisfons par cette lecon du fage Antonin. " Quand quelqu'un péche con-, tre toi, pense d'abord au jugement que cet homme a fait du bien & du " mal, lorfqu'il a péché. Cela étant " bien examiné, tu auras pitić de lui & , de fonerreur; tu lui pardonneras fa " faute, bien loin d'en être furpris ou a faché. Car, ou tu jugeras comme lui " du bien & du mal, & de ce qui leur " ressemble; & par consequent tu lui pardonneras : ou tu en jugeras autre-" ment, & d'une maniere plus saine, .. & par cette raifon tu dois foutfrir

propres foiblesses, il s'impose l'obliga-

tion d'excuser celles des autres. S'il cst

févere, c'est pour lui-mème, dans ses

principes de conduite, dans l'examen

de fes actions , dans les jugemens qu'il porte de ses démarches.

avec douceur toutes les fautes d'un , homme qui ne les commet que par " erreur ". (B. C )

INDULT, f. m., Droit canon, en général, est une grace que le pape accorde par bulles, à quelque corps ou communauté, ou à quelque personne distinguée, par un privilege particulier, pour faire ou obtenir quelque chose contre la disposition du droit commun : Pontificiaria gratia indultum à verbo indul-

C'est là une définition trop générale qui ne répond point à l'idée qu'on fe forme communément des indults, en tant qu'ils se rapportent à la matiere des bénéfices, foit pour la faculté ou la maniere de le conférer, foit pour le droit d'en obtenir la possession; d'où vient que M. Pinfon en fon traité des indults , les définit ainfi.

Le mot d'indult en général est une concession gracieuse, accordée contre les regles du droit commun & ordinaire, de conférer, nommer & préfenter, ou autrement disposer des bénéfices. dont la collation de droit commun & ordinaire, appartient à ceux auxquels la concession est faite; mais qui en étoit empèchée par des réserves, ou autres empêchemens des regles & des constitutions apostoliques.

Ou bien c'elt une concession faite à ceux qui n'ayant point le droit de conférer, nommer & présenter, il leur est accordé par l'indult, d'en user dans les mois du pape ou autrement.

Ou bien encore c'est une pure grace expectative, ou un mandat apostolique. pour pourvoir du premier bénéfice vacant, à certain genre de perfonnes choifics & honorées de la grace accordée par le pape, en vertu de laquelle il est mandé aux colleteurs, ou il est enjoint à certains exécuteurs de l'indult . nom-

més par icelui, de conférer aux personnes gratifiées, ou à ceux qu'ils voudront nommer, le premier bénéfice qui viendra à vaquer, après la fignification de l'indult, ou la notification des lettres de nomination faites en conféquence. Car il faut favoir qu'il y a de deux fortes d'indules. les uns sont actifs. & consiltent dans le droit de conférer, nommer, & présenter librement, & hors toutes fortes d'empêchemens établis par les réferves & les regles de chancellerie apoltolique : les autres font passifs, & confiftent dans l'affectation que le pape fait à certaines personnes des bénéfices, pour en être gratifiées, comme à MM. du parlement de Paris, & ce sont de véritables graces expectatives, & des mandats pour pourvoir, qui sont recues en France, & accordées à la recommandation & nomination du roi.

M. Pinfon ajoute que les indules actifs fe souldivisent en ordinaires & extraordinaires.

Les indults ordinaires font donnés aux collateurs ordinaires comme à des cardinaux, ou autres qui ont droit de conférer librement les bénéfices qui dépendent de leurs évechés, abbayes ou prieurés &c. dans les six mois prescrits par le concile de Latran.

Les indults extraordinaites sont accordés par le pape, à des cardinaux ou autres eccléfiaftiques qui ne sont point collateurs ordinaires, même à des princes feculiers pour conférer ou nommer à tels bénéfices & en telle forme preferite dans lesdits indults. Tel fut le premier indult accordé à Rodolphe, empereur, élu & confirmé par le pape Grégoire X. dans le concile de Lyon, l'an 1273; pour nommer aux premiers bénéfices vacans, d'où lui est venu le nom d'indult, des premieres prieres; fur quoi Acochier, auteur allemand, a fait un docte commentaire.

Parmi les indults ordinaires, il v en a de moins favorables & même de moins ordinaires les uns que les autres; par exemple les indults des cardinaux qui fe donnent en vertu du compact, v. Com-PACT, font bien moins extraordinaires que tous les autres & plus favorables ; cependant à l'égard de ces derniers, hors la partie qui les garantit de la prévention, & qui même dans l'état présent des choses, nuit à l'intérêt du public, ou au moins du tiers; tout le relte est de fa nature odieux , comme de continuer les commendes des bénéfices réguliers, ou de les conférer en nouveau titre de commende, ce qui est contraire aux bonnes regles & au droit commun.

Il y a certains indults particuliers qui ne sont que de simples permissions de faire certains actes contre le droit commun. A quoi cependant on donne plus communément «le nom de bref. Par exemple on appelle indult la bulle qui s'expédie à Rome, en faveur d'un religieux qui veut passer : ad latiorem. On l'appelle indult de translation d'un ordre à l'autre; il en est de même des permiffions qu'obtiennent les religieux mendians, de quitter leur cloitre pour desfervir une cure pendant cinq ans, ou pour toute la vie. On donne encore à Rome des indules ou permissions, pour abfoudre des cas réfervés, pour lire les livres défendus, pour exercer la médecine, tous ces différens indults ne s'accordent pas à Rome, saus les attestations nécessaires; mais pour les autres indults, comme pour les extra tempora, pour ne pas faire mention du défaut de naissance . lorfqu'on elt batard , pour ne pas montrer les lettres de tonlure quand on les a perdues, & autres semblables, il ne faut envoyer qu'un mémoire au folliciteur, bien circonftancié avec le nom,

la qualité & le diocese des parties. (D. M.)

INDUSTRIE , f. f. , Droit politique. Nous prenons ici ce mot pour la maind'œuvre. Il elt reçu par-tout comme article de foi que l'industrie donne des produits, & de très - grands produits, que c'est elle qui enrichit les nations. par la maniere dont elle augmente les valeurs vénales des matieres premieres : essayons dans cet article d'en démontrer le faux.

Remarquons d'abord que le prix des ouvrages de l'industrie n'est point un prix arbitraire, qui puide augmenter au gré de l'ouvrier, ou diminuer au gré des acheteurs : nous devons au contraire le regarder comme étant un prix nécessaire, parce qu'il est nécessairement déterminé par toutes les dépenses dont il faut que l'ouvrier soit indemnisé; dépenses qui sont elles-memes réglées par la concurrence, de maniere que chaque ouvrier n'est pas libre de les augmenter felon sa volonté : le prix nécessaire de chaque ouvrage n'est donc autre chose qu'une somme totale de plusieurs dépenses additionnées ensemble, & dont le vendeur de l'ouvrage a droit d'exiger des confommateurs le remboursement, parce qu'il est réputé les avoir faites. des qu'elles n'excédent point la mesure fixée par la concurrence des hommes de la profession.

le demande à présent, d'où proviennent les choses dont la confommation forme la dépeuse nécessaire de l'ouvrier & le prix nécessaire de son ouvrage? estce l'industrie elle-même qui en ett créatrice? ou bien est-ce la culture qui les fournit par la voie de la reproduction ? Si c'est la culture, comme on ne peut en disconvenir, il est évident que le prix nécessaire d'un ouvrage de main-d'œuvre, se proportionne toujours au mon-

tant des valeurs en productions confommées par l'ouvrier; que ce prix ne fait que reprélenter dans une nation une valeur égale en productions qui n'existent plus : qu'en cela la richette premiere de cette nation n'a fait précisément que changer de forme, sans rien gagner à ce changement, si ce n'est une facilité de plus pour étendre ces confommations; par conféquent, que toutes les fois qu'elle pourroit vendre en nature aux étrangers ces productions que l'ouvrier confomme. & les leur vendre au même prix qu'il les paye, il est très indifférent pour elle de les vendre sous une forme ou sous une autre, puisque de toute façon elle n'en reçoit que le même prix, & ne se trouve avoir que la meme richeife. L'ouvrier ne peut-il donc pas vendre

ses ouvrages à l'étranger plus cher que leur prix nécessaire ? A cela je réponds. 1°. que la concurrence générale des autres vendeurs l'en empechera; 2°, que cette cherté ne peut avoir lieu que dans le cas où un talent unique & supérieur n'auroit point de concurrens; mais qu'alors auffi cette cherté retombera fur la nation même, fur les premiers vendeurs des productions; ou ils se priveront de la jouissance d'un tel ouvrage, ou ils seront mis, comme l'étranger, à contribution par l'ouvrier qui en fera vendeur; car l'étranger & la nation ne lui acheteront pas plus cher l'un que l'autre.

Ces deux manieres de commercer ces productions nationales, peuvent cependant différer entr'elles , suivant les circonstances: il est des cas où la maind'œuvre peut être nécessaire pour procurer un plus grand débit, alors elle est utile; mais il ne faut pas prendre son utilité pour la faculté de produire ou de multiplier les valcurs : cette utilité prend sa source dans celle de la consommation même qu'elle provoque : perfonne ne contelle que la confommation ne foit néceffaire à la reproduction ; celle-là cependant est tout l'opposé de celle - ci.

Il arrive quelquefois encore, qu'à l'aide de l'industrie qui manufacture les matieres premieres, on parvient à éviter de gros frais de transport, par conféquent à procurer aux premiers vendeurs de ces matieres un débit plus avantageux: dans ce dernier cas. l'industrie est encore utile, fans cependant qu'on puisse lui attribuer aucune multiplication de valeur : on lui est seulement redevable de la ceffation des obstacles qui s'opposoient au débit des productions, & de la suppression des frais qui les auroient privées de la suppression du prix qu'elles devoient avoir fuivant le cours du marché général. Dans toutes ces circonstances, la somme des valeurs en ouvrages d'industrie, n'est jamais que la représentation d'une somme égale de valeurs en productions confommées : ce font, pour ainsi dire, des productions qu'on vend fous une forme nouvelle, & pour la même valeur qui leur étoit acquife avant qu'elles en changeassent: ainsi toute nation qui vend, par exemple pour vingt millions en ouvrages de son industrie, ne parvient à faire cette vente que par une dépense

fa simplicité, réduifez à deux classes seulement, la fociété générale des hommes ; vous en formerez une de tous les propriétaires des productions, & l'autre de tous les agens de l'industrie : voyons maintenant s'il est une classe qui puisse porter constamment à l'autre plus de valeur en argent qu'elle n'en reçoit. Supposons que la classe propriétaire Tome VII.

Mais pour voir cette vérité dans toute

de vingt millions en productions.

des productions vende pour cent mille francs aux agens de l'induffrie, n'est-il pas évident qu'ils ne peuvent à leur tour vendre que cent mille francs d'ouvrages de main - d'œuvre ? S'ils vendoient moins, ils fe ruineroient, & ne pourroient plus continuer d'acheter; s'ils vouloient vendre plus, la classe propriétaire ne pourroit les payer; n'ayant reçu que cent mille francs, elle ne peut leur rendre que ceut mille francs.

A quoi se réduisent donc les opérations de ces agens de l'industrie ? A acheter pour cent mille francs de productions; à prendre sur cette masse leurs confommations nécessaires; à revendre le furplus manufacturé, & pour le même prix auquel ils ont payé la totalité. Ainsi après ces opérations, il se trouve fous une forme nouvelle une valeur de cent mille francs, représentative d'une valeur égale en productions qui n'exiftent plus. La richesse premiere n'a donc fait en cela que changer de forme, fans augmenter.

La seule objection que l'on puisse faire, c'est que si l'industrie ne multiplie point les valeurs pour la partie de les ouvrages qui se consomment dans l'extérieur d'une nation, cette multiplication paroît du moins avoir lieu pour l'autre partie des mêmes ouvrages qu'elle vend aux étrangers. C'est en effet cette illusion, si universellement accréditée, qui a fait regarder le commerce de ses ouvrages comme propre à enrichir un Etat : c'est elle qui a fait éclorre divers fystèmes politiques, pour encourager l'industrie par l'augmentation de fes profits, pour favorifer ainfi aux dépens de l'État, les intérêts de ceux qui font entretenus & payés par l'Etat, fans tenir effentiellement à l'Etat, &

fans que leurs richeffes fassent partie de

celles de l'Etat.

Xxxx

chérir l'ouvrage : en la supposant ainsi ,

voyons si c'est un profit pour la nation.

L'ouvrier qui vend aux étrangers son ouvrage au - dessus du prix nécessaire, fait un bénéfice, mais il ne le fait pas fur les étrangers, puisqu'ils n'achetent pas plus cher que le prix courant établi entre toutes les nations commerçantes. Le bénéfice de l'ouvrier est donc pris sur la nation même, & voici comment: le prix néceffaire d'un tel ouvrage chez cette nation . n'est inférieur au prix nécessaire de pareils ouvrages chez les autres nations, qu'autant que l'ouvrier n'a pas été forcé de faire les mêmes dépenses que les ouvriers étrangers; mais cette différence dans les dépenses, ne peut provenir que d'une autre différence dans la valeur des productions employées & confommées par l'ouvrier; elles ont nécessairement couté moins cher à l'ouvrier qui a moins dépenfé : ces productions moins cheres ne font done pas à leur plus haut prix possible,

au prix courant du marché général; ainsi l'ouvrier qui profite de ce bon marché, pour les revendre plus cher qu'il ne les achete, gagne fur ceux qui les lui ont vendues, & non fur les étrangers auxquels il les revend fous une forme nouvelle. Ce gain est done fait fur la nation par un homme qui ne fait point nécessairement corps avec la nation, & qui peutêtre n'est lui-même qu'un étranger établi chez la nation.

Une autre observation, c'est qu'une marchandise n'avant qu'un même prix courant pour tous les acheteurs indiftinclement, si les étrangers achetent l'ouvrage en question au-dessus de son prix nécessaire, la nation sera sorcée de supporter le même renchérissement; sa léfion alors est évidente, elle est en perte jufqu'à ce que ses productions soient parvenues au prix courant du marché général: & que jouissant ainsi de leur valeur naturelle, l'équilibre se rétablisse, entre le prix des productions qu'elle vend à l'ouvrier. & le prix des ouvrages qu'elle achete de lui : refte à examiner présentement comment cette révolution falutaire peut s'opérer.

Dans l'hypothese où nous sommes, ce feroit une méprife impardonnable, que d'attribuer àl'ouvrier le renchérissement de ses ouvrages, & celui de nos productions: 1°, c'est la concurrence des confommateurs étrangers qui fait monter le prix des ouvrages jusqu'au niveau de celui du marché général ; ainsi cette augmentation de prix, occasionnée par la concurrence, est le fruit de la liberté. 2°. C'est à la même concurrence encore, & non à cet ouvrier, que nous fommes redevables du renchériffement de nos productions : car ce renchérissement est contraire aux intérets de l'ouvrier, & s'opere certainement contre sa volonté. v. Concurrence.

Il fant bien faisir cette derniere observarion : elle est fondée fur des argumens les plus victorieux qu'on puille propofer en faveur de la liberté du commerce. Quiconque achete les productions d'une nation, pour les revendre aux étrangers, foit en nature, foit après les avoir manufacturées, ne connoît d'autre intérêt que eclui de les acheter à bon marché, & de les revendre cher : quelle folie donc de s'imaginer que c'est un tel homme qui met le prix aux productions, & qu'il les fait renchérir à fon préjudice! N'estil pas évident au contraire, que si ce prix dépendoit de lui, bien loin de le faire augmenter, il le feroit diminuer? auffi vovons - nous qu'il ne-donne jamais que le prix le plus bas, auquel il lui foit possible d'obtenir les productions.

Quelques éclairciffemens fur une propolition que ie viens d'avancer, mettront cette importante vérité dans son plus grand jour. J'ai dit, qu'une valeur de vingt millious en ouvrages de l'induftrie, n'étoit que représentative d'une valeur égale en productions confommées. Apportons - en quelques exemples: un tifferand achete pour 150 francs de fubfiftances, de vêtemens ; & pour 50 francs de lin, qu'il veut revendre en toile 200 francs; somme égale à celle de sa dépense. Cet ouvrier, dit-on, quadruple ainsi la valeur premiere du lin: point du tout : il ne fait que joindre à cette valeur premiere une valeur étrangere, qui est celle de toutes les choses qu'il a confommées. Ces deux valeurs ainsi cumulées forment alors, non la valeur du lin, ear il n'existe plus, mais ce que nous pouvons nommer le prix nécessaire de la toile; prix qui par ce moyen représente, 1°. la valeur de 50 francs en lin; 2°, celle de 150 francs en autres productions confommées.

Telle est dans toute sa simplicité . la folution du problème de la multiplication des valeurs par les travaux de l'industrie: elle ajoûte à la premiere valeur des matieres qu'elle a manufacturées, & qui font à confommer, une feconde valeur, qui est celle des choses dont ses travaux ont déja opéré ou du moins occasionné la confommation. Cette façon d'imputer à une seule chose la valeur de plusieurs autres, d'appliquer, pour ainsi dire, couche fur couche, plusieurs valeurs fur une feule, fait que celle - ci groffit autant; mais en cela vous ne pouvez attribuer à l'industrie aucune multiplication, aucune augmentation de valeurs, fi par ces termes vous entendez une création de valeurs nouvelles qui n'existoient point avant ses opérations.

Concluons done que l'industrie n'est créatrice que des formes, & ces formes ont leur utilité. C'est à raison de cette utilité, que celui qui veut jouir de ces formes nouvelles que l'industrie donne aux matieres premieres, doit l'indemniser de toutes ses dépenses, de toutes fes confommations, & en conféquence confent à cette addition de plusieurs valeurs pour n'en plus composer qu'une seule qui devient ainsi le prix nécessaire de l'ouvrage qu'il veut acheter. Ce terme d'addition peint très-bien la maniere dont se forme le prix des ouvrages de main d'œuvre : ce prix n'est qu'un total de plusieurs valeurs confommées & additionnées enfemble, or additionner n'est pas multiplier.

Une grande preuve encore que l'induftrie n'elt point créatrice de la valeur de ces ouvrages, c'est que cette valeur ne lui rend rien par elle même : les dépenfes faites à l'occation de ces mêmes ouvrages, font tellement perdues fans retour pour l'industrie, qu'elle n'en peut être indemnifée, qu'autat qu'il existe

Xxxx 2

veulent bien l'en aider. Je vous loue un arpent de terre 10 francs; vous dépenfez 10 autres francs pour le cultiver, & il vous donne des productions qui valent 30; cet arpent vous rend donc votre dépense, plus 10 francs de quoi me payer, & en outre un profit. De cette opération réfulte réellement une augmentation de vos terres, une multiplication; & pourquoi? parce qu'au lieu de dix vous avez trente, sans avoir reçu vingt de qui que ce foit : c'est vousmême qui êtes créateur de ces trente, dont vingt font dans la société un accroissement de richesses disponibles; car elles n'existoient point avant votre travail. Il n'en est pas ainsi de l'industrie : l'indemnité de ses dépenses n'est point le fruit de son travail; elles ne peuvent au contraire lui être rembourfées, que par le produit de travail reproductif des autres hommes; tout ce qu'elle reçoit enfin lui est fourni en valeurs déja exiftantes, de forte que ces valeurs qui lui font remifes, ne font en cela que changer de main.

Il est pourtant une objection qu'il est à propos de prévenir, parce qu'elle tient à des dehors fort importans pour ceux qui ne veulent rien approfondir. Eblouis par les fortunes que font quelques agens du commerce & de l'industrie, nombre de personnes en concluent que ces agens s'enrichissent par des valeurs qu'ils multiplient : ils se servent du moins de ces exemples pour ne pas reconnoître l'exiftence d'un prix nécessaire, en fait d'ouvrage de main-d'œuvre.

Tout homme qui ne dépense que le quart ou la moitié de son revenu, doit certainement augmenter fa fortune : quel que foit un agent de l'industrie, il ne peut s'enrichir que par cette voie, s'il ne vend les ouvrages qu'à leur prix nécessaire; car ce prix nécessaire n'est que la restitution des dépenses qu'il fait ou qu'il est cense faire. Son profit à cet égard, confifte donc dans les dépenfes qu'il pourroit faire & qu'il ne fait point. Cette maniere de groffir en fortune, préjuducieroit à la circulation de l'argent, à la confommation & à la reproduction, si ce défordre n'étoit balancé par un défordre contraire; lorfque la reproduction ne fouffre point de ce qu'il est des hommes qui veulent plus qu'ils n'achetent, c'est parce qu'il en est d'autres qui achetent aussi plus qu'ils ne vendent.

Unc seconde observation à faire, c'est que dans la formation du prix nécessaire d'un ouvrage, on fait entrer la valeur des risques, parce que ces risques occafionnent des pertes qu'il faut évaluer & répartir. Ces risques cependant ne se réalifent pas toujours également pour tous les marchands, & de la différence qui se trouve dans ces accidens, doit naitre une différence dans leurs profits; aussi en voyons-nous qui se ruinent, tandis que nous voyons d'autres qui s'enrichiffent.

Aux formes près, l'industrie ne crée donc rien; elle consomme par elle-meme & provoque les confommations des autres: voilà le point fixe dans lequel nous devons envilager son utilité; elle est trop grande affurément, mais il ne faut pas la dénaturer & la regarder comme productive, tandis qu'elle est peu confommatrice, & que la confommation elt l'unique objet de ses travaux.

Cette façon naturelle de confidérer l'industrie est même la seule qui puisse nous conduire à voir combien elle est avantageuse aux nations agricoles: les productions n'ont jamais tant de valeur vénale que lorsqu'elles sont voisines du lieu de la conformation : d'un autre coté, les marchandises, quelles qu'elles foient, renchérissent toujours pour les conformateurs, à proportion de l'éloignement des lieux dont elles font tirées : il est done doublement important pour une nation agricole & productive, qué fon industrie la dispense de faire venir de loin une partie de ses consommations, & d'employer au loin, par conféquent une partie de ses productions, à l'effet d'y payer les marchandises étrangeres. Pour favorifer la culture, il faut donc protéger l'industrie; & pour favorifer l'industrie, il faut donc protéger la culture.

Mais pour nous ménager ce double avantage, il est nécessaire de faire jouir le commerce, tant intérieur qu'extérieur, de la plus grande liberté possible; ce n'est que par le moyen de cette liberté, qu'on peut s'affurer d'une grande concurrence d'acheteurs, des productions nationales & des vendeurs des productions étrangeres : ce n'est que par le fecours de cette double concurrence qu'on peut faire jouir une nation du meilleur prix possible, tant en vendant qu'en achetant; ce n'est qu'à l'aide de ce meilleur prix possible que cette nation peut se procurer la plus grande abondance possible, la plus grande richeffe possible, la plus grande population possible, la plus grande puissance possible; tels sont les derniers résultats de la liberté, (D. F.)

INÉGALITÉ, f. f., Morale. Y a-t-il des inégalités parmi les hommes ? Oui : j'en apperçois de trois sortes ; inégalité d'age & de fexe , inégalité d'esprit & de tempérament, inégalité de rang & de condition. Né, croissant, & formé, l'homme est diffemblable de l'homme.

Quelle est l'origine de ces inégalités? & font - elles conformes à la nature? L'inégalité d'age & de fexe n'entre point

dans cette question, parce qu'elle est fans contredit l'ouvrage de la nature. C'est la nature qui fait naître, croître, décheoir & mourir toutes ses productions. C'est elle qui par des vues dont nous ne pénétrons pas toute la fageile, a distingué le sexe , même dans les plantes.

L'inégalité d'esprit & de tempérament est due, partie à la nature, partie à l'art ; c'est la nature qui affujettit l'enfance aux infirmités, qui allume le feu de la jeunesse, qui affermit la vigueur de la virilité, & qui jette dans la caducité la vieillesse. C'est elle qui fait un fexe plus délicat que l'autre, & qui donne à l'homme & à la femme, dans leur maturité, des enfans plus robuftes que dans un áge, ou trop tendre, ou trop avancé, ou mal afforti. Elle a peuplé les climats les plus doux, d'habitans beaux & bien faits; les climate les plus rudes, d'hommes petits, laids & difformes & dans les climats movens. elle a distribué des degrés moyens de force & de beauté. Elle proportionne la vivacité de l'esprit , la folidité du raifonnement, l'étendue du génie, la force de la mémoire, à l'age, au climat, au tempérament. Mais c'est l'art qui augmente ces inégalités, par la différence d'exercices, d'éducation & de maniere de vivre.

Quant aux inégalités mixtes, les changemens que l'art y apporte, font-ils conformes à la nature ? Ce que nous appellons perfection en eux, est-il réellement une perfection? La seconde de ces questions est évidemment étrangere à notre fujet. La premiere est facile à résoudre : la nature pourroit - elle condamner ceux qui travaillent à perfectionner fes dons, approuver ceux qui les négligent, & absoudre ceux qui les détériorent?

L'inigalité des conditions est un étabilissemen purement humain. Le riche nait auffi nud que le pauvre : le noble & le fouverain n'apportent du fein de leur mere aucune marque qui les diffingue du roturier & du fujer. Quelle est Porigine de ces inigalitis politiques? Eltce la ruíe ? Elt-ce le caprice? Elt-ce la raison ? Elles ne sont pas toujours relles & avec les mixtes, mais ne dede de la cui est de la cui est de la cui est d'où viennent - elles ? Sont - elles avouées par la nature, ou rejettées par elle ? . . .

Les inégalités politiques sont fondées. dans un fens, fur la fociété, & dans un autre, fur les inégalités naturelles & mixtes. L'une les a rendues nécessaires; les autres ont réglé le choix. La fociété avoit besoin de conducteurs. Qui choisir, si ce n'est les plus prudens? Il lui falloit un défenseur : où le chercher que dans le meilleur guerrier? En un mot, à qui confier les divers emplois, qu'aux plus capables de les remplir? Ce choix augmenta les inégalités déja introduites, & en introduisit de nouvelles. L'inégalité d'estime vient de celle du mérite. D'abord on reconnut un mérite supérieur dans les magiftrats, parce qu'ils étoient plus propres à procurer l'avantage de la fociété. Ensuite on eut du respect pour eux, parce qu'on les crut tels qu'ils devoient être. Celui qu'on devoit aux loix se répandit sur le légissateur & sur ses ministres. Le magistrat s'entretenant du gouvernement avec ses enfans, le guerrier leur parlant de guerre, les rendirent capables de leur fuccéder. Les emplois continués dans la même famille . accoutumerent le peuple à en regarder les recttons comme nés pour gouverner, & à préfumer qu'ils égaleroient un jour le mérite de leurs ayeux. Ces égards donnerent lieu à la noblesse, qui fut d'abord la marque & la récompense d'une vertu distinguée, & qui, dans la suite, fut accordée aux richesses, parce qu'elles sont fouvent le fruit d'une industrie utile aux natious. S'il est permis aux fouverains de mettre un impôt fur la vanité des hommes, & de tourner à l'avantage du public les défauts des particuliers, il leur est permis de vendre une distinction qui ne trompe que l'acheteur : il croit faire emplette d'honneurs, & il achete un vain titre. S'il a du mérite, il n'en est pas plus estimé de ceux qui en ont; & s'il en manque, il n'en est que plus méprisé de tout le monde.

Je conçois dans l'espece humaine deux fortes d'inegalités ; l'une que l'appelle naturelle ou phyfique, parce qu'elle est établic par la nature, & qui consiste dans la différence des áges, de la fanté, des forces du corps & des qualités de l'esprit, ou de l'ame; l'autre qu'on peut appeller inégalité morale, ou politique , parce qu'elle dépend d'une forte de convention, & qu'elle est établie, ou du moins autorifée par le consentement des hommes. Celle-ci confifte dans les différens privileges dont quelques-uns jouissent, au préjudice des autres, comme d'être plus riches, plus honorés, plus puissans qu'eux, ou même de s'en faire obéir.

L'invention des arts, & la multiplication du genre humain réunirent plufieurs petites fociétés. Il falloit un deffein unique, un plan fuivi. Les peres le formerent en fe confaîtant entr'eux, & donnerent lieu à la premiere diflination entre le corps qui dirigeoit, & la multitude oui étoit dirigé.

Une famille se multiplia plus qu'une autre. Le terrein que le ches s'étoit approprié, du consentement des autres, devint trop petit. Allons, dirent les

uns, chercher de nouvelles terres à défricher. Ils donnerent le premier exemple des émigrations, & le premier modele des colonies : ils verserent le genre-humain fur toute la furface de la terre. Les autres diviserent en plusieurs parties le bien originaire; & lorsque ces parties furent insuffisantes pour les nourrir & pour les occuper, ils écouterent les familles peu nombreuses, qui les inviterent à partager leurs travaux & leur moisson, fans renoncer au dessein d'être feules à cultiver leurs terres dans le besoin. C'est ainsi que s'introduisit la différence de maitre & de domestique. Dans cet état, fondé fur le confentement & fur l'avantage des deux parties, il n'est pas injuste que l'enfant commande au vieillard, ni l'imbécille au fage, parce que le domestique est destiné à

aider & non à diriger, à seconder & non à conduire. v. ÉGALITÉ.

INEPTIE, f.f., INEPTE, adj., Mor., c'est l'état d'une ame qui n'a d'aptitude à rien ; elle est l'effet d'une stupidité que ne remue aucune passion; elle est aussi l'effet des circonstances qui placent un homme de mérite dans des postes au-desfous de lui, ou seulement opposés à fon génie. Les hommes communs deviennent ineptes pour avoir trop difperse la dose bornée de sensibilité & de talens qu'ils avoient reçue de la nature; ils ont trop essayé & trop peu persevéré; ils finissent par n'avoir qu'une ombre d'existence. A la cour & dans la capitale, ils peuvent être encore ce qu'on appelle hommes de bonne compagnie, ou se faire des connoisseurs.

FIN DU TOME VII.

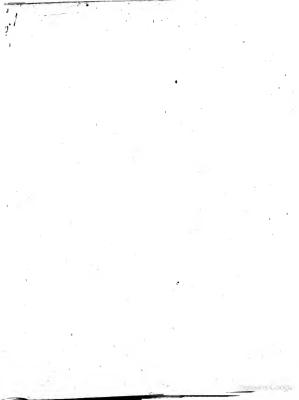





